

PIBL NAZ VIII. Emanuste III RACC. PEMBRINIS

# PANTHÉON LITTÉRAIRE

COLLECTION UNIVERSELLE

DES CHEFS-D'OEUVRE DE L'ESPRIT HUMAIN.

PETITS

# POÈTES FRANÇAIS,

DEPUIS MALHERBES JUSQU'A NOS JOURS,

AVEC DES NOTICES BIOGRAPHIQUES ET LITTÉRAIRES

SUR CHACUN D'EU

PAR M. PROSPER POITEVIN.

TOME PREMIER.

PARIS

AUGUSTE DESREZ, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS, Nº 50.

W Secondary Street

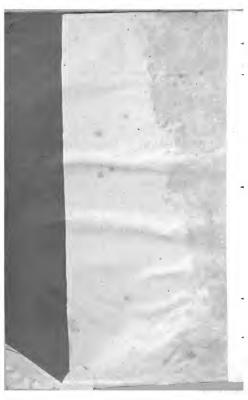

Raci Je Maisur C 292 293

# PANTHÉON LITTÉRAIRE.

LITTÉRATURE FRANÇAISE.

POÉSIE.

# POÈTES FRANÇAIS.

PARIS. — IMPRIMERIE DE BOULÉ ET COMPAGNIE, EUE COQ-RÉRON, N° 3.

#### PETITS

# POÈTES FRANÇAIS,

# DEPUIS MALHERBES JUSQU'A NOS JOURS,

AVEC DES NOTICES BIOGRAPHIQUES ET LITTÉRAIRES

SUB CHACLE D'RUX

#### PAR M. PROSPER POITEVIN.

TOME PREMIER

# PARIS,

AUGUSTE DESREZ, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS, N° 50.

M DCCC XXXVIII.

Daniel Linnale



RACAN. — SEGRAIS. — M" DESHOULIÈRES. — CHAULIEU.

LA FARE. — SÈNECÉ. — PERGIER.

HOUDARD DE LAMOTTE. — PIRON. — LOUIS RACINE.

LEFRANC DE POMPIGNAN. — GRESSET.

BERNARD. — LEMIERRE. — DE BERNIS. — SAINT-LAMBERT.

MARMONTEL. — LE BRUN. — MALFILATRE.

COLARDEAU.

# BACAN.

#### ODE

POUR MONSEIGNEUR LE DUC DE BELGRADE, PARS ET GRANG ÉCUYER DE FRANCE.

\_

Amour à qui je dois les chansons immortelles Qui par toute la terre out volé sur tes alles, Et qui seui mà se nofé le courage et la volé, N'es-un pas blen enfant, alors que ta m'inrites D'unel ingrate be anté qui méprise tes loit?

Permets qu'employ ant mieux les accords de ma lyre, le chante mon Roger, l'honneur de cet Empire, Et qui dessous le tien si long-temps a vécu; Puisque de sa valeur tu fus tousjours le maître, Et dissant ses vertus ne fais-je pas connoître La gloire du valaqueur par celle du vaincu?

Quand trois lustres passez le mirent hors d'enfance, Et que parmi la joye et la magnificence Les belles simiroient ses aimables appas, Combien en oyoit-on soupirer leur martyre? Si tu roulois, Amour, tu sçaurois bien qu'en dire, Toy qui ne l'as jamais abandomé d'un pas.

A peine le coton ombrageoit son visage, Que déjà, sous Henry, ce généreux courage Fit roir par les effets qu'il étoit fils de Mars; Toy-nième dès ce temps l'aimas comme ton frère. Et quittas sans regrets le giron de ta mère, Pour soivre a fortune au millien des hazards.

Tu fas tousjours depuis son démon taufaire, Tu fis avecque luy la demenre ordinaire, Quelquefois dans son cœur, quelquefois dans ses yeax: De ses plus beaux desseins tu fas tousjours complice, Et préférois l'honneur de luy rendre service. A celuy de régle les hommes et les dieux.

Quand ses jeunes attraits triomphoient des plus belies , Combien as-tu de fois fendu l'air de tes ailes Pour échairer ses pas avecque ton fiambeau? Et quand toute la cour admiroit ses merveilles, Pour voir en tous endroits ses grâces nompareilles, Combien 28-tu de fois arraché ton bandeau?

Mais nos prospérier sont de courte durée, Il n'est point ici-bas de fortune asseurée, « Elle changea bientost nos plaisirs en deuleurs; Quand durant une paix en délices féconde, La Seine, par la mort du plus grand roy du monde, Vi rouler dans son lict moine de flost que de pleurs.

En vain lors les esprits entieux de sa gloire Dégorgèrens le fiel de leur mulice noire Pour lui raiu l'honneur dont il est revesta; L'équilé de ses mezers qui lui servoit d'égide Fit qu'après ess travaux, à la fan cet Alcide Força messue Junon d'admirer sa verta.

Tel qu'un chesse puissant dont l'orgueilleuse teste, Malgré tous les efficits que luy fait la tempeste, Fait admirer nature en son accroissement; Et son tronc, vénérable aux campagnes voisines, Attache dans l'enfer ses secondés rocines, Et de ses larges bras touche le firmament:

Tel parut ce guerrier, quand leurs folles pensées Taschèrent de ternir aes actions passées. Plus di fat traverel, plus il fat plorieux; Sa harque triompha du controux de Neptune, Ez les fols qu'enocuvient les vents de la fortune, Au lien de l'enclosair l'élevirent aux cieux.

Ses lauriers respecter des tempestes civiles, Dans les champs où la Saōne épand ses fost tranquilles, Probégèrent Thémiss en ous derniers malbeurs; Anx vents séditieux ils défendaient Pentrée, Et n'en souffroient aneum en touie la contrée, Que celus yealmenta qui fait naistre les fleurs.

Déjà se rallumoient nos rages domestiques , Déjà Mars appressoit les spectacles tragiques

"Hexonar ne Berst, marquis de Racax, naquit à la Roche-Maran, en Tommine, en 1589, et y mount en 1878. Reche-Maran, en Commine, en 1589, et y mount en 1878, et le Regirarie, en qualifie de page de la chambre du rei. Ce fui dans la maison de ce seigneur que Baran revocaria pransiere fois Malberbe, qui déviai son maitre et quelles II revint à Parin. Alors II consulta Malberbe un parti qu'il des conventait de persent, en fétat qu'il de-le parti qu'il lui conventait de persent, en fétat qu'il de-

vait décidément embrusser : Maiherbe, pour tonte réponse, loi récite le Measier, aou fils et l'étas, table du Pogre, et Bacum se décide pour le marque, il consecur, depus ce moment, ses loisier su culte des muses, et mérita par ses Empries et quelques sancers pleines du naturel et de simplicité une place dutinguée parmi les poètes de son

Racan fut un des premiers membres de l'Académie

1

Par qui l'on voit tomber les empires à bas; Jamais sa cruaoté n'a produit tant de plaintes,. Non pas mesme jadis quand les cendres éteintes Ne sçurent au bucher éteindre leurs débats.

Toutefois sa prudence à nostre aide fatale Calsan de nos discours la passion brutale, Et tonche nos fureurs d'un sentiment humain; Belione a'apaisa, contre toute espérance, Et le fer alguisé pour détruire la France Eucore tout sanglant lei tombs de la main.

Roger, dont la valeur méprise la fortunc, En ce témps où checan ta faveur importune, Et souffre hackement l'issolence du sort, A toi seul nous devons des vœux et des images; Si quelque liberté reste dans les courages, Cest ta seule verie qui lei sert de support.

Nos crimes trop fréquents ont lassé le tonnerre, Le ciel ne punit plus l'engeance de la terre, Qui déjà reproduit tant de monstres divers : Le destin absoin règne à sa fantaisie; Les dieux, datas leur Olympe, eny vrez d'ambroisie, Se décharrents sur hid qu'oni de l'univers.

Mois parmi tant d'emniss dont l'earrie earragée Depuis an si long temps a la France outragée Oc'élle est presque réduite à phoyer sous le faix, Certes le seul de toss qui nous est le plus rude, Est de voir que le siècle a trop d'ingratitode, Et ne reconnoist pas l'honneur que tui luy fais.

Pour moy de qui l'enfance au malheur asservie Surmonta ies soccis qui menaçoient ina vie, Par l'excre des faveurs qu'elle reçui de toy; Ces obligations me rendent insolvable : Mais dois-je estre honneux d'estre ion redevable, Si la France à jamals l'est anssi bien qoe moy?

#### LA VENUE DU PRINTEMPS.

A M. DE TERMES.

ODE.

Enfin, Termes, les ombrages Reverdissent dans les bois, L'hyer et tous ses oragés Sout en prison pour neuf mois; Enfin la neige et la glace Font à la verdure place; Enfin le beau temps reluit: Et Philomèle assurée De la fureur de Térée, Chante aux forests jour et nuit.

Dejà les fleurs qui bourgeonnent Inajeunissent les vergers;
Tous les échos ne résonnent Que do chansons de bergers;
Les jeux, le sri set in dannes Sont partout en abondance;
Les délices ont leur tour;
La tristense se redire,
El personne ne soupire S'il ne soupire d'amour.

Les moissons dorent les plaines, Le ciel est tout de saphyrs, Le mormure des fontaines S'accorde au bruit des zéphyrs; Les foudres et les tempestes Ne grondent plus sur nos testes, Ny des vents séditieux Les insolentes colères Ne poussent plus les galères Des abyanes dans les cleux.

Ces belles fleurs, que nature Dans les campagnés produit, Brillent parny la verdore Cosme des astres la nuit: L'Aurore qui dans son leme Brusle d'une douce filme, Laissant an lit endormi Son vieil mary, froid et pasle, Désormais est matinale Pour aller voir son anny.

Ternes, de qui le mérite Ne se peut trop estimer, La helle saison insité Checun au plaisir d'aimer : La jeunesse de l'année Soudain se voit terminée ; Après le chand v'hôment Retient l'extresme froidure, El ries au monde ne durc On 'm éternel changement.

Leurs courses entre-suivies Vont comme un flux et reflox, Mais le printemps de nos vies Passe et ne retourne plus. Tout le soin des destinées Tes lourages immortelies, Ny tes aimables appas Qui te font chérir des belles, Ne 'ten garantiront pas. Croy-noy, tant que Dien t'octroye Cet âge comblé de joye. Qui \*enfuit de jour en jour, Jouis du trans qu'il te donne,

Et ne croy pas en automne

Cuellir les fruits de l'amour.

Et ses beautez sont telles, Que pour estre insensible il faut estre insensé.

Son cell divin, dunt J'adore la filme, En tous endroits éclaire dons mun Sue, Comme oux plus chauds climats éclaire le soleil ; Et si l'injunte sort, aux beantez trup sétère, 3

A fait mourir aon frère . C'est que le ciel voulnt qu'il n'eust point de pareil.

Ainsi Daphnis, rempli d'inquiétude, Contoit sa peine en cette solitude, Gioriteux d'estre esclave en de si beaux liena; Les nymphen des forents plaiguirent son martyre, Et l'ammureux Zéphyre Arresta ses soapirs pour entendre les siens.

DE.

Plaisant séjour des âmes affligées, Vieilles forents de trois siècles âgées, Qui recele la unit, le silence et l'effroy, Depuis qu'en ces déserts les amoureux sons crainte Viennent faire leur plainte, En a-t-on ru quelqu'un plus malbuereux que moy?

Solt que le jour, dissipant les étailes, Force la nuit à retirer ses voiles, Et peigne l'Orient de diverses couleurs, On que l'ambre du soir du faiste des montagnes Tumbe dans les campagnes,

L'on ne me voit jamnis que plaindre mes douleurs. En mon sommeil, zucune fois les songes Trompent mes sens par de si doux mensonges, orlis donnent à mes mars na peu de réconfort. O dient; de quel remêde est ma douleur suivie, De ne tenir la vie

Que des seules faveurs du frère de la mort!

Cette branté dont mon lanc est hiessée, Et que je vois toujours dans ma pensée, Insque dédans les cieux commande absolument; Et si ce petit dieu qui tient d'elle ses armes N'est capif de ses clearmes, Il en doit reutre grâce à son avengément.

Il faut pourtont, après tant de tempestes, Bornier men vœux à de maindres conquestes; Je detrois estre sage aux dépens du passé; Mais ses perfections, ses vertus immortelles, ODE.

Saison des fleurs et des plaisirs, Beau temps parfumé de zéphyrs, Espoir d'une fertile année, Que tes appas unt de rigueurs, Et que ta plus chaire journée Produira de nuits en mon cœur l

Mon roy, las de l'oisiveté Où l'hyrer l'avoit arresté, Bénit le temps qui l'en délivre; On voit bien quel est son ponvoir, Alors qu'il fant que, pour le suivre, Mon amour cède à mon devoir,

Non, non, contentons mon désir, C'est le conseil qu'il faut choisir; Chos qu'on en parle et qu'on m'en hlàme, Pais-je servir un plus grand roy Que le hel astre à qui mon lame A dunné ma vie et un fin?

Qu'un antre, enfié d'ambition, Aifle assonvir sa passion Aux yeux d'une foule importune; Pour moy, je renonce à la cour, Et ue veux faveur ny furtune Que dans l'empire de l'Amour.

Qu'il fasse des faits inouis Sous les enseignes de Lonis, Ce grand Mars du siècle où nous sommes; Je a'en seray point envieux: S'il sert le plus puissant des homues, Je sers le plus puissant des dieux.

# ODE BACHIQUE.

A M. MAYNARD, PRÉSIDENT D'AURILLAC.

Maintenant que dn Capricorne Le temps mélancolique et morne Tient au fen le monde assiégé, Noyons nostre ennay dans le verre, Sans nous tourmenter de la guerre Du tiers-état et du clergé.

Je sçay, Mayuard, que les merveilles Qui naissent de tes longues veilles Virront antant que l'univers; Mais que te sert-il que ta gloire Se lise au temple de mémoire Quand to seras mangé des vers?

Quitte cette lutille peine; Beuvons plutost à longue baleine De ce nectar délicieux, Qui pour l'excellence précède Celuy mesme que Ganymède Verse dans la coupe des dieux.

C'est lui qui fait que les années Nous durent moins que des journées; C'est luy qui nous fait rajeunir, Et qui bannit de nos pessées Le regret des choses passées Et la crainte de l'avenir.

Beavons, Maynord, à pleine tasse: L'âge insensiblement se passe, Et noas mène à nos derniers jours; L'on a beau fairo des prières, Les ans, non plus que les rivières, Jamais ne rebroussent leur cours.

Le printemps vestu de verdure Chassera bientost la froidure; La mer a son flux et reflux; Mais depuis que notre jeunesse Quitte la place à la vieillesse; Le temps ne la ramène plus.

Les lois de la mort sout fatales, Aussi bien aux maisons royales Qu'aux taudis couverts de roseaux. Tous nos jours sont sujets aux Parques; Ceux des bergers et des monarques Sont connez des mesmes ciscaux.

Lours rigueurs, par qui tout s'efface, Ravissent en bien peu d'espace Ce qu'on a de mieux établi, Et bientost nous mèneront boire An-delh de la rive noire Dans les eaux du flenve d'oubir.

#### STANCES.

Tircis, Il fant penser à faire la retraîte; La course de nos jours est plus qu'à demy faite; L'âge insensiblement nous conduit à la mort. Nous avons assez ven sur la mer de ce monde Errer an gré des flots nostre nef vagabonde; Il est temps de jouir des délices du port.

Le bien de la fortnne est un bien périssable; Quand on bastit sur elle, on bastit sur le sahle; Plus on est élevé, plus on court de dangers; Les grands pins sont en butte aux coups de la tempeste, Et la rage des vents brise plustost le faiste Des maisons de nos roys, que les toicts des bergers.

O bienheureux celuy qui pent de sa mémolre Effacer pour jamais ce vain espoir de gloire, Dont l'insuite soin traverse nos plaisirs, Et qui loing retiré de la fonle importane, Vivant dans su maison content de sa fortune, A selon son nouvoir mesuré ses décirs.

Il laboure le champ que labourait son père. Il ne s'informe point de ce qu'on délibère Dans ces graves conseits d'afaires accables, Il volt sans intérest la mer grosse d'orages. Et n'obserre des vents les sinistres présages. Que pour le soin qu'il a du salut de ses blet.

Roy de ses passions, il a ce qu'il désire; Son fertile domaine est son petit empire. So cabane est son Lourre et son Fontainebléau; Ses champs et ses jardins sont autant de provinces; Et, sans portre envie à la pompe des princes, Se contente thet lay de les voir en tablean.

Il voit de toutes paris combler d'heur sa famille, La javelle à plein poing tomber sous sa faacille, Le vendangeur plover sous le faix des paniers, Et semble qu'à l'envy les fertiles montagnes, Les bumides vallons et les grasses campagnes S'efforcent à remplir sa cave et ses greniers.

Il soit ancune fois nn cerf par les fouldes, Dans ces vieilles forests du peuple reculées, Et qui mesme du Jour ignocent le fambena; Ancune fois des chiens il suit les voix confuses, Et voit enfin le lièvre, après tontes ses russes, De lien de sa naissunce en faire son tombeau.

Tantost il se promène an long de ces fontaines De qui les petits flots font luire dans les plaines L'argent de leurs ruisseaux parmi l'or des moissons; Tantost il se repose avecque les bergères Sur des llets naturels de mousse et de fougères Qui n'ont autres rideaux que l'ombre des buissons,

Il sonspire en repos l'emmy de sa vicillesse
Dans ce mesme foyer où sa tendre Jeunesse
A ven dans le bercean ses bras emmaillotez.
Il tient par les moissons registre des années,
Et voit de temps en temps, leurs courses enchaînées,
Vieillir avecque luy les bois qu'il a plantez.

Il ne va point foniller aux terres incognanes, A la mercy des vents et des ondes chennes, Ce que nature avare a caché de trésors, Et ne recherche point pour bonorer sa vie De plus illustre mort oy plus digne d'envie, Que de mourir an lict où ses pères sont morts.

Il contemple do port les insolentes rages Des vents de la faveor auteurs de nos orages, Allamer des muitos les dosseins factieux: Et volt en un clin d'œil, par un contraire eschange L'an deschiré da peuple an milieu de la fange, Et l'antre à mesme temps celevé dans les cierx.

S'Il ne possède point ces maisons magnifiques, Ces tours, ces chapiteaux, ces superines portiques Où la magnificance estate ses attraites; Il Jouyt des beautes qu'ont les raisons nouvelles, Il yoit de la verdure et des fleurs naturelles Qu'en ces riches lambris l'on ne voit qu'en portraicts.

Croy-moy, retirons-nous bors de la multisude, Et vivous désormais loin de la servitude De ces palais dores où tont le monde accourt; Sons un cheene eslevé les arbrisseaux s'ennuy ent, Et devant le solel tous les astres s'eofoyent, De peur d'estre obligez de luy faire la cour.

Après qu'on a suivy sans ancune asserrance Ceste value faveur ui nous paist d'espérance, L'envie en un moment tous nos desseins destruict; Ce n'est qo'une fumée, il u'est rien de si fresle,

Sa plus belle moisson est sujette à la gresie . Et souvent elle n'a que des fleurs pour du fruiet.

Agréables déserts, séjour de l'innocence, Où loing des vanitez de la magnificence, Commence mon repos et fioit unon tourment, Vallons, fleuves, rochers, plaisante solitude, SI vous fustes tesmoins de mon inquiétude, SOvez-le désormais de mon contentément.

#### CHANSON DE BERGERS

A LA LOVANCE DE LA REYNE MÊBE DU ROY.

Paissez, chère brebis, jouissez de la joye Que le ciel nous envoye, A la fin sa clémence a pitié de nos pleurs.

A la fin sa clémence a pitié de nos pleurs, Allez dans la campagne, allez dans la prairie, N'épargnez point les fleurs,

Il en revient assez sous les pas de Marie.

Par elle renaistra la saison désirée De Saturne et de Rhée, Où le bonbeur rendoit tous nos désirs contents; Et par elle on verra relaire en ce rivage Un éternel printemps,

Tel que nous le voyons paroistre en son visage.

Nous ne reverrons plus nos campagnes désertes,
Au lieu d'espirs, couvertes
De tant de bataillons l'un à l'antre opposex:
L'anocence et la paix régnerons sur la terre,
Et les dieux appaisez

Oubliront pour jamais l'usage du tonnerre. Le soin continuel dont son puissant génie

Nos affaires manie,

Rend tousjours leur succès conforme à son désir.

Nostre bonne fortune est par lui gouvernée,

Et souffre avec plaisir

Que de si belles mains la tiennent enchaînée.

Son bonheur nous rendra la terre aussi féconde Qu'en l'enfance du monde , A l'houre que le ciel en estoit amoureux,

Et jouirous d'un âge ourdy d'or et de soye, Où les plus malbeurenx Ne verseront lamais que des larmes de joye.

Déjà ce grand soleit dissipant les nuages Auteurs de nos orages, Espand de tous coster sa lumière si loin, Que celuy qui le soir se va coucher dans l'onde, Voit hien que sans besoin,

Il en sort au matin pour éclairer le monde.

En nos tranquillites aucune violence N'interroupt le silence; Nos troubles pour jamais sont par elle amortis; Depuis les premiers fots de Garnane et de Loire

Jusqu'à ceux de Téthys, On n'entend autre bruit que celui de sa gioire.

La nymphe de la Seine incessamment révère Ceste grande bergère

Qui chasse de ses bords tout suject de soury; Et pour jonyr long-temps de l'heureuse fortune

Que l'on possède ley, Porte plus lentement son tribut à Neptune.

Paissez donc, mes brebis, prenez part aux délices Dont les destins propères Par un si bean remède ont guéry nos douleurs :

Allez dans la campagne, allez dans la prairie, N'épargnez point les fleurs, Il en revient assez sous les pas de Marie.

### SONNET

SUB LA MALADIE DE SA MAÎTRESSE,

La fèrre de Philis tons les jours renouvelle, Et l'on voit chirement que cette cruauté Ne peut venir d'ailleurs que du ciel irrité Que la terre possède une chose al belie.

Son visage n'a plus sa coulent naturelle , Il n'a plus ces attraits, ny cette majesté Qui régnoit tellement sur nostre liberté , Qu'il sembloit que les cours n'étoient faits que pour elle.

Faut-il que cette ardeur consume nuit et jour Celle qui d'autre seu que de celuy d'amour Le devoit point souffrir l'injuste violence?

O dieux! de qui le soin fait tout pour nostre bien , Si mnn affliction touche voatre chémence , On donnez-luy mon mal , ou donnez-moy le sien.

#### SONNET A SON PÈRE CONFESSEUR.

PERE CONFESSEC

Puisque mon cœur enclin à repentance N'a maintenant pour vous rien de caché, Selon le mal dont je suis entaché,

Ordonnez-moy de faire pésitence. Si, méprisant vostre sainte défense, le anis tonsiones à l'annur attaché.

De sinderèze et de remurds touché, Je viens à vous déclarer mon offense.

J'ovois juré devant le grand antel De n'adarer jamais rien de mortel , Le dernier jour que je fus à confesse;

Au nom de Dien, Père, pardonnez-moy, Puisqu'aujourd'huy je sers une décase, Je ne croy pas ovoir faussé ma foy.

## POUR UN MARINIER.

Dessas la mer de Cypre, où souvent il arrive Que les meilleurs auchters se perdent dès la rive, Jey navigné la mui plas de fois que le jour : La beunté d'Uranie est mon pôle et unn phare, Et, dams qu'éque tourmente où ma barque a'égare, Je n'invoque jamais d'outre dien que l'Amour.

Souvent à la mercy des funestes Pleyades, Ce pidue sans peur m'a conduit en des rades Où jamais les vaisseaux ne a'estoient hazardez; El sans foire le vain, ceux qui m'entendrout dire De quel art cet eafant a guidé mon navire, Ne l'accuscons plus d'avoir les yeux bondez.

Il n'est point de bronillarils que ses feux n'esctaircissent, Per ses enchantements les vagues s'adoncissent, La mer se fait d'aura, et le ciel de saphyrs; Et desant la beanté dont j'adore l'insige. En faveur du printemps qui luit en son visage. En plas sers aquilons se chanquet en réphyrs.

Mais hieu que dans ses yeux l'amour prenne ses charmes, Qu'il y mette sen feux, qu'il y forge ses armes, Et qu'il ait estably son empire en ce lieu, Toutes fois sa granticur leur reud nbéissance, Sur cette lane de glace il n'a point de poissance, Et senleamet ceatre elle il evase d'estre dicu. Je sçay bien que ma nef y doit faire nanfrage; Ma science m'apprend à prédire Forage; Je counois le rocher qu'elle cache en son seln : Mais plus J'y vois de morts, et moins je m'épouvante Je me trabis moy-messne, et l'art dont je me vante, Pour l'honneur do périr en un si beau dessain.

## TDALIE,

ÉGLOGUE.

Agréables déserts , bois , Seuves et fontaines , Qui savez de l'Amour les plaisirs et les peines, Est-il quelque mortel, esclavo de sa loy, Qui se plaigne da luy plus justement que moy? Je n'avois pas douze ans , quand la première flan Des beaux yeux d'Alcidor s'alluma dans mon îme. Il me passoit d'un an, et de ses petits bras Cuelllait déjà des fruits dans les branches d'en bas: L'amour qu'à ce berger jo portois dès l'enfance Crât insensiblement sa douce violence, Et Jusques à tel point a'augmenta dans mon curur. Qu'à la fia de la place il se rendit vainqueur. Dès-lors je prends un soin plus grand qu'à l'ordinaire De le voir plus souvent, et tâcher à luy plaire; Mais, ignorant le feu qui depuis me brîla, Je ne pouvais jugor d'où me venoit cela. Soit que dans la prairie il vit ses brebia paitre. Soit que sa bonne grâce au bal le fit paroître, Ou solt que, dans le temple, il fit prière aux dieux, Je le suivois par-tout de l'esprit et des veux. A cause de mon âge et de mon innocence, Je le voyois alors avec plus de licence : Et souvent tous deux seuis, libres de tout soupçon, Nous passions tout le jour à l'ombre d'un buissou : Il m'appeloit sa sœur, je l'appelois mon frère : Nous mangions mêmo nain au logis de mon nêce -Cependant qu'il y fut nons véclimes aiusi : Tout ce que le voulois il le vouloit aussi. Il m'ouvroit ses peasers jusqu'an fond de son âme : De baisers innocens il nourrissoit ma flamme : Mais dans ses privantés, dont l'amour se masquoit, Je me doutais toujours de celle qui manquait ;

Et., combien que délà l'amoureuse manie M'augmentit le plaisir d'être en sa compagnie, Je goâtois néanmolas avec moias de douceur Ces noms respectueux de parente et de sœur. Combien de fois alors al-je dit en mol-même, Avant les veux baissés et le visage blême : Bean chef-d'œuvre des cieux, agréable pasteur, Qui du mal que je seas étes le seul auteur. Avec moins de respect soyez-moi favorable; Ne soyez point mon frère, ou soyez moins aimable! Mais quoi ! cet avengié ne me regarde pas! Et quelquefois, songeant aux almables appos Dout une autre bergère a son lime blessée. Me contraint de conter son amour insensée, A l'beure mes douleurs perdent tout reconfort, Comme si J'entendois ma sentence de mort. Si la civilité m'oblige à luy répondre, Je sens au premier mot mon discours se confondre; Je ne sais que luy dire, et mon esprit troublé Témoigne assez l'ennuy dont il est accablé. Après cet entretien, si la nult nons sépare, J'appréhende le mal que le lit me prépare, Alors que mes pensers, de mon aise canqueux, Défendent au sommeil d'approcher de mes yens! Il est vrai qu'au matia aucune fois les songes Me décolvent les sens par de si dons mensonges. Qu'encore que je dusse éviter ses attraits, Je ne puis m'empécher d'y repenser après : Ce qui fait que ma peino est encore plus griève, Et que je perds l'espoir d'y voir jamais de trève, Cet almable herger est pris en des liens Ou'll ne quittera nos nour s'enchaîner aux miens : La bergère Artenice a captivé son âme; Le ciol même bénit leur amoureuse flamme. Et, comme à la plus belle, a choisi justement Le plus beau des bergers pour être sou amant ! Moy, le suis cependant réduite à me défendre Des importunités du fâcheux Tisimandro Oni tout le long du jour, maluré tous mes efforts. Ne me quitte non plus qua l'ombre fait le corps,,,, Je pense que voilà ce panvre téméraire On rumine tout seul sa folie ordinaire : Il ne fapt dire mot: s'il entendoit ma voix. Il me viendroit chercher jusqu'au fond de ces hols.

# SEGRAIS:

#### ÉGLOGUES.

## CLIMÈNE.

A M. LE MARQUIS DE MONTAUZIER.

Tircis mouroit d'amour pour la belle Climène, Sans que d'aucun espoir il pit fintier sa peine. Ce berger, accablé de son mortel ennul, Ne se platoit qu'aux lieux anusi tristes que lui : Errant à la merci de ses inquétudes, Sa dondeur l'entrahoit aux noires solitudes ; Et des tendres accents de sa mourante voix Il faisoit retentir les rochers et les hois.

Climber, disole il, o trop helle Climbert Ovos surpisces autori les symphes de la Scien Que ces chimes husuisse, et si versi et si beaux, Votre dinic captit, votre beaute divine, An plus pur sand cos dieste marquent votre origine : Le sobell qui volt tout, et qui nous fait tout voir, Nous jamas im que vous d'éclait al de pouvair. Où vous pareix vou preus les forêts reverdisseut; Où vous pareix vou preus les forêts reverdisseut; Les dieurs se peuvent mûtre allieurs que sous vola plas. Les fleurs se peuvent mûtre allieurs que sous vola plas,

Qui n'admire le listure et la fraicheur des roses, Aux roses, qu'a l'Amour sur voa livres écloses? Où peut-on voir qu'en rosa ces cillètes et ces lis Qui parsissent toujours souveillement cueillis? Mais, plus ces donn attraits vous rendent adorable, Plus ces attraits si doux me rendent misérable, 21 vous considérez tant de charmes divers Comme outsus de sujetes de mégriser mes vers.

De votre belle boache une seule parole M'est ce qu'au voyageur est l'herbe fraîche et molle: Et l'aise de vous voir est à mou cœur blessé Ce qu'une eau claire et vive est au cerf relancé. Jamais rieu de si beau u'a paru sur la terre. Mais tonjours vos rigueurs me déclarent la guerre: El ce qu'à nos tronpeaux est la fureur des loups, Ce qu'est à nos vergers l'aquillos en courroux, Ce qu'à nos épis mûrs est la pluie erageuse, Telle est votre colère à mon âme amoureuse,

Je ne m'en dédis point, Je u'aimerai que vous, Mais iris m'assuroit d'un empire plus doux; Et je me sens ai las de votre tyrande, Que p'esque Jai repret à la fère L'ranie. Jui regret à Palite, encer qu'elle alum mieux L'andiscret Alidor, la bonne de ces lient; Qu'elle soit mulle fois plus changrante que l'onde, Qu'elle soit mune encore, et que vous soyez blonde.

Hélas I de vains désirs si long-temps enflammé. Faut-Il toujours aimer où l'on n'est point aimé? Hélas I de quel espoir est ma famme suivie. Si, lorsque dans les pleurs je consume ma vie, Celle pour qui je soulire un sort si rigoureux Trouve tont de plaisir à me voir malheureux l En mille et mille lieux de ces rives champètres l'ai gravé son bean nom sur l'écorce des hêtres ; Sans qu'on a'en aperçoive il croîtra chaque jour : Hélas I sans qu'elle y songe, aiusi croit mon amour! Pour éclairer autrui comme un flambeau s'allume, Pour en servir une autre ainsi je me consume. Ah l si du même trait dont mou cœur est blessé... Mais ne poursuivens point ce discours insensé, Je serais trop beareux, belle et jeune Climène, S'il vous plait seulement consentir à ma peine.

Ni-Ji-p point quelque appeas dont trous ayet delir-Jivon Frarez aussitiv von Savez orgi éculier i Ez, al Pan é defend de tent regard fanoste, Aux yeur des contanteurs Jibaudonne le reste. Pan a soin des hechis, Pan a soin des pasteurs, El pan me peut vergre de touter tos régueurs. Il aime, pl. le sais, il aime ma masette; De me prudques aim sommi il ne répête : El la chaste Pallas, race du rol des déexs, A troves quelquestien som chast mitodoxex,

<sup>&</sup>quot;JEAN ROUNAUT DE Sénaam naqui à Cara en 1685, et mourat le Si mars 1781, il rette, a l'âge de Vingi am, dans la maison de Mademoiseile de Montpensier, qui l'ai donna le titre de son aumoiser, puls crèul de son gestilhomme ordinaire. Ségnais ayant désapprouvé le maringe de cette prancese avec Lauzum, fut obligé de la quiller. Il se reitra suprès de madame de La Fayeter, ce fut pendant le séjour qu'il fis suprès d'elle que celleri composa i

Zoda, un de nos plus ingrésieux romans. Las du grand monde, Ségrais retourns dans sa potrie ets y maris. Depuis ce moisseul il rádonas tout enlite à la culture des iettres, dans lesquelles il s'était déja fait un nom. Ses Engiques, qui rappellent quelquefoit à simplicité des pa-luraies anciennes, los indritterent Thousseur d'être appulés à l'Académie française.

Des grandes délités Pallas la plus simable , La plus victorieuse et la plus redoutable. Par etle, sous le frais de ces jeunes omezart, Je pais, quand il me pluit, enfler mes chalmeaux; El je pois ue chanter que mon amour fiéble , Quedqu'on ne dôt chanter' que se gloire immortelle , El que je doive eucore à sa seule bouté Cette délicieuse et douce obsirié.

Sous ces foullages verts vener, vener m'estendre; si ma chansou rous plaît, je vous la veux apperendre; Que n'edit pas fail l'is pour en apperendre autunt? Iris que j'abandonne, Iris qui m'aimoit taot. Si vous roudire venir, o miracle des belles! Je vous enseignerois un nid de tourterelles; Je vous les vent donner pour pape de ma foi; Car out dit qu'elles sont foldes comme mol.

Cliabete, il ue fasti pas mépriser non bocages : Les dieux out antrefois aime nos plutrages. Et leurs divines mains aux rivages des eaux Ont porté la houlette et conduit les troupeaux. L'aimable délit qu'ou adore à Cythère Du berger Adonis se finisol la bergère. Hélène aima Plair, et Pairis Int berger, Et berger, on le vit les déesses juger.

Quiquonque sait aimer peut deveuir aimable : Tel fut toujours d'Amour l'arrêt irrévocable. Hélas I et pour moi seul change-t-il cette loi? Rieu n'aime moins que vous, rieu n'aime tant que moi. Généreux Montausier, dont l'àme vigilante

Assure le repus des bergers de Charente: Qui, des lauriers de Mars tant de fois couronné, Des lauriers d'Apollon fais gloire d'être orné; Daigne pour un moneut sur cette fraiche rive Ouir de mou berger la musette plaintire. Ainsi tout l'univers de Julie et de tol Entende la louage et l'aime comme moi,

#### TIMARÈTE.

### A MADEMOISELLE DE RAMBOUILLET.

Clarice alune men vers, faisons-en pour Clarice, Qui p'eut rieu refuser au benn aung d'Arténiez ? Le beun nom d'Arténiez a volé junqu'unt cieux; Le beun nom de Clarire est aimé de nos dieux; Ses charmers sont puissans, sont me est noble et belle; Elle a tout ce qui rend Arténice immortelle : Junte arbitre du chant des plus famens bergers, Comme elle, elle est célèbre sux climats érrangers. Donoques , 6 digne sang d'une divine mère, Soit qu'au tranquille frais d'un autre solitaire Le grand pasteur de l'Orne an chant si renommé Tlenne vos seus ravis et votre esprit charmé ; Solt qu'aux bords émaillés d'une claire foataine Vous vous plaisiez aux jeux de ce berger de Seine , De ce galant berger, en qui furent toujours Avec les leunes ris les folâtres amours : Ou que vous admiriez la céleste barmonie Des Apollons nouveaux de la grande Ausonie : Quittez pour un momeot des entretiens si donx : Écontez les emuis d'un pauvre amant jaloux ; Ecoutez les enuuis d'une aimable bergère. Aux rivages de Loin , sur la verte fongère, Timarète aux rochers racoutait ses dogieurs. Et le triste Enrylas soupirait ses malheurs : Tous deux (Dieux | que pe peat l'avengle jalousie!). L'un ponr l'autre troublés de cette frénésie, Abandonucient leur ame à d'injustes soupcons. Ou'ils faisoicot même entendre en leurs douces chans Echo les redisoit aux nymphes du bocage p Un vieux Faune en rioit dans sa grotte sauvage : Tels sont les jeux d'amour , disoit-il , et jamais Ces guerres ne se font qu'on n'en vienne à la paix. Eurylas commença sur sa doace musette. A son chaot répondoit la belle Timarète : Tour à tour ils plaignoient leur amoureux souci. La muse pastorale aime qu'on chante ainsi.

EURYLAS. Garde pour les vivants ta clarté varabonde . Et ne sors plus nour moi , hean soleil , hors de l'onde : Une ombre du Cocyte est moins ombre que moi. Si l'en veux croire au moins ce fleuve où je me voi. A ma nâle couleur, à mon visare blême. On voit moins que le vis, qu'on ne peut voir que l'aime. Et que, pour trop nimer, je souffre dans mon sort Une douleur semblable aux douleurs de la mort, Oue venx-ie faire aussi de ma mourante vie? Et de quel bien jamais pent-elle être suivie? Puisque l'éprouve, enfin d'amour tout consamé, Ou'il est uu plus grand mal que n'être point aimé. HGas I qui suit aimer, suit que ce mal extréme Est d'en savoir un antre aimé de ce qu'il aime. TIMARÈTE.

Die plotot que ce mai, o volage: Euryise!

Ent de se croire inimée, et de ne Fêtre pas.

Clair ruisseau, décornais remotte vers la source;

Chaire, parèe de jour, ton ordioulare coarne;

Un plus grand changement m'a ravi mon berger: Il

plus grand changement m'a ravi mon berger: Il

volis cette sinistre et funeste aveauxe

Dont m'a cent fois donne le malhoureux angure

Da tan a cent fois donne le malhoureux angure

Da haut de ce vieux chêre un corbeau crossensir.

Que m'exprimoit si bien, par son eri gémissant, La chaste tourterelle en cent lieux rencontrée,

Toujours triste, et toujours de son pair séparée, EUNYLAS.

Timarie à Dasson a pu dosser son cestr ?
A Dasson , Timarier è il e digne risqueur!
Amusta, jussis de rien se perdez l'empérace ;
Amusta, jussis en rien se prence d'assurance.
Les tigres sous le joug aux beuts s'accoupierout;
La hiche et l'ours affectu désormais s'ainerout;
L'amoureuse colombe, au hibou voulant plaire,
Deriendra comme il notezure et solutier;
Et, par la plais unis, nos lougs et nos agnesux
Enemble viendrent beier aux rivises de ces essex.

TOUALET.
Telle que so fait voir, de fleurs chargeant sa tête, l'une bloude jemmene au beun jour d'une fête, Oumai le prix de hanse et le sond ées hautheis L'attiered des hansens à l'ombrage des bois ; Amour de tout le crete éearle la tristesse; Amour y fait réguer l'innocente allégresses ; Secule dies est en sons lieux, sonde ée touts parts Elle authei les sons, brille dans les repards; Telle ou mei vitalowies (o descoire allégrante l); Tandis que d'Eurylas je trus l'amour constante.
EXEXALA.

Comme on voit quelquefois par la Loire en fureur Pétrir le doux espair du triste labourera. Lorque lier comp as digue, et ronie avec son onde Son atérite gravier sur la plaine téconde. Alast coulent mes Jours depuis ton changement, Ainsi périt l'expoir qui flattoit mon tourment. THAMET.

Quel de vous , ô grands dieux l m'a pu fairo l'outrage De rendre mon herger inconstant et volage? O Pan la ret-ce point tot? Souvent sous ces ormeaux Fai préféré sa voix à tes doux chalmeaux.

Cypris, c'est toi qui ronds ma bergère infidèle : J'ai juré mille fois que tu n'es pas si belle, TIMARÉTE.

Garde pour Araminte un si finiteur discours, Araminte ta vie et tes seules amours: Moins qu'elle, avoit d'attraits la reine de Cythère; Not esprit que le sien n'est digue de te plaire: Ajonte et dis aussi, qu'elle aine mieux Daphuis, Daphuis plus beau cent fois que le hel Adonis.

Et la sainte amité qu'à Daphais J'ai promise Te doit coutre Araminte assurer ma franchise : Araminte est pourtant le choé-d'ouvre des cieux, A qui n'a jamais va ta bouche ni tes yeux. Compte en hantour ce sante encède ces faughres, Araminte en heauté surpasse nos bergères; Mais autant sa beauté cède à tes doux attraits, Que céderait ce saule aux hauts pins des forèts.

TIMARTA.

Mais aussi digne ami qu'amant sûr et fidèle,
Tu peux seule m'aimer, et te plaire avec elle?

Mais quoique cent remords me veuillent révoiter, Pour lui donner mon cœur, il faudroit te l'ôter; Et quand J'en concevrois la coupable pensée, Le pourrois-je obtenir de mon âme insensée?

TIVANÊTE.

Que n'es-tu moins trompeur!.. Que veux-je dire? ô dieux,
Evaylas.

One n'ai-je pu cent fois vous dédire, mes yeux?

Qu'ont-ils vu? si ce n'est que, jeune et sans malice, D'un trop rusé herger j'ignorois l'artifice, Crédule jusqu'à croire à tous ses vains discours, Et qu'il étoit encor d'éternelles amours,

Damon de ces erreurs t'a bien désabusée, Damon dont la musette est partout méprisée.

Puisque d'un autre objet tu t'es laissé charmer, C'en est assez et trop pour ne plus rien aimer.

Pour ne plus rieu niner? Ah! hergère lahunsahe, Pennes-tu me acher la moitié de na peine? Ah! mon rival n'a point d'anssi malheureux jours : Fais qu'il isdi vra jourtant, ô mère des annours ; Es var ton saint aunel, des denais, en revanche; Je t'offe les petits de ma colombe blanche; Es si la belle un jour me voi d'un est plus doux, Je t'offre encor la mère et son fidèle époux.

La voix de mon berger vaut mieux que le ramago Qu'an printempa foit oufir le rossignoi sauvage; De l'importun Damon les aigres chainmeaux Ont presque déserté nos aimobies hameaux; Mais, lorsque mon berger se rend déraisonnable, A sa divine voix est Damon est préférable.

On aimeroit de toi jusques à ton courroux, Si l'on pouvoit t'aimer sons en être jaloux.

Que mon âme à t'ouir trouveroit de délices, S'il ne falloit souffrir tes injustes caprices !

Bons dieux! qu'il faut de fois te hair en un jour, Quand on te veut aimer de toute son amour!

Oue la foi d'un amant est trompeuse et légère !

EURYLAS. En est-il dans le cœur d'une jeune bergère? TIMARÈTE.

A ce que dit Philis, savante sur ce point, Tout mal a son remède, Amour seul n'en a poiut. PERVIAS

On a beau murmurer, quelque desseiu qu'on fasse, Tout le temps est perdu qui sans aimer se passe. TIMABETE. On dit que je suis belle, et je ne le crois pas;

Mais qui plus que l'Aurore eut de charmans appas? Céphale aimoit Procris . l'Aurore matianle Quittoit pourtant les cieux pour courre après Céphale. PERVIOR.

Tes yeux, quand plus sereins tu me les laisses voir, D'un seul de leurs regards ranimeut mon espoir. Ta bouche fait bien plus : un mot qu'elle veut dire Au plus fort de mes maux apaise mon martyre. TIMABÈTE.

Ménalque et Lycidas ont su faire des vers Dignes d'être chantés par cent peuples divers : Mais mon jaloux berger, sous ce vieux sycomore, En fit un jour pour moi que j'aime mieux eucore. EURYLAS.

Un zéphyre plus lent agite ces roseaux, Il sort un vif éclat du cristal de ces eaux. L'air devient pur et net, ma divine bergère, Si l'eu crois ces obiets, apaise sa colère. De ces prompts changements les signes gracieux Marquent qu'un trait plus doux est parti de tes yeux

#### AMINTS.

A MADAME LA MARQUISE DE GAMACHES, SOIS LE NOM UE SYLVIE.

One ferols-ie sans vous . 8 mes doux chalumeaux ! Au frais délicieux que font ces verts rameaux? Car qu'est-ce qu'un berger sans sa douce musette? Chantons-donc, et disons ma triste chansonuette. Aminte, qui l'ouît, m'en vit d'un ceil plus dons, Et l'insensé Damou en paroissoit (aloux, Pendant que de ces monts les échos vont l'apprendre, Aminte reviendra pent-être pour l'entendre : Aminte d'un regard m'attaque quelquefois. Et la folitre après se sauve dans ces bois : Elle passe, et s'enfuit ; et cependant la belle Vent toujours être vue, et qu'on coure après elle.

Chantons doncques, Sylvie an moins m'écontera, Et je seral content quand mon chant hii ploire.

Nympho, elle n'est superbe, injusse, ni légère; Nymphe, elle a la candeur d'une jeune bergère; A son aimable esprit, à ses charmes puissants, Un de nos plus grands dieux a donné de l'encens; Elle aime de Pallas la déité suprême .

Et sur tous les bergers j'aime celui qu'elle aime.

Sylvie, écoutez-moi; venez prendre le frais A l'ombrage plaisant de ces aulnes épais. A présent qu'en nos chants tout s'altère et se brûle Anx regards enflammés de l'apre canicule : Vous méritez uos airs les plus mélodieux : Vous en savez chanter qui charmeroient les dieux.

Ainsi parloit Silvandre aux rivages de Seine. Le fleuve nour l'onir comioit doux sur l'arène. Tout l'unive.x. sensible à son triste souci, S'y moutroit attentif, lorsqu'il reprit ainsi :

Aminte, tu me fuia, et tu me fuis, voluge, Comme le faon peureux de la biche sauvare Qui va cherchout sa mère aux rochers écartés : Il craint du doux zéphyr les trembles agités; Le moiudre oiseau l'étoune, il a peur de sou ombre, Il a peur de lui-même et de la forêt sombre. Arrête, fazitive : ch quoi ! suis-je à tea veux Uu tigre dévorant, un bon furleux? Ce que tu crains en moi n'est rien qu'une étincelle Do beau feu qui t'anime, et qui te rend si belle; Mais il brille en tes yeux, et brûle dans mon cœur : Il conse to beauté comme il fait ma langueur : Et c'est là cet amour, cette flamme si vive Oui jette tant d'effroi dans tou îme craintive!

Ce qu'il a de donceur, il ne l'a que pour tol : S'il a de l'amertume , il n'en a que pour moi : Encore si tu veux, d'un regard, belle Aminte, Je puis u'y pas trouver une goutte d'absinthe. Bienheureuse langueur, agréable tourment, Doux et benux sont les jours que l'on passe en almant I Solt nour ce seul ulaisir notre verte leunesse. Et pour les tristes soins la chagrine vieillesse !

Vols ce beau jour, Aminte, et vois de toutes parts Le soleil l'embraser de ses plus chauds regards; Vois l'âpre moissonneur de la ploine si belle Banger à pleines mains la dépositie en javelle. N'est-ce pas un avis aux cœurs les plus contents. One nos jours les plus beaux ne durent pas long-temps. Et que, si l'on ne cueille et tes lis et tes roses, L'hiver moissonners de si divines choses?

La beauté, ce trésor qu'on ne peut estimer, N'est donnée aux mortels que pour se faire aix Bien n'est beau qu'en aimant, et in terre elle-même. Ne dure en sa beanté une quand le soleil l'aime : Qu'autant que, pour lui plaire étalant ses attraits, Elle fait reverdir nos champs et nos forêts.

Triste est une heauté pour qui rien ne soupire : On languit, on se plaint sous l'amoureux empire : Mais n'être point aimée, et n'aimer rieu aussi,

Des soucis de la vie est le plus grand souci. Qui craint l'eunui d'aimer, toute chose l'ennuie; Celle qui fuit l'amour mérite qu'on la fuie. Comme on fuit justement ces climats molheureux Dont détourne le ciel ses regards amourent.

Quiconque se voudra faire une vie henreuse, Que content il s'attache à la vie amoureuse : Qu'il quitte pour jamois l'ambitiense cour : Qu'il vienne dans ces bois , borné de son amour , (A ses jeunes désirs son îme abandonnée.) Se faire une innocente et libre destinée,

Aminte, arrête un peu, vois sur ce vieux cormier Le baiser amoureux du sauvage ramier. Les caresses qu'il fait à sa compagne aimée, Qui d'un méme désir se fait voir animée : Peut-on, considérant leur Innocent sonci, Ne pas dire en soi-même : Heureux qui vit ainsi!

Sur ce vert alizier vois ces deux tourterelles . Se chercher, s'approcher et trémousser des ailes, Si l'une des deux fait, soudain l'autre sulvra; Et tant qu'elles vivrent ce plaisir durera,

Aminte, approche-tol de ce plaisant bocage: Entends de ces oiseaux l'agréuble ramage : Ce qu'ils chantent la nuit, ce qu'ils chantent le jour, Aminte, tout cela ne parle que d'amour. Chantez, petits oiseaux; nui danger, nulle craiote N'interrompe jamais votre amoureuse plainte. Chantez, petits oiseaux, et puissé-je toujours Avecque vous chanter mes fidèles amours !

#### OLYMPE.

## A MADAME DE MONTGLAT.

L'Amoureux Enrylas, absent de Timarète, Exprimait par les sous de sa douce musette Combien l'ennui mortel d'un triste éloignement Presse le tendre cœur d'un véritable amant, Quand le beau Lisidor, fameux aux bords de Seine, Vint chanter avec lui son amoureuse peine. Son mal u'était pas moindre, et l'oo en peut juger : Il almalt une nymphe, et n'était qu'un berger. Esclave malbenreux d'un désir téméraire. A la divine Olympe il s'efforçoit de plaire : Hélas! c'étoit en vain ; et l'aimer et la voir Fut son plus hant penser et son plus doux espoir. Tous deux amis parfaits, assis aux bords de Loire, Sans contester du chant la frivole victoire . Contestoient sculement de leurs vives douleurs : Adorable Montglot , jugez de leurs malheurs. Vos charmes out causé d'aussi cruelles neines Vous, dont la voix s'égale au doux chant des Sirènes. Et dont l'aimable esprit, juge des plus beaux airs, N'a jamais dédaigné mes rustiques concerts, Écontez d'Eurylas la champètre musette. Et du beau Lisidor la douce chansonnette. Sans art, ces deux hergers se plaignolent tour à tour : L'art ne se trouve point avec beaucoup d'amour. EURYLAS.

Timarète s'en est allée : L'ingrate, méprisant mes soupirs et mes pleurs, Laisse mon âme désolée A la merci de mes douieurs.

Je n'espérai jamais qu'un jour elle eût envie De finir de mes maux le pitoyable cours ; Mais je l'aimais plus que ma vie, Et le la voyais tous les jours,

LISTOOR Lieux sanvages et solitaires . De mes tristes ennuis les seuls dépositaires , Antres affrent, uoires forêts. Qui voyez de mes maux l'extrême violence, Gardez toujours pour moi ce tranquille silence : Promettez-moi , rochers , d'etre discrets . Je viens vous confier le secret de ma vie. Et vous dire qu'Olympe a mon âme asservie . Olympe, reine de ces lieux. Digne objet de l'amour des plus grands de nos dieux,

PERMIT Ah! que, pour me résoudre à cette triste absence, Mon cœur se fait de violence! Que je prévois pour lui de funestes langueurs ! Que re cruel départ me va coûter de larmes! Et que l'aurai besoin, dans ces tristes alarmes. Da souvenir de ses rigneurs. Pour résister à celui de ses charmes!

LIMDOR. Ne craignez point, beauté, qui pouvez tout charmer, · D'entendre le mai qui me touche. Je n'aurai point ouvert la bouche Que le trépas ne la vienne fermer : S'il arrive entin que mon âme,

Au gré d'un insensé désir, Accorde un soupir à ma flamme, Ce ne scra que mou dernier soupir : Et je ne sais si, dans mon mal extrême, Je pourrai sculement prononcer : Je cous ainse,

Qu'en ses plus beaux habits l'Ancre na teint vermeil Aumonce à l'univers le retour du soleil. Et que devant son char ses légères sairantes Ouvrent de l'orient les poetes éclatantes : Depuis que ma bergère a quitté ces heaux lleux, Le ciel n'a plus i jour ni clarté pour mes yeux.

Cue la nuit convrant tout de ses plus sombres voiles, Cache même à nos yeux les plus claires étoiles, Olympe d'un regard, comme au jour le plus clair, Blumine la terre et fait resplendir l'air,

EPINALS.
Belle jeunesse de l'aumée ,
Pour moi, saus ma bergère, est ta beanté fanée ;
Son triste éloignement , source de mes douleurs ,
Efface de ces prés les plus vives couleurs.

LISINOR.
Un gai zéphyre nous caresse,
Tout nous charme, tout plait, et tout rit dans ces lieux:
Berger, tu crois que l'inver cesse,
C'est le moindre effet des beaux yeux

De ma belle maîtresse.

EVRYLAS.

Ma divine bergère nu moins sait mes mniheurs ,

Ma divine bergere nu moins said mes matheurs, Et, sans me voir, elle poot voir mes pleurs. Car mon cœur, qui toujours avec elle demeare, Lui peut conter mon martyre à toute beure. Lisinon.

Je ne puis m'empêcher de voir

Ces beaux yeux qui causent ma peine :

Hélas I je ne sais qui m'y mêne ,

Mais je n'en reviens point qu'avec le désespoir.

EUTYLAS.

Un lour, assis any bords d'une onde claire et nette,

Où faisoit un bouquet l'aimable Timarète , Jaloux des fleurs qu'on lui voyoit tenir ,

Jaloux des fleurs qu'on lui voyolt tenir Pourquol, dis-je, comme Narcisse, Par quelque effet de ton caprice,

Ne puis-je, Amour, une fleur devenir, Quoique pourtant, aimer autant que j'aime, Ce ne soit point s'aimer soi-même? Lorsqu'en ces lieux arriveroit

Cette jeune merveille, De sa divine main elle me cueilleroit, Et me cueillant, elle me baiseroit,

De sa bouche vermeille, Et aur son sein peut-être, après ce doux baiser, Elle me feroit reposer.

Elle me feroit reposer.

LISIDOR.

Ce jour vraiment fatal à ma nymphe si helle.

Que pensant sur un cerf son javelot lancer, Ce fer guidé par la parque cruetle De Mélampe, son chien fidèle.

D'un coup mortel voit le beau corps percer, Et tout son sang verser

Aux yeux de sa chère maîtresse, Qui pàmoit de tristesse: Ah! Mélampe, dis-je à l'instant

An: Metange, das-je a l'instant
D'un ton faible et craintif, mais qu'Olympe pourtant
Put assez bien entendre,
Et trouver doux et tendre;

Ah! Mélampe, il est vrai que ta mort frit pitié; Mais tu meurs de ta nymphe ayant eu l'imnité: Il est vrai que ton sont toute misère abonde; Mais Il sera pleuré des plus beaux yeux du monde: Et J'en sais qui mourront d'un semblable trépas, Et plus cruel encor, qui ne le seront pas.

J'écoutols leurs chansons, conché sur la fougère : Qu'eussé-je fait alors, nhoent de ma hergère ? Plus triste qu'Eurylas, hélas! peut-être encor Amant plus insensé que le bean Lisidor. Dès ce jour, d'Eurylas-je prissi la musette, J'aimai de Lisidor la douce chansonnette.

# MADAME DESHOULIÈRES.

## PRÉFACE.

682

Join de rempil i d'emmy sex compliments.

La insuite e imp gréade.

Sans crainé, sans inquictude,
Je le ver mes ausmements
A la critique la plus rude.

Cette espèce de francé.

Ne vieur point de la vanié.

De m browcer la plus foure, suffrages;

De m browcer la plus donce les plus fames, suffrages;

De temps qui dévruit tout je ruits pour les ourages;

Le grand nous de José, suféd dans sen ourages,

Les conduira sans doute à l'immortalité.

#### ÉPÎTRE A M. MASCARON,

ÉVÉQUE DE TULLE, ET DEPUIS D'AGES.

Des bords du fameux Lignon Le moven de vous écrire? L'air de ce pays inspire Je ne sals moi de frinon Oni n'est pas propre à vous dire. Depuis que feu Céladon Pour la précieuse Astrée. L'âme de douleur outrée . Mit ses jours à l'abandon. Amour résolut, dit-on, One l'air de este contrée Bendroit le plus fier dragon Dogs comme un petil moutou. Depuis que j'y suis entrée, J'ai déjà changé de ton. Je ne me meurs pas encore; Mais, entre nous, j'ai bien peur D'une inquiète langueur

Oui me force à voir l'aurore : J'ai partoul l'esprit réveur; Un noir chagrin me dévote. Un tel changement d'humeur Me falt trembler pour mon cœur. S'il alloit devenir tendre, S'il sentoit la moindre ardeur. Il seroit bientôt en cendre, Hélas! loin de badiner. Loin d'être fouche et voluge. Comme veut le bei usage, Il irolt s'abandonner. En jeune cœur qui se pique De sentiment héroloue. A ces beaux engagements On'on trouve dans les romons. Oui, malgré ce qu'on pratique, Il aimeroit à l'antique. Ab | que de fâcheuses nuits ! Que de soupçons ! que d'alarmes ! Que de chagrins i que d'enonis ! Que de soupirs ! que de larmes ! Il vaut mieux, si je le puis, M'arracher à tous les charmes Du beau séjour où je suis. Sans consulter dayantage. Quittons ce fatal rivage; Male quittons, le sons retour Ce rivage où chaque jour, Sans avoir en part an crime, Channe cœur sert de victime Aux vengeances de l'Amour. lei tout ce qui respire Se plaiet, languit et soupire, Dans les forêts les oiseaux. Dans les plaines le zéphyre, Les bergers sous les ormeaux. Les Nalades dans les eaux. Tout sent l'amooreux martyre :

"Mes Dessouchabes (Anniberté du Libére de La Garde) apaquis Paris, es 6786. « dévelhor de Libersegaure de La Garde, chevalier de Furdre du rel, et de Clasifine Gasilité. Clasifine Gasilité. Classifice de la Companie de la Companie de Companie de La Garde les agréences du corpe et de l'exprit. A vibé de s'auteure, de la comma ter june als révisation d'écolire à l'auteure de la comma ter june als révisation d'écolire à les plas résimes de cer trus lanques fuil devinent. fannities. Son inclinacion pour la posèse se moitre d'âbert au naté qui haif à agreroveir les taleus qu'elle avait pour y résuit elle-mient, Son paresta la marger.

Golliume de La Fau de Bolaquéria, selement de Hautierra, perillimente de Bolan Elle Insonira i Bosa de 17 fertres fatts. La fatt inhumer. Le 10 da mires molas, dana 17 fertres 1803, et fatt inhumer. Le 10 da mires molas, da dana 17 fella de Bolani-Hado. Sel consegue poervent étre pare galanteria sans doute, i avait meronamele a distante Mase et la Callong fennique. Me "Debondierra" est estapare palanteria sans doute, i avait meronamele a distante mase et la callong fennique. Me "Debondierra" est estason intent, heurementent quin succès sédema a médiane et 3 pas debute e point de la fater senir to lung-etnoura l'a particular de la companie de la composition de est particular de la callonge de la composition de la composition la reputation qu'elle chait acquese dans un para de benecump lass moderne. Et tout kert, en nous pariant Conntre l'austère sagessie, A mettre en goût de tendresse Le cœur le plus indolent. Yous dont l'ance indifférence Ne connoît aucun souci, Pour l'avoir toujours contente Profiter de tout ceci ; Et, quelque espoir qui vous tente, Ne vennz laumis lei.

## RONDEAU.

Taisez-vous, tendres mouvements, Laisez-mol pour quelques moments; Tout mon cour ne sauroit suffire Autransports que l'amour m'inspire Pour le plus parfait des amants,

A quoi servent ces seutiments?

Dans mes plus doux emportements

Ma raison vient toujours me dire:

Taisez-vous,

La cruelle, depuis deux ans...i Mais I hélas I quels redoublements Sens-je à moa amoureux martyre? Moa berger parolt, il soupire; Le voic: vains raisoanements Taiser-vous.

> A M<sup>ile</sup> DE LA CHARCE, POUR LA FONTAINE DE VAUCLUSE.

Quaod vous me pressen de chanter Pour une fontaine fameuse, Vous avez oublié que je suis paresseuse; Qu'un simple mistrigal pourroit m'épouvanter; Qu'entre une santé languissante Et d'illustres ausis par le sort outragés

Mes soins sont toujours partagés. Par plus d'une raison , devenet moins pressante Daphné , vous ne savez à quoi vous m'engagez.

Peut-être croyez-voos que, tonjours insensible, Je décriral dans mes vers, Entre de hauts rochers dont l'aspect est terrible,

Entre de hauts rochers dont l'aspect est terrible, Des prés toujours fleuris, des arbres toujours verts, Une source organilleuse et purc, Dont l'esu, sur cent rochers divers, D'anc monsse verte couverts, S'épanche, houillonne, murmure; Des agneaux bondissant sur la tendre verdure, Et de leurs conducteurs les russigues concerts?

De ce fameux désert la beauté surprenante, Que la nature seule a pris soin de former, Amusoit autrefois mon late indifférente. Combien de fois, helles I madelle su chorme i

Combien de fois, hêlas I m'a-t-elle su charmer I Cet heureux temps n'est plus : languissante, attendrie, Je regarde indifferenment Les plus brillantes eaux, la plus verte prairie:

Et du soin de ma bergerie Je ne fais même plus mon divertissement, Je passe tout le jour dans une réverie

On'on dit qui m'empoisennera. A tout autre plaisir mon esprit se refuse; Et si vous me forcez à parler de Vaucluse, Mon cœur tout seul en parlera.

Je laisserai conter de sa source incomme

Ce qu'elle a de prodigieux, Sa fuite, son retour, et la vaste étendue Qu'arrose son cours furieux.

Je suivrai le penchant de mon fane enflammée: Je ne vous ferai voir dans ces aimables lieux Que Laure tendrement aimée,

Et Pétrarque victorieux.

Aussi hien de Vaucluse ils fout encor la gioire :
Le temps qui détruit tout respecte leurs plaisirs :

Les ruisseaux, les rochers, les oiseaux, les zéphyrs, Font tous les jours leur tendre histoire. Oui, cette vive source, en roulant sur ces bords. Semble nous raconter les tourments, les transports Que Pétranque sentoit pour la divine Loure.

Il etprima si bien sa peine, son ardeur, Que Laure, maigré sa rigueur, L'écouta, plaignit sa langueur, Et fit peut-être plus encore.

Dans cet autre profond où, sans autres témoins Que la nainde et le zéphyre; Laure sut, par de tendres soins; De l'amoureux Pétrarque adoucir le martyre;

Dans cet autre où l'amont taut de fois fut veinqueur, Queique fierté dont on so pique, On sent élevir dans son cerur Ce trouble dangereux par qui l'amour a'explique,

Quand II alarme la pudestr.

Ce n'est pas seulement dans cet autre écarté
On'il reste de ieurs feux une manue mortelle :

Ce fertile vallon, dont on a tant vanté
La solitude et la beauté,
Voit mille fois le jour, dans la saison nouvelle,
Les rossignols, les serins, les pinsons,
Régéres par con vert ornheren.

Les rossignols , les serins , les pinsons , Répéter sous son vert ombrage Je ne sais quel doux badinage

Dont ces houreux amants leur donnolent des leços

Leurs nous sur ces rochers peuvent encor se lire; L'un avec l'autre est confonda; Et l'ime à peiue peut suffice Aux tendres mouvements que leur mélange inspire.

Quel charme est lei répandu ? A nous faire imiter ces amants tout conspire. Par les soins de l'amour leurs soupirs conservés Enflamment l'air qu'on y respire,

Et les cœurs qui se sont sauvés De son impitoyable empire, A ces déserts sont réservés.

Tout ce qu'à de charmant leur beaufe naturelle. Ne peut m'occupre un moment.
Les restes précieve d'une finame si belle. Font de mon jeune courr le seul amusement.
Ah ! qu'il m'entretient tendrévannt.
Du honbeur de la belle Laure!
Et qu'à parler sinérèrement.
Il seroit doox d'aimer, si l'on trouvoit encore.

Un cœur comme le cœur de son illustre annat !

LES MOUTONS.

1574.

Hélas! petits montons, que vous étes heureux! Vous paisers dans nos champs, sans souré, sans airmes : Aussitôt ainnés qu'amoureur .

On ne vous force point à répandre des larmes; Vous ne formez jumais d'inuitée désirs.

Dans vou tranqueilles cours l'amour suit la nature : Sons resentire ses maux, vous arez ses plaisirs.

L'ambition, l'honneur, l'intérêt, l'impostare, Qui font tant de maux parmi nons, Ac se rencontrent point chez vous.

Ac se rencontrent point chez vous. Cependant nous avous la raison pour partage, Et vous en ignorez l'unage. Innocents animaux, n'en soyez point jaioux,

nanocema sumanz, nen soyez poins janout, Ge n'est pas un grand avantage. Cette fêre raison dont on fait tant de bruit, Contre les passions n'est pas un sit remède : Un pen de vin in trouble, un enfant la séduit; Et déchèrer un cœur qui Tappelle à son aide Est tout l'effet qu'elle produit. Toujours impuissante et sévère.

Elle s'oppose à tout, et ne surmonte rien. Sous la garde de votre chien,

Vous devez heaucoup moins redouter la colère Des loups cruels et ravissants

Que, sous l'autorité d'une telle chimère, Nous ne devons craindre nos sens.

Ne vandroit-il pas mieux vivre, comme vous faites Dans une doure oisiveté? Ne vandroit-il pas mieux être comme vous êtes,

Dans nue beureuse obscurité, Que d'avoir, sans tranquillité, Des richesses, de la naissauce,

De l'esprit et de la beauté?

Ces prétendus trésors, dont on fait vanité,

Valent moins que votre indolence: lls nons livreut sans cesse à des soins criminels; Par eux plus d'un remords nous rouge; har leur leur sendre d'envelo

Nous voulons les rendre éternels; Sans songer qu'eux et nous passerons comme un songe Il n'est dans ce vaste univers

Rien d'assuré, rien de solide : Des choses d'ici-bas la fortune décide Selon ses caprices divers.

Tout l'effort de notre prudence Ne peut nous dérober un moindre de ses coups. Paisorz, moutons, puissez sans règle et sans science; Majuré la trompeuse apparence,

Voets êtes plus beureux et plus sages que nous.

# EMITATION DE LA PREMIÈRE ODE D'HORACE.

M. COLBERT, MINISTRE D'ÉTAT ET CONTRÔLEUR-

GÉNÉRAL DES FINANCES.

1671.

Illustre protecteur des files de Némoire,

Ministre vigilant, dont les soins précieux

De l'auguste Louis éterniseur la gloire; Colbert, dont les travans, des aux victorieux, De miracles divers enrichirout l'histnire; Vous, par qui l'on voit à la fois Les heaux arts rétablis, le commerce, les lois; Vous, dont la sage prévoyance, An miliée of le guerre, estretient l'abondance

An innen or is guerre, entreuen i anonance Dans les vastes états du plus vaillant des rois; Pour connoître des cœurs quelle est la différence, Quintez pour un moment vos pénibles emplois,

Couvert d'une noble poussière, On voit un leune audacieux. Triomphant d'une cour entière,
D'un superbe tournoi sortir victorieux.
Par les louanges qu'on lui donne,
Il se croit au-dessus des plus fameux guerriers;
Et le laurier qui le couronne

Est à sou gré le plus beau des lauriers. L'espoir de parvenir aux dignités suprêmes

Rend esclave de la faveur.

Rieu d'un ambitieux ne rebute le cœur;

Sou repos, et ses amis mémes.

Sont des biens qu'il immole au soin de sa grandeur. En cultivant les champs, le laboureur avare

En cultivant les champs, le laboureur avare D'une riche moisson flatte tous ses désirs: Les autres passions, où la raison s'égare, N'excitent dans sou cœur ni douleur ni plaisirs,

A peine échappé du naufrage, Le nocher hasardeux remonte sur la mer. Durant les périls de l'orage, Effrayé de se voir en proie su flot amer,

Il regrette l'heureux rivage : Mais dès lors que de son trident Neptune a par trois fois frappé l'onde irritée,

Ou voit le pilote imprudent, Sans ancun souvenir des écneils ni du vent, Emporté par l'espoir dont sou âme est flattée, S'exposer comme apparavant.

Gouverne qui voudra cet immense univers;
Tout est indifférent dans la fureur bachâque.
A l'ombrage des pampres verts,
Le buveur, degagé de mille soins divers,
Au culte de Bacchus sans réserve s'applique;
Et, bravant du bon sens le pouvoir tyramique,
Il met sa raison dans les fers.

Les affreux et sangiants combats Qui coûtent tant de pieurs aux amantes, aux mères, Pour les guerriers ont des appas; Et la gloire et l'honneur, ces fatales chimères, Leur font avec plaisir affronter le tréoas.

Pour les sombres forêts le diligent classeau:
De Mars et de l'Amour néglige les conquêtes :
Il met le supréme bonheur A forcer d'innocentes bêtes.
Soit que l'astre des cieux, dans son rapide tour, Répande aux mortels si lumètre,
Soit que l'ingale courrière
Répare la perte du Jour,
Jamaiss on âme forçeuée

D'un tranquille sommeil ne goûte les douceurs ;

La poursuite d'un cerf ini fait de l'hyménée Mépriser toutes les faveurs.

Colbert. Il seroit impossible
De compier des humilus les caprices divers.
Pour moi, de qui le cœur ne s'est trouvé sensible
Qu'à l'insocent phásir de bien faire des vers.
Seule aux horts des ruisseaux je chante sur un lyre
O u le dieu des guerriers ou le dieu des samante,
Et ne changerois pas pour le plus vaste empire
Ces doux amusements.

Pleine du beau feu qui m'anime.

Avant qu'un autre hirer ramène les glaçons.
Je chanteral l'ouis, sage, actif, magnanime.
Et vainqueur malgré les saisons.
Colbert, si rous daignez m'enteudre,
SIpour quelques momentus mes chants pemeratauspendre

Les chagrins que traine après soi Cette peofonde politique Où le bien de l'état sans cesse vous applique, Ouel sort plus glorieux pour moi?

#### LES PLEURS.

INYLLE.

Que votre éclat est peu durable, Charmantes fleurs, honneur de nos jardins? Souvent un jour commence et finit vos destins; Et le sort le ulus favorable

Ne vous laisse briller que deux ou trois matins, Ab l consolez-vous-eu, jonquilles, tabéreuses, Vous vivez peu de jours, mais vous vivez heuremes, Les médiants ni les laboux.

Ne génent point l'innocente tendresse Que le printense fait naître entre Zéphyre et vous. Jamais trop de délicatesse Ne mèle d'amertame à vos plus doux plaisirs.

Que pour d'autres que vous il pousse des soupirs; Que loin de vous il follitre sans cesse; Yous ne ressentez point la mortelle tristesse Oni discon les tendres courses.

Qui dévore les tendres cœurs , Lorsque , pleins d'une ordeur extrême , On volt l'ingrat objet qu'on aime

Manquer d'empressement, on s'engager ailleurs. Pour plaire, vons n'avez seulement qu'à paroûre; Plas benreuses que nous, ce n'est que le trépas Qui vous fait perdre vos appes. Plas heureuses que nous, vous mourez pour renaître. Tristes réflections l'intilles souhaits l

Quand une fois nous cessons d'être,

Aimables fleurs, c'est pour jan Un redoutable instant nous détruit sans réserve : On ne voit au-delà ou'un obscur avenir? A peine de nos noms un léger souvenir Parmi les hommes se conserve. Nous entrona pour toujours dans le profend repos D'où nous a tirés la nature . Dans cette affreuse nuit qui confond le héros Avec le lâche et le parjure . Et dont les sers destins, par de cruelles lois. Ne laissent sortir on une fois. Mais . hélas ! pour vouloir revivre . . La vie est-elle un bien si doux? Onand nous l'aimons tant, songeons-no

De combien de chagrins sa perte nous délivre? Elle n'est qu'on amas de craintes, de douleurs, De travaux, de soucis, de peines: Pour qui connoît les misères humaines, Mourir n'est pas le plus grand des malheurs. Cependant, agréables fleurs,

Par des liens honteux attachés à la vie . Elle fait seule tous nos soins : Et nous ne vous portons envie

Que par où nous devons vous envier le moins

## LES OISEAUX.

IDYLLE.

L'air n'est plus obscurci par des bronillarda épais : Les prés font éclater les couleurs les plus vives : Et dans leurs humides polais L'hiver ne retient plus les nalodes cantives. Les hergers, accordant leur musette à leur voix,

D'un pied léger foulent l'herbe naissante; Les tronpeaux ne sont plus sous leurs rustiques t Mille et mille oiseans à la fois :

Ranimant leur voix languissante. Réveillent les échos endormis dans ces bois ; Où britlelent les glacens en voit neitre les res Quel dieu chasse l'horreur qui régnoit dans ces lieux? Ouel dieu les embellit? Le plus petit des dieux Fait seul tant de métamorphoses :

Il fournit au printemps tout ce qu'il a d'appas, Si l'Amont pe s'en méloit pas . On verroit périr toutes choses;

Il est l'ame de l'univers : Comme II triomphe des hivers Qui désolent nos champs par une rude guerre, D'un cœur indifférent il bannit les froideurs. L'indifférence est pour les cœurs

Ce que l'hiver est pour la terre.

Que nous servent, hélas! de si douces lecons? Tous les ans la nature en vain les renouvelle : Loin de la croire, à peine nous naissons, Ou'on nous apprend à combattre contre elle, Nons aimons mienx, par nn bizarre choix,

ingrats, esclaves que nous sommes. Suivre ce qu'inventa le raprice des hommes. Que d'obéir à nos premières lois,

One votre sort est différent du nôtre. Petits oiseanx ani me charmez l Voulez-vous aimer? your aimer. Un lieu vous déplait-il? vous passez dans un autre. On ne connoît chez vous ni vertus, ni défauts :

Vous paroissez toujours sous le même plumage : Et jamais dans les bois on n'a vu les corbeaux Des rossignols emprenter le ramage. Il n'est de sincère langage,

Il n'est de liberté, que chez les animany, L'usage, le devoir, l'austère bienséance, Tout exige de nous des droits dont le me plains : Et tout enfin du cœur des perfides humains Ne laisse voir que l'apparence.

Contre nos trabisons la nature en courroux

Ne nous donne plus rien sans peloc. Nous cultivous les vergers et la plaine, Tandis, petits oiseaux, qu'elle fait tout pour vous,

Les filets qu'on yous tend sont la seule infortune Que vous avez à redouter. Cette crainte nous est commune : Sur notre liberté chacun vent attenter :

Par des dehors trompeurs on tâche à nous surprendre. Hélas! payvres petits oiscaux.

Des ruses du chasseur songez à vous défendre : Vivre dans la contrainte est le plus grand des maux.

STANCES.

Hé l que te sert. Amour, de me lancer des traits? Vai-je pas reconnu ta fatale puissance? Ne te sonvient-il plus des maux que tu m'as faits?

Laisse-mol dans l'indifférence. A l'ombre des ormeaux, vivre et mourir en paix.

Souvent, dans nos plaines fleuries, Je méle, avec plaisir, mes soupirs à mes pleurs,

Le chant des ressionels, les déserts euchanteurs, Le mormure des eaux, et l'émail des prairies,

Mon chien sensible à mes douleurs. Mes troupeanx languissants, ces guirlandes de fleurs, Que le temps, mea soupirs et mes pleurs ont flétries, Don cher et précieux du plus bean des pasteurs ; Tout nourvit avec soin mes tendres réveries,

Éloigne-toi, cruel, de ces lieux fortunés; La paix y règne en ton absence: Ne trouble plus, par ta présence, Les funestes plaisirs qui me sont destinés. Rassemble en d'autres lieux tes uttraits et tes charmes

Mon cœur ne sera point jaloux.

Non; je n'envîrai point ces secrétes alarmes

Dont tu rends, quand tu veux, le souvenir si doux.

Mon chiene et mes moutons, chera témoins demes larmes,

J'en atteste les dieux, je n'aimerai que vous.

#### ÉLÉGIE.

679.

Généreux Licidas, ami sage et fidèle, Dont l'esprit est si fort, de qui l'âme est si belle, Vous de qui la raison ne fait plus de faux pas. Ah! qu'il vous est aisé de dire : N'aimez pas. Quand on connoît l'amour, ses caprices, ses peines, Quand on sait, comme yous, ce que pèsent ses chaînes. Sage par ses malbenrs, on méprise aisément. Les douceurs dont il flatte un trop crédule amont. Mais quand on n'a pas fait la triste expérience Des jalouses fureurs, des dépite, de l'absence, One pour faire sentir ses redoutables feux Il ne paroit snivi que des ris et des ieux . Qu'un coror résiste mal à son pouvoir suprême ! Que de soins, que d'efforts pour empêcher qu'il n'aime ! Je sais ce un'il en coûte ; et peut-être jamais L'Amour n'a contre un cœur émoussé tant de traits. Insensible an plaisir, insensible à la gloire One promet le succès d'une illustre victoire. Je ne suis point encor tombée en ces erreurs Oui donnent de vrais maux pour de fansses donceurs : Mes sens sur ma raison n'ont Jamais en d'empire. Et mon tranquille cœur ne sait comme on soupire, ll l'ignore, berger ; mais ne présumez pas On'un tendre engagement füt pour lui sans annas Ce cœur que le ciel fit délicat et sincère N'almerolt que trop bien si le le laissois faire : Mais , grâce aux immortels , une benreuse fierté Sur un si doux penchant l'a toujones emporté. Sans cesse je me dis qu'une forte tendresse Est, malgré tous nos soins, l'écueil de la sagesse, Je fuis tout ce qui plaît, et je sais m'alarmer Dès que quelqu'un paroît, propre à se faire nimer. Comme un subtil poison je regarde l'estime : Et je crains l'amitié, bien qu'elle soit sons crime. Pour sanver ma vertu de tant d'égarements. Je ne veux point d'amis qui puissent être amants. Quand par mon pen d'appes leur raison est séduite, Je cherche leurs défauts, J'impose à leur mérite; -

Rien pour les ménager ne me peroit permis El dans tous mes amants le vois mes ennemis. A l'abri d'une longue et sûre indifférence, Je louis d'une paix plus donce qu'on ne pense ; L'esprit libre de soins, et l'âme sons amonr. Dans le sacré valion je passe tout le jour : J'y cueille avec plaisir cent et cent fleurs nouvelles Qui braveront du temps les atteintes cruelles; Et, pour suivre un penchant que l'ai recu des cieux. Je consucre ces fleurs an plus jeune des dieux. Par un juste retour on dit qu'il sait répandre Sur tont ce que l'écris un air galant et tendre. Il n'ose aller plus loin ; et , sur la fol d'antrul , Tantôt le chante pour et tantôt contre lui. Heureuse, si les maux dont je feins d'être atteinte Pour mon timide cour sont toujours une feinte !

### CHANSON.

Du charmant berger que J'adore Un sort cruel menace les beaux jours. Raisseaux, vous le savez, et vous coulex tonjanes Rossignois, vous chantez encore l

Vous, les seuls confidents de nos tendres amours, Raisseaux, arrêtez votre cours.

Da charmant berger que l'adore
Un sort cruel menace les beaux jours,

#### AIR.

Almables habitants de ce naissant feuillage Qui semble fait exprès pour cacher vos amours, Bossignois dont le doux ramage Aux douceurs du sommeil m'arrache tous les jours,

Que votre chant est tendre l Est-il quelques ennuis qu'il ne puisse charmer ? Mais , hélas ! n'est-il point dangereux de l'entendre Quand on ne veut plus rien aisser ?

#### IRIS.

fologre.

La terre faignée, Impuissante, Inmile, Préparoit à l'aiver un triomphe facile; Le soleil sans éclut précipiant son cones Renduit déjà les nuits plus longues que les jours; Quand in hergère Iris, de mille appes ornée. Et, malgré tant d'appas, amante infortunée, Regardant les baissons is demi déposilife : Vous que mes pleurs, dit-elle, ont tant de fois mouillés, De l'autionne en courroux resentez les outrages; Tombez, feuilles, tombez, vous dont les noirs ombrages Des plasiers de l'ircis faisoient la sûreté, Et payez le chaigri que vous mi vere coûté,

Lieux topicum opposés an bondurer de na vic. Cett di qu'il Fanneu il mei mis succrite; le l'i pi va l'impart qui mi ettent son ses bise; le l'i pi variger pi per permière fais : ma fidilitiente. Il l'i notifici per la première fais : ma fidilitiente. Il appoile i une chien i fire de l'archive de l'archive de cerence; l'appoile une chien. Farculaire de cerence; le descrère de pl'étaile, dui de se prévaloir, Le cruel se vit rime, on se voudui rien voir. Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de chanter ma sir ne ma mouette; Il no delle de l'archive de l'en delle de l'archive de l'en delle de pins dons à ne defer?

Depuis ce lour fatal, que n'ai-le point souffert! L'absence, la raison, l'orgueil, rien ne me sert. l'ai de nos vieux pasteurs consulté le plus sage : l'ai mis tous ses conseils vainement en usage; De victimes, d'encens, j'ai fatigué les dieux ; J'ai sur d'antres bergers souvent tourné les yeux : Mais, ni le jeune Atys, ni le tendre Philène, Les délices . l'honneur des rives de la Seine . Dont le front fut cent fois de myrtes couronné, Savants en l'art de vaincre un courage obstiné. Ent que l'aidois moi-même à me rendre inconstante N'ont pa rompre un moment le charme qui m'enchante Encor serois-ie beureuse eu ce bonteux lien . Si, ne ponyant m'aimer, mon herger n'aimoit rien Mais il aime à mes yeux une beauté commune : A posséder son cœur il borne sa fortune : C'est pour elle qu'il perd le soin de ses troupeaux ; Pour elle sculement résonnent ses piocaux : Et, loin de se lasser des faveurs qu'd a d'elle, Sa tendresse en reprend une force nouvelle.

Boragea, de leurs feux uniques considents, Bocages que je hai, vous saves a je mens. Depuis que les becars Jours à moi sende funestes, D'un longe et tiste hivre eureut chance les restes, Jungo'û Theureux débris de vos frètes besutés, Junch jours ont-le passé dans ces lieux écarriés l Que n'y reprochies-vous a l'impart que judore Que malgre ses froideurs, héiss l'e l'aime escore? Que malgre ses froideurs, héiss l'e l'aime escore? Que ne las iduies-vous, pour tenter se trandresse, (un fe sias insient, samer que fin, que na autresse à Main nu raisons s'égare : als l quels soins, quels secons l'obaje statisside et vous, qui servent leurs ansonars à l'autres de la commandation de la commandation de L'hière surs pour noi des rigueurs favorable. Il approche et d'éjà les fouçueux aquélons. Par leur noutle glorcé décident non vallons. La neige qui leardit couvrir si la prairie; l'écliendar se troupeux dans chaque bergerie ; Récliendar se troupeux dans chaque bergerie ; Récliendar se troupeux dans chaque bergerie; Récliendar se troupeux dans chaque bergerie;

Ces tourments, ces transports que vous avez tant vus ?

Mais, helast quel espoir me flatte et me console? Avec rapidité le temps fuit et a'eurole; Et bientoit le printemps, à mon âme odileux, Ramètera Tirris et Dephné dans ces lieux. Feuilles, tons retroducte, cous rendre ces bois sombres; Ils s'almeront encor sous vos periides ounbres; Ils s'almeront encor sous vos periides ounbres; Et mes vires douleurs, et mes transports jaloux, Pour mon liegrat amant resultront avec vous.

## RONDEAU.

A M. L'ABBÉ · · · ,

Prélat futur, je saurois vous punir

QUI LUI AVOIT ÉCRIT QU'IL N'Y AVOIT BIEN DE SI TRISTE QU'UNE EXTRÊME SAGESSE.

Fleur de vingt ans tient lieu de toute chose : Si sort vouloit, Ini qui de tout dispose, Pour vos péchés un peu me raieunir,

De tous les meux où votre avis m'expose.

Point ne craignez telle métamorphose;
Trop blen savez que, quoi qu'on se propose,
On tiche en vain à faire revenir

Fleur de vinet ans.

Quel sérieux I diroit-on pas qu'on n'ose Rire avec vons I En vain votre air impose; Nous savous bien à quoi nous en tenir, Tont en disant: Dieu veuille vots béuir I Vons cueilleriez, beau sire, à porte close,

Fleur de vingt ans.

# L'HIVER.

# A M. LUCAS DE BELLESBAT.

L'hiver, suivi des vents, des frimas, des orages,

De ces simables lieux trouble l'heureuse paix;
Il a déjà ravi, par de crueis outrages,
Ce que la terre avoit d'attraits.
Quelles donloureuses images
Le désardre qu'il fait innerime d'aux l'appril.

Le désordre qu'il fait imprime dans l'esprit!
Hélas! ces prés sans fleurs, ces arbres sans fenillages,
Ces raisseaux glacés, tout nous dit;
Le temps fera chez vous de semblables ravages,
Comme la terre, nous cardous

Jusques an milieu de l'autonne Quelques uns des appas que le printemps nous donne : L'hiver vient-il , nous les perdons ; Pouvoirs, tr'sors, grandenrs, n'en exemptent personne.

On se déguise en vain ces tristes vérités;

Les terreurs, les infirmités,

De la froide vieillesse ordinaires compagnes,

Font sur nous ce que font les autans irrités,

Et la neige sur les campagnes,
Encor, si, comme les hivers
Dépouillent les forêts de leurs feuillages verts,
L'âge nons dépouilloit des passions cruelles,
Plus fortes à dompter que ne le sont les flots,

Nous goûterious un doux repos Qu'on ue peut trouver avec elles, Mais, nous avons beau voir détruire par le temps La plus forte santé, les plus vifa agréments, Nous conservos toujours nos premières foliblesses. L'ambitieux, courbé sous le fardean des ans, De la fortune encore éconie les promisesses;

L'avare, en expirant, regrette moins le jour Que ses inutiles richesses; Et qui-jeune a donné tout son temps à l'amour, Un pied dans le tombeau veut encor des maîtresses, Il reste dans l'esprit un goût pour les plaisirs.

Il resie dans l'esprit un gout pour tes plassirs.

Presque aussi dangereux que leur plus doux usage,
Pour être heureux, pour être sage,
Il fant savoir donner un frein à ses désirs.

Mieux qu'un antre, sage Timandre,

De cet illustre effort vous connoissez le prix; Vous, en qui la nature a joint une âme tendre Avec un des plus beaux esprits; Vous, qui, dans la saison des grâces et des ris, Loin d'éviter l'amour, faissez gloire d'en prendre;

Et qui, par effort de raison, Fuyes de ses plaisirs la folle inquiétude, Avant que l'arrière-saison Vons ait fait ressentir tont ce qu'elle a de rude.

#### IDYLLE

BUR LA NAISSANCE DE LOUIS, BUC DE BOURGOGNE, PETIT-FILS DE LOUIS XIV.

L'amour, pressé d'une douleur amère, Éteint son finmbeau, rompt ses traits, Et par le Styx jure à sa mère (Invil ne c'ampiere jouwie

Et par le Styx Jure à sa mère Qu'il ne s'apaisera jamais. Tout se ressent de sa colère : Déjà les oiseaux dans les bois Ne font plus entendre leurs voix, Et déjà le berger néglige sa hergère.

Ce matin les Jeux et les Ris, De l'Amour les seuls favoris, M'ont découvert ce qui le désespère : Voiel ce qu'ils m'ont appris,

Un divin enfant vient de naltre,
M'ont-lis dit, à qui les mortels
Avec empressement dévenn des autels,
Et pour qui sans regret nous quittons notre maître,
Si l'Ansour est jaloux des honneurs qu'on lui rend,
Il l'est encor plus de ses charmes.

En vain, pour essayer ses larmes, Vénus sur ses genoux le prend, Lui fait honte de ses foiblesses; Et quand, par de tendres caresses, Elle croit l'avoir adouti.

D'un ton plus ferme elle lui parle ainsi : Vous avez fourni de matière An malheur dont vous vous plaignez; L'aimable enfant que vous craignez Sans vous n'ent point vu la lumière.

Sans vous n'em point va la funcione Mais consolez-vous-èn ; lui qui vous rend jaloux Un jour, soumis à votre empire, Quoi que la gloire en puisse dire,

Fera de vos plaisirs son bonheur le plus doux. Reprenez donc votre arc. Quoi! mon fils, seriez-vous Aux ordres des destins rebelle? Songez que vous devez vos soins à l'univers;

Que par vous tout se renouvelle; Que dans le vaste sein des mers, Que sen la terre et dans les airs, La nature à son aide en tout temps vous appelle. Ah la s'ectia l'Amour, le reux me vengre d'elle; Contre elle arte raison le me sens asimé.

Avec de trop grands soins cette ingrate a formé

Cet enfant, ce rival de ma gloire immortelle, Concevez-vous quelle est ma douleur, mon effroi? Il est déjà bean comme moi.

Mais , jusqu'où les mortels portent-lis l'insolence ! Sans respecter mon pomoir ni mon rang, On ose comparer son sang avec mon sang; On fait plus, sur le mien il a la préférence. On ne craint point pour lui la céleste vengeance; Il a dans son alcul un trop puissant appui. Onel dieu pour la valeur, quel dieu pour la prudence Pourroit avec Louis disputer aujoord'hui? Depuis qu'il fut donné pour le bien de la France,

On n'a plus adoré que lui. De l'univers il règle la fortune : Par un prodige, il est tout à la fois Mars, Apollon, Jupiter et Neptune : Ses bontés, ses soins, ses exploits,

Font la félicité commune. Au-delà de lui-même il porte son bonheur. A son auguste fils hij-même sert de guide : On voit ce fils brûler d'une hérolque ardeur, Et, de gloire en tout temps avide,

Dans le sein même de la paix. Aux frivoles plaisirs ne s'arrêter jamais. Il se plaît à la chasse, image de la guerre; Il se platt à dompter d'indomptables chevaux. En attendant le lour m'armé de son tonnerre Louis, en triomphant du reste de la terre, Fournisse à sa valeur de plus nobles travaux. Bien que de la heauté vous sovez la déesse, Vous ne lui causeriez ni transports ni désirs. Heureux et digne époux d'une jeune princesse

.Qui mérite tous ses soupirs , Il ne daigne tourner ses regards sur les antres. A ces charmes auxi quels charmes sont égaux? Elie a les yeux aussi donx que les vôtres.

Et n'a pas un de vos défauts. Vénus alors rongit de honte . Et lancant sur son fils des regards enflammés : Quoi donc! dit-elle, à votre compto Une mortelle me surmonte!

Eh bien. Fillustre enfant dont yous yous alarmez Près de moi tiendra votre place, Je veux ( et le destin ne m'en dédira pas )

Que, quoi qu'il disc ou quei qu'il fasse, On y trouve toulours une nouvelle grâce ; Toutes vont par mon ordre accompagner ses pas.

L'Amour tremble à cette menace : Il veut flatter Vénus; mais Vénus à ces mots Se jette dans son char, et voie vers Paphos. Dans son comr la colère à la honte s'assemble. Le chagrin de l'Amour s'accroft par ce courroux;

Et, comme le chagrin et nous

Ne pouvons demeurer ensemble, Nous avons résolu d'abandonner l'Amour Pour venir faire notre cour An beau prince out lui ressemble. Voith ce que les Ris et les Jeux m'ont conté. Ce prince est si charmant qu'on les en peut blen croire L'Amour est aujourd'hui jaloux de sa beauté; Un jour viendra que Mars le sera de sa gloire.

Puisse-t-il, toulours grand, être toulours heureus? Prisse le juste ciel accorder à nos veux Pour lai de nombreuses apnées l Ou'il passe des béros les exploits inonis ! Et ou'un jour, s'il se peut, ses grandes destinées Égalent celles de Louis !

# BALLADE.

A M. DE POINTY.

COMMANDANT UNE GALIOTE NOMMÉE la Crucile. AU BOMBARDEMENT D'ALGER.

Preux chevalier, sage et de bon nioi, Déjà savions par dame Renommée, A qui tes faits donnent assez d'emploi . Oue, dans ta nef loin d'être rlos et col. Quand sur Aiger tomboit bombe enflammée, Le fin premier affrontant le danger, Sur la Cruelle as bien fait telle rare. Que péle-méle Africain, étranger, Mosquée et tours, gisent sur le rivage,

Dans ton récit, gaie et fière ic voi Notre jeunesse, à vaincre accontumée, Aller au fen. Pourtant, comme le croi, A telle fête on n'est pas sans effrol, Belle elle étoit, et tu l'as bleu chômée, Du Quesne, habile en l'art de naviger, Sage en conseils, fament par son courage, Dit que par tol , chez le More lézer . Mosquée et tours gisent sur le rivage.

De cette gent sans bonneur et sans foi Par cet exploit l'audace est réprimée. Pour la réduire à suivre notre loi . Besoin sera d'apôtres comme tol : Telle œuvre veut qu'un préche à main armée, On te verra sans donte ravager. Dans autre annéo, autre infidèle plage, Dont on dira , comme on le dit d'Alger ; Montpuée et tours gisent sur le rivago. EAVOL.

People d'Alger, franchement dites-mol

De Charles-Quint qui mit en désarrol Votre valeur aussi bice que l'orage, Ou de Louis qui sait vous corriger, Quel est plus graud, plus vaillant et plus sage? Bice mieux que nous vous en pouvez luger; Mosquée et tours gisent sur le rivage.

#### STANCES.

Agréables transports qu'un tendre amour inspire, Désirs impatients, qu'étes-vous devenus? Dans le cœur du berger pour qui le mien soupire Je vous cherche, je vous désire, El le ne vous retrouve plus.

Son rival est abseot, et la nuit qui s'avance Pour la troisième fois a triomphé du jour, Sans qu'il ait profité de cette heureuse absence. Avec si peu d'impatience, Hélas! on o'a guire d'amour,

Il ne sent plus pour moi ce qu'on sent quaud on aime; L'infidèle a passé sous de ocorelles bois. Il me dit bico encer que son mal est extrême; Mais Il ne le dit plus de même Ocil me le disoit autrelois.

Revenet dans mon cœur, paisible indifférence, Que l'amoor a changée en de cuisants soncis. Je ne reconnois plus sa fatale paissance; Et, grâce à tant de négligence, Je ne veux plus aimer Tircis.

Je ne veux plus l'aimer! ah! discours téméraire! Voudrois-je ételudre un feo qui fait tout mon bonheur? Amour, redonnez-lui le dessein de me plaire: Mais, qool qoe l'ingrat puisse faire, Ne sortez jamais de mon cour.

LE RUISSEAU.

1684.

Ruisseau, nous paroissons avoir un même sort; D'un cours précipité nous allons l'uo et l'autre, Vous à la mer, nous à la mort. Mais, bélas l que d'ailleurs je vois peu de rapport Entre votre course et la noure.

Vous vous abandonnez, sans remords, sans terre
A votre nente naturelle:

Point de loi parmi vous ne la rend criminelle. La vieillesse cisea vous n'a rien qui fasse borreur.

Près de la fin de votre course; Vous êtes plus fort et plus beau Que vous n'êtes à votre source;

Yous retrouvez toujours quelque agrément nouveau. Si de ces paisibles bocages

La fraicheur de vos eaux augmente les appas , Votre bienfait ne se perd pas ; Par de délicieux embrages

Ils embellissent vos rivages.
Sur un sable brillant, entre des prés fleuris,

Coule votre onde toujours pure : Mille et mille poissons dans votre seln nourris

Ne vous attireut point de chagrins, de mépris.
Avec tant de bonheur d'où vient votre murmure?
Hélas! votre sort est si doux!

Hélas! votre sort est si doux! Taisez-vous, ruisseau, c'est à nous A oous plaindre de la nature.

De tant de passions que courrit notre cœur, Apprenez qu'il n'en est pas une

Qui ne traine après soi le trouble, la douleur, Le repeoilr ou l'infortune: Elles déchirent nuit et jour

Elles déchirent muit et jour Les cœurs dont elles sont maîtresses. Mais de ces fatales foiblesses La plus à craindre, c'est l'amour. Ses douccurs mémes sont cruelles;

Elles font cependant l'objet de tous les voux, Tous les aurres plaisirs oe touchent point sans elles. Mais des plus forts liens le temps use les noruds;

Et le cœur le plus amoureux Devient tranquille, ou passe à des amours nouvelles. Ruisseau, que vous êtes heureux!

Il o'est poiot parmi vous de ruisseaux infidèles. Lorsque les ordres absolus De l'être iodépendant qui gonverne le monde

Foot qu'un autre ruissean se méte avec votre onde, Quaod vous étes anis, vous ne vous quittez plus, A ce que vous vouiez jamais il ne s'oppose; Dans votre sein il cherche à s'abluser;

Vous et lui , jusques à la mer , Vous n'êtes qo'une même chose. De toutes sortes d'unions Ooe notre vie est éloigiée!

De trabisons, d'horreurs et de dissénsions, Elle est toujonrs accompagnée.

Qu'avez-vous mérité, ruisseau tranquillé et doux, Pour être mieux traité que nous? Qu'on ne me vante point ces blens imaginaires,

Ces prérogatives, ces droits Qu'inveota notre orgueil pour masquer nos misères. C'est lai seul qui nous dit que, par un juste choix,

Le ciel mit, en formant les hommes, Les autres étres sons leurs lois. A ne nous point flatter, nous sommes Leurs tyrans piante que leurs rois. Pourquoi vous mettre à la torture? Pourquoi vous rentre à la torture? Et pourquoi renverser l'ordre de la nature

Et pourquoi renverser l'ordre de la nature En vous forçant de jaillir dans les airs ? Si tout doit obér la nos ordres suprèmes, Si tout est aits pour nous, a'il ne faut que vouloir , Que n'employons-nous mieux ce souverain pouvoir? Que ne régnons-nous sur nous mêmes?

Mais, hélas! de ses sens esclave malbeureux, L'homme ose se dire le maître Des animaux, qui sont peut-être Pius libres qu'il ne l'est, plus doux, plus généreux,

Et dont la foiblesse a fait naître

Et dont la foiblesse a fait naître

Cet empire insolent qu'il usurpe sur eux!

Mais que fais-je? où va me conduire

La pitié des rigueurs dont contre eux nous usons?

Aljé quelque espoir de détruire
Des erreurs où nous nous plaisons?
Non; pour l'orgunel et pour les injustices
Le cœur lumain semble être fait.
Tandis qu'on se pardonne aisément tous les vices,
On n'en peut souffir le portrait.

Hélas! on n'a plus rien à craindre: Les vices n'ont plus de censeurs; Le monde n'est rempli que de làches flatteurs: Savoir vivre, c'est savoir feindre. Buisseau, ce n'est plus que chez vous

Qu'on trouve encor de la franchise : On y voit la laideur ou la heauté qu'en nous La bizarre nature a mise. Aucun défaut ne s'y déguise ;

Aux rois comme aux bergres vous les reprochez tous: Auxsi ue consulte-t-on guère De vos tranquilles coux le fidèle cristal; On évite de meine un ami trop sincère; Ce déplorable golt est le goil général. Les leçuns font rougir; personne ne les souffie : Le fourbe vent paroître homme de probié. Enfa d, alsa cet horrible gouffie

De misère et de vanité, Je me perds ; et plus j'envisage La foiblesse de l'homme et sa malignité,

Et moins de la divinité
Et moins de la divinité
Et moins la lige reconnois l'image.
Courre, ruisseau, courez, foyez-nona; reportee
Von ondes dans le sein des mers dont vous sortes;
Tandis que, pour remplér la durc deslinée
Où nous sommes assoylées.

Nous irons reporter la vie infortunée

Que le hasard nous a donnée Dans le sein du néant d'où nous sommes sortis,

#### BALLADE.

A caution tous amants sont sujess; Cette maxime en ma tête est écrite. Point n'air éel pour leurs tourneuss secrets; Point aughei d'eur n'ai besoin d'enn bériale. Dans ceur bassim prohité plus habite. Trop bien encirce à-t-on les némes dits (Qu'arent q'aducte an monde fait venne; Mais pour d'elles, la mode en cet perdue : On a'intre plus comme on ainoil judis.

Riches atours, table, nombreux valets, Font anjourd'hui les trois quarts du mérite. St des amains soumis, constants, discrets, Il est encor, la troupe en est petite: Amourd v'an mois est amourd d'eréptie. Amourd brutsut sont les plus applanofis. Soupiès et pleurs fercietes passer pour grue; Faveur est dite aussibit qu'obtenne: On n'aime plus comme on aimoit jalls.

Jeunes beautés en vain tendent fétet; Les jouterneuxen, ceté engenne mandile, Font hande à part; près des plas donx objets, D'être indolert heatum se fétiche. Nul en amour ne daigne étre hypocrite; Ou si partios un de ces étourdis A quedques soiles s'abaises et s'abaiton, Don de merci seui il o la pas en vue : On n'uines plas comme ou aimoit juids.

Tons icunes cours se tronvent ainsi faits.

Telle denrée aux folies se débite.
Cours de barbons sont un peu moins coquets :
Quant il fut vieux, le diable fut crinite.
Mais rien chez eux à tendresse n'instie;
Par maints hieres désirs sont rérobidis;
Par matur fréquents humeur d'evient bourrue.
Quand une fois on a téte chenne,
On p'aime plus comme on aimot judis.

Fils de Vénus, songe à tes intérêts; Je vois changer l'encens en camonflets: Tout est perdu, si ce trais continne. Ramène-nons le siècle d'Amadis. Il est bonteux qu'en cour d'attraits pourvne, Où politesse au comble est parvenue, On n'aime plus comme on aimoit Jadis.

### RÉPLEXIONS DIVERSES.

Que l'homme connoît peu la mort qu'il appréhende, Quand il dit qu'elle le surprend ! Elle unit succ lui, sans cesse lui demande le nt tribut dont en vani son orgrealle se défend. Il commence à mourir long-temps avant qu'il neure; Il périt en détail inspercephilèment. Le nom de mort qu'on donne à notre déraière heure

N'en est que l'accomplissement.

De ce subtime esprit dont ton orgueil se pique,
Homme, quel tusage fais-tu?
Des plantes, des unétuux tu connois la vertu;
Des différents pays les meeurs, la politique;

La cause des frimas, de la foudre, du vent; Des astres le pouvoir suprême : Et, sur tant de choses savant, Tn ne te connois pas toi-même!

Pourquoi a'applaudir d'être belle? Quelle erreur fait compter la beauté pour un bien? A l'examiere, în est rien Qui cause tant de chaprin qu'elle. Je rais que sur les ceurs ses droits sont absolus; Que tant qu'on est belle on fail naître. Des désirs, des transports, et des soins assidus : Mais on a pen de temps h'être,

Et long-temps à ne l'être plus.

Que chacun parle hien de la reconnoissance !

Et que peu de gens en fout voir !

D'un service attendu la flatteuse espérance

A peine est-il rendu, qu'on cesse d'en avoir.

De qui nous a servis la vne est importune:

On trouve houteux de devoir

Les secours que dans l'infortune On n'avoit point trouvé honteux de recevoir.

Quel poison pour l'esprit sont les fausses louanges l Heureux qui ne croît point à de finiteurs discours? Penser trop bien de sof fait tomber tous les jours En des égarements étranges.

L'amour-propre est , hélas! le plus sot des amours; Cependant des erreurs il est la plus commune. Quelque puissant qu'on soit en richesse, en crédit, Quelque inouvais succès qu'ait tout ce qu'on écrit, Nul n'est content de sa fortune, Ni mécontent de son esprit.

On croit être devenu sage, Quand, après avoir vn plus de cinquante fois Tomber le renaissant feuillage,

Tomber le renaissant feuillage, On quitte des plaisirs le dangerenx usage. On s'abuse. D'un libre choix

Un tel retour n'est point l'ouvrage; Et ce n'est que l'orgueil dont l'homme est revêtu Qui, tirant de tout avantage, Donne au secours de la vertu Ce qu'on doit an secours de l'âge.

En grandeur de courage on ne se connoît guère Quand on élève su rang des hommes généreux Ces Grees et ces Romains dont la mort volontaire A rendu le nom si fameux.

Qu'out-ils fait de si grand? Ils sortoient de la vie Lorsque, de disgrâces suivie, Elle n'avoit plus rien d'agréable pour eux; Par une scule mort ils s'en écargnoient mille.

Qu'elle est doure la les cœurs lassés de sonpirer l Il est plus grand, plus difficile De sonfirir le malietur que de s'en délivrer.

Palais, nous durons moins que vous, Quoique des éléments vous souteniez la guerre, Et quoique du sein de la terre

Et quosque en sem ue sa erre
Nous soyones tirés comme rous.
Fréles machines que nous sommes,
A peine passons-nous d'un siècle le milleu.
Un rien peut nous détraire; et l'ouvrage d'un Diet
Dure moins que celui des hommes.

Homme, vante moins ta raison; Vois l'instillé de ce présent céleste Pour qui tu dois, dit-on, mépriser tout le reste.

Anasi foible que toi dans ta jeune naison,
Elle est chancelante, imbécile;
Dans l'âge où tont l'appelle à des plaisirs divers,
Vil esclave des sens elle l'est inutile;
Onand le nort (la laissé compter cinquanto hivers,

Elle n'est qu'en chagrins fertile; Et quand tu vieillis to la perds.

Les plaisirs sont amers d'abord qu'on en abuse. Il est bon de jouer un peu; Mais il faut seulement que le jeu nous amuse,

Un joueur, d'un commun aveu, N'a rien d'humain que l'apparence; Et d'ailleurs il n'est pas si facile qu'on pense D'être fort hounéte homme et de jouer gros jeu.

D'être fort hounéte bomme et de jouer gros jet Le désir de gagner qui muit et jour occups Est un dangereux aiguilion;
Sonvent, quoique,l'esprit, quoique le cœur soit bon,
On commence par être dupe,
On fait par être êtrese.

On finit per être fripon.

Que l'esprit de l'homme est borné! Quelque temps qu'il donne à l'étude, Quelque périetant qu'il soit le l'étude, Il sp sait rien à fond, rien avec certitude; De téabères pour lai tout ent environné. La lumière qui vient din asvoir le plus rare N'est qu'in Italia éclair, qu'une aréuer qui l'égare; Bien plus que l'ignorance elle est à reduster. L'augues creurs qu'ellé fait naître.

Yous ne prouvez que trop que chercher à connoltre N'est aouvent qu'apprendre à donter.

Homme, contre la mort quoi que l'art te promette, il ne sauroit te secourir. Prépare-sy ton cœur; dis-toi : C'est une dette Qu'en recevant le jour j'ai faite : Nous ne naissons que pour mourir,

Lorsque la mort moissonne à la fleur de son âge, L'hounse pleinement convaincu Que la folblesse est son partage, Et qui contre ses sens a mille fois vaincu, On ne doit point gémir du coup qui le délivre. Quelque jeune qu'on soit, quand on a su bien vivre

On a tonjours assez vécu.

AU R. P. BOUHOURS.

suk sox Livre de l'Art de blen penser sur les ouvrages d'esprit.

Dans me liste triomphante
De célèbres autents que outre livre chante
Je ne vois point mon nom placé.
A moi, n'est-li pas vrai ? vous n'avez point pensé.
Mais aussi dans le même rôle
Vous avez onbilé Pascal,
Qui pourtant ne pensoit pas mal,
Lu tel compagnon me console.

### CAPILICE.

Vers les bords d'un ruisseau dont l'onde vive et pure Des arbres d'alentour entretient la verdure. Iris dont les chansous, Iris dont les appas Ont fait voler! o nom de contrée en coutrée. D'un profond ennul pénétrée, Conduisoit lentement ses pas. Ni le naissant émail d'une jeune prairie, Ni le doux murmure des eaux, Ni le trodre chant des oisceaux,

Ni le tendre chant des oiseaux, Ne dissipoit sa réverie : Enfin, s'écria-t-elle , Amour , Tu ne fais plus couler mes larmes!

Je ne souplre plus, je ne sens plus d'alormes ! Transquillité, vous éten de retour ! Mais que dans ce bonheur je trouve peu de chirmes ! En perdant mes transports, mes craintes, mes désirs, Hélas ! que j'al perda de biens et de plaisirs ! Ab! le repos n'est pas ususi doux qu'on le pense ; Rien, dans ce trisse état, n'occupe ain se plât;

On fait tout avec nonchalance: L'amour vaut cent fois mieux, tout dangereux qu'il est. A d'agréables maux son caprice nous livre; On n'a point avec lui d'inntiles moments;

Tont est plaisir pour les amants.
A tenéresse, hélas l'pourquoi faueld survivre?
Peut-on s'accoutimer à ne seutir plus rien?
Et pour les ceurs enfin le calme est-il un blen?
Non, non, reviens, Amontr chase por la présure
Cet ennuy eax loisir qui unit l'indifférence:
Rassenible tons tes feux pour railmaner le mich.
Hélas 1 tu ne viens point l'ainement je r'appelle I fellos i tune viens point l'ainement je r'appelle I re

Que mon aventure est cruelle l Malgré mol tu sus m'enfammer; Et quand je veux que mon feu renouvelle, Tu ne veux pas le rallumer. Que l'aurolt-il coûté de me soumettre encore?

Pourquoi refuses-tu mes voux? Tes plaisirs ne sont point le accours que l'implore, Je ne demande pas de ces destins beureux Que l'on désire tant, que tu fais quand ta veux. A toutes tes rigueurs je sais accoutamée. La baine de l'ingrat qui m'avoit su charmer

Me défend de prétendre an plaisir d'être aimée; Je ne veux que celui d'aimer, Qu'a s'alarmer, hélas l'mon esprit est facile l Qu'est-ce qui me fait voir que mes fers sont rompus ? Qui m'a dit que je suis tranquille ?

Souhaiter de l'amour, est-ce u'en avoir plus?

Que de confus transports l'et quelle incertitudo!

Mais mon destin n'est plus douteux,

Je vois ce beau berger, ce berger orgaeilleux

Pour qui seul J'ai senti tout ce qu'a de plus rude Un amour tendre et malheureux; Ah l'je sens renaître à sa vue Ces tourments qui faisoient mes plus ardents sonkaits, Le trouble se répand dans mon lanc éperdue;

Le trouble se répand dans mon lane éperdue; Je te rends grèce, Amour, j'aime plus que jamais,

### BILLET A M. DOUJAT.

Yous dites que l'Amour vous range sous sa loi, Et que ce dieu se sert de moi Pour établir chez vous son tyrannique empire, Et pour faire changer votre volage humeur: Tircis, si sans railler vous avez pu le dite, Yous ne comnoissez pas ce que sent votre cour.

Vous ne cherches point à me voir , Et l'on ne vous voit point avoir , Quand vous ne rencontrez , certaine impatience De me conter quelque chose de doux . Vous avez des rivaux sans en étre jaloux ;

Et vous supportez mon absence Sans peine, sans pleurs, sans ennui. Tircis, l'Amour n'est point de votre compétence; Vous prenez sa sœur pour lui.

#### ÉPÎTRE

A M. LE DUC DE MONTAUSIER, SUR LA PRISE DE PHILISDOURG.

Le Dieu conronné de pavots A peine ce matin m'aroit abandonnée Qu'Apollon à mes yeux encore à demi clos S'est fait voir de lauriers la tête environnée. Lui que l'avois prié, depuis près d'une année, De ue ples troubler mon repos.

Viens chanter, m'a-t-il dit, viens; il finut te résoudre A célébrer encore de glorieux exploits. Louis à son dauphin vient de prêter sa foudre; Et ce jeune béros, dont tout suivra les lois, A, pour son coup d'essai, mis Philisbourg en poudre Quel plès noble emplol pour ta voix?

Apollon, à ces mois, m'a présenté sa lyre, Dont j'ai tiré tant d'agréables sons : Je l'al prise ; et, maigré les maux dont je soupire,

Pleine du beau feu qui m'inspire, Je vais recommencer d'hérolques chansons.

Illustre Montausier, daigne les faire entendre Au vainqueur à qui je les doi. Sur elles tu sauras répandre Un charme à qui son cœur se laissera surprendre; Sers mou sèle et dis-lui pour mol t

Sers mon sèle et dis-ini pour moi t La saisou, la nature, et l'art, unis ensemble,

Ont fait ponr Philisbourg des efforts inouls : Tu les a surmontés ; par toi l'empire tremble ; Tu ressembleras à Louis ,

Grand prince, s'il se peut que quelqu'un lui ressemble.

Je m'étois attendue à tout ce que ta fais. Le dieu des vers, dans ses oracies, Quoi qu'on ait dit, ne ment jamais. Lorsqu'un fils vint remplir tes plus tendres souhaits, Apollon, par ma bonche, annonça les miracips One tu ferois, lorsque la paix

One tu ferois, forsque la paix

A ta fière valeur no mettroit plus d'obstacles.

Tn u'as que trop tenn ce qu'il avoit promis. Exposé nuit et jour au feu des ensemis, On t'a vu mépriser en jeune téméraire Mille et mille volantes morts;

Et l'on diroit, à te voir faire,

Que tu crois qu'en naissant on ait plongé ton corps,

Comme celui d'Achille, au fond des caux fatales

Qui voyent sur leurs sombres bords

Des rois et des bergers les fortunes égales.

Qu'on vient de découvrir de vertus dans tou cœur l Et que tu fais du temps un glorieux partage l Que ce partage cause et de joie et de peur ! Peut-on regarder, sans frayeur,

Les différents périls où la valeur t'engagn? Peut-on, sans l'adorer, te voir donner tes soins, Tantôt à pourvoir aux besoins Des guerriers que la gloire a couverts de blessures,

Des guerriers que la gloire a couverts de blessures, Et tantôt à tracer de fidèles peintures Des grandes actions dont tes yeux sont témoins? Le Soleil, infortuné père

D'un fils indocile, imprudent,
Depuis que Philisbourg a senti ta colère,
Molas lumineux et moins ardent,
D'un cours préciplté passe à l'autre hémisphère;
Il remolit à regret son giorieux emploi;

Tu renouvelles sa tristesse , Lorsqu'il te voit conduire avec tant de sagessa Les desseins dout Louis s'est reposé sur toi.

De quei ceil perses-tu que l'Europe regarde Ce que tu viens d'exécuter? Tant d'états qu'en deux mois ton bras vient d'ajouter.

Aux étais que le ciel te garde, Lui font voir tout ce qu'on hasarde, Et tout ce qu'on s'appréte encore de regrets,

Quand on irrite un rol de qui rien ne retarde Ni les desseins ni les progrès.

Quelque loin que ta gloire aujourd'hui soit allée ,

Quand il voit ta prudence à la valeur mélée Assurer le bonbeur de l'empire françois. Plus sûr de son dessein que ne fut antrefois Le tonnant rival de Pélée.

Il ne craint point qu'un fils efface ses exploits.

Arrête une course si belle ;
Atroucurs du repos la seison te rappelle :
Mars fuit les aquilons, et cherche les réphyrs.
Viens sécher les beaux yeux d'une auguste princesse,
Viens remplir ses plus doux désirs :
Ton ardeur pour la gloire alarme sa tendresse;

L'inquiétude et la tristesse Eu tou absence ont pris la place des plaisirs.

Tu Jouis, Montausier, du doux fruit de tes peines; Ton Jeune Achille est triomphant De l'orgueil des nigtes romaines : Vainement contre lui l'empire se défend. Philisbourg, Franckensal, Manheim, Trères, Mayence,

Que leurs dieux u'ont pu gorantir, Font bien voir de quel sang le ciel l'a fait sortir, Et quelle habile main cultira dès l'enfance La valeur da héros qui vient d'assujétir Et du Neckre et du fibin l'orgueilleuse puissance,

Un succès dont l'éclat rejaillit jusqu'à toi.

Autant d'amours que de fleurs,

Sur nos socrés antels on voit fumer l'encens Pour une si grande victoire : Tout retenti lei du doux brait de sa gloire ; Mais rien n'est compurable aux transports que je sens. Oui , l'ambilé, l'estime et la recomonissance () ne depuis long-temps je te doi , Me fout blein meus sentir qu'un reste de la France

AIR.

L'aimable printemps fait naître
Annait d'anours que de fieurs;
Trembies, trembies jemes ceurs;
très qu'il commance à parolire,
to qu'il commance à parolire,
très qu'il commance à parolire,
très qu'il ne desceurs
Vous colètera des peut-dère,
Trembies, trembies, jeunes ceurs;
Laimable printemps fait naître

A M. LE BARON DE BRETEUIL, INTRODUCTEUR DES AVEASSADEURS,

Quand de mes intérêts vous voniez vous charger, Songez-rous à ce que vous faites?

Contre qui le voudra J'offre lei de gager Deux ou trois tendres chansonnettes Que mon étoile à corriger Yous coûteroit plus qu'à changer Toutes les prudes en consettes.

Ne me réwtoyez point à certains cheveux gris Sur lesquels, an retour de la célèbre tille Qui fut le berçeau de Virgile, Se récrièrent tant Verssilles et Paris, Et qu'en hommer rempli d'adresse Vous donnes tous les jours aux mères, aux maris,

Pour garants de votre sagesse.

A quoi vous serviroit de peeudre ce détour?
J'ai Thonneur de vous bien connoître.
Daphnis, affectez de paroître,
Autant qu'il vous plaira, dégoûté de l'amour;
Formé pour le seuir et pour le faire naître,
vous m'avez bien la mine d'être.

En commerce galant jusques au dernier jour.

Quand je dévoile ces mystères, Je crois vous voir me dire avec nu air grondeur : Si pour aimer tonjours le ciel a fait mon cœur, De quoi vous mélez-vous? sont-ce là vos affaires? Non yraiment, ce ue les sont pas :

Je ne sois point à me le dire; Mais bien vous eu a pris que je ne fais que rire De l'affront que reçoit mon seve en pared cus, Yous aurier fait d'Iphis le vilain personnage; Oui, sans doute, ma perte chi été d'âge en âge Célèbre par votre trépas, SI Javois pris, selon l'usage, La querelle de mes appas.

Plus je repasse dans ma tête Ce temps où , par malheur pour messieurs les époux , Vous alliet tous les jours de conquête en conquête , Et plus je troure malhonnête Que vous n'ayra daigné rendre le mien jaloux.

Ceci u'est point plaisanterie. Pour vous, comme pour moi, c'est un vilain endroit. Tous deux vingt ans de moins, tous deux sous même toit Sans la moindre gulanterie! O siècle! ô mœurs! qui le croiroit! Ess-ce ma faute? Ess-ce la vôter? Parlez. Mais que vais-je éplacher? Si les nœuds de l'Amour n'ont pa nous attacher, Tous deux vingt ans de plus, sous deux lola l'un de l'autre, il est blen temps de s'en facher!

Mais, quand de nos tiédeurs J'aurois trouvé la cause, Il n'en seroit al plus ni moins.

Remplissons notre esprit de plus solides soins; Daphais, autre temps, autre chose. Je vous quitte aajourffui d'Oboumages, de désirs; Exemple de mon sexe assez grand, assez rare; Après avoir passé la saison des plaisirs, Au hasard des affronts que l'amour nous prépare,

Sonvent nous poussons des aonpirs.

Mais quelie vanité harbare

Fait que l'ose insulter à de pareils malheurs?

Je mériterois hien de faire les honneurs

De queique aventure bizarre, Et d'être le jouet de nos jeunes seigneurs.

Éloignons cette idée ; elle est trop effroyable , Pour la conserver plus long-temps. Tout ce qu's l'amitié de tendres mouvements M'en offre une plus agréable.

C'est à vous à tenir ce qu'elle me promet; Vous qui vonlez, Daphais, que ses nœuds nons unissen Et que de quelques soins vos soins me garantissent; C'est à vous d'empécher que tout ce que permet Une conduite négligente,

Faute qu'ami d'humeur galante,

A-peu-près comme vous, assez souvent commet,

Fasse qu'un jour je me repente

Da doux engagement où l'amité nous met.

Pour moi qui suis égale, et qui ne suis qu'amle, Vous ne devez pas avoir penr De trouver an fond de mon corar Un seul moment du jour ma tendresse endormie.

LA SOLITUDE.

Charmante et paisible retraite.

Que de votre douceur je connois blen le priv Et que je conçois de mápris Pour les vaine emburras dont je me suis défaite ! Que sons ces chênes verts je passe d'heureux jours ! Bans ces lieux écartés que la nature est belle ! Rien ne la défaure ; elle y gardre loujours! La même antorité qu'avant qu'on eût contre elle lmaginé des lois l'inutile secours. Ici le cerf , l'agneau, le pson , la tourterelle , Pour la possession d'un champ ou d'un verger , N'ont point ensemble de querelle ;

N'ont point ensemble de querelle; Nul bien e leur est étranger; Nul n'exerce sur l'autre un ponvoir tyranique; Ils ne se doivent point de respects ni de soins; Ce n'est que par les neueds de l'annour qu'ils sous ijoins; Et d'aleux échâtants pos nn d'enx ne se pique. Héas! pourquoif jaul-il qu'en ces santages lieux

Hélas' pourquoi faut-it qu'en ces santages tieux Soient réservés des biens si doux, si précieux? Pourquoi n'y voit-on point d'avare, de parjure? N'est-ce point qu'entre vous, tranquilles animaux. Tous-les biens sont communs, tous les range; sont égaux, Et que vous ne suivez que la seule nature? Elle est sance chex vous, qui n'étes point contraints.

Par nne loi bizarre et dure, Quelle errenr a pu faire appeler les humains Le chef-d'œuvre accompli de ses savantes mains! Que, pour se détromper de ces fausses chimères

Oui nous rendent si fiers, si vains, On vienne méditer dans ces lieux solitaires. Avec étonnement J'y vol

Que le plus petit des reptiles , Cent fois plus habile que moi , Trouve pour tous ses manx des remèdes utiles,

Qui de nous, dans le temps de la prospérité, A l'active fourm! ressemble? A voir sa prévorance, il semble

Qu'elle ait de l'avenir percé l'obscurité; Et qu'étant au-dessus de la faiblesse humaine

Elle ne fasse point de cas
De tout ce qu'étale d'appas
La volupéé qui nous-entraîne.
Quels états sont mieux policés
One l'est une ruche d'abeilles?

C'est là que les abus ne se sont point glissés

Et que les volontés en tont temps sont pareilles.

De leur roi, qui les siane, elles sont le soutien;

On sent leur aiguillon dès qu'on cherche à lui nuire;

Pour les châtier il n'a rien.

Il n'est roi que ponr les conduire, Et que ponr leur faire du bien. En vain notre orgueil nous engage A ravaler l'instinct qui dans chaque saison, A la honte de la raison,

Pour tous les animanx est un guide si sage, Ah! n'avons-nous pas dù nous dire mille fois, En les voyant être heureux sans richesse, Habiles sans étude, équitables sans lois,

Qu'ils possèdent seuls la sagesse?

Il n'en est presque point dont l'homme n'ali reçu

Des leçons qui l'ont fait rougir de sa foibleme; Et, quoiqu'd s'applaudisse, il doit à leur adresse Plus d'un art que sans eux il n'auroit jamais au. Iuuocents animaux, quelle reconnoissance Avons-uous de tant de blienlâts? Des présens de la terre, bélea l'peu sasisfaits,

Des présens de las tertes, hélast peu satisfaits, Nous vous sacrifions à uotre intempérance. Quelle inhumanité I quelle lâche fureur! Il u'est point d'animal dout l'homme n'adoucisse La brutale et farouche humeur,

Et de l'homme il n'est point d'unimal qui fléchiese Le cruel et superbe cœur. De quel droit, de quel front est-se que l'on compa

Ceux à qui la nature a fait un cœur barbare Aux ours, aux sangliers, aux lougs? Ils sont moins barbares que nous, Font-ils éprouver leur colère

Que lorsque d'un chasseur avide et téméraire Le fer ennemi les atteint; Ou que lorsque la faim les presse et les contraint

De chercher à la satisfaire? Vaste et sombre forêt, leur séjour ordinaire, N'est-ce, en vous traversant, que leur rage qu'on crain Hélas! combien de fois cette unit infidèle

Que vous offrez coutre l'ardeur Dont au milieu du jour le soleil étincelle , A-t-elle été fatale à la jeune pudeur l Hélas I combien de fois , complice Et de meurtres et de larcius ,

A-t-elle dérobé de brigands , d'assassins , Et d'autres scélérats , aux yeux de la justice ! Combien avez-vons vu de foia Le frère armé contre le frère Faire taire du sang la forte et tendre voix ,

Et dans l'héritage d'un paire Par le crime acquérir de légitimes droits l Parlez, forêts : jadis une de 40s semblapies Daigna plus d'une fois répondre à des mortels :

Daigna plus d'une fois répondre à des mortels Quelles furenrs aussi coupables Pouvons-nous reprocher à vos hôtes evurls? Si quelquefois eutr'eux une rage soudaine

Les porte à s'arracher le jour, Ce n'est point l'intérêt, l'ambition, la haine Qui les animé: c'est l'amour.

Lui seul leur fait troubier votre sacré silence; Amoureux, rivaux et jaloux, Leur cœur ue peut soultir la moindre préférence;

La mort leur semble un sort plus doux. D'une si belle excuse, au dur siècle où nous sommes, On ne peut déguiser les maux que nous faisons; Non, des meurtres sanglants, des noires trabisons

L'amour ne fournit plus aux hommes Les violents conseils ni les tendres raisons.

#### ÉPITRE CHAGRINE.

AU P. DE LA CHAISE, CONFESSEUR DU ROI.

Mars 1862.

Sons le débris de vos attraits Voulez-vous demourer toujours ensevelle?

Was dit quelqu'un d'un nom que par raison je tals, Qui s'est imaginé que ma mélancolle Vient moins d'une santé des long-temps affoiblle,

Que du reproche amer qu'en secret je me fals De n'être plus assez jolle Pour faire unitre encor quelque tendre folie, Frivole honneur sur quoi je ne comptai jamais.

Apprenez, me disoit ce quelqu'un anonyme, Que, lorsque ce qu'ou a de beau Est du temps ou des maux devenu la victime, Il fant, pour acquérir une nouvelle estime,

Se faire un mérite nouveau; Que c'est ue vivre plus que de vivre inutile; Qu'il faut, dans queique rang qu'ou soit,

Que jusqu'un tiernier jour une personne habile Tienne au monde par quelque endroit. Vous ne répondez point! d'où vient voire silence?

Il vient, lui dis-je alors, exprès pour découvrir Où tendoit cette helle et sage remontrance, De ce qu'en moi-même je pense Quel mérite nouveau je pourrois acquérir. Je n'en vois point, tant je suis sotte.

Alms i s'écria-di ; eb i devener dévote.

Ne le dévient-ou pas à la ville, à la rour?

Moi, dévote i qui 2 moi l'an l'écrial-je à mon tour,
L'espeit blessé d'un terme employé d'ordinaire
Lorsque d'un beportie on parie avec détour.

Oui, me répliqua-dil, vous ue souriez mient faire.
De la dévotion ayen moins de frayeur :
Elle est roule pour le vulgaire;

Mais pour uous il en faut qu'un peu d'extérieur. Allex, pour soutenir le dérot caractère, Il n'en coûtera pas beaucoup à votre cœur. Tout ce que la fortune a pour vous d'injustices Par-la pourroit se séparer. Regardes vos parents vieillir sans bénéfices :

Songez qu'à votre éponx cinquante ans de services Nout encor pu rien procurer; Qu'un tas de réducires à votre porte gronde; Et què, chez les dévots, biens, honneurs, tout abonde; Que la mode est pour eux, et peul long-temps durer; Et qu'entre est rissous, sur qui charen se fonde,

Vous aures droit de censurer Les actions de tout le monde,

Allons doucement, s'il vous pluit, Lui dis-je : et, supposé qu'à vos leçons fidèle Je prenne aux yeux do monde une forme nouvelle Par une raison d'intérêt,

Louis, éclairé comme il est, Quoi que vons esiez me promettre. Connoltra ma fourbe; il pénètre Au-delà do ce qui paroit.

A quoi m'aura servi mu dévote grimace. Ou'à m'en faire moins estimer? Malheur dont la simple menace Plus one la mort neut m'alarmer.

Quand, me répliqua-t-il, on est à votre place. Il ne faut pas avoir tant de précaution. Mais, dit pour vous le sort ne changer point de face, Certain sir de dévotion.

Lorsque l'on n'est plus jeune, a toujours bonne grâce. Redoublez votre attention. Voyez quel privilége au nôtre peut atteindre :

Avec des mots choisis, aussi doux que le miel, Sur les gens d'un mérite à craindre On répand à grands flots le fiel. On pent impunément, pour l'intérêt du ciel, Être dur, se venger, faire des injustices; Tout n'est pour les dévots que péché véniel. Nons saxons en vertes transformer tons les vices : De la dévotion, c'est là l'essentiel,

Taisez-vous, scélérat, m'écriai-je irritée; Tout commerce est fini pour jamais entre nous; Fen purois avec un athée Mille fois plut@ m'aver yous.

Mais tandis qu'en discours ma colère s'exhaie. Ce faux, ce dangereux ami Sort de mon cabinet, traverse chambre et salle D'un air brusque et confus, d'un pas mai affermi,

Et me laisse une horreur qu'aucune horreur n'égale, Ah! c'est un dévot de cabale. Mais qui pe sait encor son métier qu'à demi, Il faut de l'art an choix des raisons on on étale : Anssi les habiles dévots Selon les gens out leur morale. Et ne se livrent nas ainsi mal à propos.

Ou'ils sont à redouter! Sur une bagatelle Lear donne-t-on le moissire ennul, Leur vengeance est tonjours cruelle: On n'a point avec eux de légère querelle. Fache-t-on un dévot, c'est Dien qu'on fâche en lui. Ces apôtres du temps, qui des premiers apôtres

Ne nous font point ressouvenir, Pardoquent bien mains que nous autres.

Contre eux veut-on se maintenir, Empécher qu'à leurs biens ils ne foignent les nôtres. C'est une japlété qu'on ne peut trop punir. De la religion c'est ainsi qu'ils se jouent. Ils ont un air pieux répendu sur le front.

Que leurs actions désavonent : lis sont faux en tout ce qu'ils font,

Le métier de dévot, ou plutôt d'hypocrite, Devient presque toujours la ressource des gens Ou'une longue débauche a rendus indicents : Des femmes que la beauté quitte,

Ou qui d'un mauvais bruit n'ont pu se préserver; Et de ceux qui , pour s'élever. N'ont qu'un médiocre mérite. Dès our du carotisme on fait profession .

De tout ce qu'on a fait la mémoire s'efface : C'est sur la réputation

Un excellent vernis qu'on passe. Si ie nouvois trouver d'assez noires conie

Que l'aimerois à faire une sidèle lessre Du fond de leurs pertides cates, Mei qui hais le fard dans les mœurs Encor plus que sur le visage,

Et qui sais tous les tours que mettent en usage Nos plus célèbres importeurs l Onel plaisir pour mol, quelle joie De démanager ces sofiérats.

A qui le vrai mérite est tous les jours en proie, Et qui, pour l'accabler par une sure voie, De l'intérés du ciel couvrest leurs attentats l Mais, me pourra dire un critique,

Votre esprit s'égare : arrêtes. Onand nonr les fans dévots votre haine s'explique. Songer bien contre vots quelles gens vots mettez. Pour affoiblir les coms que sur oux vous portez, Ils yous neindront an rol comme une libertine. le felmis des ennois que vous vous apprétez : Crovez-mol, contre vous que rien ne les chagrine.

Non, non, dirois-je à ce censeur, Je suis leur ennemie, et fais gloire de l'être; Et s'ils osoient sur moi répandre leur noirceur, Queique ouvrage pourroit paroitre Où le les traiterois avec moins de donceur. Et par leurs noms enfin je les ferois connoître.

Eh quoi donc! parce que le rol De tontes les vertus donne de grands exemples ; Oue . piens . charitable , assidu dans nos temples , Il aime le Seigneur, le sert de boune foi; One nour ses intérêts il soutient seul la guerre,

On'il a planté la croix aux deux bouts de la terre,

Et que des libertins il fut toujours l'effroi ; On n'osera parler contre les hypocrites ! Eh! qu'ont-lis de commun svec un tel héros ? Censeur, sur ce que vous me dises J'ai l'espett dans un plein repos.

O vous qui, de Louis heureux et sacré guide, Lui dispensex du ciel les célestes trésors; Vous, dont la piété solide, Loin d'étaler aux yeux de fastueux débors,

Loin d'étaler aux yeux de fastueux dehors, Et d'avoir d'indiscrets transports, Est pour juger d'autrui toujours lente et timide; Vous enfin, dont la probité

Vous ennn, dont is proute:
Du sang dont vous sortez égale la noblesse;
Daignez auprès du prince aider la vérité,
Si quelque bypocrite irrité

En lui parlant de moi la blesse.

De ma foi, de mes meurs vous étes satisfait.

Vous ne l'êtes pas tant, pent-être,
De ma soumission pour le souverain être
Dans les maux que souvent la fortune me fait :

Mais si je ne suis pås dans un état parfait, Je sens que j'y vondrois hien étre. Oui, je vondrois ponvoir, comme vous le vouler, Sanctifier les mant qui me livrent la guerre. Ah! que mon curu n'est-il de ces turur isolés

Oui par aucun endroit ne tiennent à la terre, Qui sont à leurs devoirs sans réserve immolés, A qui la grâce assure une pleine victoire, Et qui, d'un divin feu brûlés,

A la possession de l'éternelle gloire Ne sont pas eu vain appelés!

### LETTRE A MADAME DUSSÉ,

FILLE DE M. DE VATRAN.

Juntier 1892.

Quelqu'un qui n'est pas votre époux, Et pour qui cependant, soit dit sans vous déplaire, Yous sentex quelque chose et de vil et de doux, Me disoit l'autre jour de prendre un ton sévère Pour.... Mais dans vos beaux yeux je vois de la colère! Loin de grouper, apaisez-rous;

Ce quelqu'un n'est, lris, que votre illustre père.

« Elle papillonne toujours, Me disoit ce grand homme, et rien ne la corrige; En attendant qu'un jour la raison la dirige, Elle auroit grand besoin de quelque satre secours, Employez tous les traits que fournit la satire Contre une activité qui du matin au soir La fait courir, souter et rire. »

Assez imprudemment je lui promis d'écrire : Car quelle raison peut valoir Contre un léger défaut que la jeunesse donne, Et que je ne connois personne

Qui ne voulét encore avoir?

Avecuse quatorse aus écrits sur le visage,

Avecupe quantitie aus écrito sur le visage, Il vous feroit beau voir prendre un air sérieux l Se renversez point l'ordre étabili par l'usage. Eh! que peut-on faire de mieux Oue de follitrer à votre âge?

Que de follèrer à votre lige? Yons svez devant vous dit ans de badinage; Qu'il ne s'y mête point de moments enouyent. Qu'entre les jeux, les ris, s'écoule et se partage l'a temps si beau, si précieux. Yous n'en augre que trop, hêas! pour être sage.

Tout hien considéré, qu'est-ce que gâte en vous L'activité qu'on vous reproche?

Votre esprit n'en est pas moins doux : Vos yeux n'en hiessent pas de moins dangereux coup L'insensible qui vous approche. Vous mène4-elle à gauche, ou plus loin qu'il ne faut?

Vous mène-t-elle a gauche, ou puis ioin qu'u ne mut? Non, l'is : et plus je raisonne, Moins je trouve qu'un tel défaut Ote les agréments que la nature donne.

Par exemple, voici des faits
Asses connus pour qu'on s'y fonde.
Les réphirs, les reisseaux ne s'arrèteut jamais;
Par leur activité perdeut-ils leurs attraits?
Contre elle est-il quelqu'un qui gronde?

Et voit-on qu'on trouve manvais

Que ce dieu que déjà vous fournissez de traits

Aille sans cesse par le monde

Troubler des cœurs l'heureuse paix?

Mais, sans chercher si loin, et sans tant de mystère, Quels exemples d'activité Ne rencontrez-vous point dans votre illustre père !

Il lui sied bien, en vérité,

De me proposer de vous faire Des leçons de tranquillité, Lui qui, soit en paix, soit en guerre, Goûte moins le repos que ne font les intins;

Lui qui, presque semblable à ces fiers palsdins Qui parcouroient toute la terre, Enlève à des géants envieux et mutins,

Non de libertines Infantes, Mais, en chemin faisant, des places importantes, Qui de l'heureuse France assurent les destins! Que sur ces procédés, Iris, il réfléchisse, Et qu'il nous dise un peu s'il croit qu'il soit permis De considérer comme un vice Ce courage agissant qu'en lui le ciet a mis. Si quelqu'un peut s'en plaindre avec quelque justice, Ce ne sout que nos ennemis.

Comme la bonne foi dans mes discours éciate,
Je ne vous dissimule nos

Je ne vous dissimule pas Qu'en sulvant mes conseils on pent faire an faux pas, Et que l'affaire est déficate, Ils sont beaux cependant; mais, jeune et belle Iris,

Il ne faut point que je me fiatte. Le temps diminitra leur pric. Ainsi, quand vous voudrez suivre ce que j'écris, Regardez-en toujours la date.

De Paris, la veille des Rois, L'an mil six cent quatre-vingt douze, Temps où, par de sévères lois, L'Église défend qu'on épouse.

### A M. L'ABRÉ DE LAVAU, DE L'ACABÉMIE FRANÇOISE.

25 aoû; 1892.

Il est sujourd'hai votre fele;
El de ces agrésibles feurs
El de ces agrésibles feurs
Ba mais derrois, abbé, couranner ubre tête.
Ma mais derrois, abbé, couranner ubre tête.
Mais, hebel d'epais gruépies peuJe cherche en valus sur le Parmaue
Ces virus feurs que reine p'ellace,
El que vous y canilles toujours.
Que vous donner donce en lour place?
La simple bon-jour 2 écus trup pou :

Un simple hon-jour? etcs trup pour.

Un simple hon-jour? etcs trup pour.

In a cour? e'est un pen trop, quotique os assico passe.

In e fant même pas, de votre proper areu.

Que jounisis de son croer mon seus se définse;

Et d'allieurs, dans le train où vou a mis la grâce.

Train qui chez vous n'est point un jeu.

Le présent d'un ceur embarrasse.

Je sais que depais quelque temps
On donne pour houquet des hijoux importants;
Mais, quand rous verrez la Fortune,
Demander-lui si dans ese lleux
Où les muses chantent le mieux
Elle daigne en mettre quelqu'une
Em pouvoir de donner des hijoux raccieux.

Pas une des neuf sœurs par elle n'est aidée. Abhé, le nou de bel esprit lei ne donne point d'idée De gloire, d'aise, de crédit,

Comme de ertiains noms qui, d'abord qu'on les dit, Tout pauvres qu'ils sont par eux-mêmes, Remplissent l'esprit de trésors, De voluptés, d'houneurs supcèmes, Partout excellents passe-ports

Des vices de l'ame et du corps. Je m'égare, et je moralise Peut-être un peu hors de saison.

Qu'y faire? Malgré la raison, Dans tout ce qu'on écrit on se caractérise, Cependant revenons à vous:

Tâchons par des sombaits à nous tirer d'affaire; le sais que c'est ne donner guère; Mais ceux que la nature a formés, comme nous,

D'un limon moins grossier que le limon vulgaire, Trouvect des charmes ansé doux Dans les souhaits d'un ceur sincère, Que dans les plus riches bijoux.

Ce n'est ni da savoir, ni de l'esprit solide, Ni de la piété, qu'il faut vous souhaîter : Vous en avez assez, abbé, pour en préter,

Est-ce une conduite rigide? Est-ce une probité sur quoi pouvoir compter? Encor moins, Votre œur jamais ne vous expose Aux dérèglements, aux noirceurs Que la foiblesse humaine cause;

Et, sur le mérite et les mœurs, On pourroit défier les plus sins connaisseurs De vous souhaiter quelque chose,

Tout ee qu'une femme résont Arrive, bien ou mal, comme il est dans sa tête. Je veux par des sonhaits célébrer votre fête; Et j'en trouve un à faire enfin scion mon goût,

Et J'en trouve un à faire eufin seion mon ge Je ne sais s'il sera du vôtre , Abbé; le voici sans façon. Saint Louis est votre patron ;

Louis-le-Grand en est un nutre, An gré de bien des gens, pour le moins aussi bon, Que, pour vous faire un sort qui soit digne d'ensile. Leurs soins à votre égard se partagent ainsi : Que l'un, lorsqu'il cent ans vous sordirez d'eti, Yous procure les biens de l'éternelle vie; Et que l'autre vous rende leureux, en celle-ci !

3

## VIRS ALLÉGORIQUES

A SES ENPANTS.

Dans ces prés fleuris

Qu'arrose la Seine, Cherchez qui vous mène, Mos chires brobis J'ai fait, pour vous rendre Le destin plus doux, Ce qu'on peut attendre D'une amitié tendre : Mais son long courroux Détruit, empoisonne Tous mes soins pour vous, Et vous abandonne Aux fureurs des loup Seriez-vous leur proie, Almabie troupeau. Vous de ce immean L'honneur et la jole; Vous qui, gras et beau, Me donniez suns cesse Sur l'herbette épaisse Un plaisir nouvean? Que je vous regrette! Mais li fant céder : Sans chien, sans houlette Puis-je vous garder? L'injuste fortune Me les à ravis : En vain l'importune Le eiel par mes cris : Il rit de mes craintes, Et', sourd à mes plaintes, Houlette ni chien . Il ne me rend rien Puissiez-rous, contentes Et sans mon secours. Passer d'heureux jours, Brebis innocentes. Brehis mes amours! Oue Pan vous défende : 11 flas! II le sult. Je ne bii demande One ce sent blenfait. Oui, brehis chéries, On'avec tant de soin J'ai toujours nourries, Je prends à témoin Ces bois, ces prairies,

Que si les faveurs De dieu des pasteurs Vons gardent d'outrages Ft years font avoir Du matin au soir De eras plantages. J'en conserverai, Tant que je vivrai. La donce mémoire, Et que mes chansons En mille façons Porterout sa gleire, Du rivage heureux Où vil et pompeux L'astre qui mesure Les puits et les fours. Commencant son cours, Rend à la nature Toute sa parure, Jusqu'en ces climats Où, sans doute las D'éclairer le monde, Il va chez Téthys Raffumer dans l'onde

### RÉPLEXIONS MORALES

Ses feut amortis.

SUR L'EXME IMMODÉRÉE DE PAIRE PASSER SON NOM A LA POSTÉRITÉ.

Novembre 1693.

La savante Chéron , par son divin pinceau , Me redonne un éclat nouveau ;

Elle force anjourd'hui les gràces.

Dont mes crueis enquis et mes longues douleurs
Laissent sur mon visage à peine duelques traces.

D'y venir reprendre leurs places : Elle me rend mes premières conleurs.

Par son art la race future Comnotira les présents que me fit la nature : El je pois espérer qu'avec un tel seconts, Tandis que j'errerai sur les sombres rivages, les pourrai faire encer quelque bonneur à nos journ. Oni, je pois n'en flatter : phâre et durer toujours En le destin de ses outrassin de serve

Fol orgoeil, et du carar humain Aveugle et fatale foiblesse, Aous maltriscrez-runs saus crosse? En 'aurous-nous jamais un généreux déciain Pour tout re qui s'oupous aux lois de la sacesse? Non: l'amour-propre en nous est toujours le plus fort; Et, malgré les combats que la ragesse livre, On croit se dérober en partie à la mort. Quand dans quelque chose on peut vivre.

Quand thus queique chose on peut rivre Cette agréable erreur est la source des soins Qui dévorent le cœur des hommes ;

Loin de saroir jouir de l'état où nous sommes, C'est à quoi nous pensons le moins. Une gloire frivole et jamais possédée Fait qu'en tous lieux, à tous moments, L'avenir rempit notre idée;

Il est l'unique but de nos empressements.
Pour obtenir qu'un jour notre nom y parvienne,
Et pour nous l'assurer durable et glorieux,
Nous perdons le présent, ce temps si précieux,
Le seul hien qui nous appartienne,

Et qui, tel qu'un éclair, disparoît à nos yenv. Au houheur des humains leurs chimères s'opposent : Victimes de leur vanité, Il n'est chugrin, travail, danger, adversité,

A quoi les mortels ne s'exposent Pour transmettre leurs nons à la postérité.

A quel dessoin, dans quelles tue»,
Trant d'obleiques, de porterits,
D'are, de métalles, de statues,
De tilles, de touteaux, de temples, de palais,
Par leur edite mesta été majera, de palais,
Par leur edite mesta été fails ?
D'où viest que, pour avoir mayrand nous dans l'hatolere,
llo out à pécines mains répanuls les blendaits,
Si ce u'est dans l'espoir de rendre leur mémoire
illustre et dansail espoir de rendre leur mémoire
illustre et dansaile à jussies?

Il est vrai que ces espérances Ont quelquefois servi de freiu sux panions; Que par elles les lois, les beux-sats, les sciences Ont formé les espris, poil fes maions, Embelli l'univers pur des travaux immenses, Et porte les héros un grandes actions, Mais aussi combien d'Impostures,

Mais aussi combien d'impostures,

De sacrilèges, d'attentais,

D'erreurs, de cruantés, de guerres, de parjures,

A produits le désir d'être, après le trépas,

A produits le désir d'être, sprès le trépas, L'eutresien des races fautres? Deux chemins différents, et presque massi haitus, Au temple de Mémoire également condissent. Le nom de Prinskope et le nom de Tims Avec ceux de Nedée et de Nérou s'y lisent : Les grands critures immortalisent Autant que les grandes verims.

Je sais que la gloire est trop belle Pour ne pas inspirer de violents désirs : La chercher , l'acquérir , et pouvoir jouir d'elle , Est le plus parfait des plaisirs.

Oul, ce bonheur pour l'homme est le bonheur supré:

Mais c'est là ou'il faut s'arrêter :

Tout charmé qu'il en est , à quelque point qu'il aime , il a peu de bon sens quand il va s'eniéter De la vanité de norter

Sa gloire au-dela de lui-même,

Et quand, toujours en proie à ce désir extrême, il perd le temps de la godter.

Encor si , dans les champs que le Cocyte arrose , Dépositié de toute autre chose , Il étoit permis d'espécer

De jouir de sa renommée, Je serois bien moins animée

Coutre les soins qu'on prend pour la faire durer. Mais quand nous descendons dans ces demoures sombres, La gloire ne suit point nos ombres;

Nous perdons pour jamais tout ce qu'elle a de doux : Et, quelque bruit que le mérite, La valeur, la beanté, puissent faire après pous,

Rélas! ou n'entend ricu sur les bords du Cocyte. Par où douc ces grands nous d'illustres, de Fameux, Après quoi les mortels courent toute leur vie, Arides de laisser un long souvenir d'eux,

Doirent-ils faire tant d'enrie?

Est-ce par insérêt pour d'indignes neveux ,
Qui seuls de ces grands noms jouissent.
Oni ne les font taloir un'en des discusse nonment.

Qui ne les fout valoir qu'en des discours pompeux, Et qui , toujours plongés dans un désordre affreux, Par des làchetés les fiétrissent?

De ces heureux mortels qui n'ont point en d'éganx Tel est l'ordinaire partage. Traités par la nature avec moius d'avantage

Que la plapart des animant, Leur rare dégénère, et l'on voit d'âge en âge En elle s'elfacer l'échat de leurs travaux. Des classes d'ici-bas c'est le vrai caractère. Il est rare qu'un fils marche dans le seutier

Que suivoit un illustre père.

Des marars comme des biens on n'est pas héritier;

Et d'evemple on ne s'instruit guère,

Tantin que le soleil se live encre pour nous, Je contiens que rien vier plus doux Que de poureir sârement croire Qu'après qu'un l'eulé mage aura couvert nos yeux fière de libre, rien d'oller, des d'ollers, Le sonillers notre mésoire; Que, regreités par nos anis, Dans leur cœur nous vivrons encoré.

Pour un tel avenir tous les soins sont permis : C'est par cet endroit seul que l'amour propre honore; Il finat laisser le reste carte les naniss da sort. Quand le mérite est trai, mille faneaux evemples Cut fait voir que le temps ne lui fait point de tort : On refuse aux vivants des temples Orino leuré Mère auris keur mort

Qu'on leur élève après leur mort.

Quoi! l'homme, ce chef-d'œuvre à qui rieu n'est semblable; Quoi! l'homme, pour qui seul on forma l'univers; Lui, dont l'œil a percé le voile impenérable Dout les arrangements et les ressorts divers De la nature sont converts:

Lui, des lois et des arts l'inventeur admirable, Aveugle pour lui seul, ne peut-il discerner, Quand il n'est question que de se gouverner, Le faux bien du bien véritable?

Vaine réflexion! inutile discours!

L'homme, malgré votre secours,
Du fritole arenir sera toujours la dupe;
Sur ses vrais intérêts il craint de vole trop clair;
Et, dans la vaniét qui sans crosse l'occupe,
Ce nouvel bion d'embrasse que de l'abr.
A'être plus qu'un peu de poussière
Blesse forqueil dont l'hommes est plein.
Il a bean faire voir un visage sercin,
Et traière de sans froid une tellé modifre;

Tout d'iment ses debors, tout sert à nous prouver Que par un nom célèbre il cherche à se sauver D'une destruction eutière. Mais d'où vient qu'aujourd'hai mon esprit est si vain? Que fais-je? et de quel droit est-ce que je censure Le roût de tout le renre humain.

Ce goût favori qui lui dure Depuis qu'une immorteile main Du ténébreux chase u tiré la nature? Ai-je acquis dans le monde assez d'autorité Pour rendre mes raisons utiles, El pour détruire en lui ce fond de vanité

Qui ne lui peut laisser aucuns moments tranquilles?

Non; mais un esprit d'équité

A combuttre le faux incessamment m'attache,

Et fait qu'à tout hasard j'écris ce que m'arrache

La force de la aktió.

Hé! comment pourrois-je prétendre De guérir les mortels de cette vieille erreur Qu'ils alment jusqu'à la fureur, Si mol qui la condamne al peine à n'en défendre? Ce portrait, dont Apelle auroit déé jaloux, Me rumpiti, maluré mol, de la fluteuse attente Que je ne santois voir dans antrai sans courroux.

Foible raison que l'homme vante,
Voilà quel est le fond qu'on peut faire sur vous !
Toujours vains, toujours faux, toujours pleins d'injustices.

Aous crions dans tous nos discours

Nous crions dans tous ness discours Contre les passions, les foiblesses, les vices, Où nous succombons tous les jours.

ÉPÎTRE A M. PLÉCHIER, ÉVÊQUE DE LAVATR, ET ENSTITE DE NÎMES.

Damon, que vous étes pen tendre! Ne vous pourrois-je point imiter quelque jour? Faire à Poris un long séjour. Savoir que chez les morts je suis prête à descendre, Et, sans daigner me voir, retourner à la cour!

Est-ce que la gloire insunerteile
Dont vous venet d'être couvert
Fait que le souvenir se perd
D'une amilié tendre et foble?
Non, vous étes accoutuné
A voir tout le monde charmé
De voire divine étoquence :
L'Organd sur voire esprit au pernel point de pouvoir,
Est voire seule négligence
Vous a fait poirt anns me voir.

Vous rompez pour jamais cette amitié sincère, Qui devoit de vos jours égaler la longueur,

Et qui de mon tinide cœur Étoit la principale affaire ! Hélas ! d'où vient tant de froideur? Qu'al-je fait pour la faire naître? Ah! craiguez que, dans ma douleur,

Je n'engage l'Amour contre vous à paroitre Dans les intérêts de sa sœur.

Cette menace vons alarme.

Un sage être amoureuxt qu'este equ'on en diroit?

Évitez ce malheur. Un soupir, nne larme,
Chez la postérité vons désbouorcroit.
Les sévères lois du Portique
Doivent rendre qui les praique
Inaccesaible oux passions;
Et les moindres (encolons
Sont des crimes pour un stoique.

Quelle honte pour vous, qui voyez sans pitlé Toutex les foiblesses humaines, Si, pour punir les torts faits à mon amitié, Queique Iris vous rendoit plus fou de la moitié Que tous les Céladons, que tous les Artamènes! Sur vos doctes emplois ne vous assurez pas,

Tremblez, Damon, tremblez : la raison des grands home Tant des stècles passés que du siècle où nous sommes, Dans un si beau chemin a falt plus d'un faux pas, Ce petit dieu malin, au dos chargé de plumes, Dont le dépit, les amertumes,

Sont pour les tendres cœurs des sources de plaisirs ; Yous fera, s'il le vent, pousser de longs soupirs Au milieu de mille volumes,

Contre la rigueur des destins

La morale pourroit reudre une âme assez forte : Mais, Damou, eussiez-vous des Grees et des Latins Toutes les raisons pour escorte,

L'Amour n'en seroit pas d'un jour plus tard vainqueur: Lorsqu'il veut entrer dans un cœur. Il ne s'amuse pas à frapper à la porte. Il aime à triompher de l'orgueil d'un savant ;

C'est sa plus éclatante et plus douce victoire : Ces sages qu'ou nous vante tant, Et dont vous effacez la gioire.

Pour s'empêcher d'aimer firent de vains efforts; Et toute leur philosophie Ne leur servit, Damon, qu'a sauver les debors

D'une voluptueuse vie. Ainsi, plus agité que ne le sout les flots Lorsqu'Éole ouvre sa caverne, Mon cœur fait des desseins contre votre repus, Eu cœur que le déuit gouverne.

Mais, dans ce dangereux dépit, Ma raison s'est rendue aussitöt la maîtresse : If vaut mieux, à ce qu'elle dit, Ou'uu ami comme vous ait un peu de paresse Que trop d'empressement et de délicatesse. Contre un foible dépit dont elle rompt le cours Ne cherchez done point de secours; Je ne laisseral point à ce guide infidèle

La conduite d'un cœur qui respecta toujours De la triste raisou l'autorité cruelle. Que tous vos jours, Damou, soient de tranquilles jours! Que jamais rieu ne renonvelle En vous le souvenir d'une amitié si belle !

Je sens frémir mon cœur à ce triste discours : La tendresse en gémit : mais les retours vers elle

Sout de trop dangereux retours.

#### ÉPÎTRE CHAGRINE,

A MADAME \*\*\*.

Supportez un peu mieux, Silvie, · La perte de votre beauté;

Ce n'est que par le temps qu'elle vous est ravie. Hé bien, est-ce une nouveauté? Devoit-elle durer autaut que votre vie? Lorsque cinquante fois on a vn le printemps.

N'être plus belle alors u'est pas une infortune; C'est l'avoir été plus long-temps Que ne le veut la loi commune,

Crovez-moi, d'un visage écal On doit s'apercevoir qu'on cesse d'être aimable; Dans une aventure semblable. Le murmure sied toujours mal.

Si, pleine de raison, pour une hagatelle Vous aviez compté vos appas, Leur perte vous seroit sans doute moins cruelle;

Vous ne vous en plaindriez pas. La beauté u'est pas éternelle ; Et nous nous préparens un fâcheux aveuir,

Quand nous ne comptons que sur elle : Ou pe sait plus que devenir. Lorsque l'on n'a su qu'être belie. Vous l'éncouvez. Silvie : et le vous l'ai prédit.

Lorsqu'à votre miroir sans reliche attachée, Je ne vous voyois point touchée

Des plaisirs que donne l'esprit. Cette foule de gens frivoles Qui, du matin jusques au soir, Ne vous disoit que des paroles .

Fait du bruit chez de jeunes folles Qui, comme vous, un jour seront au dése Plus je vous vois, plus je raisoune,

Plus Je crains que l'ennui que votre sort vous do Ne vous engage à suivre un usage commun. Vous justifirez mes alarmes;

Oui, vous emprunterez des charmes Pour faire revenir pucing'un. Mais du moius d'une tendre amie , Oui dans son goût est tous les jours

Par les hommes pième affermie. Écontez un moment les sincères discours. Croyez-vous que l'amour s'allume dans nue àuse Par le rouge et le blanc qu'on mêle sur le teint? Et tient-ou compte à quelque femme Des couleurs dont elle se peint? Songeons, pour nous guérir de l'erreur où nous somm Que le fard le plus benn de tous, Loin de nous attirer les suffrages des hommes, Ne leur donne que des dépoites.

Mais peut-être me direz-rous Que si Javais un teint aussi laid que le vôtre J'aurois contre le fard un peu moins de courroux, Et que J'en mettrois comme une autre. Point du tout, Je me sens des sentiments meilleurs:

Pous on toom, he me sens one sentiments mention Est is in nature en partage Ne in'avoit pas donné d'assez belles couleurs, Jaurois assurément respecté son ouvrage. Est is lon n'en croyoit, faux braves, faux amis, Faux dévois comme finases prudes, Tout à décourert servient mis, Et tous perforden par-il les liches habitudes

Où par uo louz abus ils se sont affermis,

PARAPERASS DU PSAUME XII,

Onousque Domine.

Vous du vasie univers et l'enteur et le maître, Vons seul de qui j'estends un assuré accours, Jusques à quand, Seigneur, passerai-je mes jours Dans les crueils emusis que le mailleur fait sailtre ? Avez-vous récion de m'oublier tonjours? Pour rendre mes peines iépères, Et pour me granaite des plus affreux hamards,

N'étes-vous plus ce dieu qu'ont adoré nos pères ? Jusques à quand de mes misères Détournerez-vous vos regards ?

Mes crimes sernient ils pius grands que vos tandresses? Helas! jusques à quand voulez-vous que mon cerur Soupire, et soit plongé dans d'amères tristesses? Ne vous souvient-il plus, Seigneur, De vos maguliques promesses; Jusques à quand culin ces mortels ensemis Qui répandent sur moi le venin de leurs haines. Et qui, pour m'opprimer se sout eru tout permis. Republicuei à leurs veux de l'excès de mes beines?

Daignez écouter mes soupirs, Les vœut ardents que je forme; Éclairez mon espeir, réglez tous mes désirs; Que jamais dans les maux, jamais dans les plaisirs, D'un dangereux soumeil mon âme ne s'endorme, Que l'esprit ténébreux, de vos autés jaloux,

Lui que votre Juste courronx
Précipita du ciel dans le fond de l'abline,
Ne puisse se vanter davoir eu pour victime
Uo ceur qui n'est fait que poor vous,

Au milieu des fléaux que votre maiu m'envole, Cette crainte me trouble et me giace d'effroi. Ah! si je devenois sa proie, Ceux que mon lofortone élève contre mol

Godercicat à longs traits une maligne Jole.

Mais, Srigneur, aurica-vous des orcilles pour eut?

Non, elles ne sont attentives
Qu'eux tris des malieneures, qu'aux soupirs des pérheurs;
Et c'est de là, grand Dien, qu'nu fort de mes douleurs

Viennent ces espérances vives Oui m'aident à porter le faix de mos malheurs.

Quand voire honté que l'implore Aura mis à couvert mes jours infortunés; Des paissants ennems à me unire obstinés, Quand elle aura calmé l'ennui qui me dévore, Mon cœur, qu'un noir chagrin a presque consumé, Sera par la jole animé.

Seigneur, il fera plus encore: Dens ma bouche il mettra de ces airs éclatants Que, du nord au midil, du couchant à l'aurore, A la gioire du Dieu que l'univers adore. Les peuples chanteront jusqu'à la fin des temps.

Torrustin by Curren

# CHAULIEU:

#### AU MARQUIS DE LA FARE.

### SUR LA MORT.

CONFORMÉMENT. AUX PRINCIPES DU CHRISTIANISME. entra

J'ai vu de près le Styx, j'ai vu les Euménides; Déjà venoient frapper mes oreilles timides Les affreux eris du chien de l'empire des morts : Et les noires vapeurs, et les brûlants transnorts Allaient de ma raison offusquer la lumière : C'est lors que j'ai senti mon âme tout entière Se ramenant en soi, faire un dernier effort Pour braver les erreurs que l'on joint à la mort Me raison m'a montré (tant qu'elle a pu paraître) Oue rien n'est en effet de ce qui ne neut être : Que ces fansêmes vains sont enfants de la peur Ou'nne faible nourrice Imprime en notre cœur, Lorsque de loups-garoux, qu'elle-même elle per De démons et d'enfer elle endort notre enfance.

Dans ce pénible état, mon esprit abattu Tâchoit de rappeler sa force et sa vertu: Quand du bord de mon lit une voix menaçante, Des volontés du ciel interprète effravante : Tremble, m'a-t-elle dit, redonte, malbeureux, Redonte un Dicu vengeur, un juge rigoureux : Tes crimes out délà lassé sa natience : Mais ce Dieu vient enfin, et tes égarem

Mis dans son austère balance. Vont bientôt épronver, sans grâce et sans clémence La rigueur de ses ingements.

Mon cœur à ce portrait ne connoît pas encore Le Dieu que je chéris, ni celui que l'adore,

Al-ie dit : eh! mon Dieu n'est point un Dien cruel : On ne voint point de song ruisseler son antel; C'est un Dieu bienfaisant, c'est un Dieu pitoyable, Oui jamais à mes cris ne fut inexorable. Pardonne alors , Seigneur, si , plein de tes hontés, Je n'al pu concevoir que mes fracilités. XI tous ces vains plaisirs qui passent comme un songe. Pussent être l'objet de tes sévérités, Et si f'al pu penser que tant de cruautés

Puniralent un peu trop la douceur d'un mensonge.

Eh quol! disois-je, hélas! au fort de mes misères, Ce Dieu dont on me peint les jugemens sévères, C'est le Dieu d'Israèl, c'est le Dieu de nos pères, Qui , toujours envers eux si prodigue en bienfalts. . A pour les secourir oublié leurs forfaits : C'est ce Dieu qui pour eux renversa la nature,

Et qui, pour leurs soulagements, Force même les éléments

A rounce cet ordre mil dure Depuis la naissance des temps : Et c'est ce même Dieu de qui la main pulssante De ma frêle machine alusta les ressorts. Et. des lors qu'elle est chancelante. Rallume mon esprit et ranime men corps!

Son souffie m'a tiré du sein de la matière : C'est ini qui chaque jour me prête sa lumière ; Lui, dont, maigré mes maux et l'état où je suis, Je compte les hienfaits par les jours que le vis. En ce Dieu de pitié j'ai mis ma confiance ; Trop sûr de ses bontés, je vis en assurance Qu'un Dien, qui par son choix au jour m'a destiné A des feux éternels ne m'a point condamné.

Voilà par quels secours mon fine défendue A banni les terreurs dont on l'a prévenue,

GUILLAUME ANDRIE DE CHAPLINE DE a Fontenay. Sa famille, uriginaire d'Angleterre, était établic d'ancienne date dans la Basse-Normandie, où elle On l'envoya très jeune au collège de Navarre, su il fit des études brillantes. Il y cut pour condisciples et pour aussi le prince et l'abbé de Maraillac, tous deux tils de linstre La Rochesoncauld.

Mais de toutes les lisisons de Chauliau avec des persomes d'un rong élevé, aucune ue fut plus inlime et ne servit outant a sa fortune que celle qu'il forma avec les deux princes du Vendonne, il fut chargé de la direction de leurs affaires, et objient à leur recommandation un re-venu de plus de 30/400 livres en bénétices.

talent. Ce fut Chapelle qui lui inspira le post de la poet et lui donna les premières leçons de l'art des vers. Il charetas avant l'art des vers. cherche avant tout dans le culture de la p un nouveau moyen de plaire à ses amis et de se dis-traire lui-même. Les maximes de la philosophie qu'il s'était feile et les douceurs de l'amout constant de ses vers. Mais il y sui entre lui et beauci d'autres poétes cette différence, qu'il ne perdit pas i temps à chanter des maîtresses imaginaires : les bo

Le plus grand nombre du ses voes but fut inspiré po

Et, sans vouloir braver le céleste pouvoir, A fait céder la crainte aux douceurs de l'espoir.

Ami, de qui pour moi l'amitié tendre et sûre Fit que pour toi mon cœur n'eut jamais de détours, J'ai voulu te tracer la fidèle peinture

Des mouvemens de la nature An moment que j'ai cru voir terminer mes jours. A ne rien déguiser cet instant nous convie. Et j'ai cru que c'était, ami, te faire tort, Si, ne t'avant jamais rien caché de ma vie, J'avais ou te cacher mes pensers sur la mort.

AU MEME.

SUR LA MORT.

CONFORMÉMENT AUX PRINCIPES DU DÉISME.

4704

Plus l'approche du terme, et moins je le redoute: Sur des principes surs mon esprit affermi. Content, persussié, ne connoit plus de doute : Je ne suis libertin ni dévot à demi.

Exempt de préjugés, j'affronte l'imposture Des vaines superstitions,

Et me ris des préventions De ces faibles esprits dont la triste cer

Fait un crime à la créature De l'essee des biens que lui fit son auteur. Et dont la pieuse fureur Ose traiter de chose impure Le remède que la nature Offre à l'ardeur des passions, Quand d'une amoureuse piqure Nous sentons les émotions,

CHAULIEU.

D'un Dieu mattre de tout j'adore la puissance; La foudre est en sa main, la terre est à ses pieds; Les élémens humillés

oncent sa grandeur et sa magnificence. Mer vaste, vous fayez !

Et toi, Jourdain, pourquoi dans tes grottes profondes, Betournant sur tes pas, vas-tu cacher tes ondes? Tu frémis à l'aspect, tu fuis devant les veux D'un Dien qui sous ses pas fait abaisser les cieux !

Mais, a'il est aux mortels un maître redoutable. Est-il pour ses enfans de père plus aimable? C'est lui qui , se cachant sous cent noms différents.

S'insinuant partout, anime la nature, Et dont la bonté sans mesure Fait un cercle de biens de la course des ans : Lui, de qui la féconde haleine Sous le nom des zéphyrs rappelle le printemps, Ressuscite les fleurs, et dans nos bois ramène Le ramage et l'amour de cent oiseanx divers

Qui de chantres nouveaux repeuplent l'univers. De Mercure tantêt empruntant le symbole, Il dicte en ses instructions L'art d'entralner les nations Par le charme de la parole,

Sous le nom d'Apollon il enseigne les arts; Pour assurer nos biens et défendre nos villes, Il emprunte celui de Bellone et de Mars; Et pour rendre nos champs fertiles

Et faire jannir les guérets. Il se sert des présents et du nom de Cérès.

Après tant de blenfaits, quoi ? l'anrai l'insolence, Dans une mer d'erreurs plongé dès mon enfance Par l'imbécile amas de femmes, de dévots, A cet être parfait d'imputer mes défants : D'en faire un Dieu cruel, vindicatif, colère, Canable de foreur, et même sanguissire :

malame d'Aligre, femme moins distinguée encore par sa beauté que par la supériorité de son espeit et la bonté de son arne. C'est la même que La Bruyère a célébrée dans ses écrits sous le nom d'Artenice, et dont il nous a laisse no nortrait charmant. La vicillesse ne put refroidir le cœur ni l'imagination de

Cheullea. A un âge ou l'homme se recoeille, pour ainsi dire, tout entier dans le sentiment du pen de vie qui lui dire, tout entier cans le femilieren ou pre de vie qui lui reste. Il avait conservé une âme expassive et passionnée; et, comme il le dit lui-même avec autant de grâce qua de Servait encore un dieu qu'il n'essit plus ne

Vers les dernières années de sa vie , il connut la célébre

mademoiseile de Launay, depois medame de Staal, et fui lié avec elle d'une amitié d'autent plus sive et plus tendre, qu'il était toujours tenté de la prendre pour de l'amour. La vicillesse de Chaulieu, tourmentée par les souvenire. trop passionnés d'un autre âge, fut encore éproi les maux physiques. Dés 1695, il avait eu des atte fut encore épronvée pa los maus physiques. Del 1000, in avan et un est impres goutie devenues plus fréquentes et plus croeilles par le progrès des années. A la goutte se joienfrent des douleurs d'eux vives et contianes, et qui finiterent par le privac en-lièrement de la vue. Au milieu de ces souffrances aven-milées il concerva une galet insiltérable et touts la vivacisé de son espris ns sa maison du Temple, le 27 juin 1730,

agé de 81 am

Changeant de volouté, réprouvant aujourd'hui Ce peuple qui judis seul par lui fut chéri l

Je forme de cet être une plus noble idée; Sur le front du soleil lui-même il l'a gravée. Immense, tout puissant, équitable, éternel, Maître de tout, a-t-il besoin de mon nutel? S'il est juste, faut-il, pour le rendre propice,

Que j'aille teindre les ruisseaux, Dans l'offrande d'un sacrifice, Du sang lanocent des taureaux?

Dans le fond de mon cœur je lui bâtis un temple : Prosterné devant lui , J'adore sa bonté , Et ne vas point suivre l'exemple Des mortels insensés de qui la vanité Croit rendre assez d'honneurs à la divinité

Dans ces grands monumens de leur magnit Témoins de leur extravagance Bien plus que de leur plété.

Un esprit constant d'équité Bannit foin de moi l'injustice; Et jamais ma noire malice N'a fait pâlir la vérité, Ou par quelque indigue artifice Romon les doux liens de la société.

Ainsi je ne crains point qu'un Dieu dans sa colère Me demande les biens ou le sang de mon frère. Me reproche la veuve ou l'orpabelin pillé. Le pauvre par ma main de son champ déponillé, Le viol du dépôt, ou l'amitié trable. On par quelques forfaits la forisune envahie.

Ainsi, dans ce moment qui finira mes jours, Qu'il faudra te quitter, La Fare, et mes amours, Mon âme n'ira pinter, La Fare, éponvautée,

Peu săre de sa destinée, D'Arnaud on d'Eschar implorer le secours; Maia, plein d'une douce espérance, Je mourrai dans la confiance De trouver, an sortir de ce funeste lien, Un asile assure dans le sein de mon Dieu. A M -- LA DUCHESSE DE BOUILLON.

#### SUR LA MORT.

CONFORMÉMENT AUX PRINCIPES DES ÉPICURIENS.

Princesse en qui l'art de plaire Est un talent naturel; Toi, dont le nom inmortel, Dans le temple de Cybère Aura toujours un autel, Tant qu'on y célèbrera L'esprit, la grace et les charmes,

Et qu'Ovide y chantera

Les beautés à qui Rome avait rendu les armes;

Bouillon, je veux que ma muse,

Philosophe en ses chansons,

De ses morales lecons

Et l'instruise et l'amuse; Surtont que leur vérité, Quoique parfois renfroguée, Semble pourtant être née Du sein de la volupté.

Apprends à mépriser le néant de la vie. Songe qu'au moment que je veux Enseigner l'art de vivre heureux,

Elle s'en va m'être ravie. Les dieux sans m'appeler ont commencé son cours ; ils ont fixé sans moi le nombre de mes jours ;

Et quand leur haine m'a fait naître, Leur pitié ne me laisse maître Que de l'instant présent dont l'ai droit de jouir.

Tandis que je m'en plains , il va s'évanouir. Mais bien loin que la v'Resse Dont s'écoulent nos beaux ans Soit un sujet de tristesse , Il fout que noire sagesse

Il fost que notre sagesse
Tire de la faite du temps,
De la mort, de nos manx, et de notre faiblesse,
Les raisons de nous réjouir.

Aux pensers de la mort accoutame ton lime; Hors son nom seulement elle n'a rien d'affreux. Détachet-en l'horreur d'un séjon ténébreux, De démons, d'enfer et de finnme, Ou aura-t-elle de douloureux?

La mort est simplement le terme de la vie; De peines ni de biens elle n'est point suivie : C'est un asile sur, c'est la fin de nos maux, C'est le commencement d'un éternel repos; El pour s'en faire encore une plus douce image, Ce n'est poin paisible sommed, Que, par une conduite sage, La loi de l'univers engage A n'avoir jamais de révell,

Nous sortons sans effort du sein de la nature; Par le même chemin retournous sur nos pas; Eh l pourquoi s'aller faire une affreuse peinture D'un mal qu'assurément on ne sent point là bos?

Que ces sages réflexions
Soleut le principe de la joie;
Golté l'erreur des passions ,
Mais n'en dexiens jamais la proie;
Prends-les pour des annuements
Dont il Baut égayer le temps
Que nous demensons sur la terre :
Ce sont de secrets enuemis
Exprès pour nous faire la prarret;
Défendons-nous au la fair ;
Ce sont des sagles pen fieldées;
Mais ce sont des sagles pen fiélées;
Mais ce sont des sagles ré-belies

Que le hien de l'état empéche de punir.

Tranquille, attends que la l'arque
Tranche, d'un coup de cisons,
Le si d'un même fateau
Qui dévide les jours du penple et d'u monarque.
Alors, contents du temps que nous surons vécu,
Rendons grâces à la nature,
Et remetions hai sans aurempure

Ce que nous en avons reçn.

Cependant, jetona des roses;
Je les vois avec les lis
Briller, fraichement écloses,
Sur le teint de ma Phylis.

Viens, Phylis, avec moi viens passer la soirée; Qu'à table les Amours nous couronnent de ficurs; De myrte, cennne toi, que leur mère parée Vienne de mon esprit effacer ces noirceurs: Et toi, père de l'alligresse,

Viens à l'ardeur de ma tendresse, Bacchus, joindre ton enjoûment; Vieus sur moi d'une double ivresse Répandre tout l'enclantement.

A l'envi de tes yeux vois comme ce viu brille : Verse-m'en , ma Phylia', et noye de ta main , Dans sa mousse qui pétille , Les souris du lendemain. Ainsi l'on pent passer avec tranquillité
Les ans que nous départ l'aveugle destinée,
Et goûter sagement la molle oisiveté
D'une naresse raisonnée.

Princesse, puisslez-vous comprendre par ma voix Un léger crayon des lois Oue la prudente nature,

Ditail en Grèce sutrelois
Par la bonche d'Épicure.
Cet espiti élevé, qui, dans sa noble ardeur.
S'envola par-delà les maralles du monde,
Affranchè les mortels d'une indigne terreur,
El bassit, le premier, de la machine rousde
Les enfans de la pueur, le mensonge et l'erreur!

#### SUR LA PREMIÈRE ATTAQUE DE GOUTTS OUE J'EUS EN 1695.

GUE 1 EL2 EZ 1059.

Le destructeur impitoyable Et des marbres et de l'airain, Le temps, ce tyran souverain De la chose la plus durable, Sape sans bruit le fondement De noure Raglie macbine; Et je ne vis plus an moment Sans sendr quelque changement Ogli m'avertit de sa ruine,

Je touche aux derniers moments De mes plus beltes années; Et déjà de mon printemps Toutes les fleurs sont fanées. Je regarde et n'envisage, Pour mon arribre-sasion, Que le maiheur d'être sage Et l'instille avantage De consolitre la raison.

Autrefois mon ignorance Me fournissoit des ploisirs; Les erreurs de l'espérance Fainsient naître mes désirs: A présent l'expérience M'apprend que la jouissance De nos biens les plus parfaits Ne vant pas l'impatience M'ardeur de nos souhaits.

La fortune à ma jeunesse Offrit l'éclat des grandeurs. Comme un antre avec souplesse l'aurois briqué ses faveurs : Mais, sur le peu de mérite De ceux qu'elle a bien traités. l'eus honte de la poursuite De ses aveugles bontés; Et je passai, quoi que donne D'éclet et pourpre et couronne, Du mépris de la personne Aux mépris des diguités.

Aux ardeurs de mon bel âge L'amour joignit son flambeau; Les ans de ce dieu volage M'ont arraché le bandeau: J'ai vu toutes mes foiblesses, Et connu qu'entre les bras Des plus tidèles maîtresses, Eultré de leurs caresses. Je ue les possédois pas.

Mais quoi! ma goutte est passée, Mes chagrins sont écortés, Pourquol poircir ma peusée De ces tristes vérités? Laissons revenir en foule Mensonge, erreurs, passions: Sur ce peu de temps qui coule Faut-il des réflexions? Que sage est qui s'en défie l l'en connois la vanisé: Bonne ou mauvaise santé Fait notre philosophie.

#### LA RETRAITE.

rx 1698

La foule de Paris à présent m'importune, Les ans m'ont détrompé des manéges de cour , Je vois bien que j'y suis dupe de la fortune, Antant que je le fus autrefois de l'amour.

Je rends gràces au elel que l'esprit de retraite Me presse chaque jour d'aller bientôt chercher Celle que mes aleux , plus sages , s'étoient faite , D'où mes folles erreurs avoient su m'arracher.

C'est là que, jouissant de mon indépendance, Je seral mon béros, mon souvernin, mon roi : Et de ce que je voex la flatteuse ignorance Ne sue laissera voir rien an dessas de moi.

Tout respire à la cour l'erreur et l'imposture : Le sage avant sa mort doit voir la vérité. Allons chercher des lieux où la simple nature. Biche de ses blens seuls , falt toute la beauté.

La, pour ne point des ans ignorer les injures. Je consulte souvent le cristal d'un raisseau; Mes rides s'y font voir : por ces vérités dures l'accoutume mes sens à l'horreur du tombeau.

Cependant quelquefois un reste de faiblesse, Bappelant à mon cœur quelques tendres désirs. En dépit des leçons que me fait la vieillesse, Me laisse encor jouir de l'ombre des plaisirs.

Nos champs du siècle d'or conservent l'innocence; Nous ne la devens point à la rigueur des lois ; La scule bonne foi nons met en assurance, Et le guet ne fuit point le calme de nos bois,

Ni le marbre, ni l'or n'embellit nos fontaines; De la mousse et des fleurs en font les ornemens: Mais sur ces bords henreux, loin des soins et des peines, Amorylle et Daphnis de leur sort sont contens.

Ma retraite aux ucuf sœnrs est toujours consacrée : Elles m'y font encore entrevoir quelquefois Vénus dansant au frais, des Grâces entourée, Les Founes, les Sylvains, et les Nymphes des bois,

Mais je commence à voir que ma veine glacée Doit eufin de la rime éviter la prison ; Cette foule d'esprits dout brillait ma peusée Fait au plus maintenant un reste de raison,

Ainsi , nour éloigner ces vaines réveries , J'examine le cours et l'ordre des saisons. Et comment tous les aus à l'émail des prairies Succèdent les trésors des fruits et des moissons,

Je contemple à loisir cet amas de inmière, Ce brillant tourbillon, ce globe radieux; Et cherche s'il parcourt en effet sa carrière, Ou si, sans se mouvoir, il éclaire les cieux.

Puis de là tout à coup élevant mu pensée Vers cet être du monde et maître et créateur, Je me ris des erreurs d'une secte innemée Oul croit que le basard en peut être l'auteur.

Alusi coulent mes jours, sans soin, loin de l'envie, Je les vois commencer et le les vois finir. Nul remords du passé n'empoisonne ma vie; Satisfait dit présent, le erains neu l'avenir.

Heureux qui, méprisant l'opinion commune Que notre vanité peut seule autoriser, Croit, comme moi, que c'est avoir fait sa fortune Que d'avoir, comme moi, bien su la mépriser!

#### LES LOUANGES

## DE LA VIE CHAMPÎTRE,

A FONTENAY, EN 1707.

Désert, aimable solitude, Séjour du calme et de la paix, Asile où n'entrèrent jamais Le tumulte et l'inquiétude.

Quoi ! j'aurai tant de fois chanté Aux tendres accords de ma lyre Tout ce qu'on souffre sous l'empire De l'amour et de la beauté:

Et, plein de la reconuaissance De tous les biens que tu m'as faits, Je laisserai dans le silence Tes agrémens et tes hionfaits!

C'est toi qui me rends à moi-même; Tu calmes mon cœur agité; Et de ma seule oisiveté Tu me fais un boubeur extrême.

Parmi ces hois et ces hameaux, C'est là que je commence à vivre; Et j'empécherai de m'y suivre Le souvenir de tous mes maux.

Emplois, grandeurs tant désirées, J'al comm vos illusions; Je vis loin des préventions Oui forgent vos chaines dorées.

La cour ne pent plus m'éblouir; Libre de son jong le plus rude, J'ignore ici la servitude De louer qui je dois hair,

Fila des dienx, qui de flatteries Repaissez votre vanité, Apprenez que la vérité Ne a'entend que dans nos prairies,

Grotte d'où sort ce clair ruinseau, De mousse et de fleurs tapissée, N'entretiens jamais ma pensée Que du murmure de son cau.

Bannissons la flattense idée Des bonneurs que m'avoient promis Mon aavoir-faire et mes amis, Tous deux maintenant en fumée.

Je trouve ici tons les plaisirs D'une condition commune; Avec l'état de ma fortune Je mets de niveau mes désirs.

Ah! quelle riante peinture Chaque jour se montre à mes yeu t Des trésors dont la main des dieux Se plait d'eurichir la nature!

Quel plaisir de voir les troupeaux, Quaud le midi brûle l'herbette, Rangés autour de la houlette, Chercher le frais sous ces ormeaux;

Pais sur le soir à nos musettes Ouir répondre les côteaux, Et retentir tous nos hameaux De hauthois et de chansonnettes!

Mais, hélas! ces paisibles jours Coulent avec trop de vitesse; Mon indolence et ma paresse N'en peuvent suspendre le cours.

Déjà la vieillesse s'avance; Et je verrai dans peu la mort Exéruter l'arrêt du sort, Qui m'y livre sans espérance.

Fontenay, lien délicieux Où je vis d'abord la lumière, Bientôt an bout de ma carrière, Chez toi je joindrai mes aieux.

Muses, qui dans ce lieu champêtre Avec soin me fites nourrir, Beaux arbres, qui m'avez vo naître, Bleutôt vous me verrez mourir!

Cependant du frais de votre ombre il faut sagement profiter, Sans regret, prêt à vous quitter Pour ce manoir terrible et sombre

Où de ces arbres dont exprès, Pour un doux et plus long usage, Mes mains ornèrent ce bocage, Nui ne me suivra qu'un exprés. Mais je vois revenir Lisette, Qui d'une coiffure de fleurs Avec son teint à leurs couleurs Fait une nuance parlaite.

Égayons ce reste de jours Que la bouté des dieux nous laisse; Parions de plaisirs et d'amours : C'est le conseil de la sagesse.

#### RÉFLEXION

### SUR LA MAXIME D'ÉPICURE

Sapiens non accedat ad rempublicam,

A DAMON.

Is nia que, partisan d'une austre sagense, Que, nourri de l'expeti d'Épicare et Lacrèce, Tu penses que le sage avec tranquillité Laisse couler en paix cette suite d'années Dont nous font en naissant précent les desinées; Qu'il ne doit, occupé de son oisiveté, Sembarrasser des sons de la chone publique, Mais gotter à longs traits la moile volupté, Loin du tourbillon politique.

Souffre, mon cher Damon, qu'à tes prévention l'ose opposer ici quelques réflexions, Et que mon amité, contraire à ton système, T'impose une espèce de lol, En te faisant serdir ce une dolt à soi-même.

Ce que doit à l'état un homme tel que toi.

Dès-lors que, né sous d'heureux temps,
Où le mérite et les talents,
Ont une sûre récompense,
Saus un'il en coûte d'honocence.

De manége ni de détour,

Sans l'indigne méder d'aller faire sa cour,
Un doux regard de la fortune.

Après un long aveuglement,
D'une condition commune

Yous appelle an gouvernement,

On ne doit plus souffrir que la raison réplique; Il fant pour son pays un entier dévoûment; Et l'on doit rigoureusement Compte de ses talents à la chose publique.

Adieu donc pour jamais, calme, tranquilité,

Enfants de mon indépendance ; Ne goûteral-je plus ma chère liberté Dans les bras de la nonchalance?

Quitte, quitte, Damon, d'inutiles regrets Qui doivent au plus être faits Pour ces esprits bornés qui ne font rien sans peine Et qui, sur leurs bareaux attachés à la chaîte,

Abimés dans un vil détail , Mais privés des clartés que le ciel leur dénie , Croient que la peine et le travail

Peurent teuir lien de génie.

Pour tol, de qui l'esprit dans sa veste étendue
Découvre tout d'un coup la fin et les movens.

Et, fertile en expedients, En voit cent d'une senie vue . Chaque jour tes houveux salents, Aux gens d'état si nécessaires. Des plus épineuses affaires Te feront des assusements : Ainsi, parmi les mouvements Dont l'embarras parait extrème. Le sage trouve des moments Pour habiter surc lui-mème.

Surtout que la grandenr n'enfle point ton courage ; Avec un esprit bant méle un accueil si donx

Que qui de la fortune narrià été faloux, Te pardonne tout l'avantage De ton odicene spiendeur, En faveur da modeste onage Que ta fersa de la grandeur. Mais, hélas I quoi qu'on paisse faire, La prudence ne sert de rien : La fortune est femme et lègère, Son caprice seul la retient. Des plus aimables maltresses

Elle a l'empressement et la vivacité, Mais ses infidèles caresses Tiennent de leur légèreté;

Tremble done au milieu de ta prospérité. Quand du battement de ses ailes La volage divinité La trera ses faveurs nonvelles Chez un bien moins digne que tol,

Prét à lui pardonner son manquement de foi , Remets-lui les trésors dont ses mains infidèles Tavaient si richement doié ; Et , foulant aux pieds ses largesses , Préfère à l'échat des richesses

Une honorable pauvreté. C'est lors que tu verras la troupe fugitive De tom tes complaisants disparoltre à tes yeux,

L'injustice de ton maiheur. Étoulie dans too curot tout retour de tendresse Vers un objet ingrat de ti tendre amitié; Et chasse comme une faiblesse L'indigne sentiment d'ailer faire pité; Va plutôt d'une lime hardle,

Suivre le seotier peu battu De ceux qui , comme mol, hravent la perfidie D'amis dout le ceux abottu Laisse le mensonge et l'eovie Attaquer la plus belle vie , Et faire injure à la vertu.

# ODE CONTRE L'ESPRIT,

EN 1708.

Soorce lotarissable d'erreurs, Poisso qui corcomps lo droiture Des sentimens de la nature, El la vérité de coa cœura; Feu follet, qui brilles pour nuire, Charme des mortels insenaés, Esprit, je vicos ici détruire Les autés que l'on l'a dressés.

Et tol, fatale poésie, C'est hui, sous uo non spécieux, Qui nomma langage des Dieux Les accès de ta fréoésie; Lui, dont tu pris l'autorité D'alier cous-arrant le mensonge, Et de traiter de vérité La vaine illusion d'un songe.

Encor sì, telle qu'autrefois, Toojours modeste en sa pararre, L'égloque faisoù la peinure. Des bergers, des prés et des bois, Os qu'os bos siècle de Catulle, Simple dans ses expressions, Et de Virgile et de Tibulle Elle chantoù les passions! Mais non, de quelque rime rare, De poiotes, de raffinements, Tu cherches les vains ornements Doot une coquette se pare; Et, suivant les égarements Où jette une verve insensée, Tu négliges les seotiments Pour faire briller la pensée.

Tel ne chantolt, an hord des. Gots Do Mincius, Theureux Tityre; Mais simplement faisoit redire Le nom d'Amarylle aux échos, El les nindées attentives Quittoired leurs joncs et leurs roseaux Pour veair danner aux es rives Au doox soo de ses chaltmeneux.

Esprit, tu sédois, on l'admire, Mais rarement on l'aimera; Ce qui sirement toochera, C'est ce que le cœur nons fait dire; C'est ce langage de nos cœurs Qui saisit l'aime et qui l'agite; Et de faire couler nos pleurs Tu n'auras nos le mérite.

Mais sur ces frivoles sujets Poorquoi a'ansuser à se plaindre, Qoand de toi l'on a tout à cramde Sur de plus limpertans objets? Dans les choses les plus sacrées To te plais à nous faire voir Que, plus elles sout révérées, Et plus y brille tou pouvoir.

Dans la vérité simple et pure D'une saiote religion , De quelle supersition Ny méles-to-point l'imposture ! Le moyen de te pardonner Ce que ta veux tiere de gloire De oous apprendre à raisonner, Quand il est question de croire ?

Que d'instiles questions! Que de distinctions frivoles! El combien, des mêmes paroles, De contraîres inductions! Ab! que le docteur angélique Nous elt éparqué d'emberrae, De la Somme théologique S'il n'elst compilé le fatras! Mais je veux que l'on l'abandonne L'empire des opinions : Respecte au moins les passions Et les goûts que matire donne. Pourquoi troubles-tu nos désirs Par mille craintes ridicules, Et de nos innocents plainirs Viens-tu nous faire des scrupales?

Demande aux tottes de ces bois Si la guide la plus fidèle N'est pas la pente naturelle, Plus sage que toutes les lois; Et si jamais dans leurs tanières ils current la démangeaison De vonir chercher les lamières On l'emprunter de la raison.

Tol seul , anteur de ces captices Par qui Vénus soutient sa cour, Tu viens sophistiquer l'amour Par un attirait d'artifices. Qui jamais ouit les oiseaux, Accablés de fers et de chalmes, Elourdir rochers et ruisseaux Du triste récit de leurs, peines?

C'est toi qui fais ces beoux rossans Qui, toujours loin de la nature, Par leur vaine et folle lecture Font tourner la tête aux amants : Les pigeons et les tourterelles Savent se phâre et se charaser; Fut-il quelque Ovide pour elles Qui st jamais un Art d'ainer?

C'est dans ce livre détestable Où paroit la corruption Oul, d'une douce passion, A fait un art abominable; Art d'où nous vint en sa fureur Ce moastre de coquetterie, Et ce métier faux et trompeur Qu'on appelle galanterie.

Mais, hélas ! insensiblement Je suis un charme qui m'entraîne; Je sens que j'oublirai um haine; Si Jécris encore un moment. Esprit, que je hais et qu'on aime, Avec douleur je m'aperçoi, Pour écrire coutre toi-même, Qu'on ne peut se passer de toi! AU DUC DE NEVERS,

EX 1680.

Excuse, grand Nevers, la lenteur de ma veine. L'hiver a glacé l'Hippocrène : Pégase ne peut plus marcher.

Et la divino Melponiène En Lipare s'en va chercher Bronies pour le ferrer à glace : Car tu croiras facilement Qu'on ne trouve que rarement Un maréchal sur le Parnasse. Où jozzais artisan grossier De grimper n'auroit eu l'andace, Si, pour te plaire, près d'Horace, Apollon n'avoit donné place A Mattre Adam ton menuisier. Grace à cet benreux sacrifice Que d'un coq à propos tu fis, Nous arons toujours en propice Le docte fils de Coronis : Cette peste, malgré sa rate, A respecté notre Adonis : To trouvers même embellis Tous les traits de son bean visage : Car la nature, bonne et sage, A mélé quelque rose à des fagots de lis. Et par un si predent mélange A fait, sans le secours du fard, D'un Vendôme un pes tron blafard, Un Vendôme plus beau qu'un ange. Sa santé revient à grands pas ; Et si la faim qui la devance Augmente ainsi qu'elle commence, Les halles n'v sufficent pas : Et bien que chez tol l'abondance, Si familière en tes repas, Y fournisse cinquante plats Des mets les plus exquis de France, Tu verras ce prince glouton

Rendre facilement croyable Tout ce que nous conte la fable

Du famélique Érésichton.

Avec combien d'impatience Attendons-nons ce jour heureux

Où de cet appétit fimeux Tu souffriràs l'expérience!

L'éclat de si belle journée,

Et pour rendre encor plus pompeus

Si tu veux qu'il ne manque rien,

Et que ta cave soit oraée De Saint-Laurent et de Verdée, De Falerne et de Formien, Immole an Père Bromien De ton pauvre baron la victime empestée.

AU MARQUIS DE LA PARE, ÉTANT A FONTAINEBLEAU, EN 1701.

Depuis votre départ de la bonne ville , un enchalnement de plaisirs m'a bien laissé le temps de penser à vons, mais non pas celui de vous écrire. Vous crovez peut-être, parce que, depuis la destruction du paganisme, vous avez pris la place de Comus et le faites adorer sous le nom de La Fare, qu'il ne nous étoit pas permis, en l'absence du dieu des festins et de la joie, de faire des soupers agréables : nous en avons fait, ne vous en déplaise, les meilleurs et les plus délicieux qu'on puisse faire, chez M. le duc de Nevers. La compagnie exquise et peu nombreuse, qui rejoignoit seulement les grâces de Mortemar à l'imagination de Mancini; tout eût été parfait, si le luxe et la magnificence de ces repas n'eût été indigne du goût des convives. Il m'a fallu tout lenr enjouement pour m'empêcher de sentir le dégoût de l'abondance; malgré tout cela , le n'ai pu

m'empécher de m'écrier, en pensant à vous : Quand verral-je ma pauveté, Honorable et volupiueuse, Te donner ace liberté Un souper où la propreté Fait, loin d'une foule enungeuse, Une chère délicieuse De beaucomp de funcaillé?

Là le nombre et l'éclat de cent verres bien nets Répare par les yeux la disette des mets; Et la mousse pétillante D'un vin délicat et frais

D'une fortune brillante Cache à mon sonvenir les fragiles attraits.

Quelle injure à l'abondance, Lorsqu'avec volapté ton appétit glouton Borne ton intempérance A l'épaule de mouton, Et qu'avec des cris de joie On voit toujours sur le tard Veuir l'omelette au lard, On'au secours de ta faim le ciel propice envoie!

Alors l'inagination,
Par ce nouveau mets aiguisée,
De mainte nouvelle peusée
Orne la conversation.
A des maximes de sagesse
On malle de louveux propos

On mête de joyeux propos; Et l'on jette sur quelques mots Ce sel que produisoit la Grèce, Qui nous fait la terreur des sots,

Mais, he'ast le temps fuit avec tant de viteuse, Que parmi ces propos de morale et d'amour, Nous attrapons bientôt la naissance du jour. L'Aurore, pour nous voir, preed as face riante; Elle rougit de peur de troubler nos plaisirs, Et, pour plaire à nos yeux, met sa robe éclatante, Faite des mains de Flore et des jeunes Zéphyrs.

Pour honorer la déesse Nous n'allons point semer des fleurs sur son chemia Mais chacun avec allégresse

Court pour y répandre du vin : On voit ces jours-là le soleil Sortir plus hrillant de l'onde; Et la rose aux yeux du monde En a le teint plus vermeil.

Le lis quitte sa face blème; La violette elle-même En a perdu sa phleur; Et cette liqueur divine Ne fait plus germer de fleur

Que de couleur purpurine.

N'est-il pas vrai que cela se passe ainsi souvent au
Temple? Messieurs les poètes de la cour, vous de-

Tempe? Messeurs les poètes de la cour, vous envier répondre à de pauvres poètes de la ville : voith un cartel que je vous envoie de la part de tous mes confrères. Adieu, monsieur le marquis; aimez-moi toujours, et ne me faites point de réponse, si vous rous ne voulez.

A MADAME LA MARQUISE DE LASSAY, DE FONTENAY, LE PREMIER JOUR DE MAI 1705.

Loin de la foule et du bruit, Je suis dans mon châtenu, comme vous dans le vôtre : Car ne se peut prendre ponr autre Que pour châtean, votre réduit;

Et croiriez une baliverne,

SI, sur la foi d'une lanterne Qui par l'ordre d'Argenson luit, Yous penséer qu'être aux lacurables, Entre gens un peu raisonanbles, Ce soit demeurer à Paris. Entre nous nutres beaux esprits Qu'il fout bien que dans nos écrios, Toujours la justeues accompagne, Yous demeurez à la campagne; Et pour moi, maistenant Jy, sais,

C'est là que, plus touché d'un ruisseau qui murmure Que de tous ces vains ornements Fils de l'art et de l'imposture, Je me fais des annusements

De tout ce qu'à mes yeux présente la nature, Quel plaisir de la voir rajeunir chaque jour ! Elle ris dans son prés, versit dans nos bocages, Fleurit dans nos jardins; et dans les doux ramages Des oiseaux de nos bois elle parte d'amour. Hélas! pourquoi faut-il, par une loi trop dure,

Que in Jeunesse des saisons, Qui rend la verte chevelure A nos arbres, à uos buisons, Ne puisse ranimer notre machine usée; Rendre à non ang glacé son ancienne chaleur, A mon corps, à mes sens leur première vigueur, El d'esprist tout nouveaux réchauller ma pensée; Surtout, rendre à mon couve cus leurless seatimes

Ces transports, ces fureurs, ces précieuses larmes, Qui de nos jours font l'unique pristemps, . Et dont mon cour usé ne connoît plus les charmes? Autres vous me verviex cent fois à vos genoux. Yous redire combien vous me sembles ainsable; Yous jurer que le ciel mu fit exprès pour vous; Que mon attachement seroit tendre et durable;

Que dans l'imagination
Quelque chose de aympathique
Prépare edite nons l'insion
Par où l'amour au ceur souvest se communique;
Enfin, sans vous chercher cent autres agréments,
Que vous avez tous les inlents
Que je seus qu'il fant pour me plaire.
Aux je sacrésoi dans ces bienheureux temps:

A M. L'ARRÉ COURTIN.

Abbé dont le discours flatteur, Qu'avec grâce ta muse étale,

Mais je dois maintenant me ta're.

Vient par un marmure enhanteur Tahen d'endorsier na morale, Tu crois qu'avec avidité Dejà l'amour-propre enchanté Avale la déficateme perété: Je enns, magire na vanité, Que je dois à la politeue Beaucoup plas qu'à a vérité, Il faut avouer sa foiblease, Jes conviens, positrue tu le veux;

Ne sensible et volspireau,
Source où tous mes défants ont pris leur origine,
Soit blem traile, soit mallieureux,
Jai véen sourent amoureux,
Toujours d'humeur si libertine
Dans l'engagement que Jui pris,
Qu'au mépris des posteurs fiètles
Mon amour ent toujours des alles

Assis houses de moins que celai de Chloris, Ovide, que ji pris pour mahre, Mappeli qu'il fant éter fripon ; Abbé, c'es le seul moyen d'éree Autant ainsé que fat Naon. Catille à l'es le la leçon ; Pour Thulle, il évois à lon, Que je crois qu'il auroit dé mâtre Sur les fraçes de Lignon; Et li, qu'ou l'est place peut-être Earre La Fare et Chistion.

Entre La Fare et Céndon.
L'ansone finci l'annais fait pour étre durable?
C'est le feu d'un éclair, un peu solide bien;
C'est un songe enchanteur, un fragile liem
Qui ne forme et ne rompt rieu qui soit misonnable,
Le père des héros, ce dieu si redoutable
Que la Victiore suit purtout dans les combats,
Avoit beau paroûtre estimable,
Sa mall'revou ne bissie nas.

De dévourir à su ses plus acresse appas A la herger qui pour simande A la frame de Méndias. Cher moi tous hes assencements (Lère moi tous hes assencements) Mais fils ce une chalse dorée, J'en histo tous les state-dements. Pour toi, qu'in toistet eff et facurir Ell perrupe de producte Ell perrupe de producte Ell perrupe de producte Eller de que le producte Eller de que le producte Eller de que le producte Eller de producte de producte de producte Eller de producte de pro De toutes mes réflexions.

O qui sera vui grande pas la vieillesse s'avane
Et qui, per mille changements,
Comois déjà la décadence
Qu'apporte le nombre des ans,
Dans une douce nonchalance,
Lonis du mileterme, du soloil. d'un hean loure,

Dans une douce nonchalance
Je Jonis du printempo, du soleil, d'un bpeu jour;
Je vis pour moi, content que un seulo indolence
Me tienne lireu de biens, de fortune et de cour,
Si Jia du goût pour quelque helle
Jy trouve du plaisir, et un crajus point de manx;

Je ne veux que boire avec elle, Et me moquer de mes rivaux. Revenu des erreurs, après de longs détours.

Comme moi vous surez recours
Quelque jour sux leçons de la philosophie;
Quelque jour sux leçons de la philosophie;
Qui ne dévejt ainsi le sageq qui s'; Be,
El dont jù si souveșt éprouvé la secours,
Cett elle qui ne fait swe tranquillé
Requetire fixement le terme de la vic.
Occupé osulenceșt de soin de ma sanst,
De godier i longs traits ma chèrei liberté
Qu'une foude d'erreaus n'à ai longe-temps rais,
L'avenir sur mon front u'exité succus usunge;
El tète join de cristière la longe

Tant de fois battu par l'orage, Je la regarde comme un port Où je n'essutrai plus tempète ni naufrage.

# AU MÊME,

QUI AVOIT PRIÉ L'AUTRUR B'ALLER LE VOIR DANS SA NOUVELLE MASSON.

Bien connoissois d'officieux talents Que sur ta houne et facile nature Avoit entés, dès tes plus jennes ans, Ce gentil dieu qu'on appelle Mercure ; Dieu des fripona, des ribleurs et ribauds; Dieu, qui mieux est, d'autres rimes en aux. Dont je faisois autrefois grande mise, Mais qu'entre abbés je n'ose plus nommer. Tant par respect que l'on doit à l'Église, Que pour raison que de leur entremise N'ai le besoin qui me les fit aimer. Ce dieu, qui sait que tu cherches à plaire. A tes amia, t'a moutré la façon Dont convenoit de meubler ta maison, Et tout ainsi qu'on les meuble à Cythère : Canapé large, amples et hous correoux.

Sophas doublies, force llus de repos,
Dont pids i l'ibre que pause faire mage
Aussi fréquent que le voudroit mon cœur!
Que si l'au jius me première viquere.
Ce qui n'enroite, et beaccou, de courage,
Me peut encour teur ave boubeur
D'un maravia pas où mon persona viquere,
D'un maravia pas où mon persona niveage,
D'un maravia pas où mon persona niveage,
Maltre passé je más es son langue;
Est aist très bies d'it a norde hodinage
L'amasement et le bur enclantour :
Pur mos l'hom lon, dans le personatour l'age,

Pulsoé je encor trouver quelque charme vainqueu Dont le pouvoir me rattache à la vie. Et malgré moi remette dans long cœur Ce battement, cette doore chaleur Qui saus pité par les aus m'est ravie! Malbeureux qui bannit une si donce erreur, Et que la peur de risileur.

D'en éviter la fatale donceur .

Asservit aux leçons d'un triste raisonueur.

Dont tout le beau sermon d'un moment ne recele
L'instant où l'Achéron nous attend sur ses bords ,

Et qui, de ses plaisirs se faisant un scrupule;

Meurt déchiré de cent remords!

Meurt déchiré de cent ren

Ah! que Des Yvetenux, la gioire de notre âge, Et l'Épicure de son temps, Connut hien mieux quel est l'usage Que doit faire de ses moments Le parfait philosophe et l'homme vraiment sage! Jusques an dernier de ses jours

Il porta constamment panetiere et houlette, Et dans les bras de ses amours Expira mollement au sou de la musette,

Cherchant parmi ses doux accords, Prêt à desceuére chez les morts, A se faire une route uinée. Voluptueux, même en sa fin , Il sema de fleurs le chemiu Qui le mena dans l'Élysée.

Mais sans vontoir tant raisonner, Quand trouversi corps gentii et casur tendre Qui voudra bien la goutte me donner, Je sais, abbé, tout prêt à la reprendre.

\_\_\_

### A J.-B. ROUSSEAU, EN RÉPONSE A UNE LETTE DANS LAQUELLE IL

S'ÉTOIT NOMMÉ L'ABBÉ DES BIENS,

Point n'avea l'art de parler sons rien dire ; Commun pourtant est eet art engaveux Mais sur un rien, d'un tour ingénieux, Avez celui de badiner et rire : Et sur ce rieu, ce que j'aime encor mieux . A vos amis si galamment écrire. Que j'ai prisé votre écrit autant qu'or ; Car bien savons qu'in venut Lages. Ce rien qu'avez est ce rien précieux. Ce rien brillant, que vint jadis Mercure, Entre deux vins dépêché par les dieux. Comme la pomme, apporter à Voiture, Dant hérita son ami Sarasin, Et qu'avons vu prendre forme nouvelle. Avec un tour agréable et badin , Dans le Voyage et l'Esprit de Chapelle : Ce rien que n'eut l'auteur de la Pucelle, Ni ces messiones les Quarante à Paris Que le badaud appelle heaux-esprits, Mais qu'Apollon ainsi jamais n'appelle. Mieux et plus tôt yous aurois répondu : Mais je n'oi plus cel ami tant aimable, Dont m'est été la muse secourable : Depuis deux jours, hélas! je l'ai perdu, Du nonchaloir ce héros adorable, Mais 2 propos me souvient qu'un proverbe Très sagement dit que trop gratter cuit, Que trop parler et trop écrire unit : Laissons donc là le nom, pronom, l'adverbe; C'en est assez, bon soir, et bonne nuit.

As von demande pandon, esteniore, da perio grain des ed qui mi o desapes um mensione de l'Accadenne : je mis que les gene charitables camme von cerres leur prochain laisacet ces sortes de traisa-le, mais je n'ai pa une résoudre à laisace partir une lettre de laquelle von paines dere, l'OTOT NIQUEM CONPORT MICH. Alte. Pou l'accident préventement de M. de La Fare. Le ves l'envier préventement de M. de La Fare. Le ves l'envier préventement de M. de La Fare. Le ves l'envier pout de ma solitate. Je m'étais apprévené à moutre, d'envier le ves de l'accident de l'

que J'aime et révère. Adien, monsieur. VALE ET NUCARE; c'est-à-dire, affubirs de quelque petite épigramme quelque nonnain ou autre, si le cas y échoit; le tout, AD MAJOREM DES GLORIAM, l'édification et correction du prochain.

### A M. SONNING.

DE PONTENAL, LE 20 JUILLET 1767,

Are case making one town an every promis known per le min que per private int S twan Taren outlier, pour may be per private into S twan Taren outlier, pour may in magnet de home participates, ou, si maiex nimer, or crisis de Rome, PICENII LAGOL CONTRA, cen lasinge pour de la mémoire chone si agrable : je servi done dimanache as notr, surjequentamen de ce maie; a Newally, si wons y ming quantimen de ce maie; a Newally, si wons y rires de la compagnaire; mais is vons toulez m'es croires sur l'orade de ce repus,

La Fare y conduira, sous le nom de Comus, La honne chère et l'allégresse; La dirine Bouillon, sous celui de Vénus, L'esprit, les enjolments, et ce que la déessa

Qui fait aimer traine sans cesse Après elle de jeux, de ris et d'agréments. Si tu veux à nos passe-temps

Donner l'air de fete complète, Roussean les muses mènera; Notre abbé les cajolera; Très bien savez que la fleurette Volontiers it débitera;

Et quaique ces neuf belles fées Soient peut-être un peu sarannées , Notre ami leur en contera ; Car notre ami très cher sura

Toujours vol pour la mijourée, Collet très bien tiré, perruque bien poudrée Et toujours il coquettes. Réguier aux vius présiders : Cet élève altéré d'Orphée Avec les Grises chanters. Alors grand'merveille sora

Be vair flater viu de Champagne. Déjà de cent chausons tout Neuilly retentit; Pour moi, rouillé de ma campagne, Je n'apporterni rien qu'un fort grand appétit

#### A MADAME LA CONTESSE DE STAFFORD.

Avez-vons bien le courage, madame, de me demander des vers, vous qui d'un seul mot m'avez fait renoncer à en faire de mes jours, en m'apprenant que vous les baissez mortellement, et que jamais vous ne choisissez cette lecture pour vous amuser?

Semblable à cette parole Qui débrouilla le chaos, Lâcha les enfans d'Éole, Et fonda le mont Athos, Un mot a ghacé ma veine, Et fait tari la fontaine Dont, sous ces beaux arbres verts, Il fant boire à tasse pleine Quand on yest faire des vers.

Ce mot a fait d'abord disparolire à ma vue Ce mont et son double sommet Qui se ra cecher dans la nue, Et sur qui Virgile dormoit. Pour ces neut vielles pércieuses Qui, malgré for de leurs hailbour, Ne furent jamais que des gueunes, J'ai renvoje ces malheureuses Troquer avec des reveadences

Leur cothurne et leurs guenillons.

Vous vous étonnerve pent-être
Que ces merveilleux changements
Ne codient à vos agréments
Que le temps de faire coanoire
Ce que vous choislesse pour vos amusements;

Mais vous seriez moins étonnée, Et vous en penseriez hien mienx, Si, comme moi persuadée.

Vous saviez, comme moi, le pouvoir de vos yeux.

Arc cetts from de peuer, et de la masière dont pe levisa de traiter ce pantres muses à qui je sacriniois avant que J'esuse eu l'homener de vousvoir, vous 
creye bien que ce "un pas noi qui a dist ces vers. 
Il falbric em nettre quedques uns dans une lettre pour 
répondre à celle que vous m'arca fait frameur de 
m'écrire: j'al cavoyé chercher au coin de la rue un 
grecon poète, qui copoi tim ave ves autrénés quand 
j'en faissés; et comme les michantes choses sertement attément, l'a a appris pur malieur à en 
faire. Tous verrez mème bleu que c'est hi qui a fait 
crext que cous verrez mème bleu que c'est hi qui a fait 
crext que cous verrez de livr.

Pour moi, dont la métamorphose Me rend, grâces à vous, à la simplicité, Je vais désormais de la prose

Emprunter la nalveté, Pour méler avec autre chose Quelque galante vérité.

Fille d'une illustre comtesse (1) Qui sut par de si doux accords Allier aux gràces du corps La force de l'esprit, et la délicatesse,

Vous n'aurez jamais besoin De muse qui vous anime, Ni qu'Apollon prenne soin De vous montrer le sublime; Car vous trouverez chez vous, Dans un oncle fort aimable (2), Un maître plus que capable De vous former an bon goût.

#### A LA MÈME.

POUR LA PRIER DE ME VENIR VOIR PENDANT MA GOUTTE, EN JUIN 1704.

Si vos yeut ont eu le pouvoir De m'empécher d'être poète, Daignez un jour me venir voir, Vous rendrez ma santé parfaite,

Malade en état si piteux, Direz-vous, est inguérissable; Et puis que faire d'un goutieux? Sa foiblesse est mai incurable.

Malgré ces beaux raisonnements , Respectez cette infortunée , En faveur d'illustres parents Dont elle a l'honneur d'être née.

La déesse de la beauté
Ne dédaigne d'être sa mère;
Le père de la volupté,
Bucchus en veut bien être père.

Cependant je meurs de douleur Malgré na généalogie , Et maudis cet excès d'honneur

 La comtesse de Gramont, sœur du comte Antoine amilton.
 Le comte Antoine Hamilton.

Qui de si près aux dieux m'allie .

Ah! quelle réputation Vous donnera cure si helie! Au saint où j'ai dévotion Je donne une vogue nouveile,

Chacun à vous a'adressera : Votre autel , paré de guirlande , Chaque jour de fête sera Chargé de mainte belle offrande.

Pour votre homeur, guérissez-mol; Ne trompez pas mon espérance: J'ai mis toute ma confiance En vos yeux noirs à qui j'ai foi.

Que al n'y peuvent réussir, Du moins me donueront ce mai tant agréable, Ce mai s' doux, plus incurable Que cetui qui me fait souffrir; El Jaurai lors un mai aimable Donsi e ne voudrai plus guérir,

#### AU COMTE D'HAMILTON,

QUI NOUS AVOIT MÉLÉS, M. DE LA FARE ET WOI, DANS UNE LETTRE ÉCHITE A M. LE CONTE DE GRAMONT, SOUS LE NOM DE DEUX CENTILSHOMMES DE CAMPAGNE GISCONS.

Nous vous devens un con Pour nous avoir sur le Parns Accordé si bénignement Une très honorable place : Mais très bien nous serions passés Des brocards qu'avec la fleurette Votre muse, en fine coquette, Tout dourement nous a glissés. Bien loin d'en être courroucés, C'est peu pour une muse anglaise Qu'un léger petit coup de dent : Elle qui, ne vous en déplaise, Aime le carnage et le sang. Sur la Tamise, Melnomène Ne veut qu'horreur et que combats; Et la cruelle ne craint pas Souveat d'ensanglanter la scène, Pour vous, dont le cœur amoili Par les doux accords de Thalie Nous fait voir un esprit poli

Dans les vallons de Thessalie, Sous ces bourt arbres toujours verts Vous apprites, dès votre enfance, Et l'harmonie et la cadence Du dieu qui nous diete les vers. Mais c'est peu d'une politesse Osi pourroit empêcher la Grèce De regretter Anacréon; Yous savez, sur un plus hant ton, Faire lecons de politique. Et. plus sagement one Piaton . Établir une république. Je sais quelles serolent ses lois ; Mais laissons la chose publique A traiter pour une antre fois. Et trève de panégyrique.

Sogvenez-vogs bien senlement Que devez à Maître Glément Réparation authentique, Pour avoir fort injustement Traité sa muse de gothique; Elle qui , dans son enjoument, Sans être obscure ni caustime. Sauroit bien faire une réplique Aux rébus de vos campagnards Qu'on voit, à leur style rustique, N'avoir rien la que des Rousards. Jamais rien de ce badisage De Chapelle et de Sarasiu, Oui répandoit sur leur ouvrage Tout ce qu'ils eureut de divin. Poer moi, de mon libertinage Qui toujours ai fait vanité, Dans des vers qui m'out peu coûté . J'ai quelquefois sur ma musette Chanté les amours et le viu, Et si l'étois moins libertin, Je serois plus manyais poète.

### AT DUC DE VENDÔME,

SUR LA CHANGE DE GÉNÉRAL DES GALÈRES QUE LE ROI LUI DONNA EN 1695.

Vendôme , malgré moi je cède aux doux transports

- Du dieu des vers qui m'anime; Et je sens, malgré mes efforts,
- Que d'une involontaire rime Ce dieu va former les accords. Mais , prince , combien la prose ,

Modeste et saas ornement, Qui de tes fuits simplement Baconteroit quelque chose, Te loitroit plus dignement! N'est-ce pas voutoir d'un songe Tirer des réalités, Qu'empranter les vanités Du langage du messonge Pour te dire des wérités ?

Laissons à la Renomunée Publier des actions, Qui paroftrodeux éctions, Qui paroftrodeux éctions, Si un avatie manifer, pour témois vient mainée, pour témois vient des la constitues, Cette légère décase. Les Althérens muit es pas : Elle a chainté a negreur, Too samp-roid dans les combos, A Sécinkerque, elle a pu dire. A too brase et se vaigur. Et ce que doit notre empire A too brase et se vaigur.

C'est elle qui, dans les airs Pour toi déployant ses altes, Porte tes grandeurs nouvelles Aux deux houts de l'univers; Oui, planant sur la Mersaille, Te vit à cette bataille, Couvrir de morts les sillons Où, dans un étroit passage, S'opposient à ton courage Les plus épais bataillons,

Mais non: c'est plotôt aux houm C'est à tous tant que nous sonme Qui rescettois à houté, D'aller publiant aans cesse Quel air baut, qu'elle noblese Brille en m simplicité; De quel prix inestimable Pour nous est un prince almable Qui sait acorder si bien, Loin de touse ferré vaine, Aux tolents d'un captaine Le ertus d'un captaine

Quoi donc! le dieu qui m'enflamme, Et qui, bien ou mal, m'apprit L'art de louer ta grande âme, Ne dit rien de ton esprit! Loin, d'un si rure avantage, De faire un brillant usage, Dans un simple badinage Tu te plais à l'oublier; Et je croirois faire un crime, Tout grand qu'il est, tout sublime, D'oser l'aller publier.

Mais oh sub-je? quelle fivresse Hors de moi mi transporté? Quel bruit! quel cri d'allegreue, Ser l'alle des vents porté. Vient de frapper mon ereille! Je vois du port de Marseille Tont le pompens appareil. El nos palères partés el. Leurs magnifiques livrées. Leurs magnifiques livrées. Leurs magnifiques livrées. De estrés de mille coupables El des vois des misérables.

Jo le vois jour se guière
Ce général est mouté;
Dejà son beasseure
Dans le sein de la mistre
Fait renature la gable ;
Ce deui-deu secourable
Ce deui-deu secourable
D'un arrei irrévacuble
Vient date un sépour affreux
D'un arrei irrévacuble
De leurs mants se touchers
Re que, sensible à leurs priens,
Ne pouvant brison leurs, Ne pouvant brison leurs, Ne pouvant brison leurs,
Re pouvant brison leurs, chaines,
Ne pouvant brison leurs, chaines
Se main leur relichers.

Fnyez, galères d'Espagne, Désormais loin de ces hords; Alex cucher dians vos ports La peur qui voss accompagne; Vendôme a'en va sur voss Blentôl lancer ce iosanorre Dout tant de fisis sur la terre Il hai fit seult les coups; Et je vois déjà Neptano Qui, pour plaire à Jupiter, T'offie avec lui de concert Son trident et se fortune.

Ainsi, par la bienveillance De ce grand roi des François, Qui déjà dessous tes lois Avoit remis la Provence, Tu vois croître ta paissance, Et l'un et l'autre élément, Charmé de son esclavage, Se disputer l'avantage D'obèir avouglément.

D'une telle confinace, Mon prince, connois le prix; G'est l'éffet de la prudence, De la bonté de Louis : Tour roi sail pour sa personne Quel est ton attachement ; Qu'en la lu crois la cusorome Faire son moiodre agrément; Pour l'état quel est ton zière; Et d'un mijet si fairle ! Il connoît le édroûment; Et c'est cette connoissaure Qui seule fait ton bonheur.

Et la seule récompense

Qui pouvoit flatter ton cœur.

## AU MAROUS DE LA PARE.

QUI M'AVOIT DEMANDÉ MON PORTRAIT, EN 1703.

O tol, qui de mon hue es la chère moitié, Tol, qui Joins la délicateuse Des sentimens d'une maltreuse A la solitié d'une sêre maitié, La Fare, il fant blemôt que la parque crueite Vienne-rompre de si doux nœuds; Et, malgré mos cris et nos vuex,

Et, maigré nos cris et nos væux, Bientôt nous essuirons une absence éternelle Chaque jour je sens qu'a grands pas Fentre dans ce sentire obscur et difficile Par où l'irai dans nen li-bas

rat (or y no cutes pet a ross Rejolarle Catalle et Virgite. 1.a., sous des bercenat toujours verts., Ausia a ceté a Lenhe, 2.a. de Lenhe, 2.1 de puntierrat et la comment 2.1 de puntierrat comment 2.1 de puntierrat comment 7 ar excesilis si galamment 1 a muse quits avoient lainée; Ex comme elle sui sugement, Par la purces autorisée; Préférer avec agréssest Au seur brilland e la pranée La vérité du sentiment, Et l'exprimer si tendrement, Que Tibulie encore maintenant

Que Tibulle encore maintenant En est jaloux dans l'Élysée. Mais avant que de mon flombean La lumière me soit ravie. Je veux te crayonner un fantasque tables

Dé ce que je fas en ma vie Puisse à ce fidèle portrait Ta tendre amilié reconnolire, Dans un homme très imparfait, Un honane aimé de tot, qui mérita de l'étre!

Avec quelques vertus j'eus maint et maint défaut. Glorieux, imquiet, impatient, colère, Entreprenant, hardt, très souvent téunéraire, Libre dans mes discours, peut-être un peu trop haut, Confant, naturel, et ne peuvant me taire

Des erreurs qui blessoient devant moi la raison, J'ai toujours traité de chimère El les diguités et le nom. Ainsi je pardonne à l'envie De s'élever contre un mortel Oui ne respecta dans sa vie

Que le mérite personnel. Queis mana ne m'a point faits cette sage folic Qui mériteroit un autel !

Pour réparer ces torts la prudente niture En moi par bonhour avoit mis L'art de me faire des amis Dout le niérité avec usure Me déclommages de l'injure Oue me fit un fatra d'inclièmes ennemis.

Qui n'employa jamaie contre moi qu'imposture. Maigré tous mes défants, qui ne m'auroit aimé? l'étois pour mes amis l'ami le plus fidète Que nature eût jameis formé; Plein. nour leurs intérêts, et d'ardeur et de aèlé,

Je n'éparpai pour eux périls, pétiese ni seins; Jeutral dans leux prejets, l'épousi leur querelle , El je n'eux rién à moi deut ils curent becomtion par le la maisse de la triate indigence, Je a'il jamais consus cefui de l'albondance. J'ai preté copendant et j'ai donné mon bien. Mais l'obliquation en étois fort légère per rién; Je ne l'ai de mes jours encor coussé pour rién; El les trésors qu'ou croit donné in décessaire

N'ont jamais fait ma passion : Content d'avoir une ressource Dans la fértilité de mon invention , Pour pouvoir remettre a une lourse

Ce qu'en avoit ôté ma dissipation, Ainsi , rempli de confiance

Que rarement je pris en vain, l'ai eru que c'est assez donner à la prudence De garder pour le lendemain «Un peu de savoir-faire, et beaucoup d'espérance, Tout cela, sontenu d'assez de fermeté,

A fait, sur la simple apparence, One ma stoique indifférence Passa chez quelques gens souvent pour dureté.

C'est à cette férocité Oue le dois, tu le sais, le calme de ma vie, Et cette longanimité

Dont l'ai latté contre l'envie. Et so braver l'adversité. Ta tendre amitié m'a flatté

One l'eus en mes beaux jours quelques Libertin et voimptueux : Avide de projets, cependant paresseux:

Noyé dans les plaisirs, mais capable d'affaire; Accort, insinuant, et quelquefois flatteur, J'ai su d'un discours enchanteur

Tout l'usage que pouvoit faire Beaucoup d'imagination Oni rejoignit avec adresse Au tour précis, à la justesse, Le charme de la fiction.

Heureux, si, détrompé d'une erreur qui m'abusé, J'avois pu résister au séducteur plaisir De pouvoir quelquefois occuper le loisit Des héros que sonvent a divertis ma muse !

Chapelle, par malhrur rencontré dans Anet, S'en vint infecter ma jeunesse De ce poison fatal qui conte du Permesse, Et cache le mal qu'il nous fait, En plongeant l'amour-propre en une douce iv-

Cet esprit délicat, comme moi libertin, Entre les amours et le vin . M'apprit, sans rabot et sans lime, L'art d'attaquer facilement.

Sans être esclave de la rime, Ce tour aisé, eet enjoûment, Qui seul peut faire le sublime. One ne m'ont point coûté ces funestes talents! Des que j'eus bien on mal rimé quelques sorne

Je me vis, tout en même temps, Affablé du nom de poète. Dès-lors on ne fit de chanson, On ne làcha de vandeville. Que sans rime, ni sans raison On ne me donnit par la ville.

Sur la foi d'un ricanement, Qui n'était que l'effet d'un gai tempérament,

Dont je fis, j'en conviens, assez peu de scrupule,

Ils m'ont fait là-dessus mille injustes procès : l'eus bean les souffrir et me taire. On m'imputa des vers que je n'ai jamais faits; C'est assez que j'en susse faire. Pourquoi ne pas donner pouvoir aux d'Arge

Les fats crurent qu'impunément

Personne devant moi ne seroit ridicule.

Qui règlent la police et corrigent la France, De mettre les rimeurs aux Petites-Maisons, Et détruire par là cette mandite enceance? Cet ordre salutaire efit en moi réprimé

Cette démangeaison que Calliope inspire; Et je n'eusse jamais rimé.

Cependant, quoi qu'on puisse dire, J'atteste ta sincérité

Que, toujours partisan de la simplicité, Jamais d'un indigne artifice Je n'ai fardé la vérité: Et jamais ma noire malice

N'a fait injure à la bonté. Tu sais bien, malgré l'injustice De la commune opinion . Que mon cœur ne fut point complice

Ni des erreurs ni da caprice De mon imagination. Il est un antre endroit d'une moindre importance,

Toutefois sensible à mon rœur, Où l'ai bien pp par imprudence Jeter les gras de bien quelquefois en errei Qui, trompés par la vraisemblance.

Assez souvent m'ont reproché Que, galant sans être touché, Je n'avois de l'amour que la seule apparence; Qu'avec l'esprit d'Hylas J'eus sa légèreté;

Et que, dans mes écrits, avec trop de licence, Fai dogmatisé l'inconstance, Et préché l'infidélité. C'est ici que mon innocence

A besoin que ton assistance Favorise la vérité, Et vieupe prendre la défense

De mes vrais sentimens et de ma loyanté. l'étois né vertueux , j'eusse été plus fidèle

Que ne fut Jamais Céladon Oue l'avois pris pour mon modèle ; Mais qui ne deviendroit fripon Parmi ce peuple d'intidèles

A qui l'amour prête ses ailes En hai donuant ses agréments , Oui même de ses changements

Sait tirer des grâces nouvelles? Marquis, à qui le fond de mon lane est connu, Tu sais que mon cœur, prévenu Long-temps pour un objet aimable, Ne pouvant se résoudre à le trouver coupable Maigré son insid-lité, Cherole des le la contre de l

Chercha, dans la nécessité
D'un changement inévitable,
Des raisons pour rendre excusable,
Farmi tant d'agréments, tant de légèreté,
L'Amour a ses cassistes
D'avis fort différents dans sa religion:
B a ses Escobars; il a ses jameinistes,
Dout l'austère opision

Bout l'austère opinion
Baunit tout libertinage,
Et fait un dur esclavage
D'une douce passion.
Pour moi, qui fus toujours ami des jésuistes,

Pour mot, qui ras toujours ami des jésuistes, Raisonauble en mes sentiments, En faveur d'une longue et sâncère tendresse, Je passe à l'humaine foiblesse Quelquefois les égarements D'une humoureuse frénésie.

Mais, sans alter pousser plus Join l'apologie, Il est, il est encore un asceudant vainqueer Qui de tous seu défauts a corrigé mon cœur. Devenu coastant et fiéble, Il brûte d'une ardeur désormais éternelle; Et, l'irré tout entier à qui l'a su charmer, Il sert encore un dieu qu'il ove plus noumer.

Ami, si la complaisance Qu'en a pour act détauts fit ce portrait trop beau, Songe avec quelle violence Il fancie de l'amour-propre arracher le landeau. Souvients-tol que cetti qui traca ce tableau A de ton amitté mérité l'induigence : Partes-en quedeptois ; et que la médiance Devant toi n'one pos, avec son noir pinceau, Der mailre ou par ginorrane.

D'un caustique quatrain barbouiller mon tombeau.

APOLOGIE DE L'INCONSTANCE,
EN 1700,

ODE.

Loin de la route ordinaire, Et du paya des romans, Je chante, aux bords de Cythère, Les seuls volages amants, Et viens, plein de confiance. Annoncer la vérité Des charmes de l'inconstar Et de l'infidélité.

Fuyez donc, pasteurs fiddles, Qui, sur le ton langoureux, Verrez radoter vos belles, Plus indoleuts qu'amoureux: Venez, troupe libertine De friponnes, de fripons, A ma lyre qui badine laspirer de nouveaux sons,

Yous seuls faites la puissance De l'empire de l'Amour; Saus vous bientôt la constance Auroit dépeuplé sa cour; Et si la fripomerle N'y métolt son eujoûment, Dans peu la galauterle Devirendroit un surcement.

Que serviroit l'art de plaire Sans le plaisir de changer? Et que peut-on dire et faire Tonjours au même herger? Pour les heautés infidées Est fait le don de charmer; Et ce ne fut que pour elles Ou'Ovide fu l'Art d'aimer.

Lorsque l'on voit Cythérée Des voites du firmament Sortir brillante et parée, Est-ce pour Mars sealement? Nou; la volage déesse, Lasse des amours des dieux, Cherche, en l'ardeur qui la presse, Adonis en ces bas lieux.

Si nature, mère sage De tous ces étres divers, Dans ses goûts n'étoit volage, Que devieudroit l'univers? La plus tendre tourterelle Change d'amour en un an; Et le coq le plus fidèle De cent poules est l'amant.

La beauté qui vous fait maître, . Amour, passe en un moment; Pourquoi voudriez vous être Moins sujet au changement? C'est souhaiter que la rose Ait, pendant tout un été, De l'instant qu'elle est éclose La fraicheur et la beauté,

Un arc, des traits et des ailes, Qu'on t'a donnés sagement, Du dieu des amours nouvelles Sont le fatal ornement. Qui voyant cet équipage, Ne croira facilement Qu'il ne faut pas qu'on s'engage D'ainer éternéllement?

Aimons donc, changeous sons eesse; Chaque jour nouveaux désirs; Cest asser que la tendresse Dure autant que les plaisirs. Dieux l'e soir qu'Iris est belle! Son œur, dit-elle, est à moi; Passons la nuit avec elle, Mais comptoss peu sur sa foi.

#### LA VIEILLESSE

### D'UN PHILOSOPHE ÉPICURIEN, IN 1785.

ODE.

Nectar qu'on avale à longs traits, Baume que répand la nature Sur les maux qu'elle nous a faits, Maîtresse aimable d'Épiciare, Volapté, viens à mon secours : Toi seule peux de ma vieillense Bannir la fatale tristesse Qui noireit la fin de nos jours.

Viens done, non telle qu'autrefois, Parmi la débuache égarée. Tu me saivis en mille endroiss De pampre ou de myrte parée; Mais sage, et sons emportement, Fais aux fureurs de ma jeunesse Saccéder la délicatesse D'un volupteux sequimens.

Que seusible au goût des plaisirs, Éloigné de l'intempérance, Je forme eucor quelques désirs, Sans sortir de la bienséance : Oue cherché par les leunes gens, Four leurs erreurs pleitr d'indulgence, Je tolère leur imprudence, En faveur de leurs agréments.

Mais peends bien garde que l'Amour, Qui n'en feroit pas grand scrupule. Chez mo in aille entrer en pieni jour Sous une forme ridicule; Libertin et voluptueux, Laissons-le foilitrer et rire: Le plus sage n'en peut médire; Il est bon, taut qu'il est beureux.

Que toujours cher à mes amis, Mélant l'utile an délectable, Se troure ce que m'a promis Leur amisit étodre et durable: Qu'à ces libertius si chéris Ma muse quelquefois simable Fause encor des propos de table De quielques traits de mes écrits.

Ainsi puissé-je mollement, Et d'une âme toujours égale, Profitant de chaque moment, Rencontrer mon beure fatale, Où, content de ne plus souffir Cent mant dont elle nous délivre, Je cesse seulement de vivre, Sans avoir l'horreur de mourir !

Surtout, almable volupté, Répands dans ma donce retraite Un esprit de tranquilité Qui calue mon âme inquiète; Johns un sentiment de plaisir, Pour réentre sa donceur parfaite : La main du héros qui l'a faite Le consacre à mon doux loisir.

Soint-Maur, séjour délicieux, Qui, toin des fureurs de la guerre, Servirois de retraite aux dieux S'ils habitoient eucor la terre, Ceşt à toi que je dois ces jours Qui, dévidés d'or et de soie, Entre l'indoicence et la joie N'aurous piba qu'un paisible cours,

Saint-Manr, ce seroit en ce lieu Qu'il faudroit chanter sur ma lyre Les vertus de ton demi-dien, Qui hien mieux qu'Apollon m'inspire, Mais, pour célébrer vos bontés, Prince, que sert la voix d'un ange, Quand vous haissez la louange Autant que vous la méritez?

Par les sentiments de mon cœur Sans cela ma muse échauffée Auroit cent fois à ta valeur Pris soin d'ériger un trophée. Notre monde et l'autre moitié , Qui consoit assez ta vaillance , Par moi sanori la confance Qu'on doit prendre en tou amitié.

Steinkerque et Nerwinde t'ont vu , Pour le salut de la patrie , Parmi les soldats confondu , Prodiguer ton illustre vie ; Mais on vit Bellone , en faveur Des miracles de ton épée , Respecter , dans le sang trempée , Des jours que font notre bonheur,

Condé, du réjour des héres.
Où, maintenant comblé de gloire, il goûte un éternel repos
Entre les bras de la Victoire,
Au désordre des ennemis.
Fuyant, forcés dans ce village,
Parmi le sang et le carnage
Beconaut la son petit-fils.

Sa grande line du hant des cieux l'int voler lors sui notre armée, Pour voir de plus près par ses yeux Tout ce qu'en dit la Renommée. Cent fois elle philt d'effo.), Et Jura que tout son courage N'en avoit pas fait davantage Dans les campagnes de Rocroi.

Du prince l'objet de mes voux. Je dirois cent autres merreilles , Dont un Jour des rois ses nèreux. Je pourrois fannuer les oretiles; Mais, près de la postérité, l'aines méeux garder le silence; L'exès de ma reconnoissance Feroit tort à la vérité.

### A MADARE LA DUCHESSE DU MAINE.

### A SAINT-MAUR.

J'al fair cent tours sous sons portrage.
Bongé mes ougles bles et beta.
Pour en syle mactronique
Trère encor de sons erereau.
Trère encor de sons erereau.
Trère encor de sons erereau.
Nats jentot feroid-je nu rendeau.
On mobes un porte esjulee.
Op'un obseur et trèse lambeon
Dune figures allégreiraes.
Repressons donc syle noureus;
Lessons là langer martidipse :

Laissons là langue marotique :

Bouquins (1), bouquins, rentrez dans le tombeau;

Rébus sont morts ; adieu la muse antique,

A moins que, du sieur des Accords

Reprenant les traces obscures,

Je n-ille compiler un corps Dont je vous dédiral, ma sœur, les Bigarrures. Aussi bien, contre nos clartés Tiensens peu les obseruités Qu'avec art éfine mauière Dans vos écrits vous all'ectez; Et asvons d'un trât de lumière En percer les difficultés.

En percer les difficultés. Deviner des rébus, princesse, est où je pipe. Le ciel, en me formant, me fit des youx de lyax: Eussiez-rons l'énigme du sphinz, Yous avez trouvé votre CEdipe.

Nous avons d'abord entendu

Ce fameux ennemi d'Auguste Oui depuis pen nous a rendu Par un placard le seng aduste. Je n'en dis rien ; mais , pour ceiui Oui voulut faire l'agréable Auprès de cette reine aimable Qui sur le Nil servit d'appui A ce Romain si redoutable: Je dirai franchement de lui One, s'il avoit été semblable A celul qui vit aujourd'hui, Cléopâtre, l'amour de monde, Jamais pour un pareil amant N'auroit dissous dans du vin blanc Sa grosse et belle perle ronde; Et n'eût jamais vu le soleil

(1) Parodie de deux vers de Sarasin.

Cette fête si magnifique Dont décrit si bien l'appareil Le bon Plutarque en sa chronique,

Loin de ce banquet merveilleux , Dont la chère fut si parfaite , Ma table , sons viande et sans ænfs , Est celle d'un anachorète :

Je n'y suis entouré que de gobe-goujons, De mangeurs de lupins, de raves, champign Aucun pourtant n'a le teint bleme, Car, grace an sage mandement Du prélat qui si saintement Ordonne avec un soin extrême Ce qu'on doit manger seulement. Le vin qui mousse est de rarême, Et n'offense Dien nullement : Ainsi, pleins d'une sainte joie. Toujours réglés, et non dévots, De dits joyens et de bons mots Nous assaisonuous la lamproie, Et l'arrosons du jus des pats. Mais c'est trop tirer de ma tete . Dont petit est le réservoir. l'irai dans deux jours vous revoir : Donnez ordre que l'on m'apprête Ponlet maigre en votre manoir, Dont en ce temps on se fait fête

Avec regret, mais par devoir.

AU NOM DE MONSIEUR LE DUC.

### A MADAME LA DUCHESSE DU MAINE.

DE S'-MAUR, LE 27 MAI 1702.

Chère sœur, princesse alauble, De qui l'eupti aprobble Sans le secours d'Apollon, Fait de Sceaar ce heau vallon Que nous a vanté la fable, Quitter an peu ces heare illeur, El Témail de vou prairies, Où Genest et Malétieux Du recht harnonieux De leurs doures réveries Eureréments à lien Pau et ses demi-dieux.

Dans sa chétive baronnie Venez voir un pauvre baron, Qui très humblement vons en prie, Et ani yous en contare, au nom De sa sainte Manritanie; Non baron de qui l'équipage Se transporte dans un chausson, Mais baron d'un haut parentage. Dont porte l'antique liznage Fleurs de lis en son écusson. Tout ne cherchera qu'à vous plaire : Du vin du crù, mais du meilleur; Nous yous ferons méchante chère. Mais ce sera de très bon cornr. Sertout . ma tris simable some De mets qui ne nous coûtent guère. Nous yous donnerons un fromage, Du lait frais avec du pain bis . Quelques fraises, et d'autres fruits Qui croissent dans le voisinage: Le tout à fort modique prix.

Gomme on sait pourtant, quoique gentiliomme de campagne, rendre les honneurs qui sont dâs à une grande princesse comme vous, on vous présentera un dais en arrivant, et vous erez haranguée.

Le haill, grave personange, Endossera l'accoûtement Botos lequel assez rarement II rend justice en ce village, Mais qu'il mettra lors et usage Pour pouroir magistralement, Moidie code, moité ronasu, En son rassique hodinage Vous détacher un compliment, Où, ravi d'abord en extace, Ou, ravi d'abord en extace, Comparera dans un ephrase Vous rex, aux rayce maghaste, Comparera dans une phrase Vous yeax nat rayont du soled.

Von year, an (1990) an access.

Voucer, has de're eauer, que tot cleis ne vous
donne guter d'envise de vente à Sainé-Maur. Voillé
pour laction de la comment de la comment

Le Soleil achevoit sa course vagabonde; Et ses chevaux, lasses de son oblique tour, S'en alloient au grand frot plonger au sein de l'oude Ce char dont les rubis font la clarté du jour. Yous parâles alors : le dieu de la lamètre, Charmé du plaisir de vous voir,

Immobile datas so carrière,
Suspend sa course et son devoir,
Et sur vous seule, tout le noir.
Attache les regards qu'il doit à tout le monde,
Les nymphes que devoient friser sa tête blonde.

Ne suchant comment al pourquoi Phébus venoit si fard su gite, Consubérrat tout su plus vite Protée sur ce désarrol. Théirs, qui l'attendoit cher elle, Palté de ce retardement, Et crut que cet hôte infidèle Aroit changé de logement, Pour que/que amouertte nouvelle,

Ce ne comp ne là tous les désorders que vous artecusée. La tête en penel courne à mensieres de l'Observatione. Le pauvre M. Cassini n'en a point domni : ce na d'entière levere du jour per toussières veues, ou que vous viendres à Sainte-Maur, a ce no arm quater-viengle donn minister; ce dépui que doser paus, de peur de voir en mechant vouper, il n'étot pau artivé un s'apund désordre dans les penalsles. Quoi qu'il en soit, vous voill donc artivée. D'abord,

On vit s'élancer dans les airs Le cristal de mille fontaines Dont quelques-unes, au travers De longs rameaux touffus et verts, Arrosojent les cimes hautaines D'arbres vieux comme l'univers. Toutes nos épines fleurirent, Et, sur leurs boutons qui a'onvrirent, De cent oiseant oul a'établirent On entendit les donces voix : Philomèle, au fond de nos bois. Toujours de ses maiheurs outrée. Ce soir-là, sur de nouveaux tona. Se plaignit à vous des uffronts Que lui fit l'insolent Térée. Cependant les jeunes Zéphirs Portoient partout l'ordre de Flore. Qui dans nos ehomps faisoit éclore Les fleurs , la joic et les plaisirs,

Avouez que les muses sont bien gasconnes; car

tout cela ne veut dire au plus autre chose, sinon que vous rous promesailes dans les jardins d'en hant, et dans les routes du petit pere, dont il y en a dix qui aboutissent à une assez grande fontaine. Asias continuous. Vous descendités de la dans nea longue allée, qui borde, d'un côté, une pièce de pré, et, de l'autre, la rivêtre de Marne.

Alors sortit de son limon, Pour jouir de votre présence, Ce dien, gendre de Palémon, Qui, tout fier de cette altiance, Fit simplement la révérence.

Et ne vous dit ni oui ni non; Car, quoique Quiosult alt fait faire D'amour mainte et mainte leçons Ant dieux, ant ujmphes de rivière, Ils nost moets pour l'ordinaire, Comme le reste des poissons,

Depais même que l'académie des sciences a fait l'annaminé d'un évêque morin et d'un triton, que l'on avait prêchés à Dieppe, on a découvert que ai l'un ni l'autre d'avoient d'organes pour parler. Cel corrigera nos poies suciens, et surient O'rolde et not faiseurs d'opprès, qui font jaser Alphée et les autres fleuves conname des perroquets.

Dans la grande prairie, vous trouvâtes des danses de Nymphes et de Dryades, non pas en jupe, comme on les vois négligées danser au ailence des hois, mais parées pour vous recevoir, comme quand elles vont aux fêtes des dieux,

Dans un lointain, on découvrit une troupe de Faunes, de Sylvains, de Chèvre-pieds et de Satyres : ils mouroieut d'envie d'être de la partie; mais, par respect pour vons, je leur avois fait défendre d'approcher. M. le comte de Fiesque, pour vons faire honneur, et peut-être pour s'en faire un peu aussi. s'étoit mis à la tête de cette illustre compagnie, et vouloit à toute force vous donner un petit divertissement, avec quelques entrées de ballet, dont Pan aveit fait les pas , et lui la musique. Je lui fis signe de s'éloigner brusquement avec ses Capripèdes : mais comme vous savez, ma chère sœut, qu'il est bien plus le maître que moi à Saint-Mour, malgré toutes sues défenses, il s'approcha tout en colère; et après avoir murmuré quelques mots inarticulés, que je n'entendis pas, il finit par me dire qu'il ne falloit point tant faire les réservés, et que nous passions notre vie avec des gens que nous estimi fort, qui n'étoient pas autres que ces honnêtes gens

rant, monsieur, oui, monsieur,

Il est mainte téte chenne. Maint porteur de barbe pointue, Dont le soulier de maroquin Nous cache uoe pate pelue; Et le pied fourchu d'un bouquin

A cela je ne n'eus rien à répondre, et il fallut bien souffrir que mon factotum,

Puisqu'il en avoit tant d'envie, Vint danser avec son follet Et sa burlesque compagnie Une figure de ballet.

Il anroit aussi chanté, s'il avoit eu encore cette belle voix dont il charmoit autrefois tout le monde : mais par malheur elle a quitté ce beau gosier flûté, depuis que le vin de Champagne s'en est canparé,

Ce hon seigneur, que la soif pique Dès le matin jusques an soir, De l'organe de sa musique A'a plus rien fait qu'un entonnoir.

Il n'y avait plus de là qu'à monter au château, pour s'en aller souper; mais, des que l'on fut au sut de la terrasse, on aperçut une gresse troupe, qui avoit de loin l'air d'une cour. La bizarrerie et la magnificence des habits nous arrêta. D'abord

On prit pour one mascarade. Ou quelque chose d'enchanté. La certain air de maiesté Qui régnoit en cette brigade. Les dames portojent vertuzade : Les chevaliers , coifet monté , Pourpoint de satin à taillarle, Et longues dagues au côté.

En approchant, je fus tout étonné de voir que cette compagnie conservoit toujours ce même air de gravité, et ne se mettoit guère en peine de vous céder le haut du pavé, ni de vous faire la moindre eérémonie. Cela redoubla ma curiosité; et comme je soupeonnois toujours ce spectacle-là d'être un trait d'imagination poétique ou d'enchantement, je détachai l'abbé de Chaulien, expert en pareilles matières, pour découvrir ce que tout cela pouvoit être, Je fus encore bien plus étonné de voir que, des qu'il approcha, trois on quatre des plus apparents

qu'il vouloit vous présenter. Oui, me dit-il en ju- | de la troupe, et qui paroissoient les plus giillards. vinrent lui sauter au col, en lui disent : Eh! bon jour, frère | nous sommes ravis de vous voir fei ; quelles nouvelles au Parnasse! qu'y fait-ou! qu'y dit-on? Un cinquième, plus enjoné et plus goguenard encore que les autres, le joignit ; et je l'entendis qui lui disoit, en l'abordant avec mille graces :

> Depuis le jour qu'Amour trouva Celle qui me fut tant amère. Et que sa méprise prouva Qu'avoit plus d'appas que sa mère, Jurer vous puis que mon cœur n'a Trouvé rien qui puisse lui plaire Oue la princesse que voilà.

L'abbé de Chaulien reconnt d'abord son ami Marot, au style de eette épigramme fameuse. En effet, c'étoit Catherine de Médicla qui se promenoit an pied de son ehiteau avec la plupart des poètes de la cour de François I" et d'Henri II. Elle avoit les deux Marot, père et fils, Saint-Gelais, Dubellay, Ronsard, et quelques autres. Comme elle sait le godt que vous avez pour les vers, et que c'étoit une des polics et des plus spirituelles princesses du monde, elle vous avoit fait la galanterie d'amener tous ses poètes, pour vous divertir, comme vous et moi avions amené les nôtres. On alloit entrer en conversation, qui apparemment, avec une pareille compagnie, eût été fort vive; nous allions voir pleuvoir, parmi tous ces nourrissons d'Apollon, les virelais, ballades, chants-royaux, épigrammes et madrigaux : mais par mailteur il fit un éclair ; un chanoine de Saint-Maur, qui se trouva la, ent peur; il fit un grand signe de croix, et tout disparut.

Il n'y cut donc plus qu'à entrer dans le salon, où l'on trouva deux grandes tables magnifiquement servies. Si les muses aimoient antant le vin de Champagne, que le poite qui vous écrit ceci, vous auriez une belle description du repas et de toutes les sortes de vins qui 3 étaient ; mais ces sieilles précieuses ne boivent que de l'eau.

Quant à cet amas de sornettes, Je ne sais ce qu'il deviendra . Je sais bien que , si vous en faites L'usage qu'il méritera, Par votre main ars il sera : Et serout les choses parfaites, Car ma sœur à Saint-Mour viendra,

### AU MARQUIS DE DANGEAU,

DANS SON GOUVERNEMENT DE TOURAINE.

DE SAINT-WALE, LE 6 OCTOBRE 1785.

Gouverneur de ces beaux climats One du ciel la donce influence. Loin des hivers et des frimas. A faits le jardin de la France . Your agissez très sagement De souhaker que l'enjoûment De notre muse se réveille : Car nons croyons très aisément Qu'assez souvent, sous une treille. Dans un doux assoupissement, En Touraine Apollon sommeille. Ce dieu sobre, qui ne neut nos S'échapper seulement à boire Deux doigts de viu à son repas. Peut fort bien, au bord de la Loire, S'enivrer de vos bons muscats. Puisque de cette belle ean claire Que frère Lubin savoit faire Très prudenment hoire à son chien Le blond Phébus à tasse pleine Se coiffe au bord de l'Hipporrène Aussi rondement, aussi blen, Oue fait le bonhomme Silène Du itus du Père Bromien : Et c'est de cette docte ivresse Que naissent si facilement Tous ces vers où si galamment Tantôt to chantois ta maîtresse , Tantôt les peines d'un amant. Toujours avec tant d'agrément, Que judis pour tel, dans la Grèce, Lais edt quitté brusquement Aparréon dans sa jeunesse. Quant à la muse de Saint-Maur. One moins de donceur accompagne, Il lui faut du vin de Champagne Pour lui faire prendre l'essor : Aussi, quoique sage et pucelle, Mais plus libertine que celle De Saint-Amond et de Faret, Dons son aimable négligence

Elle se sent de la licruce

De la table et du caharet:

Ce qui fait que la junisanace,
Dans les vres de nes nouvrisons,
Quelquefois narque la cadeare
De leurs nouvresses chansons,
Souviens-toi qu'Augunte venoit
Arce Mécina ches Horace;
Et de monde qu'il generentel
Quittoil le soin pour le Perussa,
Parai les verres et les pous
On vit ce maître de la terre
S'échapper en joyeux propos,
Et quedquéria, par de hons mous,
Placer, dans une doure genrre,
Les réfiches et les nots.

Que serviroit de vous apprendre Que le preux Mélae vient de rendre, Planté arcablé qu'abotta, Landau, qui n'étoit plus que l'ombre De ce fort si bien revéu? Car vous sares bien que le nombre Triomphe enfia de la vertu.

Sachez plutôt que dans ce lieu La fessure d'un héros, et la fille d'un dieu, Avec sa cour est arrivée.

On crust que c'est Vessu, des Oriese assourie, qui trasperier en bean ajone Tous les characes dont est parie Lamie en ainsaile présence Lamie sen ainsaile présence Chause déjà les appliens, qui aous assergaions la déradrace De son festis et de nos moiens ; De librer et des primes Zelphira, Courcusir de roues acordies, Le bear Primesser et les Piciaire, Atomas, marquis, que son prime , Vesse qui traite de la vesti parie Vesse quitariers pour selpre.

# Et tous les muscuts de Touraine. A MONSIEUR DE MALERIEUX,

OF EXPORT SATISFACE A UN DIVERTISSEMENT OF EXPORT SA TROUVER MADAME LA DUCHESSE DE MAINE, EN 1706.

Seigneur chiteiain, la manière Dont arimitez si galamment Aux tournois, combuts de barrière, Que prépare votre enjoûment A Yénus, qui chez vous doit teuir cour plénière, Mérite hamble remerchment:

SI je jouis de la lumière , Je n'y manquerai anilement. Qui ne suivroit avenglément Les ordres d'une princesse

Qui sait si gracieusement Joindre au pouvoir d'une déesse Tout ce qu'une mortelle eut jamais d'agrément Mais quand bien même la parque

M'aurost d'un coup de ciseau Fait passer le noir ruisseau Où Charou mène sa barque; Seigneur, n'en soyez étonné,

Yous me verriez encor venir à Châtenai; Car Phaton, quoiqu'inflexible, Si du Maine daignoit seulement m'appeler, Bientôt devenu sensible,

Avec un compliment me inimeroit aller; Et, mieux que ne fit Orphée Pour Eurydice autrefois, Le doux charme de sa voix Me conduiroit à Seaux (ont droit de l'Étysée.

Ainsi, quoi qu'ordonne le sort, Au châtel enchanté vers six heures je voie; Et vous m'surez vif ou mort, Pour spectateur bénévole.

#### RÉPONSE

A DES TERS DE L'ABRE COURTIN ET DE TOLTAIRE.

J'avois résisté jusques ici , monsieur l'abbé, à toutes vos coquetteries : màs il fast aroors sa foibese; je ai jamais pa teuric coutre le pité de pardrix dont vous m'annoncer l'agréble arrivée par votre lettre. Jel seul avez plaisir que assu appoit et mon estomac étoient en moi plus forts que l'amou-proper. Trasporté d'une reconnoissance gout m'a tenn lieu d'euthousissme, je me suis série :

Toi, dont le teint fleuri, respecté des années, l'it toujours les sonhaits des beautés surannées, Ainsable glouton, cher Courtin, Qui veux, quelque cher qu'il t'en coûte, Et toujours reprendre du vin, Et toujours te donner la goute, Oil jouis dad i lura fu; Quand riva l'Epite viter, J'icho giant sur le graiut; El le rhane, qui not abat, Troch Palayret dans na saire, Giont comes noi not al plat. Asson que, sans impredence, llimerus ne cat su plens. Le del riva plens de del riva de la riva de L'espir ressent la décalence; El le chagir de la suffrance Enisti le trillant de ces feur.

Dans le sein de l'intempérance. Et pais, messients les benu espris, Qui vent tous faire une réprise, Qui vent tous faire une réponse. Plus d'une fois sur ses écrits. Doit paiser la pierre de pouce. Ainsi point ne sevre surpris. Que es contre-temps, ers obtacles. Ayent fait criser les oracies. Que Bacchus rendoit un pourpris. Du Temple, où se finicient miracles. Autant qu'il a remple de Paris.

Nellez pas croire, au moins, messieurs, que Pair voida vous faire une réponse en forme air bour de la commanda de la commanda de la commanda de borrible que ja cie en depuis nu mois sur le prant, je me purgoni hierz et la médeciae me fit ésacure con andisevente vers que je tous entoie, qui, je crois, faisoient le matière corromque de tous les mant que j'ai soileire i cer, comme a revi hiera dit M. Arrows, mandit est de Dieus, et hiera matade, qual poude de un mois a ce farest q'à Audoin de je réponde de un mois à ce farest q'à Audoin.

Nous a tiré tout douccurent, En hadinant, une aignilette, Mais le tout avec agrément. Pour vous, successeur de Villon, Dont la muse tonjours aimable Fait de Suily ee bean vallen Que nous a tunt vanté la fable, Sachet que si, dans nos repas,

Qmi, sous l'ombre d'une fleurette,

y ast oe Suny ce ocun vason Que nous a tant vanté la fable, Sachet que si, dans nos repas, Par quelque gentil vaudeville Nous avons réprimé les fats Qui sans nous inondolent la ville, Jamais notre malignité Ne sentit l'airrear de la bile. Et jamais toute la gaité De notre troupe encline à rire Ne passa jusqu'à l'apreté De la plus légère satire, Suivez ces ptiles lecons: Et, toujours occupé de plaire, Cueillez au jardin de Cythère Des fleurs pour orner vos cha C'est là qu'Amour avec sa mère Tient école de sentiment. Et répand certain enjoitment Sur nos vers, et cette mollesse Où ni le brillant, ni les traits. Ni toute la délicatesse De l'esprit n'atteindra ismais. Et dont votre muse badine, De jour en jour plus libertine.

Nous fait sentir tous les attraits.

En voilà trop pour un malade, et même assez pour un convalescent.

Quant à notre père prieur
Qui, dans sa verve, souvent pince
Jusqu'à son humble serviteur,
Il ne veu plus étre rimeur,
Et a'est mis à faire le prince.
De sa table, qui n'est pas mince,
A de joyeux compostateurs
Il fait lai-même les honneurs,
Micux qu'aucum seigneur de province.

Il ne me reste qu'à prendre congé de vous, messieurs, à vous donner salut et bénédiction, et à vous souhaiter...

Dans votre séjour enchanté, Burez frais, faites chère lie, Dieu vous donne prespérité, Son paradis en l'autre vie, Dans celle-ci joié et santé! Goûtez bien votre obsiveté, Et bornez au plaisir votre philosophie.

AU CHEVALIER DE ROUILLON.

EN 1713,

Élève que j'ai fait en la loi d'Épicure, Disciple qui suis pas à pas D'une doctrise saine et pure Et les leçons et les appos; Philosophe formé des mains de la nature, Qui, sans rien emprunter de tes réflexions, Prends pour guide les passions, Et les satisfais sans mesure; Qui ne fis jamais de projets One nour l'instant présent uni coule à l'aver-

Que pour l'instant présent qui coule à l'aventure, Et, sachant aux plaisirs borner tous tes souhnits, Fonle aux pieds la fortune, et ris de son empire; Heureux libertin, qui ne fait

Jamais rlen que ce qu'il désire , Et désire tout ce qu'il fait ! Chevalier , c'est peu qu'au Temple Je t'ale appris comment , dans la belle saison , Avec des talents de plaire ,

Avec des talents de plaire, Un homme sage doit faire D'amour et de plaisirs une douce moisson : Mais li fout que mon exemple,

Mieux qu'une stoique leçon, T'apprenne à supporter le faix de la vieillesse, A braver l'injure des aus;

A braver i njure des ans;
Te montre comme il fout, par des annisements,
Arréter, dans ces derniers temps,
La volupié qui fuit, le plaisir qui nous loisse,
En vain la nature épuisée

Tâche à protonger sagement,
Par le secours d'un vil et fort tempérament,
La trame de mes jours que les ans ont usée;
Je m'aperçois, à tout moment,
Que cette mère bienfaisante
Ne fâis plans, d'une main tremblante.

Qu'étayer le vieux bâtiment D'une machine chancelante. Tantôt un délage d'humeurs De sucs empoisonnés inonde ma paupière;

Mais ce u'est pas assez d'en perdre la lumière, Il faut encore que son aigreur, Dans d'inutiles yeux me forme une douleur Qui serve à ma vertu de plus ample matière,

La goutte, d'un outre côté, Me fait, depuis vinçt ane, un tiesu de souffrance, Que fisi-je à cette extrémité? J'oppose encor plus de constance A cette lougue adverside, Qu'elle n'a de persévérance : Car ma triste expérience, En m'apprenant à souffire, M'apprenant à souffire,

Rend plus légers les maux que l'on ne peut guérir. Au milieu erpendant de ces peines cruelles. De notre triste hiver compagnes trop fidèles, Je suis tranquille et gai. Quel bien plus précieux Pulse respiret jamis de la honte des deux ?

Tel qu'un ruiver dont la trie
Égale le mont Alben,
Voit à ser pirch la mappire
Troubler le caine des flots;
La mer autour l'urit et groude;
Magier ses émoises,
Ser son front étre règue nan paix profonde,
Que unt diquisitions
Rep que les faireres de l'onde
Rep experient à l'égal des side des algrout.

Henreys qui , se livrant à la philosophie, A trouvé dans son sein un asile assuré Contre ces préjugés dont l'esprit enivré De sa propre raison lui-même se défie : Et, sortaut des erreurs où le people est livré, Déméle, autant qu'il peut, les principes des chos Connoit les nœuds secrets des effets et des causes, Regarde avec mépris et la parque et Caron, Et foule unx pieds le bruit de l'avare Achéron l Mais c'est pousser trop loin peut-être la sagesse ; l'aime mieux me préter à l'homaine foiblesse, Et, de l'opiniou respectant le bandeau, Croire voir les enfers, mais ne les voir qu'en beau, Je laisse là Minos et sou urne fatale, Le rocber de Sisyphe et la soif de Tantale : Et, sans m'aller noireir de cent tourments divers. Tout ce qui s'offre à ma pensée,

Ce ne sout que des fleurs, des berreaux toujours verts Et les champs fortunés de la plaine Élysée. Là dans l'instant fatal où le sort m'a remis. l'espère retrouver mes Mustres amis : La Fare avec Ovide, et Catulle et Lesbie: Youlant plaire à Corinne on cajoler Julie, Chapelle au milieu d'eux, ce maître qui m'apprit, Au son harmonient des rimes redoublées, L'art de charmer l'éreille et d'amuser l'esorit Par la diversité de cent nobles ldées. Quel spectacle à mes yeux, et quel plaisir nouvean! Dans un bois d'orangers , qu'arrose un chir ruisseau , Je revois Seignelal, je retrouve Béthune, Esprits supériours, en qui la volunté Ne déroba jamais rien à l'habileté, Dignes de plus de vic et de pius de fortune. Avec Gaston de Foix quelle ombre se promène? Ah! je la recounois ; c'est le jeune Turenne.

Ah! Je la reconnois; c'est le Jeune Turenne, Présent rare et précieux, Que l'avare main des dieux. Ne fit que montrer à la terre. Digne héritier du nom de ce foudre de guerre,

Digne hérister du nom de ce foudre de guerre, A quel point de gloire ce d'honneur Ne t'enssent point norté les vastes destinées.

Si Mars, jaloux de ta valeur, A la fleur de tes ans ne les eût terminées ! Que vois-je près de toi ? c'est ta mère éperdue, Tout-à-coup aux eufers depuis pen descendue, Oui, conservant pour toi ses tendres sentiments, De ce tils si chéri vole aux embrassements, Marianne, est-ce vous? Le ciel impitoyable A4-il voulu sitôt dérober aux mortels Ce qu'il leur a donné jamais de plus aimable. Et qui pouvait aux dienx disputer des autels. Si la grâce et l'esprit, comme eux, est adorable? Quoi donc! quand l'espérois qu'à mon heure fatale Tu recevrois mon âme à nos derniers adieux. Et que tou amitié, pour mol toujours égale, Peut-être, eu soupirant, me fermeroit les reux; C'est moi qui te survis! et ma donleur profonde N'a , pour me consoler dans l'excès de mon deuil,

Que de porter ton non juespos au hont du monde, pe jeter tous les jours des fluers sur ton ecremal. Chamter tes agréuseuts, et célébrer tes charmes, Dans ces vers mille fois éffacés par mes jarmes! Dans une foule de guerries, Vendôme, sur une éminence, Parolt couronné de hanries;

Que le sac de Carthage et celui de Numance Nobscurcit pas ses actions; Et laisse à juger à l'Espagne Si sou bras n'y fit pas plus en une campagne, Qu'ils u', firent en dit avec vingt légions.

Veudôme, de qui la vaillance Fait avouer aux Scipions

Dans le foud des jardins de ce séjour tranquille Mais quel est ce héros issu du sang des dieux? C'est ce prince adorable à qui les destinées Donnèrent, à Saint-Maur, mes dernières anuées; C'est d'Enghien qui s'offire à mes yeux,

Sur Nerwinde et Steinkerque entretenant Achille, Je vols ce vanqueur d'ilion Fréuir que tout son courage Aux bords du Simols n'ait pas fait davantage Oue dans ces deux combats fit ce jeune lion.

Plus loin , dans le fond d'un bocage , Je vois Catiuat et Catou A tous les gens de bien faisant une leçou,

Ainsi, libre du joug des paniques terreurs, Parmi l'émail des prairies, Je promène les erreurs De mes douces réveries; Et, ne pouvant former que d'impuissants désirs, Le sais mettre, en dévit de l'êter ent me répre.

Mes souvenirs à la place De l'ardeur de mes plaisirs. Avec quel contentement Ces fontaines, ces bois où j'adorai Sylvie, Rappellent à mon cœur son amoureux tourment! Bien loin que ce plaisir, qui ne peut revenir, D'inutiles regrets empoisoone ma vie, J'en savoure à longs traits l'aimable souvenir. Que de fois j'ai grossi ce ruisseao de mes tarmes ! C'est sur ce lit de fleurs que le premier baiser, Pour gage de sa foi, dissipa mes alarmes, Et que bientôt après, vaisqueur de tant de charme Sous ce tilleul, au frais, le vins me reposer. Cet arbre porte eucor le tendre caractère Des vers que j'y gravai pour l'aimable bergère. Arbre, eroissez, disols-je, où nos chiffres trucés

Consecrent.h l'amour nos nous entrelacés! Puissent croître avec vous nos arderns naunclies! Et que de si tendres anoures, One la riqueur du sort défend d'être éternelles, N'ayent su moiss de fin que la fiu de nos jours : Ami, voilk comment, sens chegrin, sans noirceurs. De la fin de nos jours poison leut et funeste.

Je sème encor de quelques fleurs Le peu de chemin qui me reste,

### CONTRE LA CORRUPTION DU STYLE

ET LE MAUVAIS GOUT DES POÈTES BU TEMPS, EN 1713.

Quoi donc! quand je veus écrire , Faut-il appeler toujours , Ou la mère des Amours , Ou le bloud dieu de la lyre , Ou muses à mon secours ?

Tant de bruit et tant d'enflure Tient llen de fécondité A ces auteurs qu'a jeté Dans beancoup de boursonfilure Beancoup de stérilité.

Pour toi, ma guide tidéie, Qui hais l'affectation. Reine de l'invention, Tu viens sans que je t'appelle, Chère Imagiontion!

Alors au lieu de pensées, D'amithèses et de traits, Tu me fournis des portraits Qu'à leurs manières aisées L'on voit que toi seule as faits,

Là, point d'épithète eo rime, De pointe, de sens retors, Ne vient former les accords De ce sec et dur sublime Pour qui Roy fait taut d'efforts,

C'est dans un dictionnaire De rimes que prend Houdart Ce hel essor, cet écart, Qui, froids cofants d'on libraire, Sentent trop la peine et l'art.

Féconde sans artifice, Quand tu viens à l'enflammer, Quoi que l'on veuille exprimer, Les mots servent ton caprice, Et s'empressent à rimer,

To fais ces belles images, Ce toor facile et badin, Ces fleurs qui, comme un jardin, Émaillent les badinages De Chapelle et Sarasin,

Du poète de Sicile Qu'est devenu le hauthols , La flûte et la douce voix Doot Moschus dans une klylie Chantoit les prés et les hois?

Beau pinceau, tendre et fertile, Où sont res vives couleurs Qoe pour peindre ses donleurs Vint emprunter de Virgile Philomèle en ses malheurs?

Catalle, Gallas, Horace, Aux soupers de Mécénas, N'égayolent point le repas De vers obscurs qu'au Parnasse Phébus même n'enteud pas.

Comme parle la nature, L'on parloit au siècle beureux Qu'Auguste rendit fameux, Moins que son bon goût qui dure Encore chez ses neveux.

Mais hientôt après suivirent En foole les faux brillants; Depuis ces malheureux temps Les Dubortes refleurirent An rafé de la Laurens.

C'est là que Verdun admire Gacon (1), Lucain, Martial, Et que ce provincial Vante les conchets un'inspire Et Rome et l'Escurial.

Paix là ! j'entends Pioprenello (2) Qui géométriquement Par maint beau raisont Fait, à la pointe fidèle, Le procès an sentiment.

Le dur . l'enflé . le bizarre . A sa voix reprend vigueur; De son école l'anteur Le plus plat se croit Pindare : Danchet même a cette erreur.

Mais quoique dans leur chimère Ils foulent Malherbe aux pieds . Je n'y vois que des fripiers Retourner l'habit d'Homère Dans leurs vers estropiés.

Ferrand (3) , chez qui se conserve . Dans un esprit vif et doux. Ce qui reste de bon golt. C'est toi qu'Apollon réserve Pour opposer à ces fous,

Sanve to chère natrie De l'invasion des Goths Oul, monté sur de grands mots, Bamènent la barbarie En triomphe chez les sots,

### SUR LA MORT DU MARQUIS DE LA PARE.

LE 28 MAI 1712.

La Fare n'est donc plus! la Parque inmitovable A rayi de mon cour cette chère moitié! Pourunoi, cruelle par pitié, A tons mes your ineverable. Me laisses-tu trainer ici de tristes jours?

(1) If y svalt d'abord Hainaut.

2. Substitue à Fentenette. 3 Mort en 1719, à quarante-deux ans.

#### CHAULIEU.

Étranger dans le monde, il m'est insupportable : J'y languis , privé du secours Et de ce charme inexplicable Dont depuis quarante ans louit mon amitié. Je te perds pour iamais, ami tendre et ficièle Tol dont le cœur toujours conforme à mes désirs

Goftoit avec le mien la douceur mutuelle De partager nos maux ainsi que nos plaisirs : Flatté que ta bonté ne me fit point un crime De mes vices, de mes défauts, Je te les confiols , sans perdre ton estime ,

\i me cela m'ôtôt rien de ce que le vaux. La trame de nos jours ne fat point assortie Par raison d'iotérét, ou par réflexion : D'un aimant mutuel la douce symnathie

Forma seule notre union : Dans le sein de la complaisance Se nourrit cette affection. Dont en très peu de temps l'aveugle confiance

Fit une forte passion. On te pieure au Parnasse, on te pieure à Cythère :

En longs habits de deuil les Muses, les Amours, Et ces divinités qui donnent l'art de plaire, De la nompe funèbre ont indiqué les iours : Apollon yeut on avec Catulle

Horace conduise le deuil : Ovide v lettera des fleurs sur ton cercenil. Comme il fit autrefois au bûcher de Tibnile. Puisse la fidèle histoire.

Cher La Fare, des honneurs One t'ont rendus les neufs sœors Anx siècles à venir faire passer ta gloire! l'espère, et cet espoir seul console mon cœur. On'en éternisont la mémoire l'éterniserai ma douleur.

J'appelle à mon secours raison, philosophie; Je n'en recois, bélas! aucun soulagement. A leurs belles lecons insensé qui se fie ! Elles ne penvent rien contre le sentiment, J'entends que la raison me dit que vainement Je m'afflige d'un mai qui n'a point de remède; Mais le verse des pleurs dans le même moment. Et sens qu'à ma douleur tonte ma vertu cède.

O mort, faut-il en vain que je vons sollicite? L'ordre que la natore a mis Vent que l'aille bientôt rejoindre mes amis : Tout ce qui me fat cher a passé le Cocyte. En vain je cherche encore ici quelque agrément : Mes jours sont un tissu de douleur et de peine :

Et la triste indifférence

Chaque heure, chaque instant m'apporte un change Me dérobe un plaisir, ou me foit un tourment. Pourquoi n'osé-je rompre une fatale chaîne Qui n'attache à la vie et m'éloigne du port?

Il faudroit au moins que le sage , Quand il le vent , eût l'avantage D'être le maître de son sort,

### VOTAGE DE L'AMOUR ET DE L'AMITIÉ ,

ENVOYÉ POUR ÉTRENNES A MARIAME \*\*\*, LE PREMIER JOUR DE 1695.

L'Amour, partant de Cythère Pour se rendre auprès d'Iris, laquiet de n'oser faire Seul ce voyage à Paris. Viens , dit-il à l'Amitié , Viens, chère sœur, par pitié, Servir de guide à ton frère : Car je ne veux qu'en ce jour, Quoi que ce conteur publie. Il soit dit que la Folie Serve de guide à l'Amour. Charun de nous a ses charmes. Je te préteral mes armes : Préte-mol, ma chère sœur. Ton air sage, ta donceur, Cette tendresse darable De qui la solidité Souvent a'est pas moins aimable One l'est ma vivacité. Cela dit, pour ce vovage Ces dieux troquent d'équipage; lis volent. Sur leur passage On vit d'abord s'enflammer Tout ce qui, dans la nature, Jusques à cette aventure, Avoit refusé d'aimer. Phis de bergère cruelle, Plus de malheureux berger; Chacun qui voulut changer Trouva mattresse nouvelle : Qui resta fidèle amant Retrouva dans sa maîtresse. Pour un reste de tendresse, In nouvel empressement. Les amis se réchaufférent ; Tous les cœurs se renflammère On a'eima même à la cour ;

Scatit, dans son froid sciour. Échauffer son indolence Aux approches de l'Amour. Tandis qu'avec diligence Ces dieux traversent les airs. La nuit, déployant ses voiles, D'un crèpe semé d'étoiles Enveloppa l'univers. Iris cenendant , livrée -Aux charmes d'un duux sommeil. De ses pavots enivrée, Attendoit que son réveil Ser son teint ent fait éclere Bien plus de fleurs que l'Aurure N'en avoit fait paltre encore Sur le chemin du soleil; Ouand , tout-à-conp , à sa porte Cette belle entend du bruit. Oui, dit-elle, de la sorte Ose entrer lei la puit? C'est un enfant misérable, Répond d'un top pitovable Cet enfant maître des dieux, Oui vient chercher dans ces lieux Un asile à sa misère Anprès de vos agréments, Je suis charge par ma mère Pour vous de cent compliments. On me bonnit, on me chasse; On m'ôte jusqu'à mes traits, Je trouve dans ma disgrâce Peu de cœurs assez bien faits Pour me donner encor place: On me traite de cruel, On me traite de pariure : Et. sans Are criminel. Il n'est de sorte d'injure -Dont je ne sois accablé : On diroit que j'ai troublé Tout l'ordre de la nature. Cependant, quelle imposture! Sans moi, les hommes n'auroient On une languissante vie : Je fais naître leurs désirs ; Je fais ces ardents plaisirs Par qui lenr âme est ravie. Sans moi qu'ils ignoreroient : Et le vois leur injustice Oublier tous mes bienfaits; Et, sur le moindre caprice, Traiter même de supplice Les biens que je leur ai faits.

Votre pitié vous engage Au secours des malheureux; Votre cœur est générous : Et, par uu donx assemblage, J'ai toujours vu la bunté Compagne de la beauté. Pour un enfant maltraité, Dit Iris , votre langage Me paroit blen doucereux. Avec ce ton langoureux, Cet air doux, cet équipage, Ne seriez vous point l'Amour? Je le suis; mais, las l je n'ose Vous parier de mon retour. Je sais que le suis la cause D'un nombre inini de maux Dont l'affreuse jalousie Et la triste frénésie Out troublé votre repgs. Qui fit seul votre souffrance Veut faire votre bonheur: Et je viens, en récompense, Vous faire présent d'un curur Digne de votre tendresse : Comme il n'est point aujourd'hui, Hormis vous, d'autre maîtresse An monde digne de lui. De mille et mille agréments Votre ardeur sera suivie : Et vos doux engagements Feront, de tous les moments D'une si charmante vie. Autant de lours de printemps Le moven à ta parole. Dit Iris, d'ajouter foi? Volage, n'est-ce pas toi Oni, sur cet espoir frivole. Trompas ma crédulité? J'en conviens, la vérité N'est pas toujours mon partage, Répond l'Amour ; mais je gage Que de ma sincérité La caution que Jamène Va rassurer votre cœur : L'Amitié ma chère sœur S'engage avec moi sans peine A tenir tous les serments Que , dans l'ardeur de vous plaire , Entre mes mains s'en va faire Le plus loyal des amonts. Ta prodence est non commune. Amour, en cette action. Qui fut (soit dit sans rancuse)

Si sujet à raution

Fait très lieu d'ou gener une

En parville occasion;

Sam elle, acrepter je n'one

Ce cuer que l'on me propose;

Auce elle, je le veux;

Et, sans vous laisser morfondre

Plus long-temps jet lous deux,

Si voire neur veut répondre

De joindre sa sérié

A voire viucilé,

Jaccepte, Amore, arce joie

Le cuur que Vénus m'eurvie;

Et sieme le rie.

#### EXTOL.

Mon Iris, exprès pour vons Ges dieux out fait ce voyage, Il doit yous être assez dony Qu'à s'occorder on engage Ces maîtres de l'univers Oui vont rarement ensemble. Fasse le ciel que les vers De celui qui les rassemble Pour yous seule dans son cœur, Iris. aient l'art de vous plaire : Vous, qui seule nouvez faire Sa fortupe et son honbenr l Paisse la nogvelle agnée Passer comme pne journée, Ses jours comme des mon One do reste de nos ans La course soit fortunée! Et que notre destinée Nons fasse, avec ees beaux journ Si doux, si dienes d'envie. Trouver la fin de la vie

#### JOURSANCE.

Dans la fin de nos amours !

Amour, qu'injuntement plu blânde ten empire! Des manz que j'a loudifres ai je d'un 'offenser, Quand tu viens de récompenser D'un moment de planier un siècle de martyre? Pai féchi mon tris après de longs sospira. Ce cher objet de sus désire. Ce cher objet de sus désire. Cette insensible bris, cetts tris si faronche, Dans mille ardents buisers vient de plenger mos feux; Pour goûter à longs traits ce nectar amoureux. Mon âme tout entière a volé sur ma bouche. J'al savouré la fratcheur

De ses lèvres demi-closes : Sa bouche avoit la couleur . Sou haleine avoit l'odeur

Et le doux parfum des roses. Je ressentis alors une douce langueur S'emparer de mes sens, et couler dans mon cœur. D'amour et de plaisir nos yeux étincelèrent; Mon cour en tressaillit, nos esprits s'allumèrent; Et. livrés l'un et l'autre à nos emportements, Nous cherchimes le sort îles plus heureux aman-Sans voix, sans mouvement, mon Iris éperdne Laissoit mille beautés en prole à mon ardeur :

Comme elle oublioit sa pudeur, Foubliois lors ma retenue : Et je me souviens seulement

Oue, dans ce bienheureux moment, Par l'excès du plaisir nos forces suspendues, Nos corps entrelacés, nos âmes confondues, Nous laissèrent livrés aux transports les plus doux. inconnus aux mortels moins amoureux que nous. Puissions-nous, mon Iris, dans ces ravissements Passer ces jours heureux que donne la jeunesse! N'envions point aux dieux leur immortalité,

Paiscue, dans la isrièveté De ces jours malheureux que leur bonté nous laisse, L'amour y fournit des moments.

Dont les transports et la vitesse Valent mieux que l'éteruité.

#### RACCOMMODEMENT.

A MAGAME B.....

C'est dans le palais de l'Amo Qu'il faut finir notre querelle; Le lit d'une paix ésernelle Est le voluptueux séjour.

La c'habitent lamais la Discorde et la Guerre : C'est le lieu que Vénus choisit pour ses éhats; C'est le champ fortuné de miffe dont combats Qui ne dépenplent point la terre :

On my voit voitiger que les Bis et les Jeux; Même cet enfant dangereny

En qui tonte malice abonde, Pour n'y porter que ses attraits, Trempe la pointe de ses traits, Dont il désole tont le monde, Dans un nectar que la beauté

Oui font tou insidélité. Ils le sont en ce lieu de ma félicité. Sûre de ton impunité,

Viens, Lesbie, avec confiance One les grâces et la beauté Te vont tenir lleu d'innocence;

Fait couler mollement d'une source féconée

C'est là que dans tes bras J'adorerai ces charmes

Ah! s'ils sont quelquefois la source de mes larmes,

Comme un torrent de volunté.

Et tu verras mon indulgence Trancher nos éclaircissements. Et bientôt mes emportements N'exiger d'autre pénitence

Que la douce fureur de tes embra

### A LA MÊME,

POUR LA PRIER DE VENIR PASSER LA SOIRÉE AVEC LUI.

Viens ce soir , viens jouir du pouvoir de charmer : Bends grâce au ciel qui te donne.

Avec l'art d'être friponne. Celui de te faire aimer. Je t'aimerois bien moins si tu m'étois fidèle ;

Moins de conformité nous uniroit tous deux : Le ciel, entre frioons, forme d'aimables pœuds Dont la durée est éternelle. L'Amour, cet enfant libertin,

Hait tout ce qui sent le ménage; Sa mère, pour être voluge, Ne perd rien de son air divin.

Ce dieu , qui sur mon cœur n'employa d'autres armes One les traits de ta beauté . Parmi la foule de tes charmes

Prendra soin de cacher son infidélité. Oni n'a pu jusqu'ici te rendre moins aimable. Ah! surtout dans les yeux porte ce trait vainqueur Oni cent fois sons tes lois a ramené mon coeur : Et ne crains pas ainsi do paroitre coupable.

### SUR UME INTIDÉLITÉ.

Prés, côteaux, aimables fantaines, Lieux où l'Amour me fit taut de fois reventr, Témoins de mes plaisirs, confidents de mes peines, Pourquol me rappeler un si doux souvenir? Vons qui vites Chioé si teutre et si falèle,

Hélas! vous ignorez que l'ingrate a changé ; Cessez de retracer à mon cœur affligé L'image d'une ardeur et si vive et si belle. Et tol, qui si souvent me redis dans ces bois Le sacré nom de l'infidèle.

Écho, redis-le-moi pour la dernière fois,

#### MADRIGAUX.

Mon lris m'est toujours fidèle, Nous sommes l'un de l'autre également contents; Je n'ai lieu de me plaindre d'elle, Que de l'aimer depuis quatre ans :

Cependant cela seul fait toutes nos querelles, Hélas! faut-il done voir ainsi S'échapper malgré nous nos ardeurs mutuelles? N'étoit-ce point assez que le Temps eût des ailes . Pourquoi, volage Amour, en avez-vous aussi?

Après de longs soupirs , l'ai fléchi ma Climène : Depuis cet heureux jour, je sens mourir im feu Oul brûla tout le temps qu'elle fut inhumaine, Hélas! si tes plaisirs doivent durer si pen. Pourquoi, volage Amour, coûtent-ils tant de peine?

Ou'il aime dès demain, qui n'a iamais aimé : Et quiconque aima dans sa vie , Qu'il aime encor demain ; et c'est là , ma Lesbie , Ce que je fais depuis que vous m'avez charmé,

# A MADEMOISELLE D... R ... ,

SUR LA PREVIÈRE REPRÉSENTATION DE L'OPÉRA D'ARMINE.

Je sers, grâce à l'Amour, une aimable maîtresse, Qui sait, sous cent noms différents. Par mille nouveaux agréments .

Réveiller tous les jours mes feux et ma tendresse,

Sous le nom de Théone elle sut m'enflammer; Arrahonne me plut, et j'adore Angélique; Mais, quoique sa beauté, sa grâce solt unique, Armide vient de me charmer.

Sous ce nouveau dégalsement, Je trouve à mon Iris une grâce nouvelle,

Fut-il, depuis qu'on aime, un plus heureux amant? Je goûte chaque jour, dans une amour fidèle, Tous les plaisirs du changement.

### A LA MÊME.

Je jouis du plaisir de te voir quand je veux; Je vois toujours en toi tout ce qui peut me plaire : Que fant-il pour me satisfaire?

On croiroit que je suis heureux. Théone, cependant mon sort est déplorable : Toujours quelque jaloux souci D'un amant trop heureux vient faire un misérable: Car tu me parois trop aimable Pour que d'autres que moi ne t'aiment pas aussi.

### POUR MADAME D".

Mon Iris avec moi vient passer la soirée. Elle y vient sous un simple et modeste ornement ; Mais d'art de plaire et d'agrément Les Grâces à l'envi toutes trois l'ont parée.

l'attends avec transport ce bienheureux mom-Déjà l'Amour, qui le devance, Des prines de l'impatience Me fait un doux enchantement. Ah! si tu sais, Iris, même dans ton absence.

Par ces donces erreurs redoubler mes désirs, Quels seront tantôt les plaisirs Dont me comblera ta présence!

### AU MARQUIS DE LA FARE.

POUR LE PRIER DE VENIR SOUPER AVEC WARLINE D., ET MOL.

Ce soir, lorsque la nuit, aux amants favorable, Sur les yeux des mortels répand l'aveuglement, Dans mon petit appartement Les Grâces et l'Amour conduiront ma maîtresse :

A eet objet de ma tendresse De mon cœur partazé rejoins l'autre moltié; Et donne-moi ce soir le plaisir d'être à table Entre l'Amour et l'Amitié.

Tu vois trop mon rival, et tu me vois trop peu; Il faudroit, pour ton bien, sur cela te contraindre: Tu crois faire durer son feu,

Et tu travailles à l'éteindre. Pour moi, moins je te vois, moins je suis amoureux: Raniene mes désirs souveut par ta présence; Fais-lui tâter on peu des rigueurs de l'absence; C'est là le trai moyen de nous garder tous deux.

#### COUPLETS

BUR L'AIR DE LA COMÉGIE DE l'INCORRU.

--

Un doux penchant tonjours vers vons m'entralne, Mais mon bonheur est trop jong-temps dootenx : Ab! de ma cinalne Routpez les nœuls; Ou laissez voir à mon cœur antoureux

S'il doit mourir de plaisir ou de peine.

Trouble naissant dont je fus trop charmée,
Transports si doux qu'étes-vous devenus?

Flattense idée,
Vous n'êtes plus :
Songes trompeurs, que par malhenr j'ai crus,
Disparoissez; je ne suis point aimée,

### LA TOCANE (1).

A MADAME D....

\_

Nagrère atois, dans un accès de goutte, Jurée de par le bontois dant Martin Que ne hobrois, questque cher qu'il m'en coite, De menhal plas na pavare copo de mil. Elen me trovovis de ce sage régime: De plas en plas ferme en cette maxine, Junibiles jà ce jus déficiers, Qui dans Aine faisoid que de natire. Qui dans Aine faisoid que de natire. Qu'il doit beau, Air, piquant, graciens!

(i) Tocane, c'est le vin nouveau de Champagne feit de la mère goutte, et qui ne peut se garder que six mois.

Dans cet état vint à peine à paroitre. Que de nu bouche il passa dans mon cour : Il y remit battement et chaleur. Puis tout-à-com échauffant ma pensée Par l'eau déjà quasi toute glacée. li rappeia, par ses douces vapeurs. Muses et vers , aimables réveries . Les fleurs, les bois, les ruisseaux, les prairies, L'enchantement de cent aotres erreurs; Micux fit eucor, me rappela tes charmes. De nos plaisirs le tendre souvenir : Lors je laissai doucement revenir Cet aotre enfant qu'autrefois tent de jarmes Entre nous deux n'avoient pu retenir; Et jurai bien, soit folie, ou sagesse, One passerois avec ces fripons-là Oucloues beaux jours qu'encor me laissera Ce triste hiver qu'on appelle vieillesse,

### LES POÈTES LYBIQUES.

O muse, en ces moments, où, ilbre à cette table, Je vois mes vers suivis de ce bruit favorable Qui me rend oujourd'hui le plus fier des humains, Viens toi-même, et mets-moi la lyre entre les mains,

Commençons. Je connois, à l'ardeur qui m'inspire, Que Polymnie est en ces lieux. Oui, je te reconnois; et chacun dans ses veux

Avec transport me laisse lire
Ce que penvent sur nous tes sons harmonieux,
Mais n'entreprenons point de dire

Les exploits des béros, la maissance des dieux; Comment, d'un seul regard ébranlant son empire, Jupiter fait trembler et la terre et les cieux. Où suis-je? Et dans cette carrière

Où je vois s'élever sous les pieds des chevaux Cette épaisse et noble poussière

Dont slement se couvrir mille jeunes rivaux, Qued mortel assis les couronue? Cette foulle qui l'environne Attend le prix de ses travaux, Des accords que forme sa tyre, le sais enliré de ses sons : Els l'comment pourrai-je décrire Ses amblétnesse chansons?

Ses ambitieuses chansons?

L'air s'ouvre devant lui de l'un à l'autre pole;

Comme un cygne éclatant, ioin de nous il s'euvole;

Et in hauteur du ciel est celle de ses chants.

Muse, aorès tont d'efforts à neine tu respires.

Description (Cong)

Mais, aimable Supho, Je (cotends, to soupires; To céches l'aisoner qui possiche tes sens: Elem justo dorressent que l'indice; Tra fis spei la raison s'équre. En mile sentires sédimants. De et sons la gallatte qu'ille. De et sons la gallatte qu'ille. Aux bends la plaise su derfonce le thyu, Ples d'illeges que alves une abelle su maille. Que leuris-je pois que, on a cudedes paine, Cue de ses vers alués le tour lagelieux, Vers nor cui l'illemontés Annaise.

Boit le même nectar qu'Hébé dispruse aux dieux?

Mais sa hyre avec lui s'enferme sous sa tombe.

En vain, sans qu'un bean feu daigne au moins l'éclairer, Ronsard chez nos aieux cherche à la retirer; Sous ses vains efforts il succombe; Et, couver d'un mépris plus cruel que l'oubli, Sous son obscure andace il reste enseveli.

Quels accorde équrés, quels nombres pleins de charmes, Soit que, s'unimant aux combats, Matherbe soive an milico des alarmes le rei qui soumet tout à l'effort de son bras; Soil que, triomphant de l'envie, Loin de la terreur, Join des pleurs, Dans la paix des plainier suivie ll neime ce le front de front rei.

En utre, qu'un génie aussi juste qu'ainsible Du Pinde et du Lycée a fait le nourrisson, Ne connoît sujourl'ini pour beauté véritable Que celle que vast bien avouer la raison. Pour toi, dont la mass facine Sur le Piode, à ton gré, sait offermir tes pas, Ta serois sans peine un Virgile, Si un rétois pas né du rang de Mecénas

#### A M. ABOUET.

SUR SON PARNASSE,

Que j'aime ta noble audare, Arouet, qui d'un plein saot Escalades le Parmase, Et tout-à-comp près d'Horace Sur le sommet le plus haut Brigues la première place, Loin du marais où Perrault Contre nos maîtres coasse, Avec maint et maint grimaud Qu'on traite d'auteur insigne Pour avoir en de grands mots Mélé très mal à propos La guerre du peuple cygne Aux louanges d'un hérox,

Dans le beau fen qui t'anime Tu foules d'abord sux pieds La troupe pusilianime Des malibeureux fripfers De qui la stérile veine, Ne pouvant de leur cerreau, Faute de force et d'haleine, Arracher rien de nouvean, Avec leur dictionnaire Rétourne l'habit d'Homère Dans leurs vers estropiés.

Loin d'el, rimeur timide Qui n'osco parten les airs Télever d'un vol rapide Jusqu'òn ainskent les éclirs I Le froid bon sens qui te guide, Te laisce en proje à Dacier Qui nons fait voir que ta plume De vers faits su me enchune Yenrichti que l'épicier, Et que parfois le sublime Soufire à regret la prison Oà sonvest trop de raison, Trop de justesse et de rime. Le resserve hors de saiton.

Sonffre que je t'encourage A ce vol audacieux, Tol qui n'as qu'à faire usage De tes talents précieux : Va d'un air victorieux Faire une éternelle morre A ces enfants de la terro Révoltés contre les dieux; A ces beaux esprits modernes Oni n'out, maigré Terrassou. Pour odes que baliverues. Qu'Hondard pour tout Apollon, Un café pour Hélicon, La Laurens poor Callione. Qui de son bouge salope Leur fait un sacré vallon,

Laisse-les , dans leur manie , Préférer insolemment L'exactitude au grinie, Et la pointe au sontiment. Suis nos anciens modèles, El joins tes grâces nouvelles A tout ce qu'out révéré Des siècles de politesse, Et ce que Rome et la Grèce Et le temps ont consacré.

### MADRIGAUX.

A MADEMOISELLE D. R., EN LUI ENVOYANT L'Art d'aimer D'OVIDE,

Thisse, à qui les direx donnèment
Tont ce qui aix fraure et l'orelle et le yeux,
Es ser qui les Gréen versèrent
Mille et mille donn péréenx.
Lière de l'Art m'ausur les maximes galantes :
Ex vons jugeres aiseiment ,
Schon ces rèples insportantes ,
Que je dois étre voure mannet.
Ce lière, sur un point, vous est très nécessair ;
Laisses la les lecques qu'il donne pour charmer ,

Vous savez trop comme il faut plaire;

Mais apprenez-v bien comment il faut aimer.

### A MADAME LA DUCHESSE DE BOUILLON.

Plus promptement que ne fait Melpomène, Quand vous voulez, vous inspirez des vers, Quand le voudrez, vos agréments, sans peine, Feront encor cent miracles divers,

Il en est un dont vois dontez peut-être: C'est me tirer de l'état langoureux Où vous croyez que les dieux m'ont fait naître, Et de moi faire un homme vigourenx,

De vos appas essayez la puissance ; Ja n'aurez lieu de vous en repentir ; Et beau pour vous sera faire mentir Tout ce qu'a dit de moi la médisance.

> De mon poupard vous faites nn Tibnlle: Veuillez me plaire; un regard de vos yeux Fera de moi dans l'instant un Hercule; Et vous et moi nous en trouverous mieux.

#### A MADAME D. L.

Iris, ne croyez pas qu'une fiamme nouvelle Me fasse ailleurs porter mou choix : L'on peut, en vous voyant, devenir infidèle ; Mais c'est pour la dernière fois,

### POUR MADAME D".

Je louois mon Iris, et mon cour présent Voyoù à tons moments quelque grâce nouvelle, Que je lui Jurois n'avoir vu Jamais dans nacume mortelle; Quant tout-à-conp cette belle, Sans rien déguiser, m'a conté Tous et tous les défants qu'êle commoit en elle.

Alors d'amour transporté,

Mon Iris, ai-je dit, à la sincérité

Je veux bien rendre les armes

Que mon cœur a dispaté

Quelque temps contre tes charmes.

Dans la confession que la bouche m's faite.

Dans ce sincére uwen, une l'ai irouré d'arons l'

Et que tu me sembles parfaite, Dès lors que tu veux bien ne le paroître pas l

La Fare me disolt un jour tout en rolbre: Saissia que ta maîtresse ext fipronne et légère? Romps des fers qu'en honneur ten e pens plus porter; Laisse-la décornais, et songe à l'èviter. Le conseil est très bon, et d'un anui sincère, Lai dis-je, et je croirois que l'on ne peut mieux faire, Cher anui, que d'en profiter; Mais son expert n'amuse, étlo à l'art de me triaire;

Et je ne l'aime plus assez pour la quitter.

## LA FARE.

### ODES.

#### ODE I.

RÉPLEMONS D'UN PHILOSOPHE SUR UNE BELLE CAMPAGNE.

Plus on observe res retraites. Plus l'aspect en est gracieux : Est-ce pour l'esprit, pour les yeux, Ou pour le cœur, qu'elles soot faites ? Je a'y vois rien de toutes parts Qui ne m'arrête et ne m'eochante ; Tout y retient, tout y contente Mon goot, mon choix, et mes rezards.

Ouand le rezarde ces prairies El res bocages renaissants. J'y mêle nux plaisirs de mes sens Le charme de mes réveries : Fy laisse couler mon asprit, Comme cette onde gazonillante Oni suit le rhemin de sa pente. Qu'aucune loi ne lui prescrit.

Je vois sur des rôteaux fertiles Des troupeaux riches et nombreux ; Ceny qui les gardent sont heureux: Et reux qui les ont sont tranquilles. Sils ont à redouter les lonns. Et si l'hiver vient les contraindre Ce sont là tous les mans à craindre; Il en est d'antres parmi nous,

Nous ne savons plus nous connaître, None coatenir enrore moins.

Heureux, nous faisons par nos soius Tout ce qu'il faut pour ne pas l'être, Notre cœur soumet notre esprit Aux caprices de notre vie : En vaia la raison se récrie : L'abus parle, tout y souscrit.

Ici je réve à quoi nos pères Se bornoient dans les premiers temns : Sages, modestes et contents, Ils se refusoient any chimères, Leurs besoins étoient leurs objets; Leur travail étoit leur ressource, Et le repos toujours la source De leurs soins et de Jenrs projets.

A l'abri de nos soins profunes. lis élevoient, religieux, De superhes temples any dieny, Et pour eux de simples cabanes. Beafermés tous dans leur état. Et routents de leur destinée, Ils la crovoient plus fortunée Par le repos que par l'éclat.

Ils savoient à quoi la nature A condamné tous les humaius. Ils ne devolent tons qu'à leurs mains Leur vêtement, leur nourriture. Ils ignoroient la volupté Et la fausse délicatesse Doat aujourd'hui notre mollesse Se fait une félicité.

L'intérêt ni la vaine gloire Ne dérangeoient pas leur repos;

\* CHARLES-AUGUSTE, murquis de La Farie, naquit en Canasta-Accestra, emprula de la La Sana, amplica de la leglidere, em récompanse de sus services; muis centre plate suns fit intitudud à la corr Lacial XIVI della de la service de la leguera, el suparte de la reservice de la mesta de la reservice de la leguera de la le

brigadier, en récompense de ses services ; mais cette place

Ils aimoient plus, dans leurs héros, l'ne vertu qu'une victoire. Ils ne connoissoient d'aotre rang Que celai que la vertu donne; Le mérite de la personne Passoit devant les droits du sang.

Dès qu'ils songrolent à l'hyménée, Leur penchant condinioil leur choix; El Tamour nométoil ses lois Aux deroirs de la foi donoée. L'ardeur de leurs plus doux souhaits Se bornoil an hoaheur de plaire; Leurs plaisirs ne leur codioient guère, Les saisons en faisolent les l'ex saisons en faisolent les ricos

Eu amitié quelle constance! Quels soins! quelle féditie! Ils étoient en salocrité Ce qu'on est en fausse apporeure. Sétoient-lès donnés on promis; Leurs cœurs, jaloux de leur promesses. Voloient au-devant des foiblesses Et des besoins de leurs anis.

Quel fut ce temps! quel est le nôtre! Entre deux amis aujourt'hui, Quand l'un a besoin d'un appui, Le trouve-l-il toujours dans l'autre? Esclaves de tous nos abus, Victimes de tous nos caprices, Victimes de tous nos caprices, Les noms des premières vertus.

Dégodiés des anciens usages, Emetés de nos godis nonveaux, Loin de songer à nos troopeaux, Nons dérruisons nos pésares; Nons changeons nos prés en jardins, En parterres nos champs fertiles, Nos arbres fruitiers en stériles, Et nos vergers en bodlingrins.

Heureux habitants de ces plaines, Qui vous bornez dans vos tésirs, Si vous signorez nos plainirs, Vous ne connoissez pas nos peines, Vous godtez un repos si doux, Qn'il rappelle le temps d'Astrée. Enchenté de cette contrée Pr rejedentaj vivre avec vous.

### ODE IL.

SUB LA PARESSE, A L'ARRÉ DE CRAULIEU.

Pour avoir seconé le jong de quelque vice , Qu'avec peo de raison l'homme s'enorgueillit l Il vit frugalement ; mais c'est par avarice : S'it fuit les voluptés , hélas ! c'est qu'il vieillit.

Pour moi, par une longue et triste expérience, De cette illusion j'ai reconnu l'abus; Je sais, sans me flatter d'une vaine apparence, Que c'est à mes défauts que je dois mes vertus.

Je chante tes bienfaits, favorable Paresse Toi seule dans mon cœur as rétabli la paix; C'est par toi que j'espère une heureuse vieifiesse, Tu vas me devenir plus chère que jamais.

Ah! de combien d'erreurs et de fausses idées Détrompes-tu celui qui s'abandonne à toi! De l'amour du repos les âmes possédées Ne peuvent reconnaître et suivre une autre loi.

Tu fais régner le calme au milieu de l'orage, Tu mets un juste frein aux plus folles ardeurs; Tu peux même élever le plus ferme courage Par le digne mépris que tu fais des grandeurs.

Le nom de ce Romain qui vainquit Mithridate Par ses travaux guerriers a bico moins éclaté Que par la volupté tranquille et délicate Que lui fit savourer la molle oisiveté.

Rome cut toujours été la maîtresse du monde, Si son sein n'eût produit que de pareils enfants, Satisfaits de vicilir dans une paix profonde, Après avoir été tant de fois triomphants.

Que Jule eût épargné de pleurs à sa patrie, Si, vainqueur des Gaulois, par d'injextes projets De ses rares vertus la gloire il n'eût fiétrie, Et m'il eût aux travanx su préférer la paix l

De la tranquillité compagne inséparable, Paresse, nécessaire au bonheur des mortels, Le besoin que l'Europe a d'un repos durable Te devroit attirer un temple et des autels.

Ainsi l'ou vit jadis le chantre d'Épicure Demander à Vénus qu'avec tous ses appas Elle amollit de Mars l'huncur faronche et dure, Lorsqu'elle le tiendroit enchanté dans ses bras, L'ordeur des vains tésirs n'est jamais satisfaite.

L'ordeur des vains désirs n'est jamais satisfaite, Leur vol rapide et prompt ne se peut arrêter; Celui qui dans son sein porte une âme inquête Au milieu des plaisirs ne sauroit les goûter.

Ami, dont le cœur haut, les talents, l'espérance, Le don d'imaginer avec facilité, Pourroleat encor, malgré ta propre expérience, Rallumer les désirs et la vivacité,

Laisse-toi gouveruer par cette enchanteresse, Qui seule peut du cœur calmer l'émotion; Et préfère, crois-moi, les dous de la l'arcesse Aux offres d'une vaine et folle ambition.

ode m.

A LA VÉSITÉ.

Loin d'ici, hennées mortelies, hiches d'attraits empruntés, Qui devre le nom de helies A vos regards affertés: Mon âme, aujourd'hal plus pure, C#bère de la nature L'aimable simplirité; El je prétends que ma lyre Au cœur le plus vais inspire L'amour de la vérité.

Venez donc, vierges sacrées, Venez, nar l'émait des fleurs Que le soleil a parces Des plus mitres contenurs, Dévoiler à notre vue Cette beauté toute une Qui pe peut soutfir le fact ; Belle de ses propres charmes, Qui peut tout valorce sans armes, Et qui solt plaire sans art.

Tels du sein de la nature Sortent ces riches tableaux Dont la riante peinture A des traits unijours nouveaux. Tout l'art, quelque effort qu'il fasse, N'en peut exprimer la grace; Et ces ouvrages parfaits, Teuant de leur origine, Portent la marque divine De la main qui les a faits.

Oh! qui sous de vers ombrages Que le tempo o respectés, Ou le long de ces rinages Que la usture a plantés, Wemanènera, loin dies villes, En des demeures tranquilles Où J'examine en repos Quelle est la cuase première, Et comment de la maîtère S'est débroudille et chans!

Au mépris de la richesse Des esclaves de la cour, J'y golterai ma paresse, Et la douceur d'un brau jour; Et la douceur d'un brau jour; El pu'y son par l'entrée De ma maison entourée D'une foule de flatteurs, J'y verrai les fleurs nouvelles Et leurs robes naturelles Me présenter leurs odeurs.

Que je plains dans sa fortune L'homme à qui la vanité Et la grandeur importune Font hair la vérité! Sous le poids de l'ignorance, il gémit dans l'shondance, Ce maître alsoolu de tout, Et des plainirs de so vie Sent la fausseté suive D'un invincible dépoids.

Il ne voit point sa maltresse, Ses cufants, ni ses mjets, D'une sincère tendresse Reconnolire ses blembits. Comme il u'u, par ses caresse Et ses immenses largesses, Recherché que des flatturs Il ne recevra du zèle De cette troupe lafidèle Que des conseils seducteurs.

Venez dissiper la nue Qui voile votre clarté, Et montrez-vous toute nue, Charmante divinité. Ou lei tout vous reconnoisse

### ODE IV.

A L'AMOUR.

Paissant et premier géaie
Par qui tont fut animé,
Tel qui maintens l'harmonle.
Du monde par tol formé,
Amour, d'un trait de ta finame
Pénètre anjourt'hui nton dine,
Et fais couler dans mes sens
Le fen dont brilla Catulle,
Et qui du jeune Tibulle
Forma les tendres accents.

NI les Nymphes du Parnaese NI les faveurs d'Apollon to me dounercient l'audace De crébèrer ton saint nom. C'est toi qui, près d'une ean pure, Au fond d'une grotte obsvure, Peux seul, enseignant ta Ini, laspirer aux ceurs fidèles, Dans leurs ardeurs mutuelles, Des chansons dienes de toi,

Mais je seus que ma prêbre A trouvé grêce à tes yeu; Lue nouvelle humère Rend mon esprit radieux. Mes vers vont servir de guides A ces âmes trop timbles Qui, de peur de tes rigneurs, Fuyant tes faveurs divines, Nosent, pour quelques épines, Caeillir les olus belles feurs.

Publions done à ta gloire Que, plus fort que tous les dieux, Pour la plus grande victoire Ta n'armes que deux beaux yeux; Et que ta douceur est telle, Que, dans la guerre mortelle Que ta déclares aux cœurs, Ainable jusqu'en tes peines, To fais adorer tes chaînes Aux vaincus, comme aux vainqueurs

Loin de toi, Join de ton temple, Gas jeunes persomptutens Qui d'unnent l'indigne exemple D'un amour faire, fastuens ; Qui, dans leurs humeurs hantaines, veulent imposer des chaînes, El garder leur liberté, Et précudent nitrodulire Dans le sein de ton empire Que mensonge et vanilé!

Non, ce n'est que la sonférance, Que l'ardeur de nos désirs, Qui nettrat la différence El le pric à tes platérs, Toi-même n'a pa trounoutre Les douceurs que tu fais naître Que quand ton cœur fut touché; Et, pour goûter tes défices, Il failtet que tu gémisses Dans les fers de la Perché.

An! que ta chaîne est légère! Que ton jour a de douceur Pour l'âme simple et sincère Qui t'abandonne son cœur! Crest pour elle que sont faites Ces félicités parfaires Qu'au monde on ne connoît plus, Mais que, pour leur récompense, Ta verses en abondonce Dans le sein de tres dius,

Je sais blen qu'à tes caprices On impute tes faveurs; On dit que tes lajustères Font répandre mille pienes: Mais c'est avec les carceses Et les trompetues tendrosses D'une volage beauté Confondre les blens durables Et les plaisirs incflibles Qu'on doit à la vérité.

Ge n'est point toi qui présiden A ce honteux abandon, A ces commerces sordides Qui déshonorent ton nom. Ce n'est que des helles âmes Que ta main file les traines; Tu tiens le vice abatu; Ton choix, toujours légitime, Ne donna jamais au crime Les prix dus à la verto.

Quoi que nous conte la fable, Tes yeux sent toujours nuvers; Th veilles, dieu favorable, Au bombeur de l'univers; Nos veux, par ton assistance, Parviconeur jesqu'à l'essence Qui maintient l'ordre des cieux; Et, bribant d'urdeurs fidèles, Nos ceurs portés sur tes aises vont s'ouir avec les dieux.

ODE V.

Venez échanifier ma veine, Venez, amours, ris et jeux; Disparoissez, trouble et peine, Bespectez ce jour beureux. Où mon îme transportée Demeure comane cuchaniée Au comble de ses désirs. Que sans cesse ma mémoire De ce jour si plein de gloire Me retirace les plaisirs!

Ainsi, fier de sa conquête, Eoirré d'un doux moment, Parle, en sa joie indiscrète, Un jeune et réclule amant : Male bientôt in frénésie De la sombre jalousie Agie son triste cœur, Lui fait sentir ses alarmes, Et payer de mille Jarmes Lu iustant de son hombeur.

Il est des âmes mient nées A qui le dieu des amours A, malgré les destinées, Filé de plus heureux jours: Mais en vain leur confance Les flatte de l'espérance De s'ainuer jusqu'au timbeau; Leur cœur, par expérience, Sent, même en la jouissance, Etchnére un désir si beau. Est-ce done dons les hattilles Qu'un héros toujours vinquent Au milleu des funérailles Trouve un solide houheur? Non, d'un peu de renommée La trop légère faunée Sardète par trop de soins : Le hasard l'ôte et la donne , Et hien souvent l'abandonne A qui la mérité moins.

Done un vain désir n'excite A parvenir au séjour Que le vrai bonbeur hahite; Car, le chercher à la cour, Parmi tant de misérables Et d'infortunés coupables Qui gémissent dons les fers, C'est du monde en son cafance Vonloir trouver l'innoceace Et le vrai calone aux enfers.

Ah! quel seutier solitaire Me présente tant d'appos? L'amité simple et sincère. Vient y conduire mes pas, Suivous cette aimable guide Pour arriver on réside La pare fédicité: Mon sort sera doux et rare; Mais la trompeuse m'égare: Dieux que d'indidélité!

Dans le sein de l'indolence Cherchons du mains le repos, Et que mon indiférence. Et que mon indiférence Me mette à l'abri des mans. Mais quoil C'est sur ma paspière, De peur de voir la lumière, Mettre un funeste bandeau; C'est, d'une triste manie Éprouvant la tyranule, Estrer vivant au tombeau.

Prennes moins de soin d'éteindre Que de régler nos désirs; Livrons nos cœurs, sans rieu craindre, Aux plus serc'ibre plaisirs : Gottons-les, tels que les donne La nature sage et house, Dont les souveraines lois, Eternelles, nécessaires, Sont pour nous plus salutaires Que ne seroit notre choix,

Mortel, oses-tu présendre Un blen qui dure à jamais, Et, al peu parfait, attendre Des plaisirs purs et parfaits? Quand ton âme, possédée D'une trop flatteuse idée, Croît jouir des cieux ouverts; Pour courre après des chimères Et des biens funginaires, Ce sout les vrais une tu perds.

Heureux, heureux l'homme sage, A qui ces réflexions Ont apprès à faire usage Tour à tour des passions; Oui, conducteur intrépèle, Sait et leur licher la bride Et, s'il faut, les retenir; Qui, sensible et raisonnable, Saist l'instant favorable, Peu certain de l'avenir!

ODE VI.

Lieux qui le trentième été Me voyez parmi la foule, Aver raison dégoûté, Abusant du temps qui coule, Rengager ma liberté, Ah! Je rougis que ma vie Démente ainsi la fierté D'un peu de philosophie.

Comme vous, ombrages verts, Si J'étois sûr de renaître Après l'horreur des hivers, Si ce jour n'étoit peut-être Un des derniers que je perds, Amateur des cavalcades, Je courrois dans vos déserts Montrer mes feux aux Dryades,

Mais ce qu'un jour nons ravit, L'autre ne peut nous le rendre; L'espérer du jour qui suit, En vain, hélas l'ess attendre Le retour de l'eau qui fuit. La ride en mon front tracée Par le temps qui me détruit Se peut plus être efficée. 81

Il faut perdre, en même jour, L'espoir, le désir de plaire; Pour l'amant sur le retour Poist de maitresse sincère : Plus de goût, donc plus d'amour. C'est aussi chose importane Que le vieillard à la cour Oui commence sa fortune.

Ainsi tont doit m'avertir Que, sans tarder davantage, Il est temps de préveuir D'une conduite peu sage L'infaillible repentir. Que l'itonume sensé qui s'alme Dans la retraite, à loisir, Cherche à fouir de lui-même.

Quoi I n'est-ce donc qu'anx déserts Qu'habitera la sagesse? Sur tant d'hommes si divers Ne peut-elle avoir sans cesse Avec fruit les yeux, ouverts? A la vertu, qui doit être En spectacle à l'univera, Défendra-bon de paroltre?

Sur les foiblesses d'autrui Le sage se fortifie: Sons envic et sans ennui Sur la raison il s'appule; Elle soumet tout à lui. Dans le milieu de la foule, Seul il peut dire aujourd'hui: J'ai joul du temps qui coule.

Il garde dans une cour
Le goût de la solitade;
Et des plaisirs de l'amour
il hount l'inquiétude,
Qui ternit les plus beaux jours.
Sans faste, et sobrement sage,
Des passions tour à tour
il connoît le juste usage.

Que son front doux et serein Est, à mon gré, préférable Au visage sec, chagrin, De ce cagot qui du diable Craint partout l'esprit malin! Que l'aime à voir l'antre à table, Sana morgue, le verre en main, Rendre la sagesse aimable!

Je veux, avec peu d'amis, Dont le goût exquis m'honore, Faire voir qu'il est permis D'être à la cour libre encore, Malgré les temps ennemis; Que le volontaire hommage D'un cœur par son choix soumis. Ne tient point de l'esclavage;

Surtout lorsque plus heurenx Un air plus pur on respire Près d'an prince vertneux (1) Qui, par ses taleuts, attire Des plus sages tous les vœux; Dout le front, sans diadème, Le charme de tous les yeux, Est plus brillant par lui-nème.

### ODE VIII.

Esprit et corps, tout m'afflige : L'un languit sans mouvement; L'autre en vrai pédant s'érige, Et veut peuser tristement.

Reviens avec tous tes charmes Et dissipe mes nobreurs, Amour, toi qui, jusqu'sux larmes, Sais tout changer en douceurs.

Je rentre dans ta milice; Et, comme ton vieux soldat, Je prétends à ton service Expirer dans le combat.

On écrira mon histoire Dans les fastes de Vénus, Comme on chantera ma gloire Dans les fastes de Bacchus,

Là, dès que le bon Silène, Chatouillé par les Amours; Présentera sa bedaine, Riant et buvant toujours,

(1) M. le duc d'Orléans, régent.

En mémoire de la mienne, Dans le bachique transport, Chacun, à perte d'haleine, Voudra boire un rouge bord.

#### ÉPÎTRE A ROUSSEAU.

Recois avec plaisir l'épitre

neçous avec passer i eparre
De tou am ressuscide,
Cher Rousseau, qui se sent flatté
D'être par toi sur le regitre
De ceux dout la sidélisé
A le mieux mérité ce titre.
Au reste, je suis enchanté

Par l'heureuse variété. La recherche, la nouveauté Et la noblesse de tes rimes: Plus encor par la vérité Qui règne en toutes tes maximes, . Et confond la malignité De ceux qui t'avoient imputé Insolemment leurs propres crimes One l'aime aussi la netteté, Le ton précis dont tu t'exprimes! Quelle rare fécondité D'images riantes, sublimes, Et de ces larcins légitimes Que tu fais à l'antiquité! To connois ma sincérité : Non, tu ne sanrois assez croire Combien est ptile à ta gioire Et par tous ses lecteurs vanté Ton livre, qui sera porté, Sans doute, au temple de mémoire Par les muses qui l'ont dicté. Cette prophétie eût été Accomplie au siècle d'Horace : Or à présent que le Parnasse Est vilainement infesté. Ge n'est plus qu'un mont déserté Où maint et maint corbeau croasse. N'espère pas de telle race Le los qu'as si bien mérité. Toi oui par leurs vers à la giace Ne pus famais être imité. Mais où donc me sens-je emporté . Par un mouvement de colère Contre telle déloyanté? Pnisse au moiss le sèle sincère

D'un emur exempt de faueneté Et te consoler et te plaire!

#### A L'ABBÉ DE CHAULIEU.

Voes insultez, maltre fripon, Au peu d'imagination Que la nature m'a donnée : Les troits brillants, la fiction, Dont votre lettre est tant ornée . Vont à ma veine infortunée Faire abandonner Apollon, A mon esprit ce dieu a inspire One de tristes moralités. G'est avec vons qu'il aime à rire; Il est toujours à vos côtés. Et surtont lorsque vous buvez. Là prendrez votre temps, beau sire, Et pour moi lui demanderez Le don d'égayer la satire De ce sel que vous y jetez. Me l'accordant, le pourrai dire D'assez plaisantes vérités An public qui se les attire. Mais jusque-là, sans me figtter, Je sens, sur ma foi, qu'au Parnas l'aurois de la peine à monter ; Je perds haleine et je me lasse. Puis Pégase, sans hésiter, Considérant ma lourde masse.

### RÉPONSE, AU NOM DE M<sup>me</sup> DE LASSAY,

Sans un ordre et sans cette grâce , Refuseroit de me porter.

A UNE LETTRE DE L'ABBÉ DE CHATLIET.

Onques ne vis on si poli positeux: Perè à toute herre à pialamenté cértire, Mieux vous vales quand rêus soull'ericax; Trab hieix vous inde quesque peu é outrigre. Trab de consiste de control de cont

Que la douleur sur vous prend peu d'empire! Vous s'en quitter l'air serein, ni la lyre, N'en querelle le clei trop rigoureux, Ni n'en aves l'esprit plus langoureux, Ains ne peusez qu'à finater et blen dire. Onques ne viu na si poil goutteru.

#### ÉPIGRAMME.

Antrefois la raillerie Étoit permise à la cour : On en bannit en ce jour Même la plaisanterie. Ah! si ce peuple important , Qui semaite avoir peur de rire , Méritoit moins la saire , Il ne la craindroit pas tant.

#### VÉRITÉ ÉGAYÉE.

De l'homme voici la chimère.
Pour lui tout naît, pour lui tous se détruit,
C'est pour lui que tourne la sphère;
Tout l'anivers pour lui seul est construit.
Sur un tel fait ses arguments plausibles
Ne me sont pas sensibles:
Mais le m'apercoi

Mais je m'aperçoi
Que ce vin est fait pour mol.
Lorsque je le boi.

### MADRIGAL.

De Véous Urmie, en ma verte jeunesse, Avec respect j'encensai les autels, Et je donnai l'evemple ou reste des mortels De la plus parfaite tendresse.

Cette commune loi qui vest que notre ceur De son hombeur même s'ennuie. Me fit tomber dans la langueur Qu'apporte une insipide vic.

Amour, viens, vole à mon secours, M'écriai-je dans ma souffrance; Preads pitié de mes tristes jours. Il m'entendit, et, par reconnoissance Ponr mes services assidus, Il m'envoya l'autre Vénus, Et d'Amours libertins une troupe volage, Qui me fit à son badinage.

Heurenx si de mes ans je puis fioir le cours Avec ces foiltres Amours!

### A MADAME LA CONTESSE DE CATLUS.

M'abandonnair à la trisease, Sans espérance, anna désirs , Je regrettois les semibles plainer Dona la dooccer cerchanta ma jennence. Sont il perdas , disois-je , sons retour ? Et n'estra pas cruel , Amour , 'Tod que je fis des mon enfance Le matric de mes plas beaux jours , D'es laisere travainer le cours Par l'emogrant indifférence ; 'Tod que l'est de l'estra de l'estra de l'estra Jenne de l'estra de l'estra de l'estra L'enfant matrie de l'univers , Ouj , jelied d'une jole inhemanine ,

Me dit eu souriant : Tircis , ne te plains plus :

Je vais mettre fu à ta neine .

Je te promets un regard de Cavius.

MADRIGAL SUR SES VERS.

Présents de la scole nature, Ammements de mon loisir, Vers sisés, par qui je m'asoure Moins de ploire que de plaisir, Coulez, enfants de ma paresse; Mais si d'abord on vous caresse, Refuez-vous de bondeur: Dites qu'échappés de ma veine, Par basard, ans force et saus peine, Vous méritez peu cet honneur.

# TRADUCTION DES VERS DE CATULLE Ille mi par esse Des videtur, etc.

Il right en bonbers, il surpisse les dieux, Golds sig pirès de la jour cel brête e cospier, Gold et puis, qui l'extende, qu'animent ets levant yeur, Qui le vois, qui l'extende, qu'animent ets levant yeur, Oui, ma chère Lesible, oui, dib que je le vois, Tous mas sens sont demas, je brête, je frisonose, Mes yeurs sont riflosis, je ream mourir na voix, Mes yeurs sont riflosis, je ream mourir na voix, Mes cezer voie verse cel, mos line mi blandonose. Casille, «en out fait : tat le persis, malheurevers, Tha e pour richier. Al i c'est trop du te remière Aux trompesses doucrars de ce dires dons les feux tout sis bast de jaulis et de villes en cendre.

### TRADUCTION DE L'ODE D'HORACE

Quis multă gracilis te puer in rosă, etc,

Dis-moi, Pyrrha, quel est cet amant fortuné, Tout parfamé d'odeurs, et de fleurs couronné, Pour qui, sans aucun soin de te rendre plus belle; Ta simplicité naturelle Laisse flotter tes blonds cheveux,

Et qui, dans une grotte où ton amour l'appelle. Croît de tous les mortels être le plus heureux? Là, sur un lik neuné de jassimis et de roses, Où tranquillement tu reposes, S'abandounant à ses désirs, Il aime à se nover dans les plus doux plaisirs.

Mais sitôt qu'il verra son vaisseau trop fragile, Agité par les vents, prêt à se renverser, On le verra hientôt pousser Vers le ciel sa plaiote luntile,

Lui qui par sa crédulité
Ser la foi de ton cœur voguois en săresé.
Mailheur, beauté trop inconstante,
Mailheur à qui tu parola si charmante!
Pour moj, dans le port arrisé,

Je suis à l'abri de l'orage, Et J'offre de bon cœur aox dieux qui m'ont sauvé Tout les débris de mon naufrage.

# SÉNECÉ:

### LES TRAVAUX D'APOLLON,

POÈME BATHRIQUE.

Trompeuse volupté, torture ingénieuse, Ingrat amusement, peine capricieuse, Compagne du mépris et de la panyreté, Muse, sors pour jamais de mon cœur rebuté. Maudit soit l'ascendant qui força mon génie A trouver des douceurs dans la vaine harmonie : Maudite soit l'erreur du goût pernicieux Qui me fit méditer ton langage des dieux ! Langage plus obscur que les tivres arabes, Etude où le temps a'use à compter des ayllabes, Je vois tous mes éganx, par d'utiles vertus, Admis avec honneur au palais de Plutus : L'un dans un cher pompeux traine l'arithmétique : L'autre, aux frais des clients, dore sa rhétorique : Un autre, de la Parque augmentant les trésors, S'enrichit avec elle à commercer des morts; Et moi, des bons esprits essuvant la révolte, l'attends avec le peuple une heureuse récolte. Trop heureux si, fidèle aux soins de mes guérets, Je n'avois de ma vie adoré que Cérès ! En vain pour ranimer mes esnérances mortes Tu me viens alléguer Boisrobert et Desportes. Estimés à la cour, chéris, comblés de biens, Avec des vers plus durs et plus froids que les tiens, Le dernier pour autrul, par comp'aisance extrême, Faisoit des vers galants, et les portoit lui-même : Et l'antre, de Momus élève bien-disant, Vit croltre le paéte à l'ombre du plaisant, Mais moi, qui fuis l'intrigue et qui fais mal un conte ; Moi, que les bas emplois feroient mourir de honte, Par où puis-je à la cour espérer du soutien? Qui n'y fait que des vers, n'v fera jamais rien, Il est temps que mon âge à d'autres soins s'occupe; On est, en cheveux gris, Inexcusable dupe, Laisse aux réflexions le reste de mes ans : Va, reprends pour jamais tes frivoles présents.

L'impétueux Acauthe, assis au pied d'un aune, Exhalant ses regrets sur les bords de la Saone (1). D'une main sacrilége et prompte à tout oser Saisit ses chalumeaux, qu'il s'en alloit briser, Lorsque du lit profond où dort cette onde claire. Il entend qu'on lul crie : Arrête, téméraire ! Sa fureur diminue, et sa fraveur s'accroft, L'eau a'entr'ouvre ; un fantôme à ses yeux apparoit , Moins affreux aux regards que le spectre incommode Oul remplit de terreur le sanguinaire Hérode. Lorsqu'un songe, du ciel rigoureux trucheman, Lui montre Aristoliule envoyé par Tristan (2). Un béros lui parut, à la mine hautaine. Vétu superbement à l'antique romaine ; Comme, au temps des romans, le complaisant graveur, Aux dépens de Courbé (5) décoroit un auteur.

Acanthe de ses traits démélés avec peine, Cherchoit à rappeler quelque idée incertaine, Quand l'ombre, d'un air grave et d'un acceot plein d'art ; « N'en doute plus, dit-elle, et reconnois Maynard. Qui, malgré la fierté de l'Espagne jalouse, Contraignit Bilbilis (6) de céder à Toulouse (5) : Si ton esprit, encor capable de raison, Peut adoucir ses maux par la comparaison, Apprends mon infortune, et connois dans sa suite. A quel point la richesse abhorre le mérite. Jamais un aiècle ingrat approcha-t-il du mien? I'v présentai la gloire à troquer pour du bien (6), Ma muse y fut souvent, d'une voix importune, Jusque dans son palais, quereller la fortune, La déesse, attentive aux destins des guerriers, A se sécher sans fruits condamna mes lauriers. Et me fit consumer dans une plainte vaine,

- Quand, jusqu'à Colletet, tous trouvoient ieur Mécène,
- (2) Auteur d'une tragédie de Marian (3) Libraire du temps (4) Patrie de Martial.

(4) Macoo est la patrie de l'auteur.

(5) Petrie de Maynard. (6) Pensée de Maynard dans one de ses épigrammes,

\*Sérre (Antoine-Barbenov de) maquit à Méron, le 13 actobre 1043. Ul fui forcé à la suite d'un duel, de se retirer à la rour du duc de Savole, d'où mei interior volutions de toddien bientit de s'éloigner, il se réfages à retiere a la cour du due de Savole, d'où une intrigue amoureuse l'obliges hiends the a éloigner. Il se refugia a Madrid; mais sa première affaire avant été accommodée, il il quitta Elsapage, revint en France et acheta la charge de premier valet de chambre de la reine. A la mort de Marie-Thérèse, la dochesse d'Angouleme le reçot ches elle, et prit sous se protection sa nombreuse famille.

Séneré cultiva avec un égal succès la littérature latine et la poésie française; la négliagence ajoute un charmé aux gráces piquantes de sex vers; con siyle a un caractère ori-gimal et singulier qui plara dans tous les temps. Séneré conserva jusqu'à la find see sjours un capril sain et cette gailet vive et franche qu'il appelait le baune de lo sie. Il mourrat à Mécon dans sa quater-lingt-quoisrième aq-mourrat à Mécon dans sa quater-lingt-quoisrième aquée, le 1" janvier 1737.

Oui, làche que j'étois! d'un encens in Des Idoles du temps je fis fumer l'autel; Je le fis sans succès. Armand cut le courage De me laisser languir dans un obeur village, Maigré mon beau placet, cité par Pélisson, Dont en superhe ricu me pava la facon : Preuve que la faveur, rebelle à la justice, Se refuse au mérite et se donne au caprice. La mort, plus équitable, et moins sourde à mes vœux. A constré mon nom dans les champs hienheureux, D'où le viens soulager la peine qui t'outrage, Et contre la fortune affermir ton courage, Je prétends aujourd'hul, dans ton cour abattu. Assis à tes côtés, ranimer la verta : Et par une doctrine à la source puisée. Faire de ta campague un second Elysée. »

Aranthe, à ce discours, saisi d'étonnement, Résistoit avec peine au première mourement; Quand, la réfletion réveillant son undace, Son cœur à son secours invogna le Paransse, Cet endroit si ferisle en apparitions, Où tout faiseur de vers se fait nux visionat, Alors, envisage par des regards plus fermes, Le fandeme déqueut poursairit en ces termes;

- Par un arrêt célèbre, et sur le brounz écris, Le sort la misère unit le bel sopris. Mais sursous cet espris de gal réfert sublime Statema de la compart de gal réfert sublime Statema à la meure, que agéne la brime. Soit que du double mont les sous harmonieux L'arraches à la surve en pl'évent aux cieux; Soit que du pougle obscur la jaloure Siblémes Sélecre d'affenger un celat qui la Messe; Sélecre d'affenger un celat qui la Messe; Soit enfia que les dieux, avares du bouheur, Au prix d'un der trauil, vendent un peu d'houseur L'histoire de nos jours et les fastes autiques Ellegés à l'erail les autheurs poétiques.

Hésiode, à nos yeux, s'y moutre exassainel, Bombern messidaut, fauritre empsionanel. Des scandaleux acrès de leur double folle Le Tance et le Marin font reugir l'Indie; El le siè l'anquies, crusiliensent d'evex, l'A lauguri dans El Mohalle et l'Auguri de El Pa lauguri dans El Mohalle le Sandale. Le Dien mêre, le Dies dont le l'en sons échaire l'in contrain de la lauguri de l'auguri de sur l'auxus couse de sa guardeur. Se malhemer sont renté dans les métamerphones.

Apodon fut soumis, avant que d'être né,

A l'injuste rigueur d'un astre infortuné. Sa mère, de fareurs par vergeance agitée, Seath Jumos jalouse, et Lucine irritée: La terre la refuse en son vaste coutour; Le dieu de la lumière a peine à voir le jour, Et de tant de climats honorés par sa course La flottante Délos est sa seule ressource.

Latone, dans see hexa portant see chers juneaus, See void dans sa interés insertier les est. El d'un lice qu'en commun la nature parage. Le rusique insolate in dispute l'usage. Le prupie est accadé d'un chidinent smbt; D'une sale gressoulle il endouse l'habit; De l'esa qu'il a troualée il entiume l'habit; De l'esa qu'il a troualée il entiume l'habit; Le protopant des dients i puissone centenie, Par est cris redoublés, de son marria bourbeux, Cl essoname, son c'insert el blusphese course est.

L'enfance de Phébus n'étoit pas terminée.

Qu'une rage nouvelle à sa perte est tournée.

Le gouffre ténébreux où commande Pluton Vonit pour l'engloutir l'effroyable Python. Ce monstre furieux dont la brûlante haleine Dévoroit le bocage et ravageoit la plaine : Il est vrai que ses traits l'en rendirent vaiaqueur; Mais, bélas! ce ue fut qu'aux dépens de son cœur! L'amour, juste vengeur d'un injuste reproche, Lui fit sentir l'effet des fièches qu'il décoche En vain, pour émouvoir l'insensible Daphné. Phébus peint les talents dopt les dieux l'ont orné, Et faisant de soi-même un éloge bien ample, Donne à ses successeurs un dangereux exemple, Qo'avec moins de mérite et plus de vanité Ils out, et moi, comme eux, si souvent imité: Rien ne peut attendrir la belle fugitive ; Du fleuve paternel ses pieds pressent la rive; Long-temps ses pas légers, à la fuite obstinés, Laissent loin derrière eux les zéphyrs étonnés. Hors d'haleine à la fin , pour éviter la force, Elle met sa pudeur à l'abri d'une écorce. Amour, par cet exploit si grand, si peu con Que tu sus assembler de triomphes en un! Le trait qui te soumit l'inventeur de la lyre Ser tous ses descendants établit tou empire. Un seul coup t'asservit Ovide, Asseréon, L'ami de Mécénas, l'amante de Phaon, Aux charmes de Lesbie assujétit Catulle, Fit offébrer Délic et souplrer Tibulle, Anima les regrets que Pétrarone a ponssés,

Enflamma Jenn second (1) dans des climats glacés.

(1) Fenneus poète letin moderne, né a La Haya.

Et déca des betes vers qu'ans plante muse béblis d'après par mois non de la Sene. Pour mèje, congrends aut en qu'en sons a conté Der l'ître de misser et de l'une chausté. Le tendre cet leur vui int, vin déplaise an salime. Le tendre cet leur vui int, vin déplaise an salime. Le tendre cet leur vui int, vin déplaise an salime. Et leur channe lungit, il d'insoure ne Platient. Ton ceur en est, Acanthe, un exemple étident ; Le de double future, pur mo double secredant, Ta fait, die le bertreux, couter dans chapse visie La famme de l'anour aire l'en d'illiprocrèse.

Mais out l'auroit pu croire ? Anollon bien traité Fut encer moins heureux qu'Apollon rebuté. L'Amour , lagénieux à montrer sa puissance , Sur lui, par ses présents, achera sa vengeance. A peine pour Daphné ses regrets sont finis, Que le traffre à ses yeux présente Coronis, A la constance près, en mérite complète, Plus belle que Vénus et plus fine coquette. Il vit, à peu de frais, au gré de ses désirs, Voler la récompense au-devant des soupirs ; Mais eet astre sans pair fut mis au norallèle. Et ne put être unique aux yeux de cette belle. De deux rayons nonveaux un mortel insolent Orna du bloud Phébus le front étincelant : Et l'indiscret eorbesa, rustiquement fable, Lui conta comme na sot la choquante nouvelle, Flattez-vous du secret, inconstantes beautés, Les oiseaux publicont vos infidélités. Apollon rétrograde, aveurlé de colère, Quitte le capricorne et rentre au sagittaire, D'où son courroux, trop prompt et trop bien obel, Perce d'un trait mortel ce cœur qui l'a trabi. Malbeureux dans l'affront dont on le déshonore! Dans la punition plus molheureux encore l

Ponr adoucir l'aizreur de son mortel canui. Il prend soin d'un enfant qu'il croy oit être à lui. A la mère expirante il arrache ce gage, L'emporte et le coufie aux nymphes d'un hocage. Par elles chez Chiron secrètement conduit, Le centaure fameux dans sa grotte l'instruit, Croissez, jeune Esculape, et dans la solitude Méditez ce grand art digne de votre étude; Cet art si respecté, dont le puissant secours Commande à la douleur et prolonge les jours. Par vos nobles travaux à vous suivre excitée, Une postérité nombreuse, accréditée, Aux timides mortels imposera des lois, Et pour premiers sujets pourra compter les rols. On aura foi pour tous, Le trop lent galénique, Le chimique trop prompt, l'impudent spagirique, Auront chacun leur dupe, et, par divers chemins, Feront expérience aux frais des corps humains, On verra constamment la crainte et la fobliesse. Attacher à leur char l'honneur et la richesse : De l'amour de la vie artients à profiter, lils vessfront cette mort qu'on cherche d'éviter; Et quand ils quitterent vos fidijes maximes, La terre dans son sein recéfera leurs crimes,

Déjà le demi-dieu, par son père inspiré, Signaloit son savoir, des hommes adoré : Déjà de ses secrets les merveilles hardies Reléguoient aux enfers l'essaim des maladies ; Et toujours bienfaisant à la houte des Dieux, Il déroboit la terre aux châtiments des cieux, Quand, par une entreprise à son art interdite. Pour complaire à Diare, il ranime Hippolyte: Et forçant de fléchir l'inflexible destin. Des griffes de la mort il ravit son butin. Alors de l'Achéron le monarque berbere D'un coup de son trident entr'ouvre le Ténare, Et sur un tourbillon de bitume et de poix, Pousse au ciel obscurci sa foudroyante voir, . Est-ce de ton aven qu'on me fait cet ontrage, Jupiter? n'es-te pas content de ton partage? Et cet audacieux, superbe de son art, Vient-il soe déclarer la guerre de ta part?.... Ab! si je le croyois !..... La nature tremblante, A ce cri menacant, frissonne d'épogrante; Japiter, d'un souris, rassérénant les airs : « Cesse de l'alarmer , dit-il , roi des quiers. Pour un au'ôse Esculape à ton empire sombre, Bientôt ses successeurs t'en enverront sans pe Mais pour calmer l'esurit de son frère irrité. Il lance un coup mortel an dieu de la santé. L'atteinte en est certaine, et la brûlante foudre Prend à sa longue barbe et le réduit en poudre.

Qui postroit d'Apollon dépeindre la douleur ? Lui qui colore tout, en perdit la couleur. Il disperat aux yeux. A le nature entière Une éclipse imprévue interdit la lumière ; Et, pour avoir forgé le trait pernicieux, Les siens privent du jour le cyclope odient. Vulcain n'est plus servi dans sa grotte enfumée, Et du maître des cieux la droite est désarmée Ainsi, quand un lion, per le Moure chassé. Ne peut joindre l'anteur du coup qui l'a blessé. Ses regards furieux, précurseurs de sa rage, Au désert effrayé dénoncent le curnage. De ses pregissements tout curur est pubpitant; L'écho qu'il y contraint tremble en le répétant; Et sa auperise deut, teinte du sang qu'il verse, Brise en éclats sangharts la flèche qui le perce.

Du dieu qui vous inspire ardents imitateurs, Armes-vous comme lui, redootables anteurs: Vos vers sont vos enfants, vos armes la satire; Périsse par ses traits quiconque ose leur nuire!

Lorsque d'un plus puissant on se trouve offesse plissimuler sa peime est un acte sean. On achète liene d'ene un tempore tenderaire, on achète liene d'ene un tempore tenderaire, la place de la commanda de la trouge insuscrieta, Dans les solos protecteurs de la troupe insuscrieta, la placegnit de Solid dans la suit d'ercredie; Mais les dieux suppliants lai font donner les mains An en l'humiller qu'un destin des humilles.

Dans les fertiles champs où le fameux Pénée Enrichit de moissons la plaine fortunée, Régnoit alors Admète, un prince fort vanté, Par l'amour conjugal du trépas racheté, Oui n'auroit point revu la lumière céleste . S'il eût eu pour épouse une moderne Alceste. Pour produire avec fruits ses talents an grand jour, Notre illustre bonul s'achemine à sa cour, Plein d'espoir d'y puiser les grâces dans leur source, N'ayant que l'art des vers pour unique ressource. . Quelle ressource! 6 ciel! Bien loin d'être admiré, il v passa bientôt pour un fou déclaré : Et de ses vers pompeux les sublimes figures Y parurent aux sots extravagances pures. L'intendant des troupeaux, qui se piquoit d'esprit, Le tirant de leurs mains, à ses gages le prit. Et, berger tout nouveau, dans les plaines fleuries L'envoya débiter ses doctes réveries. Vous voilà donc réduit à pattre des troupeaux, Vive fécondité, qui, jusqu'an fond des eaux, Portant sur vos rayons les sulstiles essences. Dans le sein de la terre animiez les semences ! Cet œil qui vit sous soi, parmi les airs mouvants, Le choc des tourbillons et la guerre des vents. A donc pour tout spectacle, au fond d'une prairie, Le combat des taureaux qu'Amour met en furie ! Non, ie ne puis souffrir d'entendre déclamer Ceux qu'à la pouvreté réduit l'art de rimer. l'ai tort de l'avoir fait. Une simple chaumière A borné devant nous le dieu de la lumière, Que ses chants furent beaux I que les rustiques dieux Goùtoient avidement ses sons mélodieux. Owand sur ses chalumeaux sa tendresse fertile Fit folâtrer l'églogue ou soupirer l'idylie! Henreux si, du destin toujours persécuté. Il n'eût pas vu fmir cette tranquillité!

Mercure, en ces temps-là, dans les champs de la Grèce Par de petits larcins cultivoit son adresse : Comme un caméiéon variant ses couleurs, li méritoit le rang de patrou des voleurs, Et concevoit déjà d'illustres espérances De ranger sous ses lois la robe et la finance. Aussitôt que d'Admète il eut vu les troupeaux Bondissant sur les fleurs, s'égavant dans les eaux, Il sort d'une retraite en rustique équipage; D'un berger du pays empruntant le visage, Il aborde Phébus de l'air riant et donx Que prend la trahison pour faire ses grands coup Et lui dit : « Etranger , quelle étoile obligeaute Enrichit ce climat d'une voix qui m'enchante? Sous cet antique chêne à rêver occupé, Mon oreille a reçu tes sons qui m'ont frappé. O ciel | qu'il sont touchants ! que je bais l'inhumair Qui charge un tel amant d'une si rude chaîne! Mais ce n'est qu'une feinte. Est-il quelque beauté Qui rebute un amour si tendrement chanté? De grâce, redis-moi cette dernière stance. Quel tour! quels vers nombreux! quelle heureuse cadence! Non, le dieu du Parnasse, eutouré des neuf sœurs, Ne frappe point les airs de pareilles douceurs. Mais, n'es-tu point lui-même, ou l'amant solitaire Qui regrette Syrinx par sa plainte ordinaire? O piége inévitable et finement tendu ! Quel anteur contre toi s'est jamais défendu? Le plus ferme d'entre eux cède à cette machine : C'est un poison qui tue, un charme qui fascine : Chacun pour s'estimer se forme des sujets, L'amour-propre triomphe à grossir les obiets ; Mais, de tous les humains que sa vapeur occupe, Le poëte orgueilleux est la plus sûre dupe. A force de louange Apollon prévenu . D'abord, sans réfléchir, se livre à l'inconnn : Il s'applaudit dans l'âme, et sa joie est extréme De voir qu'à ses chansons on le prend pour jui-même, Plus son admirateur s'empresse à l'écouter, Plus le dieu complaisant s'épuise à répéter ; De ses amours chantés il raconte l'histoire . Et, poussant son récit jusques à la nuit noire, Oni sous un voile obscur les champs ensevelit, Il offre à son flatteur la moitié de son lit : C'est le but où la ruse étoit acheminée, Phébus dort en berger lassé de sa journée ; La verge narcotique affermit son sommeil. Mercure à se lever devance le soleil, Et, faisant des troupeaux un inégal partage. En détourne l'élite au travers du bocare, « Otez-vous de ces lieux , 6 herger imprudent! Vous n'y pouvez rester sans péril évident. » Ainsi parle au Soleil la vigilante Aurore :

De ses pleurs redoublés s'accroît l'émail de Flore. Phébus suit son conseil, et d'un nouvel affront Dans les champs lydiens court se couvrir le front. Las de tratuer un corps qui lui servoit de peine, Sur la croupe d'un mont Phébus prenoit haleine; Et, couché sur la mousse, au pied d'un vert ormeau. Charmoit sa lassitude au son da chalumeau. Les oiseaux enchantés suspendoient leur ramage, Les zéphyrs inquiets faisoient grâce au feuillage : La babillarde Écho n'osoit pas respirer. Et les ruisseaux voisins couloient sans murmurer. La beauté de son chant en cet endroit attire Le berger, le chasseur, la nymphe et le satyre. Midas, roi da pays, le premier y parut, Pan, d'un buisson voisin à la hâte y courut, Pan, le dieu des forets, dont la rustique adresse S'est fait un instrument des os de sa maltresse. Et qui, dans l'art du chant prétendant exceller, Frémit qu'en sa présence on ose s'en mêier, D'abord à ce rival, devant la compagnie, Il propose un défi de vers et d'harmonie : Le dieu des vers l'accepte en modeste berger : Midas avec Tmolus est commis pour juger. Sur un gazon fleuri le sénat prend séance . Le vulgaire est debout, et tous prétent silence. Alors, entremélant sa flute avec ses chants, Le dieu Pan de ces vers fit retentir les champs « L'espoir de ma victoire en votre appui se fonde ; Déclarez-vous pour moi, belle moitié du monde, Honneur de l'univers, dernier effort des dieux. Doux supplice de l'âme, et délice des yeux; Vous êtes de l'esprit souveraines arbitres : Pour ennoblir les vers vons accordez les titres : Et vos décisions font tomber un auteur, Eût-il, avec ses sœurs, Phébus pour protecteur. Dans ces chants que mon cœur vous offre pour victime. Beautés, vous aliez voir combien je vous estime. » On crut, ù ce début, qu'il alloit débiter Tout ce qu'aux cœurs galants apprend l'art de flatter : Mais changeant tout à coup par un froid stratagème, Pau contre le bean sexe insolemment biasphème, Et s'épuise en efforts pour noircir ses attraits Par une aigre saire et de sanginats portraits, Quelques méchants rieurs à la feinte applandissent, Le reste parolt froid, et les nymplies rougissent. Quel courroux enflamma l'œil qui perce en tout lieu ! Le horger indigné cache à peine le dien ; Et sans l'ordre absolu qui borne sa poissance, Il eût à coups de traits puni cette Impudence ; Mais, soumis au destin dont il sent les rigueurs, Par un tendre prélude il prépare les cœurs. L'Amour suit de ses sons les volantes merveilles, Et, porté sur leur aile, entre par les oreilles.

Le sauvage Tmoius, dieu du mont sourcilleux, Baisse, pour applaudir, son sommet orgueitleux; Et l'épaisse forêt qui lui sert de couronne S'incline, en le suivant, au beau fils de Latone. Je n'entreprendrai point lei de réciter L'ode qu'en langue attique il lui plut de chanter, Pour traduire les dieux nous n'avons point de style. Perrin (1) se morfondit sur le divin Virgile. Et Lucain chez Brébeuf, au goût de Despréaux, Ne peut être admiré que des provinciaux (2). Il suffit de savoir que da sexe adorable Il fit avec tant d'art l'élore inimitable . Oue, sans délibérer, ses auditeurs surpris, En tumulte au berger accordèrent le prix; Et, pour rendre sa gloire encore plus complète, Pan lui-même tout hant avouoit sa défaite. Midas seul, du bon goût ennemi déclaré, Méprisa le talent de la troupe admiré : Et du dieu des forêts, oux yeux des nymphes mornes, De leur noble guirlande il embellit les cornes. Que te dirai-je encor? Tu sais ie châtiment Qui sur l'henre suivit l'inique jugement; Et comme, aux spectateurs dunnant la comédie, Le juge fut pourvu d'oreilles d'Arcadie. Divinité des lois, si les grands jours des cieux Commettoient Apollon qu'il revint en ces lieux Réprimer l'injustice et punir l'ignorance, Pour dérober aux yeux sa risible vengeance, Dans tous les tribunaux que l'on croit les plus nets, O Thémis! qu'il faudroit étargir de bonnets!

Etol, triste sujet d'une immorrelle plainte,
Mes vers (voullieuselle, deploratele l'iyacutule,
Dels-je, en richtellomant me junte deutieur.)
Te nommer d'applisa le crine ou le malheur?
Et les jeunes appos avolentils mérire.
Et les jeunes appos avolentils mérire.
Et ne jeunes appos avolentils mérire.
Et ne jeunes appos avolentils mérire de la destiné infense et à procépie?
Mais se révelloise point la roupable mérionire.
Qué de l'autre du parsonné termi le spirie.
Par les so nourrieous, mis en massièse orders.
Pares long-ceups appenent dance dieses orders Leurs vers en son solute, et d'année d'Orphes
Annéer Mais le Paramet pures des destinant de l'applisa de l

(1) Auteur d'une mauvaise traduction de l'Evolide,
(2) Allusion à ces vers de Boileau :
Marineau, d'en Brébeué à l'épaule blessé,
En seus per tout le brau une donieur amère,
Et mandit de Pharvale aux provinces si chère,
Lettur, chant V.

nis à la nature et sous sa loi rangé, Constant à rejeter les usages obliques, Laisse aux enfans de Mars leurs manières antiques Du destin d'Apollog l'ordre persécutant Lai réservoit encore un outrage lasultant, Misère Impérieuse , hélas ! qui peut comprendre A quelle indignité tu forces de descendre! Le tyran des Troyens, bouillant d'ambition, Élevoit les remparts da superbe Ilioa : Et , bâtissunt des siens le fameux cimetière, De la gloire des Grecs préparoit la matière. Notre dieu, que le sort privoit de tout appui, S'associe à Neptune exilé comme lui. El cette meme main, dont la savante ndresse Par les sons de sa lyre arrétoit le Permesse. Et charmoit les neuf sœurs sur le sacré edteau, Empoigue la truelle et saisit le marteau. Infortunés rimeurs , managarres du Pargasse , De la muse françoise inépuisable crasse, Si la Parque en ce temps avoit filé vos lours, Vous cussiez à Phéhus été d'un grand secours. J'en sais tel d'entre vons, aux épagles carrées, Bobuste, bien membru, perveux, aux mains ser Qui, d'ailleurs Inhabile à ses doctes chansons, Eùt été merveilleux pour un aide à maçons. Délà du mur fatal la massive structure Terminoit en créneaux sa fière architecture : Et se manifestant pour chef-d'œuvre des dieux, Épogyamoit la terre et menaçoit les cieux. L'ingrat Laomédon, que sa parole engage, Cherche loutilement des fautes dans l'ouvrage; Et, pressé de paver le salaire promis, Lance à ses créanciers des regards ennemis, Et de termes si has il arme sa colère. One je suis tont bonteux de les voir dans Homère, N'en déplaise au porti qui de l'antiqui é Veut que, jusqu'oux défants, tout y soit respecté. O race à l'injustice en tont temps adonnée! Grands, vous voità bien peints; c'est une destinés Dont tout bomme né libre a lieu d'être effravé. Servir maître superbe et n'être point pavé,

Acasable. In wistereds in In the Philantive. The revise of Vyllantion, reliable disas angletic, An militie doe granderess doug it flet ponceiveur. Collad vin beuvers with its trappille douceur; Aloes: de as verte sous crose travenée. Persona la fermede desuit être excretée. Le se verte print lei chanter sur le baus tou L'ambilitieure non de jouver Thirobre. L'ambilitieure non de jouver Thirobre. Changer en prespires les résess Héliades. Changer en prespires les résess Héliades. Le le vete pois cercer à ses malleures comme

Ajouter le récit de ses feux pour Véuns, Qui, pour hommes et dieux également traitable, Fut pour le seul Soleil toujours inevorable; D'où vint qu'en délateur cet amant érigé. Et par l'art de Vulcain risiblement vengé, Fit prendre au sein de Mars la déesse endormi Réduit à désirer cette donce infamie, A nos réflexions ajoutous seulement One, dans tous ses emplois, Phélus (galet On'il habite la terre ou la voûte étoilée. Reprontre avec l'hoppeur la fatique mélée. Dien du jour, il s'occupe à d'immenses travaux; Il guide avec péril de fantasques chevaux; Il grimpe le matin par des sentiers rapides ; Le soir se précipite aux ablmes humides : Dans son brûlant midl, de flammes entouré, Par cent moustres affreux il serolt dévoré. Si, toujours attentif h ses fidèles bornes, Du taureau muzissant il n'évitoit les cornes, Le venin dangereux du piquant scorpion, La flèche du centaure ou la deut du llou. En vain la sombre Nuit, à la cour d'Amphitrite, Des délassants plaisirs veut rassembler l'élite; Dans les sacrés festius sou gosier desséché, A louer Jupiter sans cesse est écorché; Et des géans vaincus II fredonne l'histoire. Ouand le reste des dieux se divertit à boire Dieu des vers, sou destin n'est pas plus fortuné: Sur la croupe d'un mont tristement confiné, Dont l'avare fortune a fait son béritare. Cultivant saus succès, dans ce rocher sauvage, Des arbres, de la vie iuntile soutien, Toujours verts, et pourtant qui ne produiscut rien; Du stérile laurier michant la feuille amère. Se repaissant de sons et buyant de l'eau claire; Habitant des forêts la rebutante borreur. Saisi de réverie, agité de fureur; Et pour mettre le comble à ses peines cruelles, Réduit à contenter neuf hizacres pucelles, Acanthe, à ton avis, qu'en ponyons-nous penser, Nous, qu'une seule a su si souvent exercer? Prétends-tu de ton nom laisser quelque mémoire? Tu vois par quel degrés on arrive à la gloire : Le travail y conduit, et la fatalité Enchaîne le plaisir avec l'obscurité. Au point de recueillir les fruits de tou étude, N'en corromps pas l'espoir par ton inquiétude : De la nécessité subis l'heureuse loi : La volupté te fuit et l'honneur s'offre à joi, Né dans un siècle illustre et brillant de merveilles, Du plos fameux des rois fais l'obiet de tes veilles : Comme un foible lierre, à tes bras tortneux Donne le ferme appui d'un tronc majestneux.

Le soleil ennoblit la perante matière; Il élève. Il soutient une vaneur grossère : De l'éclat de Louis attends le même fruit : Il élève : il soutient un anteur qui le suit. Jupiter put souffrir , du trône de la nue , Le nom de Phidias su pied de sa statue, Et vit, sans s'irriter, le peuple adorateur Encenser le monarque et louer le scuinteur : Mais pour ce grand sujet arme-tol de courage. Souvent de pauvreté blimont notre langage. Et jetant de dépit couleurs, tolle et placeaux, Ton dessin dans le feu volera par morceaux. Ae te rebute point; change, corrige, efface; Médite à tons propos les maîtres du Parnasse : Si quelque expression t'échappe par hasard . Indigne de ton prince, indigne de ton art, Fais-toi cette spostrophe : « O muse infortunée ! Est-ce ainsi que Virgile auroit parlé d'Énée? Làche! est-ce douc ainsi qu'aux bords du Simois, Homère, dans ses vers, efit fait vaincre Louis, Si, pour prendre en halt jours une fatale ville, Le destin l'edt fait naître à la place d'Achille, Oui, malgré sa valenr et les dieux conjurés, Dix fois devant ses murs vit les épis dorés? » Repasse en ton esprit cent conquêtes rélèbres, Oui du sombre avenir perceront les ténèbres. Mons. Besancon: Namer, dont un seul hastion. Dont le moindre dehors valoit tout Ilion. Songe à tant de vertus, dont la foule éclatante Embarrasse, éblouit, désespère, épouvante, Lorsque de les chanter l'ambitieux désir Ne pent suffire à tout, et ne soit que choisir; Par ces tidèles soins, une heureuse harmonie Dolt avec ton modèle assortir ton génie; Et nos derniers neveny, de sa cloire étopnés. Aux pieds de ton béros en esprit prosternés. Contemplant de Louis cette image parfaite, Pourront se souvenir que c'est toi qui l'as faite.

Je vois ée qui s'oppose à ton ambition , Elje vous prévent paranies objection , Le moyen de suffice à cette illustres envise, Corqué de nouel da beschait de la vie, Corqué de nouel da beschait de la vie, Par la basone l'ayent de la bastera sublica Que les harries conseils proposent à na rine? Corlein duer que visible, en son esprit troublé, Corlein duer que visible, en son esprit troublé, Corlein deur que visible, en son esprit troublé, Quand sa unes ésergique avec tant d'art ajant en Le bouleure, dans liberne, qui fai pleuver Auguste? Le bouleure, dans liberne, a meifre fai ploist ; O'vel dans sus extres hellers son calespoist ; Et lorsqu'il pousse en l'air Pégase go'il converne . Il a ses pleins celliers de Grec et de Falerne. D'accord : quond un auteur sur une œuvre pôlit. Trop de bien le reiliche, et trop pen l'avilit. Eh blen! yeux-to forcer ton prince incomparable A jeter sur tes vers un regard favorable. Et, par quelques bienfaits de ton sort obstiné Changer royalement le cours empoisonné? Je m'en vais te guider par un avis fidèle : Le voici, cher Acanthe, en un seul moi : Excelle. Depuis que de l'état le vigilant démon Dans ses puissantes mains en a mis le timon. Tont genre de verto brillante et distinguée S'est vu de ses bontés la source prodiguée. En quelque art que l'on prime, à ce rol bienfaisset, C'est toujours pour ses dons un titre suffisant ; Et sans retour sur soi, sans rannort à sa gloire, Sa faveur enrichk Jusqu'à l'Observatoire, Fais retentir ses faits dans le sacré vallon . Et sois sûr qu'il paira les travaux d'Apollon Mais, pour chanter son nom, à toi-même sévère. Aml, sur sa grandeur forme ton caractère : Et dans des sentiments en contrainte exprimés, Ne va pas confier sa gloire aux bouts-rimés. «

En finissant ces mots d'un ton plein d'ansertune, Comme une exhaltison qui dans la nuit s'allume, Disparu le héros au vétement romain, Et traça dans les alrs un immlorux chemin. Acambe, encouragé par cette renontrance, Plus rimeur que jamais, plus plein de confiance, 1.7 ame moins agléte et les veux éboluis, Regagna sa cabané eu méditant Louis,

# FILER LE PARFAIT AMOUR.

Dien fanse pais au genill Arieste, Et daigen aussi mettre en lleu de repos Jean La Fontalier, anieur fait à la poste (1) Die Ferraries, alopian seis hom mots. Carcilens desient; quoiqui tort dens le mende Leur hailangas et glisse le venil Qu'à répanda la faide de Decembe Ser le vermed de Honaucur féminia. Pour Jurénal, c'est un honume dammèlle, Lui, son coplete, et tous ses adirectas,

(1) Vicille expression qui signifie à la guize, sur le modèle, etc. Maudits paiens, qui d'un sexe adorable Font des portraits du vrai si différents : Toujours forgeant impostures nouvelles, Crimes ponyeaux l'un sur l'antre entassés, Et toujours prêts à lancer sur les belles Les traits piquants dont ils sont hérissés; Gens à fagots, et cela c'est tout dire. De leur fureur le Parnasse rougit : Contre eux ne doit rétorquer la satire : Laissons-les là. Le fait dont il s'agit, C'est que l'entends faire amende honorabi D'un attentat qui me parut si noir, En racontant l'histoire mémorable D'une beauté fidèle à son devoir. Essayer veux, si mes forces suffisent, A revêtir la sainte honnéteté De quelque grâce. Auteurs qui ne médisent N'ont les rieurs souvent de leur côté. Voilà le siècle et le train qu'il veut suivre. Dit-on de mal, c'est jubilation : Dit-on du bien, des mains tombe le livre. Qui vous endort comme hel opium. Ne croyez pas que l'intérêt me mêue. Ni que j'aspire à secrètes faveurs ; SI peu m'en faut, que ce n'est pas la peine : Or , je commence à l'aide des neufs sques,

I'n rentilbomme, cannyé de la guerre, Se maria sous un astre benin, Prit belle femme, et vivoit dans la terre Ou'il possédoit an sauvage Apennin. Commencements sont doux en mariage; Nogvelle ardeur, flatteurs empressements, Jeunes attraits exposés au pillage, Y font passer d'agréables moments. Bientôt après, quand pleine louissance De larges dons accable an cœur lassé, Molle tiédeur, enquyeuse indulence, Y font languir l'appétit émoussé. Ce fot le cas où se trouva mon hom Après six mois. L'ardente ambition Chez lui s'éveille, ainsi que d'un long se Le cœur humain n'est point sans passion; De s'expulser elles font leur étude, Comme est un clou par un autre chassé. Chez notre épons surgit l'inquiétude; Il fut réveur, il fut embarrassé. Jennes tendrons, si l'amour se repose, S'il prend baleine ou demeure perclus, Par les effets remontant à la cause, -Pensent d'abord qu'on ne les aime plus.

» Dans quels soucis as-tu l'âme égarée.

Lui dit un jour sa belie, et quel de A nos plaisirs a fixé la durée, Comme à la fleur qui ne vit qu'un matin? A tes froideurs trouve au moius nne excuse Pour te complaire ai-je rien négligé? Je suis la même, ou mon miroir m'abuse; Je suis la même, et ton cœur est changé ! Ah I si l'ingrat, épuisé de constance, Ne peut répondre à ses engagements, Bends-moi , cruel , reads-moi l'indifférence Où je vivois avant tes faux serments. » Sur Hippolyte un si tendre langage Fit son effet, il sent son carar grossi; Avec la bouche it ferme le passage A cette plainte, et lui répond ainsi : « Détrompez-vous, Camille, et de ma fla Portez, ma chère, un meilleur jugement : Je vous adore, et jamais dans mon lone L'heureux époux ne détruira l'amant, Si quelquefois d'un peu de réverie Je vous fais voir mon esprit agité, Ce n'est sans cause : bomme qui se marie Mieux que devant connoît sa pauvreté. De mes nieux l'opulence sans cesse Vient réveiller un souvenir cuisant Dans ma mémoire. O ciel l que la re Sans la fortune est un fardeau pesant ! Puis-le soufirir qu'une beanté céleste. Qu'en pleine cour on devroit repecter, Soit coulinée en ce chitean funeste, Où les biboux ont peine d'habiter? Mais quoi ! la cour l sa dépense effrénée M'accableroit d'un désordre subit : Mon reveuu de la meilleure année Suffiroit-il pour vous faire an habit? Une ressource à ma peine se montre. De l'empereur Je suis un peu connu; De mon courage, en plus d'une rencontre, Jusques à lui le bruit est parvenu. Sur l'ennemi du nuissant Charleman Dans un combat je pris deux étendards, Locsun'à Didier une scule campagne Ravit des mains le sceptre des Lombards. J'ai des patrons : ni valeur ni mérite , Sans les patrons, ne conduisent à rieu, Il fant, Camille, il fant que je vous quitte. Pour vous revoir plus digne d'un tel bien. » De ce propos, comme d'un coup de foudre, Le tendre cœur de Camille est frappé, A ce départ il ne peut se résoudre ; De pleurs amers son visage est trempé. L'Amour, propice à son époux fidèle, Pour les sécher lui préta son bandeou.

Sur ce qu'il fit pour consoler la belle La modestie a tiré le rideau.

Antant one lui . Camille ambitieuse . Examinant ce dessein de plus près, Goûté la chose et la croit sérieuse : Elle v consent : il part deux lours après. Seul ne partit : cruelle jalousie Lui saute en croupe, et d'un air dangereux, Chemin faisant, trouble sa fantaisie Par ce discours : « Où vas-tu , malheureux ? Laisser senlette épouse jeune et belle, Est-ce. Hippoirte, un acte de bon sens? C'est la livrer à queique ardeur nouvelle. Ignores-tu quel tort ont les absents? Ces campagnards dont elle est entourée. Gens désœuvrés, et d'un tendron surpris, Cherchent à faire amoureuse curée.... Est-ce un danger si digne de mépris l Bien sots sont-ils. Mais si le goût fantasque L'euravagant, la saisit tout-à-conp, Elle peut mettre un cimier sur ton casque Dont l'ornement te déplairoit beaucoup, « Trois fois la crainte à sa flamme timide Sonne retraite et lai place le sein : Trois fois l'honneur le saisit par la bride Et l'encourage à suivre son dessein.

Les enchanteurs étolent pour lors en vogue, Par leur savoir du commun distingués. Devin, sorcier, nécromant, astrologue, A l'opéra meshui sont relégués. Plus ne connois d'enchanteurs sur la terre Que denx besux yeux. Hippolyte passant Un noir vallon qu'un double mont enserre. Entend parier d'un vieillard tout-puissant Sur les enfers. Pour garantir sa tête D'un accident qu'il craint plus que la mort. A l'enchanteur il présente requête, Onvre sa hourse et lui demande un sort. Alors, d'un ton qui fait pâlir la lune, L'homme infernal lui dit : « Panyre abusé l Ce que tu veux dépend de la fortune, Et sur ce point mon art est épuisé. Femme coquette en sait plus que le diable, Quand il lui plaît enrôler son époux Dans le grand ordre ; et son cœur variable . En fait d'amour, est plus sorcier que nous. Si ton étoile incline an cocuage, Cocu seras. L'enfer est sans pouvoir Pour l'empêcher. Mais tiens, prends cette image : Par sa vertu tout mari peut savoir Quel est son sort. Si la femme est fidèle

Au sacrement dont le sort la lia , La cire en reste aussi bianche , aussi belle Qu'elle l'étol le jour qu'on l'employa. Quand on la tente, alors de la figure La couleur mne et commence à jounir ; Mais si l'honneur sonfire quelque félure Noire et punnte on la voit devenir, »

Ce bean présent du jaloux Hippolyte Fut fort prieé, fut payé largement, fa par la main de charitable emitle Dans son étui renfermé proprement. O chevaller I quelle est l'impertinence Du talisman qu'il te plait d'épronver! L'amour jaloux a si peu de prusènce, Qu'il va cherchant ce qu'il craint de trouver.

Notre guerrier se remet en voyage, Et le poursuit gai comme un papillon. Lui, sa poupée et tout son équipage, Arrivent sains au camp de Boussillon. Aux Sarrasins l'empereur Charlemague Et ses barons, faisant guerre en ce temps, Sous leurs drapeaux, aux frontières d'Espagne, Avoient conduit cent mille combattants. Gens de valeur étoient lors de reguête. A la bonne heure Hippolyte est venu; Roland l'accueille et Renaud lui fait fête : Par leur récit son mérite est consu. Sur leur parole, on met sous sa conduite, Trois jours après, un gros détachement. Devant ce chef l'enneml prend la fuite, Pais est forcé dans un retranchement. Quatre châteaux, pourvus de bonnes rentes. Par sa victoire aux chrétiens sont acquis, Et l'empereur, par ses lettres patentes, Lui fait un don de ce qu'il a conquis, Le voilà riche, et tout brillant de gloire : Et, ce qui rend son bonheur achevé, Son bean portrait, exempt de conienr poire Offre à ses yeux un teint blen conservé, On'il St alors de châteaux en Espagne Touchant l'objet de ses affections ! On'il désira la fin de la compagne Pour l'amener dans ses possessions l Mais la fortune, incessamment alerte, Pour opprimer les gens an dépourvu, Le réduisit à deux doigts de sa perte, Par un endroit qu'il n'avoit point prévu.

Comme il sortoit un matin de sa tente, S'acheminant vers le quartier du roi, A son abord, certain fat se présente, Caracolant sur un beau nalefroi : Franc étourdi qui se faisoit connoître. Par ses grands airs, pour homme éceryelé, Et qu'à la cour on nommoit petit-maître : Vieux sobriquet qui s'est rennnvelé. « Bonjour, baron; councis-tu bien Anseaume De Riparol? Aux hommes de valeur . Je suis acquis plus qu'autre du royaume, Et je te veux servir vers l'empereur : -Compte sur moi, I'y fais quelque figure.... . . Notre Hippolyte, à ce plaisant début, Vons l'envisage : il connoît l'encolure . Et d'un air froid il lui reud son salut. L'antre poursuit : « Ou dit que ton épouse Passe pour belle, et je suis étoupé Ou'étant issu de nation ialouse. Par toi le soin en soit abandonné. Lorsque ton front, loin de son domicile, Est de lauriers couvert par des exploits, Qui te répond qu'une femme fragile Ne s'émancipe à le charger de bois? Pareil souci, repartit Hippolyte, L'a seul momeut ne peut m'inquiéter: Ma femme est sage, et l'ai de sa conduite Plus d'une preuve à n'en pouvoir douter. Bon I dit Anseaume, elle te parott sage Dans un désert et loin de tout danger ; Mais résister aux gens de son village Est un effort d'un mérite léger. Si courtisans essayolent l'aveuture, Moi, par exemple, en tirer bou parti, Dana peu de jours seroit affaire sûre. Oni? yous? - Onl. mol. - Yous en avez menti. -Flamberge an vent. On court, on les sépare. A Charlemagne on fait, à son diner, Tont le détail d'un démélé si rare. Eu sa préseuce il les fait amener.

Viest Hypodyte en l'honaere outragé, bette nos gant, et pour racir batille, A l'empreur il denande congé. Adoce Ansenuer » et valur l'ause pureuse Adoce Ansenuer » et valur l'ause pureuse l'aux et l'

Plein de fureur dont l'excès le travaille,

Arrêt douteux on fans. Mais, faisons mieux : J'ai de beaux fiefs aux bords de la Garonne; Mal à propos si je me suis vanté. Je veux les perdre, et je les abaudos A lui, ses hoirs et leur postérité. Coutre mes hiens je ne veux d'autre gap Que mon plaisir, sa bonte et son ennui; Pourvu qu'avis, par lettre ou par message, De la gageure il ne donne chez lui. D'un tel marché fut couteut Hyppolyte, Bien qu'il ne plût aux sévères humeurs, Et que Turpin, qui n'étoit qu'hypocrite. Le prétendit contraire aux bonnes mœurs. Dans ce temps-là, morale relâchée Des bons Gaulois régloit les actions, Comme aujourd'hui. Copie est dépêchée Aux contractants par les tabellions : Terme, trois mois, attendu la distance.

Lorsqu'Hippolyte, au logis retiré, De sou contrat ent pesé l'importance, Il le trouva fort inconsidéré. « Qu'as-tu donc fait, disoit-Il eu lui-même, Vil chevalier? A quoi t'es-tu soumis? Et cet houneur, dout le prix est extrême, Est-ce un trésor à mettre en comprouis? S'il est parfois de légères cervelles Parmi les gens qui chanssent éperons ; Anscaume en est. Mais ils plaisent aux belle Ces emportés, ces fous, ces fanfarons, Des damoiseaux la nation timide, Ouand il s'agit d'affronter bataillons. A du rourage et paroit intrépide Lorsqu'il ne faut qu'insulter cotillons. Tels étourdis ne manquent pas d'audace Pour s'établir dans un poste avancé, Et font d'abord, pour forcer une place, Leur logement sur le bord du fossé... Si de ses airs Camille étoit charmée. Comme II se peut, par ma convention Je deviendrois la fable de l'armée, Et le jonet de mou ambitiou. A mou secours, ma gentille figure, Ajoutoit-il cu ouvrant sou étni ; Reste topiours aussi bianche, aussi pure, Qu'à mes regards tu parois anjourd'hei. »

Pendant qu'ainsi la crainte et l'espérance Chez Hippolyte agissent tour-à-tour, Pour sou voyage Anseaume en diligence Fait ses apprêts et part au point du jour, Bien qu'il comptét sur ses minauderies, Et se crât bien coaume défunt Molor, Point n'oablia le coffre aux pierreries Bijoux de prix, ni bourses pleines d'or. Assez savoit le raffiné manoeurre Que, des rossorts que l'amour fait jouer, Celui des dons, s'il est blen mis en œuvre, A rarement le malbeur d'échouer.

Tandis qu'll marche à petites journées, Pour arriver avec un teint plus frais , Faisons un saut du pied des Pyrénées Sur l'Apennin. Ce sont là de nos traits : Le bon Pégase, excelente monture, Ne fait qu'un boud du Tibre au Tanais, Gens naités à parcille voiture, En pen de teuns batten pien de pays.

Dans son château, Camille plus fleurie Que le printemps, vivoit paisiblement : Son chien, ses fleurs et sa topisserie, Étoient l'objet de son amusement : Chaste pudeur, piquante modestie, Avec leur sœur timide houséteté. Et de vertus une troupe assortie, Assidûment kui pressoit le côté. Pour des amours pas seulement une ombre, Hors le permis, qui, par bonne amitié, Seul la suivoit, ai décharné, si sombre, Si mai nourri qu'il eu faisoit pitié. Tel qu'un moinean qui de tendre pucelle Fait les ébats, tautôt sous le jupon. Tantôt fourré dans le sein de la helle ; L'aile et la queue elle arrache au fripon, Pour empêcher que l'ardeur printanière Ne fasse faire à son oiseau lascif Un beau matin l'école buissonnière. En peloton il se met tout pensif, Se plonge en l'enu , se vautre sur l'arène . Ou dans sa cage est couché tristement, En attendant que le temps lui ramène Galté, vigueur et premier ornement.

Comme Camille, un soir our la terranse, Premotite finia, satepuire à rèver. An cabaret des fuebourg, sur la piece. Grand équipage dis roit privier. 
« Cours., l'Éveillée; va-é-en voir au plan vite « Cours., l'Éveillée; va-é-en voir au plan vite Sic engea-la en ciuméricant point de comp. Et sils surmient mouvelles d'Hippolyte. 
« L'Éveillé troute en truites sur-é-champ. En érrayer à sa seite a'avance; Li audre, ét pour un laconant Venant du camp il demande sudience. Camille alors : Qu'il soit le biervenn. «

Blentôt après le téméraire Anseause, (Car c'étoit lul) paré comme un époux. En linge blanc et fleurant comme baume, Plein de lui-même arrive an rendez-vous, Premier début, louanges d'Hippolyte : · C'est no béros , c'est un Mars qui du roi Est distingué parmi ses chefs d'élite. Des Sarrasins son nom seul est l'effrol, « Puis il aloute : « Avec toute sa gloire . Loin de vos yenx, malheureux je le tiens Donce est fortune, et pompeuse est victoire; Mais, rien n'est tel que vivre en vos liens, l'ai quelque rang dans la cour, dans l'armée : Sans vanité, j'y fais force jaloux; Mais, au récit de votre renommée, J'al tout quitté pour ni'attacher à vous, Qu'il m'a trompé, en récit peu fidèle Oul me vantoit le charme de vos yeux! Bien ai-ie eru de vous trouver fort belle. Mais non de voir un chef-d'œuvre des cieux, « A la fleurette il joint d'autres machines. Roulements d'yeux, gesticulations, Propos tronqués de soupirs et de mines Des jurements et des contorsions, Tel qu'un barbet qui fait sur le rivage Supercherie anx habitants des caux, Oul saute, danse, et par son badinagn Livre aux chasseurs les crédules oiseaux,

Camille, au reste, entendoit raillerie, Et n'étoit pas de ces dragons d'honneur One les douceurs font entrer en furie. Elle sourit, et de son suborneur, Sans a'émouvoir, écoute la légende. Mais ayant vu que l'agresseur urgent Poussoit trop loin l'ardeur de contrebande, Et que c'étoit à bon ieu bon argent : Que dans ses yeux une flamme impudique Manifestoit les insolents dessins Du chevalier, et qu'à sa rhétorique Il ajoutoit l'éloquence des mains, Faire lui vent, pour guérir sa folie De quelque ontrage avaler le houcon, Et lui montrer si dame d'Italie En soit assez pour chevalier gascon. « Gena da bel air s'énoncent à merveilles, Répond la belle avec un dont regard; Mais eu ces lieux les murs ont des orellies. C'est une affaire à traiter à l'érart. Sortant d'ici, prenez sur la main droîte : Un corridor dans une tour conduit; Glissez-vous-y par une porte étroite, Fermez sur vous; j') serai vers la nuit. »

Tout transporté, l'homme à bonne fortune, Sans être vu, a'achemine à la tour, Pousse la porte et querelle la lune, Trop paresseuse au gré de son amour.

Les murs tout uus laistolent voir les ardoises Dans cette tour. Ou y respiroit l'air D'un jour dormant élevé de deux toles ; Et bien moni de sa grille de fer. Quel sombre endroit, et quels pcéliminaires Pour mes plaisirs ! Est-ce une trahison ? Nou, c'est bou signe ! Aux amoureux mysères Ou vaque mieur en érroite prison. »

La nuit arrive, et personne avec elle. Il oit sonner l'horloge du chitean.... Dix, onze, douze. Une douleur mortelle Vient l'accueillir. Chaque coup de marteau Le frappe au cœur. La malheureuse orfraie, Sur un chevron constante à lamenter. Toute la nuit , par un erl qui l'effraie , A son chagrin semble encore insulter. Il tâche en vain d'arracher la serrure : Des pieds, des mains il tente les ressorts; Bons clous rivés, puissante garniture, Et double péne, éludent ses efforts : Il en frémit. Enfin, dans sa disgrâce, De désespoir et de rage confus, En tâtonnant il trouve une paillasse Dans un recoin, et se jette dessus,

Au point de jonr, on ouvre une fenêtre Auprès du toit, et, du haut du grenier. Certaine voix lui crie : « Ho! notre maltre! Sachez qu'ici vous êtes prisonnier. Votre attentat est de ces cas pendables Dont nous faisons justice par nos mains. Larrons d'honneurs sont-ils plus pardonnables Que ne le sont voleurs de grands chemins? Une quenouille à ses pieds est jetée : Il la ramasse, il en parolt surpris. De napier blanc elle est empaquetée, Où sont ces mots en grosse lettre écrits : On ne fait point l'amour , mais an le file Dans ce château, Filez , brave étranger ; Filez , filez , chevalier de Camille , Si vous voulez qu'on vous donne à manger, Anseaume éclate, il s'emporte, il menace : A la suivante il cherche d'attenter, Et vous lui donne au travers de lu face De certains mots qu'on n'ose répéter. Tel est un loup que le chasseur enserre Dans queique fosse attrapé finement;

Il burie, il bave, il mort caliloux et terre, Et tout cela fort inutilement.

· Emportement ne peut vous être utile, Dit Marinette, et ce controux est vaiu : Filez, filez, séducteur de Camille: Vous filerez ou vous mourrez de faim, Nécessité vons apprendra l'usage De la quenouille. A mes jeunes oiseaux Elle apprend hien à tirer dans leur cage Avec leur bec de jolis petits seaux. Ce n'est pas tout. Quel desselu vous amène Par ces chemins qui sout peu fréquentés ! Un franc aveu peut adoucir la peine Ou on your prépare et que your mériter. Je vous prononce un arrêt qui vous fâche. Mais sans appel. Je reviendrai ce solr. SI yous avez accompil votre tiche, Vous mangerez. Adien , jusqu'au revoir. »

Le revolci, ce loup pris dans un piége, Mon prisonnier perd sa férocité: Honte l'abat, timidité l'assiège, Et son orgueil par la crainte est dompté. Il réfléchit; il voit que sa farie Est moins que rien, et, contraint de caler, Il laisse à part toute mutinerie. Prend la quenouille et commence à filer. Le soir arrive : avec loi Marinette A la lucarne : Eh hien! travailles vons? Je viens savoir si votre tilche est faite. Et auel desselu vous a conduit chez nons. « Le malheureux, à moitié mort de honte, Montre son fil, et, pressé par la faim. De la gageure il lui fait tout le conte . Par une corde on lui descend du pain Avec de l'eau. « Mais , reprend la bedine . Quel fil grossier, et qu'il est inégal! Qu'en peut-on faire? un torchon de cuisine : On filez mieux, ou vous dinerez mal, a

Ventre affant qui fait métier d'apprendre par sel spous fincettria ai bien. Qu'en peu de jours le plus bens il de Flandre, Outen peu de jours le plus bens il de Flandre, Fout in qu'il est, l'agolois pas le sine. Par certains trous de vieilles entreoles, Dance et soivante alleuet ne régaler. Suns dire nont, risant, comme des folies (celles fétoriet, de sa grice à filer. Camille meine, un bisili du village, A ototes fisson nat chémanda; Et son curé, fort discret personnage, As èspers saus peus acycords.

One devenoit cependant Hippolyte? Bien triste étoit et bien inquiété. Se consolant à faire la visite, Vingt fois par jour, du portrait ench Frais et vermeil il le retrouve encore; Hors certain jour qu'il vit à ses attraits Prendre conleur telle que prend l'aurore One le soleil talonne de trop près. il en soupire, il en est an supplice : Sa face en change et devient d'or bruni. Ainsi que ceux qui prennent la jaunisse, En regardant un teint ou'elle a iauni. Mais sa frayeur fut bientôt dissipée; Il en fot quitte à ce coup pour la peur : La court moment rendit à sa poppée Toute sa grâce, et le calme à son cœur. Pour abrézer (car aussi bien mon conte Est un peu long), par un courrier exprès, De son amout Camille apprit la honte A son époux. Il n'en plaignit les frais. A l'Empereur de la guie aventure Fut rendu compte. An valoqueur fortuné Il adjugea le prix de la gageure; Des fiefs d'Anseaume il fut ensaisiné, Fortune en tout à Camillo propice. Après vertu la combia de bonheur, Et l'Empereur pria l'Impératrice De la choisir pour sa dame d'honneur. Le prisonnler sur vieille haqueuée. Conduit au camp, et pour fon réputé, Fut promené tonte une matinée Parmi les rangs , la quenouille an côté. Faiseurs de vers tronvèrent de l'étoffe Pour divertir les enfants sans souci, Certain privois: sur cette catastrophe. Fit deux complets qui se chantoient ainsi:

Dans l'art de plaire Anseaume est plus habite Qu'aucun amant dont l'histoire ait parté. Filez, filez, chevalier de Camille; Auarés d'Omphale Uercule a bien filé.

Cœurs enflammés, cherchez-vous un modèle? Qui micux qu'Anseaume alla jamais au fait? C'est là l'entendre, et là ce qu'on appelle, En bon français, filer l'amour parfait.

Déshonoré, le rival d'Ilippolyte, Pour n'écouter ces chants injurieux, Vida le camp et se rendit ermite, Comme le diable alors qu'il deviat vieux. Cent ans et plus, pucelles, par la France, A chevaliers chantèrent ce refrain, Lorsqu'en amour prenoient quelque licence : Filez, filez, et vous aurez du pain.

Jeunes beautés qui ne faites une naître . Et commencez à nous faire mourir, Par ce récit je vous donne à connoître Ouand et pourquol commenca de courir Un vieux proverbe; il n'est pas inntile Oue le sachiez, S'il arrivoit un jour Qn'on yous poussalt, ainsi qu'oo fit Camille, Gagnez da temps , faites filer l'amour, J'ai vu des forts attamés en tumplte. Par les tenants hien lichement rendus, Où, résistant à la première insulte. Les assaillants se seroient morfondus. Jadis préchois moins sévère doctrine. Lorsqu'à beautés je parlois sans témoir Ans m'ont changé; comme a dit feu Bacine Après Pétrarque : autres temps , autres soins, Quand vicux renard ne put, par son adresse, Sortir des lacs sans sa queue arracher. Aux renardeaux il ailéguoit sans cesse Vives raisons pour se la retrancher. Mais concinons : trève de badinage. Tendres beautés, arrêtez votre choix Sur la vertu : quand on est belle et sage. On pent compter mi'on est belle deux fois,

# LA CONFIANCE PERDUE,

OU'LE SERPENT MANGEUR RE KAÎMACK, ET LE-TURC SON POURTOYEUR.

Les Türes font si grand ets d'une certaine fable, Que la pièce à leur gré tient presque du divin ; Conte blue cependant, et bleu d'un bleu tarquin, Bitarrement pensé, heurisot le vraisemblable, Et pis que tont cela, plus long q'um jour sans pain; Mais an défant de l'agréable Qui n'en est pas le beun côté,

Peut-être pourroit-on le tronver supportable, En se fixant à sa moralité. Enfin passable on non passable. Voici ce qu'à peu-près on m'en a raconté.

Dans le coin d'un faubourg de Pruse, en Bithynie, Demeuroit à l'étroit un panvre Musulman, Bon homme, de qui la manie Étoit de calculer les mots de l'Alcoran, Et d'en savoir par cœur toute la litanie,

Sans Herer plus hant d'un cran Son étude ni son géule ; Du reste, quant aux moeurs, réglé cou Et si dévot, que dans le voisinage Il servoit de modèle à lons les vrais crovants, Il avoit femme aux yeny noirs et brillants. Belle, bien falte, égale, douce, sage ; Pour cooper court, femmes aimable en tout sens, Et qui l'aimoit ou ne peut davantage : Puis , comme on sait , dévots et pauvres gens , Pour bonorer l'état du mariage, Sont la plupart de grauds faiseurs d'enfans. Aussi Mahmoud ( c'est notre personnage ) Eu mouloit-il an moins un tous les ans. Or une année il advint qu'en un temps, Temps de grossesse, où femmes de bon sens Quelquefois paroltront folles à triple étage, Tant leurs goûts sont extravagants. La sienne eut une envie, on plutôt une rage,

De ther d'un certain listage Q'onn passens en turc du solmanck, 
13 di, districted, un freu duns Fentemax. 
Qui un actievers et anni stree, je spare. 
Sans ne regardire, an nicole; 
Qu'il y paction s'anni stree, je spare. 
Mon chen mart, unet chier bau, innou espoir. 
Film-anni hamper di altanche ce tofer 
Cas self o' ferin-del; je vendreis de pouroler; 
Cas self o' ferin-del; je vendreis ne del the je 
Cas ferin del del certain, un biancer, the de presente courge; 
Cet ferin leis clerche, Cerconista, if Chie. )

Si te grattant periout où le haserd vondra, Tu nous allois planter un morceau de fromage Drois sur le hout du nes du poupon qui viendra! • La pautrette, à ce badinage, Sourit, pirit patience, et pourtant sonpira. Dès la poliute du jour Malmand Iul tint parole, Choolis un natta bien écure.

Observe bien tes mains; car, dis-moi, quel dor

Et court, ou pluiôt vole, An loitage tant désiré. Mais en aloitage tant désiré. Mais en aloita t'ill fut Enle, Pour le boitent Vulcain on Peût pris au retour, Lorsqu'd vint à passer par une lougue plaine, Dont le solell faisoit un four.

Heureusemeit nu bont il vit nuc fontaine Rencognée à l'écart dans un petit létour, Et töut elopin clopant s'y rendit avec peine. Son bassiu regorgeoit d'une ean riante et saine; Des gazons émaillés l'ornolent tont à l'éntour; Un plane l'ombrageoit par son vaste conlour, Et les zéphyra su frais, saus agiter l'arène, Luttoient si joliment contre le chuid du jour, Qu'au murmure de l'onde et de leur douce haleline, Tout sembloit dire en ce séjour ;

Tout sembloit dire en ce séjonr; « Ou dormez, ou faltes l'amour, s Faire l'amour l' Mahmoud n'en moit peint envié; Quand même il aurolt eu de quol;

Mais nui bieu de dormir, et plus que de sa vie : Aussi tout étendu dormoit-il comme un roi. (Posez le cas qu'un roi dorme mieux qu'un autre homme :

J'en pense an rehours, quant à mol. ) Quoi qo'il en soit, tandis qu'il dépêche son somme, Un gros serpeut goulu, d'allieurs fort blen instruit, Dout l'arbre creux formoit le gite.

En dégringole à petit bruit,
Mange le kalmack et remoute an plus vite,
Et juste dans le plat d'étain

Qu'avoit mis le dormeur auprès de son orellle, Laisse tomber un bean sequin. Le Turc ouvre les yeux à ce son argentin, Regarde, se les frotte, et si fort s'émervellle,

Qn'il doute s'il dort ou s'il veille, Ne pouvant concevoir al por qui ni par où, Dans un lieu si désert, in levolt telle chance, Quand l'animal, passant la téte bors du trou, Se dresse, se rengorge en serpent d'importance, Sillie pour l'avertir, et jui dit: « Cher Mohmondi.

D'un petit alr de connoissance, Vraiment ton kaitunck étolt de fort bon goût; Il y pacoit, je crois, à ma reconnoissance : En effet, j'en suis si content,

One si tu me promets de garder le silence, Et de m'en apparter changie matin matinat, Un sequin tous les jours sera la récompense. » Notre bomme, qui de peur étoit quasi pertius, A de si doux propos, si richement conçus, Se dégourdit, se kee, et fait la récrence, Promet du secret tout et blus

A l'illustre animal, qu'il traite d'Excellence (Beaus tirre de tont temps soivirent la finance), El, dérenu léger, de nouveau revournt Chercher du kalmack pour sa chère fesselle, Savoir sor sou retard ce qu'il dit à la belle, Quelle fui son ceusse, et comme on le reçut, il n'en 159 holt parlé : c'est pour moi lettre dose.

Il n'en 154 point parlé : c'est pour mol lettre close
Mais, de retour à son taudis;
Aussiét la premètre chose
Fui le corps contre terre et l'âme ao paradis,
De reudre grâce au cél de sa bonne aventure;
Puis en digne patron des zélés osuanlis,
« Grand Mabomet, dil-li, pourva que ceci dure
Sculement cing ans accompils,

Je te jure d'aller à ces lieux ennoblis Par ta naissance et par la sépulture. Oh! pour mol quellu joie inénarrable et pure . Si je puis sur ce point contenter mes désirs l Oui, la Mecque, Médine , objets de mes soupirs , Dont au seul nom mon cour tressalle d'allégressé , Je vous irai voir, j'en fais vou.

Si ce bon serpent du bou Dieu Durant cinq ans tieut sa promesse, » Et de fait, ce temps révola, Il étoit à partir déjà tout résolu,

Lorsqu'en s'y préparant an article l'arréte : Il souge qu'il va se priver D'un sequin chaque jour : la rente étoit bonnête ,

Et méritoit bien d'y réver.

Mais, en fait d'intérêt, un manant, une bête,
Inventifs en moyens, savent mienx les trouver
On homme du monde et bonne tête.

Qu'nomme du monde et noune text.

Voici le tour qu'il prit pour sociti d'embarra : 
Il s'en fut au serpent, comme un frère à la quiet.

Le col tors, l'euil bluisé, marchant à petits pute, 
Lui fit, d'un tou piteux, une adroite requete.

Sur son ven qui le trouble, et, demi-prosterné, 
Finit en le prinat, avec très-bamble instance;

De permettre au'Ossain, de ses enfans l'ainé:

Garçou de vingt ans, bien tourné, Sage, discret, fidèle et plein d'intelligence, Eût l'honneur, pendant sou absence,

De lui porter le déjéliné.

Le reptile d'abord, par un air rufrogné.

Pour tout ce beau projet marqua sa répugnance,

Et, loin d'y consentir, au vicillard étonné

Fit cette verte remontrance : « Pauvre homme, lui dit-il, quel désir effréné Te prend si follement de courir à ton îge? Sur quol, pour ton salut, plus vif qu'illuminé, Fondes-ta le besoin de ce péleritage? Mahomet, me dis-tu, l'a lui-méme ordonné : Oui; mais non pas à toi, par l'hymen euchainé, Prends l'esprit du prophète, et lis bien ce passage; Ni sa loi, ni ton vœu si mal imaginé, Ne sauroient te contraindre à faire un tel voyage, Va, mon ami, crois moi; dés tiens environné, Crains Dien, sers le prochain, et veille à ton ménage, Volla l'essentiel , le reste n'est qu'usage Bon on manyais, anivant qu'il est subordonné Aux principaux devoirs un ton état t'engage. A l'égard de ton fils, que tu dis si bien né . C'est de tous tes pareils l'urdinaire langage.

Chez eux l'amour-propre Incarné
Toujours dans un enfant offre une belle image; Un père en lui s'admire; et; d'un œil fasciné, Se contemplant dans son nuvrage;

Par ses propres défauts souveut le trouve orné. Au reste; pourtant je reux croire Mérite Péloge et la gloire
Dont tum et làs calonimé;
Mals, le tout bien examiné;
Il ne me couvieut pas, cu saîne politique,
De me livrer ainsi, mol, serpent suramné.
A jeune adolescent au menton cotonné.
Le veux un houmne fait, et dont la barbe pique;
Tu m'extensis, souge-sy: hon soir, point de réplique.
Mahmond, de ce sermon interdit, consterné.

Mahmond, de ce sermon, interdit, consterné Eu petit héat obstiné, Jugea le premier point tout-à-fait hérétique, Et, comme père un peu berné.

Qu'à tontes les vertus le tien disciplis

Trouva le second fort caustique.

Mais il sait prudemment contenir sou chagrin,
Car, s'il se fiiche, adien la rente du sequin,
Ou le vovage de la Mecque.

Pour venir donc à bout de son pieux dessein, Et conserver son hypothèque, Il retourne à la charge, et fait tant qu'à la fin,

Par son importune prière, Le serpenit, malgré sol, consent que le blondin Exerce apprès de lai l'Office de laithère. Bart de ce succès, il vous part de la main, Vient tout dire à son fils, lai montre la manière De servir en secret la bête familière

Qu'ils vont voir dès le lendemain; Et, pour être pins sûr qu'il saura son chemin, Et retrouvera bien le plane,

Il I'y conduit encor trois jours à même fin ; Puis titus deux petits sacs mettant tout son frusquin S'en va joindre une caravane. Bon voyage au vieux pélerin, Laissons-le à sa façon, monté sur son roussin,

Courir à la béatinde, Et voyons à présent ce que va faire Osmin. Le serpent, sonçonneux et fin , Pour se guérir de toute inquiétade, Avoit , en l'acceptant, exigé par présade Que , s'il voloit toujoins' étre son hien-dimé,

Il ne viendrolt Jamais àrmé.

\*\*L'em , que sous sa śnilinde

\*\*Son kalmack serolt porté;

Et que lui pour voyeur se dendrolt écarté.

Tandis que lui repulle, en pleine quiétude,

\*\*Mangeroit à sa volonté.

Tout cela fut promis et fut exécuté, Pendant près d'une année, avec exactitude. Mais le temps à la longue engendre l'abbitude, L'habitude conduit à la sécurité, Et souveut celle-ci mène à l'ingratitude, Alnai que l'inhant, par son trop de bonté, En fit une épreure bien rude; Car a'étant démenti de sa rigidité
En faveur de la mine prude
Et de l'air de simplicité
Dont l'hypocrite Osanin s'étoit fait une étude
Pour masquer sa perversité,
Il lui donna la liberté

D'approcher, et fat même encore assez facile Pour a'en laisser toucher en toute privanté. « Oui-da, dit à part sol ce cœur de crocodile, Un jour qu'il l'avoit bien flatté,

Puisque vous êtes si docile , li fant mettre à profit votre docilité ,

Et nous verrons un peu, monseigneur du reptile, Ce que tient votre coffre-fort. Depuis plus de six ans, tous les jours il en nort Sequins d'un très-bon poids et meilleurs qu'à la ville;

Mais comptez que tlemain vous serez mis à mort, Et qu'à vous succèder je serai fort habite. C'est bien à vous, ma foi, bête rampante et vile, A jouir d'un si grand trésor.

L'orn'est fait que pour l'homme, et l'homme est fait pour l'or, L'un sans l'autre en ce monde est un étre inutile; Tant pis pour un père imbécile

Si, pouvant s'enrichir, il est tlemeuré gueuv.
Foible d'esprit et acrupuleux
Ne sont que des mots synonymes. »
Osmin, ainsi frappé de ces belles maximes,
Forme déja mille projets.

Il aissoit he grandeurs, he jouvenceuns, he dames, Et tous les plaints à l'exche.

- le reux d'abord, diel I, épouser quatre fession de Aroi étax cents deveaux, as moisa trente dodikta. Cont valets, six sérails, dit ou douze chiffitha, Le reule à l'aveaux i ç je fernid e over de triffitha, Le reule à l'aveaux i ç je fernid e over l'about par Qu'in me verra poet-étre un éte première Pachas; per d'abuperen le reule d'about de l'about de l'en c'abuperen de l'affect étais i diver Qu'il vira dermit non plus, d'arrant toire lu mit, que pacche à viege ana, ha viellé de son noces;

Mais, sitt que l'aurore luit, Ses mains avides et féroces Brillant déjà de s'assouvir Du sang qu'il croît verser, de l'or qu'il veut ravir, A sa ceintere il s'arme d'une hache, Sous sa pelisse adroitement la cache, Porte au serpent du kalmanck

Une fois plus qu'al Tordinaire.

Et hui dit: « Monseigneur, selon notre almamach.
C'est anjourd'hui Beiron; j'ai cru pouvoir vons plaire
En vous y faisant prendre part.

L'an passé, comme un sot, je n'osai pas le faire; Excusez si je sens ma faute un pen trop tard; Au surplus je voudrois, en l'avouant sans fard, Ponvoir plus dignement vous témoigner mon able; Mais que vous présenter? La nature, ni l'art. Ne m'offrent rien à votre égard De plus enquis que cette bagntelle. » Par ces mots empiellés le doucerpur rafard

De plus exquis que cette bagateite. »
Par ces mots emmiellés le doucreux cafard
Enjéle de façou le repile richard,
Que celai-ri charmé de tout le remercie,
Et barbotte, en mangeant, quasi comme un canard,
Alors ce déloval, vorant qu'il officie.

Sans l'observer d'aucun regard, Lui décharge un fenalant; muis, que ce soit hasard, Ou céleste bonté des forfaits ennemie, Norre neille latte avertie

Notice again left average.

Notice comp. is of beginning to state a Pricers, vide ic comp. is of beginning to state the given per fine for the given per fine for the given per fine for the given per fine to regular the given to fine given per fine the given per fine given per

Au fond des enfers avoit fai. Quelqu'un le reconnut; son l'emporta chez lai. Où tous les voisins se rendirent. C'étoit de la maison l'espérance et l'appui. On peut s'imaginer ce que dirent et firent Les parents désolés dans leur premier transport;

Jamais douleur ne fut plus vive.
Mais tandis qu'en hurlant lis déploreient son sort,
voici qu'à point nommé notre Mahmoud arrive.
Quel spectacle pour lui 2 quel retour 1 quel abord 1
Il en tombe presque en foiblesse.

Du peu qu'on sait du cas on lui fait le rapport, Et chaque mot qu'on dit le péaktre si fort, Qu'll s'arrache le poil et rugit de détresse. • Yraï Dieu, quel bon pops! Voyez quelle tendresse! » Se disoient les voisins. Ils n'étoient pas au fait :

Lui seul sait où le bât le blesse; Va que, saintement fou, par un zèle indiscret Qui fournira peu de copies, Et comptant sur son Gie qu'il crovoit si parfait,

L'agant cui son de la trout son point fait,
L'ayant tout mis en œuvres pies;
En sorte qu'accablé de regrets infaits,
De ne voir dans ses sacs, si dodas à la mine,
Que des collichets et des haillons bénits,

Que des colifichets et des haillons bénits, Qn'il avoit rapportés du tombeau de Médine,

Il plaint bien moins lè mort qu'il ne foit les vivants; Car pour lui, pour sa femme, et neuf on dix enfants. Tout cela mis au pot eût fait maigre enisine. \*

Que devenir dorénavant Avec sa nombreuse famille. Si son bienfaiteur le serpesit

Ne la nourrit et ne l'habille? Après donc quelque temps passé dans les douleurs . A ses dépens plus sage, enfin il les surmonte, Va devant l'animal répandre force pieurs,

Lui porte da laitage enjolivé de fleurs, Croyant y bien trouver son compte.

Il s'informe de tout : l'animal le lui conte Juste de point en point; pais, faisant le plongeou, Plante là mon picureur avec sa conrte hoote. Mahmoud, au désespoir d'un si dur abandon, En vain prie et gémit, tendrement le rappelle, Traite son fils d'ingrat , de monstre , d'infidèle ,

Maudit su mémoire et ses jours... · Mais moi , pauvre innocent , qui t'honore , qui t'aime, Pourquoi, lei crioit-il, me fuis-tu comme un ours? Nous étions tant amis, sovons-le éneor de même, Et de notre marché renonvelons le cours, « Le reptile, inflexible à tous ces beaux discours. Aussi soûl de le voir que dégoûté de crème, Par ee trait simple et vif a'en défit pour toojours : · Amis? soit, j'y consens, mais au moins d'une lieue; Car pour de près, vois-tu, crois ce que je te dis : Tant qu'il te sonviendra que l'ai tué ton fils, Et que je penseral qu'il m'a coupé la queue, Nous ne pourrons jamais être de vrais amis, « Dès que la confiance est une fois perdue.

Ne comptez plus de la revoir. On peut, par amitié réelle ou prétendue, En montrer le fantôme et le faire valoir : Mais que du fond du cœur elle soit blen rendue . Cela passe l'humain pouvoir.

# vene

POUR METTRE AU DAS DU PORTRAIT DE BONTEMPS, PREMIER VALET DE CHAMDRE DU ROI,

Vivre en faveur sans ostentation; Faire du bien seulement pour le faire : Être équitable au poids du sanctuaire; Joindre au bonheur la modération; N'être jamais à personne contraire, Mais d'obliger saisir l'occasiou : Prendre les arts sous sa protection ;

En beau chemin, content du nécessaire, D'accumuler fuir la contagion : Ce sont sentiers que peu d'hommes battirent Sans s'écarter, et plus de cinquante ans : Ce sont vertus qui de la conr sortirent Le même jour que trépassa Boutemps,

# **ÉPITAPEE** DE W. LE MAROUIS DE CRÉOUL.

Par le dieu des combats à l'houneur immolé, Dans le milieu de sa carrière. Créqui, dont on a tant parlé, Créqui n'est qu'un peu de poussière, S'il efit encor vécu, que de faits éclatants Auroient enrichi nos histoires! Mais au lieu de compter ses ans.

La Parque a compté ses victoires.

## MOBALITÉ.

Jouissons , bergère , Jouissons du temps : Sa course légère Entrafue les ans. Après leur printemps, Tout n'est que chimère. Que douleur amère, One regrets cuisants. Jouissons, bergère, Jouissons du temps ; Ce lien solltaire Est propre an mystère Des amours contents : Le soleil éclaire Moins qu'à l'ordinaire : See feux complaisants Forcent à se taire Ta pudeur austère. Jouissons du temps. Jouissons, bergère.

#### AUTHW.

Toi qui sais que le temps, si léger à la fuite, Échappe à nos désirs, Tu remets à demain, quand je te sollicite De goûter les plaisirs :

De goûter les plaisirs : Qu'il est lent à venir ce demain ridicule ! En quels lieux se tient-il ?

En Norwége, en Guinée, aux colonnes d'Hercule,
A la Chine, an Brésil?

Contière à ce demain te donne confiance?

En as-tu caution?

On peut la discuter, et pour ton espérance
Je crains l'éviction :

Parmi tant de délais, j'aperçois la vielliesse Qui te litre à l'ennai; Demain n'est qu'un mage, Acanthe; et la sagesse Vent qu'un vive aujourd'hol.

AUTHE

#### ....

Amir, ne cherchous point dans la philosophie De quol nous consoler de nos phisiars perdus : Malheur à l'esprit qui a' y lie. Et c'est le vral chemin de consumer as vie En soupirs éternels et regrets assidus. Aux voloatés du sort pour ajuster la nôtre, De ce qu'il nous réfase étoufions le désir : Bien ne fais (aublier l'absérac étu mbisis

Comme la présence d'un autre.

#### AUTRE.

Un économe régligent;
Pert par saurais saimque (poisser la finance;
La vicleur peut en tou absonce
Rompe res couffe-érot et piller tou argent;
L'alquire des aistons resdra tou chang stérile;
Le des cassanest et sanisons de la l'ele et consumert et manitou de la richarrerent;
Sur les troupeux trombreux les loups a'acharrerent;
Va banquier l'andiaeux de firs hangerent;
Tes vaisseux, par l'orage écartés de leur route,
Sur les érons les briserent;

Pour te mettre à couvert d'une atteinte importune, Fais du bien ; hête-toi . Damis :

# Hors ce qu'on donne à ses amis.

Tout est sous le pouvoir de l'aveugle fort

Aux jardins de Paphos dépouillés de leurs charmes On ne voit plus de danse, ou n'entend plus de chants : Les Grâces sont en deuil, Vénus se fond en larmes ; L'Amour a pris la Clef des champs :

On promet un baiser de la reine des belles, A qui du fugitif lui donnera nouvelles, Non pas de ces baisers qui valcain l'enfamé Elle donne à regret en présentant l'oreillu, Mais de ceux qu'Adonis, si tendrement nimé, Obinit de sa bouche verneille:

Venet, remet, décsse, et voyet dans mon cour Les funestes effects de sa cruelle flamme; Voyet avec quelle rigueur Il fait le dégit dans mon âme; Il vint ches moi se reposer; Le repos qu'il y prit, le perside me l'ôte: Délivres-moi d'un pareil hôte, Et le vous quitte du haiser.

# ÉPIGRAMME

SUR LA SATIRE DE ROILEAU CONTRE LES FEMMES.

Menacé d'un écrit fatal à son empire, L'Anour, depais dix ans, a le cœur affligé : Elle paroR enfin, cette froide satire; Amour, cossolez-rous, le beau aexe est vengé.

#### ÉPIGRAMME.

Dans folle noise, un badand de Paris
D'un coup de pinte cut la iéte ferue.
On le panseit i Boussoit de basis cris,
Qui s'entendoient des deux bouss de la rue.
Lors, dit le maître, on domer-mot coupé,
Da laisez voir, pour faire bonne cure,
Si le cerven un éest point endomangé :
Ouvrer ne puis aus souder la blessure.
Helds I montsleur, dit le paure blessé,
Cet teupos perda de cherchee ma cerveille;

De ce tourment teuez-moi dispensé; Brin n'en avois lorsque je pris quereilé.

# AUTRE.

Tu me dis que j'épouse Claire, Et qu'elle a des louis l'un sur l'autre entassés : Damon, Claire est trop vicille, on ne l'est pas asset : Vingt ans plus, vingt ans moins, je ferois son affaire.

# AUTRE.

One Pernelle est contredisante! Qu'il faut chèrement acheter Cinq ou six cents écus de rente Oue d'elle j'espère hériter! A toute heure elle fait la moue Et contrôle ce que je dis : Quand je plaisante, je médis; Je suis un flatteur, quand je loue: Un fanatique, quand je lis; Un dissipateur, quand je jone. Si ie suis gai , le suis un fou: Si je suis triste, un loup-garon; Elle me tourne en ridicule . Si j'ai parfois bou appétit; Si l'en manque, ma vieille dit Que c'est un reste de crapule : Vais-je à l'église fréquemment, Je suis taxé d'hypocrisie : Si je n'y vais que rarement, Je suis entiché d'bérésie : Pour mol j'y perds l'entendement. Un jour je lui disois : Ma tante , Tout yous déplait ; tout yous intrmente . Quand aurez-vous contentement?

Quand? reprit-elle: au monument; Et pour moi la mort est trop lente. Lors lui prit un éteruûment. Sur quoi je lui dis bonnement, Mais de grand cœue: Dien vous contente!

#### AUTRE.

Dans un endroit obscur passant avec Gephise, Un amant trop discret lui disoit d'un tou doux : Quelle commodité, trop aimable marquise, Pour une amoureuse entreprise,

Si c'étoit une autre que vous!

Lors d'un souris moqueur insultant au coupable,

Et les yeux allumés d'amour et de courroux :

Oui, la commodité, dit-elle, est admirable,

Si c'étoit un autre que vous,

# AUTRE.

Paul , qui s'érige en auteur . Donna dimanche une féte, A deux pistoles par tête. Chez un excellent traiteur. Du récit d'un long ouvrage Ce beau festin fut suivi: Le convive à chaque page Exclamoit comme rayl. Blaise dit tout has à George : Vous mentez tous par la gorge : Cela n'a rien de ninuant. George répondit à Blaise : Tais-toi , critique choquant : D'accord : c'est une fadaise ; Mais, si sa pièce est mauvalse. Son repas est éloquent.

# VERGIER:

# M. DE LA FONTAINE A M. VERGIER.

értrre.

1697.

C'est pitié, monsieur, que de nous autres mortels : nous avons beau nous munir de préparatifs coutre les attaques des passions, elles nous emportent à la première occasion qui se présente, comme si nous n'avions fait aucune résolution de nous défendre. Voilà un commencement bien moral, je pe sais si la suite sera parcille. Qu'avoit à faire M. d'H..... de s'attirer la visite qu'il eut dimauche, et que ne m'avertissoit-il? Je lui aurois représenté la foiblesse du personnage, et lui aurois dit que son très-humble serviteur étoit incapable de résister à une fille de quiuze ans, qui a les yeux beaux, la peau délicate et blanche, les traits du visage d'un agrémeut infini, une bouche et des regards... je vous en fais le juge, sans parler de quelques autres merveilles sur lesquelles M. d'H.... m'obligea de jeter la vue. Oue ne me fit-il la description tout entière de mademoiselle de B..., je serois parti avant le diner; je ne me serois pas écarté de trois lieues comme je fis, ui n'aurois pas été comme un idiot me jeter dans Loure. e'est-à-dire dans un village qui u'en est éloigné que d'un quart de lieue, et plus loin de Paris que u'en est Bois-le-Vicomte. J'avoue que la pluie me fit arrêter plus de deux heures à Aunoy. J'étois encore à cheval qu'il étoit près de dix henres du soir ; et uu laquais, le seul homme que je rencoutrai, m'apprit de combien l'avois quitté la vraie route. Il me remit dans la voie, en dépit de mademoiselle de B..... qui m'occupoit tellement, que je ne songeois ni à l'heure ni au chemin, si bieu que, ne pouvant gagner Paris, qui étoit à plusieurs lieues , il fallut giter au village. Vous vovez, monsieur, que sans la visite qu'elle vous fit, je n'aurois pas eu un glte, dont il plaise à Dieu de nous délivrer. J'eus beau dire l'Oraison de saint Julien, mademoiselle de B.... fut cause que je conchai dans un malbeureux hameau. Elle m'a fait

consumer trois ou quatre jours en distractions et réveries dout on a fait des coutes dans tout Paris. Vous conterers, s'il vous palit, à la campagne l'Iliade de mes malheurs. Non que je vesille vous attrister, tous tent que vous étes; quand je le voudrois, on ue plaint guère les gens de mon âge qui tombeut dans ces criveurs.

> Ma lettre vous fera rire. Je vous entends déjà dire, Cet homme n'est-il pas fou? Dans l'entreprise qu'il tente, Il est plus près du Pérou Ou'il n'est du copur d'Amarante.

Amarante est jeune et helle :

Je suis vieux sans être bean,

Et vais pour queique cruelle

M'embarquer tout de nouveau.

Plus je pense en mon cerveau

De combien pen d'apparence

Vous avez raisou d'en parler ainsi . l'en conviens .

Seroit pour moi l'espérance De la toucher quelque jour. Plus le vois que c'est folie D'aimer nymphe si jolie Sans être le dien d'Amour. Amaraute et le printemps Out un air qui se ressemble : Voici comme je prétends Que l'on les compare ensemble. Par les lis premièrement l'entanc le parallèle, Et soupçonne aucunement Ceux on'Amarante recèle. Je suis trompé si son sein N'en est un plein magasin : Le mal est que ce sont choses Pour yous et moi lettres closes,

Nous sommes simples mortels;

\*Vassiras (Jacques), né à Lyon en 1857, vint fort jeune à Platis son caprit agrédité et ses monètres polles pour les platies d'autre morans évocordant fort au auyen qu'il pour les platies; il le quitta pour la carrière des merse. En 1800, Gobret lui décana une place de commissaire-ordonnateur dans la marine; quelques aunres après, versier la tomme érafédent de conseils commerce à le comme érafédent de conseil de commerce à le commerce de la conseil de commerce à le commerce à le commerce de la conseil de commerce à le commerce de la conseil de la conseil de commerce à le conseil de conseil de commerce à le conseil de conseil

Dankerque; mais cette voluptueux nonchalance, qui avait pur lui aint d'attriste, l'empéch d'arrivre à de plus lauts semples, et de s'adonner nome ééreuennent. Le poètie qui laintil bencoup; car le plaisir qui révaltat pour lui d'une occupation régulière lui semblas béraldi dépouvre d'une partie des on charme. Le 23 dois 1729. Vergier fut assassaint d'un cop de pissolet; à minuit, rue du Bouts-de-Monde; il revenait de souver cher un de ses units.

Il faut offrir des autels A ces lis ; nui diadéme N'est digne d'en approcher, Bien moins encor d'y toucher, Et crois que Jupiter même, Tout Juniter qu'il se dit. N'en auroit pas le crédit, Saus l'hymen et son attache. Ces endroits délicieux Pour nos mains et pour nos yeux Ne sont pas faits, que je sache, Ope ne suis-le de ces dieux Nommés rois en ces has-lieux ! Bientôt nour moi ces deux titres. A la belle dédiés. Se verroient mis à ses pieds : Et vous bientôt vous auriez Le revenu de deux mitres : L'une est Saint-Germain-des-Prés. L'autre est Saint-Denis en France. Voilà votre révérence Ayant musique, où l'on va Plus souvent qu'à l'Opéra : L'on n'y reçoit que les bonnes Et les bonnétes personnes, C'est à vous sagement fait : Hélas! ce n'est qu'un souhait! Votre table est renversée. Votre marmite est cassée : Peu chauceux, et vous et moi, Nous n'avons eu de nos vies, Moi , l'encolure d'un roi . Ni vous celle, en bonne fol. D'un homme à deux abbaves. Pour revenir à pos lis. lis sont relevés de roses. Ceux-là sont nouveau Benris. Celles-ct sont frais écloses. Icl la comparaison De la nouvelle saison Cloche un peq, je vous l'avoue, Et la beauté que je loue, Par ses trésors éclatants. Fait houte à ceux du printe Comment pourrai-je décrire Ses regards si gracieux? Il semble, à voir son sonrire. Oue l'Aurore ouvre les cieux. Il faut aimer Amarante D'une ardeur persévérante : Adieu, velages amours. Scion l'objet, la constance; Celle-ci. l'en ai crovance.

M'arrêtera pour toujours. Si ceci plati à la belle, Dites-lui que tes neuf sœurs Mro politica que tes neuf sœurs Mro pleties anas de douceurs. Cette saison pristantère Ne sera pas la dernère Des comparaisons qu'a mour Va minspière i sa cour. Une autre fois , je l'espère, Je feral, moy cunant Dieu, Quedque reine de Cythère D'Amarnante de Besualieu.

Je n'ai pas besoin de vous exhorter à prendre la chose un peu moins tragiquement que ne le porte mon aventure. Il me semble même que ces vers-là ne sont nullement tragiques. Yous pourrez vous en moquer tant qu'il vous plaira, je vous le permets; et si cette jeune Divinité, qui est venue troubler mon repos, y trouve sujet de se réjouir, je ne lui en saurai pas mauvais gré. A quoi servent les radoteurs, qu'à faire rire les jeunes filles? Si mademoiselle de G... est encore à Bois-le-Vicomte, je vous conjure de lui dire de ma part, que sa présence doit avoir fort embelli un lieu anquel je ue croyois pas qu'il se pût rien ajouter. Vous ornerez ce discours des choses les plus gracieuses que vous pourrez, et que vous jugerez les plus convenables à une personne que les Gràces ne quittent point. Je suis, etc.

#### RÉPONSE

DE M. VERGIER A M. DE LA FONTAINE.

N'en soyez point en peiue, monsieur, le récit de vos malheurs n'a point fait verser de larmes : on a eu sur cela tonte la fermeté que vous pouvez désirer; et il n'est pas jusqu'à mademoiselle d'H.... qui, toute bounc qu'elle est, n'en ait été divertie; caufin tout le monde en a ri. personne n'en a été surpris,

Que vous vous trouviez enchanté
D'une beauté jeune et charmaute,
L'aventure est peu surprenante.
Quel âge est à couvert des traits de la beauté?
Ulysse, beau parieur, ni moins vieux, ni moins sage

Que vous pouvez l'étre aujourd'hui, Ne se vit-il pas, malgré lui, Arrêté par l'amour, sur maint et maint rivage? Qu'en quittant cut objet, dont vous êtes épris, Sur le choix des chemins vous vous soyez mépris L'accident est encor moins rare ;

Et qui pourroit être surpris Lorsque La Fontaine s'égare? Tout le cours de ses ans n'est qu'un tissu d'erreurs,

Mais d'errenrs pleines de sagesse; Les plaisirs l'y guident sans cesse Par des chemins semés de fleurs. Les soins de sa famille, et ceux de sa fortune,

Les soins de sa famille, et ceux de sa Ne causent jamais son réveit ; Il laisse à son gré le soleil Onitser l'empire de Nentane ;

Il dort tant qu'il plast an sommeil.

Il se lère au matin, sans savoir pourquoi faire :
Il se promène; il va sans dessein, sans objet,

Et se couche le soir, sans savoir d'ordinaire . Ce que dans le jour il a fait. On s'étonne seulement, monsieur, que vous ne vous soyez égaré que de quatur l'ieurs; selou l'ordre et selou les jois du mouvement, étant une fois étranié,

seion les lois du mouvement, étant une fois ébraulé; vous devire aller ur le inôme ligne tant que terre et vous éveire aller ur le inôme ligne tant que terre et votre cheral aurrient pa vous porter, ou du moins inqu'à ce que quelque murrille (oppacé à votre passage, en vous beutrant, vous fit changer de route; et cette présence d'esprit doit désormais vous justifier des distractions dont on vous accuse. En parlant d'Ulysse, j'al fait réfléxion que le titre

d'Odyssée contiendroit peut-être mieux à vos aventures que celui d'Iliade que vous leur donnez; et les erreurs de ce hiéros ne me paroissent pas avoir peu de rapport avec votre voyage. Je ne trouverois qu'une différence entre Ulysse et vous;

Ce héros s'exposa mille fois au trépas; Il parcourut les mers presque d'un bout à l'antre, Pour chercher son épouse et revoir ses appas; Oucls périls ne courriez-vous pas

Queis periis ne courriez-vous pas Pour vous éloigner de la vôtre?

Mais la difference est petite, et il fallott bien que ette comparsion et le sert de toutes is autres, c'ext-d-iler qu'elle clechalt un peu. Vous étes bien plus jance dans les vierces. Celle du printeruge est charmante et celle de l'aurere est riante au possible. De la compartie de la c

De votre muse ravissante Les chants, les discours séducteurs, Apaiseront par leurs charmes flatteurs , Cette tempéte menaçante : Un encens bien moins précieux

Un encens hien moins précieux Que n'est celui que votre main présense, Calma cent fols la colère des dieux.

Après tout, monsieur, c'est bien le moins que je doire à vos présents que de vous en renercier. Vous étes le premier homme du moude pour les chiterent en Espagne; et puisque von réveries sont si agréables, je ne m'étonne pas que vous vous y plaisier tant. C'est un mal qui se communique; et je vous avous qu'en lisant votre lettre, je n'ai pu mo défendre d'y tomber.

Tout indigne que je me sens Des biens que m'ont donnés vos songes , Fai quelque temps abandonné mes sens

A de si doux et si plaisants mensonges. Déjà mon esprit prévenu De vos riches bienfaits régloit le revenu;

Déjà dressant des équipages , Je me donnois jusqu'à des pages ; Et digne nourrisson de l'aise , du sommeil , Je me trouvois d'autres vertus encore .

Yertus des abbés seulement,
Et que tout autre humain ignore.
Mais enfin, en moins d'un moment,

La raison, qui nous sert bien moins à nous conduire Qu'à nous persécuter toujours crucilement, Est venue à mes yeux détruire,

Du faite jusqu'au fondement , Un édifice si charmant.

Je n'ai pourtant pas tant perdu, et de cela il me reste une chose que j'estime infiniment : c'est le plaisir de savoir que vous me voulez du bien , et que vous avez, en quelque manière, pour moi, les senments d'amitié que j'ai pour vous. J'ai fait voir votre lettre à mademoiselle de B... Sa jeunesse et sa modestie ne lui ont pas permis de dire ce qu'elle en pensoit; mais je ne doute pas que des douceurs si . bien apprêtées ne l'aient beaucoup touchée, M. et madame d'H... m'ont chargé de vous faire leurs compliments. Votre lettre leur a fait un plaisir infini. et je pense que la campague, qu'ils aiment déjà tant, les charmeroit bien davantage s'ils y étoient souvent régalés de pareilles lectures. Mademoiselle G... me charge de vous dire, monsieur, qu'elle n'est fâchée de n'avoir pas toutes les grâces dont vous la louez que parce que ce défaut l'empêche de vous remercier comme vons le méritez. Je suis, etc.

#### A MONSIEUR LE DUC DE MOAILLES.

ITIS.

Je ne rêve que campagne; Pour cet innocent séjour, Je bâtis nuit et jour Mille chiteaux en Espagne. Sur cela, mes visions Forment plus d'illusions Ou'une ambiticase mère N'en enfante et n'en pourrit Pour un fils qu'elle chérit; Béalisez ma chimère. D'un seul mot vous le pouves : En main, seigneur, vous avez Et la forme et la matière : Même à ce mot plein d'appas, Sans y songer, n'alles pas Donner sa puissance entière : Car tant de force il prendroit, On'à i'instant il me rendroit Le souverain et le maître D'un palais dont la splendeur. Et dont la vaste grandeur M'incommoderoient peut-être. le ne veux ou me maison, Dont la plus saine raison, Selon mon rang, ma naissance, Règle la magnificence : On'en un petit bûtiment. Un modeste amenblement. Sans égard aux goûts de mode. N'ait qu'un air propre et commode Pour son plus riche ornement : Jardins où la jeune Flore, Sans appareil, fasse éclore Ses fleurs en toute saison; Vue an riant horizon Sans être précipitée. Supérieure pourtant, De tous côtés présentant. Dans nne juste portée, L'aimable variété. Dont en sa fécondité Nature pour nous décore Les champs les plus fortunés : Coteaux riebement ornés, Plaines plus riches encore; Rivière au cours serpentant, Dont le flot gu'elle promène . Partout s'en aille portant

Les richesses qu'elle amène : Bois par bosquess dispersés, Clochers aux cieux élancés, Bourgs, hameaux, châteaux, villa Divers spectacles donaget : Laborieux atteleres. Tantôt les champs silionnant, Tantôt les moissons trainant : Parmi de vastes prairies. Tronpeagx sans nombre paissa Et sur les herbes fleuries , Leurs gardiens Innocents An son des hauthois dansants. Mais quel chant plein d'allégresse Vient de ces coteaux beureux, One d'an regard amoureux Le soleil toujours caresse? C'est Bacchus qui de ses dons Vient v couronner l'antonne : Je reconnols, aux fredons Que la vendangeuse entonne, L'air vif et réjouissent. Que ce Dieu , même en naissan A tons les hommes inspire. L'amour aux yeux satisfaits, Le suit et croit son empire Affermi par ses bienfaits. Dieux, quelle aimable peinture ! Et quel spectacle charmant Pour un eceur simple, et n'aiman Que la plus simple na ture i An-devant de ses plaisirs. Je seus que tout mon cœur vole Plus enflammé de désira Que n'est le berger qui vole I'n baiser, tendre larcin . Sur le blane et ferme sein . On sur la bouche vermeille De sa helle qui sommeille. Mais, dans cet aimable lieu, Que la douceur de ma vie Doit sembler digne d'envie ! Là, dans un juste milieu, La vertu voluptueuse, La volupté vertueuse Ne se séparent jamais. La liberté soubaitée Sans cesse y règne anssi, mais Modeste et non effrontée, Ni telle qu'en ce temps-ci, On la voit régner ici. Si dans cette humbie chaumiè Mes amis viennent me voir.

Soudain pour les recevoir L'amitié court la première ; Tandis que la propreté. La sage simplicité, Délicates et légères, Et par bon godt ménagères, Vont préparer un repas, Où les mets n'excèdent pas Les besoins de mon convive : Mais où vias fins et brillants Versent à flots pétillants Une jole et Dure et vive. Enfin, c'est en ce séjour One, sans compter un seul jour, J'attendrai l'heure ordonnée Pour fin de ma destinée, Du même esprit, du même œil, Dont anrès charge lograée. Je vois la nuit rameuée,

Et de pavots couronnée.

Me ploager dans le sommeil.

Comme je viens de mourir dans ces derniers vers, et d'y mourir avec assez de fermeté, il seroit contre la vraisemblance que je les poussasse plus foiu ; aussi bien . Monseigneur, les aurez-vous peut-être trouvés longs de reste; mais je puis, sana choquer les bienséances, employer le papier qui me reste ici à vous supplier très-humblement, en prose, qui est, je peuse, le langage naturel des morts comme des vivans, de vouloir bien vous ressouvenir de la trèshumble prière que j'ai l'honneur de vous faire au sujet du remboursement de ma charge de commissaire de la marine. Le moyen que j'ai pris la liberté de vous proposer est encore dans son entier, et dans vos mains. Vons m'avez fait l'houneur de me dire. Monseigneur, que les puissances couroient sur son marché, et vous faisoient la même demande; mais l'ai sur elles le droit de primauté, le droit de votre bienveillance qui semble devoir tont surmonter : et. ce qui est plus puissant que tout cela auprès de vous, Monseigneur, j'ai le droit de la justice, car je ne demande qu'un légitime paiement d'une dette très légitime. Et, sans doute, ces puissances n'opposent à tous ces droits que le crédit de leur rang. Je ne laisse pourtant pas de couvenir, après avoir bien balancé leurs forces avec les miennes, que les leurs pourroient bien l'emporter, ai vous n'avez pour agréable de mettre la main de mon côté. Enfin, Monseigneur, je vous supplie très-humblement de vouloir bien considérer que mon idée s'est tellement fixée à la maison proposée pour mon remboursement, que je n'en détourne pas un instant mes regards, et que j'ai

pour elle la constance et la fabilité que l'éprouvois natresiais dans des attachements plus doncs, mais motins sércessires; que je suis suit et l'out, en expetit et le product, consecutif et la prote de terre partition de la production de la prote de terre partitions certains aman malleureure et lomini, et que et l'autresse cratifica sansam malleureure et lomini, et que et justification de la production de la prosi, par pilét, vous ne m'en procurer pas lérinte la et l'autresse de la production de la projouissurer, pardonner, Monergieure, l'Expension et l'emploi que je vous donne int, je ne nais ce que je deviendend. Jal l'aboneur d'être, etc.

A MADAME V",

La sage, l'aimable Astrée. Dont mon âme pénétrée Gardera le souvenir. Jusqu'an jour qui doit finir De tous mes jours la durée, M'ordonne de lai tenir Ma téméraire promesse, De l'ameser par ces sons One l'harmonieux Permesse Inspire à ses nourrissons. Muse long-temps négligée, C'est à toi que l'ai recours. Puis-je voir sans ton secours Ma promesse déganée? Onitte les champs toujours verts, Oue de ses brillantes traces Honore le dieu des vers, Et de tes sœurs et des Grâces Emprente les traits divers. Viens, accours à ma prière, Et regarde la carrière One le te destine ici. Compe la plus illustrée. La plus périfiense aussi Où ta serois rencontrée. Prends done ton plus bel atour, Et rends-tol dione à ton tour De paroître aux yeux d'Astrée :-Mais des riches vêtements Ou'en ce jour ta main prépare, Rannis les vains ornements Dont le mauvais goût se pare ; Évite ces faux brillants Qui, d'antant plus méprisab Qu'ils out para pétillants,

Sont parfaitement temblables A ces feux audacieux Oui la quit osent any cleux Contrefaire les étoiles. Et qui sous les sombres voiles Brillent sans solidité; Matière visqueuse et crasse, Dont le cours précipité Ne nous laisse aucune trace Qui marque qu'elle ait été, Do sérieux affecté. De savante précieuse, De l'immodeste guité, De fille licencieuse Évite l'air détesté. Tu dois, d'un antre côté, Fuir la froide sécheresse De l'austère gravité, Comme aussi la lâcheté De l'indolente paresse. Mais sois ornée avec choic De ces beautés immortelles, De ces fleurs toujours nouvelles Qo'à pleines mains autrefois Moissonnèreot sur les traces Les Sanhos et les Haraces. Dans leurs contours signifiers. One les traits soient réguliers. Oue l'éclat et la lustesse L'un par l'autre souteurs, Oue de la délicatesse Les charmes si peu couque;. Oue les gràces les plus tixes, Mais dans leur vivacité Toujours simples et naives. Répandent sur ta beauté L'aissable air de nouveauté, La galante gentiflesse. Les jeux badins et les ris, Près d'Astrée auroot leur prix, S'ils y sont arec ooblesse: Car bodiner finement Et sootenir l'enjoument Sans blesser la bienséance. Souvent sur le merveilleux, Malgré son air orgneilleux. Mérita la préséance ; Et dans le sacré vallon On ne voit point Apollon De louanges plus avare An riant Anacréon Qu'à l'impétueux Pindare.

Mais je ne m'apercols pas

Qu'en décrivant les appas Doot doit en cette loarnée Ma misse paroltre ornée, C'est Astrée et ses attraits Ou'ici le viens de décrire : Fy reconnois tous ses traits, C'est elle, c'est son sourire, Ce sont tous ses agréments. Son esprit, son caractère, Ce seu dont uo goût austère Sogtient tons les mouvemens : Oui, c'est son portrait fidèle Qu'icl je viens d'exposer ; Mais opel plus parfait modèle Pourrois-je me proposer! Et des traits de cette beile Jusqu'an fond du cæur francé. Ponvois-je, d'elle occupé, Dépejudre autre chose qu'eile?

#### MADRIGAUX.

N'abandonnet en Jour à la tristesse, Sans repérance et sans délars, Le regretais les semibles plaises Dont la douceur enchantoit ma Jeunesse Sont lès perdie, sinois-le, sans retour, Et peux-ta bien, ingrat Amour, Tol que je fas, en sertant de l'enfance. Le mattre de mes plus becars jours, En laisect terminer le cours Par l'ennoyeues indiférence?

A ces mots, je vis dans les airs L'enfant maître de l'univers, Qui, pleis d'une joie inbannaise, En souriant, me dit: Ne te plains plus; Je veux mettre fin à ta peine, Je te promets un regard de Quélus.

#### A UNE DEMONSTREE,

EN LUI ENTOYANT UN AMOUR DÉCUISÉ EN CORDELIER,

Sous un visage séculier L'Amour n'ayant pu vous surprendre, Pour vous soumettre vient de prendre, Le visage d'un Cordeller.

Je ne sais point par quel augure 11 prend cette étrange ligure.
Est-ce que cette robe suroit quelque verta?
Mais enfin il en fait son habit de dimanche,
Et depuis que d'un froc il se voit revêtu,
Il croit vous tenir dans sa manche.

# LA CULOTTE.

Chez maître Jean, l'Italie et in France Servent toujours de scène oux contes de coeus. Soit I ils y sont en abondance;

Mais n'en est-il qu'en ce pays sans plus? Corunge o-t-il là ses hornes? Ce serolt une érreur que de croire cela;

Tout climat, tout terroir est très-fertile en cornes : O l'heureux plont que celui-là! En voici qui viennent de Flandre : Pius l'air est grossier, mieux y pousse le bois,

Car dans un plus sabtil il manque quelquefois; On a pour les planter cent mesures à prendre, Celles-ci vinreot autrement;

Le sol se trouva hon, belle aussi la ramure, Il faut vous expliquer comment.

Il étoit à Bruxelle un certain gros Flamand, Brasseur de son métier, lourdant de sa noture, Ivrogne quelque peu de sa complexion, Lequel avoit moltié de fort belle encolure,

Et fine assez pour donner tablature
A des maris encor d'une nutre nation;
N'étoit-ce pas bean champ pour chercher arenture?
C'est ce que fit un officier anglois,
Blond, bien doré, et qui par cent endroits

S'insinua dans le cœur de la belle. En moins de rien nos amans sont d'accord : Temps de Cyrus ne plait aux gens du nord. Des moveius de se voir, pour un, il en est mille; En ce pays surtout la close est fort facile;

Mais par un grand bonheur, arriva que l'époux Et quelques-uns de ses confières, En campagne eureut des difaires Concernant leur métier. Nos brasseurs a'en vont tou Et leurs talons tournés, aussitôt rendex-vous An exvalier bloodin. Pour quand ? pour le soir mêm

Où? l'on s'en doute assez, an logis de l'absent. Le temps venu, comparoit le galant, Plein d'une impatience extréme; Au reste, magnifique et beau comme un soleil. D'abord II voir an joyeux appareil, Buffet garni des mieux, rôt tournant, nappe mise Linge d'un blanc, d'une beauté,

Quand c'eût été pour un homme d'église. De tout ceel l'amant fut enchanté; Mais, au milleu de tant de propreté; Brilloit, par dessus tout, notre charmante hôtesse En habit de combat, orstements négligés, Avec entente, avec délicitesse,

Des plaisirs charmants préjugés. Sous sa robe de chambre , ouverte et sans ceinture ,

Sous sa robe de chambre, ouverte et sans centure, Un corset collé sur la prau, Et du seio par en bas contenant la figure, Sans fanfreluche, sans dorure,

Ne laissoit pas que de paroître beau. Du haut de ce corset, d'une blancheur extrême, S'élevoient deux tétons encor beaucoup plus blancs,

S'élevoient deux tétons encor beaucoup plus blancs, Férmes surtont, quoispa flamands; A peine en tout Bruxelle en étok-il de même : Eref, et la personne et l'inabit

Formolent un tont de friand appétit.
Or, dans cette heurense entreprise;
Ou'avoient à faire nos anants?
Compliments à perie de vne?
Se serotent-lis jetts sur les beaux seutlments?
Non, point du tout. Mais par des embrassafes,

Par des baisers et longs et savoureux; Ils expliquèrent mieux feurs feux Que par tous ces discours bors de propos et fades; Et l'amant par basard se trouvant à souhait

Vis-à-vis du lit de la belle, L'y renversa, tomba près d'elle, Et là.... goûta le vin, non cclui du buffet, Vous entendez, ie crois, la métaphore.

vous encouez, je cross, a mecapuore. Ce coup lui parut hon , quolquè bu fort sondain, Quoique sablé. De là l'on fut à l'autre vin , Lequel fut trouvé hon encore;

Et le soager servi, le reste alla sou train:
L'immant but peu, la mavime en est sage,
Mais dans la femme il n'en est pas ainsi,
La brassense but davantage,
Et fit en femme soge anssi.
Ouekune bonne une fit la chère;

Ce n'étoit poiet sa principale affaire;
Bacchas n'étoit que second en ce lieu;
Il fit donc place à l'aute Dien.
O! gens henreux s'il en est dans la vie.
Qui ne vous porteroit envie!
Eachainés par des nerous que Tamour seul a fuits.

Une sécurité profétide En redouble encor les stirulis ;

Vous louissez des biens les plus parfaits ; Mais en est-il dans ec has monde Dont on puisse long-temps jouir? Et ne voilà-t-il pas, & mortels misérables l Un contre-temps de tous les diables Oni les va faire évanouir ? Mille coups de heurtoir, frappés avec farie; Se font à peine entendre à nos amants, Trop occupés de leurs embrassements. On y joint me voix qui jure, appelle, crie. O ciel ! c'est mon mari ! enchen-vous , je vous prie. Votre mari ! C'est lui , e'est sa voix , je l'entends. Vous autres gens de Paris ou de Rome. Prendrez ceci pour un tour d'habite homme ; Mais ceux de son pays ne sont pas si rusés. Quoique déjà chez vous ces vieux tours soient usés, ils no sont pas encore parvenus jusqu'en Flandre. Voici le fait, et vous l'allez entendre. Vous jugez bieu que nos hrasseurs N'allèrent pas à jeun entreprendre un voyage. Déjcusons, dit l'un d'eux, et prenons du courage, Nos chevaux en seront meilleurs; Déjeunons et dinons, dit un autre plus sare. C'est un repas et du temps qu'on ménage. L'avis fut trouvé bon ; tout aussitôt grand vin. Force santés ; à toi , compère ! On but ensuite à la commère. Et puis: compère, bavons plein, Cela raccourcit le chemin. L'on s'échauffe, l'on réitère, Et voilà nos gens en beau train; On fit tant qu'à force de boire On prolonges le temps fusques à la hait noire :

Oo remit done l'affaire au lendemain, Or, adieo, maitre Jean; bonsoir, maître Grégoire l Et voilà l'homme au logis revens... Sans autre intention que d'épargner son gite. Et de se coucher au plus vite, L'Anglois surpris, se va coucher tout uu. An premier coin : l'époux s'empare de sa place ; En un moment déshabillé. S'endort et ronfie, hélas! sans prévoir la disgrice Par laquelle bientôt il sera réveillé. Sa femme, encore toute tremblante et blème De ce retour bors de saison, Rappelle enún ses sens et sa raison . Et s'avise d'un stratagème Pour l'éloigner de sa maison : Soit que cela lui parût nécessaire Pour faire évader son amout, Soit que pendant l'éloignement Elle sentit encor quelque profit à faire, Femme, dans l'amoureux mystère,

Celle-ci douc se désembre. Se tourmente, gémit, feint un mal véhément, Implorant à grands eris le secours du dormeist. Je n'en puis plus, à l'aide, je suis morte ! Se mit-elle à crier tont hant

Le moyen d'y tenir! il s'éveille en sursant : A qui diable en as-tu de crier de la sorte? Hélas I en me hitent de vous onvrir la porte. Courant niculs mus, ma colique m'a pris, Là-dessus redoublant ses cris. Il la croit tout de bon : rengalne sa colève :

ation se manage pe

Et hai va chercher possitöt De certaine eau, secret de son apothicaire. N'en cherchez plus; j'ai tout usé tantôl.

Mon cher mari, si vous vouliez plutôt Donner un coup de pled jusque chez le compère. l'abuse de votre bonté; Aussi vous devrai-je la vic.

Depuis votre départ, dont je me suis saisie, Ce mal m'a beaucoup tourmenté: A force d'eau pourtant j'étois presque guérie. Mais ce dernier malbeur l'a si fort augmenté Que j'en suis à l'extrémité. Notre boolsomme, à la tendresse Déjà disposé par le vin,

Touché de ce discours, se relève soudain, Étonrdi de sommeil, de plaintes et d'ivresse. Le voilà donc à titons sur le lit. Cherchant comme il put son habit. Dispersé d'étrance manière . Plèce de cà, pièce de la D'aller chercher de la lamière :

Le mal presse : à la fin il s'habille et s'en va. Dien le conduise et bien tard le ramène : Voilà délà sa femme saine: De son retour on n'a pas grand besoin. Est-il parti? L'Anglois sort de son coin, Cherche à son tour son habit sans el Prend ce qu'il trouve; il était dans un cas Où de si près on n'y regarde pus

Cependant maints regrets sout poussés par la belle. Bref il partit sans se faire prier, Mais non sans prendre encor le vin de l'étrier. Retournons chez l'apothicaire, Voyons ce qu'y fait potre époux :

Ilelas I ce qu'il faisoit naguère; Il appelle, il heurte à grands coups De grâce | ouvrez-moi, mon compère, Ou ma femme est morte sans vous: Pour or on pour argent, de l'eau pour la colique! Le compère descend d'en haut.

Plaint et console, en envrant sa bou

Notre homme vení ou peu s'en fant; Lui livre promptemat sa liqueur souvernine. Lui, la recevant d'ane main, Met l'autre en la poche soudain, Qu'à trouver il ent quelque peine. Mais qu'est ceci 2 di notre homme tromblé.

Je pense qu'en bavant mon argent a'est doublé. Puis approchant de la lumière . Pour quelques patagons qo'il y croyoit an plus , Trompé d'agréable manière .

Il tire, s'il vous plait, force beaux jacubes, Monnole autrement façonnée,

Schellings en quantité, mainte et mainte guinée, Abondance de carolus. Voir qui change bien la thèse ! Il fouille de l'autre côté, Tire belle montre à l'amploise, Plusieur; jo aux d'excellente beauté.

Plusieurs joyaux d'excellente beauté, Mignons étais, gentille tabatière, Le tout de riche et brillante matière, Tant que tont autre spectateur

N'est point jugé ceel les membes d'un brasseur ; Encer moins notre apoblicate, Jin gegeneard, houme unlement sot, Qui sooriant, sons sonner pour, Fut atteuff à l'inventaire. Il perça dissorte le mysère, Et, suns beaucoup de charité, La did, en haissant la chandelle : Compère, la cuiste est helle ! One l'aurisi elle bien cedée ?

Le bomboume y jette la vue El découvre à la fin nource don trésor, Grégues de velours brodé d'or, O ciel tauroble je la hertue? Ne dormievis-je point encore? Ne dormievis-je point encore? Netomenenta la rivat la parole. Mais le malin pharmacepole. L'interrogeuco tout doucement, Lai fait plus au long rendre compte Quand le mal a pris et comment? L'autre à tour répond bomecient ; Innernible encor à sa bone;

Fait un détail exact de la muit et du jour. Et du départ et du retour, Et des coups de heurtoir, et du trop long séjour Qu'il aroit fait sur le pas de la porte. Lors notre docteur, éclaire i, Lui dit d'un ton railleur, la femure n'est point mort Compère, je le vois d'êt.

Cette culotte est un symptôme Qui m'assure de sa santé, Et d'ordinaire elle renferme un haume Dont mon eau ne peut pas avoir la qualité : Je ne pense pas qu'elle en chôme. Au reste, te voilà fort bien

Par la ceinture et par la téte;
Tout a son ornement, il n'y manque plus rien.
Taut et tant ll en dit à cette pauvre bête,
Et si fort il pinça le stupide saimal,

Qu'à la fin il sentit son mal.

Lors d'entrer en fareur, menaçant la chrétienne
L'autre reprit : Ne fais point le fâché ;

Le troc est hon, pourru que l'on ny tienne, Encor es-in coiffé par dessus le marché, La pilule est fort bieo dorée, Il faut l'avaier doucement.

ignore tout, point d'éclaircissement? Quand l'aventure est enterrée, Elle n'est un mal qo'à demi; Crois-moi, compère, mon ami, Le bruit que fait un mari difficile

Répand sa bonte par la ville;
Il n'est plaint de personne, au contraire on en rit,
Et de plus je connois des cocus, plus de mille,

Qui le sont à moindre profit. Le conseil étoit bon , notre homme le comprit , L'argent et les joyaux rafrakchirent sa bile; Et la culotte enfin fett la lonce d'Achille , Oui it le mal et le rusérit.

#### LE REVENANT.

A M. LE COMTE DE PONTCHASTRAIN.

Chemin faisant, Seignour, je vous écris De marriad vers , sais sist age les pour faire De marriad vers , sais sist age les pour faire Se vers pieques maserté est in prix. Par n'est pour tant tout-à-fait impossible. Cessin faisant, a épuire quelquéficial : Téandon certain tout-à-fait impossible. Téandon certain tout-à-fait impossible. Téandon certain tout-à-fait impossible. Téandon certain tout-à-fait impossible. Téandon certain tout-à-fait impossible des la lieu de la commence de cour contrain a la commence de cour contrain toutdant puisque jui commencé ceutre croste. D'avis servis de vous it mettre à fai. L'aux servis de vous it mettre à fai.

Cil dont je parle, étoit notif de Guienne, Bon gentilhomme, en est-il d'autres lh? Quelque long cours que la Garonne tienne, Elle ne voit en tous lieux que cela, Que gens issus de noblesse ancienne. Celui-ci donc, marquis de Peyrement, Etolt alors jeune, bien fait, beau sire, Accort, hardi, beau parleur, c'est-b-dire, Parlant beaucoup, if n'importe comment : Car près du sexe, il ne faut nullement Dans ses discours avoir tant de instesse : Flattez, lonez même impertinemment, Sachez parler le jorgon de tendresse, Et raffiner toujours bizarrement Sur les devoirs, sur les soins d'un amont, Et sur les lois de la délicatesse : Ayez surtout beaucoup de hardiesse; C'en est assez; vous aurez sûrement. De bel esprit lettres parmi les belies, Vous brillerez dans toutes les ruelles, Et gagnerez le surpom de charmant. Notre marquis avoit en abondance Tous ces talens, et a'en servoit à point. A donc un jour qu'en petite chevance, Il a'en alloit : où ? le ne le sais point . Lui-même aussi n'en savoit rien pent-être : Aventuriers vont soavent au basard. Et des nochers le vent est moins le maître ; Mieux que chez eux, comme ils sont toute part, Il ne leur chant où le basard les mène : Des autres sens le domaine est borné A quelque coin acquis avecque peine . On qu'en naissant le ciel leur a donné : Mais d'un Gascon le mondo est le domaine Au hasard done celui-ci cheminoit Sur sa inment décharnée, et qu'ornoit Maint beau ruban, une bousse brillante: Le chevalier à la plume flottante. Ainsi monté, a'alioit applandissaut, Quand tout-à-coup dans un endroit glissant, S'abat sous lui sa maigre Rossinante, Heureusement II ne se blessa pas : Il se relève, il se secone, et tente De relever sa bête haletante, Mais il perdit et ses soins et ses nos : Elle touchoit à son heure dernière, Et vers son maître, anteur de son trépas, Tournant sa foible et mourante paupière, Lui reprocha l'épargue meartrière . Dout il l'avoit traitée en ses repas. Puls rendit l'âme et finit sa carrière. On pent juger comblen sur sa jument, Se lamenta le triste Peyremant, Mais trop long-temps n'en pleura l'aventure. Qu'il rencontra bien meilleure monture, Pour le tirer de sa perplexité.

Passe un carrosse et dedans une dame. A corps charmant, et qui de tendre flamme N'avoit jamais eu le cœur agité. Un vieux époax étoit à son côté, Sur le devant une jeune cousine, Le tout allant jouir pendant l'été, D'une maison de cet endroit voisine. Le bon vicillard voyant l'aventurier, Qui retiroit sa jument du bourbier. Et le croyant sur l'air, sur l'apparence. Bomme de rang et d'illustre uaissance, Descend en hâte et lui va présentant Place an carrosse et toute antre assistance, Dans sa maison, s'il veut blen l'accepter. D'un air poli, le Gascon le refuse : Plus fortement on le presse, il s'excuse, Mais h in fin il se bisse tenter. Dans le carrosse il prend donc une place; Là d'étaler son savoir avec grâce : De sérieux il régala l'époux ; De riens galans, de tendres bagatelles, Il entretient tour-à-tour les deux belles : Egalement II les amuse tous. Puis comme il faut, il parle de lui-même : Il est, dit-il, bomme de qualité : Tel duc, tel prince est de sa parenté; Chéri des grands, le roi l'estime et l'aime : Il leur décrit terres, bien paternel, D'un régiment il se fait colonel : Ce régiment est commandé pour Flandre : Il va le joindre, et dans un tel endrojt, Son équipage est devant à l'attendre ." Tandis que lui , par un chemin moins deoit Ceci fut dit avec air de mystère. Seul en secret a'en étoit ailé faire Certains adieux. Ainsi toulours contant Mainte autre fable encor plus ridicule, Et d'autre part notre troupe crédule, Avec plaisir, avec fol l'écoutant. Sans y songer ils arrivent au gite Sans y songer, la Jenne dame aussi Sentit les traits de l'amoureux souci. Quoi, direz-vous? a'enflamme-t-on si vite. Lorsque surtout on n'a famais nimé? En dontez-vous? nu cœur plein d'innocence, Plus promptement qu'un autre est enflammé : Il ne connoit l'amour ni sa puissance . Et a'y sonmet sans en être alarmé, An lieu qu'un cœur qu'amour tient dans ses chaipe Oni d'autres fois en éprouva les peines, Contre ses traits se tient toujeurs armé ; Il se défie , il fuit devant des charmes Toujours trompeurs et toujours inconst

Et malgré lui, s'il faut rendre les armes, Il leur résiste au moins pendant un tems. Zélide enfin, c'est le nom de la belie, Perdit dès-lors le titre de rebelle : Elle se vit changée en un moment; Eu bien pourtant se fit le changement : Car de l'amour c'est l'effet ordinaire, Effet réel et non imaginaire : Il embellit . Il donne des appas : De cette ardeur la plus petite dose, Vous donne un air, un tour, mainte autre chose, Qu'auparavant on ne vous trouvoit pas, Zélide donc, bien et dûment éprise, En arrivant court vite à son miroir. Frotte ses dents, met la mouche et se frise, Se gracieuse, et puis s'en va revoir Ce beau marquis qui règne dans son lane, Pas ne tarda, que regard languissant, Air inquiet, enfant d'un feu naissant, Incénûment n'expliquassent sa flamme, Plus ne tarda non plus le cavalier, Oui point n'étoit novice en ce métier, -De bien l'entendre, et d'y bien mieux répondre. Les voilh donc à s'entreminauder; Le petit mot ils osent hasarder; Soupirs d'aller, regards de se confondre, Si bien qu'avant qu'il fût le lendemain, Jà se marcholent sur les pieds l'un de l'antre, Jà se serroient furtivement la main : Mais tout cela, suivant l'usage uôtre, N'étoit assez ; un point manque à leurs voux . Point important, sans quoi ne sauroient être Tendres amants parfaitement heureux, Or ce point-là, que devinez peut-être, Mal aisément pouvoient-ils l'attraper, Le vieux époux étoit d'humeur jalonse, Il ne quittoit d'un scul pas son épouse : Comment pouvoir un tel argus tromper? Pas toutefois n'en soyez trop en peine : Amour s'eu mêle, et rendra sûrement, De ce jaloux la vigilance vaine : Aussi fit-il, et voici le comment : Le vieux époux, homme simple et crédule, Croyoit à tous prestiges étounans; Songes, sorciers, et surtout revenans Trouvoient en lui croyance ridicule. Pendant la nuit, entend-il quelques cris, Ce sout lutins qu'il s'imagine entendra, Ou loups-garoux, on malheureux esprits, Et le voilà de fraveur tout épris. Par Peyremant ce foible fnt compris; Et sur ce foible, il ne manqua de prendre Tous les partis qui pouvoient être pris, ....

En devisant, la drôle avoit appris Que dès long-temps le frère du bon S'étoit allé refugier à Bome, Pour un duel follement entrepris : Tout sussitôt à part lui-même il trame, Pour écarter le jaloux de la dame, D'aller de nuit faire le revenant; Dire qu'il est le frère qui, peinant Parmi le feu du brûlant purgatoire, Pour en sortir demande incessamment Des oraisons le secours méritoire, Cela concu, sans perdre un seul mos Il découvrit ce projet à Zélide. Qui dès l'abord, ou pudique, ou timide, Le reieta même asses rudement : Mais le marquis tant parla vivement, Qu'à ses désirs il fallut se soumettre. Elle céda, ce ne fut cependant Ou'en lui faisant avec serment promettre, Qu'il seroit sage, et fors discours ardent, Qu'à ses transports rien ne pourroit permettre. One 'ugez-rous de sa précaution? D'un tei serment seriez-vous cantion ?... Quoi qu'il eu soit , à peine le bonhomme, Au lit couché, golton le premier somme, Que le galent dans la chambre introduit, Renverse tout, guéridons, chaises, tables, Pousse soupirs et sanglots lamentables, Puis va tirer les rideaux à grand bruit, Et d'une voix ingubre et gémissante, Tlent ce discours, que rempli d'épouvante L'autre écoutoit presque sans seutiment : « O tol, dit-il, qui dors tranquillement, Réveille-toi, daigne écouter d'an frère, Dont l'amitié te fut jadis si chère . Les derniers vœux sans nul retardement ; Jà deux jours a , qu'une main meurtrière Avant fini ma mortelle carrière. Pour mes péchés, pendant quatre mille ans, Je dois souffrir dans les brasiers brûlants Du purgatoire, à moins que ta prière, De mes tourments u'interrompe le cours : C'est ta prière aussi que je réclame. Malgré la nuit, lève-toi donc et cours Droit à l'église, et là pour ma pauvre âme, Qu'ores en vain agitent les remords, Dévotement dis l'office des morts ; Pendant ueuf jours, pour moi fais même cho Car en ce temps où tout mortel repose, Avec fureur sout redoublés mes mant, » Pas il vous tire, en achevant ces mots, Des cris affreux du fond de sa poitrine. Et vers la porte en blite il s'achemine.

Or le mari de fraveur tont transl. Pendant up temps douts s'il devoit faire Ce que venoit demander ce faux frère : Non que someon il eût de tout ceci . Ains pour la peur qui remplissoit son âme; Mais avant pris les avis de sa femme. Qui bien à point-cent histoires lui fit, De gens trouvés étranglés dans leur lit. Pour n'avoir pas exaucé la demande D'esprits sonffrants, une frayeur plus grande Le fit résondre à partir sans tarder. Il n'eut pas fait deux pas hors de la porte, Que le marquis qu'amour sur l'aile porte Marche & Zélide autre octroi demander: D'aise rayl, près d'elle il va se mettre; Mais, pour brider son feu trop véhément. Elle lui fit tout de nouvean promettre On'il seroit sage; il en fait maint serment, Serment faussé dans le même moment..... Pour que d'amour tout l'œuvre s'accomplisse, One manque i-11? no pas tant seulement: Ce pas fut fait, grâce à dame Cyprisse, Si que, tandis qu'avec solus très-fervents, Ce triste époux des morts chantoit l'office. Cettui chanta l'office des vivants : Rien n'en omit, avec rèle il entonne Matines, prime, et tierce, et sexte, et none, Vépres, complie, entin tout fut chanté; Non tout de suite, ains pauses furent faltes, Comme il convient, et dans les entrefaites Tendre propos entre env fut débité Et de leur tour rirent en liberté : Et besoin n'est, Seigneur, que le vons dise. Pour prévenir vos notes sur cecl, Que d'une lieue, ou pen s'en fant, l'éclise Distante étoit du logis, et qu'ainsi

Temps auroient eu pour mainte autre Enfin l'époux revint avec le jour : De point en point il raconte à sa femme. Ce qu'avoit fait pour le repos de l'âme Du revenant, et sa femme à son tour, Dit qu'elle avoit en fervente prière. Pour même fin passé la nuit entière ; Pas ne mentoit, car efficacement Eile le fit, et yous savez comment. Mais finissons : avec la même peine Le bon vicillard acheva sa neuvaine z Avec aussi mêmes ravissements, Firent la leur nos bienheureux amants. Toutes les nuits même office chantèrent, Et tant de fois entre enx le répétèrent. Qu'ils le savoient de bout en bont pur cœur, Mieux que ne sait le sien un vieux chanoine, Ou mieux encor que ne le sait un moine, Qui dès l'enfance a fréquenté le chaur, Onel qu'il en soit, la neuvaine finie, Le beau marquis prit de la compagnie Tendre congé, remportant avec soi, Outre le cœur de sa chère Zélide, Biches Joyaux, bourse nullement vide, Qu'il en reçut pour gage de sa foi : Et ce point-ci n'est le pis de l'histoire. Car un Gascon, Gascon pauvre surtout, D'être adoré compte pour rien la gluire . Si quelque argent ne se rencontre au bout. Volh, Seigneur, l'aventure contée, Et si de vous elle est un pen goûtée, Chemin faisant, l'aurai mieux rencontré, Que ne fit one l'heureux Gascon, maigré Tous les plaisirs qui comblèrent sa flamme, . Et malgré l'or qu'il reçut de la dame,

# HOUDARD DE LAMOTTE:

ODES.

ASTRÉE.

Descends du ciel , divine Astrée; Randen-nost ces jours heureux Oh, des mortels seule adorée, Seule tu comblais tons leurs vœut, Mais sous tes saintes lois croit-Que l'homme ait en le privilége De fixer jadés les plaisirs? Ou ce règne le favorable N'est-il qu'un fantôme agréable, Né de nos innoissans désirs?

La terre, féconde et parée,
Mariali Pautoune au printemps:
L'ardent Phosèns, le froid Borée
Bespectaient Ronneur de ses champs:
Partout les dons hillans de Flore,
Sons ses pas, g'empresaient d'éclore
Au gré du Zéphy amoureux:
Les moissons inondual les plaines,
N'étaient al le fruit de nos peines,
Ni le prit kardid de nos væxu.

C'était peu que tant de faveurs; Trésors bleu plus dignes d'envic, Les verus habilatent les cœurs : Pères, enfans, époux sensibles, Nos devoirs, depuis si pénibles, Fastaient nos plaisirs les plus doux, Et l'égalité naturelle, Mère de l'amitié fiédle, Sons ser lois nous unissait tous.

Mais, pour le bonheur de la vie,

Pourquoi fais-ta, chère Innocence? Quel destin l'enlère sus mortels? Avec la paix et l'abnondance Disparaissent tes saints suelles ; Delés Phebabs arbelle la terre; Borée à son tour la resserre ; Son sein épaise nos travaux ; Sourde à nos veux qu'elle dédaigne, Il faut que le soc la contraigne De livrer ses bless à la faux.

Chacun, du commun héritage, Avide, sépara ses champs; Et ce fut ce premier partage Qui fit les premiers méconèces. Contre l'air variant sans cesse, Le besoin, père de l'adresse, Élèva les murs et les toits; Et, pour tout reste de justice, L'homme coutre son proper vice Forma le freis houteux des lois.

Aux cris de l'sadace rebelle Accourt la guerre an front d'airsin; La rage en ses yeux cénecile, El le fer brille dans sa main : Par le faux homeur qui la guide, Bientid dans son art parricide S'instruisent les peuples entiers; Dans le sang on cherche la gloire, El sons le beau nom de victoire Le mentre usproe les lauriers.

Que vois-je? en une frêle barque Quels insensés fendent les eaux! A ce spectacle, en vain la Parque S'arme de ses moftels ciscoux; En vain se soulève Neptune, Et par une lieue commune

Horchasto nel LAMOTTO (ANTONIA) nequià à Patis la 17 juin 1672. Il Estado d'Autor de novembre qui il i supprientate, la Falian fattore di notice, qu'il abandona pour la potite. Le premier convrage qu'il il supprientate, des Cripissons au l'Aliania, fattore en invalent, noive de certain de la companie de l'aliania, fattore en invalent qu'il en entre qu'il en conceil de ce revers fait et, qu'il ne trains a la Trapper; mais comma selars el desti fort jenne et d'une consultation définitée, le sage abbié de Ramei, su hout de trois mois, l'april, trataillé en convers pour le biétre, (Quoign'il me ant pas le grev, il pubble une tendestion de l'Indués, le dicoress sur l'inouent, qu'il mine et the de cot ouvrapp, fait de cot ouvrapp, fait de convention de l'Année; le dicoress sur l'inouent, qu'il mine et the de cot ouvrapp, fait parties des cet ouvrapp, fait parties de la cette de l'archante d'archante de l'archante d'archante d'arch

l'occasion d'une guerre auser vive entre lui et medime Burier. Ayant soubson plus tard la précimience de la proce sur les vers, il se vit aitque per tous les poèces, qui ne la égargarier aucun des triums insulia doct il pour de la égargarier aucun des triums insulia doct il pour égargariere. Lamoste mouvra à Paris le 26 décembre 1731; il it était aveuigle dopsis l'éga de quarant aux Cet écrismis mérire phois le titre de passeur et de maraliste que celul de poète; expressioni quelques-seme des compositions de poète; expressioni quelques-seme des compositions de poète; expression quelques-seme des compositions publishers de res des nauerfondaques et de los de fideques sont digues d'être conspertée. Tous les vents ont troublé les airs; Malgré la foudre qui l'effraie, L'avarice obstinée essaie De dompter les vents et les mers.

C'est to, furie insotiable,

Qui mets le comble à tous nos maux;
Par tol, l'espoir infatigable
Embrasse les plas durs travaux.
Da sein de la terre entr'ouverie.
Chers instrumens de notre perte.
L'argent et l'or sont arrachés:
On les tire de ces ablines,
Oà, sage et prévoyant nos crimes,
La nature les a cachés.

Paren, trahion mercenaire, Lor vous enfonte, J'en frémis l Le frère meurt des coups du frère, Le père de la main du sits l L'honneur fait, l'intérét l'immole; Des lois que partout on viole Il vend le silence, ou l'appui Et le crime serait paisible Sans te remords incorruptible Qui s'dève conce contre lui.

Viens calmer en désourée extrême, Astrée, extance mes souhaits; Je cherche Homme en Homme même : H a perdu aes plus heaux traits; On'à ton retour tont se répare, Des cours que l'inférêt sépare Viens resserver les dont liens; Et, mans la première shondance, Rendé-nons seulement l'innocence; Elle tient lien de tous les biens.

# L'HOMME.

-

Mon creur d'une guerre fistale Soutiendra-t-il toujours l'effort? Remplira-telle l'Intervalle De ma naissance et de ma mort? Pour trouvre ce calme agréable, Des dieux partage innitérable, Tous mes empressemens sont vains : En ont-ils seuls la jouissance? Et le désir et l'espérance Onl, d'une vie infortanée
Sabissons le Jong ripoureax
Cett Jarré de la desinée,
Qu'id l'homme soit naitheureux.
L'espoir impostere qui l'enfamme
Re sert qu'i mieux fermer son fame
A l'heureuse tranquillée.
C'est pour soulirir qu'il sent, qu'il pense;
Jamais le Ciel ne lui dispesse
Ul lumière, ni volupée.

lapatient de tont consaître, Et se flattant d'y parrenir, L'esprit veut pénétrer son étre, Son principe et son arenir; Sans cesse il séforce, il s'anime; Pour sonder ce profond ahime, il épaise tout son pouroir : C'est valoemeut qu'il s'inquiète; El acest qu'ame force secrète Lui défend de se concevuir.

Mais cet obstacle qui nous trouble, Lui-neme ne peut nous guéri: Plas la nuit jalosse redouble, Plas la nuit jalosse redouble, Plas nos yeax tlehent de s'ouvrir. D'ane figorance curiense Notre âme, esclave ambiticuse. Cherrhe encore à se pénétrer. Vaincre, elle ne peut se rendre, Et ne sauvait ni se comprendre, Ait consentir à s'ignorer.

Volmpté, douce enchanteresse, Fais casin cesser ce tourment : Qu'une délicieus irresse Répare notre uveuglement. A nos vext ne sois plus rehelle; Et da cœur humain qui l'appelle Daigne pour jamois te saisir. Eliojans-en tout autre maître; Que l'ambition de conualtre Cède à la doaceur du plaisir!

Mais to fuls, la volte asurée
Pour Jamais Cenferme en son sein.
Paral nous se Cest-a montre
Que pour ty faire aimer en van f
un'est point de veux qui visitirent;
Tu souffres que nos cours expirent,
Lentes viciemes de l'esnai :
Ou sous ton masque délectable,
Le crime caché nous accable
Du remonte qu'il traîne après lui.

Tel qu'us séjont des Euménides On nous peint ce fatai tonneau, Des sangulaires Donaldes Châtinent à Janais nouveen ? En vain ces sours voulent sans ceues Benuplir la tonne urungerense, Mégère rit de leurs travaux ; Heim n'en pent consider la mesure, Et par l'une et l'autre ouverture L'onde entre et fait à flois égent.

Tel est en cherchant ce qu'il since Le cœur des mortels inspaissans; Supplice asside de lui-même. Par ses reeax toujours renaiseans. Ce cœur qu'an vain espoir capitre Poursuit une paix fugitire, Dont jamuis nous ne jonissons; El, de noureaux pinisirs avide, A chaque moment il se vide De ceux dont mous le resuffissons.

#### LE SOUVERAIN (I).

Égable teat regretée, Peau-tu réguer chez les mortels? Chianérique autant que vanité. Non, un la jamais eu d'auté : Ou, si Puniters le homie, Cest qu'au lleu d'ordre et d'harmonie, Tu nous ameais tous leu maux ; Dique race de nos ancêtres, Blendt nous nous ferions des maîtres, Si sous étions encore épaux.

Charms sous ton rigne ausrage Serait à soi-même sou roi; Entre nous le moindre partage Devient impossible avec toi. Le veux le bien qui charme un autre ; El 1 quelle pais serait in nêtre, Si nos déairs étaicat des droits? Toujours linjustes, téméraires, Toujours l'autre de l'autre contraires, No passions veulent des lois.

Alnsi de sa propre licence Redoutant le cours effréné,

(1) Cette ode fut récitée par l'auteur à M. le Douphin , le commencement de janvier 1712. L'homme établit une puissance, El lui-même s'est enchaîné Contre la révolte ememie. Dien puissant, tu l'as affernie Sur les fondemens les plus saints. Je vois l'autorité supréme, Oui, l'autorité de Dieu même, Gravée au front des souverains.

Mais, saven-rous, maltres du monde, A quel priv vous régues sur nous? Ce Dieu vest qu'un seul lui réponde De la félicité de tous. Il vest que vo sycles tranquilles, Pour vous, enfant toigiours dociles, Yous treavent des pères pour eux; En rain porter-rous le tonnerre, Yous n'étes les dieux de la terre Qu'untant que nous sommes benruux.

Que sur votre trône placée, La verti comunide aver vous ; Pour la voir de tous embrande, L'exemple est Fordre le plus dout. C'est peu de practire le site; Aimes vous-mêmes la justice, Yous alles lui gapter les ceuns: De la place auguste où vous étes, Vous commandes ce que vous faites. Les lois ne sont rien sans von meer.

Mais, héfas! de combien de piéges Vois-je les rois environnés l Cruel fiatteur, tu les asséges De tes conseils empoisonnés: Par des illusions grossères Tu viens objecurér leurs lausières; A ton gré tout change de rom : Et ton ambition servile De pruderce loue un Achille, De justice un Agumenmon.

Au fact charme de ses discours, Outrez-tous en monuel Torrille, Yous voils sémits pour toujours. L'amstère vérité, qui blesse Votre impériente faithèsse. De tous yeur s'enfait en courroux; EL, pour se venger de l'outrage, Ne percera point le mage. Que vous soulière entre die et rous.

A l'imposteur qui vous conseille,

#### HOUDARD DE LAMOTTE.

Qu'un prompt népris, qu'un cui drière Des finteurs étoulfe la voix; Chausez ce pespié timéraire, L'idolitre tyran des rois. Qu'à jamais la candour vengée Habite voire cour purgée De ses coupables ememis; El croyez que cette victoire Va mienz assurer voire gioire Que le monde alome sounis.

Loin Fardente et guerrive flamme, Qu'allame la soif d'un grand nom, Aux yeux de l'erreur grandeur d'âne, Faiblesse aux yeux de la raison. En vain le vainqueur de l'Euphraie Par d'injoutes exploits se flatte De subjuquer tous les esprits; Malgré les éloges d'Abhanes, il est encor des Diogènes Douit Bubhra les mépris.

Ce torrent tombe: Is montague, Gémit sous ses horribles honds; Il menace ao loin la campague, Du cours de ses flots vagabonds: Il reorerse forme et le chea; Tout ce qui l'arrête, Il Fentralne; Il noie à grands bruit les guérets; Avec lui marche le ravage. Et partout son afficus, passage Est le désespoir do Cérès.

Mais ce fleure, grand des sá source, S'ouvre un lit entre les roceaux, Et, s'agrandissont dans sa course, Roole pasiblément ses eaux : Égal, jamais à la repose, Dans les campagnes qu'il arroce Il va multiplier les biens; Heureux les pays qu'il traverse! Cest là que fieurit le commerce, Et ses flote nosoi les liens.

Tel, d'an conquérant tyramique Sansourit l'Organic indompté; Telle, d'un prince pocifique. S'exerce l'active bonté. L'un né pour désouler la terre, De tous les manx que fait la guerre, Achète un insulle bruit; L'autre, sans combabs, sons victoire, Goûte une plus soible gloire. Dont le bien quible est le fruit. Il veille: de son héritage Chanque palside possenseur Ne craint point qu'il soit le partage De l'instainble oppresseur : Notre bonbuer seul l'intérense; L'ordre qu'établis sa sagense, Soo pouvoir sait le maintenier ; Et, toujours exempt de tempête, Son règne est une longmo fête Qu'on o e craint que de voir sinir.

De ses états, d'uù fuit la guerre, Si je parcours les vastes champs, Jy vois de tous obtés la tearen S'ouvrir sous les coutres tranchau : Point de plaine incaîte et déserte; Partout la campagne est converte D'un peuple au travail excité; El l'opinilaire culture Y sait labter de la natere La tardire écoulité.

De ses présens Bacchus couronne, Enrichi les rians côteaux: Sous le poidé de ses dons, Pomone Aime à voir piber les rameaux. La moissou tombe, et ar renaître; Partont l'abondance champêtre Enfante l'innocent plaisir; El l'entends Tityre qui channe Sur sa fâte reconanissante Le Dieu qui il fait son loisir.

Que je m'enferme dans les villes J'y vois de nombreax citorens, Actié à la fois, et tranquilles Artisans de leurs propres biens, Le travail les rend opulentes; Les lois sans esses vigilantes Y font régner la súrecé, Les richesses même y sont sages; Le laxe n'y fait point d'outrages A la simple médiocriéé.

Là, des plus profondes sciences L'étude perce les secrets. Et la foi des expériences Assure et hite leurs progrès. De monsrque les mains prodigues, Pour prix de savantes fatigues. Tiennent tous seu trésors ouvretts; Le secche suit toujeurs la peine, Et c'est de la qu'en souveraine, Minerre instrut tout l'anivers.

Tous les talens ont leur salaire Les bienfaits, la protection; Mieux encore le bonheur de plaire . Les guide à la perfection. Imitateurs de nos ancêtres Luttez contre vos propres maîtres Par d'immortelles nouveautés : La raison aux grâces unies. Fixe le goût et le génie ' A d'invariables beautés.

C'est là que créant les spectacles Règne l'ingénieux pinceau : De chefs-d'œuvres et de miracles Dispute avec lui le ciseau. Quel art, né pour orner le monde, Oue l'émulation féconde. A son gré n'y fasse fleurir? One de travaux le vois paraître Que le temps qui les a vus naltre, Désespère de voir périr l

#### PINDARE AUE ENTERS (1).

Éponse du sombre monarque. Enfin l'impitoyable Parque A ton empire m'a soumis : J'ai passé les bords du Cocyte : Il faut one mon ombre s'acquitte Du tribut que je t'ai promis.

Écoute : lamais tes oreilles Par de si puissantes merveilles Ne se sentirent enchanter : Même, quand le chautre (2) de Thrace. Guidé d'une amoureuse audace, Vint te forcer de l'écouter.

(i) Pindare avait fait des hymnes pour tous les dieux; et il n'avait oublié que Proserpine. Cette déesse, à ce que rescribe Pausanias, lui apparut un jour, et lui reprochason oubli. Il s'engagna, comme le souhattait la déesse, à réparec cette faute dés qu'il serait arrivé dans son empire. En effet, étant mort quodent terms ancès, une de se En effet, étant mort quodent terms ancès, une de se En effet, étant mort quelque temps après, une de ambes le vit en souge qui lui chamiait l'hymne qu'il ve de composer aux enfers en faveur de Proserpine. C hymne prétendue de Pindare est le sujet de mon ode. hymne prétendue de Pindare est le sujet de mon ode. Je e his parker lucimene, c. et le thich d'autant plus de m'é-ever a son ton et à ses idées. J'y affecte même quelque Médordre; c. f. y fais entret une digression sur corne, qui vasit remporté cinq fois sur Pindare le prix de la poésis rique, en partie, a re que rend Pausannas, parce qui elle rérialt en langun foilque, qui était cellé du pauglé; sa des que Pindare se servait de la hange doirque, qui était

(2) Orphée.

Mes chants passent ces chants perfides, Piéges qu'aux nautonniers avides Tendent les Muses (i) de la mer; La douceur en est plus charmante Que le nectar qu'on te présente A la table de Jupiter.

Typhée, enchaîné dans ce gouffre, D'où partent la flamme et le sonfre One vomit l'effrovable Etna Jadis de sa prison profonde. Donna des secousses au monde, Dont le Dieu des morts s'étonna.

Il craignit qu'au triste rivage La terre n'ouvrit un passage A l'astre par qui le jour luit; Et qu'asurpateur des lieux sombres Il n'y vint effrayer les ombres, Éternels sujets de la nuit.

Il vint aux champs de Syracuse. Et là, sur les bords du Péguse, L'Amour à tes lois l'asservit. Effet digne de ta présence! En un instant le dieu s'avance . Te voit, t'adore, et le ravit,

• O mes compagnes i 6 ma mère i » O vous . maître des dieux, mon père l... » Cris impuissans et vains regrets. Au char la terre ouvre une voie, Et délà le Styx voit la proje Que Pluton enlève à Cérès.

Mais ciel I quel désespoir la presse ! Je vois la flamme vengeresse Qu'elle allume aux brasiers d'Etna. Sicile, terres désolées, Vous vites vos moissons brûlées. Par la main qui vous les donna.

Loin une raison trop timide! Les froids poètes qu'elle guide Languissen) et tombent souvent. Venez, lyresse téméraire. Transports ignorés du vulgaire, Tels que vous m'agities vivant.

Je ne veux point que mes ouvrage Resemblent, trop feuris, trop sages,

(1) Les Sirénes,

A ces jardins enfans de l'art : On y vante en vain l'industrie ; Leur ennuyeuse symétrie Me plait moins qu'un heureux hasard,

l'aime mieux ces foréts altières, Où les routes moins régulières M'offrent plus de diversité : La Nature y tient son empire, Et partout l'ouil surpris admire Un désordre plein de beauté.

Déesse, ai par artifice, Ni par vœux, ni par sacrifice, Nul de nous ne peut t'échapper: Thétys même, en trompant Achille, Laisse à la trame qu'on lui file Encore un endroit à couper.

Quelles légions de fantômes, Nouveant hôtes de ces royaumes, S'y rassemblent de toutes parts l Combien chaque instant en amème l Leur apparition soudaine Est plus prompte que les regards.

La Parque ne fait point de grâce; Tout meurt: c'est pour l'anmaine race L'inviolable arrêt du sort. Le rang, le savoir, le courage, Rien de tes lois ne nous dégage; Tout meurt, puisque Pindare est mort,

Triomphe, déesse inflexible: Fibre de ton sceptre terrible, Ne cède pas même à Junon: Tout est sous ton obéissance; Et rien ne vainera ta puissance, Que mes ouvrages et mon nom.

Ciel! de sa lyre éolienne Corine, Interrompant la mienne Se présente à mes yeux surpris l Quel orgueil jaloux la dévore? Sur mon ombre veut-elle encore Remporter mi injente prix l

Approche, impuissante rivale: Chante, et que la troupe infernale Juge aujourd'hui de nos chansons. Tu ne me causes plus d'airrues; Et tes yeux ont perdu les charmes Qui briguaient le prix pour tes sons Reconnais déjà ta faiblesse: Eh l qui pour l'entendre s'empresse, Qu'un peuple ignorant et sans nom? Tandis qu'antour de moi j'attire Les héros, les dieux de la lyre, Orphée, Homère, Anacréon.

A mes pieds j'abaisse Cerbère; J'al calmé sa rage ordinaire; Ses regards ne menacent plus; Ses oreilles sont attentives; Et de ses trois gueules oisives Les hurlemens sont suspendus.

Quels prodiges ma lyre cause l Sisyphe étoané se repose, Son rocher vient de s'arrêter : Et je vois chaque Danaide Demenrer sur leur tonne vide Immobile pour m'écouter.

Jusqu'an petit-liks de Saturne, Minos, perd le soin de son urne, Occupé de mes sons vainqueurs, Je vois les Parques attendries : De leurs mains mêmes les Furies Laissent tomber leurs fouets vengeurs.

# L'ÉMULATION.

Dépouillons ces respects serviles Que l'on rend aux sichles passés; Les Homères et les Virgiles Peuvent encore être effacés, Dût l'audace sembler plus vaise Que celle du fils de Climène (1) On de l'amoureux Ixion I Il faut, au mépris du valgaire, Secouer, sage téméraire, Le jong de l'admiration,

Jadis l'Italie et la Grèce
Ont produit de rares esprits,
De ses premiers traits, la sagesse
Nous éclaire dans Jeurs écrits.
Mais le Jour doit soivre l'aurore;
De l'honneur de les vaiscre encore
Conservons l'espoir généreux.
Maigré l'intervalle des liges,

(t) Phaéton.

Osons, en lisant leurs ouvrages, Nous croire au moins hommes comme eux,

Eb I pourquoi veut-on que J'encense Ces prétendas dieux dont je sors ? En moi la méme intelligence Fait mouvoir les mêmes ressorts. Crolt-ou la natere bizarre. Pour nous aujourd'hai plus avare Que pour les Cirecs et les Romains? De nos alucis mere idolitere. N'est-elle plus que la maritere Du reste grossier des bumains?

Non , n'outrageons point la nature Par des reproches indiscrets , Elle qui, pour nons moins obscure , Nous a conifé ses secrets. L'âme en proie à l'incertitude, Autrelois malgré son étade , Virtelois malgré son étade , Virtelois malgré son étade , Na plus de rouses incertaines ; Na plus de rouses incertaines ; Et cet faigue est penétré,

Combien, en cherchant la fortune, Et Jaloux d'écendre nos drois, Avons-nous au vaste Neptune : Imposé de nouvelles lois ? Jusqu'en queda climats la boussole, Cette aiguille amante du pole, A4-elle guidé nos vaisseaux ? Aux hornes de l'humide plaine, N'ont-ils pas de l'audicce huminie Etomné des proples nouvesux ?

Justipa'un régions amerées
Nous conduisent d'heurent secours;
Et des étoiles meaurées
Nous allons épier le cours :
A Fuide d'un rere ditéle
Tout le firmanent se décèle
A uos regards ambitient ;
Et mieux que l'art des Zoroostres (1),
Nous semblous contrainére les astres
A venir juaque sons nos yeux.

N'est-ce donc que dans l'art d'écrire Que nous avoltrons des vainqueurs? N'osons-nous disputer l'empire Que cet art donne sur les cœurs? Souffrirons-nous que nos ancétres.

(1) Zoroastre fut l'inventeur de la magie.

A notre boute, en soient les maîtres? Vain respect qu'il faut étouffer? Il est encer de nouveaux charmes; C'est même par leurs propres armés Que nous pouvons en triompher.

Leurs travaux ont tiré des mines L'or que nos mains doivent polir; Ils ont arraché les épines Des fleurs qui restent à cneillir. Disciple nosible sur leurs traces, De leurs défants et de leurs grâces Je leurs défants et de leurs grâces Leur cluite me rend plas sévère; El l'assoupissement d'itomère, M'avertit de veiller toujours.

Yous qu'ane aveugle estime abuse, Et qu'elle engage trop urant, N'espéres pas coutre ma muse Soulever le peuple savant. Je ne viens point, nouvenz Zolle, Protorire un pome fettle, Par les Muses mêmes dicté : Je viens seulemes, consane Horace, Rallauner l'espoir et l'undace De surpasser l'onstiquité.

Si ce noble espoir no nous tente.
L'art disparait de l'univers:
L'émulation seule enfante
Les grands exploits et les beaux vers.
Moi-même, qui loin du Permesse.
Avonai cent fois ma faiblesse.
L'orgueil m'enivre en ce mouent;
Et je céde à l'issuitet superbe.
Qui me faute qu'wec Malberbe.
Le dois virre éfernellément.

## LA RÉPUTATION.

Loin cet harmonieut langage, Né jadis de l'oistreis! Que la raison bors d'esclavage Brille des ascela beauté. Pourquoi s'imposer la torture D'une scrupieses messer, Et du retour des némes sous ? C'est trop seivre un art tyranique Dans l'espoir du prix chimérique Qu'on a promis à mos chancess. On pous a flattés que la Gloire Doit, avec des traits éclatans, Graver an temple de Mémoire Nos noms, vainqueurs de tous les temps; Que nous devons dans nos ouvrages, Célébrés par de longs suffrages, Survivre à l'arrêt d'Atropos; Et que l'avenir équitable Honore d'an cuite semblable Les poètes et les héros.

Mais, dût ma gloire être semée En tous lieux après mon trépas, Je méprise une renoumée Dont je ne m'apercevral pas, Quand in Mort, sourde à la prière, Nous a de sa fant meurtrière Porté d'inévitables coups, De quol nous sert un nom stérile? Ce n'est plus qu'nn bruit lautile. Qui n'est pas même un bruit pour nous.

Oui, la Renommée est muette Pour les peuples des sombres bords : Ni ses cent voix, ni sa trompette, Ne penvent réveiller les morts. Les moins fameux, les plus célèbres Habitent les mêmes ténèbres Que ne percent point nos discours. Thersite et l'invincible Achille. Homère et le jaloux Zotle. Là-bas sont éralement sourds.

D'une estime contemporaine Mon cœur eût été plus jaloux ; Mais, hélas ! elle est aussi vaine One celle qui vit après pous. Capriciense, téméraire, Des faux jagemens du valgaire Elle suit les bizarres lois : Ce juge aveugle la dispense; Dans son inégale balance La raison est presque saus poid

Enfantez des écrits sublimes, Dont tout soit utile et charmant . Réconcilies dans vos rimes La justesse avec l'agrément; Yous en avez pour récompense Des éloges sans connaissance, Que la raison n'ose avouer; Tandis que contre leur mérite La bassé jalousie irrite

Les sculs qui sagraient les loger,

En vain les Mases favorables Nous placerulent aux premiers rangs, Tonjours de gloire insatiables, Nous ressemblons aux conquérans : Qu'un seul peuple manque à leur chaîne, L'ambition qui les entraîne Leur cache ce qu'ils ont connois. Ainsi le refus d'un suffrage, Seul, nous occupe davantage One mille suffrages acquis.

Loin donc, poursuites lasensées Du frivole lanrier d'anteur ! N'allons point livrer nos pensées Au goût incertain d'un lecteur. Contens que notre esprit s'amuse. De ce qu'a produit notre muse Ne cherchous point un autre prix. Opei one l'orgueil nous fasse croire. C'est moins renoncer à la gloire, Qu'affranchir son nom du mépris.

Mais, hélas! 8 misère extrême! O honte de l'esprit homain ! Sans cesse il se défend lui-même : La Vérité l'instruit en vain. Fai beau d'ipotile fumée Traiter ici la renommée: Mon curur la défend contre moi. Malgré la raison qui m'éclaire, Faime encore cette chimère . Toute value que je la vol.

#### L'OMBRE DU MARQUIS DE ROQUELAURY.

Tol (1), qui d'une ardeur empr Sers le maître de l'anivers . Prends tes alles, ton caducée. Vole, et va l'ouvrir les enfers. Cherche l'ombre de Roquelaure; D'un ami qui le pleure encore C'était la plus chère moitié; Va, ce seul espoir me soulage, Va lui porter le tendre hon Onl lei rend ma triste emitié.

Pénètre à ces heureux rivages One du Léthé lavent les flots; C'est là, sous d'éternels ombrages,

(f) Mercure.

On'il erre parmi les héros. Né pour suivre les pas d'Alcide, A l'aspect du fer homicide Jamais son sang ne s'est glacé; Brave, prudent sans artifice, Au milleu d'Achille et d'Ulysse Rhadamante l'aura placé.

O valeur, don des grandes âmes, Verta digne de nos nutels, Rarement de tes pures flammes Ta viens embriaer les mortels I Lun a'expose pour fuir la hoate, En t'enferaire l'astre affronte Un danger qu'il ne connaît pas; Un autre, armé par la furie, Périt sans servir sa patrie, El toerd as viet son trénas.

Seule mérite un si bean nom; Les sages n'accordent d'estime Q'anta devoir et qu'à la raisou, J'en attieste la Grèce et Rome. Pour perdre la vie en grand homm Il en faut connôtre le prix; Et quelquefois le vrai courage, Veut que le héros la ménage Sans craindre un aveugle mégris,

Une valeur plus magnanime

Ami, dont je n'étais pas digue, Et que les dieux m'out culevé, Cest ta valeur que je dévigne, Ton cens si souvent éprouvé. D'une âme an devoir asservie, Sestant tout le prix de la vie, Tu bravas mille fois la mort; En la recevant sans alarmes, D'un succès qui trahit nos armes Ta vertu fit rougir le sort.

Pourquoi done n'est-il point au nombre Des plus memorables querriers? Mercure, sans trouver son ombre, Ta parcours ceis bois de lauriers; Quitte-les, et change de route; Va, tu le trouversa sans doute Entre les amis générenx; Oui, mon cœur me le persuade Grosse, Thésée et Pjade, Charmés, le retiennent entre eux.

Non, je vois quel charme l'attire : Par les poètes entrainé. Il oublie au son de la lyre Le rang qui lui fut décerné. Exempt du faste militaire, Il aime mieux entendre Homère, Et ses sublimes fictions. Que d'aller en ombre plus fière Enchanter la troupe guerrière Do récit de ses actions.

Laisse le chantre de la Grèce, Ami, pour m'entendre un moment; Ces vers que t'offre ma tendresse Sont mon plas doux soulagement, Je réjouis le triste empire Par cet éloge que m'inspire Le seul plaisir de le donner; Et pour toi d'austant plus nôte Un d'aucun Intérêt servile On ne pourra le soupconner.

# DESTATION D'HORACE.

Nos bois reprennent leurs feufliages; Après les notrs frimas le printems a son tour; Et le soleil plus pur, dissipant les nnages, Sans obstacle répand le jour.

En imite les doux accens,

Déjà dans la plaine fleuric Le berger laisse errer ses troupeaux bondissans; Et du son de sa filite. Écho même attendrie

Cythérée avec ses compagnes, Le soir, d'un pas léger, danse au bord des ruisseaux, Tandis que son époux ébranic les montagnes Du bruit frément de ses marteaux.

Couronnons-nous des fleurs nouvelles; Nous en verrous bientôt l'éclat s'évanouir : Profitons du printens, qui passera comme elles, L'Amour nous presse d'en jouir,

Allons dans le hois le plus sombre Égarer la beauté qu'il attendrit pour nous; Et des tendres larcina que nous ferons à l'ombre Rendons Pan Int-même Jaloux.

Hitons-nous, tont nous y convie; Saisissous le présent, auns soin de l'avenir; Craignons de perdre un jour, un instant d'une vie Que la mort doit sidé finir. Sa rigueur n'épargne personne.

Tout l'effort des humains u'interrompt pas ses lois ;

Et de la même faux la cruelle moissonne
Les lours des berners et des rois.

Sitôt que, froids et vains fautômes, Des fieuves redoutés nous toucherons les bords, Nous u'airons plus d'Iris dans ces sombres royaumes; È u'est point d'Amours chez les morts.

#### A DÉLIUS.

Ami, puisqu'une loi fatale Nous a tous soumis à la mort, Songe, dans l'un et l'autre sort, A conserver une âme égale.

Par de longs malheurs combattu, Des chagrins ne sois point la proie : Heureux, crains que la folle joie Ne triomphe de ta vertu.

Que tes jours coulent dans la peine, Ou qu'its coulent dans les plaisirs, Attends sans crainte et sans désirs La fin d'une vie incertaine,

Jonis sagement du loisir Que l'oubli des Parques te laisse; L'âge, la santé, la richesse Te donnent les biens à choisir.

Erre dans tes riches prairies, Où les arbres entrelacés Offrent aux voyageurs lassés L'ombre de leurs branches fleuries,

Fréquente ces côteaux rians Qu'en fuyant lave une onde pure, Qui, par son paisible murmure, Endort les soins impatiens,

Porte dans un réduit champètre, Avec des parlams et du vin , Ces fleurs que produit le matin , Et que le soir voit disparaître,

Bientôt tu laisséras any tiens Tes polais, ton vaste domaine; Et tes hiens, accrus avec peine, Bientôt ne serout plus tes biens, Tout meurt, jeune ou vieux, il n'importe, Pauvre, riche, illustre, ou sans nom; Chez l'impitoyable Pluton

Chez l'impitoyable Pluton Le temps rapide nous emporte,

Du monarque du sombre hord Tout ce qui vit sent la puissance, Et l'instant de notre naissance Fut pour nous uu arrêt de mort.

## LE MÉRITE PERSONNEL.

A J.-B. BOUSSEAU,

Ou ne se choisit point son père. Par un reproche populaire Le sage n'est point abattu. Oul, quoi que le valgaire en pense, Roussean, la plus vile naissance Doune du lustre à la vertu,

N'envious que l'humble sagesse, Scule cile fait notre noblesse; Le vice, notre indignité. Par là se distinguent les hommes : Et que fait à ce que nous sommes Ce que nos pères out été?

Que j'aime à voir le sage Horace Satisfait, couteut de sa race, Quoique du rang des affranchis! Mais je ne vois qu'avec colère Ce fils tremblant au nom d'un père Qui n'a de tache quo ce fils.

Le sang s'altère, et se répare. Ainsi Castor, ué de Tyudare, Prit place entre les innaortels. Ainsi le hideux Polyphème, Fils indigne d'un dieu qui l'aime, N'a pu purtager ses autels.

Connais-tu ce flatteur perfide, Cette âme jalouse où préside La calomnie au ris maliu; Ce cœur dont la timide audace Eu secret sur ceux qu'il embrasse Cherche à distiller son youin?

Lui dont les larcins marotiques, Craints des lecteurs les plus cyniques, Ont mis tant d'horreurs sons nos yeux; Cet infame, ce fourbe insigne, Pour moi u'est qu'un esclave indigne, Fût-il sorti du sang des Dieux,

Mais nous, que d'un peu de génie Doua le Dieu de l'harmonie, N'avilissons point ce beau feu : Et n'arrachons à notre Muse Rien dont le remords nous accuse, Et nous interdise l'aven.

Rousseau, sois fidèle, sincère, Pour toi seul critique sérère, Ami zélé des bons écrits; Tu vas, pour la race future Ennoblir ta famille obscure; Et je suis ton frère à ce priv.

#### LES SOUHAITS.

Que ne suis-je la fleur nouvelle Qu'au matin Climène choisit; Qui, sur le sein de cette belle, Passe le seul iour qu'elle vit?

Que ne suis-je le doux Zéphire Qui flatte et rafraichit son teint, Et qui, pour ses charmes soupire, Aux yeux de Flore qui s'en plaint?

Que ne suis-je l'oiseau si tendre, Dout Climène aime tant la voix Que même elle oublie à l'entendre Le danger d'être tard au hois?

Que ne suis-je cette onde claire, Qui, contre la chaleur du jour, Dans son sein reçoit ma bergère, Qu'elle croit la mère d'Amonr?

Dieux I si J'étais cette fontaine, Que bientôt mes flots enflammés... Pardonnez; je voudrais Climène, Être tout ce que vous aimez.

#### SONGE.

Que vois-je! Climène sensible! L'amour a touché votre cœur; Ce changement est-il possible? N'est-ce poiet un songe trompeur?

Vois-je cette même Climène Qui s'offensait de mes désirs! Qui toujours sévère, inhumaine... Vous pleurex! Feutends vos soupirs,

Long-tems une pudeur harbare A combattu vos vœux secrets. Ah! qu'aujourd'hui l'amour répare Tous les maux qu'elle nous a faits :

D'une tendresse mutuelle , Chère Climène , entrross-nous : Déjà mon œur... Giel ! qui m'appelle ? Gruels , pourquoi m'éveillez-vous !

# L'AMOUR RÉVELLÉ.

Dans un lieu solitaire et sombre Je me promenais l'autre jour ; Uu enfant y dormait à l'ombre ; C'était le redoutable Amour,

J'approche, sa heasté me flatte; Mais j'aurais dû m'en défier: J'y vois tous les traits d'une ingrate Que j'avais juré d'oublier.

Il avait sa bouche vermeille; Le teint aussi vif que le sieu. L'u soupir m'échappe, il s'éveille; L'Amour se réveille de rien.

Aussitöt déployant ses ailes , Et saisissant son arc vengeur, D'une de ses flèches cruelles En partant il perce mon cœur,

Va, dit-il, aux pieds de Sylvie De nouveau languir et brûler : Tu l'aimeras toute ta vie, Pour avoir osé m'éveiller,

# PROMESSE DE L'AMOUR.

Hier l'Amour, touché du son

Que rendait ma lyre qu'il aime, Me promit, pour une chanson, Deux boisers de sa mère même.

Non lui dio-je, tu mis mes vœux. Sers mieux le penchant qui m'entraine : Au lieu d'une, j'en offre doux, Pour un seul bainer de Climène.

Il m'eu promit ce doux retour : Ma lyre en ent plus de tendresse : Mais vous , Climène , de l'Amour Acquitterez-vous la promesse?

# LES VRAIS PLAISINS.

Des favoris de la Victoire, Je sais mépriser le renom; Je n'irai point, ivre de gloire, Affronter la mort pour un tous.

Que d'autres encensent l'idole . Du faste et de l'autorité ; Pour l'espoir d'un honneur frivole Je ne vends point ma liberté,

Que de crainte toujours saisie, L'Avarice compte son bieu; Je regarde sans jalousie. Un trésor qui se sert de rien.

lrais-je veiller sur un livre, Avide d'un savoir profond? Le temps que nous avons à vivre Est si court, et l'art est si long!

Je ne sais qu'aimer et que boire, Et nuit et jour j'aime et je bois; G'est là ma science, ma gloire, Mes richesses et mes emplois,

Les plaisirs qui sont notre ouvrage, Coûtent trop, sont trop imparfaits. Je crois la nature plus sage; Je me tiens à ceux qu'elle a faits-

#### LA SOLITUDE.

Dans ce lieu riant et tranquille, Sylvie, employons ce besu jour; La Nature a fait cet asile Pour les favoris de l'Amour.

Dans ces solitaires bocages Habitent les plaisirs secrets; Et l'ou n'est vu sous ieurs ombrages Que des oiseaux, témolus discrets.

Charmé d'une rive fiourie, Ce ruisseau cherche à s'arrêter, Et fait cent tours dans la prairie, Qu'il semble craindre de quitter. Le Zéphyre y curesse Flore;

Fen ressens le souffie amoureux : Et la déesse y fait éclore Mille fleurs, gages de ses foux.

L'Amour règne eu ces lieux champètres; Ces verts gazons ne sont foulés Que des amons dont sur ces hêtres Tu vois les chiffres assemblés.

Aux plaisirs ici tout convie, Les Amours voient sur nos pas. Serais-tu dans ces lieux, Sylvie, La seule qui n'aimerait pas?

#### LES AMOURS DE JUPITER.

Puissant maître de la Nature, Qu'enflammèrent tant de désirs, Apprends-moi dans quelle aventure Ton cœur goûta de vrais plaisirs.

Fat-ce lorsque, taureau superbe, Sons Europe courbant ton dos, Après avoir bondi sur l'herbe, Tout-à-coup tu fendis les flots?

Tu ne la dus qu'à ta puissance : Son cœur ne s'était point donné, Et par ta propre violence, Ton bonheur fut empoisonné. Tu charmas la chaste Thébaine Sous la forme de son époux : Mais tu devais, au lit d'Alcmène, De son erreur être jaloux,

Dans cette tour inaccessible Où tu sus t'introduire en or, Si tu vis Danaé sensible, Tu ne fus pas henreux encor,

De ses appas l'or te rend maître; Mais toute charmante qu'elle est, De quel prix son cour peut-il être? Tu ne le dois gu'à l'intérêt,

Comme souverain de la foudre, T'aima la fille de Cadmus, Qui, malgré toi, réduite en poudre, A peine te laissa Bacchus.

Mais quel plaisir pouvait te faire Son orgaeilleuse passion? Dans cette amante téméraire L'amour n'était qu'ambition.

Dieu paissant, je viens de t'entendre; Tu jouis d'un amour fiatteur, Quand Mnémosyne, vraiment tendre, Ne te crut qu'un simple pastour,

La trabison, la violence, L'ambition, ni l'intérêt, Ne la mirent sous ta puissance : Et c'est ce seul amour oui plait,

Aussi te rendit-il fidèle; C'est de là qu'est venue au jour Des neuf Sœurs la troupe immortelle, Digne fruit d'un si pur amour,

# MALICE DE L'AMOUR.

Dans des vers de mon premier âge, Je chantai l'enfant de Cypris; Ce Dieu, sensible à mon hommage, Vint un jour m'en offir le prix.

Content d'an tribut volontaire, Je viens pour t'eu récompenser; Choisis donc d'aimer ou de plaire, Dit-il, et je vais t'exaucer. Fais plus ; rends mon bonheur extrême , Dis je à ce Dieu recomnaissant ; Que par toi je plaise , et que j'aime . Soit , dit il en disparaissant .

L'Amour a tenu sa promesse : Depuis ce jour j'aime et je plais. Cependant je souffre sans cesse, Amour, ce sont li de vos traits.

Les beantés qui tonchent mon âme Sont insensibles à mes feux : Celles que sans dessein j'enflamme Ne me rendent point amoureux.

De cruelles et d'importunes Je suis toujours persécuté; Ingrat malgré moi pour les unes, Et par les autres maltraité,

Ainsi, dieux, vos bienfaits frivoles Nous coûtent de nouveaux soupirs; Vous n'exances que uos poroles, Au lieu d'exancer nos désirs.

# LA RAISON ET L'AMOUR.

Aime la charmante Charite, Me disait un jour la Raison : Tu le sais, son moindre mérite Est d'être en sa belle saison.

D'une rose qui vient d'éclore Son teint a la vivacité; Et les grâces donnent encore Un nouveau justre à sa beauté.

Quel goût, quelle délicatesse! Qui mieux qu'elle connaît mon prix! Partout sa naîve finesse Sait m'allier avec les ris.

Son âme est encore pins beile; Le ciel y versa tous ses dons. Qn'elle aime, elle sera fidèle, Je connais son cœur, j'en réponds.

Après la peinture engageante Dont la Raison tentait ma foi, L'Amour me dit, aime Amarante: Je l'aimai sans savoir pourquoi.

# LE PLAISIR D'INSTRUIRE.

Autrefois lu charmante Hortense, Dont mille amant formaient la cour, Par une heureuse préférence Me donna des leçons d'amour.

Par elle J'appris l'art de plaire, Ces transports, ces empressemens, Ces petits soins, la grande affaire. Et le grand savoir des amans.

Elle m'avait instruit à peine De ces doux mystères d'amour, Qn'aussitôt à la jeune Ismène J'en 6s des leçons à mon tour.

Mais en l'instruisant, comme on aime, Que J'aimais à voir ses progrès l Le plaisir d'apprendre moi-même Avait en pour moi moins d'attraits.

Ismène est toute ma tendresse, Et mon élève à mes regards Fut plus chère que ma maîtresse. C'eu est ainsi dans tous les arts.

# ECLOCUES

#### TIRCIS ET LYSIS.

LYSIS.

Tircis, beureux pasteur que la muse champètre Dans l'art de bien chauter a rendu notre maître, Tol per qui sout fanceux non bois et nou vergers. Fornecond dans cet art si chéri des hergres. Si tu cossens d'instruire un disciple fédèle, Cholhis dans mes troupeux la hrebis la plus helle. Un jour, formé par tol, je chanceral ton nous, Et tu me tiendras lieu de l'an et d'Apollon.

Ces honneurs sont trop grands, Lysis: sans y prétendre, Ce qu'Apollon m'apprit, je veux hien te l'apprendre. Nes sous nos humbles tolis, et nourris dans les champs, Nous ne sommes point faits pour les sublimes chants; Apollon nous donan la flâte et la maestre : Mais il nous défendit d'entonner la troupette; De chasers are der ione parain nom inorata, Les dieux on in hern, sippler on Louis, Les chases que non bois d'une vote moine nibirer; Qu'un insegne uni fronçoné i la maiere; Chante non plura servina, et non puisibles maira, Le printempse et les foren, prospèrence des in-Trace de non amours la sou-hunte poliume; Qu'ul chapter mits le corre y sense la naiure. Lois ces finat sentimens et ces sublin détours, Lamppe étaile des lières et des cours ; Lamp personné me ces art un discours louisile de pope et la des lors de la cours ; Lamp personné me ces art un discours louisile de pope et la servir un moyen plus facile.

LYSIS.

Eh! quel est ce moyen d'imiter tes chansons?

TIRCIS.

Aime, L'amour lui seul vant toutes les lecons.

LYSIS.

Ah! s'il ne faut qu'simer, quel untre est plus capable?

Quoil ton cover aimerait?

El l'espoir de hal phire, en chanata en sanata; El l'espoir de hal phire, en chanata en sanara, N's fait seu de ten art implurer le sercours : Can a crevia pas anno cores avide de la gloire D'abresia dans ans juez une vaiue vicerire, De déferer su chan is pair tendres donneurs de D'être estas, comme toit, l'homerur de nos hamesenz. D'être estas en estable indique de men vuext, El comme d'Amazille en le pris que je vexx.

TIBES.

Que ue chantes-tu donc ce que ce nom t'inspire?

L'ESS.

Je l'ni teuté, Tircis, mini je n'ose je dire.

TIRCIS.

Parle ; tu n'as que moi pour témoin dans ces lieux.

Exoute: a diagon aprile suppressive à faire internet.

O pier curi faire herrer et anapti na sectione;

Anacelle, o ce juer, ta devin na fedence.

Anacelle, o ce juer, ta devin na fedence.

Comme ou offic i Cele faire presultive molisone.

Le veue à la benedi nas presiltere diamona.

Rel transition de la menta de la companio del la compan

Pourrait-il... Ah! plutôt ne sois jamais se A mille autres beautés ils ont donné leur foi, Amarille, et mon cœur n'a rien aimé que toi. Non, jamais tant d'ardeur n'a régné dans une âme, Le seul son de ta voix me pénètre et m'enflamme. L'Amour fixe sur toi mes regards assidus : Je crois te voir encor, quand je ne te vois plus, La nuit, jusqu'où s'égare une ardeur insensée ! Tes moladres actions remplissent ma pensée; Je te suis, je t'entends, et te parlant tout haut, l'écarte le sommeil qui vient toniours trop tôt . Mais Il ne peut encore éloigner ton image. Hier un souge affreux, que j'en crains le présage ! Me fit voir près de toi Lycas, le beau Lycas: De l'aveu de ses feux tu ne t'offensais pas ; Tu daignais lui sourire, O mortelles alarmes l Le dépit m'éveilla tout baigué de mes larmes.

Ab. Lysis désermais le re côde le prit.

Le le fielishi lière, Vincour l'a tout appris.

Pour mel, pui de l'amour ne seus appris.

Pour mel, qui de l'amour ne seus plus les stéciets.

Et d'une me classeme de la tendame plustes ;

Et d'une me classeme le fiel cacer l'amour.

Et di dons me classeme je fait cacer l'amour.

Feiter trey impaissants, et qu'apallon, réjets.

Feiter trey impaissants, et qu'apallon, réjets.

Cret toi qui vau den comma la test tier térempher;

Per sans aux quedes despit ; suis je veux l'étouffer.

TINCIS

# THÉMIRE, CLORIS ET TIRCIS.

Thesiare minusis ten; son cours cutin publishe. Their soult tents of the rendre sensible: Mais calm, los de pertire et ses soiss et ses wear, it coups pour Caris an amour plus heuren; Et Thémier, ignorant heur donce intelligence. Et Thémier, ignorant heur donce intelligence. Et and et al. (1997) and et sois indifférence. Et and et al. (1997) and (

Il faut nous séparer, Tircis, la nuit nous chasse. TIRCIS.

Hélas ! pourquoi les jours out ils si peu d'espace ? Que celui-cl, Claris, a coulé promptement ! Je crois t'avoir à peine entendue un moment ; One je tal peu parté de mon amour extrême ! Qu'esce qu'un jour entier pour se dire qu'on s'aime ? c.c.onts. Adien , Tircis , adien. Que ne puis-je écarter Cette nuit qui trop tôt nous force à nous quitter ! Mais , vains discours ! Demain , su retour de l'aurore ,

Cette nuit qui trop tot nous sorce a nous quitter!
Mais, vains discours! Demain, su retour de Pasore,
Sous ces mêmes oraieaux nous nous verrons encore;
Heureuse si, rempli de nos tendres amours,
Tu me charmes encor par les mêmes discours.
TRUES.

Helas! que cette nuit va me paratire lente!
Puisse un songe tromper mon ôme impotiente,
Et d'avance mi offer per une donce erreur
Le nouvel entretien dont in flattes mon cœur!
CLOMS.
Moi le n'implore point le vain secours des sonces :

the arbitect to algorithm for the crucks measures. En value for nor reverse je fous chappe four. Chappe noit à mes years to trabis est amour; Hier, Doris britist d'une grâce nouvelle; Le Cul vu cette nuit aux pints de cette helle; Almis, teujours timitée, à mon espiris-sémis, Ge que je cruians le jour se returce la muit; Et, malgrele dont a mend dont met anotir nous lie, Je passe dans les pleurs la modifié de ma vie.

Pourquoi sue croire un ceute capable de changer ? Oui, vos songes me font me injure mortelle; C'est voss qui les forcet à sue prindre insidelé. Voss dontes de ma foi. Sur quoi donc en douter ? Le ne cherche que vosse; je ne pais vosse quitter; Je n'ai points de repos que je ne vous revoie; Je n'ai points de repos que je ne vous revoie; As s'est nous d'estre je ressaille de joie. Al à faut-il qu'à mers yeux vous ayet fant d'appas ; Que sert tout cet amour pour qu'un le le revoit pas ?

Cruelle, jusque-là pouvez-vous m'ontrager?

CLOMB.

Non, je ne doute point que ton cœur ne m'adore;
Viens, Tircis, viens demain m'e le jurer encore.

Adieu; trop,de plaisir nous arrête en ce lieu.

Quel mot pour les anuais que ce faneste adies l' Je sens à te le dire une douleur extrême. Je crois, en equitant, in arracher la nociméme. Adleu. Si le sommeil in offre encore à tes yeux. Fais des songes plus vrais, et qui me prignent mieux. Sovirées-toil que mon cœur pour toi seule sompire.

CLOMS.

Que ne puis je oublier qu'il brûla pour Thémire.
TIRCIS.

Ne me reproche point qu'elle ait au me charmer;

Tu n'étais point ici lorsque je crus l'aimer, Et les jeunes attraits dont Thémire est pourvue Mais que fais-je? son nom refroidit nos discours. ctonts. Songeons plutôt qu'il faut en terminer le cours.

Songeons platôt qu'il faut en terminer le cours. Nous l'oublions tous deux. Adieu, la unit nous presse. TINCIS.

TINCIS. Encore un mot, Cloris; un mot, et je te laisse.

Tirris allais poursaire, e. Cloris l'écostai.

Tout prés à se quitre, l'Amour les arrêtait.

Il renaissait toujours quelque chose à se dire
Mais Théuire parts; l'importuse Thémire,
Sans hien coastaire enors ses mouvemens jaloux,
Se prissa d'interrouspre un entiretien si doux.

Injustice ordinaire : une besuité cruelle
Ke voit qu'ave éépit qu'au s'est consél d'elle.

# TIRCIS ET SILVANDRE.

(Imitation de Théortte.)

TINCIS.

Le dont bruit qu'on entend dans ces soubres bocages, Quand le zéphyr se joue à travers les feuillages. Napproche point pour moi du sou de ton hauthois. Tu le disputerais au Dieu même des hois. "ALYANDES. Le murmure flatieur de ces-chaires fontaines,

Le murmaire flatieur de ces-claires fontaines. Qui des tendres amans sait enchanter les peines. N'approche point pour moi du charme de tes airs; Tu le disputerais au Dieu même des vers.

Asseyons-nous, Silvaudre, à l'embre de ce hêtre. La beanté de re jour et de cr lieu champètre De ton hauthois oisif doit réveiller les sons. Oiseaux, pour l'écouter, suspender vos chansons. Nyaphes, dieux des forêts, accourate pour l'entendre ; Get tout préto l'oreille aux arcords de Silvandre. SILVANDER.

Une m'est pas permis de toucher le hauthois.

Void (Beure que Pour repos dans c beis.

Bés l'autres occupé d'une chaixe périblée.

Il passe ess mosernée dans in commellé publiée.

Par mes sons importans si J'aliais le tropiléer,

Te comais son commerca si J'autris ai incendier.

Toi, tu t'a réra à crainére; il permet que l'on chante;

Solémois ser ces passons, et que le vait debante;

Bilgen au révider les douleurs de Duphais :

An echantes, bestrer, je grafe un digne prin.

Clet un sase qu'Emmojo apports de Coristhe :

Louverer d'an côt gran ce luisyriade.

Chef-d'œuvre de Dédale, et qu'un savant burin Semble avoir à sou gré transporté sur l'airain. Ce moustre homme et taureau qu'un foi amour fit untire, Qui du sang des humains brûjait de se repottre : Sous le fer de Thésée y perd enfin le jour : Le héros tient le fil qui trace son retour; Tandis qu'un peu plus foin Arisne tremblante . Craint que le sort cruel n'ait trompé son attente : Les yeux au labyriuthe et les mains vers les cieux, Au secours de Thésée elle appelle les dieux, L'autre moitié du vase offre one antre aventure : De Daxe et de la mer on y voit la peinture; Sur le haut d'un rocher la fille de Minos Suit des yeur un valssem qu'on voit fendre les flots, Hélas! c'est le valsseau du parjure Thésée; Il méprise les pleurs d'Ariane abusée : Pour prix de ses bienfolts II lui perce le cour. Trop ordinaire effet d'une sincère ardeur. Ce don d'un de tes airs sera la récompense Sans rieu diminuer de ma reconssissance, Mérite done ce prix que je garde à ta voix :" Chante. Quand de la mort on a subl les lois. Quand on est parvenu dans les sombret retraires. Tous les chants sont finis, les ombres sont muettes, TIRCIS.

Muese, pour ai insupirer, joignet-tous à l'Assour, Le aniblemente Daplanis, print de pertire le jour, Confisit sus échos ses mortelées atteintes; Il faissia frentier lis robetté de ses plaintes; Il décreatif l'Annour, Assour, jusqie-moi Ce que le désemple in dicte coutre toi. Les fineras des massos à tes yeax out des charrier; lis vies provente que missus le pourch de les armes. Ta 'tupplantifs du coup qui lour ravis le Jour. Muese, pour m'insupir-r, joigne-tous l'Arourer.

Not, to vice point, Amour, le file Gaze clicose, Dibil ; sur le Cauche and afferent signmen. Dibil ; sur le Cauche and afferent signmen from the Cauche and the control of the control of

Aux plaiotes de Daphnis les Nymphes s'attendrirent; Dans le creux des rochers les échos en génirent; Comme aux accords d'Orphée on vit du fond des hois Les lions attendris accourir à sa voix. Près du triale lorger les bergers accourrent; Arc etta les Sphain, le Fauser 5 parvenut. Plan niène y vint unsil. Berger trop malheureux. Plan niène y vint unsil. Berger trop malheureux. The Irelies pour iris qui méprie na flumme. Tandis que ceut bennais vonoriment tourier foun être. I milie mai, herger; rends mépris pour mépris. Mai l'évoigne mai de l'est principal de l'est de

Tu vina aussi, Venus I mais, déesse cruelle, Tu vins pour insulter à sa doudeur mortelle. Oul, berger, lui dist-m, voille feigne prix Que l'Amour offensé gardait à tes mépris. Tu le cruyais saus force; et tu traitais de fable Son flambeus, son carquois, et son air redoutable. Consais cuits ou crime; il t'en coûte le jour. Muses, pour mispière; joique-tous à l'Amour.

Muses, pour m'inspirer, joignez-vous à l'Amour.

Oui, je connais, dit-il, votre pouvoir funeste; Mais plus e le connais, et plus je le déteste. Viens, ne diéd, témoda de mon ardeur sincère, Jeremeta en tes mains cette filla et chère: De ma longue amidé ce doit dire le prix. Mais ne Cete nêta et chère i De ma longue amidé ce doit dire le prix. Mais ne Ces sers, berger, que pour chanser Iris; Que pour lui rappeter na tendresse fielde; Et que Daphnis entin est mort d'amour pour elle! En néverant er soms, Daphnis pertil le Jour. Muses, pour le chanter, joignes vous à l'Amour. SUXANDE.

Dieux, quelle perte! hélas! que sa plainte me touche ! Jamais rien de si doux n'est sorti de ta bouche. Preuds ce vase, berger ; que u'est ce un vase d'or! Aa-dersous de tes chants je le croirais encor.

# PIRON:

## ÉPITRES.

A MADEMOISELLE CHÉRÉ.

Saint-Open, 1723.

O bel objet désiré Du plus amoureux des hommes, O mon aimable Chéré, One u'etes-vous où nous sommes! Jamais plus juste désir N'anima mou cœur sincère : Les belles, faites pour plaire, Sont faites pour le plaisir : Et c'en est ici l'asile. De ces plaislrs tant aimés. La paix les tient renfermés Dans ce prieuré tranquille. Hier, Il en était plein : J'en vois ualtre au lourd'hui mille : Mille y renaltrout demain. Je ti'y ressens qu'un chagrin . C'est que le temps soit mobile : Et que son sable inhumain Trace délà le chemin Qui nous ramène à la ville.

Décrirol-je ces plaisirs, Que rappelle chaque arrore, Plus rians que les Zéphyrs, Quand ils vont caresser Flore I Mais pourquoi les peindre? Hélas Ca seul mot les rend croyables, El vante assez leurs appas: Ils m'out rendu supportables Des licen où vous r'éller pas,

Je veux toutefais les peindre, Pour occuper mon loisir;

Y puissé-je réussir. De manière à vous contraindre A venir vous éclaireir, Par le propre témoignage Des beaux yeux qu'on désira : Des plaisirs, en ce cas-là, Parfait seralt l'assemblaze : Les peigne alors qui pourra. De quatre beureux personnages One nous nous trouvens iri, Deux sout fous, et deux sout sages : Providence en tout ceci : Mélange qui , Dieu merci , Sans reliche nous ballotte, Et nous promèue à grands pas, Du compas à la marotte, De la marotte au compas, Figurez-vous le tracas D'un quatrain de cette espèce, El voyez courir sans cesse La sagesse après les rats, Les rats après la sagesse, Tantôt les règles en leu. El tantôt les pars caprices Voilà, quant aux gens du lieu : Voici, quant à ses délices.

Sachez que , premièrement . Le prioral ermituge . Consiste en an hâtiment . Mal coora pour l'orsement , Très-bien conça pour l'usse. Toui s'y reserre on s'étend . Seiou sou juse mérite ; C'est pour cela , dit l'ermite , Que le référtoire est grand , Et la chapelle petie. Aussi l'heureux parasite , be la coèse qua gletas ,

\*\* Pinox! ALEXAS) umpit à Dijon, le 9 juillet 1600.

So famille distant qu'il embrand l'Aut cerédestique :
se famille distant qu'il embrand l'Aut cerédestique :
se l'inva a échande la méricles qu'il landonsum enmise
pour le barrens. Il avait jus acheve l'étade du division de la comme del la comme de la co

plusicars tragédies estimables et quelques comédies toutes oublières, a l'exception d'une seule: la Méromente, qui tern notignes literée au mag de une réde-d'eurer, rai, d'après les conseils de liborre, ordonna sus seademiciens de litte nonatre chois pour puit l'autour d'une ode qu'il avait composée quarante anotes para renarquables de distribute de la composée quarante anotes para renarquables de distribute de la composée quarante anotes para renarquables de distribute qu'il avait de la composée quarante anotes de plusiens de la grand quarante de la composée qu'il avait de plusiens et un grand nouvel d'égoquement s'ète et des Voit cette sentence écrise : « Courte messe, et long repas, » Rien ne manque aux délicats : Table en entremets féconde, Cave où le uectar abonde ; Et la glacière à deux pas : Les lits les meilleurs du monde; Plume entre deux matelas. Doux somme entre denx beaux drans : Un calme dont rien n'approche; Jamais le moindre fraças De carrosse, ni de cloche: Paix, bombance, liberté; Liberté, sans anicroche : L'horloge, à la vérité, Qui vondra nous le reproche! Barement est remouté, Mais non pas le tournebroche. Une autre félicité. Après Benedicite. C'est de voir par la fenêtre De notre salle à manger, Caeillir, dans le potager, La fraise qui vient de naître : De voir la petite faux Moissonner à notre vue, Là, de jeunes artichants. Ici, la tendre laitue, Le pourpier et l'estragon Out . tout à l'heure en salade , Va piquer, près du dindon. L'appétit le plus malade.

Du même endroit, nous voyuns Venir l'innocence même, Lise, qui, sur des clayons Nous apporte de la crême : Blanche un peu plus que sa main, Mais moins blanche que son sein, Et que la perle enfantine D'un ratelier des plus nets, One ne touchèrent Jamais Capperon, ni Carmeline (1). C'est elle aussi qui, le soir, En cent postures gentilles ( Où, sans jupe ni mouchoir. Vous seriez charmante à voir), Dresse, et redresse nos quilles : Jeu tout des plus innocens, Où, pour aiguiser nos dents, Quand la faim nous abandonne.

(t) Fameux dentistes.

Nous nous exerçous un temps, Avant que le souper sonne. Le quiller est dans un bois Oui touche à la maisonnette. Bois d'une beauté complète, Triste et charmant à la fois : Bois qui peint ces lieux terribles Où loin des profanes yeux, Nos druides et leurs dieux Se rendaient inaccessibles A nos crédules aieux : Mais dans ces cantons paisibles. Et moins superstitieux, Bois où l'amour a des armes A qui l'austère pudeur Se sonmettrait saus alarmes : Bois où, même avec douceur, Dans les plus cruels malheurs, L'amant verserait des larmes : Bois où tout , jusqu'à l'horreur, Pour un cœur tendre a des charmes. Là, dans le sein du repos, L'âme s'égare et s'oublie ; Sa douce mélancolie Transforme des lieux si beaux . Et n'en fait qu'un seul enclos

J'amais en effet l'Amour Ne tronverait un séjour Plus propre à son badinage Qu'il y serait amusé ! Car je le sais par usage, Cest un enfant avisé: Dans un quinconce il est sage : Mais plus l'endroit est sauvage. Plus il est apprivoisé. Disparaissez, lieux superbes, Où rien ne croft au basard. Où l'arbre est l'enfant de l'art, Où le sable, au lien des herbes. Nous attriste le regard : Lieux où la folle ladustrie Arrondit tout au cisean : Où rien aux yeux ne varie, Où tout s'aligne au cordeau De la froide symétrie. Et de l'ennnyeux niveau!

D'Amathonte, de Paphos,

De Cythère et d'Idalie.

Ici l'auguste Nature, Dans toute sa majesté, Offre une vive pointure
De la mobile liberté.
Sablime et toujours nouvelle,
Sous l'œil elle alcubellit:
Savariée révele.
Lue ressource éérenélle,
Que jamas iren ne tarit.
Qu'eu ce point l'art est loin d'elle !
Son chef-d'auver se décrat:
Mais la beauté naturelle
Resta ma-dessus du révil.

Sons l'épais et haut fenillage De ce bois qu'ont révéré Le temps , la hache , et l'orage , De l'engageante Chéré Je me retrace l'image. Ab! qu'au fond de ce bocage ; Son aspect serait charmont! Le beau lieu, l'heureux moment? Que de fleurs sur son passage ! Que de soupirs éloquens! Que les gages de ma flamme Seraient tendres et fréquens ! Mais où a'égare mon âme! O bel objet désiré Du plus amoureux des hommes ! O mon aimable Chéré! Oue u'étes-yous où nous sommes !

## A MADAME DE BOULONGWE.

\_\_\_\_\_

QUI SE PLAIGNAIT DE L'INSOMNIE, ET NE POUVAIT S'ENDORMIR QU'UN LIVRE A LA MAIN,

Vous vous plaignez, belle Uranie. Et ne vous plaignez pas pour rien : C'est un grand mal que l'insomnie; Car le sommeil est un grand bien. Par le secours de la lecture Vous espérez vous en tirer : Mais vous ne pouvez ignorer Que lire, pendant qu'elle dure, Ne sert qu'à la faire durer. Avonez que votre esprit l'aime ; Et, sans vous en apercevoir, One your l'entretenez vous-même Par la démangenison extrême Que vous avez de tout savoir. De tout savoir! et pourquol faire? Qu'auriez-vous plus qu'auparavant? Quel que sache le plus strant, Vous saver miera; vous savera plaire. Pine d'une qui, sue ce grand point. N'aura junnés, n'eut et n'à point L'honneur d'être vour pareille. Fière de ses simples stratés, Via sistifiche à moint de frais, N'à d'autre souct qui l'éveille. Que colsi d'avoir le tein faits. L'etil brillant, la bouche vermeille. Et pour cela, ne li jamais, Dine, sospe, se couche en pair, Et dort sur l'une et lauren oreille.

Mais puisqu'enfin c'est votre goft. Qu'aux champs, à la ville, partout, Saus lire, vous ne sauriez vivre : Et que, sur le chevet surtout, A la main il vous faut un livre. Pour mettre à profit les instans Que le sommeil tarde à se rendre, Où, tandis qu'il est chez vos gens, Vous vous ennuyez à l'attendre : Je ne m'oserais plus répandre En un trop long raisonnement . Et je soumets mon sentiment A la raison qui vous gouverne. Lisez. Que J'ose seulement, Moi, petit esprit subalterne, En présentant cette lanterne. Hasarder un petit conseil, Qui, si vous cherchez le sommeil, N'est rieu moins qu'une baliverne.

Attendant l'effet du pavot. Gardez-vous au moins d'un Voltaire . D'un Montesquieu, d'un Tannevot, De tel sutre qui peut trop plaire : C'est moins remède que venin; Morphée étant, quand on l'appelle Avec tels appeaux à la main , Un vrai chien de Jean-de-Nivelle. De Nivelle plutôt lisez Les vers anathématisés : Lisez quelque pièce nouvelle, Ou'a fait réussir la Glairou; Quelque semblable bagatelle, Que vend Duchesne au quarteron; Onelgne essai d'una Muse obscure, Débutante dans le Mercure : On bien quelque autre rogaton : Vous dormirez, je vous l'assure.

## A MADAME LA CONTESSE DE "".

L'ancienne Girber ets Bien value, Elle se vante (trangmennt D'une je ne sais quelle Hôlber, Que lai ravis un garnement; Et nous fait de cette freclaine Un menorrable évenement, Qui de guerriers couvrit la plaine, Souleva le molé chément ; Mit en runneur le firmament, Et toute la terre en haleine. Elle nous dit effrontément pur l'apprendent de la configuration convoluire la Pundoir, capitaine plu frigon convoluiers l'anadoire, Et le couve l'autre planement.

Devant les yeux on pous ramène. Ses pareilles à tont moment : Le Soleil, pour une Climène. Descend Ici-bas nuitamment; Juniter est fou d'une Alemène : Achille, d'une Polisène : Laissons là le dénombrement : Suffit que la Grèce était pleine, A l'en croire pieusement . De ce que la nature bumaine . Dans le sexe qui nous enchaîne, A possédé de plus charmant, Beanté, gentillesse, agrément, Étaient le fruit de son domaine . Et l'étaient exclusivement : De sorte que, géante ou naine, Bergère, demoiselle ou reine, Pour être digne d'un amant . Devait être Corinthienne, D'Argos, de Sparte, ou de Mycène, De Grèce, en un mot citoyenne, On n'y prétendre aucunement.

Cette Grèce, en véride, ment.
Sur les rivages de la Seine,
Je connais une Madeleine,
Qui l'emporteralt aisément,
Sur Polixène et sur Hélène,
Sur Alcanène, et le régiment
Des belles qui riment en eine;
Car toutes (et J'en fais serment)
N'étalent près d'élle, assurément,
Que des beunds à la douzaine.

Et pour clorre à jamais le bec A qui m'oscrait contredire , D'un mot je vais prouver mon dire.

On sait qu'un statuaire grec , Voulant, en bronze, ou marbre, ou cire, Représenter une Vénus, A qui le plus subtil Argus . Eût-il le savoir de Caylus (1) : En rien ne pût trouver à dire, Bassembla dans son atelier Tout ce qu'alors avait la Grèce En belles de plus régulier : Et pais choisit, avec adresse, Ce que chacune avait de mieux, Pour en composer, à son aise, Un tont qui fut délicient; Un tout digne d'orner les cleux, Et de remplir de curieux L'Attique et le Péloponèse.

Saisi du groupe précieux. De trente, ané seule il en forge; D'une brune prenant les yeux, D'une blonde, les bras, la gorge : De l'une , le front radieux . De l'autre, la taille céleste : De celle-ci , l'air gracieux , De celle-là , le maintien leste ; Là, de l'élégant, du joyeux, Ici, du noble et du modeste : Sourcils, cheveux, ainsi du reste. Monsieur le sculpteur, je vous vois! Ah! vons vous délectez an choix! Vraiment, je te crois blen! La peste! Vous êtes plus heureux, dix fois, Que celui dont la main galante Présenta la pomme brillante : Le berger n'en jugea que trois, Et vous en avez jugé trente.

Mais rapprochons-nous du sujet, C'est assez battre la campagne. Que résulte-til de ce fait? Que la Grèce a perdu tout net La primante qu'el l'on garne. Si le statuaire, en effet, N'ett en sous les yeax qu'une belle, Tournée et faite comme celle A qui s'adresse ce bouquet, Seule elle d'un sulli pour modèle.

(1) Le comte de Caylus, habile antiquaire.

#### A NADAME DE ",

AU MUST DE SON RUSTE, EXÉCUTÉ EN MARRIE, REPRÉSENTANT L'AURORE.

\_

Dame, en qui brillent mille charmes, Plus săra de leur poavoir divin, Que le monarque de Berlin N'est săr du pouvoir de ses armes, Pour houquet recevez ces vers. Où je veo qu'en riant ma Muse Vous conte un rêve qui m'aunse, Et que je bis les yeux correts.

Mon bel esprit léger d'avance me transporte A cinq ou six mille ans d'ici : Ce temps la sera-t-il meilleur que celui-cl? Ou sera-t-il pire? Qu'importe?

Tosty sera du soine change d'itrange norte: Cort à spoi scientus ple vaux rêve aussi, Et ce que je présends vous pissiers en necourci. Et ce que je présends vous pissiers en necourci. Paris d'a plus part, murs, fendres, a piere; Paris die, et n'ext plus; hébits tout coule ainst! Nous sommer cource onins; anter necherie est morte s'il. L'herbe tupine su bini le soi on nous voici : U'ille, fasbourgs, tout avez que poisson, bois et plaine, Tout ce que pous voyeus de Confians à Sarène, Au tespe implicações er vais acti aussiène es viai en inserti.

Rieu e'est demeure que la Seine; Et parmi les deraiers virans, S'il souvient de Puris encor à leurs savans, C'est de plus loi orqui l'eur souviene, Et comne il souvient à peu près, De la Babylone ancienne A nos Fourmonts et nos Frérés. Un homme, tel alors que cext dout les palais

Un necessor de Bourrainis, Digne d'être son accoud tonse; Un de ces necessieurs, dis-je, as temps que j'eutervol, Surce etermi descri, maire que poique, lette les fondemess d'un childrou magnisque, El trace des jurdicis tela que certe, de l'Ermoy. A grando fra ion curvaille, our creuse, on foullé, on mine; Le plomotier resouver, à traverse les directions de l'autopour les pounder resouver. À traverse les directions de l'autopour Le baste d'une femme on mortelle, ou divive;

Mais un buste, en tous sens, d'une beauté saon prix. Entre les pédans du pays, Cette merveille élève un schlème. L'un date le morceau des temos du pagunisme

Et soutient hautement que c'est une Vénus : L'autre, pour le christianisme, Dont les saintes et saints, dh-il, lui sont connus,

Le rerendique, et perd haleine
A s'écrier qu'en vain on prétend le disper;
One c'est, à ne s'y pas tromper,

La tête d'une Madeleine; Qu'il y met la sienne à couper. Un autre, plus tenace encore, Voyant l'étoile du matin.

Que sur son front la belle arbore , Dans la langue da jour, qui n'est plus du latin , Jure qu'on extravague , et que c'est une Aurore.

Le plaisant de ceci, céleste \*\*\*, C'est qu'un chacun raisoone Juste : Madeleine, l'Aurore, et Vénus, cette fois, Ne sont qu'une, dont ils font trois; Car il augit de votre baste.

### A MADAME DE TENCIN,

EN LUI ENVOYANT UNE BOÎTE A QUADRIELE (1).

Votre espèce, habitans des cieux, Est à pen près comme la nôtre : Et l'une, si j'en crois mes yeux, N'est guère plus sage que l'autre. Parmi vous, comme en ces bas lieux, La Discorde a plus d'une affaire : On ne voit que dieux contre dieux : One I'un fasse tout pour le mieux. L'autre s'applique à le défaire, Plaire à l'un de ces dieux taioux . A l'autre aussitôt c'est déplaire : Japiter à peine est pour nous, One Neptune est notre adversaire. En fait d'avis même altercas : Nous ne savons , à chaque pas , Oni uous aveugle ou nous éclaire,

Mars nous barchle, et crie à tous ; Courage, eufans! égorgez-vous Vénus nous dit tout le contraire. Aspérons-nous sa feu divin D'un poète au-dessus du vulçaire? Bacchus nous présente du vin ; Apollon de l'eau toute claire.

(1) Comme M.» de Tencin était affectée de la poitrine Astruc, son médrein, loi défendit ses assemblées ordinaires; en sorte que pour se désennuyer élle n'avait plu les aprés-dinces que quelques parties de quadrille. Ponr écrire l'histoire, en vain Clio forme un sage écrivain; Momus nous présente Voltaire.

Et chez vous, Madame, aujourd'hui, Pour nos péchés, et votre ennui. C'est la même facon de faire. Minerve, en pleine liberté, Y veut primer à l'ordinaire : Esculape, de son côté. A titre de dieu tutélaire, S'ingère de la contrôler : Celle-là vous dit de parler. Celui-ci vous dit de vous taire : Et de vous taire , s'il vous plait , Tout net, sur peine de la vie. Au nom d'un si cher lutérét. Madome, subissez l'arrêt : Et taisez-vous, je vons supplie! Que, pour un temps, Minerve plie, Tout Impérieuse qu'elle est. Croyons queiquefois la Folie: Peut-être Esculape a raison.

Que somme an diren d'Hipporrate, Declique temps dour voire maison Da sanctauire d'Apollon Des insclusire d'Apollon Devienne c'edi d'Hippocrate ; Triste échange, à la vérité; La lécion est manifere; De l'Bimable société On suit qu'il raporrate et la peste; Tost cercire, à Bon diroit, le déteste. Ce deur fordet na nanceaureureu. Totte cercire, à Bon diroit, le déteste. Ce deur fordet na nanceaureureu. Le comme de la comme de la comme de la comme de l'apollo de la comme de la comme de l'apollo de la comme de la comme

Voili de votre esprit beureav Déjà la sagesse qui brille : Déjà da bagubre Immortel Qui ne veut pas que l'on babille Vous verdissez le sombre autel D'un jell tapis de quadrille ; Tapis riant , autour duquel On a'assuse même en famille.

Là, le silence maintenaut. Observé les après-dinées, Vous guérit tout en badinaut, Et prolonge vos destinées PIRON.

Tout au moins d'un bon quart en sus; C'est-à-lire d'unaut d'années qu'en tenant tête à vos Grucchus; Vous ouriex vécu de journées. Vous ouriex vécu de journées. Trente ans de plus à s'écoujer! Madame, un parell honorouire Vant bien la peine d'en parler; Vant bien la peine de se taire.

Suivez cet avis salutaire.

Mais quand les oiseaux dans les hois
Feront entendre leur ramage.

Yous reprendrez alors l'usage

De la parole et de la voix.

Or douc, recevez pour étreunes Ces boîtes de fiches pleines. Laissez les vieilles à Passy; Et de par le dieu du silence, Point de compliment; et défense De dire un mot de grand merci.

A tous les coups puissiez-vons prendre! Que votre boite soit la mer Où les autres, tout cet hiver, Comme fleures viennent se rendre!

Votre bonbeur au jeu pourtant Fût-il mille fols plus constant, Madame, il ne faut pas s'attendre Que vons gagnier jamois autant Que l'on perdra, le seul instant Qu'on cessera de vous entendre.

#### A M. LE COMTE DE LIVRY.

Admirons comme les vieux temps Savent influer sur les nôtres, Et comme les évéuemens Sont enchaînés les uns aux autres!

Daus le céleste reposoir La Discorde jette une pomme; Et trois déesses pour l'avoir Lèvent leur jupe aux yeux d'un homme Avancons, et vous allez voir Jusqu'où mène cette avenure.

Le juge fait bien son devoir : Il alonge la procédure ; Analyse chaque figure, Voit le blanc, le ronge et le noir. Mis par les mains de la Nature Partont où l'on peut en vouloir : Ma foi , c'était là , je vous jure . Un fort joli venez-v voir.

Vénus gagne enfin la gageure Qu'elle avait faite à son miroir, En se parant de sa ceinture.

Pallos et l'autre, an désespoir, En vengeance de cette injure. Conduisent à Mycène, exprès, Da bon Priam la géniture ; Păris voit Hélène de près: Il enlève la créature : Toute la Grèce court après, Et le feu grégeois en masure Change Ilium, qui n'en peut mais.

Vénus, en mère consteruée. Tire du feu son cher Énée . Et le donne à garder sux eaux. Mais sa rivale forcenée, Au lieu de laisser en repos Ce pen de canaille troyenne, Stus pousser la vengeance à bout, Aime mieux, résolue à tout, Faire office de Bobémienne.

Elle promet an dieu des vents De lui faire voir sous la cotte Un tendron tout des plus fringans. Si de ses ennemis vocuans li veut bien sbimer la flotte. Le vieux ribaud, qu'elle dorlote, Ouvre à ses fils extravagans La fatale et terrible grotte On mitonnent les ouragans,

Hors de la caverne ils s'élancent :

Ils siffent, et les Troyens dansent Dans le goût de la Camargo. Les vents s'en donnent à gogo. Et font un train de l'autre monde. Neptune sort du sein de l'onde, Et dit le fameux Ouos ego! Ici, Monsieur, admirons com De fil en aiguille la pomme We coûte un louis, à vous cinq (1); PIBON.

Car d'elle seule est dérivée L'aventure des vents , gravée Par un émule d'Édelink (1).

## A M. LE COMTE DE SAINT-FLORENTIN .

BARRIS M. LE DUC DE LA VRILLIÈRE

Monseigneur, quand je me présente. Ordonnes qu'on me faisse entrer : Si vous ne voulez vous montrer, De vos bontés le vous exempte. Allant vous en rendre insedi Mille et mille actions de grâces , Il me survint tant de disgrâces, Que j'en suis encore étourdi. La malicieuse Fortune. Pour me jouer tout le matin.

Prit le rôle de la Rancune,

Et fit de moi son Ragotia.

l'étais sorti de ma chambrette. Des Nuses tranquille retraite. Et l'allais chez vous, Monscigneur, A pied course un petit rimeur. Vous demeurez au bout du monde. Si les pas ne me coûtent rien. Quand je vais voir les gens de bien, C'est quand le bean temps me seconde : Mais il en advint autrement : Car le ciel. rollant sa lumière, **Voulet** impitoyablement

Faut-il vous tracer un tableau Plus vrai que ceux de Largilière? Sons les alles d'un vieux chapeau, Tenant à l'abri ma crinière, Je chemionis en serpentant, Pour éviter à chaque instant Ene cascade, une rivière, Des torrens qu'à mes environs Vomissait le haut des maisous.

Me baptiser à pleine aiguière.

En tout sens, en toute manière. Ma démarche en vain biaissit; Comme le suis court de visière.

écus, Piron la lui envoya; et M. de Livry, venant l'en remercier, laissa cinn louis sur sa cheminée. (i) M. da Livry ayant para désirer une estampe du Gen con d'aucès Covnel, que Piron avait achetée du (1) Fameux graveur.

Cependant l'orgueilleux ruisseau A mon courage offre matière: Je recule un pas en arrière. Et crois, léger comme un oiseau. Franchir cette large barrière : Mais à coup sûr l'avais à Dien Fait mal ce jour-là ma prière: Je partage en deux la carrière, Et le me plante au beau milieo. A cette chute singulière, De ma mone un Turc eut frémi. En un bon grand pas et demi Je sors de cette fondrière, Jurant comme un Suisse endormi Qu'un page a piacé par derrière. Hélas! que l'étais loin encor De l'hémistiche en lettres d'or Du bel hôtel de la Vrillière!

Enfin je respire un moment ; Phébus avait percé la nne ; Je redresse mou col de grue , Et suis mon chemin doucement.

Me voilà done, avec prudence, Santant de pavis en pavés, Les pieds sur la pointe élevés, Comme as premier pas d'une danse, Qui m'elt vu marcher en cadence Est dit que, durant le chemin, Ja répétals la révérence Qu'à monsieur de Saint-Florentin Préparait ma recomaissance.

Mais que de peines sans profit l Tout-à-coup un fiacre mandit, Croisant le pouvre philosophe. Vous ini vient broder son habit A n'en pas laisser voir l'étoffe. Vingt mouches, pour dernier malheur, Oni n'étaient pas du bon faiseur, Volent à ma face interdite. A cette apostrophe subite, Les bras ouverts, je reste coi : Un diable aspergé d'eau bénke N'eût pas enragé plus que moi ! Aux veux de la foule attentive, Je me secoue : enfin l'arrive. Mais, proche de votre palais, Arlequin fit son personnage.

De loin , j'avais eu du conrage ; Je ne fus qu'un poltrou de près, On ne neut l'être davantage. De qui, de quoi douc avoir peur? Rassurez votre humeur affable. Ce n'est pas de vous , monseigneur ! Vous humanisez la grandeur. Et votre caractère aimable Imprime un respect sans terreur. Bien loin de m'étre redoutable, Vous étes mon cher protecteur. Vous m'avez été secourable. Et l'augure bies du début, Oul redoutais-je donc? Le diable : L'ennemi de notre saint. Non, je ne tiendral point pour fable Ce qu'on nous dit de Belzébut. Las! il n'est que trop vrai!... le traître, Chez les grands vient nous apparaître, Tantôt en Suisse sans pitié, Et tantôt en valet-de-pié. Oni nous barre l'aspect du maître . Pour nous souvent plein d'amitié. Ce diable est-il qualifié? Il n'en a que plus de malice. Hélas! je l'ai bien éprouvé!

Déjà je me croyais sauvé; Déjà j'avais francisi le Suisse, Passé la cour et le perron : J'entre dans la salle proclaine Avec tout aussi pen de peine Que les ennuyeuv chez Pirnn.

Hardiment J'ouvre une autre salle, Et m'avançant huit ou dix pas, De ma figure originale J'incline le masque assez bas, Et prie humblement qu'on m'annonce. Un beau monsieur froid et benin. Beprésentant l'esprit malin, Me fait une douce réponse, Et tandis que très-poliment, En vrai papelard, il m'exhorte A natienter un moment. De pas en pas, tout doucement, Il me ramène vers la porte. Où je recule un peu aurpris. i.à. ne cessant de me promettre. Sa bonté daigne me remettre Où la témérité m'a pris.

Ainsi, quand aux pieds d'une belle

Sur l'herbe assis nonchala Un berger timide et fidèle Vent préparer l'heureux moment : De la bergère un peu rebelle D'abord il prend le pied mignon; Puis, faisant le bon compaguon, Admire la mule avec elle : L'ôte , la baise , la remet. On sonfire cette bagatelle : Mon drôle, suivant son projet, Concoit une andace nouvelle : Sa main veut se glisser plus haut, Dans l'espérance la plus douce, Halte-là, s'il vous plaft; bientôt En vient une qui le repousse. L'effronté reste un pen confus, Et tel a-peu-près que je fus. Voyons la fin de la querelle. Au cœur, vrai souverain du lieu, Un tendre regard en appelle : L'un devine . l'autre chancelle : Aux poudres l'Amour met le feu; Le cœur à la main vigitante Ordonne de se retirer... Monseigneur, quand je me présente, Ordonnez on on me laisse entrer. Et paisse le cœur des bergères, Quand vous en serez aux genoux, Aux mains qui feront les sévères Donner le même ordre pour vous!

## A MADEMOISELLE LE COUVREUR.

QUI JOUAIT LE RÔLE D'ANGÉLIQUE BANS MA COMÉRIE DE L'École des Pères.

Un émule de Praxitèle, En de son sécre le Couston, Fit une Vénus, mais à loelle, Si helle grill en devint fou. Vénus, a'écriald àsan cesse, Ta gloire animait mon ciscon! Sers dont maistenant ma tendresse! Anime cet objet si heau! Vonne enteudit sa prière; La pierre en déte respira. De ce anoment le abstauire Naima plus, il doditra.

Bientôr, il fut aimé lui-même; Et ce que mille extravagans Enviraient comme un bien suprême, A coup sûr il en eut les gants. Bergers, gravez bien sur les arbres Ce que je viens de rous narrer; L'Amour peut attendrir les marbres, C'est le sens qu'il en faut tirer. Et vous, Déesse de la scène, Que tous les jours nons encensons : Vous que Thalie et Melpomène Préférent à leurs nourrissons, Reine du prestige agréable, Et de la donce illusion , Belle Le Couvreur, à ma fable Souffrez une autre allusion. Mon Angélique est ma statue, Et vous venez de l'animer ; Ma fable est la vérité nue. Pour pen que vous vouliez m'aimer.

#### A MADAME DE VILLEREY,

EN LUI ENVOYANT MES STANCES SUR L'AMOUR,

Belle moltié d'un sage épour, Bien digne de holmer cutrime D'être uni pote Jamois à vous, Paisqu'il vous editent et vous aine Au point de se vanter à toos (Que ne l'est la liberté même : Il a fable vous routerier, El vous envojer la sattire Que ju l'est la vous érrire, El que je rivous récèter. La beute est houne de la liberté même : La beute est houne de la liberté de liberté de la liberté de liberté de liberté de la liberté de la liberté de liberté de liberté de liberté de la liberté de liberté

Wa Muse injuste et criminelle Y blasphemali contre l'Amour ; Hellas! Je ne soutieus du jour Qu'outragé par une lindiche, Plein der age et de désespoir, D'une voix hardie et rebelle, Contre l'Amour et son porroir Josai publier ce libelle! Ce jour, dans Fouvrage malia Mon dépit troirra quelques charmes; A peine Ctais-je au lendemain, A peine Ctais-je au lendemain,

## STANCES.

#### \_\_\_\_

#### A L'AMOUR.

La nature en vain te seconde, En vain tout charme dans ta cour: Revole aux cieux, riant Amour! Tou règne n'est plus de ce monde.

Quand votre époux fidèle et tendre Était là pour me démentir?

En vain pour pénétrer nos limes, Le plaisir aiguisa tes traits; Elles se ferment à jamais A tes délicieuses flammes.

#### PIRON.

O temps heureux où de la vie Tol seul in faisais la douceur! Temps heureux où le don d'un cœur En faisait deux dignes d'envie!

Alors une noble indolence, Méprisant la eupidité, Mettait aux pieds d'une beauté Les vains désirs de l'opulence.

A ta puissance légitime Tont dressait alors des autels; Et c'étalt parmi les mortels A qui servirait de victime,

Les destins , jaloux de ta gloire , En ont autrement ordonné ; Et de ce temps si fortuné Ne nous laissent que la mémoire.

Te faisant une injuste guerre, ils t'eullent de ce bas lien; Et nous donnent pour maître un dieu Sorti du vil sein de la terre.

Fils de l'enfer, père do crime, Du ciel présent envenimé, L'or, ce métal inanimé, Voita le dieu qui nous anime!

De ton trûne doux et tranquille, Ce méprisable usurpateur Devient notre législateur, Notre guide et notre mobile. Vainement la raison te nomme Le dieu des belles passions:

L'or, chez toutes les nations, Enflamme scul le cœur de l'homme A ce tyran on sacrific Son cœur, sa liberté, sa foi : C'est ce monstre qu'an lieu de toi Notre avrembeurent délic.

A MADEMOISELLE DE "",

QUI M'AVAIT ENVOYÉ UN BOUQUET DE PLEURS PEINYES.

Tu languis décolorée : Progné repasse la mer ; Et sur l'aile de Borée, Je vois approcher l'hiver.

Flore, adieu, je prends la fuite; Que ton règne était charmant! Que ce temps a passé vite! Qu'il reviendra lentement!

Ainsi parle à son amante, Le tendre et léger Zéphyr : Flore, abattue et mourante, Le baise, et pousse un soupir.

Tiens, dit-elle au dieu volage, Pour te souvenir de mol, Du moins emporte ce gage De ta flamme et de ma foi.

Le présent fut agréable : Ce gage était une fleur, Du beau couple enfaut aimable , Deraier fruit de leur ardeur.

L'enfant u'a vu qu'une aurore, Et déjà penche affaibli : Gage, amour, tout s'évapore ; Le soir Flore est dans l'oubli.

Belle Daphué, la tendresse Veut un plus fernie lieu : Que le dou de la déesse Ne ressemblait-il au tieu!

Ou plutôt (car l'immortelle, Tôt ou tard, cút dû trembler) Que ne te ressemblait-elle! Zéphyr m'cût pu ressembler.

## A MADAME B",

EN LUI ENVOYANT IN BEAU LACET.

Je reviens de sérul, adorable Daghae, Et filos ténéraire, ou galant furtune, Que ce soit adresse ou mérile, Je au rapporté ce facet, Qui fit l'orniement du corset De la sollane favoire. Il se vante d'avoir pare Le plus beau consage du monde: Qu'il vous serve, et je Tavoltrai; Sa parenière gloire, à mon gré, Ne vaudra l'amis la seconde.

## LE TEMPLE DE MÉMORES.

POÈME ALLÉGORIQUE.

Mortalia facta peribunt.

Bien aufersum de la volde (solde, Ole le premier rauf lier (Lälfer). Bien par dels les tourhälben sonalevens. Nouvellement échoi en erveus erven. Dan philosophe, lossaeur de l'Armarique; Loi de tout cit plat, orale, on spicha; Est un espece infoliment plus grand Oue o'vet cristi que l'ensires compend : Espace tel que le grand Alexandre, Au long, an large, elle cu de quoi s'étendre. Lai qui, v'étant à l'aise en ant entroit.

Vrai Paradis ; source unique et féconde , Où sont à choix tous les biens de ce monde ; Où la puissance est unie au désir ; Où le dégoût ue suit point le plaisir : Où l'avarice, au Péron mécontente, Là d'un seul trait éteint sa soil ardente ; L'ambitieux lui-même y fait son sort : L'amant jamais n'y tente un vain effort; Dès qu'il lui plait, du berger l'heure y sonne Sitôt qu'il tinte, Amour y carillonne : Bref, en ce lieu, père de Jupiter, Tou siècle d'or en scrait un de fer. L'ue guenon veut-elle être une Hélène, La buse un aigle, ou le lâche un Turenne? Qu'il se transporte en cet espace benreux. C'est plus tôt fait qu'il n'a dit : Je le veux, Voilà d'abord Bavius un Virgile, Mégère un astre, et Thersite un Achille : Vous convoitez tout l'or de Koulican, Ou les honneurs divins du Vatican, Ou du sérail la friande assemblée : Venez ici ; vous devenez d'emblée , Tout en cutrant, et dès le premier pas. Le Grand-Seigneur, le Saint-Père et Thamas; Vivez comblé de hiens, d'aise, et de gloire l Que j'aille là ! me répond quelqu'un, voiro Qui le pourrait? O toi, qui que tu sois, Qui m'interromps, n'y vins-tu pas cent fois? Qui ? mol ! Toi-même , ainsi que nous , sans cesse , Tu vieus du lieu caresser la déesse,

Quelle déesse? extravagues-in? Non. C'est hien la tienne, et Chimère est son nom, Comsue l'espace, à ne te plus rien taire, Chez nous s'appelle Espace Imaginaire.

L'impte, sinsi que l'homme de savole, Souvent est lis sans s'en apercevoir. Quand l'agréable et docte l'outenie. Quand l'agréable et docte l'outenie. Ce monde-ci, bien que très-habité, Échappa seul à la plurafité : Et le plaisant c'est que dans le temps même Où sa lunctet épuise le système, Et qu'il omet maiguement ce lice, 1. Observatuer (cai tou an milieu.

Or, ce lieu vante autant que la pensée, Os sur Faurel la Chairler est párcée, Outre son temple, e or renferme encore ma, Leccal labillant des fosts hors du commun. Le dieu Monus Félevant à sa globre, Limitata la Temple de Memoire. Limitata la Temple de Memoire. Limitata la Temple de Memoire. Limitata de L

De porcelaines éminentes colonnes. Base de laque, et sveltes et mignonnes, De filigrane élégans chapiteaux. Frises d'émail, corniches de cristaux, Coupole d'or, lanterne élabourée, De fin acier, d'où s'élève arborée Une escarboucle écinirant l'horizon, Globe, au-dessus duquel est un blason. Alléchant l'homme en qui vanité règne, Car au bou viu s'ii ne faut point d'enseigne, Notoire il est qu'an mauvula il en faut. Donc pour enseigne à ce temple fallot, Pend de laurier une branche en couroune. Qui gentiment de sinople environne Un champ d'azur, où ce mot est jeté, En lettres d'or : A L'IMMONTALITÉ.

Ce n'est le tout : faisant de la lanterne Un Minaret, un vrai dieu qui nous berne, An préalable, ayant donné du cor, De tout là-haut uyant pris aon essor, Momus s'érrie : A moi, race divine; Venez, esprits de céleste origine, Venez graver ici vos noms fameux, Pour que le temps ne morde plus sur eux.

A cet appel un chacun s'évertne : On vole au temple, on s'y porte, on s'y tue; Chacun se croit l'homme race et divin : Et le plus sot, sans fante est le plus vain. Onand au milieu de la nuit la plus sombre . Des lampions et des torches sans nombre. Pour quelque fête allumés à grands frais, Ornent de fen la face d'un palais; Pour les rayons de l'ament de Climène . Pour le soled present ce phénomène, An feu luisant viennent les papillons Se griller vifs, et choir à millions. L'œil ébloui de la solendeur du dôme . A l'hameçou tendu par le dieu Mome, Tels, et plus fous, viennent se prendre à tas, Et péle-mèle, humains de tous états. Vous en verriez de toutes les étoffes : Princes, guerriers, poètes, philosophes, Peintres, pédans, maçons, musiciens, Voire bien pis : mimbardes et vaurieus : Oui, Phriné même, et l'infâme Érostrate, Ainsi qu'Homère, Alexandre et Socrate, Viennent au temple à pas irréguliers, Et de leurs noms harbouillent les piliers. Jugez du reste, et si la foule est helle : Jérusalem , Lorette et Compostelle . Rome et la Mecque ont moins de pélerins, Et de ferveur ne les out pas si pleins, Fainéantise a mis sur les guenilles Plus d'une fois la cape et les coquilles. An lieu qu'ici tout se voue au labeur : La caravane a le voyage à cœur. A ses côtés marchent de compagnie La faim, la soif, le danger, l'insomuie, Le chaud, le froid, la misère et la mort. Le tic précède, et reste le plus fort. Il faut le suivre ou mourir à la peine : Aussi fait-on. Cuistre ni capitaine Ne s'en défend ; ou mourt à mi-chemin .

Ok contex-rous? Insented que vous étes I Qualter tageur a dérangé vos tétes? S'écrie en vail le bon sens délainés ; A vos sieux appartant le posse ; Que le précent soit votre espoir unique. Abandonnes l'avenir chinérique A von nerveux ; l'a peut étre à vous. Vons prétendes franchis le temps jaloux, Vons prétendes franchis le temps jaloux, El le braver : ceprodant son passage

Ou l'on a'affiche aux yeux du genre humain,

A chaspe instant in wenge, ou rest outrage; to En Ins, set over, it is rouge a sigh ful; L'Ausour s'ervele, et Barchus sprich lal Disparatra, same que voire manie beurr ait permis d'égyere votre té. Sons nou travants, et ones la faux du temps, Tomberce-vous consue le fieur des champs, Le soir celone, et le suit écranée; Avant qu'élle ait joui d'une rouée? Que none finabnes une déclaire a métoin. Ouvrez les yeux; vous crops ru vir de foin ... (17) Opps nouver, ce ne soint que des mess.

Propos en l'air, et paroles perdues I.
Loomme de guetre, liaposiet du frein,
La gloire en tête, et le glaive à la main.
Frappe, reuvres, et fait a sourde oreille.
Sourde à son tour, elle frappe; il périt
Long-temps avant que son nons odt inscrit.
L'historien, péteris moiss bizare,
Mais non moiss nou, de ce nou-l'à s'empare;
Et ce noa-là, dans le joyeux pourpris,
Pour accolade, ave le sien est mis.

M'amuserais-je à détailler la foule Oui a introduit, s'enregistre, s'écoule, Et disporalt? l'aurais plutôt compté Les moncherons qui piquent en été, Et dont le nord d'un souille nous délivre, Suffit que tout meurt très-sûr de revivre. Tel s'est muni , pour laisser là son nom . Du fier burin; tel du simple crayon; Tel on élève ; et tel autre on écrase , Tel de plaiu-pied s'inscrit contre la base : Tel échafaude, et pend son écriteau A la colonne : un fou, du chapiteau Monte à la frise; une autre à la coupole; Jusqu'an pinacie entin quelque autre vote A la faveur du quadrupède ailé Sur qui je n'ai que trop caracolé : Descendons en, et finissons, A peine De tous ces noms la Basilique est pleine, Que près de là fend l'air, à point nommé, L'antique oisean, le vieil ogre emplumé, Pour qui mille ans ne sont qu'une minute, Par qui tout naît, croît, décline, culbute; Et qui, planant au sein de l'infini; A tout l'espace est pleinement uni. Le temps enfin, du seut vent de son alle, Des glorieux jette la citadelle Dans le Léthé, dont le gouffre béunt Sert de passage et de porte au néant.

Lors dans l'Olympe il n'est dieu qui ne rie De la sottise et de la momerie.

Qui que tu sois qui m'auras entendu, Ris, mange, bois; le piège est retende, Du dieu moqueur le cri nous importune; Faisons les sourds : c'est le traître Neptane. Qui dans le calme invite à naviger. Et toi qui sais plaire autant qu'obliger, Dont la belle âme en procédés excelle . Dont le génie en tout genre étincelle, Oui fais le blen et le bean tour-à-tour, Sans eviger ni gloire ni retour, Sans que ton nom, à l'nide du Mercure, Dans Moreri de se nicher ait cure : Sans autre vue, après avoir bien fait, Oue le plaisir de t'être satisfait : De ces vers-ci reçois la dédicace. Ami Salley, leur morale efficace De ton esprit a passé dans le mien : Être, c'est tout ; avoir été n'est rien.

#### ROSINE,

GU TOUT VIENT A POINT QUI PEUT ATTENDRE.

Chacun trouve à la fin son compte. Gens mécontens de votre état, Patientez. C'est de ce conte La morale et le résultat.

Rosine à pelne avait quinte uns, Pelginons d'an trait ses agrémens : Le moindre de tous était l'âge. Ne désiallous pas davantage Un portrait qui court les romans, Rosine en un mot était helle , Belle à mériter mille samms : Pas un pourtant n'opprochait d'elle,

Son père vivait en dérot, Et sa mère était une prude : Couple assai riguoureux que sot, Amai ridicule que rude. Nuit et Jour en inquiétude, Et l'asi ouvert sur le tendron : Crainte de quedque tour l'ipon Que se reprochait leur sugesse, Et qui, dans leur temps de faiblesse, Avait histé leur muion. Que les argus de cette espèce. Mai en est es plan a li nota : lla en farent pour leurs alarmes. Bosine prit garde à ses charmes. Et senti ses petits benoins. Le sein anissant de la filleue Contra hientôt certains désirs. Sources des maints profonds souples. Qui le souleraient en cachette.

Et quand surtout ces déplaisirs? Sans fante, aux heures de toilette. Hélas! disait-elle souvent, Ouand sa porure était complète. Et qu'elle se mirait sealette, Je jette bien ma poudre an vent ! Quol done! J'aurai tonte ma vie, Pour tous jeux, pour tont entretien, J'agral pour tonte compagnie, Mon oisean, ma chatte et mon chien? Avec le monde, qui m'onblie, Tout commerce m'est interdit! Et pour qui me suis-je embellie? C'est bien me parer à crédit? Me parer est grande folie! Que m'importe d'être jolie, Si mon mirgir seul me le dit? Veut-on me laisser mourir fille? Si je puis, il n'en sera rien; Et fy sourai plus d'un moyen. Ab! qu'une mère de fomille A de beoux droits qui m'iraient bien ! Droit d'être coquette, ou bégaine, D'être précieuse ou badine, D'agacer un cercle flatteur, Ou de passer, à la sourdine, Le temps avec un directeur; Droit, selon l'une ou l'antre hum De porter l'or on l'étamine; Droit d'oser tont sous la courtine ; De faire la paix ou le bruit : D'être caressante la nuit, Et le lour de faire la mine : Droit, a'il arrivait un malhour, De convoler en tout honneur; Tant d'ontres droits que l'imagine Droits si bien dus à not appas, Dont la louissance est si belle ! Paissance maritale, hélas! Blentit ne me viendras-tu pas Délivrer de la paternelle?

Le riel prit au mot la purelle.

Le père avait en vieux château An bord de la mer insfédie. En jour, que, sur une nacelle, La helle s'ýpsyak sur l'eso. Ene bourrasque, un veut de terre Fait faire largue à son bateau. A point nommé, posse un corsaire, Qui la ramasse en son vaissen, Cingle en Afrique, et, sur la plage. Met sa belle ropè à l'encia.

La beau jenne mahométan, (Noramonas Oranin le personange)
La convoite, et paie an forbon
Tout ce qu'on vent, et davantage.
Et croyer que le Massulman
N'eut pas plus regret à la somme,
Qu'à l'aspect d'un si beau jeune homme
Rosine en eut has momme,

Or, déjà le Turc, à son dan, Avait singt-neul femmes; en somme En avoir trente était son plan! Et cela, grâce à l'Alcoran, Sans nulle dispense de Rome. Oten-moi la peur de Satan, Cens indévota, et qu'on m'ascomme Si demai je n'ai le turban.

Ainsi payée en belle espèce, L'onaille fut mise an hercuil, Non sans quelque mot de tendreuse; Bref, en laissant tout long détail, Bosine entra dans le sérail, Voins en esclave qu'en princesse.

Pendant le jour tont fut des mient, Rien d'abord qui ne rit aux yens. Mais, ò la fin de la journée, Voici la chance bien tournée.

Dans an spacieux pronoundr, Elle trensitent est amenée. Prenes qui fui bien étonnée, Quand, face à fore, par un noir. Ces supes rangès sur deux lignes, A l'arrinnée férent voir Vançt-neuf rivales, toutes dignes. Comme elle, de n'en point avoir. Le fier Cosam, à pas trunquilles, Grare counne un cousel roussip. El toutérois d'un sir-hemain. PIROX.

Lève un menton, découvre un sein L'admire à son aise, examine Le lis, la neige, et le jasmin Du demi-globe que termine L'o petit bouton de carmin : En enveloppe de sa main Le contour aussi doux ou hermine. En fait autant à son germain; Puis de belle en belle chemine : Et devant qu'il se détermine, Refait trente fois le chemin. Cependant, des fines femelles, Pour fixer les faveurs d'Osmin , Mais un moucholr qu'il lette enfin

C'est à mil loura des prunelles : A la plus beurense d'entre elles . Remet le reste au lendémain ; Et Bosine était de ce reste. N ouvel état, en vérité, Pour peu qu'il dare, plus funesté

Oue le premier qu'elle à quitté " Mais c'est un choix peu médité; » L'injustice est trop manifeste : » Demain j'aural la primanté. » Des femmes, en fait de beanté, Tout monologue ést peu modeste.

D'un second choix moins indigeste Espérance endort vanité ; Le tiers jour, pas plus d'équité Soit guignon, soit mauvais manége Soit tous les deux : que vous dirai-je? Elle en est an vingtlème jour, Sans avoir encore eu son tour,

Elle ne retient plus ses larmes : » Quel est donc l'étrange sélou Où j'étale aux yeux tous mes charmes Sans pouvoir inspirer d'amour?

· Ah! disait la belle éplorée, » Oue mon cœur s'était blen mépris !

- Hélas ! si l'étais ignorée, - Du moins l'ignorals le métris ! · Être vingt fois déshonorée!

· O l'indigne et l'affreux destin ! M'a-t-il un moment désirée, » Le tyran! de quel air hautain

· 11 se présente à notre vue ! · Ce coup d'œil errant, incertain,

De quelque attrait qu'on soit pourrige · Ce geste presuue du dédain. Porteur de l'arrêt qui me tue.

· En m'exposant au ris malin

De celle dont il s'infatue !

. Onel empire absolu sur nous! . Comme sous lui tout s'humilie!

» Quelles rivales! quel époux! » Mais que leur nombre muitiplie ;

» Qu'elles triomphent, qu'il m'oublie;

» Et que, tandis que je le fuis, » Aux pieds du monstre proternées. » Les lâches passent les journées

» A brigner de honteuses nuits ;

» Pour nous, songeons mieux qui nous som - Relevons un rang avili :

» Méritons un sexe, embelli » l'our commander à tous les hommes.

» Fuvons de ces barbares lieux , » Où la beauté n'a point d'empire :

» Et couronnons, sous d'autres cieux. » Quelque amant moins audacieux;

» Quelque amant du moins qui soupire, « Elle surait pu fair à l'instant; Si demeura t-elle pourtant: Curieuse encor de voir celle On'Osmin recevrait dans son lit.

Point de mouchoir encor pour elle : Done l'héroisme ne faillit De la reprendre de plus belle,

Des jardins le mur treillissé La nuit l'invite à l'escalade, Quelque peu de vivre amassé, Elle monte, saute et s'évade Du plus austère des couvens, Tronve un brigantin, a'en empore, Manœuvre de son mieux, démare, Et s'abandonne au gré des vents.

Rosine avait In les romans : Les plus rares événemens... Pour elle étaient mots d'évangile : Mais l'héroine au cœur d'argite Mangna de fol bien des momens, Et bien des fois, malaré ses dents, Elle observa Jeûne et vigile,

Après quelques jours de gros Jemps Où des bons vents la troupe agile S'épuisa de soins obligeons

Elle et son bâtiment fragile Vinrent échouer près d'une ile Qu'habitaient de fort honnes gens

A quel degré, sous quelle zône, Co fiavs-h? Je n'en sais rien :

Le fait est qu'il différait hien
Avec celui des Amazones.
Cétaient ferames sans homme : ici
Cétaient ferames sans homme : ici
Cétaient danc Ille, hommes sans femme;
Lu cocu dirait : Dien merci I
Mais moi qui ne le verais mie,
Femme u'ayant, ains homne amle,
N'al garde de parier ainsi.

Pour vous mieux expliquer ceci, La mortalité s'était mise Sur tout le beau sexe du lieu. Le nom du mal importe peu : Mais enfin telle en fut la crise. Que fille, mère, et de par Dieu, Voire la grand'mère, y fut prise. De l'Ile-Veuve ceneudant Nulle terre n'était voisine: One on u'y connut la marine : Done, uul remède à l'accident, Jugez, cette vérité sue. Si Rosine v fut bien recue. L'état était républicain, Partant, tout commun, perte ou gain ; Si my'au ciel chacun rendant grace. Compta qu'il aurait de sa race. Poor moi, la facon d'eu avoir, Fits fait mon sent et bel espoir.

Chacun prétend done à l'aubaine; Sam que personne cae y toucher; Pas seulement en approcher; C'était déjà leur souveraine : Un objet si rare et si cher, Même est pour eux plus qu'une reine. C'est quand parfois le bien nous fant, On alors le prisons ce qu'il sust.

En pompe, et de fleurs contrante, Dans un painé el cent menée. D'abord on lei fait as staison; Cour leste, annouvaes et galante; La garda, sinsi que de raison, Sage, discrète et vigilante : Cœurs sans sombre, pour tout histo Quant à l'étiquete, excellente : Plus d'une femme en constrainte. Elle porte qu'avant affaither, Sa Najenté prendre la peine De se choisir qui la plaira. Le choix, au cas qu'éle soit mèré, Une foilip un achagera; Quatre fois, en cas du contraire : Qu'au reste, tout ce qu'en secret Elle fera, sera bien fait, Et que ce sera sou affaire.

Quel heureux et prompt changement! De honte ainsi gloire est voisine : Fortune, par ce réglement, De toute l'ile, en un moment, Forme un beau sérail à Bosine. Que lui désirer de plus doux! Elle peut avoir plus d'époux On'un sultan iamais n'eut d'éponses : Faire, en un jour, plus de jaloux Que l'autre, en milie ans, de jalouses l Et, notes que murs, ni verroux, De ses plaisirs ne lui répondent : Au devant d'elle volent tous : Sous ses pas, d'eux-même ils abon Hommes orgaeilleux, juger-vous l Comparez sa gloire à la vôtre, Que l'une est au-dessus de l'autre! Quels droits, selon tons, à l'orgueil Présentent la plus donce amorce. De ceux que s'acquiert un bel œil, Ou de ceux qu'usurpe la force?

Par la ville, où tout l'adorait. (Ce n'est conte de Mélusipe ) Tant one le loli ionr durait. Sur un char élevé, Rosine Roulait, cherchant qui lui plairait. Vous cussiez vu , sur son passage . Les hommes, ces bous habitans. Du moins sensé jusqu'au plus sage , Petits, plus souples que des gants. S'empresser à lui rendre bommage; Et maints Adonis arrogans, Habillés à leur avantage, Se carrant bien de tous les sons. De leurs grâces faire étalage, Rire pour faire voir lours dents . Minauder et mettre'en usage Tout l'art des coquettes du temps, Qu'on reproche à uos jeunes gens, Enfin , pour primer sur les rangs , Faire un plus mauvais personnare. Qu'aux yeux de ples fier des sultans. N'en fait le sexe qu'il outrage,

Le sort hientôt se déclara. Le lot fut pour un insulaire, Beau, hien fait, joune et catera; Hylas est le nosa qu'il aura; Le reste m'est peu nécessaire. Suffit qu'il ent le don de plaire; Que la sympathie opéra; Et qu'an lit, contre l'ordinaire, L'hymen en locataire entra, Et l'amour en propriétaire.

Hylas époux, Hylas heurenx, N'en devint que plus amoureux, Que plus aimé, que plus aimable : On vit la paix inaltérable Et l'hymen en même maisoo. Je vous en ai dit la raison : Cet hymen était peu durable. Ils allalent être désunis. Trois mois, incessamment finis De fruits n'offraient point d'appar D'Hylas imaginez les transes ! Céder un si parfait bouheur ! Se dessaisir de tant de charmes ! Le désespoir entre son cœur; La rape y resserre les larmes : Il v parut à sa pâleur. Qu'avez-vous, Hylas? dit la belle. Ce que f'ai, dit-il; ah, cruelle! Demain je vons perds toujours; Et vous me tenez ce discours? Avez-vous déjà, dans votre âme, Nommé celui qui joniro Du prix qui n'est dù qu'à la flamm De l'époux qui vous adora, D'un tendre amant qui vous adore Comme les dieux sont adorés : Oui va vous adorer encore Tandis que vous le trahirez? Demain mon sort n'est plus le vôtre : Demain votre cœur m'est fermé. Et ce cœur n'est pas alarmé! Rosine entre les bras d'un autre! Rosine qui m'a tant nimé !... Et qui plus que jamais vous aime! Interrompt-elle en soupirant; Ma tendresse est toujours extrême, Pour vous je suis toujours la même; Que ce haiser en soit garant? Mais mon pouvoir n'est pos suprême ; Le droit public est mon tyran. R eine en ces licux, moins que captive, De vous seul en vain je fais cas, Les lois sont faites, cher Hylas; Il fandra bien que je les suive : Mais je ne vous oubliral pas,

A cet arrêt, qui l'assassine; Il jeun en cri plus douloureux; Tient des propos plus langoureux Que tous les lidros de flacine. Il voniut se percer le sein; Vingt fois on désarna sa main : Rosine, aussi vive, aussi tendre, S'emmortait coutre le desthi :

Mais, cher Hylas, que faire enfin? Pour être à vous, par où m'y prendre?

Fuyons, dit-il, et promptement ! Pourquoi répugner à la fuite? Configurations à l'élément Qui sur ces bords vous a conduite. Seule, vous l'osâtes braver. Dans votre première aventure : Les arbitres de la nature Out pris soin de vous conserver : C'est qu'ils voulaient vous réserver A la tendresse la plus pure : Après vons l'avoir fait trouver . Leur protection vous est sûre ; Venez avec moi l'éprouver. Venez : à ce noud légitime . Je vois ce que vous immolez, Ouand d'ici yous yous exilez. Cette fle entière est ma victime : Vons abandonnez les douceurs D'un séjour où l'on vous accable D'hommages, de vœux et d'honneurs, Pour courir un risque effroyable : Vous quittez l'empire des cœurs, Des empires le plus aimable; Mais, Rosine, mais vous me suivrez! C'est avec moi que vous vivrez? Et nour yous seule le venz vivre. Est-il ici bas quelque bien Plus doux que ceux qu'amour nous livre? Ah I quand c'est lui qui se fait suivre Qui le suit ne regrette rien. Oue n'ai-le été maître du monde! J'ensse, au mépris d'un rang si beau, Bravé le fer , la flamme et l'onde , Pour être à vous jusqu'an tombeau.

Il en jura : la belle en somme ( Qui n'arais pas bassé d'abord De regretter un peu le sort Qu'elle abandonnais pour un homme ), La belle dis-je, avec transport, En amante un peu trop fiétée, Fut généreusement d'accord De tout ce qu'on exigeait d'elle,

Eh blen, dit-elle, cher épour, Fygore in est airs n'oblige. Les seule chose m'affige; Les seule chose m'affige; Les seule chose m'affige; Les seule chose m'affige; Les airs convaria la lagou'une (coloile). Per l'aveugle annoir conseillé, Voili noter couple héròsipo Embarque dans l'esquif mique. Previque auxil and appareillé (Que bruqu'il arriva d'Afrigue; Les des la lagourie de la lagourie de

Pour se consoler de sa perte, Chacun sit quesque chose, ou rien: Chacun sit bien ou mal; mais certe, Que chacun sit on mal, ou blen, L'île an bout d'un temps fut déserte.

Cependant Rosine en repos, Voguant à la merci des flots, Semblait avoir, dans ses voyages, Éole et Neptune à ses gages. Celui-ci, bien que de long cours, Parat toutefois des plus courts, Elle voyalt mille avantages A ses innocentes amours : Et pour n'avoir pas à se plaindre, En sol-même elle se peignait Mille inconvéniens à craindre. Dans l'état qu'elle abandonnait, Et au'elle eût dû plus tôt se peindre : Car en effet le dénoûment, A moins d'un secours tout céleste, Après un beau commencement. Lni pouvalt devenir funcste.

Un bourquemestre sugreun, Pressé d'une ardeur Indiscrète, Dont le tour ne fit pas venn, A l'épout nouveau parvenu De force à la fin l'est soustraite, Sins und épard à l'étiquette : Les séniteurs, sur ce viol, Auraient, en confisquant le vol, Fait justice du bourquemestre : El dit que chour d'eux, en paix, en paix, en paix, Exercerait seul d'assimals
L'emploi de mari par somestre.
Le peuple se fit révolté.
Quel enfer alors eût-ce été
Que ce beau paradis terrestre ,
Surious si, pendant un traile,
On cit mis la retine en séquestre
Chez le plus vieux de la rété?
Quel embarras de tout côté!
Li, quelle pair, au contraire !

Je seral donc heureuse enfin!
Simaginal-eile en chemin.
Simaginal-eile en chemin.
Yai trouvel le policu saluture:
Un seul homme fait mon destin ;
Seule j'ai son cuen er sa main:
Hien jungarir se mi'a dip plaire:
Pas ie moinfre amant ches ma mère!
Treuse rivules cher Osnin!
Dana l'fie, um monte à satisfaire :
Eamai, dépit, dégoit, misère !
Mais un testeré exon plein de fien,
Nest ai rien, pai trop, ni trop peu:
Cest asser; et c'est uno sfidire.

Avec ce beau raisonnement, Rosine est, par la Providence, De vague en vague, heureusement l'oussée au lieu de sa naissance : Mais, par malheur pour la constance De son époux toulonrs amant. Son lieu natal était la France. Père, mère, tout était mort; Elle, unique et riche héritière : Partant le mari gros milord, Et sa bonne fortune entière. D'abord Il en parut confus, Rien n'égalait sa gratitude, Vertu, de toutes les vertus, Dont l'homme, en la vantant le plus, Se fait le moins une habitude,

Des libres façons du pays Bientôt l'insensé prend ombrage; Devient jslour, jasqu's la rape; Croit sur un rien ses feux trabis. Rosine, qui préoto l'Orage, Cherche à rassurer son époux Par un volontaire esclavage; Mais rassurer-on un jaloux.<sup>3</sup> Il faudrait qu'un jaloux fût sage, Ceducit, le plus fou de tous, Naborde pius qu'il n'injurie; se védicipar pius que fiarie, El que sur la foi des verrous; Blendté encore il vêm défie; El l'outrageante jalonaise, Dominant ce cœur déréglé, Le fait recourir à la clè Que Visicain forge en Italie, Clé maudite, infilme instrument, Onl, loreyal' lant qu'us mari sarie, Condanne la deraière porte Par où se peut glisser l'immost.

Jusque jà soumise et fidèle. Rosine ne murmure pas : Tout ce qui tranquillise Hylas Produit le même effet en elle. Mais, gens de bien, admirez tous L'iniquité du personnage l De l'ingrat, qui do mariage Ose ressentir les dégoûts, Et fausser la foi qui l'engage ! L'air du nava, me direz-vous. Influsit : mais être velage, Sons rien rabattre da jaloux ! Ce n'est ni le droit, ni l'usage. La helle en eut le cœur percé De l'atteinte la plus cruelle : Elle regretta le passé, Jusqu'à la maison paternelle : Le regret aurtout lui rappelle L'île dont elle avait été L'amour et la divinité. Vrai paradis perdu pour elle : D'où , pour se voir abandonner, En avengle et tendre victime. Elle s'était laissé trainer Da seia des plaisirs dans l'ablme. Même encore au sérail, du moins, Entre elle et ses vingt-neuf rivales . Le Turc eût partagé aes soins. L'espace d'un mois, de tous points. Les est rendu toutes égales. Trente maitressen, sur son cœur, Avaient prétention commune : S'il en mécontentait queiqu'une Par une trop volage ardeur, Il n'en abandonnait aucune : An lieu qu'llylas, n'en edt-il qu'une, Cette une a toute la faveur; L'épouse, toute l'infortune, Et point de terme à son malheur.

Elle était trop infortanée: Le ciel enfin la seconrut : Elle changea la destinée : En beau matin l'ingrat mourut : El serviteur à l'ilyménée ! Rosine en réchappe à vingt ans, Fraiche comme rose au printemps. De toute gentilleuse ornée : Biche, point des plus importans, Apolt de triomphaute espèce. Grâce au noble cœur de ce temps. A beauté, chevance, et jeunesse, Ajoutons pleine liberté : Plus de savoir, moins de simplesse, La volla, sans difficulté. Plus beureuse qu'une princesse.

Des antres états, celui-ci Est l'agréable raccourci,

Sam pire, si mère, elle est âlle: Sam sari, mère de famille; Sur ces petits-mattres altiers, Qui sout, par un bombeur entréme, Coquelèches de leurs quartiers, Elle a tout an leurs quartiers, Elle a tout an euros apuns, Attienat la cour el a ville, Elle pest chebit entre mille, El poirt, jusqu'à non trépas, Des prérogatives de l'Île, Same en craided les emberras.

## LES DEUX TONNEAUX,

CONTR ALLEGORIQUE

Deex Maj, saus crose, on moi se font sentir, Eure (sequée, se voitant discretir. A men dépuse, quedque maisi giule A des de les presents de l'acceptant d Conclusion, Si la Sugenee habile:
Ny met la main, hieratif je servi mille.
C'est trop souffiri un shus importus.
C'est trop souffiri un shus importus.
Que là-dessus, sil vous phalt, on s'avrange;
I'a Noi lessus, sil vous phalt, on s'avrange;
I'a Noi tout simple; et qui soit désormais
tout simple; et qui soit désormais
tout simple; et qui soit désormais
célette Moi, ce serva tou outrage;
Esè-anous un coutre et tarié tou lantrage.

O Mol terrestre! écoute, pèse bien Ce petit coute; et, de ce petit rien, Pourra surgir l'olive salutaire. Partout la paix se pût-elle ainsi faire!

Ouand de Japet le fils, tant bieu que mal, Eut fagotté le risible animal Au front superbe, à cervelle débile, D'orgueil avant la tare indélébile. De qui le mange assurant qu'il est rol; Pour tout reptile avogant son effroi: Et qui pourtant raisonnable se nomme : Quand Prométhée, en un mot, eut fait l'homme, Et que du feu dérobé dans les cieux Sa mécanique eut animé nos yeux : Il a'avisa d'un secood brigantiage, Qui du premier s'il u'ôta l'avantage, L'altéra bien. Tant le proverbe est sûr : Male parta, male dilabuntur, Que voulez-vous? L'impunité rend brave. L'houreux brigand, do fover à la cave Osa nosser, Il vonlait, de nectar Et d'ambreisie allaitant sou poupar, Subtiliser, de tout point, la matière; Parifier l'homme et sa race entière; En faire un dieu, Mais, loiu ou'il y pervint, Tont an rehours yous verrez qu'il avint,

Deux gros tonneaux mis là, comme à l'écart. Il croit que c'est provision choisie Et de nectar et de fine ambroisie. Fatale erreur ! l'un est plein de vrais mant : L'autre, de biens périssables et faux; Biens seulement de nom; vile denréc, De la céleste, à bon droit, séparée; Mais, par malheur, en vaisseeux bien dorés, Et tout pareils any cent tonneaux sacrés, Un lynx eut fait, par fante d'étiquette, Le quiproque. La sottise en est faite; Il faut la boire : aussi la buvons-nous, Rubis sur l'ongle. Or buvons donc. A vous. Nos chers neveux l à vous, race future ! Ce n'est tirer ma poudre à l'aventure. A même table, et du même poison, Sans faute, un jour, yous me ferez raison Mais vous n'aurez que petits comps à boire, Si vous savez profiter de l'histoire, Dont je reprends le fil interrompu.

Prométhéus, dieux perveux et trapa, Empoigue donc, ébranle un peu, sabe Déplace enfin les tonneaux, et les roule Hors de la cave, Hébé, qui du buffet Vennit alors, l'ayant pris sur le fait, Passe, descend d'un pied léger, regrimpe Encor plus vite, et trouble tout l'Olympe, Et a'écriant : 11 est ( le croirait-ou ) , Il est, grands dieux! parmi vous, un fripou. Elle le nomme, et u'est pas la première; Car le Soleil, à son char de lumière Ayant déjà trouvé du feu de moins, Eu avait pris Ciel et Terre à témoins , Le délinquant, sans délai ui dispute, Est pris, juge, penda dans la miaute, Sur le Caucase il est haut élevé : Vif on I'v clove : et . son clou blen rivé . D'an gros vantour il y devient la proie. L'oiseau lui mauge et remange le foie : L'horrible mets, sans fin renouvelé, Reparaissant aussitöt qu'avalé. Les deux tonneaux cependant nous restères Les dieux malins ne nous les contestèrent. Des maux tout purs et des biens frelatés l Trop obligeaut qui nous les côt ôtés ! Ils n'avaient garde. Indignés de l'audare De Prométhée, ils voulaient que la race En fût à plaindre; et, pour notre malheur, Laissaient le vol en hoine du voleur.

Dans ces tonneaux, 8 race infortunée ! Est en effet toute in destinée ; Si ta raison, sous des astres meilleurs, Ne a'évertue à t'en faire une ailleurs. Tes passious, si tu les prends pour guides, Te conduiront à ces sources perfides, Par un chemin fleuri, large, battu, Tel que n'est point celui de la vertu. La courte joie et l'ennui qui dévore. Coulent de là. Si l'un et l'autre, encore, Se disp ensaient avec quelque équité! Mais une aveugle et folle déité. Folle, à uicher entre quatre marailles, Fortune, assise entre les deux futailles, A droite, à gauche, au bou comme au pervers, Et biens et moux verse à tort, à travers, Je parle au propre , en disant qu'elle verse ; Car, ici-bas, prospérité, traverse, Loa, vitupère, et hauts et derniers bancs. Trône, sellette, et sceptre et bitons blancs, Et bonnets verts, et toques de druides, Et pis et mieux, sont choses plus fluides Que ne le sont le sable et les instans Ou'on volt couler dans l'horloge du temps, Des deux touneaux lequel nous affriande. In n'est besoin que l'ou use le demande, Comme on croit bien, fuyant avec horreur La tonne infecte, où sont bonte et douleur, L'homme altéré va muguettant sans cesse Celle qu'il croit un vasc de liesse, Par-ci, par-là, quelqu'un rasade en boit. Mais la plunart n'en out ent'à lèche doiet. La tavernière, affable ou malbonnète, Selon le rat qui lui trotte à la t/te. Et qu'elle a mis bleu ou mal son bonnet. Serre ou détend un peu le robinet. Et si, parfois, elle a lâché la bonde, Et la lâchant, elle a choisi son monde : Dien sait le choix! et ceux qu'elle a triés Sur le volet! mais ne les enviez. Faveurs, emplois, chevance, renommée, Nétant au vrai que brouillards et founée : Plus altérés après qu'auporavant, Laissez-les moi humer l'air et le vent z Et lois de nous la mouche qui les pique! Soif éternelle au buveur hydropique! Bois ton supplice! avale, malbeureus! Mets sur le cul le tonneau, si tu veux, Satiété I navela u'v fut trouvée : L'y rechercher serait belle corvée : Autant vaudrait celle de Sisiphus. Et de Tantale, et des brûs d'Egyptus, Et toi, Fortune, inonde la cobue! Verse à torrens! verse à la boullevue! l'aime à se voir, à ce cerveau brûlé,

153 Qui, vers la gloire, eu Icare a volé, Prostituer les paimes de la Thrace; A celui-ci, les lauriers du Parnasse, Le plus beau myrte à ce riche butor ; Dispense tout, comme la gloire et l'or. Donne aux Lais tont pouvoir en partage; An garnement, place à l'Aréopage; A l'idiot, le rang d'amphictyon; Au réprouvé , le droit d'élection : Le trépied d'or, au hourru sans mérite : Et l'auréole, au plus fat hypocrite. Pour ce que dure et vaut ce qu'il leur plait, I'en suis content : tout est bieu comme il est, Adieu. Mais vous, ô têtes mieux timbrées, Et de l'égide, en naissant, obombrées! Hommes sensés! tournez, levez les yeux Vers cette roche avoisinant les cieux; Vers ce palais qui brille sur la cime; C'est le séjour de la vertu sublime; Divinité, malgré le sort jaloux. Médiatrice entre les dieux et nous Le lait, le miel, chez elle, se distille : L'Hébé du lieu se nomme Logistille. De son beau vase, avec grâce incliné, Au fond du cœur le plus infortuné Constamment coule no calme inaltérable : De tous les biens le seul bien désirable, Bieu sans lequel l'homme le plus chanceux Est fortuné, mais jamais n'est heureux. Osons, amia, toute erreur extirpée, Osons tenter cette route escarpée ! Déjà la nymphe, avec un doux souris, Nous marque un rang entre ses favoris. Aimer suffit pour nous en rendre dignes. Voila son char, attelé de ses cygnes; Placons-nous-y. Quoi ! déja parvenus Jusqu'au sommet? O céleste Vénus! Quel beureux vol l qu'il fait bean, d'on nous somme Voir le tumulte affreux qu'entre les hommes Causent là-bas l'un et l'autre tonneau : Comme les fous donnent dans le panneau! Comme à sou gré la Fortune a'en Jone ! Comme attentifs au branie de sa roue. Bouche béante, ils attendent leur lot! La belle estampe échappée à Callot ! Qu'il cût bieu su grouper, dans un grotesque, Des aspirans l'avidité burlesque l Le sot orgueil des mignons couronnés ! Des mécontens l'énorme pied de nez! A son burin substituous un style Équivalent, Aimable Logistille, A boire au chantre! ah, la bonne liqueur! Je ne sais quoi se répand dans mon cour.

De gai, de doux, de serein, de suave!... Qui voudra, chante, écrive, peigne ou grase Ce qu'Hercide a pleuré por etcès; Mais non sans cause. Adieu, Muse. La Paix A, de ses mains, dans ce divin heronage, Noyé, des mans en moi, jusqu'à l'imace.

#### LE MOINE BRIDÉ.

OU LA BRIDE NE PAIT PAS LE CHEVAL.

Blaise à la ville un jour syant porté
El hien vende son aroiser et son orige,
Son en cheur qui l'aut acheet,
solid George, soli. Mais soin George descond
A ses boudes, on gound fe preli qui giel
Les pichs quée, Blaise en vain ère défend :
Illis fillet abundeme la selle;
De cavaler devenir fantasoin;
De cavaler devenir fantasoin;
Et dans la neige entr'ouvrie un cheuin,
Tratual la bète quèe joil par la brêce.

Staishent de loin faver prinous bien eitigen. Non den grimme de Prospère Indelente. De celui ils qui perta sure sons de comment. De celui ils qui perta sure sons de la pairenter de finever Rossinante : C'étaient vinisent bien d'autres animant; c'étaient de cera que Bionner nous vanimant; De ces motiles commens par pine d'un tourque de paint, en de régulagle, ou different so jour de galant, en de régulagle, ou different so jour hours de consideration de la comment de la comm

San, san, Jimai, dit Van den deus à l'autre. Void devant seux crastre et sone cheval; l'Attondess-seux, et la montant al Elizationius-seux, et la montant ce si nâtre. Elizationius-seux, et la montant ce si nâtre. Elizationius-seux, et la montant de la constitución de la ferma de la companio de la ferma de la propertiona basile à férnader; Todi, ceprendant basile à férnader; Todi, ceprendant basile à férnader; Todi, ceprendant basile à férnader; Todis et cano pas, d'errière ce rocher, Tambie qu'à foi pe la montal l'adiant. Tambie qu'à foi pe la montal l'adiant. Le rotte un seu, on la bilatorie se gaire. Que sais et suigle qu'aller y devrière. Le complot fait et la marche hâtee, călăraclement à Fumure les vollă. Déjà par l'un voici la bride ôtée, El proprement à son col ajusiée; Tandis que l'unive en galopant a'en va , Sans que le bruit des picels du quadrupides Pêt et ne pid de Bâtice être entendu ; Le paillasson sur la plaine étendu, Le paillasson sur la plaine étendu, Le paillasson sur la plaine étendu,

Au lieu marqué le cavalier alla : Qu'il ne soit plus parlé de cetui-li. Son compagnon, cette affaire arrangée, Resté pour gage, et seul dans l'embarras. Sor les talons de Blaise, pas à pas La bride au col pendante et négligée . La tête basse et l'échine alongée. Allait un train dont il était bien las, Quand Blaise aussi , las de marcher lui-même , Voniut entin reprendre l'étrier. Figures-vous quelle surprise extreme. Se retnuraant, de voir un cordelier! Est-il esurit si fort oui n'y succombe? En cas pareil, en croiries-vous vos yeux? An payere Blaise, homme simple et pieux, La bride échappe et do la main lui tombe.

Le papelard, humble à fendre les cœurs, S'agenomiliant, et d'un outur de colombe, Rien tendrement, laissant couler des pleurs. S'écrie : Hélas! je aus père Panuce, De saint François indigne of liche enfant Que de la chair le démon triomphant Dans ses filets fit tomber par astuce ! One voulez-vous? le plus sage a bronché, Le tentateur mit un morcesu d'élite A l'hamecou : j'y mordis , je péchai ; J'y remordis, J'y restais attaché; C'en était fait : j'allais, en proje au diable, Être du sice à jamais entiché, Mais Dieu oui vent, on père pitovable, L'amendement, non la mort du coupablo, Pour me tirer de l'ablase infernal Où ur'entralnait cette habitude au mal. Et m'amener à la résipiscence, Constitus mon âmo en pinitence. Pendant sent ans, dans le corns d'un cheval. Le terme expire, et vous êtes le maître De me traiter à votre volonté. Ordonnez-moi l'écurie on le clottre : A vous je suis ; vous m'avez acheté.

Els oui , dit Blaise , au diable soit l'emplette

J'eus belle affaire à vos péchés passés, Ponr en payer ainsi jes pots cassés ! De Dieu pourtant la volonté soit faite ! Car, après tout, commu vous j'ai péché; J'al, comme vous, mérité pénitence : Chacun son tour. Toute la différence Qu'icl je vois ( dont je suis bien fâché ) , La vôtre est faite, et la mienne commence; Quitte j'en suis encore à bon marché. Dieu m'aurait pu sept ans euvoyer paître, L'u roi pécheur fut ours pendant sept ans, Vous fûtes, vous, cheval un pareil temps; Un temps parell âne je pouvais être : Et maintenant, travaillant an moulin, Bien autrement je rongerais mon frein. Eh bien l ie perds une assez grosse somu Mais cinq cents francs ue sont la mort d'un he Snyez donc libre, et libre sans rancon, Vous serez sage, et vous n'irez pas co Un étourdi remordre à l'hameçon : Oui de si près a frisé les chaudières Sur son saint n'est pas si négligent. Père Panuce, au moias pour mon argent,

Notre bon père alors se prosternant, Et par trois fois ayant baise la terre Son chapelet, et le plei du manant, Gai sur ses pas s'en retourne en graud erre; Tandis que triste et le gousset vidé, Baise, chargé d'une bride instille, En véritable et franc oisean bridé, Resquee à piet son petit domicile,

Souvenez-vous de moi dans vos prières.

Il not dit ten de l'accident faul , Ex rés dit to linguezien, comme en peut croire, 51, quelques mois après, dans une foire III Il reid revu, recommo son chersi, Gen marchambit son compère ciregère. Il reid revu, recommo son chersi, Gen marchambit son compère ciregère. Il reid position de la part ; Nuchète positi en chersi, « pour cause. Tu can sordrais les posecs side on tart; à le le comais. Sois bien side fluor chere. Core qu'un les mijo, re possibate en roi. Son cette lève, en céte sons belle. To trovers un confedire pous side.

Un cordelier i Tn voudrais que je crusse... Un cordelier i tn gausses i Point du tout; Un maître moine, ayant cordon, capuce, Grise véture; et nom, père Panuce. Low B results I fait de bout en boort, Lychels, in route of la métamerphone, El Thamerpon fast se franchosis. El tes sept une fe-proprietir e méta El se sept une fe-proprietir e, méta Fort récouré sons a premibre peau, El sons le fore, que persiant la mémbre Le sons le fore, que persiant la mémbre El se voils. Pesuto interroups (respoire, QU'il alle as dalas enve son hameron El ses voils result ni de touven perspaiole. Un est est un de touven perspaiole.

#### CONTES ÉPIGRAMMATIQUES.

Un financier près de sa fin Demandait partion de sa vie : Alter, dis père l'essedin , Je vous la promets inspunie Fourra qu'à notre congagnie L'éguies vos biens par testament. Le notaire entre ce moment : Le lega se fait, d'un misérable Les biens albirent au couvent , Le corres en terre et l'Binn a midiable.

Chez un seigneur an moine étant , Le diable a būrit à an vue, Et dit : Je Cirampie à l'instaut , Ou tu leran l'un des trois : tue , Fornique ou tendre, opte. Il but. En han sat modume lei plat. En met, qui laissi un sonane, S'éveille, et voit le couple en rut, Veut l'erulier ; mais le saint boume Prent un cheuet, frappe et l'assomme. Ces où l'attendit Belchèux.

Chez un évêque ou était douze à table, Entre un curé qu'on laisse là débout, Confus, piqué, donnant tout has an diable Les conviés, et le prélat surtout; Quand celoi-ci, pour le pousser à bout, Lui dit : Curé, que dit-on pour nouvelles? En savez-vous? Oui, Monseigneur. Et quelles? Ma truis hier mit bas treize petits. Oh! c'est trop d'un, dirent nos gens aosis; La mère en tout n'a que douze mamelles: Qui nourrira le treizènee? Ma foi, Répond le drofe aux douze heureux apôtres, Qu'il s'accommode! Il fera comme moi, Il verra, seul à leun, dimer les outres.

Chez un cure'. Margot se présentant Pour y servir, demards triple page. Le cure' dit : Quel prix corbitant ! Vous étes done home à plus d'un ouvrage ? Margot répond : J'entende peu le mêace de Mas à plusir je mange, dors et bols, En n'aime à faire œuvre de mes dit doigts. Et dépensière, oivier, et un laborat Tu veus gagner tol seule sustant que trois ? Of ! disons tout, Monsièur, je sois sérilé.

#### ÉPIGRAMMES.

En France on fait, par un plaisant moyeu,
Taire un auteur, quand d'écrits il assonme:
Dans un fauteur d'académicien
Lui quarantième on fait associr cet homme;
Lors il a'endort, et ne fait plus qu'un sonme :
Plus n'en avez prose, ni madrigal :
An bel esprit ce fanteuil est en somme
Ce qu'a l'amone est le ils confugal.

## A L'ACADÉMIE FRANÇAISE.

Gens de tous états, de tout âge. Ou bien, ou mal, ou non lettrés, De cour, de ville, ou de village, Castorisés, casqués, mitrés, Messieurs les beaux esprits titrés, Au diable soit la pétaudière, Où l'on dit à Nivelle : Entrez; Et nescéo vos à Molère.

#### TRIOLET.

Grâce à monsieur l'abbé Ségui, Messicurs, vous revollà quarante. On dit que vous faites aussi Grâce à monsieur l'abbé Ségui, Par la mort de Je ne sals qui, Vous n'étier plus que neuf et trente : Grâce à monsieur l'abbé Ségui, Messieurs, vous revollà quarante.

On ne vois qu'unicars de préceptes, De méthodes, d'arts et d'essais : Mille rose-croix, point d'adeptes, Mille professeurs, and profés. Les Grezs, les Latins, les Français, Nous laissant, entre autres sornettes, Des poétiques fort blen faires, Maranontel en fait après eux. Els l'ami, fais-nous des poètes Sois-le toi-admes sit upeut!

## Ser l'air de Jeconde.

Connaissez-vous sur l'Hélicon L'une et l'autre Thalie? L'une est chausée et l'autre non , Mais c'est la plas jolle : Elle a le rire de Véuus ; L'autre est froide et pincée : Honneur à la belle aux pieds nus , Narque de La Chausèe.

Dans un bon corps, Nature et Maladie Edulent aux mains. Une aveugle vient là : Cest Méteclen, une aveugle étourdle, Qui croit par force y mettre le holb. A droite, à gaache, ainsi doot la rollà, Sans savoir où, qui fruppe à l'aventure Sur celle-ci comme sur celle-là, Tant qu'une enfin céda. Ce fut Nature.

#### CONTRE L'ABBÉ DESFONTAINES.

Un écrivain fameux par cent libelles -Croit que sa plume est la lance d'Argail : Au haut da Pinde, entre les neuf Pucclles, Il est planté comme un épouvantail. Que fait le bone est sjoil bercal? S'y plairair-il ? Penserait-il y plaire? Non. C'est l'eunque ao milieu du sérail ; Il n'y fait ries, et nuit à qui vent faire.

### CONTRE LE MÊME.

Poor juger la littérature, L'Impudence en original, La Faim, l'Envie et l'Imposture, Se sont construit un tribunal; De ce petit trèse infernal, Où aiégent ces quatre vilaines, Partent tes arrêts du journal De monsieur Tablé Desfontaires.

Songe à finir, disait une rusée A Fonteculle, natendi à briller. Qu'hier us noir plus mai avisée De te laiser l'ci déshabiller! L'aurore luit; mes gens vont séveiller! Rassurez-vous, lui repart Fontenelle, La nair sera, a jie verar, éternelle, Puisque du jour je tiens l'astre en mes bras. Encor! pour Dieu, bel espris, ceditele; Deviess un sot, finis, on bie c'en ras!

#### ÉPITAPHE D'UN GRAMMAIRIEM.

Ci-git maître Johelio, Suppôt du pays latin, Juré plqueur de diphthongue; Endoctriné de tout point, Sur la virgule, le point, La syllabe heève et longue; Sur l'accent grave, l'aigu, Le circonflese tortu, L'U voyelle et l'v consonne. Ce genre qui le charma, Et dans lequel il prima, Fut na jassion mignone; Son bulle il y consuma; Dans ce cercle il s'emferma, Et de son chant monotone Tout le monde il assomma. Du reste il n'aima personne, personne aussi ne l'aima (1).

#### MA DERNIÈRE ÉPIGRAMME.

l'achève ici-bas ma route.
C'était un vrai casse-cou.
L'y vis clair, je n'y vis goutte;
l'y fas sage, j'y fas fou.
Pas à pas J'arrive au trou
Que n'échappe fou ni sage,
Pour aller je ne sais où.
Adieu, Piron; boo voyage!

## ÉPITAPHES.

#### ÉPITAPRE DE J.-B. ROUSSEAU.

Ci-ght l'illiastre et malheureux Rousseau : Le Brabast fint sa tombe, et Paris son berreau. Voici l'abrégé de sa vie, Qui fitt trop longue de moltié : Il fut trente ans digne d'envie, Et trente ans digne de pitié.

## ÉPITAPHE DU GENRE HUMAIN.

L'aurore ayant un jour entr'ouvert la barrière, Devançait le soleit, qui de près la suivit. Mais quel étonnement, voyant la terre entière, De ne plus y revoir personne qui les vit!

L'homme était disparu de dessus la surface Du bourbeux élément dont il était sorti ;

(1) Cette épigramme est contre l'abbé d'Olivet, soupconné d'avoir agt pour faire exclure Piron de l'Académie. l'u souffle le créa lui jadis et sa race ; Un souffle aussi léger l'avait anéanti.

Une haute obélisque au sommet du Caucase Terminaît et couvrait un vaste souterrain; Et Némésis veuait de graver sur la base, En chiffres infermant : Cl-git le genre humain.

La belle inscription pour le Grec hypocondre, Qui souhaita de voir tous les inumains détruits! Que l'autre misambrope et le Tianou de Londre, Young, à ses côtés coule d'heureuses noits!

Moins rigoureusement Jugeons la ruce humaine, L'homme était vicieux, mais faible, pen sensé, Et plus digne, après tout, de pitié que de haine: Le ciel s'eu devait moins tenir pour offensé.

Aussi deux beaux-esprits admis dans l'Élysée, Molière et Lucien, les Momas d'ici-has, Aux hommes out peint l'homme uu objet de risée : Les hommes en riaient, mais le ciel ne rit pas.

Il dit: « Qu'il ne soit plus!» et la terre est déserte. Amour, dont elle ful l'empire en tous les temps, Tendre Amour, c'est à toi de réparer sa perte; Et de la repempler de meilleurs habitans.

Sois nu, simple, joyeux, fidèle, et sans caprices; Loin de toute imposture, exempt de tous forfaits. L'argent, l'airain, le fer amentreut les rices; Banche Fâge d'or, et qu'il dure à ismois.

#### ÉPITAPHE

BE FEU M. \*\*\*, ÉPOUX DE MARAME \*\*\*, VEIVE ET

Qui, la première noil, à sa tendre moilé
Ne donas pas àgaine de vie :
Es de son sort digne d'ennie
Es de son sort digne d'ennie
Es son sort digne d'ennie
Es son sort digne d'ennie
La marie de au it desnerar la finure.
L'indigne marie de part,
Fart la plac travelle avventure
A l'Amore propre le tribut.
Vainà Mendri, multyré lui, le ci el vengeur voulut.
Qu'il le payt à la nature :
De houe et de froid il mourant.
One la dance fett hibre lorie :

L'hymen, si l'on en croit le proverbe commun.

Ci-gh le panyre épout de l'almable Sylvie,

PIRON.

A deux bons jours : l'entrée et la sortie ; Et, grâce au trépassé, celai n'en eus qu'un, Teuez-vous-en, Sylvie, aux douceurs du veuvage ! Le soir, en vous couchant, faites voire examen : t u peu d'amour, et point d'hymen.

Que le défunt vous rende sage, Et Dieu lui fasse paix l'Amen.

# MON ÉPITAPHE,

Gglt... Qui? Quod lan foi, personne, rien. Le qui vivante ne fut valet, in inacione, Juge, artissu, marchard, praticien, Juge, artissu, marchard, praticien, Marguillier, méme académicien, Marguillier, méme académicien, Marmamopou, li he volunt rien étre; Et véguit mai : en quol certe il fit libre; Cer, après tout, libre fou qui as perpose, Venu de rien, et revenant à rién, D'être en passant ci-lass quelque chone!

Pour le soulagement des mémoires, et pour le mieux, j'ai cru devoir réduire cette épitaphe à deux vers :

Ci-glt Piron, qui ne fot rien . Pas m/me académicien.

# Moralité.

Travaille sans souger au gaiu. Ne sois intéressé ni vain. Aime, ue hais ni ue dédaigne : Sois sohre et gai; bois de bou vin. Ta vie arrivée à la fin Aura valu plus qu'un long règne.

#### CHANSONS.

Air : Jopin, de genof mest Ce petit air hadin, Ce transport soudain Marque un manyais desseln : Tout ce train Me lusses in la fin :

De dessus mon sein Retirez cette main. One falt l'autre à mes pieds ! Vous essavez De passer le genou : Étes-vous fou? Voulez-vous bien finir, Et vous tenir ! Il arrivera , Monsteur. Ua malheur. Ah! c'est trop s'oublier l Je vais crier : Tout me manque à la fois; Et force, et voix.... En entrant, avez-vous Tiré du moins sur nous Les verroux.

#### APOLLON ET UNE MUSE,

DIALOGUE.

Air de la Confession.

Que je vois d'abus, De gens intras lei, ma chère,

Depuis quarante ans Qu'en pourpoint j'ai couru les champs ! D'où nous est venu ce téméraire

Qu'ou nomme Voltaire?

LA MUSE.

Joli sansonnet,

Bon perroquet.

Dès la Bière,

Le neit friron

Eut d'abord le vol du chapon.

APOLLON.

Par où commença le téméraire?

Répondez, ma chère.

La MESE.

Tout jeune il voulut

Pincer le luth

Du bots Homère;

Et ressembla fort

Au bon Homère quand il dort.

Que fit ensuite le téméraire? Répondez, ma chère. Maint drame pillé Et r'habillé A sa manière : Toujours étayé D'un parterre bien soudoyé, APOLLON.

LA MUSE.

Que fit ensuite le téméraire? Réponder, ma chère,

LA MUSE.
L'histoire d'un rol
Qui , por ma foi ,
N'y agane guère ;
Car il y paraît
Aussi fou que l'écrivala l'est.

APOLLON.

Que fit casuite lé téméraire?

Répondez, ma chère.

LA MUSE.

De son galetas,
Séjour des rais,
On l'out braire;
Messieurs, je suis tout;
C'est lei le Temple du Gott.

APOLLON.

Que fit ensuite le téméraire?

Bénondez, ma chère.

LA MUSE,

Line satire, où

Ce maître fou

Gaiment s'ingère

D'ètre en ce pays

Votre muréchal-des-logis.

APOLLON.

Que fit ensuite le téméraire?

Répondez, ma chère.

La MUSE.

Quoique inepte et froid, Et qu'il ne soit Maçon, ni père; Il ne fit, un temps, Que des temples et des enfans. APOLLOY.

Ce style d'oracle me fatigue; Tirez-moi d'intrigue. LA MUSE. Ce rare écrivaia Fit l'Orphelin, L'Enfant Prodigne,

Et des Temples pour L'Amitié, la Gloire et l'Amour, APOLLÓN. Ces Temples, que je les considère; Montrez-les, ma chère, LA MUSE. lls sont tous là-bas.

Livrés aux rats. A la poussière. Le dieu de l'ennul Les occupe seul aujourd'hul, APOLLON.

One fit ensuite le téméraire? Poursuivez, ma chère.

LA MUSE. En un bloc II mit L'âme, l'esprit,

Et la matière : Condamnant l'esprit Thémis une allumette en fit.

Que fit encore le téméraire?

Répondez, ma chère. LA MUSE. Mainte épitre, un peu

Digne du feu, Trop familière.

Où le drôle osa Trancher du petit Spinosa. APOLLON.

Que devint alors le téméraire? Dites-moi, ma chère, LA MUSE.

Tanis dans un coin Un peu plus loin One la frontière ; Quand l'écrit flambait,

A la flamme il se dérobait. A POLLOY.

Que fit ensuite le téméraire? Répondez, ma chère. LA MUSE. Il fit le m/chant. Le chien conchant. Le réfractaire.

Et. selon le temps. stra le derrière ou les dents ADDLEON.

Oue fit ensuite le téméraire ? Répondez, ma chère.

LA MUSE. Le réveur en fat. L'homme d'état, Le débonnaire. Le beau conrtisan .

Le charlatan , le geai du paon. APOLLON. Que fit ensuite le téméraire?

Répondez, ma chère. LA MUSE. Voulant de Newton

Prendre le ton, Sur la lumière. Son mauvais propos

La replongea dans le chaos.

APOLLON. Oue fit ensuite le téméraire? Répondez, ma chère.

> LA MUSE. Il vendit en cour. Par un bon tour De gibecière .

Deux fois en un an, De l'opiem pour du nann.

APOLLON. One fit ensuite le téméraire? Répondez, ma chère.

LA MUSE. Il indisposa, Scandalisa.

L'Europe entière . Changeant on p.... La Pucelle de Chapelain,

One fit encore le téméraire? Répondez, ma chère. LA MUSE. N'ayant plus maison

Sons l'horizon, Trou, nl chaumière, Partout sans aven, Il demeura sans feu, ni lieu.

On'est donc deveun le téméraire? Achevez, ma chère.

> LA MUSE. En pays perdu, Il a pendu La crémuillière ; Mange son gigot,

Et s'endort sur la Sœur-du-Pot.

APOLLON. On dit pourtant que le téméraire Rime à l'ordinaire?

LA MUSE. Il fait et refait Ce qu'il a fait, Ce qu'il voit faire ;

Subtil éditeur. Grand copiste et jamais auteur. APOLLON.

J'e l'ionne, jorsque le téméraire Sera dans la bière . Og'on porte soudain Cet écrivain Au cimetière, Dit communément Le charnier de Saint-Innocent .

Et qu'il soit écrit sur la pierre, Par mon secrétaire : Ci-dessous alt qui. Droit comme un f, Eût perdu terre. Si de Montfaucon Le croc était sur l'Hélicon.

Sur Tair . Des nels vétes.

De Chrysogon (i) Chantons Forgane. Quel heurenx poumon Quand il condamne Voltaire, Piron, Et Crébillon l

(1) Boindin.

Pour le jargon, Voltaire est bon. Mais n'est, dit-il, au fond qu'un plagiaire ;

Piron, Pradon, Tous les deux font la paire ; Pour Crébillon. Ce n'est qu'un prête-nom. Là-dessus le café chamaille ; On raisonne, et Chrysogon brâille: Tout fuit à la force du ton.

De Chrysogon Chantons l'organe Et le poumon! One sert la voix d'un Salomon Couverte des cris d'un ûne? Ainsi, faible ou non.

Cédez, sinon Sa poitrine, comme un canou, Vous décharge du galbonon. De Chrysogon Chantons l'organe Et ie poumon l

## LA CHAÎME DES ÉVÉNEMENS.

Comme souvent tont s'enfile ici-bas i Des Bernardins pâturalent eu lien gras : Près de jeur clos vivaient des Bernardines. (Observez bien chaque chose et son rang : ) Un jarge étang nontrissait jes béguines : Une haie vive entourait cet étang : Sur cette hale, il viut des cantarides : Survint un vent qui les souffla dans l'eau. Dans l'eau nageaient des grenouilles avides ; Qui de l'essaim ne firent qu'un morcean. Grenouille après, servie an réfectoire, De sa substance enflamma la nonnain : D'où s'ensuivit l'esclandre qu'on pent croire, Un feu subit, et rien moins que divin : Grand carillon! si qu'an bruit da tocsin Vincent, non pas les pompes de la ville, Mais ceiles-là du benoit Bernardin. Comme souvent ici-bas tout s'enile!

## LOUIS RACINE.

#### LA RELIGION.

bočur.

#### CHANT PREMIER.

La raison dans mes vers conduit l'hounne à la foi. C'est elle qui, nortant son flambean devant mni .

M'encourage à chercher mou appul véritable, M'apprend à le cannaître, et me le rend aimable. Faut sages, faut savans, indocties esprist, Un moment, fiers mortels, sospendez vos mépeis. La raison, dites-vous, doit être notre guide.

La raison, difes-vous, doit être notre guide, A tous mes pas aussi cette raison préside. Sons la divine loi que vous osez braver, C'est elle-même ici qui va me captiver, Et parle à tous les cœurs, qu'elle invite à s'y rendre : Vous donc qui la vantez, daignez du moins l'entendre.

Et vous qui du saint long connaissez tout le priv. C'est encore pour vous que ces vers sont écrits. Celta que la grandeur remplit de son ivresse, Relit avec plaisir ses titres de noblesse : Ainsi le vral chrétien recueille avec ardeu Les preuves de sa foi , titres de sa grandeur ; Doux trésor, qui d'une âme à ses biens atteutive Rend l'amour plus ardent, l'espérance plus vive ! Et qui de uous , hélas ! u'a jamais chancelé? Le prophète lui-même est souvent ébranlé. Il n'est point ici-bas de lumière sans ombres, Dieu ne s'y montre à nous que sous des voiles sombres : La colonne qui luit dans ce désert affreux Tourne aussi quelquefois son côté ténéhrenx. Puissent mes heureux chants consoler le tidéle! Et puissent-ils aussi confondre le rebelle!

L'hommage t'en est dù, je te l'offre, 6 grand roi!

L'objet de mes travaux les rond dignes de tol.

Quand de l'implét poursuirant l'insolurce.

De la religion J'embrasse la défense,

Oseral-je tenter ces chemins nou frayé,

Si un à t'éais Topule de mes pas ellrayés?

Ton nom, rol très-chrédeus, dis altis d'une mère

Qui finagire un respect ai lemère et si sincère,

Ton nom seul me rassure, et, miecu que tous asse vers,

Confied les cenness du maitre une to sers.

Et toi, de tous les courst la certaine espérance, Et du bonbeur public la seconde assurance, Cher prince, en qui le ciel fait croître chaque jour Les grâres et l'espris, aubant que notre ausour; Dans le hardi projet de mon pédabe ouvrage, Daigne au moins d'un regard animer mon courage. Cest ta foi que je chame; et ceux dont lu la tiens En furent de tous temps les augustes soutiens.

Oul, c'est un Dieu caché, que le Dieu qu'il faut croire. Mais, tout caché qu'il est, pour révéler sa gloire, Quels témoins écharans devaot moi rassemblés ! Bépondez, cieux et mers; et vous, terre, parlez, Quel bras peut yous suspendre, innombrables étailes à Nuit brillante, dis-uous qui t'a donné tes voiles? O cieux, que de grandeur, et quelle maiesté! J'y recounais un maître à qui rien u'a coûté, El qui dans nos déserts a semé la Inmière, Ainsi que dans nos champs il sème la poussière. Toi qu'annouce l'aurore, admirable flambeau, Astre toniours le même, astre toniours nouveau Par quel ordre, ô soleil, viens tu du sein de l'onde Nous rendre les rayons de la clarié féconde? Tous les jaurs je t'attends, tu reviens tous les jours; Est-ce moi qui l'appelle et qui règle ton cours? El loi dont le courroux veut englautir la terre, Mer terrible, en ton sein quelle main te resserre? Pour forcer la prison tu fais de vains efforts : La rage de tes flots expire sur tes bords, Fais sentir ta vengeance à ceux dont l'avarice

\* Bacasse (Lorus) maquil à Paris en 1692. Boileus votant l'amoltiment le désaurare de la poèse. L'util Rerière pour la constitue de la poèse. L'util Rerière pour de la present de la poèse de la la constitue de Neue de la poèse de la la constitue de Neue Dance-den-Vertas, où il s'était retiré; mois grée su chancelier d'Austreau, il se trécontain sere le monde character de la constitue de la const

fils unique, qui périt en 1750, dans l'innoutaion de Caddia, le frappa ne corur rien ne para donore ses repute. Il véeut buis années exocer pour le pleurer, et. le 23 janter 1763, il especia dans les sentimens d'une fois inherier, le consideration de la companie de la companie de la solt, rendreme de nombreux pas-ayas qui dévelent le véerriable poest le nouvoiren de l'avezage pout fire inquelle en parire a la séverité et a la sécherresse du sajer. Quelquesmente de la companie de la companie de la postité la membre de Longia Retine. Sur ton peride sein va chercher son supplice. Hélas I prés à périr, Cadressent ils lears vœux, ils les regardent le ciet, secours des milbeureux. La nature, qui parle en ce péril extrême, Leur fait lever les yenx vers l'asile suprème : Hommage que tonjours rend un cœur effrayé Au Dien que jacqu'alors il avait quiblié.

La voîx de l'univers à ce Dieu me rappelle.

La terre le publie : « Est-ce mol? me dit-cile; » Est-ce moi qui produis mes riches uraemens?

C'est celui dont la main posa mes fondemens.
 Si je sers tes besolas, c'est lui qui me l'ordonne :

Les présens qu'il me fait, c'est à tui qu'il les donne ;
 Je me pare des fleurs qui tombent de sa main ;

Il ne fait que l'ouvrir, et m'en remplit le sein.
 Pour consoler l'espair du laboureur avide.

» C'est lui qui dans l'Égypte, uù je suis trop aride,

Vent qu'nn moment prescrit, le Nil, loin de ses bords,
 Répandu sur una plaine, y porte ses trésors.

A de moindres objets tu peux le reconnoître :
 Contemple seulement l'urbre que je fais croître.

Mon suc dans in racine à peine répandu,
 Du tronc qui le reçoit à in branche est rendu;

» La fenille le demande et la branche fidèle .

Prodigue de sou bien, le partage avec elle.
 De l'éclat de ses fruits justement enchanté,

Ne méprise jamais ces plantes sans beanté,
 Troupe obscure et timide, humble et faible vulgaire.

Tronpe obscure et limide, humble et lable vulgi
 SI tu sais découvrir leur vertu salutaire,

Elles pourront servir à prolonger tes jours.
 Et ne t'afflige pas si les leurs sont si courts :

» Toute plante en naissant déjà renferme en elle » D'enfans qui la suivront une race immortelle :

Chacun de ces enfans dans ma fécondité
 Trouve un gage nouveau de sa postérité, »

Ainsi parle la terre, et, charmé de l'entendre, Qnand je vols par se nouvé que je ne pais comper Tant d'êtres différens l'un à l'autre enchanics, Vera une même fin constamment entrales, A l'ordre général conspière tous ensemble; Et d'un dessein si grand Judmire l'unité, Non moins que la sugesse et la simplicité.

Mais pour tol que jamais ees miracles n'étament, Stupide spectatuur des biens qui l'environment; O tol qui follement fais ton Diest du hasard, Viscon me développer ce nid qu'avec tant d'art, An même ordre temjours arrehitecte fétéle, A l'aide de son bec mapoane I hirondelle? Comment, pour élever ce hard bibliagent, Des vivres qu'il rapporte à sa tendre compagne : Et is tranquille mère, attendant son secoars, Echauffe dans son sein le fruit de leurs amours. Des canemis souvent ils repoussent la raze. Et dans de faibles corps s'allume un grand courage, Si chèrement nimés, leurs nourrissons un jour Aux fils qui naitront d'eux rendront le même amour, Quand des nouveaux zéphyrs l'haleige fortunée Allumers pour eux le flambeau d'hyménée. Fidèlement unis par leurs tendres liens, lis rempliront les sirs de nouveaux citovens : Innombrable famille, nà bientôt tant de frères Ne reconneitront plus leurs aleux ni leurs pères, Ceux qui, de nos hivers redontant le courronx, Vont se réfugier dans des climats plus donx, Ne laisseront jamais la saison rigoureuse Surprendre parmi nous leur troupe paressense. Dans un sage conseil par les chefs assemblé, Da départ général le grand jour est réglé : il arrive : tout part ; le plus jeune peut-être Demande, en regardant les lieux qui l'ent ve anitre. Quand viendra ce printemps par qui tant d'exilés

Dans les champs paternels se verront rappelés?

A-t-elle en le broyant arrondi sun ciment? Et pourrouti ces oiseaux si remplis de prudence

Ont-ils de leurs enfans su prévoir la naissance?

Que de herceaux pour eux aux mbres suspendus! Sur le plus doux coton que de lits étendus!

Le père vole un loin, cherchant dans la campagne

A nos yeux attentifs que le spectocle change : Retournous sur le terre, où, jusque dans la fange, L'inserte nous appelle, et, certain de son prix, Ose nous demander raison de nos ménris, De secrètes beautés quel amns innumbrable l Plus l'auteur a'est caché, plus il est admirable. Quoiqu'un fier éléphant, malgré l'énorme tour Oui de sou vaste dos me cuche le contour. S'avance sons player sons ce poids m'il ménrise . Je ne l'admire pas avec moins de surprise. Tel oni vis dans la boue, et traines ta prison. Tui que souvent ma baine écrase avec raison, Tol-même, insecto impar, quand tu me développes Les étonnous ressorts de tes longs télescopes. Oui, tui, lorsqu'à mes veux tu présentes les tiens, Qu'élèvent par degrés leurs mubiles sontiens. C'est dans un faible objet, imperceptible unvrage, Oue l'art de l'ouvrier me france davantage. Dans un champ de blés mûrs, tent un peuple prud Rassemble pour l'état un trésor nboudant. Fatigués du butin qu'ils trainent avec peine . De faibles voyngeurs arrivent sans baleine A leurs greniers publics, immenses souterrains, 11.

Où par eux en monceaux sont élevés ces grains. Dont le père commun de tous tant que nous sommes, Nourrit également les fourmis et les hommes. Et tous nourris par lui, nous passons sans retour, Tandis qu'une chenille est rappelée au jour ! De l'empire de l'air cet babitant volage, Qui porte à tant de fleurs son inconstant homma Et leur ravit un suc qui n'était pas pour lui, Cher ses frères rampans qu'il méprise aujourd'hui, Sur la terre autrefois trainant sa vie obscure. Semblait vouloir cacher sa honteuse figure. Mais les temps sont changés, sa mort fut un se On le vit plein de gloire à son brillant réveil. Laissant dans le tombeau sa dépouille grossière, Par un sublime essor voler vers la lumière. O ver, à qui je dois mes nobles vêtemens, De tes travaux si courts que les fruits sont charmans ! N'est-ce donc que pour moi que tu reçois la vie? Ton ouvrage achevé, ta carrière est finie, Tu laisses de ton art des héritiers nombreux, Oui ne verront ismais leur père malbeureux. Je te plains, et j'ai dû parier de tes merveilles; Mais ce n'est qu'à Virgile à charter les abeilles,

Le rol pour qui sont faits tant de biens précieux,

L'homme élève un front noble , et regarde les cieux,

Ce front, vaste théâtre où l'âme se déploie, Est tantôt éclairé des rayons de la joie. Tantôt enveloppé du chagrin ténébreux. L'amitié tendre et vive y fait briller ses feux, On'en vain veut imiter dans son zèle perfide La trabison, qui suit l'envie an teint livide; Un mot y fait roughr la timide pudeur; Le mépris y réside, ainsi que la candeur, Le modeste respect, l'imprudente colère, La crainte, et la pâleur, sa compagne ordinaire, Oui dans tous les périls funestes à mes jours, Plus prompte que ma voix, appelle du secours. A me servir aussi cette voix empressée, Loin de moi, quand je veux, va porter ma pensée; Messagère de l'âme, interprète du cœur. De la société le lui dois la douceur. Quelle foule d'objets l'œil rénnit ensemble ! Oue de rayons épars ce cercle étroit rassemble; Tout s'y peint tour à tour. Le mobile tableau France un nerf qui l'élève , et le porte an cerveau D'innombrables filets, ciel, quel tissu fragile! Cependant ma mémoire en a fait son asile, Et tient dans up dépôt fidèle et précienx Tout ce que m'ont appris mes oreilles, mes yeux; Elle y peut à toute houre et remettre et reprendre, M'y garder mes trésors, exacte à me les rendre, Là ces esprits subtils toujours prêts à partir

Attendent le signal qui les doit avertir : Mon âme les envoie; et, ministres dociles, Je les sens répandus dans mes membres agiles : A peine ai-je parlé qu'ils sont accourus tous. Invisibles sujets, quel chemin prenez-vous? Mais qui donne à mon sang cette ardeur salutaire? Sans mon ordre il nourrit ma chaleur nécessaire, D'un mouvement égal Il agite mon cœur : Dans ce centre fécond il forme sa liqueur; Il vient me réchausser par sa rapide course : Plus tranquille et plus froid il remonte à sa source : Et toujours s'épuisant, se ranime toujours, Les portes des causux destinés à son conra Ouvrent a son entrée une libre carrière Prétes, s'il reculait, d'opposer leur barrière, Ce sung pur s'est formé d'un grossier aliment : Changement que doit suivre un nouveau changement; Il s'épaissit en chair ; dans mes chairs , qu'il arrose , En ma propre substance il se métamorphose. Est-ce moi qui préside au maintien de ces lois ; Et pour les établir ai-le donné ma voix? Je les connais à peine. Une attentive adresse Tous les jours m'en découvre et l'ordre et la sagesse De cet ordre secret reconnaissons l'auteur. Fut-il jamais des lois sans un législateur ? Stupide Impiété, quand pourras-tu comprendr Que l'œil est fait pour voir, l'oreille pour entendre? Ces oreilles, ces yeux, celni qui les a faits, Est-il aveugle et sourd? Que d'ouvrages parfaits, One de riches présens l'annoncent sa puissance !

Ob south is on object of ma reconstituence? Select on oftens startification mirror brailor? Billoons soud "dustiners: 1: ic crust spapine." Yet resembler us mous not servible corridge, El la fonder et la spide, et la greite et la seige. El la fonder et la pide, et la greite et la seige. El la fonder et la pide, et la greite et la seige. El pide south et la seige et la constituence de la marce, des violentes, la terre se louatific. Des albers este finances fedites. Des albers estes finances de la marce sufficie. Des albers estes finances de la marce sufficie. Des albers estes finances la constituence de la constitu

Et ta crois, ô mortel, qu'à ton moindre soupçon, Ans pieds du tribunal qu'érige ta raison, Ton maitre oblesant doit veair te répondre? Accusaiteur aveugle, na mot va te confondre. Tu n'aperçois encor que le coin du tablesu: Le reste l'est caché sous une épais rideus; Et tu prétends déjà inger de tout l'ourrage! A tos proté, ingurst, je rois une main sage Qui ramène ces manx dont tu te plains toujonrs. Notre art, des poisons même emprunte du secours. Mais pourquoi ces rochers, ces vents et ces orages? Dalgue apprendre de moi leurs secrets avantages, Et ne consulte plus tes yeux, souvent trompeurs.

La mer, doot le soleil attire les vapeurs . Par ces eaux qu'elle perd voit une mer nouvelle Se former, s'élever et s'étendre sur elle. De nuages légers cet amas précieux, Que dispersent au loin les vents officieux, Tantôt, féconde pinie, arrose nos campagnes, Tantôt retombe en neige, et blanchit nos montagues. Sur ces rocs sourcilleux, de frimas couronnés. Réservoirs des trésors qui nous sont destinés, Les flots de l'Océan, apportés goutte à gontie, Réunissent leur force et s'ouvrent une route. Jusqu'au fond de leur sein lentement répandus . Dans leurs veines errans, à leurs pieds descendus, On les en voit enfin sortir à pas timides, D'abord faibles ruisseoux, bientôt fleuves rapides. Des racines des monts qu'Annibal sut franchir, Indolent Ferrarais, le Pô va t'enrichir. Impétneux enfant de cette longue chaîne, Le Rhône suit vers nous ie penchant qui l'entraîne; Et son frère, emporté par un contraire choix. Sorti du même sein , va chercher d'autres lois, Mais enfin terminant leurs courses vagabondes, Leur antique séjour redemande leurs ondes : ils les rendent aux mers ; le soleil les reprend ; Sur les monts, dans les champs l'aquilon nous les rend. Telle est de l'univers la constante harmonie De son empire heureux la discorde est bannie : Tout conspire pour nous, les montagnes, les mers, L'astre brillant du jour, les fiers tyrans des airs. Puisse le meme accord régner parmi les hommes!

Reconnaissons du moins celui par qui nous sommes, Celui qui fait tout virre, et qui fait tout mouvoir. S'il donne l'érre à tout, l'a-l-d pu recevoir. P il pérédé les temps : qui dira sa naissance? Par lui l'honame, le ciel, la terre, tout commence, Et lui seul infini n'a jarsois commencé.

Orelle main, quel pinceux dans mon âme a tracé D'un objet Indie Timege incomparation. Ce n'est point à mes sens que j'en suis redevalle. Ne yeux n'out jameis va que des objets hornes, lequisons, maileureux, à la mort destines. Ou-aleure je an gance ca ce rang deploratile, El ne puis su cacher mon subleur véritable; Mais d'un. Elre faind je me suis souven. De le premier instant que je me suis ceuns. D'un maûtre souveira révolusat la puisonere, J'ai, malgré ma forté, senii na dépendance, Qu'il est dur d'oblér et de Simmille ! Notre orguell eependant est contraint de piler ; Notre orguell eependant est contraint de piler ; Tontes les nations en tremblant le confessent. Quelle force invisible a soumis l'antivers'. L'homme a-4 il mis as gloire à se forger des fers?

Oui, je trouve partoot des respects unanimes. Des temples, des antels, des prétres, des victimes : Le ciel reçut toujours nos vœux et notre encens, Nous pouvons, le l'avone, esclaves de nos sens. De la Divinité défigurer l'image. A des dieux mugissans l'Égypte rend hommage : Mals dans ce bœuf impur qu'elle daigne honorer C'est un Dieu cependant qu'elle croit adorer, L'esprit humain s'égare ; et, follement crédules, Les peuples se sont fait des maîtres ridicules. Ces maltres, toutefois, par l'erreur encensés. Jamais impunément ne furent offensés : On détesta Mézeure ainsi que Salgronée . Et l'horreur suit encor le nom de Capanée. Un Impie en tout temps fut un monstre odieux: Et quand, pour me guérir de la crainte des dieux, Épicure en secret médite son système . Aux pleds de Jupiter je l'aperçois lui-même. Surpris de son aven, je l'entends en effet Reconnoître un pouvoir dont l'homme est le jouet, Un eanemi caché qui réduit en poussière De toutes nos grandeurs la pompe la plus fière,

Peuples, rols, vous mourez, et vous, villes, aussi-Là git Lacédémone, Athènes fut (ci. Onels cadavres épars dans la Grèce déserte! Et que vois-je partont! La terre n'est eouverte Que de palais détruits, de trônes renversés, Que de lauriers flétris, que de seeptres brisés, Où sout, fière Memphis, tes merveilles divines? Le temps a dévoré insures à les raines Que de riches tombeany élevés en tons lleux . Superbes monumens qui portent jusqu'aux cieux Du néant des humains l'orgueillent témoignage ! A re ponvoir ai craint tout mortel rend hommage, Aux pieds de son idole un harbare à genoux D'un être destructeur vient féchir le courroux. Être altéré de sang, je vais te satisfaire ; Que cetté autre victime apaise ta colère : J'arrose ton autel du sang de cet agneau. N'en es-in pas content? Te fant-il un taurean? Faut-il une hécatombe à ta haine implacable? Pour mienx me remplacer, te fant-il mon semblable? Fant-il mon fils, le viens l'égorger devant toi. De ce sang enivré, cruel, épargne-moi,

Geréphises foites qui comme les contrées l'une aussi coré du adute s'aprirete, Renferment, direi-tou, de tranqualles mortes, Quanti à de la contre de l'une de l'une

Ces bonues toutefois à ce point abruis,
Dans la mit do leurs sent triscencut cegloutis,
Montreut quelques rayons d'une linage divine,
Restes dégrarés d'une illistre origine.
Il est une justice et des devoirs pour eux.
Da song qui les unit lis connaissent les necuds;
Au plus barbare épons la tendre éponse est chère;
Il chérit son embant, Il respecte son père.
La nature sur nous ne peré pois tions ses droils.

Mais ces droits, que sont-ils ? D'imaginaires lois, Quand d'un être vengeur fai seconé la crainte, Ne peuvent sur mon âme établir leur contraînte. C'est pour moi que je vis, je ne dois rien qu'à moi. La vertu n'est qu'un nom, mon plaisir est ma loi.

Ainsi parle l'impie, et lui-même est l'esclave Be la foi, de l'houseur, de la vertu qu'il brave; Dans ces houteux plaisirs, s'il cherche à se cacher En éternel témoin les lui vient reprocher : Son juge est dans son cœur : tribunal où réside Le censeur de l'ingrat, du traltre, du perfide. Por ses affreux complets nons a-t-il outrarés? La peine suit de nrès et nous sommes vengés, De ses remords secrets triste et leute victime. Jamais un criminel ne s'absout de son crime. Sons des lambris dorés ce triste ambitieux Vers le ciel sans pâlir n'ose lever les yeux. Suspendu sur sa tête, un glaive redoutable Rend fades tous les mets dout on couvre sa table. Le cruei repentir est le premier bourrean Out dans un sein coupable enfonce le conteau. Bes chagrius dévorans attachés sur Tibère La cour de ses flatteurs veut en vain le distraire ; Maltre du monde entier, qui peut l'inquiéter? Onel inge sur la terre o-t-il à redonter? Cependant il se plaint, il gémit, et ses vices Sont ses accusateurs, ses juges, ses supplices.

Toujours ivre de sang, et toujours altéré, Eafin par ses forfaits au désespoir livré, Lui-même étale aux yeux du séma qu'd outrage De son cœur déchiré la déplorable image. Il périt chaque jour consumé de regrets, Tyran plus malbeureux que est tristes sujets.

Ainsi de la vertu les lois sont éternelles. Les peuples ai les rois ne peuvent rien contre elles : Les dieux que révéra notre stupidité Nobscurcirent jumais sa constante beauté ; Et les Romains, enfans d'une impure déesse, En depit de Venns, admirérent Lucrèce.

Je l'apporte en naissant, elle est écrite en moi Cette loi qui m'instruit de tout ce que je doi A mon père, à mon fils, à ma femme, à mol-même, A toute heure je lis dans ce code suprême La loi qui me défend le vol , la trahison , Cette loi qui précède et Lycurgne et Solon-Avant même que Rome cût gravé douze Tables, Métius et Tarquin n'étaient pas moins compables. Je veux perdre un rival. Oni me retient la bras? Je le veux, je le puis, et je n'achève pas. Je craius plus de mon cœnr le sanglant témoignage Que la sévérité de tout l'aréopage. La verta qui u'admet que de sages plaisirs, Semble d'un tou trop dur gourmander nos désirs; Mais quoique pour la suivre il coûte quelques larmes, Tout austère qu'elle est, nous admirons ses charmes, Jaloux de ses appos, dont il est le témoin, Le vice, son rival, la respecte de loin, Sous ses nobles conteurs souvent il se dégaise. Pour consoler du moins l'âme qu'il a surprise.

Adorable vertn, que tes divins attraits Dans un cœur qui te perd laissent de longs regrets ! De celul qui te hait ta vue est le supplice. Parais ; que le méchaut te regarde , et frémisse. La richesse, il est vrai, la fortune te fuit : Mais la paix t'accompagne, et la gloire te suit; Et. perdant toot pour tol. l'heureux mortel qui t'alme. Sans biens, sans dignités, se suffit à lui-même. Mais lorsome nous voulons sans tol nous contenter. Importune veria, pourquoi nous tourmenter? Pourquoi par des remords nous rendre misérables? Qui t'a donné ce droit de punir les coupables? Laisse-nous en repos, cesse de nous charmer, Et co'il nous soit permis de ne te point aimer. Non, tu serus toujours, par ta scule présence. On notre désespoir, ou potre récompense.

Oui te pourra, grand Dieu, méconnaître à ses traits?

#### CHANT SECOND.

De tes lois dès l'enfance heureusement instruit, Et par la foi, Seigneur, à la raison conduit, Permets que dans mes vers, sous une feinte image Jose pour au moment imiter le langage D'un mortel qui vers toi, de troubles agité, Savance, et pas à pas cherche la vérité.

Quand le recus la vie au milieu des alarmes. Et qu'aux cris maternels répondant par mes larmes, J'entrai dans l'univers, escorté de douleurs, J'y vins pour y marcher de malheurs en malheurs, Je dois mes premiers jours à la femme étrangère Oul me vendit son lait et son cœur mercenaire; Réchauffé dans son sein , dans ses bras caressé . Et long-temps inschible à son rèle empressé. De mon retour entir un souris fut le gage. De ma faible raison je fis l'apprentissage. Frappé du son des mots, attentif aux objets, Je répétai les noms, je distinguai les traits ; Je connus, je nommai, je caressai mon père; l'écoutai tristement les avis de ma mère. Un châtiment soudain réveilla ma langueur. Des maltres ennuyeux je craignis la rigueur : Des siècles reculés l'un me contait l'histoire ; L'antre, plus importun, gravait dans ma mémoire D'un langage nonveau tous les barbares noms. Le temps forma mon goût : pour fruit de ces lecons. D'Eschine j'admirai l'éloquente colère : Je sentis la douceur des mensonges d'Homère; De la triste Didon partageant les malheurs, Son bûcher fut souvent arrosé de mes pleurs. Je méprisai l'enfance et ses jeux insipides, Mais ces amusemens étaient-ils plus solides? D'arides vérités quelquefois trop épris.

l'expérais de Newton pienétre les écrits. Taudé pé poursissis un stérile problème ; De Descartes tandit resuverant le système ; De Descartes tandit resuverant le système ; Duratres mondes en l'air s'électient à unes fais. Armidé était moins prompé à bilir un polais ; Et d'un souffie étéraits, malgire leur renommée, Tons les vieux tourbillous s'eshabilent en fantée. Tons les vieux tourbillous s'eshabilent en fantée. Et voulant remontes à la couleur première ; Pousis à mon calcul soumetre la inmière.

Dans ces réves flatteurs que j'ai perdu de jours l Cherchant à tout savoir, et m'ignorant toujours, le n'avais point encore réfléchi sur mol-même. Me reprochant enfin ma négligence extrême, Je voulus me connaître : un espoir orgueilleux

Je vonius me connaître : un espoir orgueilleux inspirait à mon cueur ce projet périlleux. Que de fois, 0 fatale et tristo counaissance. Tu m'as fait regretter ma première ignorance?

Je me figure, bélas! le terrible réveil D'un homme qui, sortant des bras d'un long sommeil, Se trouve transporté dans une lle inconnue, Oui n'offre que déserts et rochers à sa vue : Tremblant il se soulève, et d'un œil égaré Parconrt tous les objets dont il est entouré. Il retembe aussitôt : il se relève encore. Mais il n'ose avancer dans ces lieux qu'il ignore, Telle fut ma terreur, sitôt qu'ouvrant les veux. Et rompant un sommed pent-être officieux, Je me regardai seul, sans appnl, sans défeuse. Égaré dans un coin de cet espace immense : Ver impur de la terre, et roi de l'univers; Riche, et vide de bleus : libre, et chargé de fers. Je ne suis que mensonge, erreur, incertitude, Et de la vérité le fais ma seule étude. Tantôt le monde entier m'annonce à haute voix Le maître que je cherche, et déjà je le vois. Tantôt le monde entier, dans un profond silence, A mes regards errans n'est plus qu'un vide immenée. O nature! pourquol viens-tu troubler ma paix? On parle clairement, ou ne parle jamais, Cessons d'interroger qui ne veut point répondre. Si notre ambition ne sert qu'à nous confondre, Bornons-nous à la terre, elle est faite nour nous

Mais non, tous ses plaisirs n'entrainent que dégoûts : Aucan d'eux n'assourit la soif qui me dévore : Je désire, j'oblicuse et je désire encore. Grand Dien , doane-moi donc des biens dignes de toi, On doane-m'en den moins qui soient dignes de moi. Que d'orqueil ? C'est ainsi qu'à moi-meine contraire, Monstre de vanité, prodige de minère, Je ne suis à la fois que néant et grandeur. Mécontent des objets que poursuit mon ardeur, Je n'estime que moi : tout antre que moi-même. Si le semble l'aimer, c'est pour moi que le l'aime, Je me hais cependant sitôt que je me voi ; Je ne puis vivre reul : occupé loin de moi. Je n'aspire qu'à plaire à ceux que le méprise.

Sans doute qu'à ces mots, des bords de la Tamise Quelque abstrait raisonneur, qui ne se plaint de rien, Dans son flegme anglican répondra : » Tout est bien, « Le grand ordonnateur dont le dessein si sage De tant d'êtres divers ne forme qu'un ouvrage, » Nous place à notre rang pour orner son tableau, » Eb! quel triste ornement d'un spectacle si beau! En me parlant ainsi, tu prouves bien tol-même La grandeur du désordre et ta misère extrême. Quand tu soutiens que l'homme est si bien partagé, Dans tes raisonnemens, que tout est dérangé ! Quol! mes plents (p'est-ce pas po crime de le croire?) D'un maltre bienfaisant relèveraient la gloire? Pour d'autres biens sans doute il nous a réservés : Et tous ses grands desseins ne sont point achevés, Ou), le l'ose espérer. Juste arbitre du monde, De la solide paix source pure et féconde, Être partout présent, quoique toujours caché, Des many de tes sujets quand seras-tu tonché? Tendre père, témoin de nos longues alarmes, Pourras-tu voir tonionrs tes enfans dans les larmes? Nou, non. Voilà de toi ce que j'ose penser : Ta bonté quelque jour saura miens nous placer. Mais comment retronver la gloire qui m'est due? Oui peut te rendre à moi, félicité perdue? Est-ce dans mes pareils que je dois te chercher? Hs m'échappent : la mort me les vient arracher ; Et, frappés avant moi, le tombeau les dévore, l'irai bientôt les joindre : où vont-ils ? Je l'ignore.

Est-il vrai ? N'est-ce point une agréable errenr Oui de la mort en moi vient adoucir l'horreur? O Mort I est-il done vrai que nos âmes heureuses N'ont rien à redouter de tes fureurs affreuses. Et qu'an moment cruel qui nous ravit le jour Tes victimes ne fout que changer de séjour? Quoi ! même après l'instant où tes ailes fupèbre M'auront enseveli dans tes noires ténèbres, Je vivrais! Donx espoir! que l'aime à m'y livrer!

- » De gaelle ambition tu te vas enivrer!
- » Dit l'impie. Est-ce à tol, vaine et faible étincelle,
- » Vapeur vile, d'attendre une gloire immortelle? . Le hasard nous forma; le hasard nous détruit;

- . Et nous disparaissons comme l'ombre qui fuit. Malbeurent, attendez la fin de vos souffrances;
- Et vous, ambitieux, bornez vos espérances : » La mort vient tout finir, et tont meurt avec nous
- c Pourquol, liches humains, pourquoi la craignez-vous?
- » Ou'est-ce donc ou'un cercueil offre de si terrible? » Une froide poussière, une cendre lasensible,
- » Là nous ne trouvons plus ni pluisir ni douleur.
- » Un repos éternel est-il donc un malheur? » Plongeons-nous sans effroi dans ce muet able
- » Où la vertu périt, aussi bien que le crime : » Et, suivant du plaisir l'aimable mouvement, . Laissons-nous au tombean conduire moliemes

A ces mots insensés le maître de Lucrèce. Usurpant le grand nom d'ami de la sagesse, Joint la subtilité de ses faux argumens; Lucrèce de ses vers noéte les ornemens. De la noble harmonie indigne et triste usage! Épicure avec lui m'adresse ce langage :

· Cet esprit, ô mortels, qui vous rend si jaloux, » N'est qu'ua feu qui s'allume et s'éteint avec nous. · Quand, par d'affreux silions, l'implacable vieillesse, - A sur un front hideux imprimé la tristesse ; » One dans un corps courbé sous un amas de jours » Le sang comme à regret semble achever son cours ; » Lorsou'en des yeux couverts d'un lugabre nuage » Il n'entre des objets qu'une infidèle image ; » On'en débris chaque jour le corps tombé et périt : » En ruines aussi je vois tomber l'esprit. . L'ame mourante alors . Sambean sans nourriture. a Jette par intervalle pue luent obscure. · Triste destin de l'homme! Il arrivé au tombeau » Plus faible, plus enfant qu'il ne l'est au berceau! » La mort du coup fatal frappe enfin l'édifice : » Dans un dernier sonpir achevant son supplice .

Sur là foi de tes chants, ô dangereux poète, D'un maître trop fameux trop sidèle interprète, De mon heureux espoir désormais détrompé, Je dois done, du plaisir à toute heure occupé, Consacrer les momens de ma course rapide A la divinité que tu choisis pour guide : Et la mère des jeux, des ris et des amours, Doit ainsi qu'à tes vers présider à mes jours. Si l'homme cependant, an bout de sa carrière, N'a plus que le néant pour attente dernière. Comment puis-je goûter ces plaisirs peu flatte Du destin qui m'attend faibles consolateurs? Tu veux me rassurer, et tu me désespères,

» Lorsque, vide de sang, le cœur reste gincé, » Son âme s'évapore, et tout l'homme est passé. » Virai-je dans la jole, an milieu den miseres, Quand mente je rila pos ed repoter en couer, Las de toot parcourir en cherchant son houben? Chois, sigles, nos es palaist; e nos fierars be plan belles Renferment dans leur seis des rijenes crudles; L'imertumes exciver emploissone toisjournesses. Cleri le sincère avves que me fait l'épicure. C'est le sincère avves que me fait l'épicure. L'estages de plant de l'estage de l'estag

Je pense. La pensée, échtante lumière, Ne peut sortir du sein de l'épaisse matière. l'entrevois ma grandeur. Ce corps lourd et grossier N'est donc pas tout mon bien, n'est pas moi tout entier. Quand je pense, chargé de cet emploi sublime, Plus noble que mon corps, un autre être m'anime. Je trouve donc qu'en mol, par d'admirables nœuds, Deux êtres opposés sont réunis entre eux : De la chair et du sang, le corps, vd assemblage; L'àme , rayon de Dieu , son soutlle , son image. Ces deux êtres, liés par des nœuds si secrets, Séparent rarement leurs plus chers intérêts : Leurs plaisirs sont communs, aussi bien que leurs peine L'àme, guide du corps, doit en tenir les rênes; Mais par des maux cruels quand le corps est troublé, De l'âme quelquefois l'empire est ébranlé. Dans un vaisseau trisé, sans voile, sans cordage, Triste jouet des vents, victime de leur rage, Le pilote effrayé, moins maître que les flots, Veut faire entendre en vain sa voix aux matelots, Et lni-même avec eux s'abandoane à l'orage. Il périt; mais le nôtre est exempt de naufrage. Comment périrait-il? Le coup fatal au corps Divise ses liens, dérange ses ressorts : Un être simple et pur n'a rien qui se divise, Et sur l'âme la mort ne trouve point de prise. Que dis-je? Tous ces corps dans la terre engloutis, Disparus à nos yeux, sont-lis anéantis? D'où nous vient du néant cette crainte bizarre? Tout en sort, rien n'y rentre ; et la nature avare Dans tous ces changemens ne perd jamais son bien. Ton art ni tes fourneaux n'anéantiront rien, Toi qui, riche en fumée, ô sublime alchimiste, Dans ton inhoratoire invoques Trismégiste! To peux fdtrer, dissondre, évaporer ce sel: Mais celui qui l'a fait vent qu'il soit immortel. Prétendras-to toujours à l'honneur de produire, Tandis que tu n'as pas le pouvoir de détruire? Si do sel, on du sable, un grain ne peut périr, L'être qui pense en moi craindra-t-il de mourir? Ou'est-ce donc que l'instant où l'on cesse de vivre?

L'instant où ile ses fers ane ilme se délivre. Le corps , né de la poudre , à la poudre est renda ; L'esprit retourne au ciel , dont il est descendu.

Person ha disputer an asistance divine?

Vasces paux cree pulpind de son origine,

(Od., major join de l'antique origine)

(Od., major join d'antique orig

Que ne puis-je prétendre à votre illustre sort , O vous, dont les grands noms sont exempts de la mort ! Eh! pourquoi, dévoré par cette folle envie. Vais-je étendre mes vœux an-delà de ma vie? Par de hriffans travany je cherche à dissiper Cette puit dont le temps me don envelopper. Des siècles à venir je m'occupe sans cesse. Ce qu'ils diront de moi m'azite et m'intéresse. Je veux m'éterniser; et dans ma vanité J'apprends que je suis fait ponr l'immortalité. De tont bien qui périt mon ame est mécontente. Grand Dieu , c'est donc à toi de remplir mon attente! Si je dois me borner anx plaisirs d'un instant. Fallait-Il ponr si peu m'appeler du néant? Et si j'attends en valu une gloire immortelle, Fallait-Il me donner un cœur qud n'aimât qu'eile? One dis-je? Libre en tont, je fais ce que je veux; Mais dépend-il de moi de vouloir être heureux? Pour le vouloir, je sens que je ne suis plus libre; C'est alors qu'en mon cœur il u'est plus d'équilibre. Et qu'aspirant toujours à le félicité. Dans mon ambition je suis nécessité. Opoi! l'homme n'est-il pas l'onvrage d'un bon maître? Puisqu'il vent être heureux, il est donc fait pour l'être. Sur la terre, il est vrai, je vois dans le malheur La vertn gémissant, et le vice en honneur; Mais l'élève mes yeux vers ce maître suprême, Et le le reconnais dans ce désordre même; S'il le permet, il doit le réparer un jour. Il veut que l'homme espère un plus heureux séjour. Oni , pour un autre temps l'Être juste et sévère Ainsi que sa bonté réserve sa colère.

Pères des fictions, les poètes menteurs

De ces dogmes, dit-on, farent les inventeurs; Et sitôt que la Grèce, ivre de sou Houère, Eut de l'empire sombre admiré la chimère, Le peuple qu'effrayaient Tisiphooe et ses sœurs D'un charmant Élysée expérà les doucours.

Pluton fut leur ouvrage, et leurs mains, je l'avoue, Etendirent jadis Ixion sur sa roue. L'onde affreuse do Styx qui coulait sous leurs lois Ferma les noirs cachots qu'elle cotoura neuf fois. Ils livrèrent Tantale à des ondes pertides, Oui s'échappaient sans cesse à ses lèvres arides, Par l'urne de Minos, et ses arrêts cruels. Ils letèrent l'effroi dans l'àme des mortels. Ils leur firent entendre une ombre malbeureuse . Qui , poussant vers le ciel une voix douloureuse . S'écriait : « Par les maux que je sooffre en ces lieux . » Apprenez, 6 mortels, à respecter les dieux l » Hardis fabricateurs de meusonges atiles, Eussent-ils pu trouver des auditeurs dociles, Sans la secrète voix, plus forte que la leur, Cette volx qui nous crie au fond de notre cœur, Qu'on juge nous attend, dont la main équitable Tient de nos actions le compte redoutable? Il ne laissera point l'innocent en oubli.

L'attorie d'un vengeur qui console Socrate Lai fait subir l'arrêt de sa patrie ingrate; Proscrit par l'idjustice, il expire content; Et je l'admirerais jusqu'au dernier instant, S'in em me anomait pas, d'omande frivole! La victime qu'il veut que pour lui l'on lansole.

Espérons et souffrons ; tout sera rétabli.

Mais que dis-je? Le mien s'égare en ce moment : De l'immortalité les promesses pompeuses A mol-même, ô raison, me deviennent douteuses! Queil cette âme sujette à tant d'obscarité Peut-elle être un rayon de la Divinité? Dieu brillant de lumière, est-ce là ton image? O parfait ouvrier, l'homme est-il ton ouvrage? Dans un corps , il est vral , je suis emprisouné ; Mais pour quel crime affecux y auis-je condamué? Cruellement puni sans me trouver coapable. Et toniours à moi-même énigne incoocevable, Qu'ai-je fait? Par pitié, raison, sois mon soutien : Réponds-moi, Mais, hélas! to ne me dis plas rien. A mon secours en vain l'appelle tuus les hommes. Je demande où l'on va, d'où l'on vient, qui nous somm Et tous sont occupés, suns songer à mes maax, De ces amusemens qu'ils nomment leurs travaux. On détruit, on élève, on s'intrigue, on projette;

Croit que Dien ne l'a fia que pour ranger des mois. L'autre, sais pour cendeur et ajeur ron querelles, Dicte un amus d'arrêts qui les reud éternelles. Ces fois ja la soissité, l'en fair l'avec bonteres, Pouvoir de mes malbers ne distraire comme cest; Ex, ricipants anne renords mos lane lindrante comme cest; Ex, ricipants anne renords mos lane lindrante cha despises una ja. èt. cou di, cherchan la vérid. Dans un sarrant balor est houje-seaps médie? Ex leves veilles on d'in la plaire de la Crèce : Le l'avec veilles on d'in la plaire de la Crèce : Daise, un sons d'apporte me revilleux tableas, l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'a

Que de héros fameux ! quels graves personnages l

Que vois-je? La discorde au milieu de ces sages;

Sans cesse l'on écrit, et sans cesse on répète.

L'un, jaloux de ses vers, vain fruit d'un doux repos,

Et de mattres eutre eu saus cesse divisés Natissent des sectioners l'un à l'autre oppasés. Nos folles vanités fout pleurer lléractite; Cen mêmes vanités font rire Démorrite. Quel remade à nos maur que der si ou des pleurs ! Qu'ils en cherchent la cusse, et guérissent uos cours? Babband des bombens, que l'appered leur silence? Les aiones erraient dans un espace lammene;

Déclinant de leur route, ils se sont approchés;
 Durs, inégaux, sans peine ils se sont accrochés;
 Le hasard a readu la nature parfaite;
 L'esil au dessous du front se creusa sa retralte;
 Les bras au haut du coras se trouvèrent liés;

» La terro heurousement se darcii sous nos pieds. » L'univers fut le fruit de ce prompt assemblege; « L'étre libro et pensant en fut aussi l'ouvrage. » Par honneur, llippocrate, ou par pité du moins. Va guérir ce réveur si digne de tes soins. C'est à l'eou dont tout sort que Thalès nous ramboe. Lisi seul a bost produit, nous soit Auatiméne.

Et l'éternel Pleurent assure que le feu

De l'univers naissant mit les ressorts en jeu. Pyrrhou, qui n'a trouvé rien de sûr que son doute,

De peur de s'égarer, ne prend aucune route :

Insensible à la tie, insensible à la mort,
Il ne sait quanti la veille, il ne sait quanti di toler;
El de son indolerre, an milier d'as orage,
Un stapide animal est en effet l'image.
Orné de sa besec, et fier de son manteus,
Cet orgaeilleux n'apprend qa'à rouler un tonaesu.
Oui, so lanterne co main Dlogène na l'irité;
Il cherche un houme; et la in' est qu'un foa que j'évite.

C'est asses contempler ces astres si parfaits , Anaxagore : entin dis-nous qui les a feits. Mais quelle douce vuix enchante mon oreitle? Tandis qu'en ces jardins l'picure sommeille. Oue de volupment répètent ses leçons, Mollement étendus sur de teudres gazons l Malheureut, jouissez promptement de la vie : Hâtez-vous, le temps fuit ; et la Parque ennemie D'un coup de son cisean va vous rendre au néant : Par un plaisir encor volez-lui cet instant. Votre austère rival, pâle, mélancolique, Fait de ses grands discours résonner le Portique; Je tremble en l'écoutant; sa vertu me fait peur ; Je ne puis comme lui rire dans la douleur : l'ose la croire un mal; et le crois sans attendre Que la goutte en fureur me contraigne à l'apprendre, L'Académie enfin, par la voix de Platon. Va dissiper en moi tout l'ennui de Zénou ; Mais de Platon lui-même et qu'attendre et que cro Quand de ne rien savoir sou maître fait sa gioire? Incertain comme Ini , n'osant rien hasarder, Il réfute, il propose, et laisse à décider, Par queignes vérités à peine il me console : Il s'arrête, il hésite, il doute et me désole. Son disciple jaloux, prompt à l'abandonner, Se retire au Lycée, et m'y vent entrainer. Mais à l'homme inquiet le maître d'Alexandre Do terrible avenir ne doigne rien apprendre. One me fait sa morale et tout son vain savoir. S'il me laisse mourir sans un rayon d'esnoir? Loin des longs raisonneurs que la Grèce publie, Le mystique Vieillard m'appelle en Italie : La mort, si je l'en crois, ne doit point m'affliger : On ne périt jamais, on ne fait que changer : Et l'homme et l'animal, par un accord étrange, De leurs âmes entre eux font un bissere échange ; De prisons en prisons renfermés tour à tour, Naus mourons scalement pour retourner au jou Triste immortalité! frivole récomnense

Philosopheri spec disp's fusigione distrustrent, Cost partier trap lusquain l'arcilla è au cerrent. Allaid dans, chievelli dei pompenens paroles, Plan restatta qui palante, le sono de von cientifica del propose de la companio de la companio de la companio de la companio del propose de la cristador al terrador al temporar de la companio del propose de

D'uno abstinence austère, et de tant de silence!

Pourquoi de tant d'honneur et de tant de misère Réunit-il eu moi l'assemblare adultère ? Prodigue de ses biens, un père plein d'amour S'empresse d'enrichir ceux qu'il a mis an iour. L'être toujours heureux rend heureux ses ouvrages, Il s'aime, son amour s'étend sur ses images, Il nous punit : de quol ? Nous l'a-t-il révélé? La terre est un exil : pourquoi suis-je exilé? Qui suis-je? Mais, bélas! plus je veux me connultre Plus la peine et le trouble en moi semblent renaître. Qui suis-je? Qui pourra me le développer? Voilà, Platon, voilà le pœud qu'il faut coeper, Platon ne parle plus, ou je l'entends lui-même Avouer le besoiu d'un oracle appréme. Platon ne parie plus, quel sera mon secours? il fant donc me résoudre à m'ignorer toujours. Dans ce nuage épais quel flambeau peut me luire? Dans ce dédale obseur quel fil peut me conduire? Qui me débrouillera ce chaos plein d'horreur? Mon cœur désespéré se livre à sa fureur. Vivre sans so connaître est un trop dur supplice. Que, par pitié pour mui, la mort m'anéautisse. O ciel, c'est ta rigueur que l'implore à genoux ? Dalgue écraser enfin l'objet de ton courroux. Montagnes, convrez moi! Terre, ouvre tes ablmes! Si je suis si conpable, engloutis tous mes crimes, Et périsse à jamais le jour lufortuné Où l'on dit à mon père : « Un enfant vous est né? »

De mon état cruel quand je me désespère. El sens avec Platon qu'il fut ujeu Dieu m'éclaire, J'apprends qu'un peuple entier garde curor sujeurd'hei Un fivre qu'antréois le ciél dicta pour lui. Ah! all est vral, J'y cours. Quelle route al-je à suivre? Où faut-il à sairesser? à quel peuple, à quel litre? Si Dieu nous a parté, qu's-4 dit's je terch.

Pour chercher de ce Dieu la véritable lul . Parmi tant de mortels je trouve à peine un guide. Ensevelis, helas! dans un repos stupide, Ou plungés presque tous dans de frivoles soins, Leur plus graud intérêt les uccupe le moins ! Montaigne m'entretient de sa douce indolence : Sait-il de quel côté doit pencher la balance? Ce n'est pas vers le but que Bayle veut marcher : C'est l'ubstacle qu'il aime , il ne veut que chercher : Pour toi, coupable auteur d'un ténébreux système, Oni de tout réuni formes l'Être suprème, Et qui, m'éblouissant par les pompeux discours, Anéantis ce Dieu dont tu parles toujours; Caché dans ton puage, impénétrable asile, A l'abri de mes coups ta peux rester tranquille. On'a sonder l'épaisseur de ton obscurité.

Tes hardis sectateurs mettent leur vanité, Et, jaloux d'un honneur où je n'oos prétendre, Se dispatent eatre eux la gloire de l'entendre. Le déiste du moius me parie sans détours : Content de sa raison qu'il me vante toujours, Elle seule l'éclaire; il marche à sa lumière.

Ouvre les yeux, ingrat; connais-la tout entière. Cette mème raison m'échiere comme tol : Tu la verras blenôt me conduire à la foi. Au jour dont j'ài besoîn elle-même m'appelle, Et m'apperend à chercher un guide meilleur qu'eile. D'une religion je lai dois le désir. C'est avec elle encor que je vais la chobir.

### CHANT TROISIÈME.

Cette ville autrefois maltresse de la terre. Rome, qui par le fer et le droit de la guerre Domina si long-temps sur tonte nation. Rome domine encor par la religion. Avec plus de donceur, et non moins d'étendue, Son empire établi frappe d'abord ma vue. Ces peuples une l'erreur rendit ses ennemis Coutre elle révoltés, à sou Dieu sont soumis. Tout le Nord est Chrétien, tout l'Orient eurore Est semé de mortels que ce grand titre honore, Je vois, le fer en main, le superbe Ottoman Opposer à ce nom celui de Musulman, Il me semble d'abord que l'nu et l'autre cu guerre, Mahomet et le Christ, se disputent la terre. Mais de la Mecque en vain le fameux fugitif Sous ses bizarres lois tient l'Orient captif: En vain, près du tombeau dont Médine est si fière, Ture, Arabe, Persan, tont baise la poussière, Le livre, dont l'aspect fait trembler le turban. Et qui rend le mophti respectable an sultan, One dicta, nous dit-on, la colombe an prophète, M'apprend qu'il n'est du ciel qu'un second interprète; Que le Christ avant lui, premier ambassadeur, Vint de l'homme tombé relever la grandeur. Oui, le rival du Dieu que les Chrétiens m'annoncent Rend hommage lui-même à ce nom qu'ils prononcent, O Chrétien , je t'admire , et je reviens à toi : L'un et l'autre hémisohère est rempli de ta loi. Des oracles du ciel es-tu dépositaire? De ta religion quel est le caractère?

Si tu veax, répond-il, chercher sa vérité, Remonte seulement à son antiquité.

Si de l'homme en effet sa gloire était l'ouvrage ; Mais avec l'univers son âge prend son cours ; Elle naquit le jour que naquirent les jours, A peine du néont l'homme veuait d'éclore . Déjà coulait pour lui le pur sang que j'adore, Et mes premiers écrits, annales des homains, Des mains du premier peuple ont passé dans mes pe Quand le ciel eut permis qu'à la rare mortelle L'n livre conservat sa parole éternelle, Aux neveux d'Israël ( Dien les nimait alors ) Moise confia le plus grand des trésors. Son histoire est la leur. Elle ne leur présente One traits dont la mémoire était alors récente : Et leur historien ne leur décuise nos On'ils sont marmurateurs, séditieux, ingra Son livre cependant fut le précieux gage Ou'un père à ses enfans laissait pour héritage. Dans ce livre par eux de tout temps révéré Le nombre des mots même est un nombre sacré, Ils ont peur qu'une main téméraire et profune N'ose altérer un jour la loi qui les condamne : La loi qui de leur long et cruel châtiment Montre à leurs ennemis le juste fondement. Et nous apprend à nous par quels profonds mystères. Ces insensés ( hélas l ils ont été nos pères ), Ces Gentils, qui n'étaient que les enfans d'Adam. Out été préférés any enfans d'Abraham. Du Dieu qui les poursuit annoncant la justice . Ils vont porter partout l'arrêt de lenr supplice. Sans villes et sans rois, sans temples, sans autels, Vaincus, proscrits, errans, l'opprobre des mortels, Pourquoi de tant de moux leur demander la cause? Va prendre dans leurs mains le livre qui l'expose. Là tu suivras ce peuple, et liras tour à tour Ce qu'il fut, ce qu'il est, ce qu'il doit être un jour.

L'histoire t'apprendrait sa naissance et son âge,

Je m'arrête, et, surpris d'un si nouvean spectacle, Je contemple ce peuple, on pintôt ce miracle, Nés d'un sang qui jamais dans un sang étranger, Après un cours si long, n'a pn se mélanger; Nés du sanz de Jacob , le père de leurs pères , Dispersés, mais unis, ces hommes sout tous frères, Même religion, même législateur : Ils respectent toujours le nom du même anteur; Et tant de malbeureux répandus dans le monde Ne font qu'nne famille éparse et vagabonde. Mèdes, Assyriens, vous êtes disparus; Parthes, Carthaginois, Romains, yous n'étes plus; Et tni, fier Sarrasin, qu'as-tu fait de ta gioire? Il ne reste de tol que tou nom dans l'histoire, Ces destructeurs d'états sont détrnits par le temps Et la terre cent fois a changé d'habitans.

Tandis qu'un peuple seul, que tout peuple déteste, S'obstine à uous montrer son déplorable reste.

- · Que nous font, disent-ils, vos opprobres cruels,
- » Si le Dieu d'Ahrakam veut nous rendre immortels? » Non, non : le Dieu vivant, stable dans sa parole,
- Non, non: le Dieu vivant, same dans sa par
   A juré; sou serment ue sera point frivole.
- Il n'a point déchiré le contrat soleunel
   Qu'il remit dans les mains de l'antique Israèl.
- » Sur ses heureux enfans une étoile doit luire,
- » Et du sang de Jacob un chef doit nous condoire.
  » En vain par son oubli Dien semble nous punir :
- Nous espérons toujours celui qui doit venir.
   Fidèles au milieu de nos longues misères.
- » Nous attendons le roi qu'out attendu nos pères.
- Nous attenuous te roi qu'out attenut nos peres.
   Le grand jour, il est vrai, qui leur fut annoucé,
- Devrait briller sur nous, et son terme est passé.
   Gardons nous toutefois, trop hardis interprêtes,
- » De supputer les temps marqués par les prophètes.
- Maudit soit le mortel par qui sont calculés
   Des jours cent fois prédits, des long-temps écoulés
- » Non que de ses sermens l'Eternel se repente ;
- » Mais, puisqu'il a vouin prolonger notre attente, » L'esclave avec son maître a-t-d droit de compter?
- » Ge calcul insolent vous osez le tenter,
- Sacriléges Chrétiens, jaloux de nos richesses,
   Qui croyez posséder l'objet de nos promesses.
- » Qui croyez posseder i oujet de nos promesses.
   » Hélas! de quelle ardeur, si ce maître cût paru,
- Sous ses nobles drapeaux tout son peuple eût couru l
   Qu'il vous ferait gémir sous le poids de ses armes,
- » Et payer chèrement l'intérêt de nos larmes l »

Almá parient les Julis. Terrible areugiennent I D'un crine inconcernable étrange chainnent I D'un crine inconcernable étrange chainnent I Leur rei promai du cél., a'il a' en veut point descendre, SI son terme est panet, pourquel totojours l'attendre I de astendren totojours - cet orarès est crinda : Il astendren totojours - cet orarès est condit Des malegnes auteurs de ce finances volume Dies, qui seta sile in tempa, a douc condita la plume. Sans donne II est sarré ce livre dons je vei Tant de p'edictions si excepsif devant no la. Respectant désormais sa vérirel divise; De la religion je Vechrel Torigine.

Je Fourre, et vois d'abord un ouvrier parfait Dont, au commencement, la parole a tout fait. Le premier des lumains qui lui doit sa naissance. Par son soullle inspiré, lait à sa ressemblance. Et que doivent servir tous les étres divers, Comme dans son domaine entre dans l'univers. Il ne put sans orqueil soutenir tant de gloire, A l'ange séducteur di céda la victoire,

Et perdit tons ses droits à la félicité.
Droits qu'il aurait transmis à sa postérité,
Mais que révoçua tous la suprénse justice.
L'immushle décret d'un éternel supplice
Réglait déjà le sort de l'ange ténébreux,
Coupable comme lui, toutefois plas heurenx,

Quand tout pour nous punir s'armait dans la nature, L'homme entendit parier d'une Grâce future; Et dans le même arrêt dout il fut accablé,

Par un mot d'espérance il se vit consolé. A cet bistant commence, et se suit d'âge en âge, De l'homme réparé l'auguste et grand ouvrage;

De l'uomme réparé l'anguste et grand ouvrage; Et son réparateur alors comme anjourd'hui, Ou promis, ou donné, réunit tout en ini,

On peut donc l'expliquer par ce tivre admirable, Aux Platons, comme à moi, l'énigme inconcevable, Le nuage a'écarte, et mes yeux sont ouverts,

Je vois le coup fatal qui change l'univers; J'y vois entrer le crime et son désordre extrème. Enfin je ne suis plus un mystère à moi-même: Le nœud se développe; un rayon qui me luit De ce sombre chaos a dissipé la nait.

Mais l'enfant innocent peut-il pour héritage....
Ce doute seul, le/tas l'ramène le nuage,
Et ce n'est plas encore quiu chaos que je vol.
Dieu, l'homme et l'univers, tout y rentre pour moi.
Quand je crois, la lumière aussitôt m'est rendue :
Dieu, l'homme et l'univers, tout reisent à ma vue.
L'ouvrage fut parfait, il est désigner.
Aupresonais à une de noise l'homme s'est écaré.

Le père criminel d'une race proscrite Penpla d'infortunés une terre maudite. Pour prolonger des lours destinés aux douleurs. Naissent les premiers arts, enfans de nos maiheur La branche en longs éclats cède au bras qui l'arrache; Par le fer faconnée, elle alonge la bache : L'homme avec son secours, non sans un long effort, Ebranie, et fait tomber l'arbre dont elle sort; Et tandis qu'au fuseau la laine obéissante Suit one main légère, une main plus pesante France à coms redoublés l'enclame qui gémit, La lime mord l'acier, et l'oreille en frémit. Le voyageur op arrête up obstacle liquide A l'écorce d'un bois confie un pied timide. Retenu par la peur, par l'intérêt pressé, Il avance en tremblant : le fleuve est traversé. Bientôt iis oserout, les yeux vers les étailes, S'abandonner aux mers sur la foi de leurs voiles. Avant que dans les pleurs ils pétrissent leur paio, Avec de longs soupirs ils ont brisé le grain,

Un ruisson par son cours, le vent par son halelne, Peut à lears faibles bras épargnet tant de pelne; Mais ces heureut secours, si présens à leurs yeux, Quand ils les connaîtront, le monde sera vieux. Homme né pour sonffir, prodige d'ignoriance, où vas-tu donc chercher ta stupide arrogance?

Tandis que le besoin , l'industrie et le temps Policent par degrés tous les arts différens. Enfantés par l'orgueil, tous les crimes en fonle Incodent l'anivers ; le fer luit , le sang coule. Le premier que les champs burent avec horreur, Fut le sang qui d'un frère assonvit la fureur. Ces malheureux, tombant d'abines en abines, Fatiguèrent le ciel par tant de nouveaux crimes, On'enfin, lent è punir, mais las d'être outragé, Par un coup éclatant leur maître fut vengé. De la terre aussitôt les eure couvreut la face : Ils sont ensevelis : c'était fait de lear race : Mais un juste épargué va rendre en pen de temps A ce monde désert de nonveaux habitans, La terre toutefois, jusque là vigonreuse, Perdit de tous ses fruits la doureur savoureuse. Des animons alors oo chercha le seconrs : Leur chair soutint nos corps réduits à peu de jours

Les poètes, dont l'art, par one oudace étrange, Sait du faux et du vrai faire un confus mélange . De leurs récits menteurs prirent pour fondemens Les fidèles récits de tant d'événemens : Et, pour mieux amuser les oisives oreilles, Cherchivent dans res faits leurs premières merveilles De là ces temps fameux qu'ils regrettent encor : Doux empire de Rhée, âge pur, siècle d'or, Où, sans qu'il fôt besoin de lois ni de supplice, L'amour de la vertu fit réguer la justice : Siècle d'or, sons ce nom puisqu'ils not célébré Ce sièrle plus heureux où l'or fut ignoré! Sobre daos ses désirs, l'homme, pour nourriture, Se contentalt des fruits offerts par la noture. La mort tardive alors n'approchait qu'à pas lents. Mais, las de dépouiller les chénes de leurs glands, il essava le fer sur l'animal timide, La tièche dans les airs chercha l'oiseau rapide ; L'innocente brebis tomba sous sa fureur; Et ce sang hu carnage accoutument son owur, Le fer devint bientôt l'instrument de sa perte; Et de crimes enfin la terre était converte. Lorsqu'un deinge affreux en fat le châtiment. Tout nous rappelle encor ce grand événement : Fable, histoire, physique, out un même languge. An livre des Hébreux sinsi tout rend hommage; Et meme l'on dirait que, pour s'accréditer.

La Fable en sa naissance ait voulu l'imiter. Laissons-la toutefuis a'égarer dans sa course, Et de la vérité suivons toujours la source. La terre sort des coux, et voit de toutes parts

Reparaitre les fruits, les hommes et les arts. Tont renalt, nos malbeurs et nos crimes ensemble. Sous des toits chancelans d'abord on se rassemble. La craiote fait chercher des tailes plos surs : On crouse les fossés, on élève les mars, Ou'une tour de mortels soit l'immortel ouvrage. Dieg descend pour la voir, et confond leur languge, Ne pouvant plus a'entendee, il se faut séparer. Ils se rechercheront, mais pour se massacrer, D'un importen voisin en inre la ruine. On attaque, on renverse, on pille, on assassine. Homme injuste et ernel, que, dans son repentir, Le Dieu qui t'avait fait voulut sméantir. Malheurens dont il vient d'abréger la carrière , Pourquoi brille ce fer dans ta main meurtrière? Le ciel t'a-t-il encore accordé trop de jours? Mais qui va de leur rage entretenir le cours? Quel intérét les forme au grand art de la guerre? Écony et sonverains, tous makres de lo terre. lis la possèdent tonte, en n'y possèdent rien. e Il est à moi ce champ, oe canton, c'est le mien. « Ce ruisseun.... de mon bras il faut que ta l'obtiennes; . S'il contait sons tes lois, qu'il conte sous les miennes. » On s'empare d'un orbre, on usurpe un buisson. De rol, de conquérant, le vainqueur preud le nom. Dans son vaste domnine il met cette rivière : Bientôt cette montagne en sera la frontière. L'Alexandre s'avance, et n'est plus un brigand :

C'est l'heureux fondateur d'un empire paissant,

Provinces, notions, royaumes, tont commence.

One d'un nouvel empice alarme la naissance.

La terre sur son sein ne voit que potentats,

Et sur elle on prépare aux majestés suprêmes Pourpre, trônes, palais, sceptres et diadémes.

Qui partagent sa boue en superbes états ;

Mais lorsque par le fer leur droit est établi, Le droit du cel sur est tomb presque en ombit ; Es recherchast er leur dont la mirande emple. L'homme croit de touver dints tout es qu'il abilitée le Partier qui pour du romb tous tout es qu'il abilitée per la comme de l'est de l'est de l'est de l'est Aux Pers insulanés qui realest sur leurs Mées, Les pagées en treablant démandred inte comparées, Des dons de leurs partis bientet recumaissans, it es dereut des sur les outerns hiendies. De vant son Orisés l'Égypte est en péter : Valencent un toubhen realemes a possaiver ; Grossièrement taillée, une pierre en tient lieu. D'un tronc qui ponrrissait le ciseau fait un dieu. Du hurlant Annhis la ridicule image Fait tomber à genoux tout ce peuple si sage. Je ne vois chez Ammon qu'horreur, que cruaysé : Le sacrificateur, bourreus par piété, Du barbare Moloch assouvit is colère Avec le song du fils et les lormes da père. Près de ce dien cruel, un dien voluntuent Honoré par un culte impur, incestueux, Chamos, qui de Moab engloatit les victimes, De ses adorateurs n'exige que des crimes. One de gémissemena et de lugabres cris! O filles de Sidon, vous pleurez Adouis : Une dent sacrilége en a flétri les charmes, Et sa mort tous les aus renouvelle vos larmes, Et tol, savante Grèce, à ces folles doulenrs Nous té verrons bientôt mêler aussi tes pleurs : La foule de ces dieux qu'en Egypte ou adore Ne pouvant te suffire, à de nonveaux encore De l'immortalité tu feras le présent : Tou Atlas gémira sous un ciel trop pesant; Nymphes, fagnes, sylvains, divigités fécondes, Peupleront les forêts, les moutagnes, les oudes; Chaque arbre sura la sienne, et les Romains un joor De ces maltres valacus esclaves à lear tour. Prodigueront sans fin la majesté suprésne. Emperears, favoris, Antinoüs lui-même, Par agrét du sénat entrepont dans les cieox : Et les hommes seront plus rares que les dieux.

Terre, quelle est ta gloire, et quel temps de lumière, Quand le divinité se rend si familière l Courons, l'argent en main, entourer ses autels : Elle est préte à répondre au moindre des mortels, Dans Delpiies , dons Délos elle fait sa demeure ; Aux sables de l'Afrique elle parle à toute heure : A Dodome sans peine on peut l'eutretenir. Et d'au chéne prophète apprendre l'avenir. Poorquol le demander, s'il est inexplicable? One sert de le savoir , s'il est inévitable ? Des mans que nous craignons pourquoi nous assurer? L'incertitude au moins sons permet d'espérer. N'importe : les destins que le ciel nons prépare, A notre impatience il faat qu'il les déclare : Et s'ils ne sont écrits dans le cœur d'un taureno. Nous irons les chercher dans le vol d'au oiscau. O gravité de Rome! û sagesse d'Athènes! Quel culte extravagant ! que de fêtes obscènos ! Quels sont tons ces secrets dont on ne peut parler? O mystères suspects qu'on n'ose révéler !

Tandis que sagement on cache leur folie, .

Chez d'ignorans hébreux, femme, enfant, tout publie : . C'est de tonte notre âme, et de tout notre cœur, » Que nous devons nimer notre Dieu, le Seigneur, » L'Être unique, qui fit le ciel, la terre et l'homme. . JE suis culti qui si is, c'est ainsi qu'il se nomme... Et sur l'homme et sur Dien, sublimes vérités ! Dans un pays obscur d'où viennent ces clartés? Ce seul coia de la terre est sauvé da naufrage, Le Dieo qui le protége ea écurte l'orage, L'ordre des élémens se renverse à sa voix. La nature est contrainte à s'écarter des lois Ou'au premier jour du monde il lui dicta lui-même, Mais que change à son gré sa volonté suprême, Ce pemple si sincère, attestant aniourd'hal Les prodiges nombreux que le ciel fit pour lui, Dans ses solennités en garde la mémoire. Je pourrais dans mes vers en retracer l'histoire. L'on v verrait encore la mer ouvrir ses eaux. Les rochers s'amollir et se foadre en raisseaux Les fleuves effrayés remouter à leur source, L'astre pompeux du jour n'arrêter dans sa course. Mais, frappé tout à coup par l'éclot glorieux Que les prophètes saints font briller à mes yeux. Chez na peuple gal marche au milieu des miracles Je ne veux m'arrêter qu'ou plus grand des spectacles.

Dans un temps qu'à des jours et tranquilles et longs, A de fertiles champs, à des troupeaux féconds. Il semble que le ciel ait borné ses promesses, Ou voit, ambitieux de plus aobles richesses, Des hommes pleins du Dieu dont ils sont insnirés Errans, de peaux couverts, des villes retirés, lls n'y vout quelquefois, ministres inflexibles, Que pour y prououcer des menares terribles, Aox rois épouvantés ils n'adressent leur voix Que comme ambassadeurs da souverain des rois : Chassés, tristes objets d'opprobres et de haines. Déchirés par le fer, maudits, chargés de chatnes. Dans les antres cachés, contens, dans leur malheur, De se rassasier da paia de la doalear; Admirables mortels dont la terre est judique. lls répètent que Dieu rejettera sa vigne ; Que sur une autre terre, et sous un ciel nouvea Le loup doit dans les chumps bondir avec l'agneau. ils répétent que Dieu , las du sang des génisses . Abolissant enfin d'impuissans sacrifices . Verra la pure hostie immolée en tous lieux. La terre produira son germe précieux. Du juste de Sion , que les iles attendent , Délà de tous côtés les rayons se répandent, De soa immense gloire ils sont environnés, Quand par un autre objet tout à coup détourne Ce juste à leurs regards n'est plus reconnaissable :

Sans beauté, sans éclat, ignore, méprisable, Prappé du ciet, chargé du poids de nos malheurs, Le dernier des humains, et l'homme des douleurs, Apec des scélérats , ainsi que leur complice , Comme un agneau paisible on le mène au supolice. Ouel autre que le Dieu qui dévoile les temps Présentait à leurs yeux ces tableaux différens? Ils nous font espérer un maître redoutable, Le prince de la paix, le Dieu fort , l'admirable, Son trône est entouré de rois humiliés : Ses ennemis vaincus frémissent à ses pieds ; Son règne s'étendra sur les races futures, Sa gloire disparalt, et, convert de blessures, C'est le pasteur mourant d'un troupeau dispersé. En contemplant celui que ses mains ont percé , Saisi d'étonnement un peuple est en alarmes: La mort d'un fils unique arrache moins de lurmes. David, qui voit de loin ce brillant rejeton, Pius sage, pius heureux, pius grand que Saiomou, Du sein de l'Éternel sortir avant l'aurore, Dans l'horreur des tourmens David le voit encore. Du roi de Babylone admirable contif. A deux objets divers Dieu te rend attentif. Élevé sur son trône, à son fils qui s'avance, Il donne à haute voix l'empire et la puissance, Majs tout change à tes veux : ce fils est immoié ; Le Christ est mis à mort , le lieu saint désolé : Le grand-prêtre éperdu dans la fange se roule. Tout périt : l'autei tombe et le temple s'écronie. C'est ce même captif qui voit, tous à leurs rangs, Pareils à des éclairs, passer les conquérans. Il volt nattre et mourir leurs superbes empires. Babylone, c'est toi qui sous le Perse expires. Alexandre punit tes vainqueurs florissans. Rome punit la Grèce, et venge les Persans, Elle renversera toute grandeur suprême : Et le marteau fatal sera brisé lui-même. O Rome! tes débris serout les fondemens D'un empire vainqueur des hommes et des temps

Más ce a les point auers qu'annonque ces mirécles perspoètes nombreur répétent leurs conséles : Tour trampli du dessein qu'il doit récréter, Dian per des coups d'années semble le médier : A nos peux à toute beure il en moute une langer. Et dans se premisérs ainte crystomes non corrage, que les plas modres mains conditions au bâcher Ca fan declesant que l'abuse et marber : Ca fan declesant que l'abuse et marber : Va fragger man plair sa técinie hamobile! Que l'enfante le plan et médier : Montre l'authernées que l'enfante le plan et médier le consein de l'enfante le plan et récinité mandéle! Que l'enfante le plan etc., en exclere vende, . Et de seile de l'opprobre à la giotre remên.

Soit eufin reconnu par ses perfides frères; Pour le sang d'un agness, que, rempli de respect, L'ange exterminateur s'écarte à son aspect; Oue de tant de maisons au glaive condamnées. Celles que teint ce sang soient seules épargnées, Qu'eu attachant ses yeux sur un signe élevé. Par un beureux regard le mouraut soit sauvé : Que le jour de tristesse où le grand-prêtre expire, A tant de malheureux, que son trépas retire Des asiles prescrits à leur cantivité. Devienne un jour de grâce et de félicité; Que, par les criminels proscrit pendant l'orage, Le juste en périssant les sauve du naufrage; Qu'il revive, et ue soit victime que trois jours Du monstre qui parut l'engioutir pour toujours : Tout m'annonce de loin ce que le ciel projette; Et, sans cesse conduit par un peuple prophète: l'arrive pas à pas au terme désiré. Où le Dieu tant de fois prédit et figuré Doit de son règne saint établir la puissance : Ce règne dont mes vers vont chanter la usissance,

### CHANT QUATRIÈME.

Les empires détrulus, les tribaes reverents, Les chaips courcet de morts, les puelles dispersés, Et tous ces grands revers que noire cerver commune Croît hommer; latement ins jeux de la fortune, Sont les jeux de celui qui, maibre de nos cuerrs, Ase dissenius secretis fait serri non formars; Et, de nos passions réglant is folle irrense, De ses projets per die accompili la agence. Les conquierines n'out fisit, par leur ambition, Que labre les projets de la religion; Nos haines, nos combisto set alformi sa photre : Cest le prouver sense que conter son bhotive.

Le sais bien que, féconde cu agrémens divers, La riche fécine ne le charme des vrv. Nons vivoss dis mensonque; et le fruit de non veilles Nors que l'art d'ammer par de finanse revreilles; Mais à des faits divins son enprir consacré: Le laine à Sannaux non sorbee profine. Lind de moi ces traits que mon sujet condamne! L'âme de non récle est is displicaté. Let tou ent merculie, et tout et vietné.

Le Dien qui dans ses mains tient la paix et la guerre, Tranquille au haut des cieux, change à son gré ia terre,

Avant que le lien de la religion Soit le ilen commun de toute nation. Il vent que l'univers ne soit qu'un seui empire. L'ambition de Rome à ce desseiu conspire ; Mais un état si vaste, en proje agy factions. Est le règue du trouble et des divisions, Il veut que, sur la terre aux méases lois soumise, Un paisible commerce en tous lieux favorise De ses ordres nonveaux les ministres divins, lis pourront les porter par de libres chemins, Si l'univers n'a pius pour maître ou'un seul hamme. C'est ce Dien qui le veut : la ilborté de Bome. Raumant ses soldats par César abattus. Da dernier coup frappée, expire avec Bruius. Dans ses nombreux vaisseaux une reine ose encore Rassembler follement les peuples de l'Aurore. Elle fuit, l'insensée : avec elle tout fuit, Et son iadique amant honteusement la suit. Justa'à Bome bientôt, par Auguste trainées. Toutes les nations à son char enchaînées, L'Arabe, le Gelon, le irrilant Africain. Et l'habitant placé du Nord le plus lointain . Vont orner du vainqueur la marche triomphante : Le Parthe s'en alarme, et, d'une main tremblante. Rapporte les drapeaux à Crassus arrachés. Dans leurs Aipes en vain les Rhutes sont cachés : La foudre les atteint, tout subit l'esclavage, L'Arate . mugissant sous un pont qui l'outrage, De son antique orgueil reçoit ie châtiment, Et l'Euphrate soumis coule pius mollement. Paisible souverain des mers et de la terre. Auguste ferme enfin le temple de la guerre. Il est fermé ce temple, où par cent nœuds d'airain La Discorde attachée, et dépiorant en vain Tant de complots détruits, tant de fureurs trompées Frémit sur un amas de lances et d'épées. Aux champs déshonorés par de si longs combats La main du laboureur reod ieurs premiers appas. Le marchand iois du port, autrefois son asile, Fait voler ses vaisseaux sur nue mer tranquille.

Les pottes, surpris d'un spectucle si beau, Sost salais à l'intent d'un tramport tous nouveau. Ils annoncett que Rome, après tast de miracles, Va voir le temps havenzes prédig par ses onceles, « Un siècle, distent-lès, recomaence son cours, » Qui dois de l'app d'or nous rameere les jourss- Doiglé decend du etci une race souvelle; » La terre sa reprorder une fice pela poliej. « Tout y déviendra pur ; et ses premiers forbits » Tout y déviendra pur ; et ses premiers forbits » Un errèts, a repont déches pour jaumis, «

Tant de prédictions qui frappent les oreilles

Font d'un grand changement espérer les merveil Vers l'Orient alors chacun tourne les yeux : C'est de la qu'on attend ce roi victorieux. Qui, sortans des climats où le jour preud naissance. Doit soumettre la terre à son obéissaace. Jérusalem s'éveille à des bruits si flatteurs : L'héritier de Jacob en cherche les auteurs. Des prophètes sacrés parcourant les volumes, Sans peine il reconnelt ie siècle dont leurs plus Ont décrit tant de fois les jours délicieux. « Il est venu ce temps , l'espoir de nos aleny . » Où lé fer, dont ia dent rend les guérets fertiles. · Sera forgé du fer des lances inutiles, » La Justice et la Paix s'embrassent devans nous, . Le glaive étincelant d'un royaume jalogz · N'ose plus aujourd'hui s'irriter contre un autre : » Le honheur des humains nous annonce le nôtre : » Sous un joug étranger nous avons succombé . » Et des mains de Juda notre sceptre est tombé. » Mais notre opprobre même assure notre gloire : » Des promesses du ciel rappelous la mémoire, »

Cependant il paraît à ce peuple étonné Un homme, si ce nom lui peut être donné, Oui, sortant tout à coup d'une retraite obscure. En maître, et comme Dicu, commaode à la nature, A sa voix sont onverts des venx long-temps fermés. Do soleil qui les france éblouis et charmés. D'un mot d' fait tomber ia harrière invincible Qui rendait une oreille aux sons inaccessible : Et la langue qui sort de la captivité Par de rapides chauts bénit su liberté. Des malheureux tralmaient jeurs membres inutijes. Oa'à son ordre à l'instant ils retronvent dociles. Le mourant étendo sur un lit de douleurs De ses fils désolés court essuver les pleurs. La mort même n'est pius certaine de sa proie, Objet tout à la fois d'épouvante et de loie. Ceiui one du tombean rappelle un cri puisu Se relève, et sa sœur pâlit en l'embrassaut. li ne repogsse point les flegves vers leur sonrce : il ne dérange pas les astres dans leur course. On lui demande en vain des signes dans les ciens ! Vient-ii pour contenter les esprits curieux? Ce qu'il fait d'éciatant, e'est sur nous qu'il l'opère, Et pour nous sort de jui sa vertu salutaire. Il guérit nos langueurs, il nous rappelle au jour : Sa paissance toniours annonce son amour. Mais e'est peu d'enchanter les yeux par ces merveilles ; Il parle : ses discours ravissent les oreilles, Par iui sont annoncés de terribles arrêts: Par lui sont révélés de terribles secrets, Lui seul n'est point ému des secrets qu'il révèle :

Il parle froidement d'une gloire éternelle; Il étonne le monde, et n'est point étonné : Dans cette même gloire il semble qu'il soit né; Il paraît ici-bas peu jaloux de la sienne. Og'empressé de l'entendre un peuple le prévienne. Il n'adoucit jamais aux esprits révoltés Ses dogmes rigoureux, ses dares vérités. C'est en vain qu'on marmore; il faut croire ; il l'ordonne. D'un œil lodifférent il voit qu'on l'abandonne. Un disciple qui vient se jeter dans ses bras, Et qui renonce à tout pour marcher sur ses pas, Lui demande par grâce un délai nécessaire, Un moment, pour aller ensevelir son père. « Dès ce moment suis-moi , lui répond-il alors , - Et laisse aux morts le soin d'ensevelir leurs mort Quittons tont pour lui seul ; que rien ne nous arrête. Cependant II n'a pas où reposer sa téte.

D'un ni législateur que sera le desdin? Judis de la verte plicon prévit la lis .

« Que sou béres, dit-d, autende avec courage, » Que sou béres, dit-d, autende avec courage, » S'il se moutre à la terre, à la terre arraché, » Pois service de cours, gue de l'innoceuce, » Pois service de cours, gue de l'innoceuce, » C'est toi avaie à a mort qui sera an dévense l .
L'orarde cet accought. Le juste est immodé, Tout s'étance, et des bourts qui sera an dévense l .

L'orarde cet accought. Le juste est immodé. Au Titure ou au moureal benul s'en the modé. L'innoceux au moureal benul s'en de modé. L'innoceux de l'inno

- Repentez-vous , pleurez , et montez à sa croix.
- Quel que soit le forfait, la victime l'expie.
   Vous avez fait mourir le maître de la vie.
- « Celui que vos bourrenux trainaient en criminel,
- Est l'image, l'éciat, le fils de l'Eternel.
   Ce Dien, dont la parole enfanta la lumière,
- » Couché dans un tombeau, dormait dans la poussière,
- » Mais la mort est vaincue, et l'enfer dépouillé.
  » La maure a frémi, son Dieu s'est réveillé.
- » Il vit, nos yeux l'ont vu : croyez. » Parole étrange ! Ils commandent de croire : on les croit, et tout change.

Shaples dans leurs discours, simples dans leurs écrits, Les secuent-a-d'ébboir nos esprits? Ills content leurs ercrens, leur bonte, leur faithesse. Par ext de leur naissance apprenant la basense. Paprends sand par eux leur luidélité. Le trouble de leur maître, et as dindidité. A faspect de la mont il a strisse, il frissome: Langusissont, prosterné, la force l'abandonne. El le cilice amer qu'on lai doit précenter.

Loin de lui, s'il pouvoit, il voudrait l'écarier. Est-il donc d'un héros d'éconter la nature? Socrate en étouffa jusqu'au moladre murmure, L'imposture, séconde en discours séduisnes, Eût orné son récit de charmes plus puissans.

Leurs écrits, direz-vous, dépouillés d'artifice, Ne font point dans leurs cœurs soupçouser la malice, Trop simples, en effet, et séduits les premiers, Ils ont cru follement des mensonges grossiers. Mais, s'ils ont pu les croire, ont-ils pu les écrire Parmi des ennemis prêts à les contredire? A peine aux yeux mortels leur maître est dispara, A toute heure, en tout lieu, tont un peuple l'a vn. Qu'elle a d'autorité l'histoire qu'en silence Sont contraints d'écouter des témoins qu'elle offense ! Combien de ces témoins, déjà tout pleins de foi, Juifs circoncis du cœur, ont reconnu pour roi De la Jérusalem éternelle, invisible, Celui qui dans la leur, traité de rol risible, D'épines couronné par les mains d'un bourreau. Dans les siennes pour sceptre à vu mettre un roseau ! Vrais enfans d'Abraham , hâtez donc votre fuite : Titus accourt; sortex d'une ville proscrite.

En quel funeste état te découvrent mes yeux,

Ville jadis si belle! O peuple ami des cieux! On'as-tu fait à ton Dieu ? Sa vengrance est certaine. Comment à tant d'amour succède tant de baine! Son bras de jour en jour s'appesantil sur toi. Et tu ne fos iamais plus x/l/ nour sa loi! Combien d'avant-coureurs annoncent ta ruine ! Et la guerre étrangère, et la guerre intestine, Et les embrasemeus, et la peste et la faint! Que de maux rassemblés l L'orage éclate eulin, Le nuage est crevé, je vois partir la foudre : Jérusalem n'est plus, et le Temple est en poudre. Les feux, rankré Titus, prompts à le consumer, Ces feux vengeurs, le ciel saura les rallumer, Onand des audaoieux oseront entreprendre De relever cucor ce Temple de sa cendre. « O peuple que je plains ! tou vainqueur est-ce moi ? » C'est ton Dieu, dit Titus, qui se venge de toi. » Oui sans doute le ciel les pusit d'une offense : » Je n'ai fait que préter mon bras à sa vengeance, » Ils l'ont bien mérité ce châtiment affreux. Le sang de leur victime est retombé sur eux. Le nère a nour long-temps proscrit ses fils rebelles : Le maître a retranché les branches infidèles. Il n'a point toutefois arraché l'arbre ingret ; Mais nn nonveau prodige en a changé l'éclat. Sur cet arbre étonné que de branches nouvelles, Sauvages autrefois, aujourd'hui naturelles!

Que vois-je? L'étranger déponille l'héritier; Et le fils adopté succède le premier, De ces gouveaux enfuss que la mère est férosse!

Ils pe font que de nattre, et remplissent le monde, Les mattres du pays par le Nil arrosés, D'une antique sagesse enfin désabusés, Ont délà de la croix embrassé la folle. A l'aspect d'un hois vil le Parthe s'humilie; Et, réunis entre eux pour la première fois, Les Scythes varabonds reconnaissent les Inis. A l'auteur du soleil le Perse offre un hommage Que l'erreur si long-temps lui fit rendre à l'ouvra Des déserts libyens le faronche habitant Le Sarmate indocile, et l'Arabe inconstant. De ses sanvages mœurs adoucit la rudesse. Corinthe se réveille et sort de sa mollesse. Athène, ouvrant les yeux reconnaît le pouvoir Da Dieu qu'elle adora long-temps sans le savoir. Miests instruite anjourd'hui, ret autel qu'elle houore N'est plus cutin l'antel d'un multre qu'elle ignère. Il est trouvé ce Dies tant rherché par Platon : L'Aréopage entier retentit de son nom. Les Gaulois détestant les banneurs homicides, Qu'offre à leurs dieux renels le for de leurs druides. Appreunent que pour gous, le ciel moins rigoureus Ne demanda jamais le sang d'un malbeureux; Et qu'un cœur qu'a brisé le repentir du rrime Est aux veux d'un Dieu saint la pins sainte victime. Tes illustres martyrs sont tes premiers trésors, Opuleute rité, la gloire de res bords Où la Saloe enchantée à pas lents se prom N'arrivant qu'à regret au Rhône qui l'entraîne, Toi que la Seine embrasse, et qui dois à ton tour L'enfermer dans le sein de ton vaste contour. Ville heurense, sur tni hrille la foi naissante. Ou'un jour tes sages rois la rendront florissante! Sur vos têtes aussi luit cet astre divio . Vous que baignent les flots du Danube et du Rhin , Vous qui buvez les cant du Tage et de l'Ibère; Yous que dans vos forêts le jour à neine éclaire. Et vous que, aéparant du reste des humains, Les mers avaient sauvés des fureurs des Romains. Lieux où pe put voler leur airle ambitieuse . Je vois dans vos rlimats la foi virtorieuse. An grand note qui de monde a couru les deux bouts De l'Inde à la Tamise, ou fléchit les genoux. La croix a tout conquis, et l'Eglise s'écrie : « Comment à taut d'enfans al-le donné la vie?»

Sur les rives du Tibre éclate sa splendeur; La de son règne saint a'élève la grandeur; Et dans Rome est fondé son trône inébraniable; A not ambitient trône peu désirable! Sor ses degrés saughans je ne vois que des norts ; Cétait pour en tomber qu'on y montait alors. Bans ces temps où la foi rondnissit uns supplices, Dan troupear nondname glorieures prémiers, Les pasteurs espéraient des supplices plus grands. Tel flut che les écrétiens fhomenauches premiers rangs,

Onel spectacle en effet à mes veux ac présente ! Quels tourmens inconous que la fureur invente l De bitume couverts, ils servent de flamheaur? Déchirés leutement, ils tombent en lambeaux ; Dans ces barbares jeux, th/ôtres du carnage, Des tigres, des lions on Irrite la rage. Que de feux, que de croix, que d'échafunds dressés! Combien de hourreaux las, de glaives émoussés! lajuste contre eux seuls, le plus juste des princes, Par re sang odient rontente ses provinces. Pour eux tout empereur, Trajan même, est Nérog. ils se nomment Chrétiens, et leur crime est leur nom. ils demandent la mort, ils courent aux supplices; Les plus longues douleurs prolongent leurs délices; Les rigueurs des tyrans leur semblent d'heureux dons ; Ils béaissent la main qui détruit leurs prisons, Oui peut leur Inspirer la baine de la vie? D'éterniser son nom la ridicule envie Ouelquefais, le l'avone, en étouffe l'amour, Lorsque sur un bûcher Peregrin , las du jour, D'un trépas éclatant cherrhe la renommée. Un evnique orqueilleux s'évapore en fumér. Mais cet immense amos de femmes et d'enfans, Qu'immoleut les Romains, qu'égorgent les Persans. Tant d'hommes dont les noms sont restés sans mémoire. Couraient-ils à la mort pour vivre dans l'histoire?

- Plaignet, me dira-t-on, leur triste avenglement.
- L'erreur a ses martys: le Bonar follement
- Ose offrir à son Dieu, stielle sarrifice,
- Lu corps qu'u d'échie son bitarre caprire.
- Virtime d'un usage actique et réponreut,
- La veure sans fremir àchaire dans les feux
- Pour réplointe un épous que souveut elle obhorre,

Chez un peuple insens' cette loi sit encore,
 Egarement rruel! loi digue de nos pleurs!
 Que la religion enfonte de malheurs!

Respectons des mortels que Dicu même intorise,

Oui, de ses plus grands dons le riel les favorise, Et le riel n'a jamais favorisé l'erreur. Ble chassent est exprit et de haine et d'horreur, Cet infernal tyran', foot nos many font la joie. A la voit des Cherdiens abandonsont sa prole, Des corps, en'l tourmentait li 'serfigit consterné: Le prince da mensonge est enfin détrôné.

Il usurpa l'empire, et sans poine et sans gloire, Lorsque l'homme, emporté par la fureur de croire, Sans que l'art eût besoin d'éblouir sa raison . Au plus vil imposteur se livrait sans soupcon. Mais ces temps ne sont plus : la Grèce la première A su du moins ouvrir la route à la lumière, On la cherche : Platou , par ses fameux écrits , Des honteuses erreurs inspire le mépris. Pleines de ses leçons, des écoles célèbres, De l'enfauce du monde écartent les ténèbres. Le grave philosophe est partout révéré : Souvent même à la cour il se voit honoré. Son crédit peut nous perdre, et sa haine y conspire. Mais en vaiu cette haine arme Celse et Porphyre ; Que peuvent contre nous leurs traits injurieux? Il faliait nons porter des comps plus sérient, Approfondir des faits récens à la mémoire . Et sur ses fondemens renverser notre histoire. Oui ne sait que miller, évite un vrai combat. Ou traite les Chrétiens d'ennemis de l'état. On impute le crime à ceux dont la doctrine N'a pu que dans le ciel prendre son origine. Ainsi que dans les mœurs , tout est pur dans leurs lois, C'est par eux qu'on apprend à respecter les rois, Et que même aux Nérons nn doit l'obéissance. \* De Dieu , nous disent-ils , descend toute puissance, » Le prince est son image, et, maltre des humains. » Tient du maître des cieux le glaive dans ses mains, » Sujets, obéissez : le murmure est un crime. » En vain contre un pouvoir ernel, mais légitime, Des peuples révoltés s'armout de toutes parts. Les Chrétiens sont toujours fidèles aux Césars

Out-ils done par faiblesse une ame si soumise? Leur pouveir éclatant redouble ma surprise. La nature obéit et tremble devant eux. Onel spectacle étonnant de miracles nombreux! Que de tristes mourans qui fermaient leurs paupières Sont tout à coup rendus à la douce lumière! · Et du fond des tombeaux que de morts rappelés l De deux camps ennemis par la soif désolés. Quand d'un soleil brôlant la chaleur les embrase . L'un périt, le elet tonne, et la fondre l'écrase; Et tandis que ses feux écartent le Germain, Un torrent salutaire abreuve le Romain ; Le soldat demi-mort, dans une heureuse pluie Trouve tout à la fois la victoire et la vie. De ce bienfait le prince admire les auteurs. Et le peuple obstiné les appelle Enchanteurs. Enchantement diviu qui commande au tonnerre! Le charme vient du ciet, quand il change la terre,

Predige inconcevable, un instrument d'horreur La croix est l'ornement du front d'un empereur! Constantiu triomphant fait triompher la gloire D'un signe lumineux qui promit sa victoire. Cérès, dans Eleusis, voit ses initiés Fouler robe, couronne et corbeille à leurs pieds, Diane, tu n'es plus; soutiens de la puissance, Tes orfèvres d'Éphèse ont perdu l'espérance. Les temples sont déserts, et le prêtre interdit, Benversaut l'euceusoir de son dleu sans crédit, Abandonne un autel toujours vide d'offrandes, Delphes, jadis si prompte à répondre aux demu D'un silence honteux subit les tristes lois, Enfin, comme Apollou, tons les dieux sont saus voix. Aux tombeaux des martyrs, fertiles en miracles, Les peuples et les rois cherchent de vrais oracles. Ou implore un mortel qu'ou avait massocré, Et l'on brise le dieu an'on uvnit udoré.

A ce torrest valequeur Boune long-tempa s'uppose. Els éno su hajuer suit féderadre la case. Mais contre elle il est temps de venger les Carélènes. Mais contre elle il est temps de venger les Carélènes. Tant de cris spi cliera au fauver idealitre Cont ausce révetul dans son amphibilitère. Ta vas la demander compte de ses arréso. De Bued des compérens, ses vengeruras sont tout prétus, El Rome ut nombre d'aux céntre étérnelle, Anni que Bablyone et ut ville luidélé ?

Oui, c'est ce même Dien qui sait à ses desseins Ramener tous les pas des aveugles humains, Sous d'organilleux vainqueurs quand les villes succombent, Quand l'affreux contre-coup des empires qui tombent Dans le monde ébranlé jette au loin la terreur; Que sont tous ces héros qu'admire notre erreur? Les ministres d'un Dieu qui punit des coupabies, Instrumens de colère, et verges méprisables. Que prétend Attila? Que demande Aloric? Où s'emporte Odoacre? Où vole Genseric? ils sout, sans le savoir, armés pour la querelle D'un maître qui du Nord tour à tour les appelle, Devant leurs bataillons il fait marcher l'horreur: Rome antique est livrée au barbare en fureur. De sa cendre renaît une ville plus belie : Et tout sera soumis à lu Rome nouvelle.

Je la vois cette Rome, où d'augustes viciliards, Hérilders d'un apôtre, et vainqueurs des Césars, Souverains sans armée, et conquérans sans guerre, A leur triple couronne ont assersi la terre. Le fer n'est pas l'appui de leurs vastes états; Leur trôue n'est jamais entouré de soddats. Terrible par ses tiés et son glaire invisible, Tranquillement aesis dans un palais paisible, Par l'auucau d'un pécheur autorisaat ses lois, Au rang de ses enfans un prétre met uos rois, lis en ont le respect et l'huouble caractère. Qu'il ait toujours pour eux des entrailles de père!

Due refujion à prompte en se proprès, S) fonis jusqu'in encompte tons les surcès, Pendre les sourceains hamiliant ent tée, La saivre parte de comptie en campat , une de comptie en campat , une de comptie en campat , une de comptie en campat , par les controls de pendre de présent , l'active courte la tiere, et se hendre à series partir l'active courte la tiere, et se hendre à series partir l'active courte la tiere, et se hendre à series partir l'active courte la tiere, et se hendre à series partir l'active courte la tiere, et se hendre à series l'active au conduct on adre anjourn'hai Chif qui de se croix antire tuté à la le l'active de l'active la serie de l'active l'active de l'active l'active

Le vois à ses cisés Noise avec File.

Tout prophète frammone, et il so le public.
Ses apoltres onits sont sortis da sommed.
Ses apoltres onits sont sortis da sommed.
Fectil 7.

Cette en marrat por lis qu'il la la rendent hommage.
Ils sont tens (grappis : teuls heur Hemignage.
Le touis : c'est la miemne, et ja er ne pud souter.
Mala c'est pen de le voir , il le fant (c'outer :
La visit et cont a man que l'insourai l'expoudre
Quanul le Tabor he'lla de l'ina de ses ravons,
Quanul le Tabor he'lla de l'ina de ses ravons,
Qui, c'arte e pla à c'est re'estudues et cryones.

• Le joug qu'il uous impone est, dit-ou, trop pénible; » Ses degues sont obscurs; sa morale est terrible : » Nos espriste nos ceurs sant en captivité. » D'une nouvelle ardeur justement transporté, De ces plaintes; even reponser, l'injustice. Il n'est pas temps encor que ma course finisse; Poursuitous le délisée ce sé détours diters. Quel sujet fut plus grand et ples digne des vers?

#### CHANT CINQUIÈME.

Le Vorbe égal à Dieu, spieudeur de sa lumière, Avant que les mortels, sortis de la ponssière. Avant rayons du sniell eussent ouvert les yeux. Avant la terre, avant la naissance des cleux. Éternelle paissanre, et sagesse suprémé, Le Verbe était en Dieu, fils de Dieu, Dien lui-même.

File de Dies, especiales file de Diesmace à la fois, Perel II, suppare agric. Le mirrette, es ple respirable et diese raisons, dépusable tous audres, D'able et diese raisons, dépusable tous audres, D'able et diese raisons, dépusable tous l'acces l'acces des la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme d

Plus croire que savoir, et plus aimer qu'apprendre.
Faat-il, dit le déiste, enchaîner la raison?
N'est-elle pas du ciel le plus précleux don?
Et pouvons-nous peuser qu'en uous l'être supréane
Veuille étoulier un feu q

Il Taliana saus doute; et col heureux peésent Per son preuder écht quisit l'fonnae innocest. Aujourd'hui presque écènte, uue flamue si belle Ne prée qu'u jour sombre à l'Bue criminelle; Mais la foil le rainie avec un feu plus par. Et d'indignes mortels l'ossent trouver obseur, Dunnel, par bouthe pouveux, uu Dieu se munifesse! Il l'eur en dit assez: qu'ils ignorent le reste. Jaupues au temps prescrit le grand l'irre est acellé.

Pour nous confoodre, hélas! que n'a-t-il pas vollé! Pourrons-gous pénétrer ses mystères sublimes. Quand ses moindres secrets sont pour nous des abimes ? La nature à nos yeux sans cesse vient s'offrir : Le livre à tout moment semble prét à s'ouvrir. Que de siècles perdus sans que rien nous attire A rechercher du moins ce que l'homme y peut lire! Et lorsque nos besoins, le temps et le basard Nous contrarguent enfin d'y leter un regard. Instruits de quelques faits, en savous-nous les causes? Attentif au spectacle, en vain tu te proposes, Philosophe orgueilleux, d'en suivre le dessein. En vaig tu veux chercher la usture eu sou sein : Là . tu trouves écrit : Arrête . téméraire . Nul de vous n'entrera jusqu'en mon sanctuaire, Oui, même eu ces obiets si présens à nos veux Tout devient invisible à l'œil trop curieux; Et celui qui captive une mer furieuse

Borne acusi des luminales la vue ambilience. Pour sonder la mitera fils out de visia efforts : Il en verront les jeux, et Januis les ressorts. Persont elle noue circ : a Adores votre maitre; » Contempler, admirez, jouissez sans comaître, » Contempler, admirez, jouissez sans parti, Du actin de l'ignormace un mortel est parti; » A l'ignormace eucor son savoir le ramine. Tra rough, ile mantel, préci la me démentar, l'armondi, l'ambient préci la me démentar, per l'ambient précis de l'ambient précis de l'ambient précis la ploire : Fisione de les regrét l'immiliante històrie.

L'intérét pous donna pos premières lecons : L'amour de nos troupeaux, le soin de nos moi Nous firent d'un temps cher devenir économes, Et la nécessité pous rendit astronomes, Pouvious-nous mieux régler nos travaux et nos jours, Oue sur ces coros brillans, si réglés dans leur cours? Le peuple qui du Nil cultivait le rivage Les observa long-temps sous un ciel sans nuage. Pour mieux les contempler sous différens cantons, Il les partage entre eux, et leur cherche des nous. Cassini, Galilée, excusez vos ancêtres : Leurs yeux, accoutumés à des objets champétres, Ne virent dans le ciel que chieus, béliers, taureaux; Vous y saurez un jour porter des noms plus beaux : Saturne et Jupiter vanteront leur cortége. Mais de l'antiquité quel est le privilége! · Les noms qu'auront forgés ces grossiers laboure Imprimeront en nous d'éternelles erreurs. O trop heureux l'enfant qui naît sous la Balance! De son cruel voisin détestons la puissance. Horace frémira, s'il sait que le basard En naissant l'a frappé de ce triste rezard. Sur la voîte des cieux potre histoire est écrite, Dans ce livre fatal plus d'un Cardan médite : Achetons leur faveur. Richelieu, Mazarin, Vous-mémes prodiguez vos bienfaits à Morin : Ses yeux lisent un chiffre impénétrable au vôtre : Qu'il vous fasse trembler, faites trembler les autres-D'une éternelle nuit le peuple menacé, Rappelle par ses cris le solell éclipsé, Mais quel corps menacant vient troubler la nature Par son étincelante et longue chevelure? Ou'nn si grand appareil annouce de fureur! Vil peuple, il ne doit point te causer de terreur! D'un important courroux ces députés sinistres, Si ce n'est pour des rois, partent pour des ministres. Le clel a du loisir, ou nous fait trop d'honneur : Le seul cri d'un hibou peut nous flétrir le cœur. De tes astres, ô ciel, n'éteins pas la lumière :

Verrons-nous sans phiir tomber notre salière? Rassarez-nous, devius, charmes, enchantemens, Amulettes, anneaux, baguettes, talisanus: Et tant d'autres secours qu'embrasse l'ignorance, Si folle dans sa crainte et dans son espérance,

De toutes nos erreurs quand le nombreux essai Dans l'Égypte produit s'échappa de son sein, L'amour d'en doux climat l'emporta dans la Grèce. L'n peuple qu'endormaient dans une lengue lyresse La musique, les vers, les danses et les jeux, D'Apelle, de Scopas et d'Homère amoureux. Consucrant aux beaux-arts ses yeux et ses oreilles, Dn ciel et de la terre oublia les merveilles, Lenra sages rarement en pararent francés: Et lamais les Romains u'en forent occupés Tout plein de son béros, au lieu de la nature, Lucrèce leur chanta les rèves d'Enieure. Ambitieux de vaincre, et non de discourir, L'art des enfans de Mars fut l'art de conquérir-L'étude a peu d'attraits pour les maltres du monde, . Le soleil, disaient-ils, va se coucher dans l'onde: » La voûte dont le cercle a pour base la mer » Sous son dôme brillant couvre la terre et l'air . » Et le vieux Océan, père de la nature, » Étend autour de nous son humide ceinture, » Tels étaient leurs progrès, lorsque du vrai savoir La foreur des combats éteisuit tout espoir.

Faible per as grupeleur, en n'estat qu'ixe poises (pue sur la terre encre l'ause et mendit au chinic. D'octivien trop soniette une empire actuell. L'octivie trop soniette une empire actuell. El lorsque per les mains de congrésant liévale Le trèse de Colesan moiss aou Angustiel. Sa chess il trensière c'ods des l'aussissiés. Le trèse de Colesan in poervier fernisidés, que sous un airer non result place rodustable. Le perigle que l'Ente unuit de sen mariel. Le perigle que l'Ente unuit de sen mariel. Le perigle que l'Ente unuit de sen mariel. La géné de di Colesans, et la terrer de munde. La difer de di Colesans, et la terrer de munde.

Jour cruel, jour fatal, où sur tant de trésors, Antiques monumens respectés jusqu'alors, Par la destruction signalant sa puissance, Le barbare éten lit sa stupide vengeance!

One nos plus beaux palais de cendres soient couverts; Mais pourquoi tant d'écrits à nos regrets si chera Sont-lis bràlès par toi, vainqueur impitoyable? L'isnorance à tes vous sans doute est favorable. Que craiss-ta? Son empire est parimas afernai. Depuis que du bon sens un savoir emenai.
Trouvant l'art d'obscurcir le maître des ténèbres, Forme dans ses écrits tous ces docteurs célèbres, Qui, le dillemné en main, précedent de l'obstrait Catégoriquement divière le concret.
Quand viendra tou vergeu, a l'anion qu'eu outrage !

De taust de mots pouspext le superbe étalage Trouvaile de son étéré d'arches salairateurs, El la nature ensière était mas spectateurs, El la nature ensière était mas spectateurs, Il la richter étérophant as onus rapporcher d'elle. La Grissia sons apprend, quelle étrange assuvélle : La Grissia sons apprend, quelle étrange assuvélle : La Grissia sons apprend, quelle étrange assuvélle : Només dont l'abilitant abundame tout l'ur l'assier, Commend de une de moré l'archies nous n'inhane? Si long temps sur s'a festilla mataché dans un coin Par quel était. l'indect et al et maps à la la ?

In almost (be based dara l'air le fit suspendire) le represent pelle, sus yeux qu'il dus surperandre Béréde et amore prion ne songrommit pas : Amore hereurs poir on ne songrommit pas : Amore hereurs poir onne, et faul ant herat, le fit suspendire de l'air de l'air

Faibles amas de sable, ouvrages de la cendre, Deux verres (le hasard vient encor nous l'apprendre) L'un de l'autre distans , l'un à l'autre opposés, Ou'aux deux bonts d'un tuyau des enfans ont placés. Font crier eu Zélande, 6 surprise! 6 merveille! Et le Toscan fameux à ce bruit se réveille. De Ptolomée alors, armé de meilleurs yeux, Il brise les cristaux, les cercles et les cieux ; Tout change : par l'arrêt du hardi Galilée La terre loin du centre est enfin exilée. Dans un brillant repos, le soleil à son tour, Centre de l'univers, rol tranquille du jour, Va voir tourner le ciel, et la terre elle-même. En vain l'inquisiteur croit entendre un blasoisème : Et six ans de prison forcent au repentir D'un système effrayant l'infortuné martyr : La terre, noit et jour à sa marche fidèle, Emporte Galilée et son juge avec elle.

D'un monde encor nouveau que d'habitans obscurs

Voss tirez da nénat, illustres Réanaura)

Porruquo sians speciatura tost un pupile en siliano

Ven-il usos dérober tant de magnificace; ,

Sans un rerra, nos peut ne lo countarizates pas,

Celai quá sis ces yeux pour vuiller sur nos pas

Per sous en doune point pour vier tous sen nurragos;

El forsque nous voulons percer jauqu'unz suagos;

El forsque nous voulons percer jauqu'unz suagos;

De s'entierne e Dieu, de sen serves jaloux ?

Pour regarder si haxi, quods yeux espérous-nous?

Vers de terre, à la terra arrives voir.

A peixe sa heanté, jusqui dioris incomme, A plus d'une merville a su nois atacher, Que l'on vit en tous lieux du noin de les chercher Naitre l'heureux dégoût des questions si foiles, Dont l'assiège prira des hruquaites évoles, Le héron de Stagyre, altunait la fureur. Du vide la noture avait encre horreur. Bassuronsous pourtant. Le jour caussence à naître : Naus aillous tous pourer, precartes va paraitre.

Il vit toojours caché; mais ses brillans travaux Forment ses sectairers, aliasi que ses rivaux. El mêmes los de hi letrus armes el bar gióre, El même ses vaiaqueurs sul dolvent leur victoire. Nons pouroses anjourd'hai porter plus toln nos pas. Nons courous; mais sans lui nons ne marcherions pas. Si la France a'elit point produit cette humière. Landrèss de los ni Nexion es excita pas a lière.

Par eux l'esprit humain, qu'ils honorent tous deux. Instruit de sa grandeur, la reconnaît en eux. Mais sitôt que trop loin l'un ou l'autre s'avance. L'esprit humain par eux apprend son impuissance ; Descartes le premier me conduit au crassell Où du monde naissant Dieu règle l'appareil. Là, d'un cubique ausas, berceau de la nature. Sortent trois élémens de diverse figure ; Là ces ancies qu'entre eux brise leur frouement. Quand Dieu qui dans le plein met tout en mouveme Pour la première fois fait tourner la matière. Se changent en subtile et brillante poussière. Newton ne la voit pas; mais il voit ou croît voir Dans un vide étendu tous les corps se mouvoir. Exercant I'm sur l'antre un mutuel empire. Par les mêmes liens l'un et l'autre s'attire, Tandis qu'au même instant, et par les mêmes lois. Vers un centre commun tous pèsent à la fois. Qui peut entre ces corps, de graudeur inégale, Décrire les combats de la force centrale ? L'aigèbre, avec honneur débrouillant ce chaos, De ces bardis exiculs bérisse son béros,

Vans que de l'univers l'architecte suprême

Edit po charger du soin de l'éclairer lui-meme, Des turvaux qu'ance vous Jone puis partager Si J'ose vous distraire, et vous interroger, Dites-moi quel afrait à la terre rappeile Ce corps que dans les airs le lance ai Join d'eille? La pesanteur... Déjà ce moi vous trouble tous, Enpiloper.-moi du moins ce qui se passe en vois?

Au sortir d'un repas dans votre sein paisible Quel ordre renoavelle un combat invisible: Et quel beureux vaipqueur a pu si promotem Chercher, saisir, dompter, broyer cet aliment, Qui, bleutôt liqueur douce, Ira de veine en velue Se confoudre en son cours dans le sang qui l'entraîne? Dans un autre combat, non moins cher à nos vœux. Comment peat une écorce, espoir d'un malheureux, Attaquer, conquérir, enchaîner l'ennemie, Oni, tantôt en fureur, et tantôt endormie, A fait trève avec nous le jour de son sommed? Mais au jour de colère, exacte à son réveil. Elle rallume un feu qui dans nos yeux pétille. Tous nos esprits subtils, vagabonde famille, S'égarent dans leur course ; en désordre comme eux. L'âme même a'oublie ; et dans ce trouble affreux, La mort préte à frapper, déjà lève sa foudre. Que d'alarmes, quels maux apaise un pen de noudr

Des systèmes savans épargnez-vous les frais. Et ces brillans discours qui n'éclairent iamais. Avouez-nous platôt votre ignorance extrême. Hélas! tout est mystère en vous-même à vous-même! Et nous voulons eucor qu'i d'indignes sujets Le Souverain da monde explique ses projets. Quand ce corps, de notre âme esclave méprisable, Lui cache ses secrets d'un voile impénétrable ! De la Religion si l'éteins le flambeau . Je me creuse à moi-même un ahlme nouveau. Déiste, que pour toi la nuit devient obscure, Et de quel voile encor tu couvres la nature! A tes year comme aux mieus peut-elle rappeler Celui gol pour un temps ne veut que m'exiler? Si la terre n'est point an séjour de vengeanre, Peax-tu dans cet ouvrage admirer sa poissance? La prste la ravage, et d'affreux tremblemens Précisient la fureur de ses embrasemens, Le froid la fait longuir, la chaleur la dévore : Et pour comble de many son roi la déshonore. L'être persant qui doit tent ordonner, tout voir, Dans ses tristes états, avengle et sans nonvoir. Jonet infortané de passions eruelles, Est un roi qui commande à des sujets rebelles . Et le jour de sa paix est le jour de sa mort. Son état, tu le sais, attend le même sort :

Toat peirs, le fou revients out en ceuter. The sais dels long centes mais surraise un impremente Par quel caprice un bies dérais ce qu'il a fait? Que en vivail du annies reduit le tour partial?? Si ne l'a pas pu. Dies, qu'i-ci dione d'admirais? Si ne l'a pas voit, les embirci d'aindreis? Si ne l'a pas voit, es embirci d'aindreis? Ta l'efforces en valu, toi qui précent tout troi. D'arraiche le rieleu qu'il aindreis des pour les l'arraiche le rieleu qu'il aindreis des pour les l'ordreis de l'arraiche d'arraiche d'arraiche l'entère d'au dis aux et, u'il d'apprendre su leçon, qu'il cousse à la fiel de le courr le rieleu.

Univiews of two temple, of Phomes on oil privery, in temple installer, also priver, or share it to temple installer, also priver, or share it can be a superior of the same of

Oui, le tout doit répondre à la gloire du maître :

La terre ne fat plus un jardin de délices. Ministre cenendant de nos derniers aupolices. Et maintenant si prompte à les exécuter, La mort, aous un ciel pur, semblait nous respecter. Hélas! cette lenteur à prendre ses victimes Ne fit que redoubler notre ardeur pour les crimes ! Une seconde fois frappant notre séjour, Le ciel défigura l'objet de notre amour. La terre, par ce coup jusqu'aa centre ébranlée, Hideuse en mille endroits, et partout désolée, Vit sur son sein flétri les cavernes a'ouvrir, Les pierres , les rochers , les sables la convrir. Et s'élever sur elle en ténébreux nuages De funestes erreurs, mères de tant d'orages. Les saisons en désordre et les veuts en courroux Fournissent à la mort des armes contre nous ; Et toute la nature, en ce temps de souffrance, Captive, gémissante, attend sa délivrance, An criminel soumise, obéit à regret, Se cache à nos regards, et soupire en secret. Oui, tout nous est voilé, jusqu'au moment terrible, Moment Inévitable, où Dieu, rendu visible, Précipitant du ciel tons les astres éteints,

Bemplacrus le jour, et sera pour ses suitos Cente misque Carlo di long-tempo attendor. Paur cus-atlens sérire, jel-hais à leur vea la montre, al cente, et par l'obsenzió Conduit cera, qu'antrelois pereita la vaniel. De qui se plainer? Il pent nous rater sa hunde Par grice, il ne vest pas la courrir tont entirelo. Qui al cherrice, en l'abentio plavare de sent Qu' ale cherrice, en l'abenti plavare de sent Qu' ale n'abenti plante ma tener juera; Dans un autair cirile j'alunte ma tener pière; El je ne veis partont que riguesses el bossés. Châtasses est leienits, tendres est cateria.

Si ma religion n'est qu'erreur et que fable, Elle me tend, hélas! an pière inévitable. Quel ordre, quel éclat et quel enchaînement ! L'unité du dessein fait mon étonnement. Combien d'obscurités tout à coup écluireies ! Historiens, martyrs, figures, prophéties, Dogmes, raisonnemens, écrits, tradition, Tout s'accorde, se suit ; et la séduction A la vérité même en tout poiut est semblable. Déistes, dites-nous quel génie admirable Nous fait de toutes parts si hien envelopper, -Que vous devez rougir vous-mêmes d'échapper? Quand votre Dieu pour vous n'aurait qu'indifféren Pourralt-il, oubliant sa gloire qu'on offeuse, Permettre à cette erreur, qu'il semble autoriser, D'abuser de sou nom pour nous tyranuiser?

Par quel crédit encor, si loin de su naissance. Ge mensonge en tous lieux a-l-il tant de paissance? De l'islande à Java, du Mestique au Japou, Da bideux Hottentol jasqu'an transi Lapon, Nos prétres de leur able ont alimit les finames; Ils ont couru partont pour conquérir des âmes; Des eschaves partout ont chéri l'eurs valanqueurs; Que leur fable est hueruse à sonnettre les ceurs l'appel eur fable est hueruse à sonnettre les ceurs l'appel eur fable est hueruse à sonnettre les ceurs l'appel eur fable est hueruse à sonnettre les ceurs l'appel eur fable est hueruse à sonnettre les ceurs l'appel eur fable est hueruse à sonnettre les ceurs l'appel eur fable est hueruse à sonnettre les ceurs l'appel eur fable est hueruse à sonnettre les ceurs l'appel eur fable est huerus est appel eur fable est huerus est appel eur fable est huerus est entre l'appel eur fable eur des l'appel eur fable est entre l'appel eur fable eur de l'appel eur fable e

Si des rives du Gauge aux rives de la Selon. Extratinho per l'antenque qui erres ent sons entrales, D'éloquemes Tabquies, manis d'un long erroma, Accountainte sons précio fres Sommoniadous, no. Contractiva de la Companio del Companio de la Companio del Companio de la Companio de la Companio del Companio

Est-ce de leurs discours la brillante éloquence Qui peut à sa pagode arracher un Chinois? Quel champ pour l'orateur que la créebe et la croix?

Celai qui l'a predit opère ce mirache. Tout peuple, deui terre enteutair son orarle, Sa his siatue sera pubblée en tous lleun; l' de me sommets sam peira le c'poig gotrieru. Quolque capitre, enfin la raison qui m'etalire y'y vot pionit de munière à la siemen contarire. Mois son finuière ni simit an flambrau de la foi, Le trouise deux ne sout qu'une chart pour moi. Le Verbe s'est fait chair je l'alore et m'écrie : Trois fois solas et le Direq qui m'éconde la vie.

De l'horreur du néant à ton ordre tout sort : En tol seul est la vie, et sans toi tout est mort, O sagesse! 6 pouvoir dout le monde est l'ouvrage! Du Très-Haut, ton égal, in parole et l'image, Quand, sous nos traits caché, tu parus lei-bas, Les ténèbres, grand Dieu, ue te comprirent pas; Aujourd'hui que ta gloire éclate à notre vue, Que la religiou est partont répandue, De auperbes esprits, lyres d'un faux savoir, Quand tu brilles sur enx, refusent de te voir. Leur déplorable sort ne doit point nons surprendre : Les ténèhres Jamais ne pourront te comprendre, L'aveugle environné de l'astre qui nous luit. Couvert de ses rayons, est toujours dans la nuit. En vain ces insensés parlent d'un premier Être : Sans tol, Verbe éternel, penvent-lls le connaître? Ouvre leurs yeux, mes vers ne les pourront ouvrir ; Change-les, Mais pour eux quand je venx t'attendrir, Moi-même ai-je oublié que ton arrêt condamne Le pécheur insolent, dont la bouche profane Aux hommes, sans ton ordre, ose unnoncer ta loi? Et dois-je t'implorer pour d'autres que pour moi? L'implété s'armait d'une fureur nouvelle : L'arche sainte en péril m'a fait trembler pour elle; Et j'ai eru que ma main la pourrait soutenir : Oui , j'ai couru. Tu vas pent-être m'en punir ; Et mon zèle peut-être irrite ta colère, Quand je craius pour ta gloire et celle de ton père. O crainte que la foi duit chasser de mon cœur, Tu n'as polut normi nous besoin d'un défenseur ! Du prince des enfers que la rage frémisse; On'il ébranle, s'il pent, ton auguste édifice : Quand mes yeux le verraient tout prét à succomber L'arche du Dieu vivant ne peut Jamais tomber.

#### CHANT SIXIÈME.

Nos, des mysèteres saints l'augmaie obsogitée he me fait point rougiée de ma docilie. Le métigate point course de maitre aprême. Le métigate de lois course de maitre prémie. Du ma transitate de lois course de maitre prémie. Du ma transitate de la metigate de l'ambiguere. Du ma transitate de la metigate de

Mais pourquoi, non content de ce grand sacrifice, Ce Dieu veut-d encor que l'honme se buisse? Je m'aime : faut-il donc que , m'armant de rigueur, Toujours le glaive en main, l'aitle un foad de mon cœur (Sucrifice saughant, guerre longue et eruelle!) Conper de cet amour la raciae éternelle? fl veut, jaloux d'un bien qu'il n'a fait que pour lui, De nos cœurs isolés être le seul annui. Suis-le un obiet si grand nour taat de jalousie? De l'or, ni des houneurs l'indigne frénésie Ne ini ravira point ce cœur qu'il doit avoir. Faut-il à si bas prix sortir de son devoir? Mais pour quelque douceur rapidement goûtée, Oul console en sa soif une âme tourmentée. Croirons-nous qu'en effet il s'irrite si fort? Et pour un peu de miel condamne-t-d à mort? Je sais qu'd nous demande un amour sans partage. Mais eafin la nature est aussi son ouvrage ; Et lorsqu'à tant de manx tu mèles quelques biens. O nature, tes doas ae sout-iis pas les siens, Ce a'est pas qu'attendant de toi les biens solides, Chez tes amis fameux je choisisse mes guides. L'arbitre renommé du plaisir élégant M'étalerait en vain tout son luxe savant : L'art de se rendre heureux ne s'apprend point d'un maître Habile sculement à ac se point consultre, Oui, mettant de sang-froid la prudence à l'écart, Veut vivre à l'aventure, et monrir au lusard. Ce rimeur enjoué m'inspire la tristesse, Et que m'importe à moi sa goutte et sa vicillesse? L'ennui de ses malheurs dirtu ses vers badins ; Il m'y dépeint sa joie, et j'y lis ses chagrins. Il me chante l'amour d'une voix affigée : Et suivant mollement sa muse négligée, Du mépris de la mort me parle à chaque pas; il m'en parlerait moins s'il ae le craignait pas. Illustres paresseux dont Pétrone est le maître,

O vous, mortels contens, puisque vons croyez l'être, Vous me vantez en vain vos jours délicieux : Ne me comptez jameis parmi vos exvieus. Bélos! dons ce semps même à vos creurs favorable . Règne affrenx de Vénus, quand l'homme déplorable Consacra ses plaisirs sons des noms empruntés. Et de ses passions fit ses divinités. Le sage dut toujours , honteux de sa faiblesse . Enceuser à regret les Dieux de la mollesse ! Leurs charmes queiquefois peuvent nous entrainer. Malheureux sous leur jong qui se laisse enchalaer l Mais contre ua enuemi qui souvent est aimable Paut-il faire à toute beure une guerre implacable? Un seul moment de paix mc read-il criminel? Et le Dieu des chrétiens n'est-il pas trop cruel. Quand il veut que, pour lui renoaçant à moi-même, Pour lui, mettant ma joie à fair tout ce que j'aime, l'étouffe la nature, et, maître infortuné, Je gourmsude en tyrau ce corps qu'il m'a donné? Dans sa morale enfin trouversi-le des charmes, Quand d'appelle heureux eeux qui versent des larmes?

Ainsi parle un mortel qui combat à regret L'ine religion qu'il admire en secret. Frappé de sa grandeur, il la croit, il l'adoro : Troubbé par sa morale, d'a vent douter encore. Il repousse le Dieu dost il craita la rigueur. Achevons le triouphe en parlant à son cœur; Et, cherchant us accès dans ce cœur indocife, Chassens Timpléé de son derraier asile.

A la Religion si l'ose résister. C'est la raison du moins que je dois écouter. A la diviae loi quand je crains de souscrire. Celle de la nature a sur moi tout l'empire. Je veux choisir mon joug, et qu'entre ces deux lois Moa intérét soit luze , et décide mou choix, Sans donte qu'indulgente à aos âmes fragiles . f.a raison ue prescrit que des vertus faciles. N'allons point toutefois les chercher dans Platon . Et laissons déclamer Sénèque et Cicéroa. Ces fastueux censeurs de l'humaine faiblesse, Inspirés par l'orgueit plus que par la sagesse, Peut-étre eu leurs écrits remplis d'austérité Ont suivi la raison moins que leur vanité. Faisons parier ici des docteurs mains rigides : One les poètes seuls soient nos aimables guides. De leurs vers enchanteurs , où tout doit aous charmer La morale a'a rien qui nous doive alarmer, Cherrings-v ces devoirs oui, tous tent que pous som

Nons attachent au ciel, à nous, à tous les hommes.

De Jupiter partont l'homme est environné.

- » Rendons tout à celui qui nous a tout donné. » Jetons-nous dans le sein de sa honté suprême.
- » Je suis cher à mou Dieu beauconp plus qu'it mol-même. » Notre encens pourrait-il par sa stérile odeur
- . D'un Être souverain contenter la grandenr? . Du méchant qui le prie il rejette l'offrando :
- » Un cœur juste, un cœur saint, voità ce qu'il demande. » A l'un de ses côtés, la Justice debout
- . Jette sur nous sans cesse un conn d'avil qui voit tout :
- » Et, le glaive à la main demandant ses victimes, » Présente devant îni la listo de nos crimes.
- » Mais de l'autre côté , la Clémence à genoux. . Lai présentant nos pleurs , désarme son courroux.
- . Quand pour moi si souvent l'implore la ch'mence « N'en aurai-je jamais pour celui qui m'offense?
- Je plains ic malbeureux qui prétend m'outrager, » Et l'abandonne au ciel le soin de me venger.
- » Si je u'ose hair l'ennemi qui m'afflige? . Que ne dois-je donc pas à l'ami qui m'oblige?
- » Je donne à ses défauts des noms officieut.
- » Mon cour pour l'excuser me roud ingénioux, » Il m'excuse à son tour, et de mon indulgence
- » Celle qu'il a pour moi devient la récompense.
- » Ma charité s'étend sur tous ceux que je voi ; » Je suis homme ; tout homme est un ami pour moi
- » Le pauvre et l'étranger, le ciel me les envoie,
- » Et mes mains avec eux partazent avec joie
- Des biens qui pour moi seul n'étalent pas destinés Les solides trésors sont ceux qu'on e donnés.
- D'une âmo généreuse, ô volunté saprème!
- Un mortel bienfaisant approche de Dieu même l
- » L'amour de ses pareils sera toujours en lui » Des humaines vertus l'inébranlable appui,
- · Vondrait-il, alarmant ma tendresse inlouse.
- » Me faire soupçonucr la foi de mon épouse ! · O crime, qui des lois crains partout la rigneur.
- » A tes premiers attraits il a fermé son cœur.
- · Qui nouvrit en secret un désir téméraire.
- Même dans un corps pur porte une âme adultère.
- « La pudeur est le dou le plus rare des cieux : » Fieur brillante, l'amour des hommes et des dieux,
- » Le plus riche ornement de la plus riche plaine, \* Tendre fleur que flétrit uno indiscrète haleine.
- » L'amour, le tendre amour, flatte en vain mes désirs ; . L'hymen, le seul hymen en permet les plaisirs.
- » Des passions sur moi je réprime l'empire. Le monde à mes regards n'offre rien que j'admire.
- » Libre d'ambition , de soins débarrassé ,
- » Ja me plais dons le rang où le ciel m'a placé;
- . Et. pauvre sans regret, ou riche sans attache.

- · L'avarice jamais au sommeil ne m'arrache. » Je ne vais point, des grands esclave fastueux, » Les fatiguer de mol, ni me fatiguer d'eux.
  - a Fany houseurs, value travaux, vrais enfant one your êtes.
  - » Que de vide, 6 mortels, dans tont ce que rous faites ! » Dégoûté justement de tout ce que je voi.
  - . Je me hâte de vivre, et de vivre avec mol.
  - » Je demande et salsis avec un cœur avide
  - » Ces momens que m'éclaire un suleil si rapide : . Dons à peine obtenus qu'ils nons sont emportés ,
  - » Momens que nous perdons, et qui nous sout comptés !
  - \* L'estime des mortels flatte peu mon envie. . l'évite leurs regards et leur cache ma vie.
  - » Que mes jours, pleins de calme at de séréuité. « Coulent dans le silence et dans l'obscurité :
  - « Ce jour même des mieus est le dernier peut-être : » Trop connu de la terre, on meurt sans se connaître ;
  - » Je l'attends cette mort sans crainte ni désir :
  - » Je ne puis l'avaucer, je ne puis la choisir. » L'exemple des Catons est trop facile à suivre.
  - » Lâche gul vent mourir, courageux qui peut vivre ! » Demeurous dans le poste où le ciel nous a mis .
  - » Et, s'il nous en rappelle, à ses ordres sonnis,
  - » Partons, Heureux alors qui , tournant en arrière Un regard sur les pas de toute sa carrièce,
  - » Sur tant de jours passés, qu'il se rend tous présens, Quelque nombreux qu'ils soient, les voit tous innocens.
  - Quel doux contentement goûte une âme ravie! . Ah! c'est jouir deux fois du plaisir de la vie, »

Voità donc cette loi si pleine de douceura, Cette ronte où j'ai cru marcher parmi les fleurs!

Quoi, le tronvo partout la morale cruelle l

Catulle m'y ramène, Horace m'y rappelle,

Tibulle m'en réveille un triste souvenir, Lorsone de sa Délie il croit m'entretenir

La règle de mes mœurs, cette loi si rigide,

Est écrite partout, et même dans Ovide. Oui, c'est dans ces écrits dunt j'étais amoureux

One la raison m'impose un joug si rigoureux. Oue m'ordonne de plus, à quel joug plus pénible

Me condamne le Dieu qu'on m'a peint si terrible? Mon choix n'est plus douteux, je ne balance pas,

Eh quoi! de la vertu respectant les appas . L'amour de mon bouhear me pressait de la suivro ! Doux, chaste, bienfaisant, pour moi seul j'allais vivre.

O grand Dieu, sans changer j'obéis à ta loi! Doux, chaste, bienfaisant, je vais vivre pour toi.

Loin d'y perdre, Seignour, J'y gagne l'assuranco De tant de biens promis à mon obéissance,

One dis-ie? La verto qui ur'avait euchanté , Sans toi que m'eût servi de chérir sa beauté?

De ses attraits, hélas! admirateur stérile,

J'aurais poussé vers elle un soupir inutile!

Je déteste ces jeux d'où Caton se retire ,

En méprisant Coton qui veut que la l'admire.

Option I house on cells, quivren; librion, want le jour heures, de la Religion ?
Les sages donn berns mours diensetical vers makine.
Les sages donn le rens mours diensetical vers makine.
Legislacer input, il en groutil te cours.
Legislacer input, il en groutil en groutil en fortier.
Legislacer input, il en groutil en groutil en fortier.
Legislacer input, il en groutil en fortier input, il e

De l'humaine vertu reconaissant l'écneil; Quand l'homme virt qu'a lui, tout l'homme est à t'orgueil; Il n'aime que lui seul : dans ce désordre eutrême Il faut pour le quérir l'arracher à lui-même. Mais qui pourra porter ce grand coup dans son cœur? De la Religion te charme est son vainqueur. Elle seule a détruit le plus grand des obsisteles : Reconaissons aussi le plus grand des obsisteles :

Le cœur n'est iamais vide : un amour effacé. Par un nouvel amour est tonjours remplacé; Et tout objet qu'efface un objet plus aimable, Sitôt qu'il est chassé, nous paraît haissable. L'homme a'aimait ; Dieu vient, il nous dit : «Aimez-me » Aimez-yous : l'amour seul compreud toute ma loi, » Nouveau commandement. Le maître qui le donne Atlume dans les cœurs cet amour qu'il ordonne, L'homme se sent brûler d'une ardeur qui loi plait. Plein du Dieu qui l'enchante, anssitôt Il se hait. Tout en lui jusqu'alors lul parut admirable : Tout en lui maintenant lui paraît méprisable, Il s'abaisse : du sein de son humilité, Sort un homme nouveau qu'u fait la Charité; Et ce n'est plus pour lui, mais pour son Dieu qu'il s'aime ; Il se réconcilie alurs avec lui-même. Sitôt que par l'amour l'ordre înt rétabli , Des plus grandes vertus l'univers fut rempli. Et qu'est-ce que l'amour tronverait de pénible ? Les supplices , la mort , n'ont rien qui soit terrible : D'innombrables martyrs se hâteut d'y courir. Dieu ue veut plus de sang : amoureux de souffrir Les saints a'arment contre eux de rigueurs salutaires ; Les déserts sont peuplés d'exilés volontaires. Qui, toujours innocens, se punissent toujours;

A la viguisité l'un consacre ess jours: Le crops à "ju fai despire, et l'inice toute pure Impose pour Jamais siènece à la nature. Deux corres tendres quivait la mais qui les a faits Godtere dinns leurs plablés nue lemvocnte paix, 23 leur chaîne et pour est unus siaisme que chère. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père. Le pauvre et l'exphelin dans le riche out un père.

A est train de datant reromanhous lo riuis Que, Petiler a la Pris. Damost seul in produito. La celte aus anome ri est qu'un activir humange : L'homorer qu'un de libre in hairer point de perstage : Set immple sous non course . Quel errae, direvous, . Dat innée ce manur qu'i estige de nour . Dat innée ce manur qu'i estige de nour . Tout reune de l'ouis pet de de l'entre de l'entre . Tout reune de l'ouis pet de l'entre le dévore . Que alore e dylet un mer pommalé i recent à l' Le teux de l'anome est de n'en paint avoir . Le feux de l'anome est de n'en paint avoir . Le feux de l'anome est de n'en paint avoir . Le feux de l'entre de dans l'anome est de n'en paint avoir . Le feux de l'anome est de n'en paint avoir . Le feux de l'anome est de n'en paint avoir . Le feux de l'entre de l'anome est de n'en paint avoir . Le feux de l'entre de l'entre l'entre . Le feux de l'entre de l'entre l'entre . Le feux de l'entre de l'entre l'entre . Le le leux de l'entre que l'entre . Le leux entre l'enque n'entre . Le leux entre l'enque . Le leux entre l'e

Lagrandera, è mon Divel L'est passe qui al rechante,
El jamaic des trésors la soft ne me tourmente.
Mu seute ambition est d'être tout à toi;
Mon plabler, ma grandeur, ma rithenee, est ta tol,
le ne soupire point après la renommée.
Qu'incomme can morries, en clost renfermée.
Ma ploire n'ait jamaic que les yees pour Vinniens.
C'est en toi que je trouve un reyon dann sers oissis.
Ta me utens lien du jour dans cette mist produnée;
Am milles d'innées rit une rennée tout le mandée.

» Les hommes valmement m'offririent tous leurs hiera; Les hommes ne pourrieitet me équire des tiens, « Ceur qui ne triaient pars, ta loi leur fait entendre « Ou neur matheur-tes plue grands in doivent ions s'attendre, « O menne, non Dien, qui ne peut m'alterndre, » O menne, non Dien, qui ne peut m'alterndre, » Le plus grand des matheurs est de ne point c'almer, « Queta croit dannes maintensit à mé deritière heure, » Et que, les yeux sur toi, je l'embrause ei je meure, » Cet dans ces vist it sumports que n'exprime l'amour.

Itèlas! ce feu ilivin s'éteint de jour eu jour : A peine il jette encore de languissantes fiammes! L'amour meur dans les ceurs, et la fol dans les âmes, Qu'étes-rous devenus, heaux siècles, jours unissans, Temps heureux de l'Égite, 6 jours ai florissans? Et vous, prenders chrétiens, 6 mortels admirables! Sommes nous anjourd'hui vos enfans véritables? Vous n'aviez qu'un trésor et qu'un cœur entre vous; Et sous la même lei nous nous haissons tous, Halue affreuse, ou plutôt impitovable raze. Quand, par elle aveuglés, nous croyons rendre hommage An Dieu qui ne prescrit qu'amone et que pardon! Dien de paix, que de sang a coulé sous ton nom! N'ont-ils Jamais marché que sous tou oriffomme? Imprimajent-ils aussi ton image en leur âme. Tous ces héres croisés , qui il latideles mains Ne voctaient, disment-ils, qu'arracher les lieux saiots? Leurs crimes out souvent fait rémir l'infidèle. En condamnant leurs mœurs, vantous du moins leur zèle; Mais détestons tonjours celui qui parmi nons De tant d'affreux combats alluma le courroux. Onels barbares docteurs avaient ou nous augrendie Qu'en soutenant un dogme, il fant pour le défendre, Armés du fer, saisis d'un saint emportement. Dans un cœur obstiné plonger son argument?

A la fin de mes chants je me hate d'atteindre . Et si je ne sentais ma voix prête à s'éteindre, Vous me verriez peut-être attaquer vos erreurs. Vous qui, de l'hérésie épousant les faceurs, Enfans du même Dieu, pés de la même mère, Suivez un étendard au nôtre si contraire. Unis tous autrefois, maintenant écartés, Qui l'a voulu? C'est vous qui nous avez quittés. Vos pères ont été les frères de ous pères, Yous le savez : pourquoi n'étes-yous plus nos frères? Avez-vous pour toujours rompu des nœuds si chers? Accourez, accourez ; nos bras vous sont ouverts. De connables aleux déplorables victimes. lls vous out égarés : vos erreurs sout leurs crimes, Revenez au ilrapeau qu'ils ont aliandonné : Pac le père commun tout sera pacdonné. Songez, songez que même à nos ainés perfides, Aux restes odieux de ses fils parricides. Ce Dieu tast outragé doit pardonner un jour : Contre toute espérance, espérons leur retour,

Oal, le nom de Jarob n'viciliant sa tendreuse; la repugleria son audique promesee, Il n'a point ápsisé pour eux tout son tréce; L'arbe long-temps séché doit refauré neuer, ils sont prélits les jours on par des pleurs sincères L'embat efficers l'opportier de ses piece. Trembons à notre tour : Ils sont acual prédits Les jours où l'on vers tous son ceurs refoulis; Ce temps fatal appreche. O l'ens salutaires, Veus captives conte quelques l'anse valgires; Mais un subliuse esprit vous herre hautement, Et e vanue aujourchiu le pener Himement. Porte jusqu'au tombeau sa noble inquinênde. Tout était adoré data le sécle paien; Par un excès contraire ou n'adore plus rien. Il faut qu'en tous ses polots l'oracle s'accomplisse ; Il faut que par degrés la foi toude et périsse , Jusqu'au terrible jour tant de fois annoncé , Ce jour dont l'autvers fut toujours menacé ; Jour de misériorde , siusi que de vengeance.

Il ploute, il en fait gloire, et, sans inquiét

Dijáj per toro le voir; J'en frimis par avance! Dijáj Parientis des mora magir les fost trouble; Dijáj voi pilár les astres chranke; Le fet vengeur albame, et le son des trompetes va révoller les muris dats leurs sombres retuites, le gour est le rient de loy sons de l'autres. Le gour est le rient de loy sons de l'autres. Le gour est le rient de loy sons de l'autres. Et pouc en sépare les saints, son béritage, De sa religion vient consumer l'ouvrage. La terre, le saint, le temps, tout va périr, Et de l'éternité les portes sont souvrir,

Elles s'ouvreut : le Dieu si long-temps invisible S'avance , précédé de sa ploice terrible : Entouré du tunnerre , au milieu des éclairs . Son trône étincelant s'élève dans les airs. Le grand rideou se tire, et ce Dicu vient en maltre. Malheureux qui pour lors commence à le connaître l Ses anges ont partout fait entendre leur voix; Et, sortant de la poudre une secunde fois. Le genre humain tremblant, sans anoui, sans refuge. Ne voit plus de grandeur que celle de son juge, Ebloui des rayons dont il se sent percer. L'impie avec horveur voudralt les renousser. Il n'est plus temps : il voit la gloire qui l'opprime . Et tombe enseveli dans l'éternel abline . Lieu de larmes, de cris et de rugissemens, Dans ce séjour affreux quels seront vos tourmens Infidèles Chritiens, cœurs durs, âmes ingrates, Quand, malgré leurs vertus, les Titus, les Socrates, (Hélas, jamais du ciel ils n'ont connu les dons!) Y sont précipités ainsi que les Catons l Lorsque le Bonze étale en vaiu sa nénitence ; Quand le pâle Bramine, après tant d'abstinence, Apprend que, coutre soi bizarrement cruel, Il ne fit qu'avancer son supplice éternel! De sa chute surpris le Musulman regrette Le Paradis charmant promis par son prophète, Et, loin des voluptés qu'attendait son erreur, Ne trouve devant lui que la rage et l'horreur. Le vrai Chrétien lui seul ne voit rien qui l'étonne , Et sur ce tribunal que la fondre environne Il voit le même Dieu qu'il a cru sans le voir.

L'objet de son amour, la fin de son espoir, Mais il n'a plus besoin de foi ni d'espérance : L'n éternel amour en est la récompense.

SAINVE RELIGION, qu'à la grandeur offerts
Juequ'à ce dérnier jour paissent durer mes vers!
Dane Muse cologiours compagne de 12 glaire,
Autant que tu vivras fais vivre la mémoire.
La sienne L. Qu'i-lej dit (P où vais-je m'égare?
Dans un cœur tout à tol l'orgueil veut-il entre?
Sois de tous mes désirs la règle et l'Interprète,
Et que ta seule gloire occupe tou poite!

#### ODES NACRÉES.

#### ODE TIRÉE DU PSAUME 25.

La terre est an Seigneur; les fleuves et les mers, Les fruits, les animent, les astres, l'univers, Tont est son bien et son ouvrage. Qui de vous done, mortels, porcera le marge Où ce maître terrible a voults se racher? Et mand vous n'étes que poussière.

Du lieu soint que remplit l'éclat de sa lumière Qui de vous pourra s'approcher? Celui dont la langue sincère.

Toujours d'accord avec son cœur, N'a jamais su tromper son frère : Mortels, voilà celui qui verra le Seigneur. C'est maintenant que l'innocence

Reçoit de lui sa récompense. Le Juste maintenant peut parulire à ses yeux : Tout obstacle est levé , loute dette aboile Par celui qui réroncilie La terre avec les cieux.

Onvrez-vous, portes éterneiles, Portes que si long-temps un arrêt rigoureux Fermait aux malheureux; Ouvrez-vous, portes éternelles;

Le Roi de gloire arrive, ouvrez-rous anjourd'hui. Et vous, esprits divins, légions immortelles, Accourez an-devant de lui. Onvrez-vous, portes éternelles: Le Roi de gloire arrive, ouvrez-vous aujourd'hoi.

Anges, vous demandez quel est ce Roi de gloire? Celui qui , triomphant après tant de combots, Enchaine à son char de victoire La Mort et le Péché qu'a terrassés son brad. Ourrea-vous, portes éternelles : Le Roi de gloire arrive, ouvrez-tous aujourd'hui ; Et vous, esprits divins, légions lamortelles , Accoorez au-deumt de lai.

Quel est ce Rol puissant? densandes-robs encore. Cétul que l'univers adore, Et cétul qui du ciel apaise le courrout : Les portes désormais n'en seront plos fermées. Ouvrez : le Rol de gloire est le Dieu des armées : Troupes à l'anges, prosternet-rous.

#### ODE TIRÉE DU PSAUME SI.

Juges, ouvrez les yenx; tremblez, dieux de la terre, Le Dien du ciel arrive armé de son tonnerre : Nos soupirs vers lui sont montés.

Ce Dieu prété l'oreille à tous tant que nous sommes ; Ce Dieu juge à son tour ceux qui jugent les hommes ; Il vient, il vons parle : écoutez.

Serez-vous donc toujours vendus à l'injustice?
 De votre ambition et de votre avarice
 Quand faut-il espérer la fin ?

 Que fait auprès de vous ce riche méprisable?

Pourquoi n'y vois-je point l'indigent qu'il necable?
 Jugez le pouvre et l'orphelia.
 En quoi! l'humble soupire, et vous étes tranquilles ;

Quoi! de vos tribunaux, ses plus sacrés asiles.
 L'innocent ne peut approcher!
 S'il gémit sous les mains du mérinant qui l'opprime.

S'I y périt, sa mort deviendra votre crime :
 Cest à vous de l'en arracher, =
Oue hi répondront-ils ? Hélas! pour lui répondre.

One dis-je? pour l'entendre, et se sentir confondre, Leurs esprits sout trop avenglés. Ils se taisent : ô hoste, ô stapide ignorance! O terre, désormais tu n'as plus d'espérance: Tes fondemens sont ébranlés!

Vous que j'ai nommés dieux, reutrez dans la poussière. En vain celul qui craint votre poissance altière Vous porte son encess flatteur: An tombeau, comme lui, vous derez tous descendre,

An tombeau, comme les, voos devez tous descendre La mort réunira dans une même cendre Et l'idole et l'adorateur. Et toi qui vois les maux que souffre l'innocence, Lève-toi dosc. Seigneur, prends eu main sa défeuse;

Elle attend son secours de toi: Ta présence peut seule adoucir son martyre ; Nous sommes tes sujets, la terre est ton empire : Viens toi-même y donner la loi.

#### ODE TIRÉE DU PSAUME 85.

Que la demoure où tu résides, Dieu puissant, a d'attraks pour moi ; Et que mei transport sont rapides Quand unn ceur s'élève vers toi! Mou Jone tombe en défaillance. Que ma fianame a de violence! Mou Dian, que mon zèce est fevrent! Oui, tout péte de robjet que j'ame, Mou ceur se trouble, et us clair même Tressaille au mou de Dieu vivant.

Dans les déserts, la tourtercile Loin du chasseur va se cacher, Et trouve ma sile pour elle Dans le sein de quelque rochter. Loin du moude où tout me désole, C'est à ton temple que je vole; Et dans l'mahre de ce saint lien Toujours caché, toujours trampulle, Tes autels seront mon asile, Mon Roi, mos fejemer et mon Dieu.

Tandis que ta sainte assemblée y forme des concerts charmans , Notre aride et sombre vallée Betentit de gémissemens , Que la carrière set longue et rude! De tristes et de lassinade Que de vos greurs shattus! Mals celui que ta main sondère De verius en vertus s'élère Jusqu'à la somere des vertus,

C'est à toi-même qu'il arrive Sur les ailes de son amour. Quand mon âme ici-has captive Le saivra-t-eile en ce séjour? Hélas! de loin je le contemple. Un seul jour passé dans tou temple Est bien plus cher à mes désirs. Qu'une longue suite d'années, 1 Aur co

Aux yeux du monde fortunées, Ou'un siècle entier de ses plaisirs!

A la porte du sanctuaire N'être admis qu'au dernier des rangs, Est un honneur que je préfère A toutes les farcurs des grands, Chez eux bailitent les caprices, Les trahisons, les injustices ; Mais dans la maison du Seigneur liten de souillé n'oue puraître : La sainte majesté du maître En fail le temple du bouheur.

Qu'un comi touché de les promesses Touvre de charmes dans la loi. O Dieu prodigue en les largesses, Heureux qui n'espère qu'en toi? Si nous marchous dans l'innocence. Nous recertous ta récompense; Et nous ne serons point jaloux Qu'orici de nos mêmes couronnes Les pécheurs à qui to pardonnes Près de tols h'illent uvec nous.

# L'OUVRAGE DES SIX JOURS.

H 66 6"

L'Éternel va sortir d'un éternel silence : Il veut créer le moude ; il l'a voulu toujours, Rien ne commence en lui ; hors de lui tout commeuce, Et le temps, et les jours.

Les cieux ne sont encor qu'une masse imparfaite; La terre un sombre amas de principes confus. Que la lumière soit. Il l'a dit : elle est faite, Et le chans n'est plus.

O jour, premier des jours, où naquit la lumière, Brillant écoulement de la Divinité, Ruisseau pur, qui répands sur la nature entière La vie et la beauté!

C'est à toi, vrai rayon, sainte et céleste flaume Éternelle clarté, que j'adresse mes vœux. Lumière de lumière, éclaire de mon âm Le chaos ténébreux.

Soumettez-vous, mortels : que votre foi détruise Ces mondes qu'à son gré bûtit votre raison ; Et ne rougissez pas de quitter pour Moise Descartes et Newton.

Quel speciacle pompeny! Quelle magnificence, Quand les ears, tout à coup s'élevant dans les airs, Forment, en s'étendant comme une volte lemmense Dont les ciecs vant converts.

Qui la soutient? Celui qui sor nous peot auspendre Ces nombreux amas d'eau de nos mers attirés; Celui qui les enlère, et qui les fait descendre Dans nos chames altérés.

Qu'il nous aime béen plus, quand sa grâce féconde De sa prodigue main descend au foud du cœur, L'arrose, l'amolit, le pénètre, l'inonde, Le remplit de vigueur!

Heureux qui dans sa soif est abreuvé par elle! Heureux qui peut paiser un torreut précieux Dont l'onde qui retourne à sa source éternelle Rejaillit jusqu'aux cieux!

Mais les flots cependant couvraient la face entière De séjour dont nos biens deviendront l'ornement; Et la mer à grand bruit roulait sur la ponssière De l'aride étément.

Il est temps que d'un lit la prison la resserre. Un vaste abline s'ouvre, elle en muriuure en vain. Dieu lui parle : elle fuit, elle y tombe; et la terre Fait naraltre son sein.

Tu l'embellis partout, 6 verdure naissagte : Herbes, fruits, plautes, fleurs, arbres, vous croissez tot Ah! d'heureux habitans une race innocente L'ornerait mieux que vous!

Aujourd'hui condamné à nourrir un coupable,

Cette terre en gémit, et demande en secret Qu'on la délivre enún du fardeao méprisable Qu'elle porte à regret.

Toi que de la nature on appelle le père , La lumière et les fruits déjà t'out précédé. Pourquoi ne viens-tu pas? Célul qui oous éclaire Ne t'a point demandé.

Que sa grandeur éclate en brillans caractères ! Pour l'annoucer encore il t'appelle à ton tour. Viens répondre partout tes rayons salutaires ; Viens présider au jour.

To parais , û soleii l ta gloire iucomparable Lface le flambeau qui préside à la nuit. D'étoiles devant toi quelle armée ianombrable Se dissipe et s'enfuit!

Ainsi, près des clartés, grand Dieu, que tu révèles, Qu'est-ce que ma raisou dans son jour le plus beau ? Malheureox qui se fie aux faibles étincelles De ce pâle fambeau!

Tandis qu'enfans des eanx, les poissons en silence Vont partager entre eux les fleuves et les mers; Enfant des eaux, comme eux, l'oiseau chante et s'élance Dans l'empire des airs.

D'une vitesse égale, à l'instant se répandent Des liquides états les citnyens ocoreact, Également cooduits par des rames qui fendent Ou les airs, oc les caux.

O terre, enfante aussi ta famille admirable. Ramper, marchez, courez, naimanx, sur son seio. D'un ouvrier habile autant qu'inépuisable Remplissez le desseia.

Que son chef-d'œuvre eofto se hâte de paraltre. Oni, Seigneur, il est temps d'accomplir ton projet. Pourquei délibérer? L'univers veut un maître, Ta grandeur un sojet.

Ta pétris une boue, et tu souffles sur elle. L'homme en sort : sur son front ta main grave tes traits. Puisse, hélas, sur ce front, une image si belle Ne ablièrer jamais!

Tn vas done l'établir roi de la terre entière : Qu'll règne, tu le veux ; mais qu'il règne après toi. Pourrait-il coblier, si près de sa poussière, "Celui qui l'a fait roi?

Tout est fini : tu vois d'un œil de complaisance Tant d'ères différens que tu voulus créer, Ce brillant onivers, l'œuvre de ta poissance,

Tu dalgnes l'agréer.

O spectacle à tes yeux plus beau, plus admirable i Grand Dieu, lorsque ton fils viendra t'offrir un jour Cet univers lavé dans sou sang adorable,

L'œuvre de son amour!

## ODE TIRÉE D'ISAIE,

OBE TIREE S ISAIE,

CANTIQUE DES JUIPS, A LEUR DÉLIVRANCE DE SASYLONE,

Comment est disparu ce maître impitoyable , Et comment du tribut dont nous fûmes chargés

Sommes-nous soulagés?
Le Seigneur a brisé le sceptre redoutable
Dont le poids accablait les bumains languissans;
Le sceptre qui frappa d'une plaie incurable
Les peuples gémissans,

Nos cris sont apaisés, la terre est en silence, Le Seigneur a doupté ta barbare insolence, O fier et rigoureux tyran !

Les cèdres mêmes du Liban Se réjouissent de ta perte :

B est mort, disent-ils, et l'on ne verra plus
 La montagne couverte
 Des restes de nos trones par le fer abattus, »

Roi cruel, ton aspect fit trembler les lieux sombres : Tont l'enfer se troubla, les plus superbes ombres Coururent pour te voir :

Les rois des nations, descendant de leur trône, T'allèrent recevoir,

Toi-même, dirent-ils, ô roi de Babylone,
 Toi-même, comme nous, te voilà donc percé!

Sur la poussière renversé,

» Des vers tu devieus la pâture; » Et ton lit est la fange impare!

· Comment es tu tombé des cieux,

Comment es tu tombé des cieux,
 Astre brillant, fils de l'Anrore?

Puissant roi, prince audacleux,
 La terre anjourd'hui te dévore.

» Comment es-tn tombé des cieux,

» Astre brillant, fils de l'Aurore?»

Dans ton cœur tu disais : « A Dieu même pareil, » J'établirai mon trône su dessus du soleil ; » Et près de l'aquilon , sur la montagne sainté ,

J'irai m'asseoir sans crainte;
 A mes pieds trembleront les humains éperdus, »
 Tu le disais, et tu n'es plus!

Les passans qui verront ten cadavre paraître, Diront, en se haissant, pour te mieux reconnaître : « Est-ce là ce mortet, l'effroi de l'univers, Par qui tant de caplifs sonpiraient dans les fers;
 Ce mortel dont le bras détruisit tant de villes;

» Sous qui les champs les plus fertiles
 » Devenaient d'arides déserts?

Tous les rois de la terre ont de la sépulture Obtenu le dernier bonneur; Tol seul, priré de ce bonbeur,

En tous lieux rejeté, l'horrenr de la nature, Homicide d'un penple à tes soins confié, De ce peuple aujourd'hui tu te vois oublié.

Qu'on prépare à la mort ses enfans misérables : La race des méchans en subsistera pas; Conrez à tous ses fils annoncer le trépas ; Qu'ils périssent : l'auteur de leurs jours déplorables Les a remplisé es on insquien. Frapper, faires sortir de leurs veines compables Tout le malbeureau sang dont lis ont bérité.

### LES VERTUS CHRÉTIENWES.

onr.

Tol qui possòdes la puissance, La grandeur et la majeasé; Tol qui tiens sous ta dépendance Notre orgaellieuse volonté, O roi des rois, maître des maitres, Erre par qui sont tous les étres, Centre et lomière des esprits, De tol seul nos vertus descendent, Et de ta source ser épandent Sar les hommes que ta chéris.

Dans Horreur d'une nait si noire, Qui peut vers toit marcher sans toi ? C'est toi qui m'ordonnes de croire, C'est toi qui me donnes ia foi. Dans son madere ascrifige; Quand l'imple à toute beure assiège Mon cœur fidde à le servir, Je sals sur qui je me repose, Et dans quelles mins je depose Le trésor qu'on vout me ratir.

Sur nous que de vapeurs funèbres A vomi l'ablme infernal! De la puissance des ténèbres Est-ce lei le moment fatal? Que de colounes renversées! Que de lumières éclipsées!

Quel mage vient nons courrir!

Non, mon espoir ne peut a'étridre;

La tempête n'est point à craindre

Quand le vaiscean ne peut périr.

L'homme promet : frivole attente, Le mensonge marche sprès lui! Malbeur à la main imprudente Qui d'un roscan fait son appail. Mais Dien soudent celni qui l'aime. Pen crois tou oracte suprème, Grand Disel ! un ne trompes jamais. Th parles, ta parole est stable : Mon espérance inétranible Attend tout ce que tu promets.

Quels scrimens nous fait ta tendresse, Et que de gages inouls!

Cen est trop: sidr de ta promesse, La s'auplère plais, je jonis.

Mon amour me donne des siles; Et væn tes claufés éternelles Par lui je me sens emporté: Oui, je vole junqu'i tu gloire: Dejà jy sais et je crois bohre Au torcrest de ta volapté.

Ici bas, compagne fiélée De l'Espérance au front serein, La Charité marche svec elle, Et la Fol leur donne la main. Liens sarcis, nœuds adorables Qui les rendent inséparables, Et que Dieu seul peut désunir : Le temps d'espérer et de croître Finit su grand jour de sa gloire; Le temps d'inser se peut fuir.

Oui, in seres toujours la même, Et tou temps ent l'éternité, Divine ardear, verte suprême, Inaldictable Charité. Si toujours tou des nons anime, Maigré la mait qui nous opprime, L'andré le poids de nos corps ; Quand l'objet dout un nous enflammo Sams voite éclairera nos limés, Qu'il raillamest aes transports l

Quand brillera-t-il sur nos têtes Ce jour si cher à notre espoir, Ce grand jour que tu nous apprêtes, Sour qui n'aura jumais de soir? Que sa lumière sera pure! Nous n'es pourons dans la nature Trouver que d'imparfaits crayons : Ce soleil n'a rieu qui l'égale, Quoiqu'en hout des cieux il étale La pompe de tant de rayons.

Sur cette terre infortunée, Quel temps cruel et ténéferent ! O détentable étatione; Journ pétallère et ripourrent ! Mais si mons semons dans les ternes ; Que la récolte nurs de charmes Au sein de l'éternel séjour ; Et quel prin heureure de nos peines ; Quand nous entrerons les mains ploine! Des fruits qu'arre produis l'amour bes fruits qu'arre produis l'amour les fruits qu'arre produis l'amour les fruits qu'arrent de la contract de la co

Fais-les, Seigneur, germer et croître Dans nos cœurs épris de la loi. A tes yeux noss pourrous paraître, Si tu nous reuds dignes de tol. Les vertires que la moss clemandes . La moisson que tu nous clemandes . C'est de 101 que nous l'attendons. Le travail est notre partinge; Mais le succès est ton ouvrage, Et nos richeves sont les dons.

## LES LARMES DE LA PÉNITENCE.

one.

Grâce, grâce, suspends l'arrêt de tes vengeances, Et détourne un moment tes regards irrités. Papéché, mais je pleure: oppone à mes ofienses, Oppose à leur grandeur celle de tes houtés.

Je sais tous mes forfaits, J'en connais l'étendue ; En tous lieux, à toute beure ils parient contre moi ; Par tant d'occusateurs mon time confondue Ne prétend pas contre eux disputer devant toi.

Tu m'avais par la main conduit ilés ma naissance; Sur ma faiblease en vain je vondrais m'excase; Tu m'avais fait, Seigmenr, godter ta convaissance; Mais, héha i de tes dons je u'ni fait qu'abpser.

De tant d'iniquités la foule m'environne; Fils lograt, cour peride, en prole à mes remords, La terreur me saisit; je frémis, je frissonne; Pilte et les yeux éteins, je descends chez les morts, Ma voix sort du tombéau ; c'est du foud de l'abime Que j'élère vers toi mes douloureux access : Fais monter jusqu'aux picels de tou trône sublime Cette mourante voix et ces cris languiseans.

O mou Dieu... Quoi! ce nom, je le pronence encore? Non, non, je t'ai perdu, j'ai cresé de t'aimer. O juge qu'en tremblant je supplie et j'adore! Grand Dieu, d'un nom plus doux je n'ous te nommer.

Dans le gémissement, l'amertume et les hemes, Je repasse des jours perdus dans les plaisirs; Et voilt tout le fruit de ces jours pleins de charmes: Un souvenir affreux, la bonte et les soupirs,

Ces soupirs devant toi sont ma seule défense : Par eux un criminel espère l'attendrir ; N'as-tn pas en effet un trésor de clémeoce? Dieu de miséricorde, il est temps de l'ouvrir.

Où fuir, où me cacher, trembiante créature, Si tu viens en conrroux pour compter avec moi? Que dis-je? Être infini, ta grandeur me rassure, Tron beureux de n'avoir à comoter ou avec tol!

Près d'une majesté si terribte et si sainte . Que suis-je? Un vii roseau : voudrais-tu le briser? Héias! si du flambeau la ciarté a'est éteinte , La mèche fume encor, voudrais-tu l'évraser?

Que l'homme soit pour l'homme un juge inexorable : Où l'esclave aurait-il appris à pardonner ? C'est la gloire du maître : absoudre le coupable N'appartient qu'à celul qui peut le condamner.

Tu le peux; mais souvent tu veux qu'il te désarme; il te fait violence; il devient tou vainqueur. Le combat u'est pas long : il ne faut qu'une larme : One de crimes efface une larme du cour! Jamais de toi, grand Dieu, tu nous l'as dit toi-même, Un cœur humble et contrit ne sera méprisé. Voilà le mien: regarde, et reconnais qu'il t'aime; il est digne de toi: la donieur l'a brisé.

Si tu le ranimais de sa première flamme, Qu'il reprendrait hientôt sa joie et sa vigueur i Mais non, fais plus pour moi : renouvelle moe âme, Et dairne dans mon sein erfer un nouveau courc.

De mes forfaits alors je te ferai justice, Et ma reconnaissance armera ma rigueur. Tu peux me confier le soin de mon supplice: Je serai contre moi mon juze et ton veogrur.

Le châtimeot au crime est toujours nécessaire; Ma grâce est à ce priv, il fant la mériter. Je te dois, je le sais, je te veuv suisfaire; Donne-moi seulement le temps de m'acquitter,

Ah! plus beureux celui que tu frappes en père! Il consait ton amour par ta sévérité. Ici bas, quels que solent les coups de ta colère, L'enfant que tu punis n'est pas déshérité.

Coupe, brûle ce corps, prends pitié de mon ûme; Frappe, fais-moi payer tout ce que je te doi. Arme-toi, dans le temps, du fer et de la flamme. Mais dans l'éternité, Seigneur, épargne-moi.

Quand J'aurais à tes lois obéi dès l'enfance, Criminei en naissant, je no dois que pleurer, Pour retourner à toi la route est la souffrance : Loi triste, route affreuse... entrons sans murmarer,

De la main de ton fils je reçois le calice; Mais je frémis, je seas ma main prête à trembler, De ce trouble honteux mon cœur est-il complice? Suis-le le criminel? voudrals-le recuter?

# LEFRANC DE POMPIGNAN.

# POÉSIES SACRÉES.

ODES.

OBL

ODE.

PERUNGAT DETS.

Dieu se leve : tombez, roi, temple, autel, idole; Au feu de ses regards, au son de sa parole, Les Philistins ont fui.

Tel le vent dans les airs chasse au loin la funée; Tel un brasier ardent voit la cire enflammée Bouillonner-devant lai.

> Chantez voi saintes conquétes, Jaraël, dans vos festins, Offires d'innocentes fêtes A l'auteur de vos destins. Jonchez de fieurs son passage, Votre gloire est son ouvrage, El le Seigneur est son nom. Son bras venge vos alarmes Dans le sang el dans les larmes

Des familles d'Ascalon.

Ils n'ont pu souteur sa face étincelante;
Du timide orphélin, de la veuve tremblante
il protége les droits.

Du fond du sanctuaire il nous parle à toute heure;
Il aime à rassembler dans la même demeure
Ceut qui suivent ses lois.

Touché du remords sincère , Il rompt les fers redoutés Qu'il forgea dans sa colère Pour ses enfans révoltés. Mais ses mains s'appesantissent Sur les peuples qui l'aigrissent Par des attentats nouveaux; Et dans des déserts arides Sur ces cœurs durs el perfides Il épaise ses fléux.

Souverain d'Israël, Dieu vengeur, Dieu suprême, Loin des rives du Nil tu conduisais toi-mémo Nos aleux effrayés.

Parmi les eaux du ciel, les éclairs et la fondre, Le mont de Sinai prêt à tomber en poudre, Chancela sous les pieds.

> De l'humide sein des nues Le pain que lu fis pieuroir, A nos tribus éperdues Rendit la vie et l'espoir. Tu veilles sur ma patrie, Comme sur as bergerie Veille un pasteur diligent; Et ta divine puissance Répand avec abondance Ses bienfais sur l'isolieses.

Sur l'abline des flots, sur l'aile des tempétes. Tes ministres sacrés étendent leurs couquêtes

Anx lieux les plus lointains.

Ton peuple bien aimé vainera toute la terre,
Et le sceptre des rois, que détrûne la guerre,

Passers deus aux mairs.

Ses moindres efforts lerrassent Ses ennemis furieux; Des périls qui le menacent Il sort toujours glorieux.

\*\*Powers and A (\*\*Inn-Proper I \*\*Inn-Xe, "mergin and ), competition, of a Monateshie. In the anti-Inno, most in the "most intitle application of the American and the American and American

consistent parties. On one or contents gas de hier is content page. Some relief of himmer ded celefment page. Some relief of himmer ded celefment page. Some relief page is the second page of a finished in the content page of the celefon page. The celefon page is page to presente stalle part, alls conventir see jour page to page to the celefon page of the celefon page the celefon page of the cel Roi de la terre et de l'onde, il éblouira le monde De sa nouvelle splendeur. Ainsi do haut des moutagnes, La oeige dans les campagnes Bépand sa vive blancheur.

O monts délicieux l 6 fertile héritage l Lieux chéris du Seigneur, vous êtes l'beurcox gage De son fidèle amour. Demeure des faux dieux, mootagnes étrangères.

Vous o'étes point l'aside où le Dieu de nos pères À fité son séjour. Sion, quelle auguste fête! Quels transports vont éclater! Jasqu'à ton superbe faite

Le char de Dieu va monter.

Il marche ao milieu des aoges
Qui célèbrent ses louanges,
Pénétrés d'uo saint effrol,
solice fut moins brillante
Sur la montagne brâlante
Où sa main grava sa loi,

Seigneur, tu veux régner au sein de nos provinces; Tu reviens entouré de peuples et de princes; Chargés de fers pesans.

L'idolètre a frémi quand il t'a vu paraitre ; Et quoiqu'il n'ose encor t'avouer pour son maître , Il t'offre des présens.

> Ce Dies si grand, si terrible, A nos voix daigne occourir. Sa booté toojours visible Se plai à nous secourir. Prodigne de récompenses, Malgré toutes oos offenses Il est lent dans sa fureur; Mais les carreaux qu'il appréte, Tôt ou tard brisent la téte De l'imple et du pécheur.

Dieu m'a dit : De Bazan pourquoi crains-tu les pléges? La mer engloutira ces tyrans sacriléges Dans soo horrible flane. Tu foulera sur pieds leurs veines déchirées ; Et les chiens tremperout leurs langues altérées

Dans les flots de leur sang. Les ennemis de sa gloire Sont vaincus de toutes parts : La pompe de sa victoire Frappe leurs derniers regards. Nos chefs enflammés de zèle Choutent la force immortelle Du Dieu qui sauva leurs jours ; Et oos filles triomphantes Mélent leurs voix éclatantes Ao sou heyant des tambours.

Bénissez le Seigneur, bénissez votre oratire, Descendans de Jacob, ruisseaux que firent naître Les sources d'israèl.

Les sources d'israel,

Vous, jeune Benjamin, vous l'espoir de nos pères,

Nephtali, Zabuloo, Juda, roi de vos frères,

Adorez l'Éternel.

Remplis , Seigneur , la proguesse Que ta fia à nos aleux ; Que les rois tieunent sans cesse Te rendre homange en ces lieux. Dompte l'animal sauvage Qui, coutre nous plein de rage , S'élance de ces marria; Pour éliete à poursule, Qu'il cherche en vais dans sa fuite Les roceux les plus épais.

Des nations de sang confuids la ligue luspie. Les envoyés d'Égypte et les rois d'Arabie Reconsaltront tes lois. Chantez le Dieu vivant, royaumes de la terre; Vous entendez ce bruit: ces éclats de tonnerre,

O ciel, ő vaste étendue, Les atributs de ton Dieu, Sur les astres, dans la nue, Sout écrits en traits de feu. Les prophètes qu'il envole, Sout les héros qu'il emplole Pour conquérir l'univers, Sa clémence vous appelle; Nations, que votre sèle

Serve le Dieu que je sers.

C'est le cri de sa voix.

BENEDIC, ANIMA MEA. BONINO.

Pranue Cill.

Inspire-moi de saints cantiques , Mon âme , béais le Seizneur. Quels concerts assez magnifiques, Quels bymnes hi rendrost bonneur? L'écla pompex de ses outrages, Depuis la naissance des ligres, Pait l'étomement des mortels. Les feux célestes le couronnent, Et les flammes qui l'environnent, Sont ses victemens éterneis.

Ainsi qu'un pavillon tissu d'or et de sole, Le vaste ann des cleux sous sa main se déploie : Il peute leurs déserts d'astres étincelans. Les eaux autour de lui demeurent suspendues; Il foule aux pieds les nues, El marche aur les veuts.

Fait-ii entendre sa parole, Lea cieux croulent, la mer gémit, La fondre part, Faquilon vole, La terre en silence frémit. Do seuil des portes éternélies. Des légious d'esprits fidèles. A sa voix s'élancent dans l'air. Un zèle dévorant les guide, Et leur essor est plus rapide. Des le (no b'élant de l'éclair.

Il combia du chaos les abimes funèbres; Il affermit la terre et chassa les ténèbres; Les eaux couvraient un loin les rochers et les monts Mais an bruit de sa voix les ondes se troublèrent,

Et sondain s'écoulèrent Dans leurs gouffres profonds.

Les bornes qu'il leur a prescrites Sauront toujours les reserrer; Son doigt a tracé les limites Où leur fureur doit expirer. La mer, dans levels de sa rage, Se roule en vain sur le rivage Qu'elle épouvante de son bruit : Un grain de sable la divise, L'onde écume, le flot se brise, Recomait son matre, et s'enfuit.

La terre ici a'clève en de hautes montagnes.
Allèurs elle s'abaisse en de vastes campagnes:
Les vallons émaillés sont remplis de ruisseaux;
Et des fieures divers l'onde fraiche et bruyante
Eteint la soil ardente.
Des raisses de l'ardente.

Des plus nombreux troupcaux.

Sur le rocher le plus sauvage, Dans les forêts, dans les déserts, Le cri des oiseaux, leur ramage Bénit le Dieu de l'univers. Sur les montagnes solitaires Il répand les eaux salutaires Des torrens cachés dans les cieux, Et dans les plaines arrosées, Il fait par d'utiles rosées Germer des fraits délicieux.

Les troupeaux dans les prés vont chereher leur pâture. L'homme dans les sillons cueille sa nourriture, L'obvier l'enrichit des flots de sa liqueur; Le pampre coloré fait couler sur sa table Ce pertar délectable.

Ce nectar délectable, Charme et soutien du cœur.

Le souverain de la naître A prévenu tous nos besoins , Et la plus fuible créature Est l'objet de ses tendres soins. Il verse également la sève Et dans le chêne qui s'élère, Et dans les humbles arbrisseaux. Du cèdre voisin de la nue La cinne orgueilleuse et touffice Ser de base au nid des oiseaux.

Le dain léger, le cerf et le chevreuil agile, S'ouvrent sur les rochers une route facile, Pour eux seuls de ces bois Dien forma l'épaisseur Et les trous torineux de ce gravier aride. Pour l'animal timide

Qui nourrit le chasseur.

Le globe éclatant qui dann l'ombre Roule an sein des cienx écilés, Brilla pour nous marquer le nombre Des ans, des mois renouvelés. L'estre de jour dès sa naissance. Se plaça dans le cercle immense Que Dieu lui-same avait décrit; Flédie aux lois de sa carrière. Il retire et rend la lumière Daos l'ordre qui lai fut prescrit.

La nuit vient à son tour, c'est le temps du silence. De ses autres funçeux la bête alors rédance, Et de ses cris algus étonne le pasteur. Pur leurs mugissemens les Bonceaux demandent L'aliment qu'il a attendent Des mains du Créateur.

> Mais quand l'aurore rensissante Peint les airs de ses premiers feux.

lls s'enfoucent pleins d'épouvante Dans leurs repaires énébreux, Effroi de Panimal sauvage, Du Dieu vivant brillante lunge, L'homme paralt quand le jour luit : Sous ses lois la terre est captive; Il y commande, il la cultive Jasun'au résne obscur de la nait.

Seigneur, être parfait, que tes œuvres sont belles! Tu fais servir l'accord qui les unit entre elles, Au bien de l'anivers, au bonheur des humains. Partout je vois empreint le scenu de ta sagence,

Et tu répands sans cesse Tes dons à pleines mains.

Tu faces gouffres effroyables, Noir empire des vastes mers; Leurs ablines impenérubles Sont peuplés d'inimaux divers. Tou souffle assembla les orages. Les sequilons dont les ravages, Font rèpec le uno trav les caux; Et tu dis: Ces mers déchainées Verront leurs oufes étonnées Porter d'innombrables vaisceux.

Là des monstres marins , dans leur course pesante , Ouvrent des flots énus la surface écumante , Ils semblent se jouer des vagues en courroux. Quand de l'horrible faim les tourmens tes dévorent ,

C'est toi seul qu'ils implorent;

Privés de tes regards célestes, Tous les êtres tombent détruits, Et vont mêtle leurs tristes resides. An limon qui les a produis. Mor ton souffle seul multiplie, Tu répares les coups du temps; Et la terre toujours peuplé, De sa fange renouvelée.

Dieu des jours, Dien destemps, triomphe d'âge en âge; Jouis de ta grandeur, jouis de ton ouvrage; Tu regardes la terre, elle tremble d'effroi: Tu frappes la montagne, et sa clime enflammée, Dans des flots de fumée

S'abline devant tol.

Que le jour commence à paraître , Ou qu'il s'éteigne dans les mers , Mon créateur, mon divin nostre Sera l'objet de mes concerts. Trop heureux si dans sa clémence, Il écoute avec complaisance Les chants que je forme pour lui. Fidèle à marcher dans sa vole, En lui seul je mettrai ma joie, Mon espérance et mon appai.

Bénisse le Seignenr.

Trop long-temps les pécheurs oot lassé sa justice; Que l'enfer les dévore, et que leur nom périsse; Que Dieu verse la paix dans le foud de mon cœur : Qu'il pénètre mes sens, que son aèle m'enflamme, Et qu'à lamais mon âme

SUPER FLUMINA SASYLONIS, ETC.
Prounce CXXXVI.

Captifs chez un peuple inhumain ,

Nons arrosions de pleurs les rives étrangères.

Et le souveair du Jourdain.

A l'aspect de l'Euphrate, augmentait nos misères.

Aux arbres qui couvraient les caux Nos lyres tristement demeuraient suspendues , Tandis que nos mattres nouveaux

Fatiguaient de leurs tris nos tribus éperdues.

Chantez, nous disaient ces tyrans, Les hymnes préparés pour vos fêtes publiques, Chantez, et que vos conquérans

Admirent de Sion les sublimes cantiques.

Ah! dans ces climats odieux ,

Arbitre des hamains, peut-on chanter ta gioire!

Peut-on, dans ces funestes lieux,
Des beaux jours de Sion odébrer la mémoire!

De nos aleux sacré hercenu,
Sainte Jérusalem, si jamais je t'oubile,

Si tu n'es pas Jusqu'au tombeau L'objet de mes désirs , et l'espoir de ma vie : Rebelie aux efforts de mes doigts ,

Que un lyre se talse entre mes mains glacées l Et que l'organe de ma voix Ne prête plus de sons à mes tristes pensées l

Rappelle-toi ce jour affreux, Seigneur, où d'Esail la race criminelle Contre ses frères malheureux

Animait du valoqueur la venreance cruelle.

Egergez ces peuples épars, Consommez, criaient-ils, les vengeances divines; Brûlez, abattez ces remparts,

Et de leurs fondemens dispersez les ruines. Malhour à tes peoples pervers.

Beine des nations, fille de Babylone; La foudre gronde dans les airs. Le Seigneur n'est pas loin; tremble, descends du trône.

Puissent tes nolais embrasés Eclairer de tes rois les tristes funérailles ! Et que sur la pierre écrasés,

Tes enfans de leur sang arrosent tes murailles !

Ou si de ta mémoire ils étaient effacés, Appelle tes aleux, interroge leur cendre, Du sélour de la mort leur cri te fait entendre Qu'ignorés de toi seul partout ils sont tracés,

To n'étais point encor, toi qui lui fais la enerre : Quand aux murs de Babel il divisait la terre Entre les nations qu'il séparait de lui. Mais dès-lors pour toi sent il marquait les limites Du pays fortuné d'où les races proscrites A l'aspect d'Israèl s'enfuiront aujourd'hui.

Israël qu'il aimait . Israël qui le brave . Dans les plaines du Nil n'était qu'un penple esclave. Qu'un troupeau vagabond sans guide et sans pasteur. Ses yeux l'out rencontré sur des sables arides, Dans de vastes déserts, où ces àmes perfides Osaient même insulter leur divin Créateur.

C'est là qu'il attendait ce peuple trop rebelle. C'est là que taut de fois sa boaté naternelle Par d'utiles rigueurs a vouln l'éprouver. Soulageant ses besoins en punissant ses vices, Prodigue de secours, avare de supplices, Son bras ue l'abaissait que pour mieux l'élever.

Comme un aigle au milieu de ses aiglons timides . Les couvre , les soutient de ses ailes rapides , Dans les ondes de l'air forme leur voi tremblant : Tel des fils de Jacob Dieu conduisait la trace. Encourageait leur foi , ranimait leur audace . Et portait devant eux son glaive étincelant.

Bientôt ils entreront dans ces riches asiles Où, parmi les trésors des champs les plus fertiles. Ils vivront sous un ciel de cristal et d'arur. Là des ficures de lait arrosent les campagnes, Des flots d'huile et de miel descendent des montagnes, Et la vigne y répaud son nectar le plus pur.

Par les mains du Seigneur tirés de l'indigence, Ils le méconnaîtront au sein de l'abondance, Et des dieux inconnus ils chercheront l'appui, Qu'ils redouteut du moins ses vengeauces terribles : De leur culte nouveau, de leurs fêtes borribles Le bruit tunultueux montera tusqu'à Ini.

L'idoie est sur l'autel, et les bûchers s'allument, L'encens brûle à ses pieds, et les fleurs la parfum Israël perverti consomme son forfait. Israël, que fais-tu? peuple volage, arrête, Détourne les malheura que ton crime l'apprête, Le Dieu que tu détruis est le Dieu qui t'a fait.

# CANTIOUES.

# CANTIQUE DE MOISE AVANT SA MORT.

AUDITE . CORLI . OUE LOOTOR. Deuter, cap. XXXII.

Cieux, terre, écoutez-moi : Jacob, faites silence. Que mes discours touchans, que ma sainte éloquence Pénètrent vos esprits, renouvellent vos cœurs; Comme du baut des airs la féconde rosée. Banimant tous les fruits de la terre embrasée, Belève l'herbe teudre, et rafraichit les fleurs.

Rendez hommage au Dieu que ma voix vous annonce, Adorez les arrêts que sa bouche prononce : Le sort de l'univers à ses pieds est écrit. Tout ce qu'il fait est bien , tout ce qu'il veut est juste. Fidèle observateur de sa parole auguste. Il tient ce qu'il promet ; faisons ce qu'il prescrit.

De làches résoltés ont armé sa colère, Ils furent ses enfans, mais il u'est plus leur père; Peuple ingrat, peuple vain, sans raison, sans vertu, Pense donc au néant d'où sa voix te fit naître : Méconnais-tu ton Dieu, ton protecteur, ton maître, Sans lui, sans ses bienfaits, parle, que serais-tu?

Parcours l'ordre des ans, des siècles, et des ages, Compte de ses bontés les nombreux témoignages;

- Ce Dieu jaloux a vu leurs idchetés insignes. I Ton mons
- l'attendrai le succès de leurs complots indignes,
  Et je mettrai, dit-il, un voile entre eux et mol.
- Et je mettrai, dit-ii, un vone entre eux et moi.
   Ils servent un Dieu sourd, uo dieo d'or on de plâtre ;
- » Et moi j'adopterai ce stupide idoiâtre,
- » Cet étranger impur qu'avait proscrit ma loi !
- Je leur ai préparé ces fouroaises bràlantes,
   Ces épais tourbillons de flummes dévorantes
- Ces épais tourbillons de flummes dévoruntes
   Oue la terre entretient dans ses flancs embrasés;
- Que la terre entretient dans ses flancs embra
   Et qui, sortis enfin de leur prison profonde.
- Et qui, sorus enan de leur prison profond
   Consumeront no jour les ruines du monde
- Consumeront no jour les rumes du monde
   Dans les gouffres de feu que ma haine a creusés.
- Leurs supplices divers, leurs many feront ma joie.
- Par la faim desséchés, ils deviendront la proie
   De serpens monstrueux dans leurs maisons éclos.
- » l'ai promis pour pâture à l'oiseau de carnage
- Leurs corps déligurés, dont la bête saovage
   Aura meurtri les chairs et brisé tous les os.
- Un effroi léthargique accablera leurs âmes.
- » De féroces valsqueurs égorgeront leurs femmes,
- Leurs filles, leurs vieillards, et leurs tendres enfans.
   Où sont-ils, quel asile est ouvert à ces traltres?
- Je retire la foi promise à leurs uocêtres.
- Et j'efface leur oom du livre des vivans.
- Mais ma gloire suspend l'effet de ma justice.
- Mu vengeance perdrait le fruit de leur supplice,
  Bieutôt leors enuemis n'eu seraient que plus vains,
- . Vils ressorts que j'emploie et qu'aussitôt je brise,
- » Ces peuples que je huis, ces rois que je méprise, » Diraient que mu victoire est l'œuvre de leurs mains. »

Et quel uutre que Dieo, race orgueilleuse et vile, Devant on seul guerrier et a fait fair dit mille? Quel uutre 'u fair éon conquebles tribus? Estre tes dieux et lai que Pharaon soit juge: S'il ponit nos for faits, il est ootre refuge; De tes divinités quels sont les stutibus?

Que deviendraient anns lui les trônes de lu terre! Il ordonne la paix, il commande lu guerre, Par lui seul tout s'élère, et tout est renversé. Le courage, la peur, lu force, lu faiblesse, El l'esprit de vertige, et l'auguste sagesse, Sont des présens de Dieu propice ou courroucé.

Famille d'Israël, quels vices t'oot souiliée? De tu vertu première anjourd'hui dépouiliée, Ton sein oe produit plus que des crimes honteux. Tel au bord des marais de l'infâme Gomorrhe La terre, que le soufre empoisonne et dévore, N'enfante que des fruits amers et venimeux. Ton monarque éternel ue cherche qu'à l'ubsoudre : Il l'aime, ta douleur peut éteindre sa foudre; Pleure, génia, les temps se pressent d'urriver, Mais le terme est veus des rongeunces célestes. Le Seigneur atteorit rassemble enfa les restes De ce peuple expirant qu'il vest encor sautrer.

Me voici, vous dit-il, j'ai pité de vos crimes, Où sont ces dieux courris du sang de vos vicimes, Ces dieux que vous couves d'un nuage d'encens? Autour de vos remparts les torches étincellent, Sous les coups refionibles vos derniers murs chancellent, Que font sur vos uotels ces hastes impuissant

Je viens vous soolager du poids de vos misères; Reconnilisez la voix du pasteur de vos pères, Rentrez dans le bercal], troupea que je chéris; Rentrez: déjà la mort, de meurtres assourie, Voit jaillir sous sa faot les sources de la víe : J'ôte et je rends le jour, je frappe et je guéris.

Je suis le Dieu vivant, j'ai juré par moi-même. Les barbares tyrans du seul peuple que J'aime, Sont jugés à l'eur tour, et vont subir leur sort. C'en est fait, ma fureur un comble est parvenue. Plas brillant que l'éclair qui purtage la mue. Mon glaive est dans la main des anges de la mort.

Ils frappent et tout meurt. Que de crisi que de larmes!
Mes ennemis troublés jettent un join leurs armes;
Acherons, reageon-sous; c'est trop les ménager,
Je verral leurs débris couvrir la terre entière,
Leurs tétes à mes pieds rouler dans la poussière,
Et dans des flois de sans leurs codarres ouger.

Tremblez, prosternez-rous, oations étrangères; Et vous, chefs d'Barall, conducteurs de vos frères, An Dieu qui vous défend reste toujours unis, Juste dispensateur des biens et des disgrâces; Fidèle en ses truifes, fidèle co ses measces, Il veoge ace enfans, quand il les a punis,

#### CANTIQUE DE DÉBORA.

H.
CECINEBUNTOUE DEBORA ET BAYAC, ETC.

Jud, cap. V.

Louez le Dieu des batailles Vous qui combattez pour lui. Peuples, loin de vos murailles La guerre et la mort out fui. Ma victoire vous relève; Débora charge du glaive La main qui brise vos fers: Bois, soldats, que l'on m'écouse, Déjà la céleste voîte

S'ouvre au bruit de mes concerts.

Sur les monts de Séir, aux champs de l'Idumée Tu le courris, Seigneur, d'une épaisse famée, Tu joignis l'eau du ciel à tes fondres brûlars: Les rochers de Sina sous tes pieds éclutèrent, Et leurs débris tombèrent

Dans les feux redoublés qui sortaient de leurs flancs,

J'ai vu la ligue fatale Des ennemis d'Isra?l Portre sa fareur brutale Jusqu'aux tentes de Jaël : J'ai vu tous nos champs incultes Abandonnés aux insultes De brigands audacieux , Et nos tribus consternées Par des routes détournées Se dérober à leurs you.

Une femme s'oppose à leurs progrès fanestes; Mère de sa patrie, elle en sauve les restes, Qui des fers d'un tyrun ne poursient a'chapper. Dien a'ouvre à la victoire une nouvelle voie : Le chef qu'il nous euvoie

A combattu saus armes, et vaincu saus frapper,

Vons dont les lois me sont chères, Dont les succès sont les miens, Vons, magistrais de vos frères, Vons soldats et citopens. Vonez, le Dieu des vengeances Brise les chars et les lances De vos tyrans cionfiés. Quel ertour de sa justice l Quels coups de sa main propiec! Il combat, vous triompire.

Bentrez, peuple valuqueur, rentrez sous vos portiques; Lève-toi, Débora, commence tes cantiques, Vers ton Dien bienfaisant prenda un sabiane essor. Et toi, Barac, mon fils, ornement de nos fétes, Achève tes conquêtes,

Poursuis, charge de fer les bahitans d'Asor.

Le cruel Amalec tombe Sous le fer de Josné; L'orgueilleux Jabin succombe Sous le fils d'Abinoé. Issachar a pris les armes, Zabulon court aux alarmes, Nephtali marche avec eux. Buben, ton bras se repose I Pourquoi trahis-tu la couse De tes febres malbenreux?

Liche voisin de Tyr., penple amoureux de l'onde, Azer, quand sur nos bords le ciel s'allume et gronde, La soif de l'or t'enchaîne an sein de tes vaisseaux; Les rois des nations menacent ta patrie:

Mais malgré leur furie , Des torrens du Tabor leur sang grossit les caux.

Cachez-tons, tribus obites, Faibles tribus, cachez-tons:
Cardez toe ports et tos rives,
Les cieux combattent pour nous.
La trompette et le tonnerre,
Des vils enfans de la terre
Annoncent le triste sort.
Four nous pleine de rosée,
Sur eux la nne embrasée
Vouit la foudre et la mort.

Les débris de leur camp sont épars dans la plaine : Le torrent de Cison dans ses gouffres entraîne Les cadarves impurs dont ses bords sont couverts , Sous cet horrible poids sa course est arrêtée, Et son onde infectée

Méle des flots de sang à l'écume des mers. Malheur à vous, troupe vile,

Ingrats peuples de Néros. Qui voyes d'un cui tranquille Les périts de nos héross. Béui soit l'heureux courage. Qui d'un tyran plein de rage A découcerté l'esfort I A notre ennemi barbare La main de Jaël prépare Le lait. la courbe, et la mort.

Pour la dernière fois il a vu la lumière; Les ombres du sommeil ont convert sa paupièru, Je vois lèver le for et l'entends le marteau; Le géont se débat sous les pieds d'une femme, Mord la poudre et rend l'âme

Dans les tristes horreurs d'un supplice nouveau.

De sa mère qui l'appelle L'écho répète les cris; Dieux d'Asor, grands dieux, dit-elle, Ouand me rendrez-vous mon fils? En vain ma vue incertaine, Errant au loin dans la plaine Cherche ce fils glorieux; Je ne vois point la poussière Voier sous la marche altière De son char victorieux.

Calmez, répond alors l'éponse du barbare, Calmez l'indigue craînte où votre âme a 'égare, Votre fits, mon époux, est valoqueur aujourd'hai. Sans doute en ce moment, entouré de captives, Dans leurs troupes plainitées

I) choisit les beautés qu'il réserve pour lui.

Il destine pour nos fêtes, Leurs plus riches vétenvens; Il sèmers au mos têtes Leurs perles, leurs diamans. Que nos ennemis gérnissent, Mais que ces leurs retentissent Des exploits de nos guerriers; Que pour des rêtes si chères Les épouses et les mères Entrelacent des l'auriers.

Elles parlent; la mort tenaît déjà sa proie. Meure ainsi tout mortel que ta haine foudrole, Grand Dieu; tou peuple seul est fait pour la grandeur, Qu'aux yeax des unaions de sa gloire étomiées Ses vertus conronnées

Du solcil qui se lève égalent la splendeur.

#### CANTIQUE D'ÉRÉCRIEL.

...

QUARE MATER TUA LEGENA INTER LEGNES CURAVIT.

EGOLD, G. ANIX.

\_

Israël , pourquoi donc ta mère A-t-elle aut yeux des nations , Souillé son divin caractère Dans le gite affreux des lions? Un lionceau mail de su conche; A peine ce monstre farouche Est-il échappé de ses mains , Qu'il court s'evercer au curnage , Et qu'il dévore dans a rage La chair et le sang des humains .

Avertis par la renommée, Les peuples voisins ont frémi. Les rois assemblent leur armée Goutre ce féroce ennemà. Qu'ils en reçoivent de blessares , Avant de ponir les injures , Et les moux qu'ils en out soufferts! Mais sa chute en est plus horrible , Et majgré sa valeur terrible L'Égypte l'a chargé de férs.

Sa mère à ce coup effroyable
Qui met sou espoir au tombeau,
Dans sa famille impitoyable
Choisit un autre lionecau.
Il se lève, il parcourt la plaine:
Dans cette incursion soudsine
Le meurtre enanqiante ses pas;
Et non moins cruel que son frère,
Il se nourrit, se désalère,
Dans le pillige et les combûts.

Mille éponaes infortunées
Ont déjà perdu leurs époux.
Les villes sont abandonnées,
Les chaups éprouvent son courroux.
Il rugit, et la terre tremble :
Les provinces fobdent ensemble,
Sur ce nonveau déprédateur.
Que de vains assants on lui donne,
Et que de combattans moissonne
Et que de combattans moissonne
Son ocurage exterminateur.

Cent fols il briso avec andace Les rets dont il esi entouré: Cent fols il 8'clauce, il terrasse Des chasseurs l'effort conjuré. Mais il descend enfin du trôue, Et snit leur char à Babylone Où l'attend un vengeur cresci. Sa voix, dans un cachot perdue, Ne sera jamais entendue Sur les montagnes d'israèl.

Et tei, reste d'un song si cher à la patrie, Rol falble, dont la gloire est à jamais fiètrie, Que les joars de ta mère ont été radieux! Comme une jeune vigne aux bords d'une onde pure, Elle a vu par les soins d'une heureuse culture Germer sa fruits délicieux.

Ses branches, bois sacré dans la main des monarques, Du pouvoir souverain (urent long-temps les marques, L'art pour les façonner épuisait ses travaux. Dans un climat fertile, à l'abri dos orages, Elle offrait à nos yeux l'ombre de ses feuillages , Et la hanteur de ses rameaux.

One lui sert sa beauté, sa frakcheur naturelle? Un ennemi Jaloux qui a'est armé contre elle. L'arrache avec fureur, i a jette avec mépris. Son éclat disparalt, sa vigueur a'évapore; Et dans ses fruits épars un air brulant dévore Le suc dont lla étalent nomris.

Cette vigne mourante est enfin transplantée Dans une terre inculte et jamais fréquentée; Où la brute périt, où l'homme est aux ahois. De son propre feuillage une flamme est sortie, Et par ce tourbillon sa tire au/antie

Ne fournit plus de sceptre aux rois.

## CANTIQUE D'ÉRÉCHIEL.

IV.

O TURE, TU DIXISTI : PERFECTI DECORIS EGO SUM.

O Tyr, sera-in satisfaite,
Tol qui dissis à l'univers :
Je anis d'une heouté parfaite,
Mou trène est bid dans tes mers?
Tes cisoyeus pour te constraire,
Dans is demeare ont su conduire
Les plus bauts cèdres du Liban,
Les sapins qu'il remoin nous présente.
Tout l'ivoire que l'inde enfante,
El les vieux chéres de Basan.

To vis l'Aslie et la Grèce
T'offrir dans un tribu nouvean,
Leur ladustrie et leur richesse
Ponr l'ornement de ton vaisseau.
L'Égypèé, de ses moins habite,
A tiessu tes voltes mobiles
Dn bin cueilli dans ses silona;
El l'Éide, à tes pleda tremblante,
A de sa pourpre étincelante
Formé tes riches pavillous.

Tes besoins seuls et tes usages De tes voisins fitaient les mœurs, Arad défendait tes rivages, Sidon l'envoyait des rameurs. Pour conducteurs de tes navires, Tu ne prenais dans les empires One des sages et des vieillards. Ton commerce, tyran du monde, T'ameuait au travers de l'onde Tous les hommes et tous les arts.

De tes phalanges renommées Les Peress étalent les soldats. Dans tes camps et dans tes armées Les Lydiens saivaient tes pas. Aux tours qui bordaient ton encelate, la stateshient, exemps de crainte. Leurs carquois et leurs boucliers. Leurs carquois et leurs boucliers. Lie en décoraient tes murailles, Et ces instrumens des batailles Réferaitent tes appas guerriers.

De Carthage à tes vœux moie Lea métaux remplissalent ta main. Tra rassemblais dans l'fonie Des eachres et de l'airain. Fier de le consacrer ses peines, Le Scythe extervait dans ses plaines, De Jeunes coursiers pour tes chars; Et les Syriena aver poie Cédalent les perfes et la soie Cutta étableant des presents.

Damas, por d'utilies échanges, Payait les soins industrient, Saba l'apportail les métanges De ses parfams délicieux. Ta nétais pas noies secondée Des habitans de la Jadée, Ces peuples favoris du clet, Qui, pour rengibit les espérances, Joignaient à des moissons immenses, Da haume, de l'Puille et da misson

Cédar, Assur et l'Arabie S'associaient à tes efforts. Les déserts de l'Étalopie Pour toi seule avaient des trésors. Sar le continent, dans les lles, Tu voyai les mortels dociles Ne commercer que sous tes lois; Et des campagnes de Sarmate Jusqu'aux rivages de l'Emphrate Ta puissance étendais ses droits.

O Tyr, 6 trop superbe Reine.
Tes richesses t'enfiaient d'orgueil.
Des mers, unique sonveraine,
Tu ne redomnis point d'écueil.

En vain l'orage te meuace, Tes rameurs pleins de ton audace Te mènent sur les grandes eaux. Mais, 6 confiance funeste! Ministre du courroux céleste Le vents te brisent sur les flots.

Tes riches magasins, tes temples, tes portiques, Tes vastes artemant, tes palais magnifiques, Tes prêtres, tes soldats, les docteurs de ta loi, Tes trèsors, tes projets, et tes grandeurs si vaines, Et tes femmes hautaines.

Dans les profondes mers tomberout avec toi.

Les lles et la terre en seront consternées. Au bruit de ce revers les flottes éloignées justerrompront leur course et craisdront même sort. Les matelots troublés chercheront le rivage, Et. pour fuir le naufrage,

Is quitteront la rame, et resterout au port.

Un déluge de pleurs couvrira tes ruines; Des royaumes lointains, des régions voisines Le cri reteulira sur l'onde et dans les airs. Les cheveux arrachés, la cendre et les cilices, Volontaires supplices,

Annoncerout partout le deuil de l'univers.

Les mortels accouraient pour admirer tes fétes. Que verront-ils? Des flots émus par les tempêtes , Tes courtisans plongés dans le sein des douteurs. Ils se rappelleront ton antique fortune , Et. d'une voix commune.

Dans de lugubres chants ils plaindront tes malbeurs

Dans ce trouble épouvantable, Avec eux nous redirons : Quelle cité fut semblable . A celle que nous pleurons ! Elle garde le silence ; Les flots arec violeuce Ont engloui ses remparts. O Tyr, 0 ville célèbre ; Quel voile obscur et funèbre Te dérobe à nos regards?

O Tyr, les maîtres du monde S'enrichissaient de tes biens, En peuple, eu trésors féconde, Et puissante en citoyens: L'univers, ton tributaire, De ta beauté mercenaire Fut trop long-temps ébloui. Que te reste-t-il? tes crimes, Des mers les profonds ablmes , Voilà ton trône aujourd'hui.

Les rois changent de visage, Leurs sujets tremblent comme eux. Ta ne fixais leur hommage. Que par ton éclai pompeux. Ces enfans de l'avarice, Ces suforateurs du vice, Poussent des cris superflus. Adleu, ville infortanée; Pour jamais exterainée. Nos veux ne le serront John.

## CANTIQUE D'ÉRÉCRIEL.

LEONI GENTIUM ASSIMILATES ES, ET DRACONI ON EST IN MARI. ESTRIN CON XXVII. v. 2.

con cop. A.L.L., I.

Au lion des forêts, tyran (1), tu fas semblable; Tyran, tes crusutés te rendaieut comparable Au fier dragon des eaux.

Des fleuves sous tes pas la rive était foulée; Tu soulevais la fange, et dans l'onde troublée Tu brisais les roseaux. Ainsi, dit le Seigneur, l'assemblevai la terre :

D'invisibles filets, au milieu de la guerre,
Tromperont tes regards.
Ton corps des animans sera la nourriture,
Et les oiseaux du ciel chercheront leur plaure
Dans tes membres épars.

Sur des rochers déserts et sur des monts arides , Aux ardeurs du soleil , aux aquilons humides J'exposersi tes chairs.

Ton sang, monstre cruel, souillera les vallées, Et de ses flots impurs les vapeurs exhalées Infecteront les airs.

Déjà ta mort funeste obscurcit les étoiles , Sur le flambeau du jour la nuit étend ses voiles , La lune éteint ses feux.

A ce nouveau spectacle étalé dans les nues , Déjà des nations que tu u'as pas counues , Plaigneut ton sort affreux,

(1) Pharaon, roi d'Égypte.

Les peuples et les rois frémiront d'épouvante, Quand mou glaive embrasé, quand ma foudre brûlante Devant eux possera. Effrayés des horreurs dout ta perte est suivie,

Ils verront ta ruine, et pour sa propre vie Charnn d'eux trembiera.

Le Seigneur aux mortels parle assis sur son trône : Voici le fer sanglant du roi de Babylone Dont je guide les coups. O braves de l'Égypte, une plus forte arméo

Détruira votre audace à valucre accoutumée, Et vous périrez tous.

Je frapperai de mort, sur ces rives fleuries, Les animaux divers nourris dans ses prairies. Abreuvés de ses enux.

Ses fleuves toujours purs, ses rivières profondes, Ne verront désormais se jouer dans leurs ondes, NI mortels ni troupeaux.

Toute l'Égypte, alors solitaire, éperdue, De mon divin pouvoir connaîtra l'étendue, Sentira ses malbeurs.

O campagnes du Nil, à ma haine immolées, Partout des nations les filles désolées Vous donneront des pleurs,

Chantez donc, fils de l'hommo, un cantique funèbre; Hâtez-vous, annonces à ce peuple célèbre L'arrêt de son trépos

Ouvrez le précipire où l'entraineut ses crimes ; Les plus fameux guerriers dans ces profonds abimes Ont précédé ses pas.

Hé! pourquoi seriez-vous plus heureux que tant d'autres? Ingrats Égyptieus, leurs cœurs plus que les vôtres Étaient-ils endurcis? Nation trop superbe, il est temps que ta meures :

Cours aux lieux souterrains partager les demeures Du peuple incirconcis. L'Égypte descendra dans la nuit infernale :

Elle y verra les chefs qu'une muitié fatale Unit avec ses rois; Et tout souillés encor du sang versé nour elle. Ces spectres malheureux à son ombre cruelle Adresseront leur voix.

C'est là qu'Assur habite, et que d'un peuple it Il voit autour de lui, dans un affreux silence, Les sépulcres rangés.

De crainte à son aspect la terre fut frappée; Il périt. Les soldats et leur roi sous l'épée

Tombèrent égorgés.

Élam est en ce lieu : ses honneurs l'abandonnent. De ses guerriers vaincus les tombeaux l'environnent De ténèbres couverts. Les pays qu'il trouble détestent sa mémoire :

La mort a d'un seul coun précipité sa ploire Dans la nuit des enfers.

Ils en out occupé les innombrables routes. Sur des lits que la mort sous ces obscures voîtes File-même a dressés: Sujets incirconcis, souverains infidèles.

Qui tous dans le séjour des ombres éternelles Sans ordre sont placés. Asseyez-vous, dormez parmi ces âmes fières,

Parmi ces combattans dont les mains menetrières Ont semé la terreur. Vainement dans la tombe ils emportent leurs armes;

La terre à leur trépas ne donne, au lieu de larmes, Oue des signes d'horreur.

Voilà pour l'avenir ton siège et la patrie. Nation que le crime a si souvent flétrie, Et qui bravais la loi. N'eutends-tu pas les cris des rois de l'Idumée?

Dans des torrens de sang, de flamme et de fumée, Ils s'avancent vers toi. Vois ces princes du Nord dont la gloire s'efface ;

Vois ces bras sans vigueur, et ces fronts sans audace . Et ces yeux sans regards : Fantômes que la mort en esclaves châtie, Eux dont jadis la main sur nous appesantie Brisait tous nos remparts.

O monarques tombés, où sont vos diadêmes? Et vous , bommes puissans , dont les fureurs extrêmes Tourmentalent l'univers.

Où sont tous vos projets, vos grandeurs redoutables? Les cachots du sommeil nu jour impénétrables Vous tiennent dans les fers.

Des fiénux inouls, des maux dont son empire Fut long-temps accablé. Pharaon les a vus, cet objet le console; Et son peuple avec lui, qu'un Dieu terrible lumole,

Pharaon les a vus. Pharaon qui sonnire

S'est aussi consolé. Je suis donc satisfait, dit le Dieu des vengeauces :

Des pères, des aïcux, j'ai puni les offenses Jusque sur leurs enfaus. l'ai détruit d'un clin d'oril leur race passagère .

Et j'al rempli de morts , au gré de ma colère , La terre des vicaus.

## PROPHÉTIES.

# PROPRÉTIE D'ISALE,

\_

Voici le serviteur, le ministre que J'aime, Rempii de mon caprit de mon pouvoir suprème, Arbitre sourceain du nort des nations, Qui dans son tribumal, sans arrogance vaine, Sans faveur et sans haine, Interna neulement l'âme et les nations.

Il n'accablera point d'une maiu meurtrière Le lin qui rend encore une faible inmière, Ni le roseau brisé qui réclume un appui. Toojours caune et serein, aux innocens propice,

La paix et la justice Établiront les lois qu'il prépare aujourd'hui.

Moi, qui créai des cieux la voûte étincelante, Les animanx, la terre et les fraits qu'elle enfante, Qui fais respirer l'homme et qui soutiens ses pas : C'est moi dont tu remplis la parole éternelle,

Et c'est moi qui t'appelle Pour échirer le monde et finir ses combats.

L'avengie par tes soins onvrira la paupière. Tu rendras aux capitis leur liberté première; Mon nom est le Seigneur, il n'appartient qu'h moi. Je ne souffriral point que le bronze et l'argile, Dieux d'un peoule imbédie.

Partagent mes honneurs au mépris de ma loi.

De mes prédictions souveat multipliées, Et par l'événement toujours justifiées, Les fastes d'israèl gardent le souvenir, Je n'ai pas tout prédit au peuple qui m'adore, Et je prétends encore Décaller à se yeax un nouvel avoiér.

Célébrez le Seignour, et par reconnaissance Jusqu'au bout de la terre exaltez sa puissance, Vous qui marchet sur l'onde en bruit des aquilons,

Peuple oisif des cités, et vous, fiers insulaires, De vos chants tributaires Remplissez les déserts, les champs et les vallons.

Cédar en des palala transformera ses tontes, L'Arabe interrompra ses courses inconstantes, Du haut de leurs rochers ils jetteront des cris; Bt le Seigneur, armé de son glaive invincible, Tel qu'un guerrier terrible,

Foulera des valueus les corps et les débris.

Je me suis tu long-temps, mals je romps le silence : Ma voit dans ses éclats se fera violence ; Une femme en travail crie avec moins d'effort. Tout sera confondu, renversé par mes armes,

Et, dans ce jour de larmes, Ma victoire sera le règne de la mort.

Je changerai les eaux en des veines de sable; Des traits de mon courroux l'empreinte ineffaçable Desséchera les fruits, les plantes et les fleurs. Mais je diesiperai les épaisses ténèbres Denn les veiles fundbres

De tant d'infortunés augmentaient les douleurs.

Dans des sentiers plus droits je saurai les conduire; Prompt à les secourir, fidèle à les instruire, Je sanveral leurs jours et du fer et du feu; Et j'exterminerai ces cœurs opinilètres, Ces mortels idolares,

Qui disaient au métal : Coule, et deviens un Dieu,

Aveugles, regardez; sourds, prêtes-moi l'oreille. Qui sont-ils les mortels qu'ascun bruit ne réveille, Que nul éclat ne frappe, et que rieu n'attendrit? C'est Israël, mon peuple, à qui tant de prophètes Out servi d'interprètes

Des divers monumens où mon culto est écrit,

Et ce peuple a choisi mes ennemis pour maîtres! Voyez ce que j'ai fait pour lui, pour ses ancêtres; l'ai mis entre leurs mains mon autel et mes lois. Ils en sont dépouillés, ils sont chargés de chaînes, Et n'ont plus dans leurs peines

D'amis ni d'alliés qui protégent leurs droits. Concimés dans la paix, écrasés dans la guerre,

Méprisables jouets du reste de la terre, Partout vaincus, partout exemples du malheur : Victimes tour à tour de leurs rois et d'eux-mêmes, Vains, inconstans, extrêmes,

Et dans leur décadence insolens sans valeur,

Dans cet excès d'opprobre, enflés de leur doctrine, lls osent de ma loi conjurer la raine, Attaquer ma paissance et mes propres bienfaits; Et pour surcroit enfin des manz qui les dévorent, Aveugles, its ignorent

Que c'est Dieu qui les frappe et punit leurs forfaits.

## PROPRÉTIE D'ISALE,

CHAPITRE LIL.

O Sion, lève-toi, ce jour te rend ta gloire En te rendant la liberté; Prépare tou triomphe, ajoute à ta beauté Les ornemens de la victoire. Cité du Dieu vivant, es palais ni tes mars

Les ornemens de la victoire. Cité du Dieu vivant, tes palais ni tes mars Ne seroot plus onverts qu'à sa majesté sainte, Et tu ne verras point dans ton auguste enceinte Du peuple incirconcis les vestiges impars.

Lève-toi; monte sur le trône Que in rempissais autrefois; Triste esclave de Bahylone, Tu seras la relor des rois Mon penple à des tyrans harbares Fut vendu sans être acheté; Sans payer ces maitres avares Il repredur as liberté.

L'Égypte fut d'abord l'assie

Des premiers enfans d'israël ;

Dure hospitalité qui dans ce lieu cruel

Bientél les accabis din Jong le plus servile.

Cett malocoant Assur qui les tieut dans les fers.

Est ce à mol de permettre un si long eschavage.

De souffiri que mon nom chez les humaios pervers

Solt sans cesse un objet de blaspôme et d'outrage?

Un jour luira : ce jour aux mortels que l'instruis Découvrira ma force encor trop mécounue. C'est alors qu'en moi seul ils mettront leur appui, Et je dirai : L'acure est venue,

Dieu parlait antrefois, il se montre aujourd'hui.

Que son aspect est douv, que sa démarche est belle, De l'heurenx envoyé qui ramène la paix! Du haut de la montagne il annonce, il appelle

Et l'auteur du salut , et ses divins bienfaits. Sion triomphera sous les lois de son maître. Déjà la garde d'israël Nous avertit qu'il va paraître ;

Partout de nonvesux chants s'élèvent jusqu'au ciel. Jérusalem s'éveille, et ses erreurs finissent; Que ses remparts long-temps déserts A son changement applandissent; Qu'ils l'apprennent à l'univers.

Qu'ils l'apprennent à l'univers. Dieu remplit enfin la parole Qu'il consigna dans ses traités.

Jérusalem Finvoque; il vient, il la console, Et ses enfans sont rachetés.

Il prépare son bras, il mène à la victoire Le réparateur de vos manx, Et l'univers entier, objet de ses travaux, Verra sa noissance et sa gloire.

Babylone a pour vous déposité sa rigueur : Sortez du milieu d'elle, et que ses mœurs proscrites N'empoisonnent pas votre casur.

N empoisonnent pas votre cour.

Soyez purs et sans tache, heureux Israélites,
Qui portez dans vos mains les vases du Seigneur.

Qu'une indiscrète véhémence Ne presse point alors vos pas. Vous sortirez des fers, mais vous ne fuirez pas. Marchez sans trouble et sans licence. Dieu sera votre chef, vous serez ses soldats.

Bretta de ma force et plein de ma lumière, Mon serviteur chéri remplira sa carrière

D'un éclat utile aux mortels; il les earichira de ses bieus éternels; Mais arant ce jour mémorable, Sous une forme méprisable il fera leur étonorment, Et devlendra méconnaissable A force de douleurs, d'opprobre et de tourme

Toutefols répandant ses grâces Sur d'innombrables nations, il effacera sons ses traces Leurs folles supersitions. Méconnu de ceux qui l'adorent, A tant de proples qui l'ignorent Il révétera sa splendeur. Les rois garderont le silence, Et, coavertis par sa présence,

Rendront hommage à sa grandeur.

## PROPRÉTIE D'ISAIR,

CHAPTER LIST.

Pour qui nos voix sont-elles faites? A qui Dieu par ses interprètes Montre-t-Il son bras lomineux? Il ouit dans sa retraite obscuré, Comme un orbrisseau suss culture Croît dans un terroir sablonueux. Devant le Seigneur il s'élève, Sans heuaté, sans éclat, sans biens, Et toujours ignoré des sieus, Sa course pénible s'achève Dans l'opprobre et dans les liens.

Dans l'opprobre et dans les itens.

Tont annonçait sur son visage

Le deraier des mortels et le plus malheureux.

Son front défiguré, ses regards doubourenx

Officient de ses tourmens un sanglant témoignage.

Souillé de fange, à demi nn.

Les uns l'ont fui , piusieurs l'ont accablé d'outrage , Et nous l'uvons tous méconnu.

Hé! pourions-nons le reconnaître Couvert de nos propers inagenurs! Pourions-nous croire qu'il dist naître Pour soulirir d'indignes ripacurs! La poix a long-teups attendine, La poix a long-teups attendine, La poix aux morteis n'est rendue Qu'au prix du sang qu'il a versé; Et le châtiame de nos crimes Sur la plass noble des victimes Yaz le ciel miene est exercé.

Nous n'étions ici-bas que des brebis errantes Qui suivions an hasard les routes différentes Où le crime entraînait nos pas. Dieu l'a chargé du poids de tous sos attentats; Par ordre du Seigneur, lui-même il les répare;

Lui-mème il a vouln qu'un tribunul barbare Usurpht làchement le droit de le juger. Il subit sans murmare un arret homicide; Tel un agneau timide Se tait devant le fer tout prêt à l'égorger.

O jages sans foi, sans doctrine, C'est vous qui l'avez condamné. Oui vous dira son origine? Savez-vous comment il est né; le veux que son trépas exple La révolte, l'audace imple De ceux qui m'ont désobél. Mais ses jours et sa sépoliure Seront payés avec naure Par les méchans qui l'ont trahi.

Jamais la fraude et la malice N'ont rempli sa bouche ou sou cœur. Je ne l'abandonne au suoplice , Que pour le saint du pécheur. Mais après sa longue souffrance , Son sang deviendra la semence D'une heureuse postérité. Appai do ma loi souvernine, C'est lui qui sur la race humaine, Accomplira ma volonté.

Questi surrens d'une donce joie, Quand des mans dont il fis la prole Se quand, justilies per a groper justice; Cota, qui aux pueries de l'arcure et du trec Cota, qui aux pueries de l'arcure et du trec posterente les mais lesses qui les araiest sódalest des propositions de l'arcure et de l'arcure per l'arcure de l'arcure de efferts ; De terra ristes ergolis il resupar a reclavage. El mettra sons ses piede la dépositile des forts, La qui, sams réclavare les divises principal per l'arcure de l'arcure l'arcure de l'arcure l'arcure l'arcure de l'arcure de l'arcure l'arcure l'arcure l'arcure de l'arcure l'a

Qu'en demandant grâce pour eux.

## PROPRÉTIE D'ÉRÉCRIEL,

CHAPITRE XVI. V. 3.

O femme, tu naquis d'une famille impure, D'infidèles parens qui trablesaient mes lois. L'art d'une habile main n'aida point la nature, Lorsque tu vis le jour pour la première fois.

Ni les eaux, ni le sel ne t'ont purifiée; Tn mère avec regret te porta dans son flanc; On te mit sur la terre, où tu fus oubliée; J'approchai: in pleurais, in nageais dans ton sang.

Fen arrétai le cours ; je l'essuyai moi-même; Mon cœur fut attendri de ta misère extrénae, Et je te dis : Yivez, vivez, trop faible enfant; Sous l'aile du Seigneur dont le bras vous défend. Croissez et méritez qu'un tendre époux vous aime.

J'ai depuis ce moment veillé sur tes destins. Objet de mes désirs, sous mes yeux élevée, Mes regards paternels, mes soins t'ont cultivée Comme une jeune Beur qui croît dans les jardins.

Ton corps, fortilié par les progrès de l'àge, Atteignit ces beaux jours où ton sexe volage De ses charmes naissans connaît trop le pouvoir. Que les tiens étaient doux! que J'aimais à les voir l Nul mortel cependant ne cherchait à te plaire, Rebut de l'univers, tu ne trouvac que moi Qui vis arec pitié ta douleur solitaire. Ton mattre, ton seigneur se déclara pour toi : Tu reçus mes sermens, et j'acceptai ta foi.

Oh! qu'ilors avec complaisance Je te prodiguai mes hienfaits i Qu'avec pompe et magnificence Je pris soin d'orner tes attraits i Tinstrusis in faible jeunesse; Des gages purs de ma tendresse Je t'embellisais chaque jour; Je te donnai mon heritage, Et tu possédas sans partige Mes richesses et mon amour.

L'éclai célèbre de tes charmes Amens in terre à tes pleds. A ton char, valures par tes armes, De paissans rois farent liés. Ta mis alors ac confiance Dans les appas et la puissance Que to devais à ma bonté. Tu conçus une folle joie; Et l'orgueil dont tu fus la prole Surpassa même ta beauté.

Cet orguell engendra tes vices, il allema tes passions. Tu recherchas dans tes caprices Les esclaves des nations. Dans tes houteuses perfidies, Sur les femmes les plus hardies Tu l'emportas par ta noirceur; Et les excès les plus compables De tes anours ahominables Négaleron jamais l'horreur.

To dresse de superbes teutes Dans les hols et rur les hants lien v. La par des flètes écistantes Ta rendis hommage aux fanx dieux, Leurs antels, que tes mains ornèrent ; De mon or qu'elles profanèrent impunéncent farent converts. Pour leur conserrer des prémites ; Ta déposillais mes sacrifices Des tributs qui m'étaient diferts.

Mais d'offrandes plus criminelles Ces premiers dons furent suivis. Tes mains, oui, tes mains maternelle Out immolé tes propres fits. Sans loi, sans pâté, sons tendresse. De Baal sangiante prêtresse, Tu déshonorais nos liens. O coups réservés à tes crimes! Ces enfans choisis pour victimes, Barbare, étaient aussi les miens.

Ma sévérité tonjours lemte
Na point éreillé tes remords.
To quistes, ramafage insolemte,
Le Dien vivant pour des dieux nords.
Unoi donc l'oublièrea-to, peride,
Fennne ingrate, mère homicide,
Que je t'arrarhai du tambeus,
Et te sarvat just ma paissance
Des opproûres de tou enfance,
Et des douleurs de ton berecas?

Malbear à toi, qui faisais gioire De cea attentais furieux, Donat ta conserves la mémoire, Dans des monumens odient. Sur les marbres de tes portiques De tes inémités publiques Jai va les symboles impurs: Et les nadions étraogères Oot lu dans ces viis coractères Ta honte écrité sur tes murs.

Mais le jour lait de la reageance Ne suspendra plus son transport. Je t'abandonne à l'indigence. A l'igmonible, à la mort. Je sanciterai, pour ta peine, Ces femmes, objets de ta balne, Les épouses des Philistins, Qui moins que toi ll'enclesses. De tes amours audaciesses Bourissaiens ayer les voioins.

Dans l'art de piaire et de séquire

Ton cœur, que je n'ai pu réduire,

To vantais tes lâches succès,

Invental de nouveaux evets. Ta rassemblai les Ammonites, Les Chaldéres, les Moubites, Les voluptaeux Syrieus; Et toojourn plus insutable, Ta fis en commerce effoyable De tes plaisires et de tes plaises et pour prix de leurer égorement, Mais toi, ut livrus tes richesses Pour récompesent les annues.

To laissals any femmes volgnires

L'honneur d'obtenir des salaires Qui d'opprobre couvraient leur frout. Pour mieux surpasser tes rivales, Tes tendresses plus libérales Achetaient le crime et l'affront,

Voict done ton arrêt, femme parjure, écoute: Pour suivre des méchans la détestable route, Tu quittas les sentiers que j'avais faits pour toi. Ton andace adultère et tou idoldirie Ont souillé mou autei, corrompu ta patrie. Égorgé tes enfans et renerses ma loi.

Tu vécus sans remords dans tes mœurs déprarées; Mes Figueurs, que ton âme a si long-temps brarées, A tes forfais sans nombre égaleront tes maux. Pour épaiser sur toi les plus cruels supplices. Tes propres alliés, tes anama, tes complices, Deviendront mes rengeurs et seront tes bourreaux.

Les peuples apprendront est exemple sérère. Alors Japaiserai ma trop juste colère, Ta moer rendra le calme au cœur de ton époux. Il aura satisfait sa vengeance et sa gtoire, Ea tes crimes éteints, ainsi que ta mémoire, Ne seront plus l'objet de ses regards jaioux.

Tu n'as point démenti l'horreur de ta naissauce; Tes vices ont paru dès ta plus teadre eufance; La fille soit les pas que la mêtre a tracés. Tu fus sœur de tes sœurs, impudique comme eiles; Et des feames d'Ammon, ou vrai Dieu tant rebeiles, Leurs crimes par les ties on cit ét surpassés.

Ton sang a réuni les plus indignes races.
Pères, mères, aïcut, qui bravaleut unes menaces,
Et dont lu vois encer les durables malheurs.
Contre tai jusqu'an ciel leur voix s'élève et crie;
Pour tout dire, en un mot, Sodone et Saunarie
Trouvent dans tes forfaits une excuse des leurs.

De Sodome ai détessée Tu u'osais proférer le nom. Sais-tu quels fléaux l'ont jetée Dans ce déplorable abandou ? De l'orguel l'insultante trresse, L'intempérance la mollesse, L'e lure et la cupidité, Le dur mépris qu'à l'indigence Oppose l'atière opulence Qu'accompagne l'oistvété.

Triste esclave des mêmes vices, Tu commis d'autres attentats, Des crauntés, des injustices Que Sodome ne connut pas. Et toutefois je l'ài détruite; Comme elle tu seras réduite Aux dernières calamités. C'est toi qui m'ontrages, me hiesses; Tu u'as pas gardé tes promesses, Et j'ai rompu tous nos traités,

Mais que dis-je! Un sentiment tendre Me purle encor en ta faveur. All que ne dobt-tu pas attendre De la pitic d'un Dieu sauveur! Dana leurs demeures fortunées , Tes sœara, tes filles ramenées Couleront des jours triomphans, de te trendrai aus confiance, Et dans ma nouvelle alliance, Yous serva toutes mes enfans.

## PROPHÉTIE D'ÉZÉCHIEL,

CHAPITRE XXIII., V. 2.

Écoutez, fils de l'homme ; une mère eut deux filles Pour donner au Seigneur de uombreures familles, Dans la fluer de leurs aus je les unis à moi, Des enfans me sont ués de ce couple volage ; Et de notre uniou ce légitime gage N'u pa me conserver leur amour ni l'en foi.

Des vains amusemens école enchanteresse, L'Egypte avait d'abord corrompu leur jeunesse, Et d'un seve fragile emplosanne les mœurs, Je fus souvent témola de l'excès de leurs vices; Mon amonr essuya des affronts, des caprices, Mais je leur pardonnal ces premières erreurs,

Jérusalem est l'une, et l'autre est Samarie. Celle-ci, dont les goûts se changeaient en furie, Par ses impuretés me provoquit toujours. Je la vis, sur mon trône au crime abandonnée. Jeunes Assyriens, troupe an luve adonnée. Vous fâtes les objets de ses liches amonrs.

D'un peuple effeniné les diverses parures, Les riches vétemens, les coursiers, les armures, De cette Indigne éponse on léboul les yeux. Eschare des amans qui régnaient ser sa vie , Elle a prostitué dans sa double infamie Son corps à leurs désirs , et son fame à leurs dieux

4.

212 LEFAN
D'Impodiques transports et d'horreurs enirrée.
A ceux qu'elle adorsit enfin le l'al livrée.
Et mes propres rivaux ont bien vengé mes direits
De son ignomaine ils out rempil la terre;
des files et ses file, par le sort de la guerre,
Ont vécu sous le loux d'imnovables rois.

Expirant elle-même au milieu du carnage, Elle a de ses amans comm toute la race, Jonet de leur fureur et de leur volapté. Sa disprice éciatante instruira ses semblables. Tels sont leurs châtimens; tel est, femmes compables, Le prix que le réserse à l'indédible.

Jérusalem, sa serur, encor plus criminelle, Malgré ce triste exemple, a signalé comme elle De l'amour adulère et la houte et le feu : Comme elle aux étrangers, nux fiis de Babylone, Elle a livré son temple, et son lit et son trône, Son peuple et ses enfans, son époux et son Dieu.

Ces deux perfides sours, l'une à l'autre fatales, Dans leurs déréglemens imprudentes rivales, Ont cu la même audace et le même succès. Elles ont mis leurs vœux, leurs mpas à l'enchère. Jérusailem si belle, et qui me fat si chère, A vaiscu Samarie en ses plus grands excès.

Tout servait d'aliment à ses fureurs Impures. Sur ses Isambris dorés les plut vives pelatures De Jennes Chaldéens représentaient les traits. De leur beauté guerrière aussitét enfiammée, A ces ils de Babel, qui l'avaient tant charmée, Par des ambasadeurs elle offris ses attraits.

Ils viennent à sa voit, s'emparent de sa couche; Il a'est point de padeur, de devoir qui la tonche; Le crime ardient, le crime est lui seal écouté. Mais de son nouvean choit blentôt elle se l'asse; De leurs charmes trompeurs l'impression s'efface, Et de ces vits unanns son cœur a'est dépôdée.

Elle avait toutefois pour ranimer ses flammes, Dans les embrassemens de ces mortels inflames Per de honteux efforts frité ses désirs. A servir ses penchans industrieux et prompte, Elle avait épaidé sans remords et sans honte. El a science du vice et tout l'art des plaisirs.

Aux acrmens les plus saints que d'atteintes cruelles ! Tant d'outrages passés, tant d'insultes nouvelles Ont enfin dans mon œur étoufié mon amour. Elle a trop abué de ma longue ladulgence; Il est temps qu'elle éprouve une juste vengeance : l'avais quitté sa sœur , je la quitte à son tour.

Jérusalem, 6 mon épouse, Hélas 1 à quoi me réduis-tu l' Tu conais ma fureur jalonse, Je me fiais à tu vertu, Je me fiais à tu vertu, Tu virginité fiu flétrie Dans l'essor de tes jeunes na ; Et maintennat dans la Juédee, Babel, Assur, et la Chablée. Cootre to inhement leurs cufans.

Ta les aimais : à ton ivresse Saccéal is satiété. Leurs mains paniront is faiblesse, Tes dégolts, ton impiété. Quel triste apparel de menace! Vois ces chefs tout bonillans d'audace, Ces soldats, ces fongueux conrisers, Ces machines qui l'entironaent! Ces chars, et ces faux qui moisonament tes rangs, les batalloins entires.

Pour te condanner an suppice. Je leur ai confé mes droits; Ces ministres de na justice. Te jugeront suivant leurs lois. Te occupe, en prole à leurs higares, Sera par d'indégnes blessures inhumainement muillé; Et pour faint ton sort étrange. De tes membres couverts de funge Le reste afferes, gera brûké.

Pâle, sanglante et déchirée, Tu n'offrira que des lambeaux A ceux qui travâent admirée Sous tes vétemens les plus beaux. Ces amans, Jadis tes fidoles, Trompés par tes fassases paroles, S'applassifront de tes revers. Par ent tes filles enchaînées Loin de toi seront entraînées Avec tes fis chargés de fors.

Tes disgraces seront égales An désordre de tes amours. De tes innombrables scandales Ainsi Jarréterai le cours. Matheureuse! ton cour rebelle Ne cessera d'être indéde On'au milleu des afflictions. L'Égypte alors avec ses temples Ne pourra plus par ses exemples Nourrir tes folles passions.

Mais ue pense pas qu'oubliées Parmi taut d'autres faits divers . Elles en soient moins publiées Dans l'histoire de l'univers. Ennemis, nations amies, Tous sauront de tes lufamies L'emportement illimité : Et, dans ta puissance abattue, La main du Seigneur perpétue Ta houteuse célébrité.

Dans tes crimes opiulâtre, Femme an corur has et corroupe . Tu boiras avec l'idolàtre Dans la coupe où ta sœur a hu : Coupe effroyable et toujours pleiue, Vase profond ou de ma haine Conferent les flots écumans : Tu la boiras jusqu'à la lie, Et je la vois qui multiplie Tes insupportables tourmens.

C'est peu que ta douleur forouche De ce vase épuise les eaux : Tu le briseras dans ta bouche Pour en dévorer les morreaux Tes mains au sang accontumées .. Tes mains contre toi-même armées Déchireront ton propre sein : Effets des rigueurs légitimes Qui te punirout de tes crimes Par des maux sans borue et sans fin.

Achevez, fils de l'homme, achevez nies veugeances; De ces coupables sœurs publics les offenses : Oue le bras de la mort commence à les saisir : Monstres qui se faisalent, pour braver ma colère, Un jeu de l'adultère.

Et du meurtre un plaisir,

D'un culte réprouvé prêtresses détestables, Ces femmes out offert à des dienx exécrables Les enfans que pour moi leurs flancs avaient couci Elles ont présenté ces victimes trembiantes . Et dans ses mains brûlantes Moloch les a reçus.

Tandis qu'ils expiraient dans des feux sacriléges Leurs mères, au mépris des plus saints priviléges, Violaient le repos de mes jours solennels; Et portaieut sans effroi jusqu'en mon sanctuaire Lear cri tumnituaire.

Et leurs jeux criminels.

Tu t'abreuvais, barbare, et de saug et de larmes. Et dans le même instant tu préparais tes charmes Pour les jeunes mortels dans ta cour appelés : Les parfums précieux dout ou me doit l'hommage Délà pour tan usage

Dans tes baius sont mélés.

Du fard le plus exquis les couleurs t'embellissent, Les danses, les festins pour te charmer s'unissent, Ton polais retentit des plus tendres accens. A prévenir tes vœux tout s'empresse et s'anime ; De toutes parts le crime

S'empare de tes seus. Eu est-ce encore assez, courtisque indocile? Veux-tu vieillir ainsi? veux-tu que ton asile Soit l'éternel séjour de l'Impudicité? Hommes justes, venez, sovez inexorables,

Vengez sur ces coupables Un époux irrité.

Peuples et nations, assemblez-rous contre elles : Effacez dans leur sang des ardeurs criminelles . Le meurtre, l'adultère et taut d'autres forfaits, Déchirez, écrasez leurs fils avec leurs filles,

Détruisez leurs familles . Embrasez leurs palais,

Tant d'horreurs à la fin se verront expices, Par ces coups éclatans les femmes effrayées Apprendront à garder mon culte et leur honneur. Elles sauront du moins que c'est moi seul qui tonne,

Qui punis, qui pardonne, Et qui suis le Seigneur.

## PROPRÉTIE D'ÉRÉCHIEL,

CHAPITRE XXXVII, V. 1.

Cette prophétie renferme deux sens. Le premier regarde la fin de la captivité des Juifs , et ça été peut-être le principat objet du prophète. Le second sens, aussi clair que le premier, et plus important sons doute, offre un tableau fidèle et frappant de la résurrection des morts.

Dans une triste et vaste plaine La main de Seigneur m'a conduit. De nombreux ossemena la campagne était pleine : L'effroi me précède et me suit. Je parcours leutement cette uffreuse carrière, Et contemple en silence, épars dans la poussière, Ces restes desséchés d'un peuple entier détruit,

Crois-tu, dit le Seigneur, homme à qui je confie Des secrets qu'à toi seul ma bouche a réservés. One de leurs cendres relevéa Ces morts retournent à la vie? C'est vous seul , 6 mon Dien , vous seul qui le aavez,

Hé bien ! parle : ici tu présides : Parle, 6 mon prophète, et dis-leur : Feontex ossemens arides Écontez la voix du Seigneur. Le Dieu puissant de nos ancêtrea, Du souffle qui créa les êtres . Rejoindra vos nænds séparés, Vous reprendrez des chairs nouvelles ; La neau se formera sur elles. Ossemens sees, your revivrez.

Dieu parle, et je redis à peine Les oracles de son pouvoir. One l'entends partout dans la plaine Ces os avec bruit se mouvoir. Dans leurs liens ils se replacent, Les perfs croissent et a'entrelacent, Le sang inonde ses causux, La chair renalt et se colore : L'àme seule manonait encore A ces habitans des tombeurs.

Mais le Seigneur se fit entendre, Et le m'écrial plein d'ardeur : Esprit, hiter-vous de descendre, Venez, esprit réparateur; Soufficz des quatre vents du monde, Souther votre chaleur féconde Sur ces corps près d'ouvrir les veux. Sondain le prodige s'achève, Et ce peuple de morts se lève. Étonné de revoir les cienx.

Ces os, dit le Seigneur, qu'en mon nom tu ranimes, Sont tous les enfans d'Israël. Notre espoir a péri , disaient-ils , et nos crimes Out mérité ce sort cruel.

Lea neveux de Jacob ne sont plus sur la terre Qu'un amas d'ossemens blanchis, Oui, do joug de la mort accablés par la guerre,

N'en seront jamais affranchis.

Non, mon peuple chéri, non, dans cet esclavage Israël ne gémira plus. Israël revivro dans l'heureux héritage

Que j'ai promis à mes élus. Des ahlmes profonds tiré por ma victoire,

Tes sépulcres seront ouverts. Je te rendral la vie, et l'empire et ta gloire, A la face de l'univers.

Tu comprendras alors la parole éternelle Oni te prédisalt ce grand jour : Ce jour où les décrets d'un Dien juste et fidèle Seront consommés sans retour.

## PROPRÉTIE DE MARUM CONTRE MINIVE,

CHAPITRE PRESIER.

Le Seigneur est jaloux, il aime la vengeance, Il hait avec foreur l'enneuri qui l'offense; Sa baine est sans pltié, son courroux est cruel : Il est lent à punir, mais c'est en Dien qu'il frappe; Et nul crime n'échappe

Aux conps inattendus de son glaive éternel. Accompagné des vents, entouré des orages, Il marche sur la foudre et brise les nuages, Mer, tu le vois paraître : il te parle, et tu fois, Tout seuve est desséché, tout champ devient stérile,

Bazan n'est plus fertile : Le Liban perd ses fleurs , et le Carmel ses fruits.

Il renverse les monts, il dissout les collines; La terre a tressaill sous leurs vastes ruines, L'univers tremble au bruit de ses conps effrayans. Onel ponvoir bravera sa puissance invincible, Et de ce Dien terrible

Quel mortel soutiendra les regards foudroyans?

Sa colère est un feu qui dévore la pierre, Un souffle destructeur qui ravage lu terre, Dépeuple les états, et détrône les rois. Mais il plaint ses enfans au jour de leur tristesse; Et du mal qui les presse

Il guérit tous les cœurs qui connaissent aes droits.

O ville ! ô lieu proscrit dont le sort m'éponyante ! Dans tes murs renversés par l'onde mugissante Les flots pendant la nuit apportent le trépas : Tes citovens fuiront; l'entends leurs cris funèlires :

215

## LEFRANC DE POMPIGNAN.

Mais d'épaisses ténèbres Arrêteront leur fuite et tromperont leurs pas.

Quels étaient vos desseins, troupe ingrate et rebelle? De vos festins impurs le spectacle l'appelle, il vous frappe an milieu de vos embrassemens, Telle dans les buissons la finamne qui s'allume En un instant consume

Des rameaux dont la cendre est le jonet des vents.

C'est vous dont les conseils ont formé ce barbare, Ce guerrier qui m'iasulte, et dont la main prépare Des traits contre Juda, des autels contre moi. Il forge avec ardeur l'instrument de sa perte, Et sa ville déserte

Attendra vainement et son peuple et son roi.

Et tol, peuple affligé, peuple dont la misère Apprend an monde entier l'excès de ma colère, Tu ne souffriras plus les maux dont tu te plains. Je suivral le tyran qui se rit de ma haine, Et de la propre rhaîne

Dans son camp désolé j'enchaînerai ses mains.

Mon courront brisers sur ce roi qui l'opprime La verge qu'il reçut pour châtier ton crime; Ne crains point de maibeur, ni d'opprobre nouvean : J'interromorai le cours de ses bonneurs frivoles.

J'abattrai ses idoles, Et leur temple écrasé deviendra son tombeau.

Je vois l'Ange de paix, il descend des montagnes, il arrive; ò Juda, rentre dans les campagnes, Présente an Ciel les vœux et ton juste transport. Tes champs no seront plus un pays de conquêtes; Becommence ses files.

O Juda, ton Dien règue, et Bélial est mort.

PROPRÉTIS DE MARUM,

Tyrans, le vainqueur s'avance; J'aperçois ses pavillons: Une multitude immense Ravage an loin vos sillons. Peuple saint, reprends courage; Cet épons antable orage Groude sur tes ennenis. Le Seigneur par leurs alarmes Comunence à venger les larmes Et le sang de ses amis. An signal qui les appelle Les drapeaux fiottest dans l'air. Toute l'armée édisetile De pourpre, d'or et de fer. Des cris confair extensissent, Des coursiers fougueux bennissent ; Quels bruits d'armes et de charv I Le front du soldet s'enfamme, Et la fureur de son lime Ectate dans ser reparde.

Au souvenir de ses pieres, Assor déchignant la mort, Des phalanges étrangères Sor ses murs soutient l'effort. Valorement son industrie Oppose à tant de fairie De nouveaur retranchemens; Les flots s'ouvrent une route. Le temple tomble, et sa voite Écruse ses fondemens. Que de capitis qu'on enchaîne Que de femmes dans les fers

One de capità qu'on enchaîne!
Que de femmes dans les fers
O Ninbre, o souveraine
De tant de peuples divers!
Sous les coax ensecile,
En vain ta voix affaible
Demande encor da secours;
Soud's à ta plainte mourante,
Tes enfans pleins d'épouvante
Tes enfans pleins d'épouvante
Tes enfans pleins d'épouvante.

Nations victorieuses, Arrachet de ses polisis Ces richesses orgaeilleuses Qu'elle dut à ses forfaits. O jour lagebre et funeste! Tost meurt ou fait : Il ac reste Que des cœurs désespérés, Que des fauthomes stupides, Et des visagres livides

One devient le păturage Des monstres de nos forêts? Que devient l'antre sarvage Qui les cachait à nos traits? Où sont es lieux effroyables, De lions imployables Repaires accostumés, Où les lionnes sanglantes Xourrissaient de chairs vivantes Leura l'ionceaux affonés? Voici le Dieu des batailles, Voici l'arrêt que j'entends ;

- Je brûlerai vos murailles,
   Vos chars et vos combattans :
- » Les éclats de mon tonuerre
- Disperseront sur la terre
   Les débris de vos grandeurs ;
- Et le bruit de vos disgrâces
   Etouffera les menaces
- » Etouffera les menaces
   » De vos fiers ambassadeurs.
- o De tos ners ambassaceur

### PROPRÉTIE DE NARUM,

CHAPITRE III.

Malheur, malheur à toi, cité làche et perfide, Cité de sang prodigue, et de trésors avide, Entends le hruit des chars, le choc des boucliers, Les clameurs du soldat, les coursiers qui frémisseut, Les champs qui rétentissent

Sous les pts des coursiers.

Vois le glaire qui brille et les flèches qui volent.

Tes murs et ton paya que les flammes désoleot,

Ton peuple mis en fuite après de vains efforts; Des bataillons entiers qui sous le fer succombent, Et des mourans qui tombeut Sur des monceaux de morts.

Le Ciel enfin sur toi se venge avec usure, Épouse criminelle et courtisane impure, Qui te vendais sans cesse à tes adorateurs, Et qui par tes attraits, ou par tes artifices, Du poison de tes vices Infectais tons les cours.

Je viens , dit le Seigneur ; tremble indigne adultère , Je viens de tes forfaits dévoiler le mystère ; Tou infâme bouheur retombera sur toi. Tu serviras d'exemple , et ces rois qui t'honoreut ,

Tu servirus d'exemple, et ces rois qui l'honorent, Ces peuples qui l'adorent, Reculeront d'effroi. Ils diront : Dieu se venge, et Ninive est détruite. Mais, dans l'état funcite où lu seran réduite, Tes maux ne trouveront que d'insensibles cours.

Hé! crois-tu l'emporter sur cette ville altière Dout la ruine entière Annonezit tes malbeurs?

A ses commandemens l'Égypte était fidèle L'Afrique la servait et combattait pour elle Sou trêne était bâti dans l'enceinte des eaux : Les fleuves l'entouraient, et l'empire de l'onde Des richesses du moude

Remplissait ses vaisseaux.

Cenendant ses remparts sont brisés par la guerre,

Ses enfans devaot elle évracés sur la pierre, Ses vieillards mis aux fers, ou trainés à la mort; Et ses chefs, biu des lieux qu'habitaient leurs aucètres, Abandonnés aux maîtres

Que leur choisit le sort.

Dieu répandra sur toi le fiel de sa veugeauce; Tu ue roughas point d'impiorer l'assistance De ceax dout ta fureur décriait les vertus; Et tes murs tomberont sous tes vainqueurs féroces, Comme des fruits précoces

Par l'orage abattus.

Que font tes citoyens, plus làches que des femmes?
Tes portes, ton pays, sont dévorés des flammes;
Hâte toi, ne perds point de précieux momens:

Allume les fourneaux, pétris la molle argile, Et d'un rempart fragile Creuse les fondemens.

Malheureuse I où l'entraine un superhe délire! Du commerce et des arts tu gouvernais l'empire, Et l'or des unitons circulait dans tes murs.

Tout tremble, tout s'enfuit aux éciats de la foudre Qui brûle et met en pondre Tes magasius impurs.

Tes soldats te vautaient leur force inépuisable : Tel d'insectes légers un essain méprisable Sur le déclin du jour se rassemble avec bruit; Mais au retour des feux qui chassent l'ombre humide, La légion timide

Dans i'air a'évanouit.

Roi d'Assur, l'heure approche, et ter pasteurs sommeillent; Tes chefs sont eudormis quand tes ennemis veillent; A quelles maist son peuple étai-li coné l' Ce peuple que l'effroi dans sa fuite accompagne, Errant sur la montagne Ne s'est point railié.

Tu tombes, roi cruel, tu meurs chargé de crimes; L'univers si long-temps rempli de tes victimes. Triomphe de ta chute, et rit de tes douleurs.

Le fléau des humains, l'auteur de uos alarmes, Fit couler trop de larmes Pour mériter des pleurs.

## PROPHÉTIE D'HABACUC,

CHAPITRE II.

Dans ces jours de sang et de larmes, Au milleu du trouble et du bruit, Comme us soldat qui sons les armes Veille en silence dans la unit, Je préte une oreille atteutire, Jaitends que l'estqueur arrise Aux lieux où j'ose l'appeler ; Jaitends qu'il l'appe ou qu'il console, Qu'il fasse cutentire sa parole, Et qu'il m'ordonne de parler.

Mais il vient; je l'entends : sa vois perce la une. Écoute, me dit-il, écoute, et sur l'airain Grave tous les objets qui s'offrent à ta vne. Le Seigneur emprunte ta main

Pour apprendre aux mortels que sou heure est venue. Écris ce que l'ordonne, obéis avec soin.

Que de prodiges vont éclore! Le temps en est marqué, le jour n'en est pas loin; Maés il en est aussi que je diffère entore, Et dont tu seras le témoin.

Sourds aux cris effrayans des sacrés interprêtes, L'incrédule en fureur hissphème contre moi. Mais le juste en silence écoute mes prophètes, Et vivra de sa foi.

Semblable au vit mortel qu'une liqueur perfide Met au rang de la brute et prive de ses sens, Le superbe, endormi par son orgueil stupide, Perd ses honneurs naissans

La triste ambition le rend impitoyable, Et dans un corps infigne il porte un cœur de fer, Un cœur plus dévorant et plus insulable One lo mort et l'enfer.

De ses sujets tremblans idole passagore, Lui-anême s'associe à la Divinité; Masi il pâtit de bonte et rugit ale colère, Par ses propres capitis dans sa cour insulé. Périsse le tytan dont la coupalde surre Coufond dans ses trésors les richeases d'antrui; Trésors pétris de sang, amas de fange impure, Que les fonders du ciel consument avec lui.

Insensé, quel sera le fruit de tes rapines? Les champs et les cités ne sont plus que ruines Et que vastes tombeaux.

Mais de tous ces forfaits terribles représailles .

Ceux dont tu dévoras les biens et les entrailles ,

Deviendront tes boarreaux.

Malheur à tout mortel qui sar son avarice Fonda de sa maison le fragile édifice , Et l'espoir suborneur! De célèbres revers il grossira l'histoire ;

De celebres revers il grossira l'histoire; Rentré dans le néant, ce qu'il fit pour sa gloire, Tourne à son déshonneur.

Esclare de sou luxe, au sein de tes portiques, Rol cruel, tu jouis des misères publiques; Rol cruel, te jouis des misères publiques; Da parlent contre toi ces riches bitimeus Où la main des flatieurs a gravé tou éloge; Et ce sont les témolos que le Ciel interroge Au jour fatal des châtimens,

Malhenr au souverain barbare,
 Bont la magnificence avare
Des harnes de son people arrose ses palais,
 Quelle main l'a mis sous le dais,
Et dans ce rang superbe où son esprit s'égare?

C'est le Dieu qui créa les hommes et les temps ; Mais ces remparts moudits par ce Dieu qu'il outrage, Engloutiront leurs habitans. Une guerre d'un lour, un fen de pen d'instans

Des siècles et des rois anéantit l'ouvrage, Le Seigneur va combattre, et je vois ses drapeaux

Franchir de l'orient les portes enflammées, Le Giel lauce tous ses carreaux, La terre enfante des armées, Et la mer vomit des vaisseaux,

Malheur à toi dont l'adresse, Par un nectar dangereax, Causa la falcle ivresse D'un ami trop généreax. Dien técnoin de la malice, Te présente le calice Qui punit les faux sermens; Tu bois l'eau de l'imposture, Et tu reuds ton âme împare Dans de noils vomissemens.

Tes états sout au piliage,
Tes peuples sont massacrés,
Eu déplorant le carnage
De leurs animaux sacrés.
Seuls fruits de tes perfidies,
Le meurtre et les incendies
Kons vengent de tes projets;
Et nos frères se consolent

Au bruit des maux qui désolent Ta famille et tes sujets.

Voilà douc les faveurs insignes (per vous recerce de vos dieux. De ces divinités iudignes, Mortels, vous rempliasez les cieux. Des colosses jetés en fonte Sont l'objet d'un culte nouveau; Et l'arisan troublé se prosterne sans houte Devant ces dieux muets, cultans de son ciseau.

Le sculpteur a dit à la pierre : Sois un dieu , je vais t'implorer. Il a dit à ce trone étendu sur la terre : Lève-tol , je veux t'adorer. D'un bois rongé de vers , ou d'un marbre insensibl L'idollitre fait pon appal.

Mais le Seigneur habite un temple incorruptible ; Que l'univers se taise et tremble devant lui.

## PROPHÉTIE D'HARACUC,

Seigneur, de ta voix fondropante Feutende les terribles éclais; Tu m'apperends l'histoire effrayante Des puissans efforts de ton hras. Venge toi da siècle où nous sommes, Et recommence aux yent des houmes Taut de prodiges triomphans. Mals, grand Diut, que ton cœur de père Des vils objets de ta colère Distingue toulours tes enfons.

Je l'al un , ce Dien formidable, Saixì des légions du ciel, Dans de vastes déserts de sable Guider les tribus d'Israèl, Sur les moutagnes Idumées, Sa loi dans ses mains enflammées De l'univers réglait le sort, Il châtia l'Hébreu rebelle, Et répandit sur l'infidèle La nuit, la famine, et la mort.

Il s'arrête, il contemple et mesure la terre. Le peuple qu'il disperse an bruit de aou toanerre, Comme l'eau des torrens, soudain s'est évoglé; Il brûle les rochers jusque dans leurs racines:

Il s'élance, sa course abaisse les collines, Et les mouts éternels sous ses pas out croulé.

Des coupables Ismaèlites
J'ai vu tomber les patillons;
Des inflares Mailantions
J'ai vu périr les banaillons.
Contre ces fleuves que ta brises,
Contre ces mers que ta divises,
Pourquoi signaler ton pouvoir ?
Pieu vergeur, que Yout fait ces oudes?
Dans leurs sources les plas profondes
Pourquoi vare les émouvoir Pourquoi vare les émouvoir Pourquoi vare les émouvoir Pourquoires

Mais to dissipes les alarmes
De les colans épourantés,
Et us ae prends en mais les armes
Que pour mieur remplir les traités.
Les monts s'inclienci et l'implorent,
Les nôtes reculent et déroreut
Les nations que tu mandis;
Et par des clauseurs souterraines
De tes volontés souveraines
Les triomphes sout applaudis.

Du Jour et de la nuit tu prolonges les heurer; Les deur Mambeaux du cist, du sein de leurs demeures Échiernt, arrêtés, les courres de mon Dien : Ils reprennent leur marche au signal de la fondre, Et les champs sont couveris de mura rédnits eu pondre. Par l'éclat de la lance et tes fécèles de feu.

La mort seule échut en partage An rois contre nous alliés ; Vaincus dans leur propre héritage, Tu les écrasas sons tes pieds : Sur le palais d'un roi perfide , L'ange exterminateur rapide De la mort imprina le aceau; Et dans la unit ta main sévêre, Confondant le fils et le père, Frapas le troise et le berceus.

Et tel fut l'idéeu mémorable, Seigneur, que tu fis aux tyraus, Quasal ton ministre redoutable Armait nos aienx conquérans, Dans l'Egypte de sang trempée, Ta hrissa le aceptre et l'épée D'un mouarque trop endurel, Qui sur uous déployait sa rage, Plass impéteux que l'orage d'hou de l'orage d'aux pour l'aux pour les des l'aux pour l'aux pour l'aux pour l'aux pour l'aux pour l'aux pour les des l'aux pour l'aux pour l'aux pour l'aux pour l'aux pour l'aux pour les des leurs de l'aux pour les des leurs de l'aux pour les des l'aux pour les des l'aux pour les des leurs de l'aux pour les des l'aux pour les des leurs de l'aux pour les des leurs de l'aux pour les des l'aux pour les des leurs de leurs de l'aux pour les des leurs de l'aux pour les des leurs de leurs de leurs de l'aux pour les des leurs de leurs de l'aux pour les des leurs de l'aux pour les leurs de leurs de l'aux pour les leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs de l'aux pour les leurs de l'aux pour les leurs de leurs Des faut dieux de l'Égypte et de leurs dignes prêtres, De l'infidèle roi que finalent nos ancérres, Tn voyals les efforts, tu savals les complote; Mais sur l'aile des vents tu descendis des nues, Et ton peuple suivit des routes inconnues, Que tou char enflammé lui trapit dues les flots.

Au récit de tant de prodiges, Grand Dieu, J'ai tremblé mille fois. Le seul appect de tes vestiges. Sur mes lètres écient ma voit. L'éfroit dont mon flue est troublée Par sou nteinte redonblée. Corrompt la moeille de mes os; Mais in finitiras nos mbères, Et tranquille paruil mes frères, le loigini de leur resos.

Cependant la terre affligée
Partage encore nos douleurs;
La vigue inculte et négligée
Langui sans sève et sans couleurs,
L'olivier n'a plos de verdure;
Les maux, que ma patrie endare
S'étendent janqu'à nos vergers;
Et sons nu ciè la pres et sanvage,
Nas troupeaux que la mort ravage,
Nas troupeaux que la mort ravage,

Malgré tant de malheurs, j'espère su Dieu qui m'aime. Ma force, mon saint, ma joie est en lui-même; Que fera contre moi la ligue dos méchans? Il rendra poer les fuir ma course plus agile; Et bientôt, à l'abri de leur pouvoir fragile, Des triomphes du Ciel je remplirà mes chauss.

#### DISCOURS

TIRÉ DE DIFFÉRENA LIVRES DES PROVERBES. DES ROIS ET DES SUJETS.

Le pouvoir paternel, l'autorité suprême Sont des droits émanés du Créateur lui-même, Dieu sur la même tête unit leur double loi; Qui fit le premier père a fait le premier roi.

Le premier qui du scaptre exerça la puissance, N'avait que ses enfans sous son obélessance. Les enfans à leur tour, dans ce chef réviré, Obélssoient à Dien qui l'avait eonsacré. Dans ces nœuds que forma la sagesse divine, Du vrai gouverneaent nous trouvous l'origine; Sur l'intérêt commun ses titres sont fondés, Vous que régit un maître, et vous qui commandez Conservez à jamais de si doux caractères; Rois, voilà vos enfans: sajets, voilà vos pères,

Ce sout la les pasteurs, ce sont les souverains A qui ler ol des rois conta les lumanis lains; la règenet comme lui par l'anour et la crainte; lles expormonés des majusés aissuir; lles encormonés des majusés aissuir; lle tiennes de l'aissuir l'empire des mortels, lamages de l'irè-l'anut, vengeure de ses autels, il dépose en leur mains sa balance et as foutre, le l'edvide dégacé, et punis et d'abouotire, Mais dans ce rang divin dout lis sont revetus, Qu'ils trouvent de devoirs, c qu'ill fant de vertus l'

Nom la religion pleins d'unouc et de able; Ovelée all unes preniers soins, qui l'inspirant voc elle. Leur pomorie se détruit quant clie perd le siène; L'enfer nonvent characte un si ferme sontier : l'auscile frevent, les anoueurs à baumén. Il suscile fervent, les anoueurs à baumén. L'auscile fervent, les anoueurs à baumén. L'auscile fervent, les anoueurs à baumén. L'auscile fervent, l'auscile de l'auscile à l'auscile de l'auscile à l'ausc

L'n monarque pieux n'en sera que plus juste : Mieux qu'un autre il remplit son ministère auguste. De la religion la justice est la sœur : Dien la donne en partage aux rois selon son cœur. Assise en leurs conseils qu'elle scule v décide . Que le pauvre, la veuve et l'orphelin timide, Sans terreur et sans honte approchent de ce lieu : Le palais d'un roi juste est le temple de Dien. Sa houche en est l'organe, et sa voix son oracle; La vérité îni parie, et ne craint point d'obstacle; Il l'éconte . il l'honore . et par un soul regard . Dn mensonge perfide il déconcerte l'art. Il n'a noint à sa cour de ces amis du vice, Oui disent aux tyrans : Vous almez la justien ; Le peuple satisfait, à vos lois applaudit. O làche adulateur, ce peuple te maudit; Il luyoque la foudre et déjà le Ciel tonne.

Yous qui brigues l'honneur de servir la couronne, Soyez de l'équidé les ministrea, chéris; L'amitié des hons rois ne a'oitient qu'à ce prix; Elle est le prix d'un cœur aussi pur que fidèle. Un monarque équitable auprès de lui "appelln One des mortes prudeus, bumains, réligien; Ce conseil sur la terre est le sénat des cleux. Il en a la prudence, il en a la sagesse; Des peuples enchantés il nourrit l'allégresse. Puisse de jour eu jour s'accrottre leur bonheur, Et la guerre jamais n'en troubler la donceur?

La guerre! ô châtiment, ô fléau de la terre, Jeu barbare des rois, impitovable guerre, N'attends pas que des chants par le sage inspirés, Célèbrent des béros fanssement admirés, S'il est vrai cenendant que de justes querelles Ont armé quelquefois les mains le moins cruelles, S'il est des droits certains d'héritage ou de rang, Qui pour être affermis veulent des flots de sang, Si des voisins jaloux dans la poix nons outragent. Insultent nos foyers, les brûlent, les ravagent, Rois, consultez Dieu même, et frémissez eocor: Craignez que de sa haine il n'ouvre le trésor : Songes qu'en prononçant ce mot affreux de guerre Vous appelez la mort et l'enfer sur la terre! Qu'lis règnent l'un pur l'autre aux lieux où l'on combat ; One l'ablase engloutit con one le glaive abat : Que les plos grands excès, les fureurs les plus noires; Désbonorent toniours vos plus belles victoires, Et que , par des vainqueurs féconds en cruautés, Mille forfaits nanvenux sont encore inventés. C'est pour vous qu'en tous lieux ces maux se multiplient, Ennemis et sujets, morts et vivans, tous crient; Tous de l'humanité pleurent les justes droits: Les campagnes eu feu, les villes aut abois, Les épous expirans, les femmes éporpées Ant pleds des assassins qui les ont outragées, La nature, l'houseur, les temples, les autels, Tout réclame le Dieu, seul iure des mortels. S'il vous donna l'épée, il porte la balance, Et vous serez pesés an poids de la vengrance.

Que les regrets publics, eu ce moment fatal, yous serveux de cortège au pied du tribunal; Présenter-; les veux, le paissant témoignage Des sujets fortunés qui vous rendaient hommage. Pour vous ceurle les cieux qu'ils unissent leurs voix. Que la louange alors a de force et de poids! Ce langage est le seul qui calme un Dieu sérère. Dont seu fattures curt fois ont arqui la coière.

Méritez, dieux du monde, un suffrage si beau. L'imitant vicant pour vous de descendre au tombous : Cret où de vos pareils subsuit la puissance. Du souverain suprème imitez la clémence ; Elle est l'appai du tribec, elle en est l'ornement : Nous nons pilons saus peine un joug fiu sertiment. Sons un prince doné tout fieurli, tout prospère ; Six commande cu monacque, il adaministre en pire. Il adde ses sojets dans les jours de malbeurs; Écouome attentif de ses blens et des leurs, Ardent à les venger, si quelqui un les opprime ; Lui-même apperend aut rois cette siaine mactine, Que les dons, les tributs, freits de tant de soupirs, sont fals pour les bossins et non pour les plaisies. Lois des yeux, loin de cœur d'un monarque sensibile.

Le tableau doulonreux, le spectacle terrible Des maux, de la misère et du long désespoir De tant d'infortunés sommis à son pouvoir. On plutôt offrons-lui ces touchantes intages; Des mortels abratis et devenus sauvages : Des familles en pleurs, importunant les cieux : Des pays autrefois peuplés, industrieux, Où l'art du laboureur, ce premier urt des bommes. Cet art qui nous fait vivre, injustes que nous sommes, Cet art que tant de ruis out honoré, chéri, Est par un vil service indignement flétri : Des vallous, des côteaux et des plaines fertiles, Où le cultivateur, qui, de ses mains utiles, A conduit la charrue et manié la faux. Ne trouve oue la faim au bout de ses travaux : Des domaines entiers sans maltre et sans cultore : Des bois et des sillons pleins d'une bourbe impure : Des chemins effacés, des villages détruits, Et des prés sans herhage, et des vergers sans fruits; Des mars ábandonnés, où, parmi les reptiles, Des troupeaux sans pasteurs, des vieillards sans asiles, Sont ensemble couchés sons des toits entr'unverts : Là de faibles enfans, victimes des hivers, Sous un ciel étranger suivent leur triste mère, Oni déplore avec eux le trépas de leur père. lci l'épouse euceinte, au fart de ses douleurs, De l'extrême indiseuce éprouve les borreurs : Succombant any besoins, autant qu'à son mal même, Elle tient dans ses bras le tendre épont qu'elle aime . Et qui de tout sou sang voudrait la secourir, Le quitte avec regret et meurt avec plaisir.

O rois, l'ignores-rous Y vos sujètes sont rous firères; Cred a vous, à rous sensi d'adoccir leurs misères. Dites ven, nous fe axrons, que l'indegallé Sait labase et le mount de la société; Que les mags, les boungars, la gloire et la richese de mé lou différes soisaur réparis sont cesse; Mais il vent que l'arcord qu'il mit dans ses décreus sois la règle des rois comme de l'une ragites; Que les tères sortis de seu mains étermélles; Que les tères sortis de seu mains étermélles; Que l'un sois abouls, mais junte et généreux ; Une l'un sois abouls, mais junte et généreux ; Monarques et sujets, tel est uotre partage. Dieu dans sa providence est un arbitre sage; Il nous fit l'un pour l'autre et confia le sort Du misérable au riche, et du faible au plus fort. Volià l'ordre prescrit, et cette loi féconde Renforme uos detoris et le bonheur du monde.

Ou'il est beau de régner sur des peuples nombreux! C'est la force du maître, il n'est grand que par eux. Un royaume désert est la honte du prince ; La plus brillante cour vaut moins qu'une province, L'u mouarque éclairé porte au loin ses regards, Rend la vie et le zèle au peuple comme aux arts. Conduite par l'amour, sa douceur bienfaisante, Partout inépuisable, et partout agissante, Vole, franchit les airs, de climats en climats, Jusqu'aux extrémités de ses vastes états, Sou front calme et serein dissipe les alarmes : Les yeux à son aspect ne versent plus de larmes : C'est le soleil du pauvre et l'astre du bonbeur; La terre et les humains ressentent sa faveur. Telle est au point du jour cette fraîche rosée, Secours délicieux d'une plante épuisée, Source de ces parfums qu'au retour du printemps, Exhalent à l'envi les jardins et les chamos, Telle est la douce pluie en automue attendue, Qui saus bruit, sans orage à grands flots répandue, Vient donuer aux raislns, trop durcis par l'été, Leur sève , leur couleur et leur maturité.

Cependant l'industrie et les hommes renaissent; Le commerce fleurit, les moissons reparaissent; Le côteau retentit du chant du vigneron : L'écho des bois s'éveille aux airs du hûcheron : Le laboureur content, vers son hameau ramène Les taureaux viroureux qui sillonnaient la plaine : La flitte et le hauthois assemblent les trouneaux : Le moissonneur, chargé de ses propres fardeaux. Oui de l'apre exacteur ne serout plus la proie, Aux mains de ses enfans les remet avec joie. C'est le prix des sueurs, et ce prix est sacré. Le champètre repas est déjà préparé, Repas d'hommes contens, banquet de la sagesse, Commencé sans eunui, terminé sans ivresse. L'envieux , le méchant, u'v portent point leur fiel : On y bénit le prince, ou y rend grâce au ciel.

Quelle félicié I quel maître! et quel empire! L'étranger est jaloux, et l'univers admire. Ces temps sout précieux sans donce, et ces beaux jours Aux regards des humains ne luiscat pas toujours. Mais eu toute occurrence, eu tous lieux, en tout âge, La vertu, le dévoir, la [ol., a'out qu'un langage: Obéir à son maître : oui, mortels, obéir, Dieu fit la loi : parlez, l'oserez-vous trahir? Tol surtout, dout j'aspire à former la jeunesse, Mou fils, après ta mère, objet de ma tendresse, Ouclaue sort ici-bas qui te soit destiné. Crains ton Dieu, sers le roi que ce Dieu t'a donné. Que partout ce précepte à tes yeux se retrace. Je déplore l'orgueil, ou l'indiscrète audace, Qui des maltres du monde excite le courroux ; Ils sout de leur puissance amoureux et ialoux : Tout sujet insoleut met en péril sa tête. Dans leur ressentiment uul frein pe les arrête ; D'un llon qui rugit c'est le fougueux transport : La colère des rois est un arrêt de mort. La révolte souvent les a rendus harbores. S'il eu est de crueis, d'injustes, ou d'avares, Qui repoussent le peuple accoura dans leurs bras, Par un reproche amer ne les irritez pas. Gémissez : la douleur, les soupirs et les larmes Sont des efforts permis et d'innocentes armes. Des plaintes sans aigreur, un rèle tendre et pur, Out d'Invincibles druits sur le cœur le plus dur, Détrompé tôt ou tard d'un conseil trop fuueste, Vos pleurs l'ébranleront, Dieu conduira le reste, Des voloutés des rois, arbitre souveroin, Il tieut avec leurs jours leur esprit dans sa main, C'est une onde courante, une source docile Que l'art du jardinier gouverne et rend utile . Qu'il divise et promène en ses divers carreaux. Quand leurs sillons brâlans lui demandent des eaux, Vivons eu citoyens, vivons soumis, paisibles, De la rébellion les suites sont borribles. Quel changement heureux, quel bien dans les états Out produit les complots, les partis, les combats? C'est vous que j'interroge, auteurs de ces Intrigues Qui dans le sein du trouble out eufanté les lienes. Vous qui, pour vos plaisirs dévorant les tributs, Parlez de maux publics, et d'excès, et d'abus, Oui trompez le vulgaire, allumez l'incendie, Et, pour guérir l'état, immolez la patrie. Il est des malheureux, il est des oppresseurs, On le sait, mais faut-il pour finir ces malheurs, Au bruit de la trompette arborer dans nos villes L'effroyable étendard des discordes civiles? Du sage patriote étes-vous secondés? Étes-vous son espoir, son salut? Répondez. Les traitres n'oseraient : eux-mêmes se conda ils usurpent en vaiu des titres qu'ils profonent, L'intérét personnel sous des noms spécieux Conduit secrètement leurs coups ambitieux. Le peuple u'a jamais profité de leur crime : Il en fut le préteute, et toniours la victime,

Ce n'est pas qu'adoptant un système fatal Je rende au despotisme un hommsge véual Que j'accorde à des rois ce que Dieu leur refuse, Ni dans leurs attentats que ma voix les excuse, Non : je connais trop bjen leurs devoirs différens. Je hais la tyrannie et je plains les tyrans, Mais si le droit diviu, mais si les lois humaines Contre leurs passions sont des barrières vaines, Si jusqu'en ses foyers l'innocent craint pour lui . N'est-il donc pas contre eux de légitime apoul. Des règles que le ciel, que la nature aient faites, Des juges dont le soin... Ce n'est pas vous qui l'êtes, Soldats, peuples, ni grands, prétres, ni magistrats: Le serment de vos cœurs enchaîne aussi vos bras. Oui détrône les rois bientôt les assassine. Périsse pour toujours l'exécrable doctrine Oul de l'oint du Seigneur combattrait le pouvoir, Et d'un crime d'état ferait un saint devoir !

Des maîtres que le ciel établit sur pos têtes. La chiste ou les revers sout pour nous des tempétes : La streté publique à leur sort nous unit : Dieu seul, quand il le veut, les juge et les punit. Mais ceux que la pitié ni la gloire ne touche. Les tyrans, en un mot, apprendront par ma bouche Qu'ils n'ont, après leur mort, ui sujets, ni flatteurs, Que leurs propres enfans leur refusent des pleurs, Que la postérité, que les temps et l'histoire, A l'opprobre , à l'horreur consacrent leur mémoire ; Que tel est leur destin dans ce séjour mortel; Mais qu'il est d'autres moux dans l'abime éternel : Qu'ils y trouveut un Dieu terrible, inexorable, Les cris de l'opprimé, les pleurs du misérable, Le sang des uations follement répandu Pour un droit chimérique, ou trop mai défenda, Les crimes qu'ils ont faits, ceux qu'on fit pour leur plaire. Les imprécations contre un règne arbitraire, L'accablant souveuir de ce qu'ils ont été, Et des méchans entre eux l'affreuse éralité.

Epocreatable for dues illustre certifier le penqui leur a serior trea mjorde fore. That de gastes armés, taus de pouspe est orqueil 7. Tait de gastes armés, taus de pouspe est orqueil 1. Berst ries qui de prespié centre les injures. Sonneel le neillieur plaire et avaux de sammers. Que n'expossesson pas, impérieur aujest de sammers. Que n'expossesson pas, impérieur aujest le bastaine, des vertures e antieur des sammers. Vans deuts e ceur est dévid, l'inse traspelle est saine, flore et saine, des saines des saines de la contra de l'autorité de la comme de l'autorité de la comme de l'autorité de la comme de l'autorité d'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorit

## ODES DIVERSES.

ODE PREMIÈRE.

Quand le premier chantre du moude Expira sur les bords glacés On l'Elbre effizyé dans son onde Reçui ses membres dispersés, La Thrace, criant sur les montiganes, Remplit les bois et les campagnes Du cri perçant de ses douleurs: Les champs de l'air en retentirent, El dans les antres qui gémirent, El dans les antres qui gémirent,

La France a perdu son Orphée; Mases, dans ces momens de deuil, Élèrez le pompeus trophée Que vous demande son cercueil; Laissez par de nouveaux prodiges, D'échatass et digues resiges D'echatass et digues resiges D'un jour marque par vos regrets. Ainsi le tombeau de Virgüe Est couvert du laurier fertile, Qui par vos soins ne meur jamais.

D'une brillante et triste vie Rossesen quitte anjourd'hai les fers, El, Join du ciel de sa patrie, La mort ternine ses revers. La mort ternine ses revers. Oudelse spines dans sa course Ebouffiaet lie feurs sons ses pao? Quelles épines dans sa course Ebouffiaet lies feurs sons ses pao? Quelle moisi I quelle vie errunale, Et quelle foule remaisent Er quelle foule remaisent Er quelle foule remaisent et de combais!

Vous, dont l'ainitié darable L'accusa de ces chants affreux, Qui méritalemt, s'il fut compable, Un childment plus rigourent; Dans le sanctaines suprême, Grâce à vous soins, par Thémis même, Son houneur est enrore terni. J'abandonne sou innorence; Que veut de plus votre vençeance? Il fut midheures cet pand. Jusques à quand, mortels farouches, Vivrous-aous de haine et d'aigreur? l'étérous-nous toujours nos bonches Au langage de la fareur? En m'applaudis de la misère De mon ennemi terrassé; Il se relère, je succomhe, & It mojnetine à ses pieds je tombe Frappé du truit que j'ai lancé.

Songeons que l'impostare habite
Parmi le peuple et chaz les grands;
Qu'll n'est digaide ni mérite
A l'abri de ses troits errans;
Que la calonnie éconatée,
À la vertu persécutée,
Porte souvent un coup mortel,
El poursuit, naus que rien l'étonne,
Le monarque sous la couronne,
El pepudie sour l'autel.

Du sein des ombres éternelles Sééentan au trôue des Dieux, L'envise offangue de ses ailes Tout cétat qui frappe ses yeax, Quel ministre, quel capitaine, Quel monarque vaincra sa hine, El les injustices du sort! Le temps à peine les consomme; El jamais le pris du grand homme Nest biene consun qu'après sa mort.

Oui, la mort seule nous délivre Des ennemis de nos vertus, Et notre gloire ne peut vivos plus. Que lorsque nous ne vivons plus. Le chastre d'ijuse et d'Achille Sans protecteur et sans asile, Fat ignoré jusqu'an tombean : il expire, le charme cesse, Et tous les peuples de la Grèce Entre eut disputent son berreau.

Le Nil a vu sur ses rivages De noirs babitans des déserts Insulier par leurs cris sauvages L'astre éclatant de l'uniyers. Cris impuissans l'ureurs blarres! Tandis que ces monstres barbares Poussaient d'isoolentes chameturs, Le dieu, poursuivant sa carrière, Versait des torrens de lunière versait des torrens de lunière Souveraine des chains lyriques, Toi que Roussem dans nos climats, Appela des jeux olymplques, Qui semblaient scub facer tes pas; Pour qui la trompette échatante Secondant la vois triomphante, Formera-t-elle des concerts? Des héros, muse magnanime, Par quel organe asser sabilme Vos-ta parler à l'univers?

Favoris, élèves dociles De ce ministre d'Apollon , Yous à qui ses couscels utiles Out ouvert le sucré vallon : Accourer, trompe désòlée. Déposez sur son mausolée Yotre lyre qu'il impirait ; La mort a frappé votre maître, Et d'un souffie a fait disporatire. Le flambera qui vous éclaire qui vous éclarie.

Et rous dont sa fière harmonie figala les superbes sons, Qui revitére dans ce génie Formé par vos seules leçons; Manes d'Alcée et de Pindare, Que voire suffrage répare La rigueur de son sort fatal. Dans in nuit du séjour finêbre, Consolez son ombre célèbre, Et couronnez voire rival.

#### ODE II.

SER L'HOMNE DES CHAMPS.

Henreax le citoyen religieux et sage Qui vit comme en un port au milleu de l'orage, Sans brigue et sans emplois; Et qui, dans nos malhenrs, fruits de conseils sinistres, N'a point à s'impater les fautes des ministres, Ni les vices des rois.

Plus beureux l'habitant de ces vallons chompétres, Qui, du vieux héritage où sont morts ses ancêtres, Paisible possessenr. Ne connaît que ses champs, préside à leur culture, Craint Dien, garde les lois, jouit de la nature, Et gouverne son cœur. Les domaines voisins, plus que le sieu fertiles, N'excitent point eu lui ces regrets inutiles Qui rongent l'envieux. L'opulence d'autrui fut toujours sa richesse;

Il sème avec espoir, cueille avec allégresse Ce qu'il reçoit des cienx.

Ne crains point, laboureur, que sa fortune altière Fonde sur les débris de ton humble chaumière Ses riches pavillons; Ni cu'an ordre cruel de ses mains tyranniques.

Pour agrandir un parc ou des routes publiques, L'aurpe tes silions.

Ne crains point qu'exerçant un ponvoir arbitraire,

Il refuse à tes cris le trop juste salaire Qu'il doit à tes sueurs; NI qu'il ose enchaîtor le pouvre qui soupire, A des travaux forcés, la bonte d'un empire Où règnent ces rigueurs (1).

Jamais, pour sontenir des droits imaginaires; Il n'achète au barreau les clameurs mercenaires D'un orateur fongueux;

Mais de tous ses voisins arbitre incorruptible, il tient dans ses foyers le tribunal paisible Qui les accorde entre eux.

Pour arrêter le cours des querelles naissantes, Il n'interroge point les annales savantes Des Grece et des Romains. Sans édits dec préteurs son intégrité pure Décide par les lois que la simple nature Est nour tous les humains.

Saivons-le en ses vergers : que j'aime l'industrie Qui dresse au joug de l'art et de la symétrie Ses jeunes espallers ! Voyez comme il prépare, au retour de l'automne Le nectar odorant qui murmure et bouillonne Dans ses obscurs celliers.

Amoureux du travail plus que de l'aboudance, Tous les biens qu'aux mortels donns la Providence Exercent son ardeur. Sa culture assidue en consacre l'usage, Moins pour s'en enrichir que pour en faire bommag A leur unique auture.

Il consulte les cieux, les astres, les unages, Volt leur vicissitude, en tire des présages

(1) Allusion à la corvée.

Qui ue sont point trompeurs; Et de l'ordre des temps, comme de leurs contrastes , Observateur habile, il compose les fastes Qui règlent ses labeurs.

Mais soit que les saisons à leur emploi fidèles , Dans le tableau mouvant qui les distingue entre elles , Gardeut leurs traits divers ; Soit qu'un trouble apparent les change et les confonde.

Soit qu'un trouble apparent les change et les confoi Partout il reconnaît la sagesse profonde Oui régit l'univers.

Souvent libre de soins, quand du haut des collines, Il porte autour de lui sur les plaines voisines Ses regards satisfaits, Sou cœur, pur et riant comme le ciel lui-même,

Se plait à réfléchir sur la beanté suprème
Des célestes bienfaits.
Science, inépuisable et toulours abondante.

Qui n'enfle point l'esprit par l'audace imprudente D'un savoir imposteur; Étude où de ses maux le soge se délivre; Où sans érrits enfin l'homme est son propre livre,

Et Dieu son seul docteur.

Trop fortuné mortel! ainsi dans sa carrière,
Des vices corrupteurs de la nature entière,
Il craiet peu le poison.
D'un soin laborieux, et d'une âme attentive,
Soumis à ses devoirs, tour it tour il cultive

Ses champs et sa raison.

La vieillesse pour lui n'est jamais importune;
Et quand l'heure fatale, à tout mortel commune,

L'appelle chez les morts, Il meurt et n'a compté dans le cours de sa vie Que des jours sans chagrin, des muits sans Insomnie, Des plaisirs sans remords.

ODE III.

LES TOMBEAUX.

Mirabeso , 1143.

L'autre jour sans inquiétude Respirant la fraicheur de l'air, J'errais dans une solitude Sur le rivage de la mer. J'aperçus de loin des statues, De vieux débris d'arcs triomphaux, Et des colonnes abattnes; J'approchai : je vis des tombenux.

C'était d'abord le mausoiée D'un de ces conquérans vantés, Par qui la terre désoiée Vit détruire champs et cités,

On y voyait trente batailles, Des rois, des peuples mis aux fers, Des triomphes, des funérailles, Et les tributs de l'univers,

An pied de deux cyprès antiques Un monument plus gracieux, Par ses ornemens symboliques, Attirait l'œil du curieux.

C'était la tombe d'un poète Admiré dans le monde entier. Le luth, la lyre et la trompette Pendaient aux branches d'un lanrier,

Tont auprès en humble posture Un pécheur était enterré; Un filet pour toute parure Gouvrait son cercueil délabré.

Ah! dis-je, quel art déplorable l Cet objet anx passans offert Leur apprend que ce misérable A moins vécu qu'il n'a souffert.

Et pourquoi? reprit en colère Un voyageur qui m'entendit. La pêche avait l'art de lui plaire : C'était son métier, il le fit,

Tn vois par là ce que nous sommes; Le poète fait des chansons, Le guerrier massacre des hommes, Et le pécheur prend des poissons, Dans ses fastes, vainqueurs des Basques, Adoptait de nouveaux enfans: Patrie honorable et févonde. Les divers habitans du monde Aspiracient à ses dout liens; Le Nil. la Seine, le Pactole,

Tels et plus révérés, beaux-arts, dieux que j'encense, Rois et législateurs de tout mortel qui pense, Vous former un état d'un peuple de rivaux. Empire indépendant qui n'a point de frontières,

Sur leurs bords pour le Capitole

Voyaient naître des citoyens.

Où les hommes sont frères , L'autorité commune , et tous les rangs égaux.

Des dons que votre main dispense Le sage peut s'enorgueillir : Dans les prégages de l'enfance Vons nous empéchez de vieillir. Sans vons, sans von héros célèbres, A nos yeux couverts de ténèbres La raison n'aurait Jamais lui; Per vons l'homme est tel qu'il doit étre; C'est par vons seud qu'il doit connaître C'est par vons seud qu'il doit connaître Ce que les dieux ont fait pour lui.

En vain de toutes parts, au cri de Tisiphone, La guerre a rassemblé près du char de Bellone Le fier républicain, l'humble sujet des rois : Ennemis au combat, amis dans notre empire, Chacun d'eux y respire

L'amour de l'équité, de la paix et des lois.

Verset toajours voere lumière
Dans notre esprit et dans nos cours;
Masse, beauc-urts, la terre entière
Vous doit le bon ordre et les dicurs;
Brilles, ne lisses plus renaitre
Ces temps où l'on vit disparaître
Vos ministres et vos autels;
Siècles proscrits, malbeureux façe,
Dont l'histoire obseure et saurage
Flécrit les fastes des mortels.

Mais du joug de l'erreur nos peuples a'affranchissent. Triomphans à leur tour, les aris nous entichissent de leurs hiens, de leurs fiults plas précieux que l'or; Et partont excités par d'utiles exemples, Nous leur d'ressons des temples, One nos deroites neveux embeliront encor.

Sur le rivage où des deux mondes

Le commerce aux yeux est offert,

15

ODE IV.

A L'ACADÉMIE DE MARSEILLE.

Aimi la reine des monarques, Mère des penples triomphans.

4

Dans le palais du dieu des ondez Quel sanctuaire ai est ouvert? Que d'Aristrques et d'Orphées Y conservent aux chastes fées Leurs préceptes et leurs chansons! Assise au trône du Génie, J'y vois lu savante Harmonie An Golt demonder des levons.

Eníans des Phocéess, recevez mon hommage, Chez vons, de nos Français l'harmonieux langage Dans la langue d'Homère a puisé ses trésors. Nos premiers Amphions, sortis de vos asiles,

Ont porté dans nos villes Des concerts d'Apollon les sublimes accords.

Sour de Rome, émale d'Athènes, Mère et utrire des besut-arts, Tol, qui fornais des Démothères Pour le tribunal des Césars, Lève les yeax sur tes portiques, Reconnais ces titres antiques, Vains monumens de ta grandeur; Et reads grâce un souveau l'yrée, Qui seud de ta gloire éclipsée Fera revirce la spleadeur.

Les taleus sont l'honneur, l'appui de la patrie : Du cœur le plus féroce ils calment la furie, Leur pouvoir est sans horue, et leurs droits sont sacrés, Dans les murs de Cadmus les neveux de Pindare, Respectés d'un barbare,

Vivent sur les débris des Thébains massacrés.

O du Pinde immortels arbitres, Eavers rous puis-je m'acquitter? Vons me dispenier les seuls titres Que je brâle de mériter. Le laisse une foule importane Briguer aux pieds de la fortune Des rangs, des hienclites, der favers; L'amité, seul trisor des suges, La paix, l'étude, von suffinges, Voills mes hiens et mes homorurs.

Trop heureux le mortel que les Muses couronnent, Que leurs soins ont formé, que les arts environnent! Avec eux il résiste aux outrages du sort. Il tient toujours son ceur dans un juse équilibre; Né suiet. Il est libre;

Il jouit de la vie, et survit à la mort.

#### ODE V.

EN BEVENANT DE BARRÉGES.

\_

Ande stat

Je vous quitte, froides montagnes, Noir séjour de guerriers perchas. Puissent mes yeux ue vous voir plus Ou'à l'horizon de nos campagnes?

Disparaissez, objets affreux, Rochers qui montez jusqu'aex, nues, D'an ciel humide et nébuleux Impraticables avenues.

Torrena, dont les fongmeux écarts Se percent des routes bruyantes, De vos cascades effrayantes Ne fatiguez plus mes regards.

Renaissez, charmans paysages. Renaisses, tableaux eachauteurs, Ruisseaux, qui sans bruit, sans ravages, Baignez nos moissons et nos fleurs.

Je t'aperçois, charmante plaine Où la Garonne épand ses eaux, Nou loin de cette longue chaîne De vallons mélés de cêteaux.

Je crois voir la vapeur légère Qui s'élève de mes foyers. Vers lu demeure qui m'est chère, Volez, trop paresseux coursiers.

Ramenez-moi dans ces asfles Où de sof-même l'on jouit Où tous les esprits sont tranquilles, Où tout me cousole et m'instruit.

C'est là que, palsible victime D'eusemis publics ou secrets, De lu fortune qui m'opprime J'apprendrai les derniers arrêts.

O fortune, tou vain caprice Ne m'u jamais humilié. Ce que peut m'êter l'injustice, Je l'ai déjà sacrifié.

Mais il me reste une retraite, Quelques amis, le gofit des vers. L'amour des arts, la paix secrète D'un cœur peu touché des revers. Et vous, richesses de la vie,

Divine médiocrité, Élégante fragalité, Qui ne craignez rien de l'envie,

Yos trésors si purs et si doux Seront au moins mon apanage; Vous n'êtes dignes que du sage, Et lui seul est digne de vous.

Les arts du luxe, leur folle, N'ont jamais occupé mes soins. L'opuleuce ne multiplie One les désirs et les besoins.

Dans le réduit le plus champêtre La nature comble nos vœux. Tout mortel pourrait être heureux, Mais tout mortel ne sait pas l'être.

### ODE VL

A M. P.,,

Pompignen, 1745.

l'al lu de l'ami de Mécène Les vers par la muse lmités, Et suis jaloux que l'Hippotrène Pour toi roule ses flots sans peine Jusque dans l'ombre des cités.

Mais, hélas! ta paresse abuse Des pinceaux remis dans tes mains. Pour chanter les bords du Blanduse, Horace conduisait sa muse Dans les campagnes des Sabins.

L'ennemi des Zéphyrs s'envole; l'u doux calme règne dans l'air; Et le Printemps, vainqueur d'Éole; Dans les gooffres voisins du pôle Précipite le sombre Biver.

Viens voir renaître les bocages, Les jardins, les prés, les guérets. Tont embellit uos paysages, Jusqu'au prélude des orages Qui font tant de peur à Cérès, Ce ne sont plus ces froides ondes Dont le Verseau, dons ses fureurs, Grossit nos sources vaguhondes; C'est l'heureux tribut d'eaux fécondes, D'où naissent les fruits et les fleurs.

Le soleil, au bruit du tonnerre, Nous anuonce ainsi son retour; Et le ciel abreuvant la terre; Dans tous les germes qu'elle enserre Darde le feu de son amour.

Tont se ranime, tout s'épure, L'univers s'arrache au sommeil, Viens donc; c'est un trait d'épicure Que de jouir de la nature Dans le momeut de sou réveil.

Sur le gazon de ma terrasse Viens respirer l'air le plus pur. Pour des citoyens du Parasse, Nourris des vers charmans d'Horace, Tout est Lucrétile et Tibur,

Mais peut-être, quand je t'invite, Veux-tu savoir ce qui t'attend Dans ma retraite favorite? En premier Ben, de ta visite Un cœur à coup sir très content.

Au logis rien de maguiñque; Au dehors ni pare, ni forêts; Le jour, promenade rustique; Le soir, propos joyeux, musique, Quelques souvenirs indiscrets,

Poésie, histoire, morale, Point d'importun, nul embarras; Vins assez bons, chère frugale, Et dans ton hôte humeur égale, Hors le jour que tu partiras.

#### ODE VII.

A LOUIS RACINE, SIR LA MORT DE SON FILS.

Il n'est douc pius, et sa tendresse Aux derniers jours de ta vieillesse N'aidera point tes faibles pas! Aml, ses vertus, ni les tienaes, Ni ses mours douces et chrétiennes, N'ont pu le sauver du trépas.

15,

Cet ubjet des vœux les plus tends N'ira point déposer tes cendres Sons ce marbre rongé des ans , Où son nieul et ton modèle Attend la dépouille mortelle De l'héritier de ses talens.

Loin de tes yeux, loin de sa mère, Au sein d'une plage étrangère, Son corps est le jouet des flots; Mais sou âme du clei chérie, N'en doute point, dans sa patrie Jouit d'un éternel repos.

Quand l'infortune sult tes traces, Autant que mes propres disgràces Mon amitié sent tes malheurs. Mais que pourrait son assistance? Dieu te donnera la constance. Tu n'auras de moi que des pleurs.

Tu sais trop qu'un chrétien fidèle. Du sang et de la chair rebelle Brave en héros l'assaut cruel. Il étuuffe, leur triste guerre, Et tout ce qu'il perd sur la terre, Il le regagne pour le Cicl.

Mais vous, dont l'orgueilleuse vie, De l'humaine philosophie Tire sa force et son secours : Si dans ce nunde périssable Un revers soudain vous accable, Parlez, quel est votre recours?

Qui vous soutiendra dans vos pertes? Quelles ressources sont affertes A votre audace de géant? Puint d'avenir qui vous console; Lu système impie et frivole, Et l'espérance du néant.

Croyons, e'est là notre partage. Que la fol dissipe ou soulage Nos chagrins, nos ennuis mortels; Et a'streadous dans cette vie Qu'une fin qui sera suivie De biens ou de maux éternels.

### POÈSIES DIVERSES.

## LES VERS DORÉS DES PYTHAGORICIEMS.

Craindre, adorer les dieux, e'est la première loi, Révère du serment l'irrévocable foi. Bienfalteurs des humains, les héros et les sages Des cours reconnaissans exigent les hommages Sois parent serviable et fils respectueux: One ton meilleur ami soit le plus vertueux; Défère à des cunseils modérés, salutaires : Ne romps point l'amitié pour des fautes légères; Autant que tu le peux, ubserve ce devuir, Et tu le peux mujours si tu sais le vouloir. Aux sens, aux passions eummande avec empire; Dumpte les muuvemens que la colère inspire. Surmoute le sommeil , craius la table et l'amour ; Ne fais rien qui ne puisse éclater au grand juur, Bien qui blesse en secret ton respect pour tol-même, Que l'exacte équité soit ta règle suprême; One la raison t'apprenne en tout temps, en tous lieux, A juger par ses lois comme à voir par ses yeuv; A n'oubiler jamais, dans tes jours peu durables, Oue les plaisirs sout courts, les grandeurs périssables, Que nos biens sont en butte aux caprices du sort, Et qu'il n'est rien pour nous de certain que la murt. Accepte sans murmure, et souffre avec cuurage La portiun de maux qui t'écheoit eu partage. Cherche à les adopcir, et erois que le Destin Ne livre point le juste à des malbeurs sans fin.

Distingue les discours qui sont faits pour Instrube De ceut dont les Holliant à rele proper qui Adulter, Garde-to-d'Admirer leurs disappreux définits ; Mais pecidie d'utus aus l'Irritor de faite. Mais pecidie d'utus aut l'Irritor de faite. Our tou choix décide ensuimment persérètre. Dièbre lons-tempe, consuite avait d'afig. Si de tes actions in ne veux pas rangir. Maibureux qui projust consait son impredience l Précisens he repeatin de l'instruptione. Maibureux qui projus de consait son impredience l Précisens he repeatin de l'instruptione.

De ton corps avec soin ménage les services. Sois sobre en tes repas comme en tes exercices; Tu prétiendras sinsi les mant et la doubeur. Dans tes foyers sans iute, habités par Thonneur, Que la propreté règne avec la modestie; Trop de fiste révolte, il excite l'envie. La sordide avarice engendre le mépris; Évite en tout l'excès : uul bonheur qu'à ce prix.

Anat que le sommel te ferme la pasplère, Sur tes seuvres de jour porte un regard aérère. Ce Jour que je finis, commen l'haije employe? Oud évoir si aj conficial que danter aije conjulé? Ou h'aije din ? qu'aije fair? Sonde assis tes pensées. The autons, aissis devante toi retraces. Répandrout dans ton cœur la joic en les regrets; Ett u serna jugé per tes popresa arrête. Cette heureuse habitude afferniar tou inter Dans les saintes vertue dont le désir l'enfansen.

Ne fais, n'entreprends rien sans invoquer les dieux : Tu sauras, éclairé d'un rayon précieux, Que les êtres divins et la race mortelle Sont distincts, mais liés par la chaîne éternelle, Et qu'enfin la nature, en ce vaste univers, Est la même partout sous des aspects divers, Apprends par cette étude, et jamais ne l'oublie, Qu'espérer l'impossible est orgued on folie. De ses propres revers l'homme est souvent l'auter Les dieux à ses côtés ont placé le bonheur; Il le voit et le fuit, court après des chimères, Et a'obstine à serrer le nœud de ses misères. Peu savent le briser, Infortunés mortela l Vous roulez au hasard parmi des maux crueis. La révolte du cœur avec nons prit maissance : Il faut, sans l'irriter, la rédnire au sileuce. Grand Dieu! que de malheurs épargnés aux hu S'ils connaissalent leur être et tes sages desseius!

Mais pour rol, promis courage, et, dans son origine Distingue meine I service de l'essence più. Écoute la nature, elle parie, e i as rois, Écoute la nature, elle parie, e i as rois, par des agines saries, fait connative son lois. Instituti par elle, etcampt de non divers caprices, l'a fouerira sui polob les errurare et levices; El Berapiva jour la nort dissoudra ce linea Qui formait pour ten die en on choerer prison, Sur an char c'elstant, conduit par la agessac, Loin du trisie sopiur de l'amazine laitlesce, Ta rejoinème is spikere, et monterno sus ciere, l'ampassible, inmonteri et pur comme fen discus.

### DÉPART D'OVIDE,

ÉLÉGIE TROISIÈME DE PREMIER LIVRE DES TRISTES.

Toi qui vis mes beaux jours s'éclipser dans tes ombres, Toi qui courris mes pleurs de tes nuages sombres, O muit! cruelle nuit, témoin de mes adieux, Sans cesse ma douleur le retrace à mes yeux,

Bientôt du haut des airs l'amonte de Céphale Allait de mon départ fixer l'heure fatale. L'asage de mes sens tout a coup suspendu Dérobe a mes apprèts le temps qui leur est dû. Mon cœur ne peut gémir, ordonner, ni résoudre. Semblable à ce mortel qui voit tomber la foudre, Et qui, frappé du bruit, environné d'éclairs, Doute encor de sa vie, et croit voir les enfers. J'ouvre les yeux enfin, mon trouble dimisue. Deux amis seulement frappent alors ma vue. Tous les autres fayaient un ami condamné : Le sort d'un malheureux est d'être abandonpé. Dans ce cruel moment je sens couler mes larmes : Mon épouse éplorée augmentait mes alarmes, Ma filla loin de nous ignorait mon malheur; De ce speciacle affreux elle évita l'horreur : Hélas! tout nous offrait le douloureuse image D'une famille en pleurs que la Parque ravage, Si d'un simple mortel le destin rigoureux Pouvait se comparer à des revers fan Tel fut le désespoir des habitans de Troie, Lorsque du fils d'Achille ils devinrent la proje.

Cependant la fruicheur et le calme des airs

Répandaient le sommeil sur le vaste univers.

L'astre brillaut des nuits poursuivait sa carrière; Je vois, à la faveur de sa douce lumière, Les murs du Capitole et ces temples fameux Dont le faite couvrait mes foyers malheureux. Quels objets affligeans pour mon âme attendrie! Dieux voisins, m'écriai-je, 6 dieux de ma patrie! Augustes citoyena de nos sacrés remparts, Et vous, divinités du palais des Césars, Tol , fleuve, dont Ovide illustra les rivages , Recevez mes adieux et mes derniers hommages: Il n'est plus de remède aux maux que je ressens. l'offrirais à César des regrets impuissan Mais vous, dieux immortels, modérez sa vengea Qu'il ne confonde point le crime et l'imprude Vous le savez, grands dieux, si j'ai cru le trahir. Qu'il me punisse , hélas ! du moins sans me hair. Mon épouse à-ces mots tombe à mes pieds mourante. Elle remplit les airs de sa voix gémissante : De nos lares sacrés embrassant les autels, Elle implore à la fois les dieux et les mortels, inutiles transports! c'est eu vain qu'elle espère D'un époux malheurenx adoucir la misère,

Mais déjà près du pôte où les dieux l'ont placé . L'astre de Calisto tourne son char glacé. C'est le dernier moment qu'on accorde à mes larmes. Hélas! dans ce moment que Rome avait de charmes ! On accourt, on m'appelle, on presse mon départ, Cruels, un exilé peut-il partir trop tard? Considérez du moius, quand yous hâtez ma fuite. Les lieux où l'on m'envoie et les lieux que je quitte. Funeste aveuglement l je vois nattre le jour, Et crois pouvoir encor prolonger mon séjour. Trois fois le veux partir, et trois fois ma faibles Malgré moi , de mes pas interrompt la vitesse. Je suspends, je finis, je reprends mes discours, J'embrasse, je m'éloigne, et je revieus toujours. Eh! pourquoi me hiter? je vais dans la Scythie; Sans espoir de retour je fuis de ma patrie. Du cœur de ton époux chère et tendre moltié, Et vous, dont mes malheurs excitent la pitié, Seuls amis one le Ciet souffre encer que l'emi C'en est fait, je jouis de sa dernière grâce ; Je ne vons verrai plus : vivez heureux , le pars,

L'horizon cependant brille de toutes parts ; L'étoile du matin cède au flambeau du monde . Et les premiers ravons sortest du sein de l'onde. Je fuis en gémissant, mais mon cour déchiré Revole vers les lieux dont li est séparé. De mes tristes amis, de ma femme éperdue, Les cris et les sanglots percent mou lime émue. Je n'ose m'arrêter , elle court sur mes pas ; Bientôt autour de moi le seus ses falhtes bras : Non, cruel, non, ta perte entralaera la mienne. Penses-ta loin de toi que Rome me retienne? Compagne de tes pas comme de tes malheurs, An bont de l'univers l'irai sécher tes pleurs. César t'a condamné, ton épouse est proserite; César vent tou exil, et l'amour veut ma fuite. Je te suis... Mais hélas l malgré tous ses efforts . Un devoir rigoureux m'arrache à ses transports. Désolé . l'œil en pleurs , et la vue égarée , Entre les bras des siens je la laisse éplorée; Elle tombe, et j'ai su qu'en ces affreux instans Les ombres de la mort la couvrirent long-temps. Le jour qu'elle revoit augmente encor sa peine : Les cheveux tont souillés et la vue incertaine, Dans ses fovers déserts elle me cherche en vain : Elle accuse les dieux, Gésar et le destin.

L'instant de mon trépas, ou ma filie expirée, D'un plus vif désespoir ne l'eût pas pénétrée. Sa douleur mille fois aurait tranché ses jours ; L'espoir de m'être atile en prolongea le cours, Dieux, qui nous séparez, prenez solu d'une vie Qui conserve la mienne au fond de la Scythie.

Mais le gardien de l'Ourse ensevelit ses feux Dans les flots agltés par son astre orageux. Nous partons, pous bravons les horreurs du naufrage, Et la nécessité me tient lien de courage, Quel effroyable bruit sort du gouffre des mers? Les Aquilons fougueux combattent dans les airs. L'onde mugit, a'entr'ouvre, et les sahles bouillonne Déiù sur le tillac les flots nous environnent. Les cordages rompus et les mâts chaucelans Sont le jonet de l'onde et succombent aux vents. Du ciel rempli d'éclairs les voêtes allumées Semblent fondre en éciats dans les mers enflam Trembiant, désespéré, le chef des matelots Laisse le gouvernail à la merci des flots.

Telle une main trop faible abandonne l'empire Do coursier indompté qu'elle ne peut conduire. Le rapide Aquilon , plus fort one mon devoir , Nous ramène aux climats que je ne dois plus voir. Lolo des bords d'Illyrie, à travers les nuages, L'Italie à nos yeux découvre ses rivages Vents, ue combattez plus le Dieu qui me punit : Éloignez-moi des lieux d'où César me bannit. Je le veux et le crains... Quelle vaque en furie Dans ce gouffre profond va terminer ma vie! Je t'implore, O Neptane! et vous, dieux de la mer, C'est assez contre mol des traits de Jupiter. Souffrez que, dans l'exil terminant ma carrière, Une tranquille mort me ferme la paupière, Du plus affreux trépas daignez me préserver, S'il est temps aujourd'hui de vouloir me sauver.

Traduite de l'anglais de Pope.

LA PRIÈRE UNIVERSELLE AN DIEU TRÈS BON ET TRÈS GRAND.

O toi, que la raison, que l'instinct même adore, Souverain maître et eréateur De tout l'univers qui t'impiore; Jehova, Jopiter, Seigneur.

- Source, cause première, être incompréhe Que je suis borné devant toi! Ta bonté seule m'est visible; Le reste est un chaos pour moi.
- Mais le bien et le mai, dans cette nuit obscure, Dépendent de ma volonté; Et ta gouvernes la nature Sans enchaîner ma liberté.
- Mu conscience est libre; et ce guide sévère Ne règle pas mes sentimens Par le désir seul du salaire, Ni par la cràinte des tourmens
- Empêche que mon cœur, de tes dons efficaces, Ne rejette les heureux fruits; Recevoir, c'est payer tes grâces; Je t'obéis quand je jouis,
- Mais cessons de penser qu'imperceptible atome Notre terre borne ta loi. N'es-tu souverain que de l'homme? Tant d'autres mondes sont à toi l
- Faut-il qu'un vil mortel ose venger Dieu même, Que tes foudres lui solent remis, Et qu'il répande l'anathème Sur ceux qu'il croit tes ennemis!
- Si je marche avec toi, fais moi la grâce entière De te suivre jusqu'à la fin; Si je m'égare, ta lumière Doit me remettre au bon chemin.
- Quelques biens qu'à mon cœur ta sagesse déale, Ou que m'accorde ta bonté, Sauve-moi da murmure imple, Et de la folle vanité.
- Fais que de mon prochain je plaigne les sonffragces, Toujours lent à le condamner; Et pardonne-moi mes offenses, Pour mieux m'apprendre à pardonner,
- Tout retrace aux mortels le néant de leur être; Mais lès sont l'œuvre de tes mains; Sois leur guide autant que leur maître, Jusqu'au terme de leurs destins.
- Que le pain, que la paix, solent lei mon partage; l'allends que ton auguste choix Des autres biens five l'usage; Tes volontés seront mes lois.

Ton temple est en tous lieux, tu remplis la natur Tout l'apivers est ton autel; Rien ne vit, n'existe, ne dure, Oni ne t'offre un culte éternel.

## ÉPÎTRE AU MARQUIS DE MIRABEAU

SUB L'ESPONT DU MÉCLE.

Tot ignt, par des travant oit in "as point de maltre, Rendria ker nois herreur, ille vondiers jamnis frère, Tot, qui connais si bien in nature et ses dreils. Oui mensiègeme per fordre, et la paise et les bies, Dib-moi, cher Mirabean, si le siche oi nous sommes Ed cedia que no cur désiral pour les hommes; Dib-moi al leur ami (1), qui ne vii que pour ext, Troure dans nos dorfins le succès de ses veux. Ton lane généreuse est-elle suitainle?

Ouel tableau, quel spectacle offre à nos yeux surpris Ce siècle, tant prôné par tant de beaux esprits! De sentimens pervers quel monstroeux mélange? De modernes docteurs quel assemblage étrange ! L'an per l'autre vantés, l'un de l'autre jaioux, Unissant leur orgacii, leurs mensonges, leurs couns: ils réforment le ciel, la terre, Dieu lui-même : Ils ont de la nature éventé le système : Son secret aux mortels fut trop long-temps caché: il paraît au grand jour, le voile est arraché. L'univers retentit de nouvelles maximes, La vérité, l'erreur, les vertus et les crimes, Et les mours et le goût, l'esprit et la raison, Tout a changé de face, et de rang et de nom. Tout prend de nouveaux traits, de nouveaux caractères, Et nons ne sommes plus les enfans de nos pères.

O décire à usuet, quel démon l'a séqui?

En este plus henceur, plus age, nième (univeui?)

Parcourson les cléres de la philitosphie ;

Quels somei-lis le faut quels ; l'apocarace et l'envie.

Quels sacrauene promières sottenses applicable ;

Cuels accusant promières sottenses applicable ;

Créateur parent losse et maistre de la scène ;

Vait, de la mierica conserver, ses écoloris agrata.

Branklare i blanc guide en promòtima sor mes pau
Sont en latties sus déchaiss de los algunes créapeurs.

(t) On sait que le marquis de Mirabeau est l'auteur d'un livre intimité l'. fini des hommes.

Pénélon, des bons reis l'instituteur divin. Dens sa prose trabiante est un faible écrivain : Par grâce à La Fontaine on laisse quelques fahies, Nos orateurs chrétiens sont froids on détestables. Massillon, Bourdaloue, en deux ou trois discours, A neine ont de quoi plaire aux lecteurs de nos iours. De l'immortel Pascal on attaque la gloire. Le vengeur de la foi, le flambeau de l'histoire, Des plus parfaits écrits l'incomparable auteur, L'élognent Bossuet n'est qu'un déclamateur, On aecable Boileau d'invectives rimées ; On-le déchire en prose. O troupe de Pygmées ! S'il pogvait un moment revenir parmi nous . Comme nu effroi soudain vous disperserait tous! Au fen de ses éclairs, aux éclats de sa foudre, Oue hientôt à ses pieds vous tomberiez en poudre ! Vos maîtres ne sont plus, mais leurs écrits vivront : Ils vivront à jamais, les vôtres périront,

Profice du moment, jouisses du pressige; Le bou seus ne gimit, in raison of an illige, Qu'importe à des tyrans? Ils rispent, c'est asset, Plaisouphen du jour, et précepteurs du monde, Ending de la faster dont le vant les recondes, la troublemt à l'envi, par l'eurs cris sasieus, Et tont es qui respire, et tout et qui n'ex plus. C'est peu que les vivans éprouveau leur furie; Le troublemt à l'envi, par l'eurs cris sasieus, Et tont es qui respire, et tout et qui n'ex plus. C'est peu que les vivans éprouveau leur furie; Leur sombre vasile, qui de fed s'ext nourire, Portant dans les tombeaux ses odieux efforts, Se fait un allieux de la cendre de somots.

Et cependant, ami, ces mortels téméraires, Ces esprits envieux, méchans, atrabilaires, Aux yeux de l'univers nous font avec fierté De leurs rares vertus l'étalage affecté. Chez eux tout est parfait, et leur bouche l'atteste La vérité sans donte a le ton plus modeste. · Mais leur âme, crois-moi , qui cherche à nous tromper, A ses propres regards ne saurait échapper. Ils se connaissent mieux qu'on ne peut les connaître; lls ne furent jamais ce qu'ils vondraient paraître. Ils savent bien, ces cours doubles et tortueux. Que sul d'entre eux n'est grand, ni bon, ni vertneux, Contre leurs jugemens qu'eux-mêmes ils réclament ; Qu'ils approuvent tout bus ce que tout haut ils bliment; Que, loués l'un par l'autre en de nombreux écrits L'un pour l'autre en secret ils n'ont que du mépris, Que leur gloire est le fruit des plus vils artifices, Leur vertu, l'art trompeur qui sait masquer leurs vices; Qu'lls se cachent en vain sous ce faible bandean, Et que da philosophe ils n'ont que le manteau. De faux sages unis sont toujours de faux frères.

Nate authens 46 on tent découverte leurs mysères. Il en det qu'en capte, enn crisillé. Qu'en secté trop brillant, se cett trop vande, Qu'en secté trop brillant, se cett trop vande, Qu'en secté trop brillant, se cett trop vande, qu'en reine déciseaux, juine en le téchnic de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de tons. Le tième se cert jameis du sein de la malice. Le tième se cert jameis du sein de la malice. Le tième se cert jameis du sein de la malice. Le tième de l'entre de

Ami, le vrai mérite abborre ces intrigues. Il ue subsiste point par le secours des brigues; Opprimé pour un temps, il triomphe à son tour, Et ue doit qu'à lui seul ce trop juste retour.

Mais admire avec moi les travers où a'égare De ces hommes altiers l'injustice bizarre. Un seul mot qui les blesse est un crime odieux. Veulent-ils se venger, tout est juste à leurs yeux. Boileau, qui d'Apollon réglait si bien l'empire, Cet unique Boileau, qu'en vain l'on veut proscrire. Et dont les vers heureux, sans cesse répétés, Par ses propres censeurs sont toujours imités, On'a-t-il dit, qu'a-t-il fait dans ses divins ouvrages. Qui dit à sa mémoire attirer tant d'outrages? Il se plut à fronder les Pradons, les Cotins : Il traduisit les Grecs , imits les Latins ; Ce sont de grands forfaits ; mais a-t-il dans ses rimes. De l'exacte décence oublié les maximes? Des méchans écrivains a-t-il noirci les mœurs, Inondé le public d'injures et d'horreurs, D'écrits licencieux ampsé les ruelles . Rempli d'obscénités des feuilles criminelles? A-t-il enfin souillé, par de bonteux écarts, Ses talens, ses auccès, et la gloire des arts?

Tel flut dence e Bollesse. Gesté sont sen abbrevaissen bon sepre, nome disco, repli des espriser volgaires, Vonet jamais sologié le golte il se erreurs. Une la gent los plants quels sophistos meneteurs ! lis bilaisent lo sastre, e et forgent des libelles ; lis précisent la escorée, e et vieces de percedite. Vala dans tous cue combato la sidichent en vala la précisent la escorée, e et vieces de percedite. Le chargin los dévoer; e et, quan afis escalabent ires, ce n'est qu'en grandites se décèbe et reample : Le chargin los dévoer; e et, quan al la senablent ires, ce n'est qu'en les dever, que, par de vainne étatos,

### LEFBANG DE POMPIGNAN.

Mais comment, dans un siècle où nous parlons sans cesse De mœurs, d'humanité, de douceur, de sagesse, Termes si rebattus que l'écho des déserts Est las de les entendre et d'en remplir les airs ; Comment, dis-je, en un siècle et si doux et si sage, An mensonge, any noirceurs donne-t-on son suffrage? N'en sorons pas surpris : ce siècle trop flutté Est le siècle du luxe et de la volupté. Tu connais mieux que moi les archives du monde : Le luxe est des grands maux la semenee féconde, Ses charmes n'ont jumais adouci les morteis. Les corps sont amollis, et les cœurs sont cruels, Quand le luxe , aux Romains plus fatal que la guerre , Se fut emparé d'eux pour mieux venger la terre, Les arts dont il abuse, irritant leurs désirs, Livrèrent ces valuqueurs à d'infâmes plaisirs. Le sang humain coulu dans les amphithéltres : De ce spectacle affreux devenus idolàtres, Les nevenx de Camille et du censeur Caton Rialent à ces combuts qu'abhorrait Cicéron. Les danses, les festins, les amours adultères, Se mélaient tour à tour à leurs jeux sanguinaires Rome sévère et sobre eut des eufans humains ; Elle changea de mœurs, et u'eut plus de Romains. Nous-mêmes, descendus d'aleux un pen rustiques, Sommes-nous ees Français dont les fastes antiques Célébraient les vertus et les nobles travaux? Terribles aux combats, gais dans leurs vieux châteaux, Sur des airs villageois ils chantaient leurs prouesses, Leur prince, leur pays, quelquefois leurs maîtresses, Et malheur à quiconque, en des vers pleins de fiel, Eût outragé son frère ou blasphémé le Ciel. De ces bous ehevaliers l'âme franche et loyale Aurait mal accueitli cette verve brutale. Ils n'étaient point savans, encor moins beaux esprits : Mais des devoirs de l'homme ils conunissaient le prix. L'union des époux, le bonheur domestique, Le respect des autels, l'honneur, la foi publique, De la société resserralent le lien ; Ce fut notre age d'or, car tout peuple eut le sien,

Peint dans un furioux la gaité qu'il n'a pas.

Tu reconnais, ami, le portrait de uos péres; Tu reconnais ces meurs qui se sont toujours chères, Ces meurs que tu peignis avec tant de chaleur, Dans cet heureux volume, ouvrage de tou cœur. De nos preux devanciers in ranimes ja cendre; Ou crolt, en te lisant, leur parler, les entendre. Flatteuse illusion! leur lime et leurs vertus Vivent dans tes écrits, ailleurs n'existent plus-One diraient-iis, ees morts, l'honneur de notre empire, Les Gaston, les Buyard, les Dunois, les Lahire, S'ils vovaient aniourd'hul leurs neveux délicats Dans des chars élégans promeser leurs appas; Et de petits guerriers, sous de huntes frisures, Dormir dans leurs boudoirs sur un tas de brochures? Ouel changement! Nos arts affaiblis, énervés, Prétent leur ministère à des goûts dépravés. Leurs travaux réquis se consaerent au vice : D'un monde euthousiaste ils servent le caprice. Le luxe est leur Mécène : il forme les talens ; Il les rend, comme lui, frivoles, insolens; Il donne aux méchans vers des fleurons, des vignettes, D'ornemens fastueux enrichit des sornettes, Y répand la licence, en exclut la pudeur, Corrompt l'art du poète et l'esprit du lecteur; Et pour mieux cimenter tous les maux qu'il fait naître, Ce luxe est philosophe, ou du moias prétend l'être.

933

Cel maigne travers nous étals, destinés. Homme à ses positions le plits abundomé. Aux sermess de l'hymen l'épont le noise fiéble. (Popune à ses devis publiquement rebelle, Le Jeune célosiné, le viciliant senaduleux, Le majoitant qui vend le glaive et la bulance. Le majoitant qui vend le glaive et la bulance. Le ministre camenil du pirice et de l'état, Els pérés doné le porter a annual l'opulence. Le ministre camenil du pirice et de l'état, Els pérés le ministre a le moi me postat, Tous suivent l'écedurier de la plásicophie. El fond de se lespont a règit de l'eur vic.

Learn mattres expendent, par de fast desarvas, Chercheal a reposser les traita lastacio centre esta. On abare, disent-lis, de rificientes craintes. Cette platosophie, objet de tant de lipanites , c Ce compto d'angreera (fijan on filit tant de livrit, Nest qu'un finatione, e mon qu'un abé a mere pouvrail la premaeu à rémole de cette haine estrême, Les roji. Jes nations, la tierre, le cell même.— Mais que prouvent estin ces discours et eva cris? Distretyques les seuers, consistions les definits ; El jegrono par les faits, lagronos par les querrages. Si le siècle préneta els leide des avantes.

## GRESSET:

### VERT-VERT.

A MADANE L'ADDESSE DE \*\*\*.

Vous, près de qui les grâces solitaires

CHANT PREMIER.

Brillent sans fard, et règnent sans fierté; Yous, dont l'esprit, né pour la vérité. Sait allier à des vertus austères Le goût, les ris, l'almable liberté: Puisqu'à vos yeux vous voulez que je trace D'un noble oiseau la tonchante disgrâce, Sovez ma nuse, échauffez mes accens, Et prétez-moi ces sons intéressans, Ces tendres sons que forma votre lyre Lorsque Sultane (1) au printemps de ses jours, Fut enlevée à vos tristes amours. Et descendit an témébreux empire, De mon béros les illustres malheurs Penvent aussi se promettre vos pleurs : Sur sa verin par le sort traversée, Sur soo voyage et ses longues erreurs. On aurait pu faire une autre Odyssée, Et par vingt chants endormir les lecteurs; On annuit pu des fables surannées Respossiter les diables et les dieux . Des faits d'un mois occuper des années. Et, sur des tous d'un sublime ennuyeux, Psalmodier la cause infortunée D'un perroquet non moins brillant qu'Énée. Non moins dévot, plus malheureux que lui : Mais trop de vers entrainent trop d'entrai. Les muses sont des abeilles volages; Leur goût voltige, il fuit les longs ouvrages, Et, ne prenant que la fleur d'un sujet, Vole bientôt sur un nouvel obiel.

(4) Énsepeule.

Dans vos lecons l'ai puisé ces maximes : Puissent vos lois se lire dans mes rimes? Si , trop sincère , en tracant ces portraits l'ai dévoilé les mystères secrets . L'art des parloirs, la science des grilles, Les graves riens, les mystiques vétilles, Votre enjoument me passera ces truits. Votre raison, exempte de faiblesses, Sait vous sauver ces fades petitesses; Sur votre esprit, soumis au seul devoir, L'illusion u'eut jamais de pouvoir; Vous savez trop qu'un front que l'art déguise Plat moins an ciel ou'une aimable franchise. Si la Vertu se montrait aux mortels, Ce ne seralt ni par l'art des grimares. Ni sons des traits farouches et cruels. Mais sous votre air, on sous celui des 6râces, On'elle viendralt mériter nos autels,

Dans maint auteur de science profonde J'ai lu mi'on perd à tron courir le monde : Très rarement en devient-on meilleur : Un sort errant ne conduit qu'à l'erreur. Il nons vant mieux vivre au sein de nos Lares. Et conserver, paisibles casaniers, Notre vertu dans nos propres foyers, One parcourir bords lointains et barbares : Sens quoi le cœur, victime des dangers, Revient chargé de vices étrangers, L'affreny destin de héros que je chante En éternise que preuve touchante : Tous les échos des parioirs de Nevers, Si l'on en doute, nuesteront mes vers.

A Nevers door, they les Visitandines, Vivait naguère un perroquet fameux. A qui sou art et son cœur généreux, Ses vertus même, et ses gràces badiues, Auralent dù faire un sort moins rigoureux, Si les bous cœurs étaient tonjours heureux. Vert-Vert (c'était le nom du personnage).

'GRESSET ( Jean-Boniste-Louis) , naquit à Amiens en 1700. Il commença chez les jésuites ses ciudes, qu'il ter-mina au collége de Louis-le-Grand. Il n'avait que vingtog ans torsque parut Vert-Vert, ouvrage dens leu'il l'appela un pétounie l'intenire. C'est dans la poesie egère qu'a surtout excellé Gresset, qui essaya d'écrita a tragédie, mais sans succès; cependant nous devons a

l'auteur de Vert-Vert, l'une des meilleures comédi 18º siècle. le Méchant, ouvrage un peu froid peut-être mais plein de verve et d'esprit, et étrit avec une élépance quable. Gresset fut membre de l'Académie française. Des scrupules de piété le firent par malheur renoncer à la poésie, et, chose singuilière! il devint un des cunemis les onel it develt as edoutation. Il mo rut à Amiens le 16 juin 1777.

Transplanté là de l'indien rivage, Fut, Jenne encor, ne suchant rien de rien, An susdit clottre enfermé pour son bien. Il était beau, brillant, leste et volage, Almahie et franç, comme no l'est au bel àge. Né tendre et vif, mais encore innocent; Bref, digne oiseau d'une si sainte cage, Par son caquet digne d'être au couvest.

Pas n'est besoin, le pense, de décrire Les soins des sœurs, des nounes, c'est tont dire : Et chaque mère, après son directeur, N'almait rien tant : même dans plus d'un cœur, Ainsi l'écrit un chroniqueur sincère. Souvent l'oiseau l'emporta sur le père. Il partageait, dans ce palsible lieu, Tous les sirops dont le cher père en Dieu, Grâce aux bienfaits des nonnettes sucrées . Réconfortait ses entrailles sacrées, Objet permis à leur oisif amour, Vert-Vert était l'îme de ce séjour : Exceptez-en quelques vieilles dolentes, Des jeunes cœurs jalouses surveillantes. Il était cher à toute la maison. N'étant encor dans l'âge de raison . Libre, il ponvait et tout dire et tout faire: Il était sûr de charmer et de plaire. Des honnes sœurs égavant les travaux. Il béquetait et guimpes et bandeaux; Il n'était point d'agréable partie, S'il n'y venait briller, caracoler, Papillonner, siffler, rossignoler; Il hadinait, mais avec modestie Avec cet air timide et tout prudent On'une povice a même en hadioant. Par plusieurs voix interrogé sans cesse, Il répondait à tout avec justesse : Tel autrefois César, en même temps, Dictait à quotre, en styles différens,

Admis partont, al l'on en croît Distoire, L'amont chefri magneti an tréfective : 13, tout a tômital à see friands désirs ; Outre qu'encre pous ses mouse piblishs, Pour occuper son veutre infatigable, Pendual se temap sell passais hors de table, Mille boahous, mille cupiese doucears, Chargeichet to depuis les poches de nos neurs. Les petits soins, les attendons inces, sont atés, dilon, che les Vaitandines. L'heureux veut-viers l'épocusité chaque pour . Tout s'occupalt du bean pensionnaire; Ses Jours coulaient dans un noble loisir.

An grand dortoir il couchait d'ordinaire : Là, de cellule il avait à choisir : Heureuse encor, trop beureuse la mère Dont il daignait, au retour de la nuit, Par sa présence honorer le réduit ! Très rarement les antiques discrètes Logenient l'oiseau ; des novices proprettes L'alcove simple était plus de son goût : Car remarquez qu'il était propre en tout, Ouand chaque soir le jeune anachorète Avait fixé sa pocturne retraite . Jusqu'au lever de l'astre de Vénus Il reposait sur la hoîte aux aguns. A son révell, de la fraiche nonnette, Libre témoin, il voyait la tollette. Je dis toilette, et je le dis tout bas; Oni, quelque part j'ai lu qu'il ne fant pa-Aux fronts vollés des miroirs moins fidèles Ou'aux fronts oraés de pompons et dentelles. Ainsi qu'il est pour le monde et les cours Un art, un goût de modes et d'atours, Il est aussi des modes pour le voile : Il est un art de donner d'heureux tours A l'étamine, à la plus simple toile, Souveut l'essaim des folàtres Amours, Essaim oul sait franchir grilles et tours . Donne aux bandeaux une grâce piquante, Un air galant à la guimpe flottante : Enitu, avant de paraître au parloir, On doit au moins deux coups d'œil au miroir. Ceci soit dit entre nous, eu silence : Saus autre écart revenous au héros. Dans ce séjour de l'oisive indolence. Vert-Vert vivalt sans cunul, sans travaux : Dans tous les cœurs il régnait sans partage. Pour lui sœur Thècle oubliait ses moineaux : Quatre serins en étalent morts de rage ; Et deux matous autrefois en faveur, Dépérissaient d'envie et de langueur.

Qui l'aurait dit, en cres jours pleins de charmes, Qu'en pare perte no calivait ses mears; Qu'un temps riendrait, temps de crime et d'alarmes, Dà ce Vert-Vert, tendre idole des œurs; Ke serait plus qu'un trise objet d'horreurs? Arréte, nuue, et retarde les larmes Que doit coûter l'aspect de ses maibeurs, Fruits truy amers des égards de nos segurs.

#### CHANT SECOND.

On juge bien qu'étant à telle école

#### ..... ........

Point ne manquait du don de la parole L'oiseau disert ; hormis dans les repas , Tel qu'une nonne, il ue déparlait pas ; Bien est-il vrai qu'il parlait comme un livre, Toujours d'un tou confit en savoir vivre, Il n'était point de ces fiers perroquets Oue l'air du siècle a rendus tron connets Et qui, siffés par des bouches mondaines, N'ignorent rien des vauités humaines. Vert-Vert était un nerroquet dévot. Une belle lime innoccument guidée: Jamais du mal il n'avait en l'idée. Ne disait one un immodeste mot : Mais en revanche il savait des cautiques. Des orémus, des colloques mystiques; Il disait bien son Bénédicité. Et Notre Mère , et Votre Charité , Il savait même un peu du soliloque. Et des traits fins de Marie Alacoque : Il avait eu, dans ce docte manoir, Tous les secours qui mèneut au savoir. Il était là maintes filles savantes Oui mot pour mot portaient dans leurs cerveaux Tous les noëls anciens et nouveaux. Instruit, formé par les leçons fréquentes, Bientôt l'élève égala ses régentes : De leur ton même adroit imitateur, Il exprimait la pieuse lenteur, Les saints soupirs, les notes languissantes Du chant des sœurs , colombes gémissantes : Finalement, Vert-Vert savait par cœur Tout ce que sait une mère de chœur.

Top reservé dans les bornes d'un cloite; bet de mérie an lois e sit consaire; Dans tout Severs, din natin jaugir as ori; Il rétail britu que des cheines simponies de l'estat par les des cheines simponies de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat De Noullas même en venui jour le voir. Le beau Vers-t'est en bougeait du parloi ri Sour Métanie, en guisspe toujours face , privait l'élesse à l'élond ens spectueurs Elle en faissal admirer les coviens. Elle en faissal admirer les coviens. Ses our l'autreux en manquais point les cours, Mais la beauté du tendre néclèpte Nésat cocce que le moisser métier. On oubliait ces attraits enchanteurs. Dès que sa voix frappait les auditeurs. Orné, rempli de saintes gentillesses, One lui dictaient les plus lennes professes. L'illustre oiseau commeucait sou récit : A chaque instant de nouvelles finesses. Des charmes neufs , variaient son débit : Éloge unique et difficile à croire Ponr tout parleur qui dit publiquement, Nul ne dormait dans tout son auditoire ; Ouel orateur en pourrait dire autant? On l'écoutait, on vantait sa mémoire : Lui cependant, stylé parfaitement, Bien convaincu du néant de la moire. Se rengorgeait toujours dévotement, Et triomphait toujours modestement. Quand il avait débité sa science, Serrant le bec et parlaut en cadeuce . Il s'inclinait d'un air sanctifié. Et laissait là son monde édifié. Il n'avait dit que des phrases gentilles . Que des douceurs, excepté quelques mots De médisance, et tels propos de filles One par basard on apprenait aux grilles. Ou que nos sœurs traitaient dans leur enclos.

Ainsi sivait dans ce nild délectable,
En maître, en saint, en sage véritable,
Père Vert-Vert, cher à pias d'une libéb,
Gras comme un moine et non moins venérable,
Beau comme un ceure, savant comme un abbé,
Tonjours aimé, comme tonjours aimable,
Civilisé, musqué, pincé, rangé,
Heureux endia s'il n'eit pas voyagé.

Mais viat ce temps d'alligeaute mémoire, ce temps crisique où victipue a gloire, O crime l'o houtel o cruel souvenir! Faal vogge! aux yess de l'avenir Que ne peut-on en dévoler l'histoire! Ah! q'unu grand onn est un bie dangeren ! 'un sort caché fat toujours plus heureux. Sur cet exemple on peut lei m'e morire, Trop de taleus, trop de succès flutteurs, Tralnecta soveuit a vuine des meurs.

Tou nom, Vert-Vert, tes pronesses brillantes, Ne furent point bornes à ces climats; Le renommée annouça tes appas Et viant porter la gloire jusqu'à Nantes, Là, comme on sait, la Visitation A son berçail de révérendes mères, Qui, comme ailleurs, dans cette nation, A tout savoir ne sont pas les dernières; Par quol blentôt, apprenant des premières Ce qu'on dissit du perroquet vanté, Désir leur vint d'en voir la vérité. Désir de fille est un fen qui dévore, Désir de nonne est cent fois pis encore,

Déjà les couirs s'en colent à Nevers; Vollà d'abord vingt têtes à l'euvers Pour an oiceau. Con écrit tout à l'heure, En Nivernais à la supérieure, Pour la prier que l'oiscan plein d'attraits Soit, pour un temps, amené par la Loire; Et que, conduit au rivage nantait a trivage nantait Lui-même Il paisse y jouir de 1s gioire, Et se prêter à de tendres sousibles.

La lettre part. Quand viendra la réponse? Dans donze jours : quel siècle jusque là ! Lettre sur lettre, et nouvelle semonce : On ne dort plus; sœur Cécile en mourra.

Or, à Nevers arrive enfe l'éplire. Grave sujet; on tient le grand chapitre. Telle requête effarouche d'abord. Perdre Vert-Vert! O ciel! plutôt la mort! Dans ces tombeaux, sous ces tours isolées, Que ferons-nous si ce cher oiseau sort? Ainsi parlaient les plus jeunes voilées, Dont le cœur vif, et las de son loisir, S'ouvrait encore à l'innocent plaisir : Et, dans le vrai, c'était la moindre chose Que cette tronpe étroitement enclose, A qui d'aitleurs tout autre oiseau manquait, Eût pour le moins un panvre perroquel. L'avis pourtant des mères assistantes, De ce sénat antiques présidentes, Dont le vieux cœur almait moins vivement. Fnt d'envoyer le punille charmant Pour quinze jours ; car, en têtes prudentes, Elles craignaient qu'un refus obstiné Ne les brouilit avec nos sœurs de Nantes : Ainsi Jugea l'état embéguiné.

Après ce bill des miladys de l'ordre, Dans la commenc arrive grand désordre: Quel sacrifice l'y peut-on consentir? Est-di done vari è di se seur Séraphine : Qual'i nous vivoirs, et Verv'ect va partir l D'une autre part, la mère sacriscine Trois fois palit, souplire quatre dois, Pieure, frémit, se pâme, perd la voit. Tous ett en deuil, le re sais quel présage D'un noir crayon leur trace ce voyage; Pendant la mit, des songes pleins d'horreur Do jour encor redoublent la terreur. Trop vains regrets! l'instant funeste arrive : Jà tout est prêt sur la fatale rive : Il faut enfin se résondre aux adiens , Et commencer une absence cruelle : Jà chaque sœur gémit en tourterelle. Et plaint d'avance un veuvage ennuveux. Que de baisers an sortir de ces lieux Recut Vert-Vert! Quelles tendres alarmes! On se l'arrache, on le baigne de larmes : Plus il est près de quitter ce séjour, Plus on lai tronve et d'esprit et de chara Enfin pourtant il a passé le tour : Dn monastère, avec lui, fuit l'Amour. Pars, va, mon fils, vole où l'honneur t'appelle; Reviens charmant, reviens tonjours fidèle; Que les Zéphyrs te portent sur les flots. Taudis qu'ici dans un triste repos Je languirai forcément exilée, Sombre, inconnue, et jamais consolée; Pars, eher Vert-Vert, et, dans ton heureux co Sois pris partout pour l'ainé des Amours! Tel fut l'adieu d'une nonnain ponpine, Qui, pour distraire et charmer sa langueur. Entre deux draps avait à la sourdine Très souvent fait l'oraison dans Racine .. Et qui, sans donte, anrait, de très grand cœur, Loin du convent suivi l'oisean parleur.

Mais d'en est fait, on embarque le drôle, Jasqu'à présent vertuers, ingéen, Jasqu'à présent modeste en sa parde : Puisse son cœur, constamment défendu, Au cloître un jour rapporter sa vertu l'Onol qu'ill en soit, déjà la rame vole, Du bruit des caux les airs ont retent ; Un bon vent soullle, on part, on est parti. Un bon vent soulle, on part, on est parti.

## CHANT TROISIÈME.

La même nef, légère et vagabonde, Qui volurait le asint oiseau sur l'onde, Portait assi deux nymbres, trois dragons, Une nourrice, un moine, deux Gascons: Deux un enfant qui sort du monatère, C'était échoir en digues compagnons l Aussi Vert-Vert, ignorant leurs façons, Se trouva là comme en terre étraspère; Nouvelle langue, et nouvelles façons L'oiseau surpris n'entendait point leur style. Ce n'étaient plus paroles d'Évangile, Ce n'étaient plus ces pieux entretiens, Ces traits de Bible et d'oraisons mentales, Ou'il entendait chez nos douces vestales, Mais de gros mots, et non des plus chrétiens : Car les dragons, race assez peu dévote, Ne parlaient là que langue de gargote; Charmont au mieux les ennuis du chemin, Ils ne fétaient que le patron du vin : Puis les Gascons et les trois péronnelles Y concertaient sur des tous de ruelles : De leur côté les bateliers luraient, Bimaient en Dieu, blasphémaient et sacraient; Leur voix, stylée aux tons miles et fermes. Articulait sans rien perdre des termes. Dans le fracas, confus, embarrassé, Vert-Vert gardait un silence forcé ; Triste, timide, il n'osait se produire, Et ne savait que penser ni que dire.

Pendant la route on vouint par favour Faire causer le perroquet réveur, Frère Lubia, d'un ton peu mooastiqu Interrogea le beau mélancolique : L'oiseau bénin prend son air de douceur, Et, vous poussant un sonpir méthodique, D'un ton pédaut répond, AVE, MA SCECA. A cet ave, jugez si l'on dat rire; Tous en chorus bernent le panvre sire. Ainsi berné, le novice interdit Comprit en soi qu'il n'avait pas bien dit, Et qu'il serait malmené des commères. S'il ne parinit in langue des confrères : Son cœur, né fier, et qui, jusqu'à ce temps, Avait été nourri d'un doux eucens, Ne put garder sa modeste constance Dans cet assaut de mépris flétrissans : A cet instant, en perdant potience, Vert-Vert perdit sa première innocence. Dès-iors ingrat , en soi-même il maudit Les chères sœurs ses premières maltresses. Oni n'avaient pas su mettre en son esprit On bean français les brillantes finesses, Les sons perveux et les délicutesses. A les apprendre il met donc tons ses soins , Parlant très peu, mais n'en pensant pas moins. D'abord l'oiseau , comme il n'était pas bête , Pour foire place à de nouveaux discours, Vit ou'll devait oublier pour toujours Tous les gaudés qui farcissalent sa tête; Ils forest tous oubliés en deux jours,

Tant il trouva la langue à la dragonne Plus du bel air que les termes de nonne ! En moins de rien , l'éloquent animal , (Hélas! jeunesse apprend trop bien le mal!) L'animal, dis-je, éloquent et docile, En moins de rien fut rudement habile, Bien vite il sat jurer et mangréer Mieax qu'un vieux diable an fond d'an bénitier. Il démentit les célèbres maximes Où nous lisons qu'on ne vient aux grands crimes Que nar degrés : d fut un sociérat Profes d'abord, et sans noviciat. Trop blen sut-il graver en sa mémoire Tout l'alphabet des bateliers de Loire : Dès qu'un d'iceux, dans quelque vertigo, Lâchait un mor...! Vert-Vert faisait l'écho : Lors applaudi par la bande susdite. Fier et content de son petit mérite, Il n'aima plus que le bonteux honneur De savoir plaire an monde suborneur; Et, dégradant son généreux organe, Il ne fat plus qu'un orateur profane : Faut-il qu'ainsi l'exemple séducteur On ciel au diable emporte un fenne cœur!

Pendant ces jours, durant ees tristes scènes, Oue faislez-vous dans you clottres déserts. Chastes Iris du convent de Nevers? Sons donte, hélas! vous faisiez des neuvalnes Pour le retour du olos grand des ingrats. Pour un volage indigne de vos peines, Et qui , soumis à de nonvelles chaînes . De vos amostrs ne faisait plus de cas, Sans donte alors l'accès do monastère Était d'ennuis tristement obsédé: La grille était dans un denil solitaire . Et le silence était presque gardé. Cesses von vœux, Vers-Vert n'en est plus digne; Vert-Vert n'est plus cet oisean révérend, Ce perroquet d'une bumeur si bénigne, Ce cueur si pur, cet esprit si fervent; Yous le dirni-je? Il n'est plus qu'un brigand, Lâche apostat , blasphémateur insigne : Les vents légers et les nymphes des cant Ont moissonné le fruit de ves travaux. Ne vantez point sa science infinie : Sans la verta, que vaut un grand génie? N'y pensez plus : l'infâme a, sans pudeur, Prostitué ses talens et sou cour.

Déjà pourtant on approche de Nantes, Où languissalent nos sours lumatientes : Pour leurs désirs le lour trop tord noissalt. Des cieux trops tót le Joar disparaissait.
Dans ces essuis , l'espérance fisteuse ,
A nous tromper toujours ingénieuse ,
Leur prousettait un esprit cultiré,
L'es perroquet noblement éléré ,
L'ne voix tendre , honnèle , édifiante ,
Des sentimens un mérile acheré :
Mais é douleur l'é vaine et fasuse attené!

La nef arrive, et l'équipage en sort, Une tourière était assise au port. Dès le départ de la première lettre . -Là chaque jour elle venait se mettre; Ses yeux, errant sur le lointain des flots, Semblaient hôter le vaisseau du héros. En débarquant auprès de la béguine, L'oisean madré la conent à sa mine . A son œii prude ouvert en tapinois, A sa grand'esiffe, à sa fine étamine, A ses gants blancs, à sa mourante voix. Et, mieux encore, à sa petite croix :il en frémit, et même il est crovable Qu'en militaire il la donnait au diable ; Trop mieux aiment suivre quelque dragon , Dont il savait le bachique jargon, Qu'aller apprendre encor les litanies, La révérence, et les cérémon Mais force fot an erivois dénité D'être conduit au gite détesté. Maloré ses eris, la tourière l'emporte : Il la mordait, dit-ou, de bonne sorte, Chemin faisant: les uns disent au cou. D'autres au bras ; on ne sait pas bien où : D'ailleurs, qu'importe? A la fin, non sans peine, Dans le couvent la béste l'emmène ; Elle l'annonce. Avec grande rumeur Le bruit en court. Aux premières nouvelles La clocke sonne. On était lors au chour: On quitte tout, on court, on a des ailes: « C'est lui , ma seur ! il est au grand parioir !» On vole en foule, on grifle de le voir ; Les vieilles même, au marcher symétrique, Des ans tardifs ont oublié le poids : Tout rajeanit; et in mère Angelique Course alors pour la première fois.

### CHANT QUATRIÈME.

On voit enfin, on ne peut se repaitre Asset les yent des beunés de l'oiseun : C'était raison, car le fripon pour être Moins bon garçon n'en était pes moins beau; Cet evil guerrier et cet air petit-maître Lui prétaient même un agrément nouveau Faut-il , grand Dieu ! que sur le front d'un traitre Brillent ainsi les plus tendres attraits! Que ne peut-ou distinguer et connaître Les cœurs pervers à de difformes traits ! Pour admirer les charmes qu'il rassemble, Toutes les sœurs parient toutes ensemble : En entendant cet essaim bourdonner, On edt à neine entende Dien topper, Lui cependant, parmi tout ce vacarme, Sans daizner dire un mot de piété, Rouinit les yeux d'un air de jeune Carn Premier grief, Cet air trop effronté Fat on scandale à la communanté. En second lieu, quand la mère prieure, D'un air agruste, en fille intérieure, Voulut parler à l'oisean libertin , Pour premiers mots et pour toute réponse, Nonchalamment, et d'un air de dédain, Sans bien songer aux horreurs qu'il prononce. Mon gars répond, avec un ton faquin : « Par la corbieu! que les nonnes sont folles! » L'histoire dit qu'il avait en chemin, D'un de la troupe entenda ces paroles. A ce début, la serar Saint-Augustin. D'un air sucré , voulant le faire taire, Et lui disant, ii donc, mon très cher frère! Le très cher frère, indocile et mutin, Vous la rima très richement en tain. Vice Jesus! il est sorcier, ma mère! Reprend la serar, Juste Dieu! quel coquin! Onci ! c'est donc la ce perromet divin? lei Vert-Vert, en vrai gibier de Grève. L'apostropha d'un : La peste te crève! Chacque vint pour brider le caquet Du grenadier, chacune eut son paquet : Turispisant les jeunes précieuses, Il imitait leur courroux bahillard; Plus déchalaé sur les vieilles grondeuses. Il hafounit lear sermon pasillard.

Ce fut him pis, quand, d'un ton de consière, Las, excédé de leurs fades propons, Bostili de rape, cemmant de colire, Il estoma tons les berribles most Qu'il ansi su rapporter des batrant; Jarzat, surrant d'une vott dissolue. Plainst passer bott l'enfer en reve. Les B. Les F. telligraient sur son bec. Les jeunes sewars rarens qu'il purish grev. . Joar de Dieu! Mor...! Mille pines de dishles! Toute la grille , à ces mois effrovables , Tremble d'horreur! les nonnettes sons voix Font, en favant, mille signes de croix : Toutes, pensant être à la fin du monde, Courent en poste aux caves du couvent ; Et sur son nez la mère Cunégonde Se laissant choir perd sa dernière dent. Ouvrant à peine un sépuleral organe : . Père éternel ! dit la sœur Bibiane, Miséricorde l Ah l qui nous a donné Cet antechrist, ce démon incarné? Mon doux Souveur! en quelle conscie Peut-Il ainsi jurer comme un domné? Est-ce donc là l'esprit et la science De ce Vert-Vert si chéri, si prôné? Ou'il soit banni, qu'il soit remis en route. O Dieu d'amour! reprend la sœur Écoute, Quelles horreurs! chez nos sœurs de Nevers, Onoi! parie-t-on ce langage pervers? Quoi! c'est ainsi qu'on forme la jeunesse ! Quel hérétique | 6 divine sagesse ! Qu'il n'entre point : avec ce Lucifer, En garnison nous aurions tout l'enfer. »

Guedanion: Vert-Vert est mis en coge; On se reisout, sans turber davantage. A remoyer le parleur scondistex. Le piderin se demonstita pas miseu. Il est presert, déclaire décensable, le comment de la comment de la comment de la comment de Des alantes seuers. Toutes de l'enécrable Signest Firrêt, en pleurant le coupside ; Car quel mutheur qu'il fits si depraré. N'étant encer qu'il fits si depraré. Le qu'il portile, softem se la complet ; Le qu'il portile, softem se la comment de Le qu'il portile, softem se la comment de Le de la comment de Le comment de la comment de Le de la comment de Le comment de la comment de Le c

Il part enfin, porté par la tourière, Mais sans la mordre en retournant an port; Une cabane emporte le compère, Et, sans regret, il fuit ce triste bord,

De ses malheurs telle fat l'Iliade.
Quel désempoir, lorsqu'enfan de retour
Il vint donner pareille sérénade.
Pareil scandale en son premier séjour!
Que résoudront nos seures inconstobles?
Les jeux en plears, les sens d'horreur troublés, é
En manteux longs, en volles redoublés, au discrétoire entreut neur véreibles :

Figurez-vous neuf siècles assemblés. Là, sans espoir d'aucun heureux suffrage, Privé des sœurs qui plaideraient pour lui . En plein parquet enchaîné dans sa care. Vert-Vert paraît sans gloire et sans appul. On est aux voix : déjà denx des sibvlies En billets noirs ont crayonné sa mort : Deux autres sœurs, un peu moins imbéciles, Veulent qu'en proie à son malheureux sort On le renvoie an rivage profane Qui le vit naître avec le noir bracmane : Mais, de concert, les cinq dernières voix Du châtiment déterminent le choix. On le condamne à deux mois d'abstinence, Trois de retraite et quatre de silence; Jardins, tollette, aicôves et biscuits, Pendant ce temps lui seront interdits. Ce n'est point tout : pour comble de misère. On lui choisit pour garde, pour geôlière, Pour entretien, l'Ajecton du couvent, Une converse, infante douairière, Singe voilé, squelette octogénaire, Spectacle fait pour l'œil d'un pénitent. Malgré les soias de l'Argus Inflexible, Dant leurs loisirs sonvent d'aimables sœurs, Venant le plaindre avec up air sensible. De son exil suspendaient les rigueurs. Sœur Bosalie, au retnur de matines, Plus d'une fois lui porta des pralines : Mais, dans les fers, loin d'un libre destin, Tous les bonbons ne sont que chicotin.

Couret de hoate, instruit par l'infortune, on las de vois accompagne importune, L'oiseax contrit se reconsut enfin : Il onbila les d'angons et le nioine, Et pelicament remis à l'unisson Avec nos sours pour l'air et pour le ton, il rederint plus dévot qu'un chanoine. Onand on fini s'air de sa couversion, Le vieux divan, désarmant sa vengeance, De l'exillé boran la pénitence.

De son rappel, sans doute, Thewevax Jour Va, pour ces lieux, êven na Jour d'allgerses : Tous ses instans, donnés à la tendreuse, Seront fille par le main de l'Amour. Que dis-je? hélas ! o plaisire infidéles! O vians attraits de délices mortelles! Tous les dortoirs étalent Jonchés de fleurs; Cafe parfait, chanons, course lépre. Tumute nimable et liberté plésière, Tout reprintait de charmantes ardeurs,

Bien n'annonçait de prochaines donleurs : Mais, de nos sœurs à largesse indiscrète! Du sein des maux d'une longue diète Passant trop tôt dans des flots de donc Bourré de sucre et brûlé de liqueurs , Vert-Vert, tombant sur un tas de dragées, En noirs cyprès vit ses roses changées, En vain les sœurs tâchaient de retenir Son âme errante et son dernier soupir: Ce doux excès bătant sa destinée. Du tendre Amour victime fortunée, Il expira dans le sein du plaisir. On admirait ses paroles dernières, Vénus enfin , lui fermant les paupières , Dans l'Élysée et les sacrés bosquets Le mène au rang des héros perroquets, Près de celui dont l'amant de Corine

A pleuré l'ombre et chanté la doctrine,

Qui peut narrer combien l'illustre mort Fut regretté? La sœur dépositaire En composa fa lettre circulaire D'où l'ai tiré l'histoire de son sort. Pour le garder à la race future .-Son portrait fut tiré d'après nature : Plus d'une main , conduite par l'Amnnr , Sut lui donner une seconde vie Par les couleurs et par la broderie; Et la Douleur, travaillant à son tour, Peimit, broda des larmes alentonr. On loi rendit tous les honneurs funèhres Que l'Hélicon rend aux oiseaux célèbres, An pied d'un myrte on plaça le tombeau Oni convre encor le Mausole nouvean. Là, par la main des tendres Artémises, En lettres d'or ces rimes forent mises Sur no porobyre environné de fleurs : En les lisant on sent naître ses pleurs ;

Novices qui venez esuser dans ces bocages A l'insu de nos graves sours. Un instant, s'il se peut, suspendez vos ramages, Apprenez nos malheurs.

Apprenez nos amilicars.
Your vous taisez: si c'est irop vous contrainère,
Partez, mais purleu pour nous plainère;
Un moi vous instruirs de nos tendres douleurs;

Ci-pB vrax-vrax ( ciginest tons les cours.

On dit pourtant ( pour terminer ma glose En pen de mois ) que l'ombre de l'oisean
Ne loge plus dans le susdit tombem;
Que son esprit dans les nomes repoire,
Et qu'en tout temps, par la métempscose,
De sœur en sœur l'immortel perroquet
Transporters on jème et son Genete, i

ADIEUX AUX JÉSUITES.

A M. L'ABBÉ NARQUET.

La prophétie est accomplie, Cher abbé, je reviens à toi;

La métamorphose est finie, Et mes jours enfin sont à moi. Victime, tu le sais, d'an âge où l'on s'ignore,

Porté du bercean sur l'autel,
Je m'entendais à peine encore,
Ouend le vien bénere l'acteur.

Quand l'y vins hégayer l'engagement crael... Nos goûts font nos destins : l'astre de ma naissance Fut la paisible liberté;

Pouvnis-je en fuir l'attrait? Né pour l'indépendance, Devais-je plus long-temps souffrir la violence D'une lente captivité?

Cen est fait; à mon sort ma raison me ramène, Mais, ami, L'avolirai-je un tendre seroliment Que ton ceur généreux reconnaîtra sans peines Oui, même en la hristat, j'ài repretté ma chaîne; Et je ne me suis vu libre qu'en soupirant : Le dois tous mes regrets aux suges que je quitte. J'en perds arce douleur l'entretien vertueen;

Et si dans leurs foyers désormais je n'habite, Mon cœur me survit auprès d'eux. Car ne les crois pas tels que la main de l'envie

Les peint à des yeux prévenus; Si tu ne les connais que sur ce qu'en publie La ténéhreuse calonnie,

Ils te sont encore inconnus.

Lis, et vois de leurs mœurs des traits plus ingénus.

On'll m'est doux de pouvoir leur rendre un témoignage

Dont l'intérêt, la crainte et l'espoir sont exclus !

A leur sort le mieu ne tient plus, L'impartialité va tracer leur image. Oui. J'ai vu des mortels, J'en dois lei l'aveu,

Trop combattus, connus trop peu;

J'ai vn des esprits vrais, des cœurs incorruptibles,

Vonés à la patrie, à leurs rois, à leur Dien, A leurs propres maux insensibles, Prodigues de leurs jours, tendres, parfais amis,

Et souvent hienfaiteurs paisibles De leurs plus fougueur ennema, Trop estimés entin pour être moins hais. Oue d'autres, a'exhaiant, dans leur haine insensée,

En reproches injurieux,

Cherchent, en les quittant, à les rendre odieux : Pour moi, fidèle au vrai, fidèle à ma pensée, « C'est ainsi qu'en partant je leur fais mes adieux. »

16

## LA CHARTREUSE.

ÉPÎTRE A W. R. R. N.

Pourquol de ma sage indolence Interrompez-vous l'heureux cours? Soit raison, soit indifférence, Dans oue douce négligence . Et loin des muses pour toujours, l'allais racheter en silence La perte de mes premiers jours : Transfuge des routes ingrates De l'infructueux Hélicon. Dans les retraites des Socrates l'allais jouir de ma raison. Et m'arracher , maleré moi même , Anx délicienses erreurs De cet art brillaut et suprême Qui, malgré ses attraits flatteurs, Toujonrs peu sur et peu tranquille, Fait de ses plus chers amateurs L'objet do la baine imbécile Des pédans, des pruites, des sots, Et la victime des cagots-Mais votre épître enchanteresse, Pour moi trop prodigue d'encens, Des donces vapeurs du Permesse Vlent encore enivrer mes sens. Vainement l'abjurais la rime : L'haleine légère des vents Emportait mes faibles sermens : Aminte, votre goût ranime Mes accords et ma liberté : Entre Uranje et Terpsichore, le reviens m'amuser encore Au Pinde que j'avais quitté. Tel, par sa pente naturello. Par une erreur toujours nouvelle, Quoigu'il semble changer son cours, Autour de la flamme infidèle Le papillon revient toujours.

Vous voulez qu'en riures légères Je vous offre des traits sincères Du gite où je suis trausplanté : Mais comment faire, en vérité? Entouré d'objets déplorables, Pourrai-je de coubeurs ainsables Égayer le sombre tableau De mon domicile nouvean? Y répandrai-je cette aisance, Ces sentimens, ces traits diserts, Et cette molle negligence Qui, mieux que l'exacte codonce, Embelli les aimbales vors? Je ne sais plus dans ces bocages Où, plein de riantes images, Painoli souveut à m'égarer; Je n'al plus ces Beurs, ces ombrages, N'ous-même, pour m'inspiere.

Quand, arraché de vos rivages Par un destin trop rignureux, l'entrai dans ces manoirs sauvages, Dieu! quel contraste douloureux! Au premier aspect de ces lieux, Pénétré d'une horreur secrète. Mon cœur, subitement flétri, Dans une surprise muette Resta long-temps enseveli. Quol qu'il en soit, je vis eucore; Et. maloré vinet sujets divers De regrets et de tristes airs, Ne craignez point que je déplore Mon infortune dans ces vers. De l'assoupissante élégie Je méprise trop les fadeurs ; Phébus me plouge en léthargie Dès m'il fredonne des langueurs : Je cesse d'estimer Ovide Ouand il vient sur de faibles tons Me chanter, pleureur insipide, De longues lamentations, Un esprit male et vraiment sage, Dans le plus invincible ennui, Dédaignont le triste avantage De se faire plaindre d'autrui , Dans une égalité hardie Foole aux pieds la terre et le sort, El joint au mépris de la vie Un égal mépris de la mort : Mais, sans cette apreté stoique, Vainqueur du chagrin léthargique, Par un heureux tour de penser Je sais me faire un jen comique Des peines que je vals tracer. Ainsi l'aimable poésie, Oni dans le reste de la vie Porte assez pru d'utilité, De l'objet le moins agréable Vieut adoucir l'austérité. Et nous sauve, au moins, par la fable,

Des ennuis de la vérité.

C'est par cette vertu magique Du télescope poétique Que je retrouve encore les ris Dans la lucarne lufortunée Où la bizarre destinée Vient de m'enterrer à Paris.

Sur cette montagne empestée Où la foule toujours crottée De prestolets provinciaux Trotte sans cause et sans repos. Vers ces demeures odienses Où règnent les longs argumens Et les barangues ennuyeuses, Loin du séjour des agrémens ; Enfin, pour fixer votre vue. Dans cette pédantesque rue Où trente faquins d'imprimeurs, Avec un air de conséquence. . Donnent froidement audience A cent faméliques auteurs, Il est un édifice lumeuse Où, dans un loisir studienx, Les doctes arts forment l'enfance Des fils des héros et des dieux : Là, da toit d'un cinquième étage Oui domine avec avantage Tout le climat grammairlen, S'élève un antre aérien, Un astrologique ermitage. Oui paralt mieux, dans le lointain. Le nid de quelque oiseau saqvage One la retraite d'un humain C'est pourtant de cette guérite. C'est de ce céleste tombesu , One votre ami, nouveau stylite, A la lueur d'un noir flambeau, Penché sur un lit sans rideau. Dans un déshabillé d'ermite . Your griffounc amound bul sans fund. Et peut-être sans trop de suite, Ces vers enflés an basard : Et tandis que pour vous je veille Long-temps avant l'aube vermeille, Empaqueté comme un Lapon, Cinquante rats à mon oreille Ronflent encore en faux-bourdon-

Si ma chambre est ronde ou carrée. C'est ce que je ne dirai pas : Tout ce que j'en sals sans compas, C'est que, depuis l'oblique entrée, Dans cette cage resserrée On pent former jusqu'à six pas Une lucarne mal vitrée, Près d'une gouttière livrée A d'interminables sabbats. Où l'université des chats, A minuit, eu robe fourrée, Vient tenir ses bruvans états : Une table mi-démembrée Près du plus laumble des grabats : Six brins de paille délabrée, Tressés sur deux vieux échalas : Vollà les meubles délicats Dont ma Chartreuse est décorée. Et que les frères de Borée Bouleversent avec fracas, Lorsque sur ma niche éthérée Ils preludent aux fiers combats Qu'ils vont livrer sur vos climats. Ou quand leur troupe conjurée Y vient préparer ces frimats Qui versent sur chaque contrée Les catarrhes et le trépas. Je n'outre rien ; teile est, en sommo, La demeure où le vis en paix. Concitoyen du peuple gnome Des sylphides et des fullets : Telles on nous peint les tanières Où gisent, ainsi qu'au tombean, Les pythonisses, les sorcières. Dans le donion d'un vieux château : On tel est le sublime siège D'où, flanqué des trente-deux vents, L'auteur de l'aimanach de Liége Lorgae l'histoire du beau temps, Et fabrique avec privilège Ses astronomioues romans.

Sar ce portrait abominable. On penseralt qu'en lieu pareil Il n'est point d'instant délectable Que dans les heures du sommeil. Pour moi, qui d'un poids équitable Al pesé des faibles murtels Et les hiens et les maux récls. Oui sais on'un bonbeur véritable Ne dépendit jamais des lieux, Que le palais le plus pompeux Souvent renferme un misérable. Et qu'un désert peut être aimable Pour quiconque sait être heureux, De ce Cancase inhabitable Je me fais l'Olympe des dieux, Là, dans la liberté suprème,

Semant de fleurs tous mes instans Dans l'empire de l'hiver même Je trouve les jours du printemps. Calme heureux! loisir solitaire! Quand ou jouit de la douceur. Quel antre u'a point de quoi plaire? Quelle caverne est étrangère, Lorsqu'ou y treuve le bouheur; Lorsqu'on v vit sans spectateur Dans le silence littéraire, Loin de tout importun jaseur. Loin des froids discours du vulgaire Et des bauts tons de la grandeur ; Loin de ces troupes doucereuses Où d'insipides précieuses Et de petits fats ignorans Vienpent, conduits par la Folie, S'enouver en cérémoule, Et a'endormir en complimens; Loin de ces plates coteries Où l'ou voit souvent réunies L'irporance eu petit manteau, La bigotterie en lanettes, La minauderie en cornettes, Et la réforme en grand chapean; Loin de ce médisant infame Oui de l'imposture et du blâme Est l'impur et bruyant écho; Loin de ces sots atrabilaires Oui, cousus de petits mystères, Ne nous parient qu'incoguito; Loin de ces ignobles Zoiles. De ces enfileurs de dactyles, Coiffés de phrases imbéciles Et de classiques préjugés, Et qui , de l'enveloppe épaisse Des pédans de Rome et de Grèce N'étant point encor dégagés, Portent leur petite sentence Sur la rime et sur les auteurs Avec autant de connaissance Ou'un aveugle en u des couleurs ; Loin de ces voix acariltres Qui , dogmatisant sur des riens , Apportent dans les entretiens Le bruit des bancs opinitères, Et la profonde déraison De ces disputes soldatesques Où l'on s'insulte à l'unisson Pour des misères pédantesques Qui sont blen moins la vérité Que les rêves creux et burlesques De la crédule antiquité ;

Loin de la gravité chinoise De ce vieux druide empesé Oni , sous un air symétrisé , Parle à trois temps, rit à la toise, Regarde d'un œil apprété, Et m'euusie avec dignité; Loin de tous ces faux céuobites Qui, vonés eucor tout entiers Aux vanités qu'ils ont proscrites, Errant de quartiers en quartiers, Vont dans d'équivoques visites Porter lears faces parasites Er le dépost de leurs moutiers ; Lolu de ces faussets du Parnasse Qui, pour avoir glapi parfois Quelque épithalame à la glace Dans un petit monde hourgeois, Ne causent plus qu'en folles rimes, Ne vous parlent que d'Apolion , De Pégase et de Cupidou . Et telles fadeurs synonymes, Ignorant que ce vieux jargon; Relégué dans l'ombre des classes, N'est plus aujourd'bul de saison Chez la brillante Fiction , Que les tendres lyres des Graces Se montent sur un autre ton, Et qu'enfin , de la foule obscure Qui rampe au marais d'Hélicou Pour souver ses vers et son nom, Il faut être, sans imposture, L'interprète de la nature . Et le printre de la ralson : Loiu enfin, loin de la présence De ces timides discoureurs Qui, non guéris de l'ignorance Dout ou a pétri leur enfance. Bestent poyés dans mille erreurs, Et damment tonte lime sensée Oul , lois de la route tracée , Cherchant la persuasion, Ose soustraire sa pensée A l'aveugle prévention?

A ces traits je pourrais, Aminte, Ajouter encor d'autres meurs : Mais, sar cette légère emprelute D'un peuple d'ennoyeux causcurs Dont J'ai manacé les couleurs, Juger si toute soltunde Qui nous sauve de leurs vains bruits N'est pouis l'assile et le pourpris De l'ensière béstitude : Oue dis-je? est-ou seul, après tout, Lorsque , touché des plaisirs sages, On s'entretieot dans les ouvrages Des dieux de la bre et du goût? Par one illusion charmante. Que produit la verve brillante De ces chantres ingénieux, Eux-mêmes s'offrent à mes veux. Non sous ces vétemens fauèbres, Non sous ces dehors odieux Qu'apportent du sein des ténèbres Les fantômes des malheureux, Onand, vengeurs des crimes célèbres, lls montent aux terrestres lieux, Mais sous cette parure aisée, Sous ces lauriers vainqueurs du sort, Que les citoyens d'Élysée Sauvent du souffle de la mort.

Tantôt de l'azur d'un uuage Plus brillant que les plus beaux jours Je vois sortir l'ombre volage D'Anacréon, ce tendre sage, Le Nestor du galant rivage. Le patriarche des Amours. Epris de son doux badinage, Horace accourt à ses accens. Horace. l'ami du bon sens. Philosophe sans verbiage. Et poète sans fade encens. Autour de ces ombres aimables. Couronnés de roses durables, Chapelle, Chaplieu, Pavillon, Et la oaive Desboulières, Viennent unir leurs voix légères, Et font badiner la raison; Tandis que le Tasse et Miltou, Pour eux, des trompettes guerrières Adoucissent la double ton. Tantit à ce folâtre groupe Je vols succéder une troupe De morts un peu plus sérieux, Mais non moins charmans à mes yeux : Je vois Saint-Réal et Montagne Entre Sécèque et Lucien : Saint-Évremond les accompagne : Sur la recherche du vrai bien Je le vois porter la lumière : La Rochefoncauld, La Bravère, Viennent embellir l'entretien. Bornant au doux fruit de leurs plum Ma bibliothèque et mes vœux , Je laisse aux savautas pondreux

Ce vaste chaos de volomes Dout l'erreur et les sots divers Out infante l'univers, Et qui, sous le nom de science, Semés et reprodusts partout, lamortalisent l'ignorance, Les mensonges et le fant golt.

C'est ainsi que , par la présence De ces morts vainqueurs des destins, On se console de l'absence . De l'oubli même des humains. A l'abri de leurs noirs orages, Sur la cime de mon rocher. Je vois à mes pieds les naufrages Qu'ils vont imprudemment chercher. Pourquel dans leur foule importune Voudrier-vous me rétablir : Lear estime ai leur fortune Ne me causent poiot un désir. Pourrais-je, en proie aux soins vulgaires, Dars la commune illusion, Offusquer mes propres lumières Du bandeau de l'opinion? Irais-ie, adulateur sordide, Encenser un sot dans l'éclat, Amuser un Crésus stupide. Et monseigneuriser un fat ; Sur des espérances frivoles. Adorer avec licheté Ces chimériques fariboles De grandeur et de dignité : Et, vil client de la fierté. A de méprisables idoles Prostituer la vérité? Irais-je, par d'indigues brigues. M'ouvrir des palais fastueux. Languir dans de folles fatiques. Ramper à replis tortueux Dans de puériles intrigues, Sans oser être vertueux? De la sublime poésie Profanant l'aimable harmonie. Irais-je, par de valos accens, Chatouiller l'oreille engourdie De cent ignares importans Dont l'âme massive, assoupie Dans des organes impuissans, On livrée aux fournes des sens. Ignore les dons du génie Et les plaisirs des sentimens ? Irais-je pllir sur la rime

Dans un siècle insensible aux arts,

Et de ce rien qu'on nomme estime Affronter les nombreux hasards? Et d'ailleurs, apoud la poésie. Sortant de la nuit du tombean, Reprendrait le sceptre et la \*ie Sous quelque Richelleu nouveau, Pourrais-le an char de l'immortelle M'enchaluer encor plus long-temps? Ounad i mrai passé mon printemps . Pourrai-le vivre encor pour elle? Car enfin an lyrique effort Fait pour nos bouillantes années . Dans de plus solides journées, Voudrais-je me livrer eucor? Persuadé que l'harmonie Ne verse ses beureux présens Que sur le matin de in vie, Et que, sans un peu de folie, On ne rime plus à trente mus, Suivrais-je un jour à pas pesans Ces vieilles muses donnirières Ces mères sentuacinaires Du madrigal et des sonnets, Oui n'avant été que poètes. Bimaillent encore en juncties . Et menrent on bruit des sifficts? Égaré dans le noir dédale Où le fantôme de Thémis. Couché sur la pourpre et les lis, Penche la balonce inégnie, Et tire d'ane urne vénale Des arrêts dictés par Cypris. Irais-je, orateur mercenaire Du faux et de la vérité. Chargé d'une baine étrangère, Vendre oux querelles da vulgaire Ma voix et mo tranquillité. Et, dans l'antre de la Chicane, Aux lois d'un tribunni profanc Pliant la loi de l'Immortel, Par une éloquence anglicane Saper et le trône et l'autel ? Aux sentimens de la unture, Any plaisirs de la vérité, Préférant le goût freinté Des plaisirs que fuit l'impost Ou on invente la vanité. Voudrais-je partager ma vie Entre les jeux de la folie Et l'enqui de l'oisiveté. Et trouver la mélaneolie Dans le sein de la volupté? Non, non; nyant que je m'enchaîne

Dans aucun de ces vils partis, Vos rivages verront la Seine Bavenir anx lienv d'où j'écris,

Des mortels l'ai vo les chimères : Sur leurs fortunes mensongères J'ai vu régner lo falle errenr : I'ai va mille peines cruelles Sous un vain masque de bonheur. Mille petitesses réclies Sous une écorce de grandenr, Mille lächetés infidèles Sous no coloris de candeur : Et l'ai dit nu fond de mon cœur : Heurenx qui dons la palt secrète D'une libre et sûre retraite Vit ignoré, content de peu, Et qui ne se voit point saus cesse Jonet de l'aveugle déesse, Ou dope de l'aveugle dieu!

A la nombre misantropie fee ne dos point ex sentimens; D'une fauser philosophie Le hais fee valus ristonemenns; El jomais la higoterie ve decidas me jungemens; Une indifference supréme, Vold mon principe pour moi ! Tout lies, tout destin, tout systèma l'aveniment present de la constitue de jungement de la constitue de jungement de la constitue de pour la constine de pour la constitue de pour la constitue de pour la consti

Sans opposer un goût rehelle A ce domaine sonverain, Je me suis fait du sort homain Une peinture trop fidèle. Souvent dans les champétres lieux Ce portrait frappera vos yeux. En promenant vos réveries Dans le silence des prairies, Vous vovez un faible rameau Oui, par les jeux du vague Éole, Enlevé de quelque arbrissean , Quitte sa tige, tombe, et voie Sur la surface d'un ruisseau ; Là, per une invincible pente, Forcé d'errer et de changer. Il flotte nu gré de l'onde errante

Et d'un mouvement étranger; Souvent II paris, l'aurage, Souvent II est au fond des eaux; Il rencouter sus non passoge Tous les jours des pays nouveaux Tautôt un ferille frisque Bordé de côteout fortunés, Tautôt un ferille savange, Et des déserts shandounés: Parais es erreurs coolines Il fult, il vogue jusqu'au four Qui l'essevétt à son tour Au sein de ces mers Inconunes Où tout s'ablume saus retour.

Mais qu'ai-je fait? Pardon, Aminte, Si le viens de moraliser ; Dans une lettre saus contrainte Je ne prétendais que causer. Où sont, bélas! ces douces heures Où, dans vos almables demeures. Partageant vos discours charmans. Je partageais vos sentimens? Dans ces solitudes riantes Quaod me verrai-je de retour? Courcz, volez, heures trop lentes Oui retardez cet heureux jour! Oui, dès que les désirs aimables, Joints aux souveuirs délectables, M'emportent vers ce doux séjour, Paris n'a plus rien qui me pique, Dans ce jardin si magnifique, Embelli par la main des rois, Je regrette ce bois rustique Où l'écho rénétait nos voix. Sur ces rives tumultuenses Où les passions fastuenses Foot réener le luve et le begit Jusque dans l'ombre de lo nuit, Je regrette ce tendre asile Où, sous des feuillages secrets. Le sommeil repose tranquitte Dans les bras de l'aimable paix. A l'aspect de ces eaux captives Ou en mille formes fugitives L'art sait enchaîner dans les airs, Je regrette cette onde pure Qui, libre dans les antres verts, Suit la pente de la nature, Et ne connaît poiot d'autres fers. En admirant la mélodie De ces voix, de ces sons parfaits, Où le goût hriffant d'Ausonie

Se méle aux agrémens français. Je regrette les chansonnettes Et le son des simples musettes Dont retentissent les côteaux Quand vos bergères fortunées, Sur les soirs des belles journées, Ramènent galment leurs troupeaux. Dans ces palais où la Mollesse Peinte par les mains de l'Amour. Sur une toile enchanteresse, Offre les fastes de sa cour. Je regrette ces leunes hêtres Où ma muse plus d'uoe fois Grava les louanges champétres Des divinités de vos hois. Parmi la foule trop habile Des beaux diseurs du nouveau style, Qui, par de hizarres détours, Ouittant le ton de la nature, Répandent sur tous leurs discou L'académique enluminure Et le vernis des nouveaux tours, Je regrette la bonhomie, L'air loval , l'esprit uon pointu , Et le natois tout Incénu Du curé de la seigneurle, Oui, n'usant point sa helle vie Sar des écrits laborieux. Parle comme nos hons aleux, Et donnerait, je le parle, L'histoire, les héros, les dieux Et toute la mythologie, Pour un quartaut de Coudrieux.

Ainsi de mes plaisirs d'automne Je me remets l'enchantement ; Et, de la tardive Pomnné Rappelant le règne charmaut. Je me redis incessamment : Dons ces solitudes riantes Onand me verral-je de retour ? Courez, volez, heures trop leutes Oui retardes cet heureux jour ! Claire fontaine, aimable Isore, Rive où les Grâces font éclore Des Beurs et des jeux éternels. Près de la source, avant l'aurore, Quand reviendral-je Boire eucore L'oubli des soins et des mortels? Dans cette gracieuse attente, Aminte, l'amitié constante Entretenant mon souvenir. Elle endort ma peine présente

GRESSET.

Dans les songes de l'avenir. Lorsque le dieu de la lumière, Échappé des feux du lion, Da dicu que couronne le lierre Onvrira l'aimable saison, J'en jure le pélerinage : Envolé de mon ermitage, Je vous apparaltrai soudain Dans ee parc d'éternel ombrage Où souvent vous révez en sage, Les lettres d'Usbeck (1) à la main : Ou bien dans ee vallon fertile Où, cherchant un secret asile, Et trouvant des périls nouveaux. La perdrix, en vain fugitive, Rappelle sa troupe craintivo One nous chassons sur les côteaux. Vous me verrez toujours le même, Mortel sans soin, ami sans fard, Pensant par goût, rimant sans art, Et vivant dans un calme extréme Au gré du temos et du basard. La, dans de charmantes parties, D'humeurs liantes assorties. Portant des esprits dégagés , De soucis et de préjugés. Et retranchant de notre vie Les façons, la cérémouie, Et tout populaire fardeau, Loin de l'humaine comédie, Et comme en un monde nouveau, Dans une charmonte pratique Nous réaliserons enfin Cette petite république Si long-temps projetée en vain.

Une divisité commode.

L'Amitié, ans bruit, sans écht, 'Fondera ce nouvel étai:

Fondera ce nouvel étai:

Les Pranchise ne dera le code.

Les Jeax en sercont le sénat,

Et sur un tribunal de roxes.

Siége de notre consulat.

Telajoheme jugera les causses.

On exciera de ce climat

Charles de la lacidad de lacidad de la lacidad de l

(1) Les Lettres persanes de Montesquieu

Oue sous les traits de l'Agrément ; Pourvu que l'on sache être aimable. On v soura suffisamment. Ou v proscrira l'étalage Des phrasiers , des rhéteurs bouffis : Rien n'y prendra le nom d'onvrage : Mais, sous le nom de bodinage. Il sera quelquefois permis De rimer quekques chansonnettes, Et d'embellir queiques sornettes Du poétique coloris, En répandant avec épesse Une nuance de sagesse Jusque sur Bacchus et les Ris. l'ar un arrêt en vandevilles On hannira les faux plaisans, Les carots fades et raoucaus. Les complimenteurs imbéciles Et le peuple de froids savans. Enfin, cet beurenx coin du mo Naura pour but, dans ses statuts, One de nous sonstraire aux abus Dont ce bon univers aboude. Toujours sur ces lieux enchanteurs Le soleil , levé sans nuaves . . Fournita son cours sans orgres. Et se couchera dans les fleurs,

Pour prévenir la décadence Du nouvel établissement. Aul indiscret, nul inconstant N'entrera dans la contidence : Ce canton vent être inconnu; Ses charmes , sa béatitude , Pour base avant la solitude . S'il devient peuple, il est perdu Les états de la république Chaque automne s'assemblerout; Et là notre regret unique, Nos nuiques peines serout De ne pouvoir toute l'année Suivre cette loi fortunée De philosophiques loisirs, Jusqu'a ce moment où la Parque Emporte dans la même barque Nos jeux, pos cœurs, et nos plaisirs

# LES OMBRES.

telrae a M. p. p. N.

Des régions de Sylphirie, De ce séjour aérien Dout ma douce philosophie Sait banuir la seléancolle En rinaant quelque almable rien , Salent, santé toujours fleurie , Soltande et libre entretien , A la république chérie Dout une tendre réverie M'a déjà reudu citoven,

Dans votre épitre ingénieuse Vous prétendez que le pinceau Qui vous a tracé la Chartreuse N'en a pas fini le tableau: Et vous m'engagez à décrire, D'un erayon léger et hailin, La carte du classique empire, Et les mœurs du peuple latin, A la galté de nos maximes Pour ajuster ce grave objet, Et ne point porter dans mes rimes La sécheresse du sujet, Écartons la muse empesée Qui, se guindant sur de grands mots, Préside à la prose toisée Des poètes collégiany. Je vous ai dépeint l'Élysée Dans le plaisir pur et parfait De mon ermitage secret : Par un contraste assez bizarre. Dans ce nouvel amusement. Je vais vons chanter le Ténare, Non sur qu ton triste et pesant : Eunemi des muses plaintives, Jusque sur les fatales rives Je veux rimer en badinant.

Un peuple de jessues esclaves Dans un silence rigoureux, Des pleurs, des prisons, des entraves, En séjour vaste et ténébreux, Des jours filés par les ennuis, Viest-ce point la diche empreinte Du triste royaume des muits? N'en douter point; ce que la fable Cette priuture redoutable Du profond empire des morts. C'était l'image prophétique Des manoirs que l'offre à vos venx. Et l'histoire trop véridique De lears habitans malheureux. Avec l'Érèbe et sou cortéee Confrontez ces antres divers. Et, dans le portrait d'un collége, Vous reconualtrez les enfers, Tel était le vrai parallèle Que dans cette dernière nuit Un songe offrait à mon esprit; Aminte, je me le rappelle : Dans ce délire réfléchi, Je crovais vous conduire ici. Et, si ma mémoire est fidèle, Je vous entretensis ainsi : Venez, de la docte poussière Osez franchir les tourbillons; Percons l'infernale carrière Des scolastiques régions : La, comme aux sources du Cocyte, Ou ne connaît plus les beaux jours; Sur eette demeure proscrite La unit semble réguer toujours : Là, de la charmante uature On ne trouve plus les beautés; Les caux, les fleurs, ni la verdure, N'ornent point ces lieux détestés: Les senis olseaux d'affreux augure Y forment des sons redoutés, Dès l'abord de ce gouffre horrible, Tout nous retrace l'Achéron, Voyez ce portier inflexible Oui, pavé pour être terrible . Et muni d'un cœur de Horon, Réunit dans son caractère La triple rigueur de Cerbère Et l'ame avare de Caron : Ainsi que ces ombres légères Qui pour leurs demeures premières Formalent des regrets et des vœux, Les jeunes captifs de ces lieux Voltigent auprès des barrières, Sans pouvoir échapper aux yeux De ce satellite odieux.

Nous a chanté des sombres bords.

Eutrons sous ces voltes antiques, Et sous les lugubres portiques De ces tribunaux renommés; Au lieu de ces voiles funèbres

Oui de l'empire des ténèbres Tapissaient les murs enfumés, D'une longue suite de thèses Contemplez les vils monumens. Archives de doctes fadaises, Supplice éternêt du bou sens A la place des Tisiphones. Des Sphinx, des Larves, des Gorgones, Qui du Styx étaient les hourreaux. l'apercois des tyrans nouvenux. L'hyperbole aux longues échasses, La catachrèse aux doubles faces, Les logogriphes effravags. L'impitoyable syllogisme, One suit le ténéhreux sophisme . Avec les enuuis dévorans. Quelle inexorable Mégère lci rassemble, avant le temps. Ces manes jeunes et tremblans, Et ravis au sein de leur mère? Sur leurs déplorables destins. Dans des lieux voués au silence ; Voyez de pâles souverains Exercer lettr triste puissance : L'a sceptre noir arme leurs mains. Ainsi Rhadamante aux traits sombres Ralancant Derive de la mort . Sur le neuple muet des ombres Propograit les arrêts du Sort. Mais quelles alarmes sondaines ! D'où partent ces longues clameurs? Pourquul ces prisons et ces chalues? Sur qui tumbent ces funets renovurs? Tel était l'apporeil burbare Des tortures du Phlégéthou : Tels étaient les cris du Turtare Sous la fourche du vieux Pluton. Près de ces cavernes fatales, Quels sont ers brilling sompirant? Que vois-je? quels nouvenux Tantales Maudissent ces perfides eaux?

De ce parallèle grotesque, Monité van anculé romanesque, Aminte, pour vous égayer l'aurais rempli le cudre casiler. Si, dans cet enforté de mos nonge, En cruci, onant n'eveiller, N'edi dissipé e dous mensonge, En le presiège officieux Qui vous précessité à mes year. Ce bideux bourrens, moins un homase On'un nostibuléré fanéroler. Tel qu'on les peint en noirs lambeaux, Et, dans l'horreur du crépuscule, Tenant leur conciliabaie Parmi la cendre des tombeans ; Ce spectre, dis-je, au front sinistre, Du tumulte bruvant ministre. Affablé de l'accoutrement D'un précurseur d'enterrement. Bien avant l'aube matinale. Chaque jour troublent mon réduit, Armé d'une lampe infernale, M'offre un jour plus noir que la nuit, Et, d'une bouche sépulcrale, M'annonce que l'heure fatale Namène le démon du bruit. Par cet arrét impitovable, Arraché du sein délectable Et des songes et du repos, L'aril encor chargé de pavots, Aux cieux je cherche cu vain l'aurore ; La voite épais couvre les airs, Et Phébus a'est point prét encore A quitter les nymphes des mers.

Astre qui réglas ma naissauce, Pourquol ta suprême puissance, En formant mes goûts et mon cœur, Y versa-t-elle tant d'horreur Pour la monacale indolruce? Plus respecté dans mon sommeil . Exempt des craintes du réveil . l'eusse, les deux tiera de ma vie, Dormi sans trouble, sans envie, Dans un dortoir de Victorin. Ou sur la couche rehondie D'un procureur génovéfala. Il est vrai qu'un pen d'ignorance Elit sulvi ce destin flatteur ; On'importe? Le nom de docteur N'eût iamais tenté ma prodence : Jamais d'un sommeil enchanteur Il a'edt violé la constance. Une éternité de science Vaut-elle une unit de bonheur?

Par votre missive charmante Vous me chargez de vous donner Quelque nouvelle intéressante; Ou quelque anecdote amusante : Mais que puis-je vous griffonner? Les politiques réveries Des vieux chapiers des Tulleries innéressent fort pen mes soins, Yous amuseraient encor moins: Et d'ailleurs, selon le génie De notre aimable colonie Je ne dois point perdre d'instans, Ni prendre une peine futile A disserter en grave style Sur les hagatelles du temps. Qu'on fasse la paix ou la guerre, One tout soit changé sur la terre. Nos citovens l'ignorerent : Exempts de soucis inutites, Dans cet univers ils vivront Comme des passagers tranquilles, Qui, dans la chambre d'un vaisseau, Oubliant la terre , l'orage , Et le reste de l'équipage, Tâchent d'égaver le voyage Dans un plaisir toujours nouvean : Sans savoir comme va la flotte Oui vogue avec eux sur les eaux. lis laissent la crainte au pilote,

Et la manœuvre aux matelots,

A tont le petit consistoire, Où ne sont échos imprudens. Rendez cette lettre notoire, Aimable Amiute, i'v consens: Mais sauvez la des jugemens De cette prude à l'humeur noire, Au froid caquet, aux yeux birots, Et de médisante mémoire. Oni, colportant ces vers nouveaux, Sur-le-champ trait sans renos. Dressant la crête et battant l'aile Glapir quelque alorme nonvelle Dans tous les noulaillers dévoes. Ou qui, pour parier sans emblème. Dans quelque parioir médisant Irait afficher l'anathème Contre un badinage innocent, Et le noircir avec scandale De ce fiel mystique et couvert Que vient de verser la cabale Sur l'histoire de dom Vert-Vert Faite eu cette critique année Où le perroquet révérend Alla jaser publiquement, Entraîné par sa destinée, Et ravi, je ne sais comment, Au secret de son muttre absent. Selon la gazette neustrique, Cet amusement poétique, Surpris, lozercepté, transcrit

Sur je ue sais quel manuscrit Par un prestolet famélique. Se vend, à l'itsu de l'auteur, Par ce petit collet profane, Et déjà vaut une soutane Et deux castors à l'éditeur.

Si ma main n'était pas trop lasse . Ce scrait bien ici la place D'ajouter un tome nouveau Aux mémoires du saint oiseau l De narrer comme quoi la pièce, Portée, au sortir de la presse, Au parlement visitandin . Causa dans leurs saintes brigades Une lique, des barricades. Et souna partout le tocsin ; Comme quoi les mères notables. L'état-major, les vénérables, Voulaient, dans leur premier accès, Sans autre forme de procès, Brûler ces vers abominables, Comme erronés, comme exécrables. Jansénistes, Impardomables, Et notoirement imposteurs : Mais comme quoi de jeunes sœurs La jurisprudeuce plus tendre A Jusqu'ici paré les coups, Bavi Vert-Vert à ce courroux. Et sauvé l'honneur de sa cendre, Seivant le lardon médisant, Les jeunes sœurs, d'un œil content, Ont vu drauer les graves mères. Les révérendes douairières, Et la grand'chambre du couveut. Une uonne sempiternelle Prétend prouver à tout fidèle Que jamais Vert-Vert n'exista, Vu , dit elle , qu'on ne pourra Trouver la lettre circulaire Do perroquet missionnaire Parmi celles de ce temps-là. Je crois que la remarque habile De la cioltrière sybille (N'en déplaise à sa charité) Sera de peu d'otilité; Car des que Vert-Vert est cité Dans les archives du Parnasse, Quel incrédule aurait l'audace D'en soupçonner la vérité? Toutefois ce procès mystique Au carnaval se jugera; Dans un chapitre ecuménique

GRESSET.

L'oisea défonders paraitra. La vielle mère Bibliaire Castre lui doir plaider fong-temps, El, dans le fort des argumens Que huriara son ranque corpuse, Perdra ses deux dermières densi; Mais la jeune seure Puricheire, Que l'un pour Vert-Vert péroterra (SI dans ce jour, coause on publie Les directours poinent là). Très sirement l'emportera Sur l'octogénaire harple. A plaider contre le printemps, L'hier doit prette nere dépende .

Addien, voilla trop de folies.
Trop paresens pore aleriger,
Trop accupé pose corriger,
Je vons livre mes réveries,
Que quebjues vérités hardies
Viennent librement archager.
Pubandonne l'exactitude
Aux genes qui riment par métier ;
D'autres font des vers par écude,
Pen fais pour ne décemujue;
Alani, vous ne devez ne lire
Qu'avec les pous de l'amité.
L'oppir u'ext junnie las d'écrire
Lorsprie le cour est de moitid.

ÍPÎTRE AU P. BOUGEANT,

JÉSUITE.

De la paisible solitude Où, loin de toute servitude. La Liberté file mes jours, Ramené par un goût futile Sur les délires de la ville, Si l'en voulais suivre le cours, Et savoir l'histoire nouvelle Dn domaine et des favoris De la brillante Bagatelle La divinité de Paris, Le dédale des aventures . Les affiches et les brochures, Les colifichets des auteurs. Et la gazette des coulisses. Avec le roman des actrices, Et les querelles des rimeurs,

Le à alresserais cette éphre Qu'à l'un de ces oisifs errans Qui, chaque soir, sur leur pupitre Rapporteut tons les vers courans, Et qui, dans le changeaut empe Des amours et de la saire, Acteurs, spectateurs tour à tour, Possèdent toujours à mervellie L'à istoriette de la veille Avec l'étiquette du jour.

Je pourrais décorer ces rimes De quelqu'un de ces noms subli Devant qui l'humble adulateur De ses muses pusillanimes Vient étaler la pesanteur Si le savais louer en face . Et, dans un éloge imposteur, Au ton rampant de la fadeur Faire descendre l'art d'Horace : Mais, du vrai seul trop partisas, Mon Apollon, pen courtisan, Préfère l'entretien d'un sage Et le simple nom d'un ami Aux titres ainsi on'au suffrage D'un grand dans la pompe endormi, Pour les protecteurs que l'honore One seraient mes faibles accens? Ainsi que les diens qu'on adore. Ils sont au dessus de l'eneens.

C'est done vous seul que sans contrainte, Et sans intérêt et sans feinte . l'appelle en ces bois enchantés, Moins révérend qu'aimable père . Vous . dont l'esprit . lo caractère Et les airs ne sont poins montés Sur le ton sottement austère De cent tristes paternités Qui, manquant du talent de plaire Et de toute légèreté, Pour dissimuler la misère D'un esprit sans aménité, D'une sagesse minaudière Affichent la sévérité, Et ne sortent de leur tanière One sous la lugubre bannière De la grave formalité : Vous, dis-je, ce père vanté, Yous, ce philosophe tranquille, De Minerve l'heureux punille. Et l'enfant de la Liberté.

Comment donc avez-vous quitté

Les délices de cet asile. Pour aller reprendre à la ville Les chaînes de la gravité? Amant et favori des muses, Et paresseux conséquemment, Je ne vous trouve point d'excuses Pour avoir fui al promptement. Le désir des bords de la Seine Soudain vons aurait-il repris? Non, nut lieux d'où je vous écris Je me persuade sans peine Qu'on peut se passer de Paris. Héritier de l'antique euclume De quelque pédant ignoré, Et pour reforger moint volume Aux antres latins enterré. Iriez-vons, comme les Sagr Immolant any doctes fadaises L'esprit et la félicité. Partager, avec privilége, Des patriarches du collége L'ennuyeuse immortalité? Non, l'esprit des aimables sages N'est point né pour les gros ouvrages, Souvent publies incognito; Le dieu do goût et do génie A rarement en la manie Des honneurs de l'in-folio. Quoi! sur votre philosophie, One les rayons de l'enjoument Faisaient briller d'un feu charmant . La profane mélancolie Aurait-elle, maigré les leux. Porté ses nuages affreux? Martyr de la misanthropie, Fuiriez-vous ce pen d'agrém Oui nous fait supporter la vie, Les entretiens où toat se plie Au naturel des sentimens, Les doux transports de l'harmonie, Et les jeux de la poésie, Enfin tous les enchantemens De la meilleure compagnie? Et par quelle hizarrerie, Anachorète casanier, Pour alter encore essayer L'éternité du vin de Brie, Auriez-vous quitté le nectar D'Ai, d'Arbois et de Pomar? Non, vous tenez de la nature Un jugement trop lumineux, Vous avez trop cette tournure Qui fait et le sage et l'heureux,

Pour vous condamner au silence. Loin de ces biens et de ces jenx Dont la tranquille jouissance. Proscrite chez le peuple sot, Distingue le mortel qui pense, De l'automate et du capot : Et quand l'esprit mélancolique Pontrait des enquis ténébrent Dans une âme philosophique Verser le poison léthargique Ce n'eût point été dans ces lieux, Dans on temple de l'allégresse, Que le bandeau de la tristesse Se filt répandu sur vos year. Mais pourquoi donner au mystère, Pourquoi reprocher au hasard, De ce prompt et triste départ La cause trop involontaire? Oui, vous seriez encore à nots, Si tous étiez vous-même à vous,

Si j'écrivais à quelque belle, Je lui dirais pent-être anssi Que depuis sa fuite cruelle Les obeaux languissent ici; Que tous les Amours avec elle Out ful pos chamos à tire-d'aile : Qn'on n'entend plus les chalumeaux; Qu'on ne connaît plus les échos: Enfin in longue kyrieille De tout le phébus ancien : Et sans doute Il n'en serak rien: Tous les moineaux, à l'ordinaire, Vaqueralent à leurs fouctions; Sons chagrines réfletions . Les Amours sonneraient à plaire : Myrtile, toujours plus heureux. Unirait son chiffre amonreus Avec celui de sa bergère ; Et les ruisseaux, apparemment, Entre les fleurs et la fongère N'en iraient pas plus lentement Mais, sans ces fadeurs de l'idvile, Je vops dirai fort simplement Que Jamais ce séjour tranquille N'a vu l'antonne plus charmant : Loin du tumnite qu'il abhorre, Le plaisir avec chaque aurore Renalt sur ses vallons chéris : Des guirlandes de la leunesse Les Ria couronnent la Sagesse, La Sagesse enchaîne les Ris; Et . pour mieux varier sans cesse

L'uniformité du laisir, Un goût guidé par la finesse Vient unir les arts en plaisir, Les arts que peruert la paresse, Ces arts inventés seulement Pour occuper l'amusement.

Tour à tour, d'une main facile, On tient le erayon, le compas, Les fuseaux, le pinceau docile, Avec l'aiguille de Pallas : Et nendant tout ce hadinage. Ou'on honore du nom d'emploi, D'satres paresseux avec moi Font an sermon contre l'ouvrage; On, sans projet, sans antre loi Que les erreurs d'un goût volage, Sages on fons, à l'unisson, Joienent la flûte à la trompette. Le brodequin à la houlette, Et le sublime à la chanson. Hors is logange et la satire. Toot s'écrit ici , tout nous plaît, Depuis les accords de la lyre Jusqu'sax soupirs du flageolet, Et depuis la langue divine De Malebranche et de Racine Jusqu'an folitre triolet.

Que l'insipide symétrie Règle la ville qu'elle enquie ; Que les temps y soient concertés, Et les plaisirs mêmes comptés : La mode, la cérémonie, Et l'ordre et la monotonie, Ne sont point les dieux des hameaux; An poids de la triste satire On n'y pèse point tous les mots, Et si l'on doit blamer ou rire : Toot ce qui plaît vient à propos; Tout y fait des plaisirs nouveaux : Le hasard. l'instant les décide. Sans regretter l'heure rapide Oni natt, qui s'envole soudain, Et sans prévoir le lendemain, Dans ce silence solitaire, Sous l'empire de l'agrément, Nous ne nous doutous nullement Que déjà le noir sagittaire, Couronné de tristes frimas, Vient bannir Flore désolée, Et qu'svec Pomone exilée L'astre du jour fuit nos climats.

Oui, malgré ces métamorphoses, Nos bois semblent encor noissans; Zéphyr n'a point quité nos champs, Nos jardins ont encor des roses: Où règnent les amusemens Il est toujours des fleurs écloses, Et les plaisirs font le printemos,

Échappé de votre ermitage, Et sur ce fortuné rivage Porté par les Songes légers, Voyez la nouvelle parure Dont s'embellissent ces vergers (1) : Élève ici de la nature. L'art, lui prétant ses soins brillans, Y forme un temple de verdure A la déesse des talens. Sortez du sein des violettes. Croissex, feuillages fortunés. Couronnez ces helles retraites, Ces détours, ces routes secrètes, Aux plus doux accords destinés ! Ms mase, pour vous attendrie, D'une charmante réverie Subit della l'aimable loi; Les bois, les vollons, les montagnes, Tonte la scène des campagnes Prend une âme et s'orne pour moi. Aux veux de l'ignare vuigaire, Tout est mort, tout est solitaire; Un bois n'est qu'nn simple réduit . L'n ruissean n'est qu'une onde claire, Les zéphyrs ne sont que du bruit : Aux yeux que Callione éclaire. Tont brille . tout pense . tout vit: Ces ondes tendres et plaintires, Ce sont des nymphes fagitives Qui cherchent à se dégager De Japiter pour un Berger; Ces fougères sont snimées; Ces fleurs qui les parent toujours, Ce sont des belles transformées; Ces papillons sont des Amours.

Mais pourquoi ma raison oisive, D'une muse qui la captive Suivant les caprices légers, Cherchet-elle sur cette rive Des objets an sago étrangers, Sans fiver sa rue attentive

(1) Bosquet de Mineree , récemment ajouté aux jardins resinés par le célébre Le Nétre. Sur l'exemple de ses bergers? Si, dans l'imposture éternelle De nos mensonges enchanteurs, il reste encor quelque étincelle De la nature dans nos cœurs : Sauvés du séjour des prestiges, Et cherchant ici les vestiges De l'antique simplicité, Sans adorer de vains fantômes, Décidons si ce que nons sommes Vaut ce que nous avons été: Et si, maigré leur douceur pure, Ces biens pour tonjours sont perdus, Voyons-en da moins la figure, Comme on aime à voir la peinture De quelque belle qui n'est plus.

Oui , cher ces bergers , sous ces bêtres, Pal vu dans la frugalité Les dépositaires, les maltres De la donce félicité; Pal vu, dans les étes rhampêtres, Pal vu la pure volopé Deccadre les sour les calances, Y répandre un air de gallé, De donceur et le vérité, Que ivont point les plaisées profines Du luve et de la digniblé.

Parmi le faste et les grimaces Qu'entralneot les fêtes des cours. Thémire, dans ses plus beaux jours. Avec de l'esprit et des grâces, S'ennuie au milieu des Amours : Ici l'ai vu la tendre Lise. A princ en son mainzième été. Sons autre esprit que la franchise, Sans parure que la brunté. Plus beureuse, plus satisfaite D'unir avec agllité Ses pas aux sons d'une musette. Et, parmi les plus simples jeux, Portant le plaisir dans ses yeux Érrit des males de la nature Avec de plus aimables feux One a'en peut prêter l'imposture A l'œil trompeur et concerté D'une coquette fastquise Oui, par un sourire emprunté. Dons l'ennui veut paraître heureuse, Et louer la vivarité.

On'on censure ou qu'on favorise

Ce goist d'un bonheur innocent : Pour répondre à qui le méprise, Qu'il nous suffise que souvent, Pour fuir un tamulte heillant, Thémire vondrait être Lise, Et voler du sein des grandeurs Sor un fit de mousse et de fleurs.

Feuillage antique et vénérable. Temple des bergers de ces lioux, Orme beureux, monument durable De la pauvreté respectable Et des amours de leurs aieux ; O tol qui, depuis la durée De treate lastres révolus. Courres de ton umbre sarrée Leurs danses, leurs jeux ingénus; Sur ces bords, depuis ta jeunesse Jusqu'à cette verte vicillesse, Vis-tu jamais changer les mœurs . Et la félicité première Fuir devant la fausse lumière De mille brillantes erreurs? Non : chez cette race fidèle Tu vois encore ce par flombeau De l'innocence naturelle One to voyais briller chez elle Lorsque tu n'étals qu'arbrisseau ; Et, pour bien peiadre la mémoire De ces mortels qui l'out planté, Tu nous offres pour leur histoire Les mœurs de leur postérité. Triomphe, règne sur les âges; Échappe toujours aux ravages D'Éole, du fer et des ans : Fleuris jusqu'au dernier printemps, Et dure autant que ces rivages : Au chêne, au cèdre fastueux Laisse les tristes ovantages D'orner des palais somptueux : Les lambris couvrent les faux sages. Tes rameaux convrent les beureux.

Tandis qu'instruit par la droitere. Et par la simple vérité Mon esprit, uniques enchanté, Pénètre un sein de la nature. Et s'y plonge avec voluplé; Hélas! par une loi trop dure, Poussés vers l'éternelle mit, Le phaisir vole, le temps foit; Et hiesulé sons sa faux rapide, Ainsi que les jardins d'Armide. Ce lies pour nous sera détruit!
Trop tût, sleist jie soint prénière.
Les bienséances Inficulties,
Les bienséances Inficulties,
Les bienséances Inficulties,
Rerediquant leurs ristes droits,
Viendront profance cet sièle,
Et, nous arrachant de ces bois,
Nous replongeront pour six mois
Dann l'affereux chaose de la Ville,
Et dans cet éternel finacia
De riens pompeur et d'embarras
Qui, pour tout ceptir nisonanble
Sajete de haine et de pitté,
Ne sont que le jeu misérable
D'un cannal directifée!

Mais, outre ces peines communes Qui nous attendent an retour, Quire les chântes importunes Et de la ville et de la cour, Il est un fatal apazage De dégodis encor plus nombreux Qu'au retour des champêtres lieux Le finaeste Apollon ménage A ses élèces ambleureau.

An militer d'un monde frivole,
Dont les nouveautés sont l'idole,
Dôjé je ne vois rescent;
Et, pour le malèure de na vie,
Par Importane poésie
Malgré moi-mêre eu up est conna,
Dôjé l'astands les périodes
Et les questions incommodes
De ces firests de vers nouveaux.
De consideration de l'action d

s life hier! me dit l'un, dont l'idylle Enchante l'espiri donceren; San donte, élève de Virgile, Sar des pipeaux harmonient, De Lycidas et d'Amarylle Yons aurez souprie les Feux? Vons aurez souprie les Feux? Vons aurez chante l'es beaux yeux, Les premiers unujers de Sylvie, I des bougnets de la prairie Vons aurez chante l'es beaux yeux,

« Qu'apporter vous? point de mystère

( Me vient dire avec un souris Quelque suivant de beaux esprits, Insecte et tyran du parterre); L'ouvrage est-il pour Thomassin, Pour Pélissier, ou pour Gussin?

Je fuis, l'échappe à la poursuite De ces colporteurs trop communs : Suis-je plus heureux dans ma fuite? D'autres lleux, d'antres importnus! · Enfin, dit-on, de votre absence Revenez-vous un peu changé? Da sommeil de la négligence Votre esprit enfin dégagé Immolera-t-il l'indolence Aux succès d'un travail rangé? » Ainsi déclame sans justesse Contre les droits de la paresse Un froid censeur, qui ne sent pas Que, sans cet sir de douce aisance, Mes vers perdraient le pen d'anpas Oui leur a gagné l'indulgence Des voluptueux délicats. Des meilleurs paresseux de France, Les senis juges dont je fais cas,

Par l'étude, par l'art suprême, Sur un froid pupitre amaigris, D'autres orneront leurs écrits : Pour moi, dans cette géne extrême. Je verrais monrir mes esprits : On n'est jamais bien que sol-même, Et me voilà tel que le suis, Imprimés, affichés sans cesse: Et s'entrechassant de la presse. Mille antres nous inunderont D'an déluge d'écrits stériles Et d'opuscules puériles Auxquels sans doute ils survivront : A cette abondance cruelle Je veux toujours, en vérité, Et de la Faré et de Chapelle Préférer la stérilité : l'aime bien moins ce chène énorme Dont la tige trujonrs informe, S'épuise en rameaux superflus, Que ce myrte tendre et docile Oui, croissant sous l'œil de Vénus N'a pas une feuille lautile, S'épanouit négligemmeut, Et se couronne lentement,

Il est vrai qu'en quittent la ville

l'avais promis que, plus tranquille, Et dans moi-même ensevell, Je saurais, discipie d'Horace, Unir les nymphes du Parnasse Aux bergères de Tivoli. J'avais promis! mais tu t'abuses, Si tu comptes sur nos discours : Cher ami, les sermens des muses Ressemblent à ceux des amours. Dans la tranquillité profonde Du philosophe et du berger, Trois mois j'al vécu sans songe Qu'Apollou fût encore au monde; Et le t'avoue ingénûment Que très peu fait à voir l'aurore, Que l'apercois dans ce moment, Je ue la verrais point éclore Dans ce champètre éloignement, Si des voloutés que l'adore, Pour me faire rimer encore. Ne valuient mient que mon serment.

Toi, dout la sagesse riante Souffre et seconde nos chansons, Ami, sur ta lyre brillante Prépare-nons les plus doux sons : Dès qu'entrainés par l'habitude An séjour de la multitude, Nous aurons quitté ee canton, Chez une Sève d'Uranie Entre les fleurs et l'ambroisie, Entre Démocrite et Platon . De ta vertu toujours unie Nous irons prepdre des leçons, Et t'en donner de la folie Que la bonne philosophie Permet à ses vrais nourrissons, Cette anacréontique orgie. Livrée à la vive énergle Du génie et du sentiment, Ne sera point assurément De ces fétes sombres et graves Où périt la vivacité. Où les agrémens sont esclaves, Et s'endorment dans les entraves De la pesante autorité : Nous n'y choisirons point pour guide Cette raison froide et timide Qui toise Impitoyablement Et la pensée et le langage, Et qui, sur les pas de l'usage, Rampe géométriquement. Loio du mistère et de la gêne,

Pensant tont haut et sans effort. Admettant la raison sans peine, Et la saiffie avec transport. D'une ville tamultueuse Nous adoucirons le dégoût : La raison est partont heureuse, Le bonhent du sage est partous. Et puisqu'il faut du ton stoique Égayer la sévérité, La ville, malgré ma critique Et l'éloge du sort rustique. Reverra mon cœur enchanté : Dans ses caprices agréables, Et dans son brillant le plus faux, Paris a des charmes semblables A ces comettes adorables Qu'ou aime avec tous leurs défauts

Mais quoi ! tandis que ma peusée . Plus légère que le Zéphyr, Folitre à la fois et sensée, Vole sur l'aile du Plaisir. Dieux! quelle nouvelle semée Subitement dans l'univers Vient giacer mon lime alarmée. Et quelle main de seux armée Lance la foudre sur mes vers? Sur un char funèbre portée. Des Gelees en deuil escoriée. La Renompée en ce moment M'apprend que la Parque inhumaine, Sur les tristes bords de la Seine, Vieut de plonger au monument Des mortels le plus adorable (1), L'ami de tout houreus talen Et de tout ce qui vit d'almable, Le dieu même du sentiment, El l'oracie de l'agrément. O toi, mon guide et mon modèle. Durable objet de ma douleur, Toi qui, malgré la mort cruelle, Respires encor dans mon cœur. Illustre Ariste, ombre immortelle, Ah! si, du séjour de nos dieux, Si, de ces brillantes retraites Où tes mânes logénieux Charmant les ombres satisfaites Des Sérignés, des La Fayettes, Des Vendômes et des Chaulieux. Tu daignes, sensible à nos rimes, Abaisser tes regards sublimes

(t) L'énéque de Luçon.

17

Sur le deuil de ces tristes lieux : Et si, de l'éternel sileuce Traversant le vaste séjour. Un dieu te porte dans ce jour La voix de ma reconnaissance : Pardonne au légitime effroi . Au sombre ennui qui fond sur moi Si dans les fastes de mémoire Je ne trace point à ta gloire Des vers immortels comme toi. Mol. qui voudrais en traits de flam Graver aux yeux de l'avenir Ma tendresse et ton souvenir. Comme Ils resteront dans mon âme Gravés Jusqu'au dernier soupir, J'irais dans le temple des Grâces Laisser d'ineffacables traces De cette sensible bonté. L'amour, le charme de notre âge, Ou, pour eu dire davantage, L'éloge de l'humanité : Mais, à travers les voiles sombres, Quand je te cherche dans les ombres, Dans le silence du tombeau, Pais-le sontenir le pincean? Que les beaux-arts, que le Portique, Ope tout l'empire poétique, Où souvent tu dictas des lois, Avec la Seine inconsolable, Pleurent une seconde fois La perte trop irréparable D'Aristinne , d'Anacréon , D'Atticus et de Fénélon; Pour moi, de ma douleur profonde Trop pénétré pour la chanter. N'admirant plus rien en ce monde Où je ne puis plus t'écouter, Sur l'urne qui contient ta cendre, El que le viens hairmer de pleurs. Chaque printemps je veux répandre Le tribut des premières fleurs; Et puisqu'enin je perds le maitre Qui du vrai beau m'eût fait connaître Les mystères les plus secrets, Je vais à tes sombres exprès Susprendre ma lyre, et peut-être Pour ne la reprendre jamais.

# ÉPÎTRE A MA SŒUR

SUR MA CONVALENCENCE.

Toi, que la voix de ma douleur A fait voler vers moi du seiu de ta patrie, El qui, portant encor dans tou îme attendrie Du spectacle de mon malbeur La doulonreuse rèverie, Après mon pet jii méme, en conserves l'horreur.

Reunis , rappelle la donceur De ton allégresse chérie , Ma Minerve , ma tendre sœur ,

Mais quoi ! suis-je encor fait pour nommer l'allégresse Et pour en chanter les appas . Mol qui, depuis deux mois de mortelle tristesse , Ai vu sur ma demeure étinceler sans cesse La faux sanglante du trépas ?

Par les songes du sombre empire, Enfans tumuitueux du bitarre délire, Mon espiri si long-temps noirci Pourra-t-il retrouver, sous ses épais mages, Les pinceaux du plaisir, les brillantes images Et lever le bandeau qui le tient obscurci? Quand sur les champs de Syracuse

Un volcan vient nu loin d'exercer ses fureurs, Aux bords désolés d'Aréthuse Daphué cherche-t-élle des Beurs? Dans de mâles et sages rimes, Si de l'inflexible raison

Il ne fallait qu'uffir les stoiques maximes, Ici, plus que jamais, j'en trouverais le ton: Je sors de ces instans de force et de lumière Où l'éclatante vérité,

Telle que le soleil au bout de sa carrière, Donne à ses derniers feur sa plus vive clarté; l'ai vu ce pas fatal où l'âme plus bardie, S'éloncant de ses tristes fers.

Et prête à voir fiuir le songe de la vie , Au polds du vrai seul apprécie Le néant de cet univers. Éclairé sur les vœur frivoles Et sur les faux biens des hannains ,

Je pourrais à tes yeux renverser leurs sidoles, Les dieux de leur folle, ouvrage de leurs mains, Et, dans mon ardeur intrépide, De la vérité moins timide, Osant rallumer le dambeau, Juger et nommer tout avec cette assurance

Juger et nommer tout avec cette assurance Que j'ai su rapporter du sein de la souffrance Et de l'école du tombetsu. Réduit, comme je fus, par l'arrêt inflexible Et de la doubleur et du sort, A demander aux dieux le blenhât de la mort, le te direis aussi que cette mort, borrible Pour le vulgaire maibheureux, Pour un sage n'est point ce spectre si terrible Sur qui les vits mortels u'ouent lever les yeux; Et qu'après avoir va la misère profonde

Et qu'apres avoir vii na misere protonue
Des insectes présomptueux,
De tous les étres ennuyeux
Dont le ciel a c'argé la surface du monde,
Et qui rampent dans ees bas lleux,
Au premier arrêt de la Parque,

Sans peine et d'un pas ferme ou passerait la barque, si la tendre ambié, ale fidèle amour N'arrêtient l'âme dans leurs chaînes, Et al leurs phàsirs, tour à tour, Plus vrais et plus vis fue uos peines , Xe sous faisaient thérir le Jour. Mais de cete philosophie

Je ne réveille point les lugubres propos : Tu n'es faite que pour la vie; Et t'entreteair de tombeaux, Ce serait déployer sur la naissante aurore Du soir d'un jour obscur les nuages épais,

Et donner à la Jeune Flore Une couronne de eyprès. Qu'attends-tu cependant? tu veux que ma mémoire. Retournant sur des jours d'alarmes et d'ennuis.

T'en face la pénible histoire : Sur quels déplorables récits seiges-tu que je m'arrête! C'est rappeler mon âme aux portes de la mort. J'y consens : mais bannis l'effroi de la tempéte.

Je la raconte dans le port. Sur ses ramoaux brisés et semés sur la terre Par la foudre on l'effort des vents ,

Un chène voit enfin d'autres rameaux haissans, Et, relevé des coups d'Eole et du tonnerre, Il compte de nouveaux printemps.

Le jour a reparu. Rien n'est long-temps extrême. Tel était mon affreux tourment; J'al souffert plus de maux an bord du monument,

Que n'en apporte la mort meme: La douleur est un siècle, et la mort un moment. Frappé d'une main foudroyante,

Et frappé dans le sein des arts et des amours, De la santé la plus brillante Je vis en un instant à étéludre les beaux jours : Ainsi d'un ruisseau pur la Nalade éplorée, Dans une froide mit, par le fougueux Borée

De ses plus vives caux voit enchaîner le cours.

Dans cette langueur meurtrière,

1 3

Comptant les pas du temps trop lent any malheureux, Quarante fois de la lumière J'ai vu disparaître les feux, Quarante fois dans sa carrière

J'ai vn rentrer l'astre des cieux :
Et, dans un si long intervalle,
La Parque, d'une main fatale,
Arrachant de mes yeux les paisibles pavots,

Pour moi ne fila point une heure de repos; Par le souffle brulant de la fièvre indomptée Chaque jour ma force emportée

Renaissait chaque jour par des tourmens nouveaux ; Dans la fable de Prométhée Tu vuis l'histoire de mes maux.

Tu vuis l'instoire de mes maux.

Après l'effroi qui suit l'attent du supplice,

Voilé des plus noires couleurs,

Parut enfin ce jour de malbeureux auspice

Où de l'humanité l'épuisai les douleurs;

Courbé sur un bâcher et l'autel et le trûne D'Esculape et de Tisiphone, Courbé sous le pouvoir de leurs prêtres crueis, J'ai vu couler mon sang sous les couteaux mortels, Mon âme s'avança vers les ringes soubres : Mais quel rayon lancé du sein des immertels, Lurrètant à travers la rigium des ombres,

Vint ranimer mes sens sur ces sanglans autels !

Je crus sortir du noir abime,

Quand, revenant au jour, je me vis délivré!

Je trompai le trépas, ninsi qu'une victime

Que frappe un bras mal assuré; Inutilement pouranisée, Et plus forte par la douleur, Elle arrache, en inyant, les restes de sa vie

Aux coups du sacrificateur, il est une jeune décase, Plus agile qu'ilébé, plus fraiche que Vénus : Elle écarie les many, les langueurs, la faible une :

Sans elle la beauté n'est plus; Les Amours, Bacchus et Morphée La soutennent sur un trophée De myrte et de pampres orné,

Tandis qu'à ses pieds abattue Bampe l'iuntile statue Du dieu d'Épidaure enchaîné. Ame de l'univers, charme de nos années.

Heureuse et tranquille BANTÉ.

Tol qui viens renouer le fil de mes journées.

Et rendre à mon esprit sa plus vive clarté.

Quand, prodigues des dons d'une courte jounesse.

Ne portant que la lante et d'ambres douleurs.

Ne portant que la honte et d'amères douleurs A la trop précoce vieillesse, Les aveugles mortels abrégent tes faveurs, Je vais sortifer dans ton teimée chamoère.

17.

Loin des cités et de l'ennui : Tout nous appelle aux champs ; le printemps va renaître, Et i'v vais renaltre avec lui. Dans cette retraite chérie De la sagesse et du plaisir, Avec quel goût je vais cueillir La première épine fleurie, Et de Philomèle attendrie Recevoir le premier soupir! Avec les fleurs dont la prairie A chaque instant va s'embellir, Mon lime, trop long-temps flétrie. Va de nouveau a'épanouir, Et, loin de toute réverie. Voltiger avec le zéphyr. Occupé tout entier du soiu, do plaisir d'être, Au sortir du néant affreux . Je ne songerai qu'à voir naître Ces bois, ces berceaux amoureux, Et cette mousse et ces fougères Oui seront, dans les plus beaux jours, Le trône des tendres bergères.

O jours de la convalescence ! Jours d'une pure volupté ? C'est une nouvelle naissance. Un rayon d'immortalité. Quel feu l tous les plaisirs ont volé dans mon lune. l'adore avec transport le céleste flambean : Tout m'intéresse, tout m'enflamme; Pour moi l'univers est nouveau

Et l'autel des heureux amours.

Sans doute que le dieu qui nons rend l'existence A l'heureuse convalescence Pour de nouveuax plaisirs donne de nouveaux sens; A ses regarda impatiens Le chaos fuit, topt nait, la lumière commence,

Tout hrille des feux du printemps. Les plus simples objets, le chant d'une fauvette, Le matin d'un besu jour, la verdure des bois, La fraichear d'une violette, Mille spectacles ou autrefois On voyait avec nonchalance, Transportent aujourd'hui, présentent des appas Incongus à l'indifférence.

Et que la foule ue voit pas. Tout s'émousse dans l'habitude : L'amour s'endort sans volupté; Las des mêmes plaisirs, las de leur multitude, Le sentiment n'est plus flatté: Dans le fracas des jenx, dans la plus vive orgie, L'esprit, sans force et sans clarté,

Ne trouve que la léthargie

De l'insinide oisiveté. Cléon, depuis dix ans de fêtes et d'ivresse,

Frais, brillant d'embonpoint, ramené chaque jour Eutre la jeunesse et l'amour. Dans le uéant de la mollesse

Dort et végète tour à tour. Lisis, depuis long-temps plongé dans les ténèbres Eutre Hippocrate et les canuis. Libre de leurs chaînes funèbres,

Vient de quitter enfin leurs lugubres réduite Observez-les tous deux dans une même fête : Cléou n'y parattra que distrait ou glacé: Tout glisse sur ses sens, unl plaisir ne s'arrête

Au fond de son cœur émoussé : Tout charmera Lisis : cette nymphe est nim belle. Cette sirène a mienx chanté, D'ua plus aimable feu ce champagne étincelle, Ces convives joyeux sont la troupe immortelle, Cette bruae charmante est la divinité. Cléon est un sultan, qu'un bouheur trop facile Prive du sentiment, des ardeurs, des transports : En vain de cent beautés une troupe inutile

Lui cherche des désirs : infructueux efforts l Mahomet est au rang des morts. Lisis , dans ses ardeurs pouvelles . Est un voyageur de retour; Éloigné des leux et des belles. Le plus triste valsseau fut long-temps son séjour :

Il tonche le rivage; à l'instant tout l'invite; Et pour Lisis, dans ce bean jour, La première Philis des homeaux d'alentous

Est la sultane favorite. Et le miracle de l'amour.

L'ABBAYE, ÉPITRE A M. LE CHEVALIER DE CHAUVELIN, SUR L'ÉLECTION D'UN MOINE ABBÉ.

Facit indignatio version, Juvenat.

D'une taverne monacale Où tout fermente en ce moment Pour la patente abbatiale Et le premier hût du convent. Très indifférent que l'on nomme Dom Luc, dom Priape, ou dom Côme, Rempli d'un plus cher soavenir, Dans la longue mélaucolie De ta fangeuse Westphalie, Ami , je viens t'entretenir :

Et, malgré les enquis extrêmes Où tes beaux jours sout arrêtés, Mon amitié dans ces lieux mêmes Voit le plaisir à tes côtés. Tandis que dans l'urae fatale Va sortir le destig brillant De l'automate révérend Oue préteud mitrer sa cabale Pour s'enivrer impunément Sous sa crapule pastoralo, Échappé de la pesanteur Des moines au tou flagorueur, Aux manysades cérémonies. Et délivré de la longueur De leurs assonimantes orgies, Je parcours ces bois, ces prairies, Dont on va anumer le seizueur. Oh! qu'ici de l'erreur commune Mon cœur, moins que jamais épris Des misères de la fortune, Concoit aisément le mépris ! Quoi! ces vergers, ces belies plaines, Ces ruisseaux, ces prés, ces étangs, Ces forêts de l'âge des temps, Ces riches et vastes domaines, Tout sera , dans quelques instans , A qui? ... Charmante solitude , Sélour fait pour a'être habité Que par l'heureuse liberté, L'amitié, l'amour et l'étude, La sagesse et la volupté. De quelle vile servitude Tu subis la fatalité! Un obscur et pesant reptile. En être platement tondo. Simulacre iguare, imbécile, De la terre poids inutile . l'a moine, le portrait est va. L'a moiac va se voir ton maître! Et cet épais et lourd cafard Ou'ébaucha le ciel au hasard Pour végéter, roufler et paître, Grâce à la faveur du destia Et d'une authentique patente, De cent mille livres de rente Va deveair le souverain! Dans ce char que suivaient ses pères, L'âne mitré va se montrer. Et régner sur les mêmes terres Ou'il était né pour labourer ! O vons, défuntes seigneuries, Yous , preny barons à courts manieaux , llauts-justiciers, grands-sénéchaux

Des autiques chevaleries . Vieux châtelains, mânes dévôts, Doat l'apercois les armoirles Sur les débris de ces châteaux Où de gros moines eu repos, Munis de vos chartres molsies. Broutent et boivent sur vos os, Sans prier pour vos effigies, Bons seigneurs, que vons étiez sots! Vous avez ern de vos largesses Doter l'honneur, la plété, Et laisser avec vos richesses Des pères à la pauvreté : · Que le Dieu juste récompense Vos benoltes intentions! Mais que l'avare et basse engegace Qu'engraissent vos fondations A bien trompé votre espérance ! Oh? quel peuple avez-vous renté? L'hypocrite perversité, La lubrique faiucautise, La stupide Imbécillité, L'avarice, la dureté, La chicane, la fausseté, Tous les travers de la bétise, Et tous les vices qu'éternise L'impure et brute oisiveté. Ces repaires de la paresse. Ces gouffres creusés par vos mains, C'est là que a'ablment sons cesse Les richesses des lieux voisins : C'est pour ces massives statucs, C'est pour ce peuple de sangsues, One le laboureur vertueux. Accablé d'ans et d'ameritame . Avec des enfans malheureux. Veille travaille, se consume Dès que l'aube échire les cieux. Ainsi par des lois déplorables La douloureuse pauvreté De tant de mortels respectables Enrichit l'Instillté De ces faigéans méprisables, La fange de l'humanité! Tels ces cadavres bomicides, Ces vampires de sang avides, Des vivans éternels bourreaux, Par les secours d'un art Impie Desséchant les surs de la vie Dons des corps livrés au repos, S'engraissent au fond des tombeux

O ma chère patrie! O France!

Toi chez qui tant d'augustes lois De tes sages et de tes rois Immortalisent la prudence, Comment laisses-to si long-temp Ravir ta plus pure substance Par ces insectes dévorans Que peut écraser ta puissance, Et dont l'inutile existence Revient t'arracher tous les ans Les moissons de tes plus beaux champs, Et des biens dont la jouissance Devait être la récompense De tes véritables enfans? Queis contrastes, dont ta sage Pourrait affranchir tes états l Je vois en proie à la paresse Ce que le travail n'obtient pos-Ce guerrier qui, dès sa jeunesse, Timmola ses biens, son repos, Chargé da poids de sa tristesse Et d'une indigente noblesse, Après soixante ans de travaux, Traîne sa pénible vieillesse. Ces esprits faits pour t'illustrer, Pour te plaire et pour t'éclairer, Tous ces sages dont la lumière Va dans les antres nations Augmenter ta gloire première. Sonvent dans tonte leur carrière Négligés, privés de tes dons. Meurent méconnus de leur mère. An sein d'un champ infructueux. Sans soularement, sans salaire, Ce prêtre panvre et vertueux, Envirouné de la misère. Triste pasteur des malbeureux On'il édifie et qu'il éclaire ... Les console, et souffre plus qu'equ. C'est sur ces hommes nécessaires One les bienfaits sout invoqués : Ou'à changer leurs destins contraires, De tant d'avortous solitaires Les biens oisifs soient appliqués; De l'abline des monastères On'à ta voix ils solent évoqués ; Et renvole au soc de leurs pères Tant de laboureurs enfroqués, Tes arts divers te redemandent Tant d'hommes mis an rang des morts; Tes droits, tes besoins les attendent Sous tes drapeaux et dans tes ports. La postérité gémissante Un jour regrettera ces biens;

Et l'humonité languissante. Perdant des pères, des sontiens, A ces gouffres qui t'appauvrissent Des races qui s'anéantissent Redemande les citoyens. Contemple tes champs et tes villes: Vois tes pertes et ton erreur. Autour de ces riches asiles Où cet avare possessenr, Ce moine absorbe avec hanteur Tous les fruits de ces bords fertiles . Que d'hommes, qui seraient utiles, A ta richesse, à ta grandeur, Mandissant leurs efforts stériles Dépérissent dans la douleur! Ils craignent le titre de père, N'avant à laisser que des pleurs Aux béritiers de leurs malheurs : Ils te privent, par leur misère, D'un peuple de cultivateurs . De tes biens le plus nécessaire.

Ami, je devine aisément One, pour dérider la morale De ce sérieux argument, Tu me réponds en ce moment One, sans le scean du sacrement Et de la couche anptiale, A l'état ordinairement On voit l'espèce monacale Fournir aussi son contingent Je le sais : mais dis-moi toi-même. Que serveut au hien de l'état Ces fruits impurs dn célibat Nés dans l'opprobre et l'anathème? Onels sont les monumens honteux De tous ces sacrés adultères? Des fils plus vils, plus paressenx, Et plus abratis que leurs pères! A l'aspect de leurs biens nombreux. Si l'ou pouvait, sans injustice, Se consoler de voir ces lieux Livrés par nos simples afeux A l'héréditaire avarice De ces possesseurs odieux, On serait consolé sans doute De les voir vivre sans louir, Sans sentiment et sans plaisir. Tout s'anéantit sur leur route, Sous leur main tont vient se flétrir. En vain ces asiles champétres Ne demandent qu'a a'embellir, Lenr sauvage état peint ieurs moltres

Ah! que dans ces lieux enchantés. Mals où les pas de l'ignorance Sont imprimés de tous côtés. Le goût, l'heureuse intelligence Pourraient ajouter de beautés! La nature, sur ces rivages Répandant ses dons au basard. Y semble encore laviter l'art A la servir dans ses ouvrages. A travers ces vastes forêts, Quelle scène, quelle étendue, Si, de tous ces chênes épais Oui vont se perdre dans la nue. Perçant, divisant les sommets, On laissait errer notre vue ! Vingt sources des plus vives canx, Oui descendent de ces montagnes, Sailliraient au sein des campagnes. Si, par de faciles canaux, L'art en rassemblait les ruissesux. Eu desséchant ces marécages D'où sortent d'épalsses vapeurs, Un gazon couronné de fleurs Enrichirait ces pôturages. Et d'un air sain et sans unaces Tout respirerait les douceurs, Mais, grâce à l'âme avare et dure De ces possesseurs abrutis, Les plus beaux dons de la nature Sont dégradés, anéantis Partout où git leur race obseure.

Pour Thomeur de l'humanité, Malgré est empire durable. Des erreurs que l'antiquité Marque de son sreau vénérable, Pose croive qu'un temps viendra Où tant de rithesses oivires Que le monachisme enterra Cesseront de rester captives, Et qu'un reverra de ces biens Couler cuin les sources vives Sor les utiles citoyens.

O toi, l'urbitre de mes rimes, Ami d'Honère et de Platon, De ces lumineuses mazimes Tu ne peut qu'approquer le ton; Un bigot y verra des crimes, Tu n'y verras que la raison, Tu sais qu'à la religion Toujours sincèrement fidèle, Rempil de respect et de zèle,

Je hriserais tous mes pinceoux Plutôt que d'offrir des tableaux Indignes de l'honneur et d'elle. Eh! qu'ai-je en effet prétendu? Je n'attaque point les asiles Où le savoir et la vertu Ont réuni leurs domicties. Oue l'intérêt de l'univers , Que l'estime de tous les âges Conservent dans leurs avantage Ces établissemens divers A qui la patrie illustrée Doit Bourdaloue et Massillon, Calmet, Sanlecque, Mabillou, Malbranche, Vanière et Porée : . C'est de ces temples permanens . Dépôts sacrés et vénérables, One touiours les doctes talens. Les sciences, les monumens, Les lumières inaltérables, Et quelouefois les dons brillans Du génie et des arts aimables, Se transmettront à tous les temps, Ou'lls vivent I on'an hien de la France Concourant sans division, Ils mettent tous d'intelligence Une barrière à l'ignorance, Un frein à l'irréligion! Mais pour toutes ces abbayes, Ces raineuses colonies Que sous les belgiques citmets Nous rencontrons à chaque pas, Gouffre où des étres inutiles Entassent de leurs mains stériles Tant de biens qui u'en sortest pas. Quand verrai-je une loi nouvelle, Appliquant micus leur revenu, En ordonner sur le modèle D'un apologue que j'ai lu?

Dans je se sais spelle contrée, Au temps du monde escro paisen. Un peuple (le nous n'y fait rien), Voyant dinnitere son hier you and fait se le la voie saurée. D'un diese de la voide saurée. D'un diese de la voide saurée. De jour réclaus le sousien. Es train l'accite vigilance, Tous les travate, et tous les arts, Avaient sous fait d'instelligence. Pour ranscerte de toutes parts El le commerce et l'abondance; L'or discarraisoit tous les invates tous les seus parts de la commerce et l'abondance ; L'or discarraisoit tous les iours.

Et, dépouillé de ce secours, Le nerf et l'îme de la vie. L'oisif artisan languissait, L'indigente et triste patrie Ne nouvant gager l'industrie. Tout commerce s'affaiblissait, L'état épnisé périssait. Le dieu, touché de leur misère, Et voulant du commun repos Écarter les secrets fléaux. Descend du ciel à leur neière : il a'ouvre les secrets chemins D'nne caverne sonterraine Échappée aux yeux des humains Et dont la profondeur le mène. Par mille détours ambigus, An centre du vaste domaine Des enfans de Sabasius (1). Là, grâce à d'antiques ténèbres, Des Gnomes eo lambeaux funèbres Sont couchés sur des monecaux d'or. Occupés, enivrés sans cease Du sot aspect d'un vain trésor, Puissans et fiers dans leur bassesse, Et, per on stupide plaisir, Privant l'homme de la richesse

Le dies parle. A sa voix peissense, Subalternes divinités. Les Gnomes, frappés d'épouvante, Au sein de la terre tremblante Se sont délà précipités : Cet or, one leurs mains meuririères Ne prétendaient qu'accumuler, Versé dans les sources premières, Recommenca de circuler : Le travail ent sa récompense ; Les arts reprirent leur vigneur : Rankwés par la jouissance Et relevés de leur langueur, Les talens aa sein de l'aisance Renouvelèrent leur spiendeur ; Et, fort de toute sa substance, L'état vit avec l'abondance Renaître l'ordre et le bonheur. Paisse un iour la main triomphante Et pacifique et hienfaisante D'un roi sensible et générenz Consacrer son empire heureux

Dont leur opaque et vile espèce Est incapable de jouir,

(1) Le père des Gnomes.

#### GRESSET.

En réformant l'abus antique Du brigandage monastique, Et tout ce peuple infractueux, A ses provinces onéreux! Qu'il renouvelle dans sa gloire, Pour la Réicité des siens, Le spectacle que la victoire Vient d'offir aux bords indicas!

Tons les ann aux change de Golomé. Le plus riche de potentale Lea brische de louis les climats. Les brisen que transporte l'onde : Para ni tribut vajours nouveau, Toutes les richeres du monde. Aboullossient dans et romben. Toutes les richeres du monde. Aboullossient dans et romben. Thamas parait; le desún change. An nouveau Genglis-kin de Gange Ces sates trifonts sont ouvertes; les tous l'er qu'enterrait l'Aué. Et nou l'er qu'enterrait l'Aué.

## ÉPÎTRE SUR UN MARIAGE.

Sur un rivage solitaire Où, majeré tont l'esqui du temps. Les frimas, la neige, les vents, Le faible jour qui nous éclaire . La tranquille raison préfère Un foyer champêtre écarté, Et le ciel de la liberté. A l'étroite et lourde atmosphère Des paravens de la cité. Au milien du sombre silenco De la triste uniformité. Et de toute la violence D'un hiver qui sera cité. Et qui, soit dit sans vanité. Prête à nos champs de Picardie L'austère et sauvage beauté Des montagnes de Laponie; Un bon ermite, confiné Dans sa cabane rembrunie, Et par cette bise ennemie, A son grand regret, détourné Do charme d'occuper sa vie Dès la renaissante clarté. Et de l'habitude chérie D'aller voir avee volupté

Ses arbres, son champ, sa prairie, Parcourait par oisiveté L'ne multitude Infinie D'écrits nonveaux sans nouveauté. De phrases saus nécessité, Et de rimes sans poésie : Et, dans la belle quantité Des œuvres dont nous gratifie La féconde lautilité. Et je ne sais quelle manie D'une pauvro célébrité. Il admirait l'éternité Des almanachs que le génie, Oui nous gagne de tout côté. Fabrique, réchausse, amplifie, Pour éclairer l'humanité. Et réjouir la compaguie, Glacé, privé de tout rayon De cette lumière féconde Qui colore, embellit, seconde L'beureuse imagination; Au lieu de flenrs et de gazon, Ne déconvrant de son pupitre Que les glaces de ce vallon, Ces bois courbés sous l'aquilon, Ces tapis d'albâtre et de nitre Étendus jusqu'à l'horizon; Loin d'avoir la prétention Et le moindre goût d'en décrire La sombre décoration . Se tronvant digne au plus de lire, Il n'aurait guère imaginé Ou'll allait oublier l'empire De l'hiver le plus obstiné. · Et se donner les airs d'écrire.

Dans re morpe et pesant repos. Une lettre charmante arrive Des bords toujours chers et nouveaux One hairne et nore de ses enux La Seine à regret fugitive. O traits enchanteurs et puissans! O prompte et céleste magie D'un souvenir vainqueur des ans! Aux accens d'une voix chérie Oui pent tout sur ses sentimens, Et qui sait parer tous les temps Des roses d'un heureux génie, L'habitant déscrivré des champs A cru voir, pour quelques instans, Sa solitude refleurie Briller des conleurs du printemps. Et le rappeler à la vie,

A l'air pur des bois renaissans, Loin de la triste compagnie Des brochures et des écrans, Affranchi de sa léthargie, Dans une heureuse réverie . A Crosne il s'est cru transporté; Crosne, ce pays enchanté De la belle et simple nature. De l'esprit sans méchanceté, Dn sentiment sans imposture, Et de cette franche gaité. Toulours pouveile, toniours pure. Et si bonne pour la sunté. L'éclat da plus bean jour de fête Y faisait briller ce bonbeur, Cette élognente vois du cœur, Ce plaisir que nul art n'apprête; Un nouvel époux radieux Vensit d'amener en ces lieux Sa leune et brillante conquête; Les vœux, les applaudissemens Précédaient et suivaient leurs traces . A leurs chiffres resplendissans La Gloire unissait ceux des Grâces, Et du Génie et des Talens : Et, sous ses auspices fidèles Garantissant leur sort beureux. L'Amitié couronnait leurs nœuds De ses guirlandes immortelles.

Un selennel complimenteur,

Un long faiseur d'épithalames, Déplorait ici sa solendeur En beaux grands vers, en anagrammes En refrains de chaînes, d'ardeurs, De beaux destins, de belles flammes : Il viendrait, trainant après lui Son édition blen pliée, Bien pesante, bien dédiée, Méler les crépes de l'ennui Aux atours de la mariée. Mais laissons dans tout leur repos Les galans innocens propos Dont les chansonniers de familles, Et les aigions provinciaux. Forment leurs longues cantatilles, Lears vieux impromptus, lears rondeaux, Toutes leurs phrases si gentilles, Et leurs perfides madrigaux. Le sévère et mble génie Du sage et brillant Despréaux S'indignerait si l'ineptie De tous ces vers de coterie,

De fadeurs , de mauvais propos , Profamait Crosne, sa patrie, Et. par des sons fastidieux. Troublait le charme et l'harmonle De la fête de ces beaux lieux. Pour combler les plus tendres nœuds, Que cette union fasse nattre D'illustres rejetous nombreut, Dans qui la patrie et le maître Puissent en tout temps reconuaître Des cœurs dignes de leurs aleux ! A l'unanime et vrai suffrage Et de la ville et de la cour Si du fond d'un simple ermitage On peut allier en ce Jour Un champêtre et palf hommage: Parmi les lauriers et l'encens, Les roses, les myrtes naissans. Dout les parfums et la parure Eutoureut deux époux charmans, La bonhomie, à l'aventure, Vient méler une flour des champs, Le symbole des jeunes gens. Et le bouquet de la nature. Les pompous, les vernis du temps, L'esprit des mots, l'enfantillage, Les galtés de tant de plaisans, Si facétieux, si pesans, Le sophistique persiflage, L'air singulier, les tons touchans, N'orneut point de leurs agrémens Ce tribut d'un climat sauvage. Loin des tourbillons enchanteurs Do bel esprit et du ramage. Loin des bons airs et de l'usage . On u'a que les antiques mœurs. Le bon vieux sens de son village, De l'amitié, du radotage, Un cœur vrai, de vleifles erreurs, Avec up gothique langage.

Malgré ces défunts importans, Ces mières du bon vieux temps, Qui seraient l'absurdité méme Et d'un rélicule supréme Aux regards de nos étignas, O vous, pour qui dans ces instans 'Jai repris avec coulance Des cray ons onhilés long-temps, pardonnet-va la négligence; Ke voyez que les sentimens Qui me tracent, malgré l'absence, Nos fétes, vous echantemens,

Et me rendent votre présence. Connaissant bien la sûreté De votre goût sans inconstance, Votre amour pour la vérité, L'air naturel , la liberté, Et le style sans importance, Je vous livre avec assurance Mon gaulois et ma loyauté; Et vous m'aimerez mieux, Je peuse, Dans toute mon antiquité, Que si, séduit par mon estime Pour la bruyaute nouveauté, Les grauds traits, le petit sublime, Et l'air de confiance lutime De tant de modernes auteurs, Je visais au style, aux couleurs, A cette empirique éloquence, Au ton neuf et sans conséquence De nos merveilleny raisonneurs. Contemplés comme créateurs D'un nouvent ciel, d'un nouvent moude, Par cette foule vagabonde De très humbles admirateurs. D'échos répandus à la ronde, De perroquets littérateurs. De sous-illustres, d'amateurs, Oul vont répétant vers et prose, Et d'autrui faisant les hongeurs Pour se croire aussi quelque chose. Mais je me sauve promptement; Je craiudrais insensiblement. Pour ma longue petite épitre, L'air d'ouvrage, qu'assurément Elle preudrait sans nueun titre.

Si ces riens courent l'univers, Et que par hasard l'on en cause; Car tel est le destin des vers, Un instant de vogue en dispose, Et bien ou mal la rime expose Au bruit, aux propos, aux faux airs, Aux sots, aux esprits, à la glose Des pédans lourdement diserts, Des freluquets lilas ou verts. Et des oisons couleur de rose, Enfin à ceut dégoûts divers Oue n'out point messieurs de la prose : Si donc, élevés à l'honneur D'une renommée éphémère, Ces vers ont le petit malbeur De subir le froid commentaire De l'importance ou de l'humeur. Malgré la déraison altière,

Et tout ennuyeux argument, Leur gloire sera tout entière, S'ils plaisent au séjonr charmant Qui m'en dicta le sentiment, Et les pare de sa lumière.

#### LE SIÈCLE PASTORAL.

IDTLLE.

Précieux jours dont fut orace La jeunesse de l'univers, Par quelle triste destinée N'étes-vous plus que dans nos vers?

Votre douceur charmante et pare Cause nos regrets superflus, Telle qu'une tendre peinture D'nn aimable objet qui n'est plus.

La terre, aussi riche que belle, Unissuit, dans ces heureux temps, Les fruits d'une automne éternelle Aux fleurs d'un éternel printemps.

Tout l'anivers était champêtre, Tous les hommes étaient bergers; Les noms de sujet et de maître Leur étaient encore étrangers.

Sous cette juste Indépendance, Compagne de l'égalité, Tous dans une même abondance Goîtaient même tranquillité.

Leurs toits étaient d'épais feuillages, L'ombre des saules leurs lambris; Les temples étalent des hocages, Les autels des gazons fleuris.

Les dieux descendaient sur la terre, Que ne soulllaient aucuns forfalts; Dieux moins connus par le tonnerre, Que par d'équitables bienfaits,

Vous n'étiez point dans ces années, Vices, crimes tamultueux! Les passions n'étaient point nées, Les plaisirs étaient vertuenx.

Sophismes, erreurs, impostures, Rien n'avait pris votre poison! Aux lumières de la nature Les bergers bornaient leur raison.

Sur lenr république champètre Réguait l'ordre, image des cieux. L'homme était ce qu'il devait être; On pensait moins, on vivait mieux.

lls n'avaient point d'Aréopages, Ni de Capitoles fansex; Mais n'étalent-ils point les vrais sages, Puisqu'ils étalent les vrais heureux?

Ils ignoraient les arts pénibles Et les travanx ués du besoin; Des arts enjonés et paisibles La culture fit tout leur soin.

La tendre et touchaite harmonie A leurs jent doit ses premiers airs; A leur noble et libre génie Apollon doit ses premiers vers.

On ignorait dans leurs retraites Les noirs chagrins, les vains désirs, Les espérances inquiètes, Les longs remords des courts plaisirs.

L'intérêt au sein de la terre N'avait point ravi les métaux. Ni souffié le feu de la guerre, Ni fait des chemins sur les eaux.

Les pasteurs, dans leur héritage Coulant leurs jours jusqu'au tomber Ne connaissaient que le rivage Oui les avait yas au berceau.

Tous dans d'innocentes délices, Unis par des nœuds pleins d'attraits, Passaient leur jeunesse sans vices, Et jeur vieillesse sans regrets,

La mort, qui pour nous a des ailes, Arrivait lentement pour eux; Jamais des causes criminelles Ne hâtaient ses coups douloureux.

Chaque jour voyait une fête, Les combais étaient des concerts; Une amante était la conquête, L'Amour jugeait du prix des airs.

Ce dieu berger, alors modeste, Ne lançait que des traits dorés; Du bandeau qui le rend funeste Ses yeux u'étaieut point entourés.

Les crimes, les pâles alarmes Ne marchaient point devant ses pas ; Il n'était point saivi des larmes, Ni du dégoût, ni du trépas,

La bergère, aimable et fidèle, Ke se piqualt point de savoir; Elle ne savait qu'être beile. Et suivre la loi du devoir.

La fougère étais sa toilette, Son miroir le cristal des eaux; La jonquille et la violette Étaient ses atours les plus beaux.

On la voyait dans sa parure Aussi simple que ses brebis; De leur toison commode et pure Elle se filait des habits.

Elic occupait son plus bei âge Du soin d'un troupeau plein d'appas, Et, sur la foi d'un chien volage, Elle ne l'abandonnait pus,

O règne beureux de la nature, Quel dieu uous rendra tes beaux jours? Justice, égalité, droiture, Que n'avez-vous régné toujours?

Sort des bergers, donceurs ainsables, Yous u'êtes plus ce sort si doux; Un peuple vil de misérables Vit pasteur sans jouir de vous,

Ne peins-je point une chimère? Ce charmant siècle a-t-il été? D'un auteur témola oculaire En sait-on la réalité?

J'ouvre les fastes : sur cet âge Partout je trouve des regrets ; Tous ceux qui m'en offreut l'image Se plaigneut d'être nés oprès.

J'y lis que la terre fut teinte Du sang de son premier berger; Depuis ce jour, de maux atteinte, Elle s'arma pour le venger.

Ce n'est donc qu'une belle fable; X'envions rien à nos aleux : En tous temps l'homme fut coupable, En tous temps il fot molheureux.

Mais qui nous eût transmis l'histoire (1) De ces temps de simplicité? Était-ce au temple de mémoire Ou'ils gravaient leur félicité?

La vanité de l'art d'écrire L'eût bientôt fait évanonir; Et, sans souger à la décrire, lls se contentaient d'en jouir.

Des traditions étrangères En parleut sans obscurité; Mais dans ces sources mensongères Ne cherchons point la vérité.

Cherchons la dans le cœur des hommes, Dans ces regrets trop superflus Qui disent dans ce que nous aommes Tout ce mae nous ne sommes nius.

Qu'un savant des fastes des figes Fasse la règle de sa foi ; Je sens de plus surs témoignages De la mienne au dedans de moi.

Ah! qu'avec moi le ciel rassemble, Apaisant enfin son courrons, Un antre cœur qui me ressemble! L'âce d'or renaîtra pour nous.

#### ÉPÎTRE A M. LE COMTE DE ROCKEMORE.

Élève et successour d'Horace, De Despréaux et d'Hamilton, Vous qui nous rannence leur noi. El leur coloris, et leur grâce, Sans infür, sans prétention, Sans intrique et sans dédincer; O vous dout l'algie et les zéphys Guident, su gré de vos désirs, La route tospours neuvre et afer, Peintre brillant de la nature, De la sugresse dées plaisirs; Quand rous déroibe à nuire âge Des tableaux que la véride

(1) Ces sia strophes sont de J.-J. Roussena.

Et le génie et la gaité Out marqué, por la main du sage, Du sceau de l'immortalité; Dites-moi , divin solitaire , Dites, par quelle cruauté Rappelez-vous à la lumière Un phosphore, une ombre légère, On'out tracé mes faibles crayons, Et dont la lueur passagère S'efface au feu de vos rayons? Sur les songes de ma jeunesse Laissez les voiles de l'oubli ; One mon désert soit embelli Par votre main enchanteresse. Vojià le seul lien de fleurs Par qui le veux tenir encore A cet art qu'on profane ailleurs, Et que la raison même adore Quand il brille de vos couleurs. Prenez cette lyre éclatante Oui , par ses sons majestuent , Maltrise mon lime, m'enchante, M'élève à la hanteur des cieux; Ou que ce facile génie, Oui de la céleste harmonie Sait descendre aux délassemens D'une douce philosophie. M'offre encor ses amusemens, Ces écrits sans cajolerie, Sans satire, sans basse envie. Ces écrits pobles et rians . Sans pesante bouffonnerie. Où la gaité, jointe au bon sens, Crayonne Phumoine folie Sous les traits beureux et brillans De la bonne plaisanterie. Dont tout le monde a la manie, Et qu'atteignent si peu de gens. Mais, par malhenr pour qui vous aime, Ne confant rien qu'à regret, Toujours mécontent de vous-même, Yous voulez être trop parfait, Et, dans votre trop beau système.

Un ouvrage n'est lamais fait. Contre mes vœux et mes instances Tous vos prétextes sont usés ; Sovez moins parfait, et lisez: J'alme jusqu'à vos négligences. Pourquoi vous ravir si souvent A l'amitié qui vous rappelle, Et lui cacher si constamment Des trésors qui sont faits pour elle? Sauvage enfant de Philomèle, Vous êtes cet oiseau charmant Qui, sons la verdure nouvelle, Content du ciel pour confident De la tendresse de sou chant, Semble fuir la race mortelle, Et s'envole dès qu'on l'entend.

WEE S SUR LA TRAGÉDIE D'ALEIRE.

Queiques ombres, quelques défauts Ne déparent point une belie : Trois fois j'ai vu la Voltaire nouvelle, Et trois fois j'ai trouvé des agrémens nouveau Aux règles, me dit-on, la pièce est peu fidèle. Si mon esprit contre elle a des objections, Mon cornr a des larmes pour elle : Les pleurs décident mieux que les réflexions. Le goût, partont divers, marche sans règle sûr Le sentiment ne va point au basard : On s'attendrit sans imposture : Le suffrage de la nature L'emporte sur celui de l'art. Oni . neéférant à la règle sévère L'enchantement d'un délire divin , En dépit du Zolle et du censeur austère, Je compterai toujours sur un pttisir certain; Quand on rénnira les muses de Voltaire

Et les grâces de la Gaussin,

# BERNARD'.

### L'ART D'AIMER.

#### CHANT PREMIER.

l'ai va Coigny, Bellone, et la Victoire; Ma faible voit n's per Inanter la gloire. J'ai va la cour; j'ai passé mon printemps Muet aux pieds des idoles du temps : J'ai va Bacchus, sans chanter son délire : Du dieu d'Isos J'ai dédaigné l'empire : J'ai va Bajhes j'ai méprisé sa cour : J'ai va Daphes j'e vais chanter l'Ausour,

Tol seul, ô tol ! jeune objet que j'adore,

De tous les dieux sois le seul que j'implore ;

One l'art d'aimer se lise en traits vainnueurs.

En traits de feu, tel qu'il est dans nos cœurs. L'amonr m'inspire, il m'apprend romme on aime : De ses plaisirs instruisons l'amour piéme, A les genoux, dans tes bras, sous tes yeux, J'en donnerais des leçons, même aux dieux, Aux vrais amours ma lyre consacrée Ne chante point et Lampsaque et Caprée, NI de Chrysis les lascives fureurs. NI de Flora les nocturnes borreurs. Ou'ici l'Amour, épurant son système, Nu, mais dérent, plaise à la pudeur même; Que Vénus donne à Vesta des désirs : Je veux des mœurs compagnes des plaisirs, On'à d'autres chants soit aussi réservée, De Sybaris la mollease énervée, Des Amadis les respects insensés, Et du Lignon les bords toujours glacés. Dans mes portraits. Albane plus fidèle. Peiguons l'Amour comme on peint une belle; D'un jour simable éclairons son tableau, Vral, mais flatté, tel qu'il est, mais en benu.

Pappelle amour cette atteinie profosole, Lectifer onthil de Sol-ambre et din monde, Ce seudiant sommis, tendre, jugérus, Promps, mais derable, ordent, mais mosteum, Qu'ément la criaine, et que l'expoie enfanteure, Cettrid de le vau glosse yet passe à l'Ilane, De l'âme aux sens qui, lécende en deixe, De l'âme aux sens qui, lecende plan sivile ; Valiail e simmi. Ileure aux conside des plans vide ; Valiail e simmi. Heuveau cont fois le coure Qu'ille de d'Orlèse, de l'aux sens l'au

Quand ce rayon, cette vive étincelle Perce au travers du sein qui la recèle, Volri les lois qu'on amant peut ouir : Choisir Pohjet, l'enflammer, en jouir, Beautés, amans, voith notre carrière. Déjà mon char a frantai la burrière ; Daphué me viti ; el l'Amour qui ur entend

Met dans ses mains le myrte qui m'attend. Jadis un sage, armé d'un trait de flamme Analysa les voluptés de l'ânse ; Platon .... Mais quai I d'un froid mortei atteint . L'Amour a fui , sou flambeau s'est éteint. Cesse, a-t-il dit, ou choisis mieux tou guide: A ses lecons vois l'ennui qui préside. Oses-tu bien à Cythère, è ma cour, Donner pour loi son rhimérique amour? Ne veux-tu pas, martyr de la constance, Prêcher des cœurs l'éternelle alliance? Mais devant qui, zélateur indiscret, De tes langueurs vas-tu chanter l'attrait? Un joug pénible est-il donc le partage D'un peuple ardeut, indorile, volage, Fidèle à Mars, mais perfide aux ansours, Fait pour jusie, plaire, et rhanger toujours? Vois par ses goûts quel doit être son maltre; Et, pour l'instruire, apprends à le connaître,

Baza ang Pirana-Josepii, and de Grenoble en 1712, destin the d'un sodirect i litt sie et rinche sche its fejiante, qui l'engegérent i liverared in est flere premi ent; misi su point décide pour les plaintes le rendit ours de leure cotestie et a leurs préteres. Bernard croyat que Paris était le ceut hébitere sois exerpit et ses talems proviséente saites donc; mais, ceutre son export. Il y passa deux ant dans l'enterritée plus memplées. Son gires à Causaine et au chanson de la Basa attiercent enfin fatteniste nor joi; des tous il terms des procéssiers, et avi trecherché de les fous l'il terms des procéssiers, et avi trecherché de

tootes les sociétés, dont il fil les délicis par les charmes du me egait et la fecture de ses remues, tés et dudies, dust quelques uns son dignes d'Anarcéen. Les princidant quelques uns son dignes d'Anarcéen. Les princiciales, l'opies de Cause et Placific et plauliers petites prices gracientes et l'égres auxquelles il dui le suroni 
prices gracientes et l'égres auxquelles il dui le suroni 
les platies autil de boune beure que jouis est fores; unais 
vécnét joundant plus de dont omiére dons as écit vécit nde 
principal de l'est parties de l'est petit de l'est petit 
principal de l'est petit de l'est petit de l'est petit de 
principal de l'est petit de l'est petit de l'est petit de 
principal de l'est petit de l'est petit de l'est petit petit de 
principal de l'est petit de l'est petit de l'est petit petit petit de 
principal de l'est petit de l'est petit petit

Dieu de mon cœur , tes abus fost mes lois ; le n'iral point, en préceptes famiois, Changer les meurs de tes chers infidèles , Vieillir tou âge , attenter sur tes alles ; Tout n'ers sared dans le dieu que je sers ; De tes capitis Jadoucirai les fers , Mais sons prescrire nne loi qui l'étonue. Ta gloire, Amour , ton inféré tordonne Que la constance , éprovavant nos désirs , Verse à longs traits la coupe des phisiers.

Toi dont le cœur est né pour la tendresse, Concois tout l'art du snois d'une maltresse; Il vent des soins incénieux : constans. Cherche, étudie et les lieux et les temps. Compare, oppose, et vois d'un œil austère L'âge, les goûts, l'âme, et le caractère. A tes regards mille objets sont offerts; Choisis. Mais, dienyl se choisit-on des fers? A-t-on le temps de chercher et d'élire? Raisonne-t-on? l'amour est un délire-L'oiseun qu'en l'air un chasseur a blessé A-t-il pu voir le trait qu'on a lancé? Les traits d'Amour sont encor plus rapides ; Son bras raché france ses cours perfides : Il rit d'un cœur vainement étonné, Le matin fibre, et le soir enchaîné, Le ravisseur qui mit l'ergame eu poudre De cet Amour seutit le coup de foudre : Didon brûla d'aussi rapides feux. Cenx dont le ciel maîtrise ainsi les vœnx N'ont, pour aimer, aucune étude à faire; Mais, par mes lois, je leur enseigne à plaire. Vous que l'Amour brâle plus lentement, Apprenez l'art de choisir en aimant.

Tel que Zéphyre, au moment qu'il s'éveille, Marque les fleurs que doit sucer l'abeille, Moi, je parcours les jardins de Cypris, Et des beautés je marque aiusi le prix.

En cromotant aux sources dn bel âge, vois finnocence, adore sub langue, Los pieurs sails, le sourire enlastia, Duri ingéue, le regran linecratia, Quad les beautés, crédules et craintives, Finneae anone leurs acresses rapites, Quant la nature, éplant tous ses sens, Baise les yeat use ses trésers naissant, Rougit de plaire en cherchant à écluire, Et veat meamble (guorer et vinature) Cet une tambel quoire et l'autre (Cet une cherchant annuel de la Cet une deschie containe de l'autre (Cet une chelle, enfant conner l'Anour, Cet une cheels, enfant conner l'Anour,

Qui n'a d'attraits que sa fraicheur nonvelle Et sa pudeur, des grâces la plus belle. L'age qui suit, développant ses traits, Offre à l'Amour de plus piquans attraits. An doux éclat qu'a produit cette aurore Succède un jour plus radieux encore : Et tous les fruits qu'un amant peut cueillir Ont achevé de naître et d'embellir. L'essor est pris, l'âme a senti ses ailes ; Tous ses besoins sout des fêtes nouvelles : Le cœur instruit démêle ses désirs : C'est à vingt ans qu'on a tous les plaisirs, De trente hivers le temps marque les traces : La beauté perd ce qu'on ajonte aux grâces : On n'est plus jeune, on est belle pourtant: On met plus d'art aux pières que l'on tend : C'est le tissu des intrigues secrètes. L'art des atours, l'arsenal des tollettes : Le soin de plaire, et la soif de jouir, Redouble encor, loin de s'évanouir. Par l'àge accrus, les sens ont plus d'empire : C'était l'amour, c'est alors son délire; Ardent, avide, impétueux, bardi, C'est un soleil brùlant en son midi.

Moins ieune encor la beauté nous engaze. L'art du maintien, les grâces du langage, Les dons acquis, les charmes empruntés, Donnent un lustre au couchant des beautés. L'amour, fidèle à leurs flammes constantes, Se glisse encor sous les rides naissantes . Et, pour réguer jusqu'aux derniers instans, Sème de fleurs les ruines du temps. La jeune rose, en se pressant d'éclare. Fait au matin le charme de l'anrore; Clytie, au soir, dans son riche appareil. Fait l'ornement du coucher du soleil. Tout plait un jour, tont âge a ses délices : Ces dons divers sont faits pour nos caprices: Par eux l'Amour, variant ses attraits, Forme un carquois d'inépuisables traits, ' Il est des yeux dont la langueur touchapte Pénètre un exur, l'amollit et l'enchante : D'nutres plus vifs l'enflamment à leur tour ; Ce sont les traits, les foudres de l'Amour, L'une a du port l'élégante noblesse, L'autre une taille où languit la mollesse; Plus d'embonpoint embellit celle-ci ; Là sont les lis, les roses sont lei. Chaque bennté fait un lot à chacune : Laure était blonde, et Corinne était brune,

Quand l'œil a vu , quand ce trait est lancé ,

Le choix d'un cœur vent être balancé. Une coquette, et brillante et légère, Plaira toujours par son étude à plaire. Tendre, nalve, égale en sa pudeur, La simple Agnès excite plus d'ardeur. Lorsqu'un amant, l'aidant à se consultre Par le plaisir lui fait sentir son être. La prude anime, et plait à désarmer, Une mystique excelle à bien aimer. Dans le plaisir la folte qui s'enflamme Met plus d'esprit, la révense plus d'âme. J'aime un caprice et de feintes rigueurs : Sanyons l'amour du payot des langueurs, De l'enjoûment Églé fait son partage; Lise a le goût, Charite le langage : Chloé se tait : mais l'Amour dans ses veux Met son esprit, qui n'en parle que mieux,

Sur trois états décide ton hommage : Chloé t'appelle anx moissons du bel âge; C'est une Beur qui n'attend que le lonr Oui doit l'ouvrir au souffie de l'Amonr. Celle qu'Ilymen veut soustraire à tes armes, Aimant par fraude, aime avec plus de charmes; Et. secouant les chaines d'un jaloux. Sert mieux l'amant pour mieux tromper l'époux. D'un deuil frivote écarte le nuage, Et glane an champ du tranquille venvage; C'est un asile où, sans peine écouté, L'amant heureux jouit en liberté. Ce seve nimable a tout ce qu'on adore; Tous les talens l'embellissent encore. Sur tous les arts ses beaux yeux sont onverts; Vénus instruit , les Grâces font des vers : Sapho, Corinue, ont des sœurs dignes d'elles. Vois l'ambigu des toilettes des belles; Tout ce qui sert l'esprit et les appas, Livres, atours, bijout, lyres, compas, Couvrent l'autel de Flore et de Thalie. Pourquoi blàmer ce que leur culte allie? Ce sont les leux des Amours triomphans : Albane eut peint ces folitres enfans. L'un, pour servir une flamme secrète. Contre un jaloux dirige une lunette; L'autre en un coin calcule ses désirs, On traite à fond l'essence des plaisirs. Tel à sa voix joint an clavier sonore; Tel autre esquisse un objet qu'il adore. Suivez, amans, ce qui platt aux Amours : L'art donne à tous ses utiles secours. Je sais quel charme il prête à la tendresse : J'ai vu Daphné, sirène enchanteresse, Sous un treilinge où Bacchus est vainqueur.

J'ai vu Daphné, Terpichore légère, Sur na tipás de rose et de fongère, S'abandonner à des bonds pleins d'appas, Voler, languir, et, neuvrant as so pas, Tendre aux plaisirs les bras qu'elle dépoire, Telle, en versant le nectur et la joie, D'on pas léger, sur la volte des cient, La jeune Hébé danne un festias des dieux ; On telle encer, plus vive et plus touchante, Sallé poursuit Aumási qui l'erchandis qu'expendient.

Boire, verser et chanter sa liqueur.

Pour faire un choix, habite aux lieux divers Où la beauté donne et reçoit des fers. Vote an grand jour, porte tes yeux avides Dans ces jardius peuplés de nos Armides; Cherche ta proje à la ville, à la cour : Les bals seront des fêtes pour l'Amour, De plus d'objets vois la scène embellie Chex Melpomène, any loges de Thalie; Sur ce théûtre aux magiques acceus, Où tous les arts enchantent tous les sena; Où la beanté, paraissant sous les armes, Veut, sans rien voir, étaler tons ses charmes. Tout rit, tout plait, tout brille eu ce séjour, Le cœur, les sens, l'amour-propre, l'amour : Le dien des ris, celni de la mollesse, De tous les aucs composent une ivresse, Dans ce chaos d'un monde séducteur Tont est spectacie, et chacun est acteur. Monte, et poursuis la carrière galante : Vois de la cour la planète brillante; Lève tes yeux sur ces astres nonvenux; L'illusion va les rendre plus beaux; Les déités de cet olympe aimable Auront une âme accessible et traitable : To les verras, mortelles à leur tour, De la grandeur descendre pour l'amour, Passer du Louvre au tapis des fougères. Et sonpirer ainsi que les bergères.

Beautis, A vous Tolgie de notre choix, Dorver a faire un moire aussi auss lois; il veus plas d'art, de mystère et d'attenant, Qué son tribud dot trealière une autorier le Qué en horras sail le don de son ceur! Quel en horras sail le don de son ceur! L'amant trop jeune est un réphyr volage : L'amant trop jeune est un réphyr volage : L'amantier prepie l'été de l'âge: L'ambitois remplé l'été de l'âge: L'ambitois remplé réé de l'âge: L'autonier arrire, et à l'age des tiféctus ; Pour le viellard, luscras s'il est tendre, pos feut d'âmour li à plus que la reduce pos feut d'âmour li à plus que la reduce. Si vous craignes leis renoums échatate, Défenveus des dendieles du tempe, Qui June à Yaure, enchataust vos images, your publer vos créchels hommages; Qui June à Yaure, enchataust vos images; Qui June de l'autorité de l'au

D'autres canront, à vos fers attachés. S'ensevelir dans des plaisirs cachés, Pour en tracer une luiage sensible, L'amour constant est comme un lac paisible, Profond, égai, toujours bean, toujours clair, Inaccessible aux tempêtes de l'air, Oui, sans chercher le tribut d'autres ondes, Se régénère en ses sources fécondes. L'amour volage est semblable au torrent : Il tombe, il roule, il fait en nurmarant : Tari bientôt dans sa source égarée, Né d'un orage, il en a la durée, Suivez les flots dont le calme est certain : D'un heureux choix dépend votre destin. Par son respect l'amour vrai se déclare; C'est lui qui craiat, qui se fuit, qui s'égare. Oul d'un regard fait son suprême bien . Désire tout, prétend peu, n'ose rien; Qui sur les fleurs fait marcher la constance, Voit tout en bean, met tont en ionissance : Dans les revers armé de plus de feux, Dans les faveurs empressé quoique beureux.

Il est encore de ces amons fidèles Oni de l'Amour ont les fenx, non les ailes, Qui dans ce siècle, âge des inconstans, Gardent les ouœurs de l'enfance des temps. Pour dérober une flamme inconnne . L'amant d'io la couvrit d'une nue. On vit Alphée homble dans ses roseaux, Cacher le cours et le lit de ses caux, Et, s'écoulant dans sa route confuse, Se perdre an sein de la tondre Aréthuse. Ces vrais assans n'habitent pas la conr. L'ambitieux est-il fait poor l'amour? Là . sous son dais , la Fortune jalouse Veut tout entier un amant qu'elle éponse : En soupirant moias d'amonr que d'ennui, Séjan vous trompe, et n'adore que ini. Pour affermir des lieus plus durables.

Chervine on nous des qualités absoables. Syrée est leas i 37 years encre un point, Crest de l'esprét ; car les sots n'aiment point, Aquessad du poids de la matière. Que fait aux hras d'une amante prossère de vil Crèsas dont l'or sect éléboult 2 Li Jond-on sans penser qu'on junit? Le point au sans penser qu'on junit? Le pois supplée à des feut languissans ; El son travail fait le repos de seus.

De nos plairis compagnon ples solité, Le seniment vert en acei leur guide; Mais securus par l'espirit et par la i, Craignes envor de retrouver l'ennei, l'agres avioni l'ausour triste et bizarre O'un sompirant plais env sa quitare, Gravement fon, sottement circospert, Oul, promeant l'emuil de son respect; Dit aux échos les tourmens qu'il résulte, Dupe et marryt des bountés qu'il centie, Al l'age plutôt j'éliciés, à ce prix, Le plus d'unergres des charges de Crurés!

Craignez aussi le platonique hommaço D'un sot qui fai le Craighon un sage, El Fesprit pur de l'insipide aussia, Près d'une hele aussi noardaslamantit, Qui, de l'amour, docteur pile el friode, Pait un sysème, et du fil une école; Qui, sans étaleur, dit qu'il brille toujoux-Nidant que l'ème en ses étaleus amours, Nidant que l'ème en ses étaleus amours, On'un fen subil, impuissant mééror; Mas qui distingue, argumente, prêrore, De son néant vante ce lui les appas.

Loia, Join de nous la dortine glacée Qui fair l'assour entant de la pessée; 1,1 mour bribant, avide, impéreur , Mour artifacts est unautineur , Noemi d'espoir, acru par les délices , Févoid en veux , prodigue en sacrifices ! Qu'il brille encor des feux du scolineut; Que l'esprit mème , épurant la maière , Aux volguées porte entis sa lamigne . Mais , jet ni dit, c'est un Dieu qui m'instrait; Dur les sens , tout mour est défeuit.

Je vous atteste, 6 beantés que j'enseigne, De cet amour, oui, vons suivez l'enseigne. On'un jeune aussat, pour plaire à vos regards, All te teint, l'oge et la faille de la All te teint, l'oge et la faille de la All et teint, l'oge et la faille de la La ansaté saile et la beaute de l'houvee on renomme, La ansaté saile et la beaute de l'houvee on renomme, Le ansaté saile et la beaute de l'houvee le les traiss l'Atomis; Les dous d'Atdée el les traiss l'Atomis; S'Il But des deux que votre goût décide, Vous rougière; un saix vous prevulers Ariele. Pour ajouter la poisture à ere trais, D'un passage éversus pour nortriés.

La cour de Pan vit un jeune Satyre,

Novice encor dans l'amoureux martyre. De ses ardours dévuré muit et jour, Impatient des premiers feux d'autour. Sans tron d'éclat, le demi-dicu sanyazo Joignait la force aux grâces du bel âge, D'un front d'audace et d'un wil d'attentat Propostiquant les pageurs de son état. Il poursuivait Dryades et Napées, Ou sous l'écorce, ou sous l'ourle échappées : Toutes fuyaient son aspect indécent. De sa laideur lui-même rougissant. Il crut un jour corriger la nature. Et de roseaux se fit une ceinture. Mais quel esnoir qu'un Funne so contint! Il n'est rosean ni fonillace qui flut. Il ignorait qu'à ses many plus sensible . La jeune Eglé n'était noint invincible. Elle le vit, cet objet de terreur, Et son maintien ne lui fit point horreur. Elle fuyait ; mais Églé dans sa fuite Tournait la tête : Fulé fuvait moius vite : Le Faune ardent, pour revoir ses appas, On devancalt on suivait tous ses pas, Errant un jour, dans sa foncue incertaine. Au fond d'un bois il vit une fontaine On'ou appelait foutaine de beunté : Toute laideur sur ce bord enchanté Disparaissait, Dans sa donleur prufonde, Il veut tenter le miraele de l'onde : Il entre. A princ il en tourhe le bord, Son pied de faane y disparaît d'abord, Sa jambe après : l'eau montant à usesure De ses genouv passait à la ceinture : Ainsi croi-sait le prodige des eaux, Un eri sortit teat à coup des roseaux : . Demeure, attends, fuis cette onde funeste; Ah! garde-toi d'embellir ce qui reste! Charmant Satvre, hélas! que deviens tn! « C'était Églé, qui, molgré sa vertu. Cédant alors à sa crainte ingéque, Entre ses bras s'élance à demi nue.

De ses conseils Églé reçut le prix Sur ce bord même où le Satyre épris Perdit la fleur qui causait son martyre. Eh! quel trésur que la fleur d'an Satyre!

Que sans emblème un maître plus profond Montre on beau seve à démèter à fond La luideur mâte et la beauté défuile : Ms plume est chaste, et le sexe est habile.

### CHANT SECOND.

Sans pientrer jusqu'au sombre rivage, Sans talisman, sans philtre, sans breuvage, Sans Candide et tout l'enfer urade, Soyez simable, et vous serez simé. Qui sait altane est plus aimable encore; Un exeur seusible est co qu'un cour adore; La heanté plait; sontenous ses attraits Du sentiment, le plus brasa de ses trajts.

To dout Primour argumenters he charmens; Quitu per la induce accompagne de a messa Laure ets trate, frague, et nois evan-idare (1906 per letto vitavere, et tout ders a salare. Telle qui feloti, et qui langui et alement. Telle qui feloti, et qui langui et alement. Telle qui feloti, et qui langui et alement. Dun felo comerci feloti, and in ereve, Combat d'un nir qui demande un visiquere. Fères heuste, paraba de tous les giese. Qui annu vanitez ven cuprires sanitoges. Contrate unit, et contrate et cretain. Une de hieres que le printengo visua donne Luine des hieres que le printengo visua donne Lui nieve vergere voss stenui à l'automane, Et, puniscut am inducile erreur, Garde un Arty sour Gyble en farreur. Craignet Panour, étudies son beure: La beauth fuit le rour entier demacure, Sèche, lauguh, et, tont percé de traits, Est dévaré du serpent des regrets. Mais nous, charges des plaisirs du bel âge, De leurs attraits précipions l'esses précipions l'esses Et, combattant d'ambéciles efforts, pur les plaisirs agresons-les des remords.

No pécinnis pas, toi qui veux les supprendre, Du même assuate forcer à ne resulter. J'offer à te pas sulfi essatiers sources : Car relota Tipe i de des seits disers. La jeune objet, cerchandé se la seita seite. La jeune objet, cerchandé se la seita seite. L'ammet qui louc est l'assuat conornel. Elaine : L'ammet qui louc est l'assuat conornel. Elaine : L'ammet qui louc est l'assuat conornel. Doi à l'attique asservit tou gitair ; Pais le repou, vois les grands ; auda tour. L'ammet qui louc est le grands ; auda tour. L'attique de l'ammet à l'ammet. L'attique de l'ammet à l'ammet. L'attique de l'ammet qui louc l'ammet. L'attique d'in de l'est qu'ou la idonne.

Amass d'écial, courtisans de renon.

Vous que décore e produit un boun nom,
D'un air d'andace abordes les cruelles,
D'erris galans isondes les ruelles;
Amanis par finte, et vollages par goût,
-Vous n'ainer tien quand vous noivres tout;
Mais vutus plaises par le charme supréme
D'un air, d'un tou, d'un ridicale meme;
Brillans suteurs des arondales du temps,
Trop d'angrevar si vous étée constants.

Tel opt , loss if was, dans is rouse consumer, Nec comme med give modelat defenders, San cen secons vole not couldnut, sain mod, San cen secons vole no couldnut, sain mod, San cen secons vole not couldnut, sain mod, San cen secons vole not construintly. The country of the control of the country of the country of the country of the country vole to more does manage administer. That from a point of the model, the condition of the country of

Au ton d'esprit qui triomphe aujourd'hai ,

Sans soin du tien, veille à celul d'antrui, Dis ce qu'on sait, prête un mot qu'on oublie; Amène un trait, prépare une saille; Lent à briller, fait qu'on brille en tout point; Humble artisan de l'esprit qu'on n'a point, Adore tout pour to rendre adorable: Ou'il est ainé celul oui rend almable!

Oh! qu'en amour l'exemple est triomphant Pour entraîner an cœur qui se défend? Aux yeux charmés d'une timide amante. De nos beautés peins la foule galante : Porte à l'excès leur penchant amoureux; Rends tout ament, tout nime, tout houreux, Offre en tous lieux la Circé de Pétrone; Comme Bussi peins les mœurs de d'Olone : Donne à chacune one intrigue, un amant. Si le vrai nom t'échappe en ce moment, Nomme toulours : cite un tel , fais convaltre Celai qui l'est, qui le fut, qui va l'étre : Antenr fécond d'anecdotes d'amoura, Vois tes succès nattre de tes discours. L'exemple alors est un ordre suprême : Des feux d'autrui l'on s'embrase soi-même.

Si ta Vénus brâle d'un autre amour. Diffère un temps à parier à ton tour ; Couvre tes soius du bandeau de l'estime : Deviens l'ami, le confident, l'intime : L'amant suivra, favnri spectateur, Et le témoin sera dans pou l'acteur. Any petits soins, enfans de la tendresse. Ajoute encor des dons de tonte espère, Dans nos cités, le luxe ingénieux Prête aux amans des secours précieux : Dans le hameau, la simple Timarette N'attend d'Ily las que son chien, sa honlette : Mais Danaé veut, pour prendre des fers. Voir briller l'or de cent bijoux divers : Pour l'enrichir de fragiles merveilles. L'art et la mode ont épaisé leurs veilles : Et Clinchetel, plus séduisant encor, Y joint ses dons, plus à craindre que l'or. D'un rien souvent nue belle s'enflamme, Et par les yeux le trait passe dans l'âme, Ou'cile ait pur toi ces livres séducteurs Faits pour l'Amour : l'Amour a ses auteurs . Agens muets dont l'atteinte est certaine, D'Urfé, Quinault, Pétrarque, La Fontaine, Pétrone, Ovide, et mon Tibulle aussi. Le premier voile est par eux éclairei. On conjecture, on soupcoune, on derine; Le cour raisonne, et l'instinct s'achemine :

Le rameau d'or est enfiu découvert. Ainsi le feu qui de cendre est couvert, Impatient sons le poids qui l'opprime, Cherche au dehors un souffie qui l'anime.

Les chastes sours servent aussi l'amour. Si le talent vous conduit à leur cour, En madrigant présentez vos fleurettes. Et modulez des concerts d'amourettes : Mais n'ailez pas , Castillan ténébreux , D'une Isabelle esclave langoureux. Sons un balcon fatiguant des cruelles, Transir de froid pour enflammer vos belles. L'amant français suit un autre chemin; On le verra, le champagne à la main, D'un vaudeville agacant une belle, Chanter galment son martyre pour elle. Chez nous l'amour jouit d'un plus doux sort : On aime, on brûle, on expire, et l'on dort. Il est des temps où la nature amante Inspire à tous sa chaleur renaissante; Sospire alors : l'Amnur , aissi que Mars , A des saisons pour tenter les hasards, Lorsque Zéphyre a déployé ses ailes, Il rend à tout de parures nouvelles, L'émail aux prés, la verdure aux côteaux, Le caime à l'onde, et l'âme aux végétaux. Quand tont a'anime à ses douces haleines, Vénus entière habite dans nos veines, Répand ses feux qu'on n'y peut contenir : Quand tout repait, tout renalt pour a'unir. C'est l'heureux temps des conquétes rapides. C'est la moisson du myrte des Alcides, Comme les fleurs, l'âme s'épannuit : On voit, on aime, on plat, et l'on louit, Gazon , berrean , trône et lit de verdure , Sout à l'amour offerts par la nature,

Tod qui al sup, de Delphice anomerus, De es a fuentes towerer, l'instat le serenz, Viant Figuere sa leud de ce bonsqui . Viant Figuere sa leud de ce bonsqui . Con bios metta liso pere sa podere samaqui. La, per depre, develue tes amontos . Elle Cellue, ce popurata el hasoni . Elle Cellue, ce popurata el hasoni . Sinda per calina el l'accio del per de la composita de l'accio del per de la composita de l'accio del per de la composita del per de la composita del per de la composita del per de per de la composita del per de per la contra del per del per de la contra del per del per de la contra del per del per de la contra del per del Elle rought; c'est sa fierté qui plie. Elle se talt, l'Amour parle; crois-moi, Presse, osc tout, et Delphire est à toi.

Quand les Jissus de sagitaire hamiles Glacert aus chauses la tryande úmiles; Loreque Diorée, à son trisie priore. Per d'autres soins pourrais d'autres compulées; Voie et de l'acceptant de l'acceptant de la Voie en delière, au cercles, sux foitant : L'auser se hal a des succès certains. L'Auser se hal a des succès certains. L'act du lier, le trouble, la donne, L'act du lier, le trouble, la voie de la leure, l'act de la merchante de la company. L'act de l'act de la description de la company.

C'est au mitin qu'un amant plus heureux Saisit l'instant d'un réveil amonreux. Arrive; on some, on entre chez Aglaure; De ses rideaux mille Amours vont éclore, Elle est sans fard, sans voile, sans atour, Ce que l'aurore est au berceau du jour. A sa toilette assise avec mollesse, La mode active, et le goût, et l'adresse, Forment ces nœuds où leur art se conford A méditer un frivole profond. Les petits soins apportent sur leurs ailes Ces riens galans, les trésors de nos belles. Flore et Pintus mélent élécamment L'éclat des flours au feu du diamant, Ornant tous deux, par nn lent artifice, De ses cheveux le moderne édifice. A cet antel, puré de taut d'appos, Quelque Nérine ayant conduit tes pas. A ton idole adresse un tendre hommage. Quand sa beamté sourit à son image, Lorsqu'un miroir complaisant et fatteur Lui réfléchit un charme adulateur, C'est le vrai temps où l'îme des coquettes Sace le miel du jargon des fleurettes, D'un jeune objet conçois-tu les plaisirs De t'enflammer, d'exciter tes désirs, D'être adoré, de s'adorer lui-même, Et d'embellir aux yeux de ce qu'il aime? Nérine encor, car Nérine peut tout, En ta faveur déciders son goût. Livre à ses soius le billet le plus tendre : On peut tout lire, on ne peut tont entendre.

Pénètre encore aux toilettes du soir ;

La unit amène et l'andace et l'espoir. Da négligé la piquante parure Ne Inissera qu'un voile à la nature : Le soin de l'art est d'en affecter moins, Tu peny tout voir, sans ialoux, sans témoins, Un feint désordre, un hasard fait paraître En bras tout pud, un sein qui voudrait l'être : C'est un genon halancé mollement; C'est la langueur d'un tendre monvement, Et ce conn d'oril d'une amante échauffée Si Join euror des pavots de Morphée. Ton heure sonne : attaque en leur séjour Ces deux captifs que te livre l'Amour ; Surprends, désarme une pudeur rebelle, Qui risque tout obtient tout d'une belle : Elle s'épuise en combats superflus. Et le combat n'est qu'un plaisir de plus,

Modère ailleurs cette ardeur pétulante; Telle autre exige une attaque plus lente. Du romanesque entété follement, Le cœur en fait son premier aliment. Lu jeune objet, le plus vif, le plus teudre, Compte toujours brûler et se défendre, Céder à l'àme, et résister aux sens : Feins d'adopter ses projets innoceus : Pur Céladon, adore sa chimère; Traite d'horreur une attache vulgaire, D'ignobles feux, de terrestres plaisirs : Laisse agir seul l'aiguillon des désirs; Par eux bientôt sa flaume démontrée Te répondra des sens de ton Astrée. Le vrai triomphe; et telle, en déclamant Coutre l'amour, tombe aux bras de l'amant,

Mais tout à conp quelle fonie attentive Prête à mes chants une oreille capitre? Que de beunée, disciples de l'Amour, Ont émaillé les gazons d'alentour? Pour leur dictre des levons immortelles, L'amour m'élève un trône an milleu d'elles. Dieux I saus briller peut-on voir tant d'appas? Mais qui te voit, Duphné, ne les craint pas.

Vous qui sortex de l'âge le plus tendre, Beantés sans art, gardee-tous bien d'en prendre : Tout plait en vous sans art et sans apprêt; Lu défont même est souvent un attrait. Sur la beanté vous l'emportex encore, Disines seurus, O Gracets que J'adore! La beanté frappe; et vous attendrisee : On l'hime un jour j jamais vous ne lassez.

Lorsque Cœlus, père de Cythérée.

La vit sortir de sa conque autrée, A sa beauté tout le ciel applaudit : Pluton parut, Jupiter descendit; Thétys, Nérée, et le peuple de l'onde, Tont recoungt la maîtresse du monde. Sur le rivage, accomus pour la voir, Les dieux des bois célébraient son pouvoir : Et des ruisseaux les tendres souveraines Mélaient leurs voix aux concerts des Sirènes, A tant d'appas un seul manquait encor : Da haut des cieux Mercure prit l'essor, Fendit les airs, et guida sur ses traces Trois déités an'on appela les Grâces. Elles tennient la ceinture en leurs mains. Ce don des dieux, ce charme des humains. Vénus s'arma du sceau de sa puissance: Vénus sourit, et l'Amour prit naissance. Un feu soudain embrasa l'univers, Le Styx, l'Olympe, et la terre, et les mers : Thétys brâla pour l'Océan avide; Triton suivit l'ardente Néréide : Et Palémon , a'ubimant sous les eaux . Pressa Doris sur nn lit de roseaux. Junon, donnant l'exemple à ses déesses, Tint Jupiter pluné dans ses caresses. Diane même, au fond de ses forets. Det à l'Amour certains plaisirs secrets. Le dieu du ficuve an lit de sa Naïade, Fanne, Égypon, et Satyre, et Dryade. Tout épronvant le charme de ce jonr. Par l'amour mémo on célébra l'amour.

Tel fur l'attant des Griess Insuoreites.

Vous que J'enseigne, m'enhanter-nous par elles ;
Associre à leur accord charman.

Les jeux hofinis. « Goldrer enjablement;
Le rive nimable, aux de la jeuneste;
Le rive nimable, aux de la jeun

Par uu perfide Ariane nbusée, Armait les dieux contre l'ingrat Thésée, Et, l'œil mourant, le sein haigné de pleurs, Sur un recher leur contait ses douteurs, Un dieu puralt : les ris et la jeunesse Font retentir mille chants d'allègresse; Et les Ausours, se jouant sur son claur, Eu lont isillité des ruisseaux de nectar. Du dieu du thyrse elle arrête la course; Il vois ses pleurs; il en tarit la source, Plaint et console une anante aux abois, Et dans ses bras la venge mille fois. Ainul Bacchus, l'enneual des slarmes, Le dieu des ris, est valoqueur par des larmes.

Trop tól pent-étre écontant un vaisuqueur, La sour de Phérère abandonn aon cœur. Voilez un temps le secret de vos lanes ; Unisposience atisieren non fisamenes. Que les refas, plus pispanns que les dons, Enedest plus chiere les tendres abandons ; Cédez toujours, mais jamais sans défennes ; En vous Malant faises qu'on vous devance : hetenes blen surious cet heureux mot , Ce doux xuxxi qui plat tant à Marot.

O vous en qui moins de benoté, plus d'àge, Ont de mon art exigé plus d'usage, Parez l'autel où doit fumer l'encens : Touchez le cœur, mais attachez les sens : Dérobez-nous sous des ombres discrètes L'intérieur des premières toilettes. Des soins prudens et des besoins secrets L'œil du matin verra tous les apprêts. Que la parure, habile enchanteresse, Sous ce qui plait dérobe ce qui blesse, Qu'un sein trop humble, à sa place arrêté, Offre un Amour de son frère écarté. L'art des atours compose en apparence Un port brillant dans sa juste éléganee : Il donne, il cache, il place l'embonpoint, En modelant les formes qu'on n'a point, Vovez l'iris qui colore un noare : L'sez ainsi mais tempérez l'usage D'un incarnat à Cythère apprété. Ame du teint, pastel de la beanté, Dans une glace, école du sourire, De vos attraits établissez l'empire; Et, de l'art seul tenant ce qu'il leur faut. Faites rougir in nature en défaut. Lorsqu'on a fait la conquête d'une âme, L'art plus savant est de nourrir sa flamme, Je sals qu'Amour, en ses jeux inconstaus, Est, ponr s'enfuir, ailé comme le Temns; Même à jouir s'use la jouissance. De deux amans , l'un plutôt en balance Perd l'équilibre, et, lassé d'être heureux, Pour trop brûler, n'a bientôt plus de feux. Suivez de l'œit ces jeunes hirondelles Oui fendeut l'air en se touchant des niles; Des deux oiseaux partis du même essor,

Un est toutie quand l'autre vide onese. Seithiele, diduge eren e comaitre. Trople minoren: peuvici cesser de l'exe? Silvi ye pour, a l'amontie, et a'rinder. Dist ye pour, a l'amontie, et a'rinder. Per est l'Amor eyer ses nierzies. Hereux qui crimis he chaines d'in épour, L'amor peur qu'in dinne charines de l'amortie de l'

Le rick-able, an oblest is charment. Desce h ha find offer as tournered. On yet tout dit, or Fumante's accuse Prise de Fanand begyant une extruse. D'un pen d'absence impaléer l'Amour L'evode-sul le plaist du retour. Craignes des miles la Imprese redoubble ? Il est qu'un temps pour la trouver alimiblé. Quand du plaisir le trait est émouseé, Plus d'un ablesse avant l'aube glend. Attend le jour, se morfond et ce pène : Il tout un feur pour muit d'échembee.

Par un ntile et dangereux secours. La jalousie nide encore aux amours. Mois n'aimons pas comme on dit qu'on déteste ; Fuyez ce monstre à qui tont est faneste, Oul, n'écontant qu'un soupcon orageux, Se plaint des ris, s'effaronche des jeux. Le nom d'amour est du fiel en sa bouche; Sa main flétrit les roses qu'elle tauche; Tout l'empoisonne ; et , malgré sa noirceur , Du tendre Amour elle se dit la sœur, Ah! connoissez une autre jalousie : D'amnur, d'espoir, et ile crainte saisie, Les veux en pleurs et les cheveux épars. Levant au ciel le seu de ses regards, Sans invoquer Médée et sa magie. Sa douce voix soupire une élégie; Le prompt oubli succède à son errenr : Tendre à l'excès, elle aime avec fureur, Soupçoune, éclate, accuse, mais pardonne, Et rend benreux Páris aux pieds d'Œuone. Telle n'est point la tempéte des airs, Lorsque Jusou, parcogrant l'univers, Met tout en seu pour un époux volage : Mais telle lris , plus caltue en son puage .

Eu soupirant verse encore des pleurs, Revoit son astre, et reprend ses couleurs.

Souveut l'huspeur d'une maîtresse altière Fait d'un reproche une rapture entière. Jê n'ose aussi prescrire à tieux amans L'art dangereux des raccominodemeus. Pour ranimer un fen que le temps glace, Paraissez craindre un como qui vons mesace, Le sentiment, faible, éteint à moitié, Renaît bien vite oux pleurs de la pitié. Je le redis enfin : que le mystère Soit à l'Amour un remport salutaire. Ce dieu sera vaintueur de tout effort S'il a'v retranche, et vainen s'il en sort. On'à pas comptés la séreté vous guide : Au hout du monde est le palais d'Armide : Et quand l'Amour vole au sein de Psyché, C'est un désert où l'Amour est caché.

Tel est, Duphiné, l'enceus que je faulresse; Je dis mon culte, et volle ma tléesse. Sous un nona feist le tien est adoré, Et de nos feux l'asde est ignuré. Pour y tracer la volupté suprême, Je te peindrai, toi, la volupté même. Accourez tous, annans faits pour m'ouir: Tourre les cieux, et l'enseigne à joult.

#### CHANT TROISIÈME.

Venue, a tol. dévese d'Épiciere.
Aumé tout, qui recipita la nature,
Qui, mariant tant d'alonnes divers,
Qui, mariant tant d'alonnes divers,
Qui ma mord intendie enchânes l'annivers;
Cest toi qui vis chas tont ce qui respire :
Duis écret dans l'homme en diégie no margire.
Tu descretatio au terrentre séjonne moi presentation de l'anniversité l'anniversité de l'anniversité la trestateurs.

Le de l'annour regilese luvresiteurs.

Ces rois de l'homare ont un roi qui les guide, Et sur eux tous c'est l'instinct qui préside. Sœur de l'instinct, la curiosité Devant ses pas fit hriller sa clarté, Leva son voile entr'ouvert à mesarc. Guida ses pas tournes vers la nature. Et, par degrés ménageunt ses désirs, Pour trus les seus trouva tans les plaisirs. Pour ces plaisirs qu'on blème et au on arlore L'autique erreur a condamué Pandore, Lorsqu'apportant le bonheur en son sein. Des passions elle enfanta l'essaim. L'homme, avant elle et sans fime et sans force. D'aocun penchant ne connaissait l'amorce, Séché d'enguis, de langueurs consumé, Obscur, rampant, vivalt inanimé, Béduit, sans voir, sans jonir, sans connaître. Au froid plaisir de végéter et d'être ; Par ces trésars true le ciel dispense . L'houme out une âme, il scutit, et nensa, Mais c'est l'amour, sourre heureuse et féconde, Oui de ces dons fat le plus cher ap monde. S'il est alors des succès éclatans. Si l'art d'aimer fut le même en tont temps. L'art de jouir augments d'âge en âge. Le goût, les mœurs, la culture, l'usage, A ses plaisirs prétèrent mille attraits : A Suze, à flome, on sentit ses progrès : Quel fut l'amonr de Tarquin, de Clélie, Près d'une nuit d'Octave et de Julie?

Toniours utile our plaisirs amoureux. Le luxe a fait le siècle des heureux. La terre entière, aujourd'hui sa patrie, A mis son sceptre aux malas de l'industrie. Dien des talens, du travail et des arts. Tout vit par lul, tout hrille à ses regards. Mille vaisseaux élancés des deux mondes, Sont ses autels qui flottent sur les ondes , Pour apporter, plus prompts que les désirs, D'un pôle à l'autre, un tribut aux plaisirs, Il est le dieu iles fétes d'Idalie : Avec l'Amour ce dieu charmast s'allie Dore ses traits, prépare son encens; Dans une fête il réveille les seps : Sur des conssins il endort la mollesse; See opuleace invite à la tendresse; Ses dons vaisqueurs soumettent la fierté, Et sa richeuse embeliit la beauté.

Sans hal pourtout, riche assez de hui-même, L'amant heureux joult de ce qu'il nime; El féablés dans not tenders désirs Le soutiment have de tous plaisirs. La volupé, profonde, inaltérable, Dans l'âme seule a sa aoureo duraide. L'âme, érartant le terveatre bandeau, De Prometière à l'alume le familieau. Par où l'Amour mène à son Élysée.

Conquissez donc ses élans, ses transports, Le dieu des sens neut triomaher plors. S'unir à l'âme, y verser son délire, Et rendre au cœur le charme on'il en tire. Mais redoutez, possesseur trop heureux. L'excès futal du tribut amoureux. Qu'un Salamandre en ses premiers vertiges, Tombe énervé pour couler ses prodiges : Un sage athlète, au combat plus certain, Retrouve un soir ses combuts du matin. Silène a bu; mais la soif qui lui reste Surnage encor sur sa coupe céleste. Almons ainsi; l'amour doit avec soin Laisser grossir le torrent du besoin. Que le vainqueur dans les courses d'Étide Arrive au but du pas le plus rapide : Qu'un amant soit, pour remporter le prix, Lent à la course aux tournois de Gypris, Dans mes amours c'est vous que je préfère, Joux suspendus, plaisirs que je diffère: Durant un siècle, aux portes du désir. Éternisons la chaîne du plaisir.

Qu'un calme utile an délire succède, Que la folie occape l'intermède: Mille balsers, dounés, pris, et rendus, Cent petits noms sans ordre confondus, Sermens, soupirs, jusqu'us silence même, Tout est divin uux bras de ce qu'on aime.

Rappeles-ross, par des récits charmans, De vos amours l'attente et les tourmens, Les premiers Jeux d'une padeur timide, Et cette uuit où l'on fut un Alcide : Un mot, un geste, un capprice, un alcisir, Change soodain l'atteque du plaisir. Ou veut, on teute une approche nouvelle : Tel Phidiss ajustait son modèt.

L'amant heureux qui veut l'être long-temps Ful do podelle terpone échatans : Dans un jour dout, ni trop vif, ni trop sonbre, La mofide veut pour page un preu d'oubre. L'ânge et Laine alberten tille attraits; La beauté même a toujours ses socrets. Du dieu din jour Veuns fut adorée, Mais taut d'échat ellieuya Cylinérée; Et in décsee, échatus ses regards. Pour se cacher peit les tentes de Mars. Comple amoureur, pur cette loi prudeute, Le péril cesse, et le plaisir augmente; Redoutez donc le coup d'œil hasardeux D'un examen fatal à tous les deux,

Ma voic dictait ces maximes commes, Quand ou ai coup, relotant le sein des unes, L'Amour in le même a suspenda mes sons. Cesse, a-til dill, de troy taques legons; A mes plaisirs partie un autre langue; Pais le précepte, essejhen par image; Monte, et suis-mol. Son clare fdincelant y'al voir Papens, Amarbane et Cythere; Le Fai sair diam III de un mystere. Viens, mb-cil dit, entecds let una voit; Second, exist, et point e que to vois.

Eh! de quels traits, Amour, puis-je décrire La Volunté, reine de cet empire? Je vis son temple où tarillaient tous les arts. Le frontispice, éclatant aux regards, Fait voir ces mots gravés pour tous les âges : JOUIR EST TOUT; LES HEUBEUX SONT LES SAGES. Là, présidant aux plaisirs amoureux, Déesse heureuse, elle y rend tont heureux. Elle jouit, s'endort, ou se réveille, Aux sons flatteurs gid charment son oreille. De son pouvoir le trône solennel Est une alcôve; un lit est son autel, Près d'elle assis, dans son apothéose. Est le honbeur, le front paré de rose, L'espoir brillant de faveurs entouré. La pamoison l'œil un ciel égaré. La jeune undace, et la langueur mourante, Des donx baisers la fonte renaissante, Le rapt vainqueur, l'atteutat libertin, Le dieu charmant des songes du matin ; Voilà sa cour. La jeune souvernine, D'un holocauste à toute heure certaine, Voit lour et uuit, sur des cœurs palpitans, Sacrifier des prêtres de viugt aus; Et tour à tour, dans ces jeux qu'elle anime, Elle sourit un cri d'une victime.

Plus lucertain du choix des voluptés , Je parcourus ces jurdins eachantés. Dans le séjour fune éternéle sarrore . Les soins de l'art , les prodiges de Flore , ont surpassé les chés-d'ouvers unis D'Alcinois , Luculius , Adonis. Du sein riant qu'étale la oatrer . Nait le parfam , l'émoil , et la verdure : De bois profonds, des portipaes ouverts ,

Les chants d'amour de mille oiseaux divers, L'onde et ses jeux , la fraicheur et l'ombrage , De la mollesse offrent partout l'image. Et fout sentir aux sujets de l'Amous L'esprit de feu qui règne en ce séjour. Là, figurés par des marbres fidèles, Les dieux amana sont offerts pour modèles, Sous mille aspects, lears groupes amoureur De la déesse expriment tous les jeux, C'était Léda sous un cygne étendue. Neptune au sein d'Amymone éperdue. Vénus aux bras d'Adonis enchanté. Li , tout objet , va pour être imité . Fait use loi, Sous cent formes lui-méme Jupiter dit comme il faut que l'on aime. Suivons des dieux dont l'empire est si doux : Adorons-les, ces dieux faits comme nous,

D'autres objets qui peupient ces ombrages Sont de l'amour les mobiles Images. Sur des gazons couronnés de berceaux, Au fond des bois, dans les prés, dans les eaux, Par mille jeux, mille études charmantes. Cupidou même enseigne mille amantes, Se reproduit sous les formes qu'il preud, Toujours le même, et toujours différent, Loin de ses sœurs, une Grâce timide Suit dans les bois un Faune qui la guide ; Tendre et farouche, elle veut et défend, Contient le Faune à demi triomphaut, Fuit et l'appelle, et pardonne, et s'offense, Pour mieux jouir suspend la jouissance; Prépare, amène, augmente ses désirs Par des baisers, précurseurs des plaisirs : Ne rougit plus de parier et d'entendre, S'émeut, arrive au transport le plus tendre; C'est Aglaé qui commande à son tour, Et qui provoque et l'amant et l'amour : Recoit, rend tout, et, mourant de tendresse, N'accuse plus qu'un retard qui la blesse,

Frès d'un antel, sons des pampres délais, Danssieta na lois Mémoles et Sylvais. Aux yeux de tous, une folle Bacchante Puntie n'Erie au Frant de m'Erie praite n'Erie au Frant d'un Corphante, S'agite au bruit du sistre qu'elle entreud, S'agite au bruit du sistre qu'elle entreud, Et unel Frecks du phishir d'un instant : Sa rois l'abilité qu'un fantant : Sa rois l'abilité qu'un fantant : La double Presses ou raisins area bonche hribatone. La double Presse qu'ere tour à tour ; Bechant revolle : dus fouge nouveille; Lenne Foulée, danne Joht, et chancel le, l'anne feulée, danne Joht, et chancel le,

Peint son ivresse aux pas qu'elle décrit, Et tombe aux pieds de Silène qui rit,

De cette orgie où réguait le délire, Aux bains d'Amour un autre obiet m'attire : L'amant qui touche à ces magiques eaux Recoit une âme et des sens tout nouveaux. Dans un bassin creusé par la nature, Sur un fond pur dort une onde aussi purc : C'est là qu'Olympe a suivi son amant. A peine Iphis y descend un moment, Qu'en lui s'allume une flamme nouvelle : Olympe est nue, lohis ést un comme elle : Elle en rought, et, fuyant de ses bras, Cherche dans l'onde un voile à ses appas, Il suit . l'atteint : et cette onde écumante Recoit Iphis aux bras de son amante. Tous deux unis, sur le sable étendus, Le flot pressé ne les sépare plus. Sous les efforts de l'amant qui suruage L'eau qui s'agite inonde son rivage, Et loin de muire à leurs sens ullumés . Produit les feux dont ils sont consumés. Telle n'est point, avec sa cour austère, Diane an bain tristement solltaire : Mais telie on vit la source de ces eaux Où Salmacis brâlait dans ses roseaux . Lorsqu'eu ses bras la jeune enchanteresse D'Hermanhrodite excita la tendresse; Lorsque, tous deux enivrés, éperdus, L'amour unit leurs sexes confondus.

Mais quelle féte au temple me rappelle? Quel chant de joie y cause un nouveau rèle? Tont s'y prépare au sacrifice heureux De deux amons liés des premiers parads. L'amour amène aux pieds de l'immortelle Zélide, Agis, colombes dignes d'elle : Tous deux sans art, brillans de ces attralts Où la jennesse imprima tous ses traits, Tous deux comblés des dons du premier âge, Ils s'adoraient : mais , faible en son hommage , L'amour captif attendait son essor; ils s'adoraient, mais s'ignoraient encor. Ils a'épuisaient en stériles caresses, Se prodiruaient d'inutiles tendresses. Troublés, confus, leurs sens embarrassés En leur parlant ne parlaient point assez. Entends nos vœux , dit-il ; vois les prémices De deux amans qui cherchent tes délices : Du dieu des eccurs nons connaissons la loi : Dignes de lul, rends-nous dignes de tol : Pour mériter tes chaînes fortunées,

Accrois nos sens, ajonte à nos années; Aide à l'amont qui s'épuise en désirs; Il douve un cœur, tu donnes les plaisies.

Amans, dit-elle, oul, vous m'allez counaître; Venez jouir, et commencer à naître.

En les liant de festons amoureux, De sa main même elle en serre les nœuds. On les contait par son ordre sopréace Au fond du temple, an Ili de l'Amour même, Lien de délice au vulgaire esché, Où triompha le monstre de Psyché. Sans la pièteu des flambeaux d'Hyménée S'ouvrit pour eux la couche fortunée.

1.3. to the Young clauser's, clemelra , 1.1. to the Young clauser's clauser's clauser and the Young clauser an

Dans le silence, une immobile extase Ballume, étend le fou qui les embrase; Sur son amante Agis ouvre les yeux : Piquante image | aspect délirieux | Comme l'oisean dont le voi se déploie, Oui tout à coup pluse en l'air sur sa proie : Agis aiusi, de retour au combat. Reprend son vol., fond, s'élève on s'abat ; A sa défaite elle-mème consoire. En se pâmant Zélide eucor soupire : Agis se mourt : et l'Amour étonné . Deux fois vainqueur. l'a deux fuis couronné. lyre d'amour, de langueur abattue, Elle suspend un plaisir cui la tue : Et dans les bras d'Agis et du sommeil Tombe et s'endort, dans l'espoir du réveil,

Plus vigilant, plus heurenx que Géphale, Agis s'éveille; et l'aube matinale Offre à ses yeux, par de nouveaux appas, Des voluptés qu'il ne commissait pas. Zélide alors sans crainte, sans starmes,

Anx yeax d'Agis prodiguait tous ses ebars L'amour, un songe, et leurs douces chalcurs, Convraient son teint des plus vives conteurs. C'est l'abandon, la langueur, la mollesse, Et ce désordre où le plaisir nous laisse, D'un de ses bras son front s'est couronné : Sur son amont l'autre est abandooné, De ces cheveux les boucles étalées Sont dans les fleurs énarses et mélées : Son sein respire, et, par son mouvement, Pris de son cœur appelle son amant. Partont Agis voit, contemple, dévure Ce qu'il a vu , ce qu'il veut voir encore. Sa main avide, an gré de tous ses vœux, Détache un voile, enlère ses cheveux, Presse et parcourt le corail et l'albâtre : Sur chaque objet un coup d'œil idolâtre Y prévipite un baiser qui le suit. Tel un ruisseau qui serpente et qui fait, Se replicat sur sa route fleorie, Baigne l'émail de toute la prairie. Tel est Agis. En vainqueur satisfait, Il s'applandit des ravages qu'd fait. Et reconnaît sur des traces charman De ses baisers les empreintes brûlantes.

Tu dors, Zélide, et je jouis sant toi! Vois mon bonheur, regarde, écoute-moi! J'al ceut plaisirs, tu n'as qu'un vain mensonge, Et je te vois, quand tu ne vois qu'un songe! Il soupira : Zélide l'entendit, Onvrit les yeux, soupira, s'éteudit, Leva sa main : bélas I sa main timide N'osait tomber: Agis en fut le guide..... A cette approche, un fen qui les bràla De veine en veine aussitôt circula. Zélide, Agis, sur leurs bouches de flamme Réunissaient les moitiés de leur âme : Et si leur houche est oisive un moment. Organe suile à leur emportement, Elle confond ces paroles de joie Ou'a soo amant une amante renvoie, Ces noms, ces cris, ces sounita aguçans, Aiguillons surs des plaisirs renaissans,

Où suis-je, Amour, et quel fen me dévore? Quels traits, dis-moi, peuv tu lancer encore? De tes fureura cesse de m'agiter; Pour trop sentir, je ne puis plus rhanter.

ici, Daphué, couroone ton ouvrage; De nos plaisirs vois si j'ai peint l'image. Pour toi l'Amunt dictant ce que j'écris, Ten is Toljet, et le juge, et le prix. Overve fes year, son flaubenu va te luire; Yois, connais tout. Le charme cut de s'instruire. Suis pas à pas tou insidere curieux; Cest un hombers inconau audeu aux d'eux; Ils ascrett tout. Adore ton partage; Sors doucement du horreau de ton âge. l'aline une fleur lenne à s'épanouir; Cest par degrés qu'il fant plaire et jouir.

Hélas! mon âme, à l'amour tout entière, Trop diligente, épuisa la matière; Je dévoilai les secrets de Cypris : Amour, pourquoi m'en avoir tant appris? On que ne puis-je, ô mattre que J'adore, Oublier tout, pour m'en instruire encore!

#### POESIES DIVERSES.

#### MADRIGAUX.

Per un haiser, Corliner, éction pars four.\footnote{\text{The Notifier prends.}} — Dient I mon dan embrasée fielle recover liss... Encre un II—Són heureux, The Corliner server liss... Encre un II—Són heureux, The Corliner, encore I... Ah I I douer rosel et e. En voil cere por combier tous tes voest; Est un bien die. — Cart fois plus annorrert.

Est un bien die. — Cent fois plus annorrert.

En volls miles, exce assez — Pas encrere, Un feen plus grand un'agie et un dévorte...

Corliner: — Els heur dis ouer cue un trans.

Le dieu d'amour a déserté Gythère, Et dieu d'amour a déserté Gythère, et et mis : De par Vénus, trois baisers sont pronis A qui rendra son fits à as colère. Le liverai-je en ferul-je mysètre? Vénus m'atteud; ses baisers sont bieu doux 1 . O vous, Daphné, qu'il prendrait pour se mère, A meme prix, dites, le voulez-rous?

gnore si mon ime, aux Parques asservie, oit retrouver un jour le néant ou la vie : ais, o dieux 1 si Corione a trabi ses sermens, mes yeux pour jamais éteignez la iumière; our dérober cette âme à d'éternels tournens, ans ises flots du Léthe plonger-la tout cutière; Mais si son cœur fidèle est le prix de mon œur, Grands dieux, ouvrez l'Olympe à mon âme immortelle, Pour éterniser avec elle

Le souvenir de mon bonheur.

Quel est, 6 dieu l'e pouvoir d'une anante! Quand le vois Pais, Achille, Hector, La Girèce en deuil, et Pergame funante, Quels fous l'elsaise j: Homère qui les chante Est plus fon qu'eux : Je n'almais point enror. J'aime, et Je sens qu'une beouté trop chère De ces furcurs past versor le poisone : J'approver tout : rien n'est beau comme Homère: Artife est juste, et Pair's a riskon

## LE PORTRAIT.

Qu'un autre amant soit épris Des charmes d'une déesse : A ma bergère, à Doris, Je dois le trait qui me blesse,

J'ai chanté cent fois l'Amour; Lui senl eut tous mes hommages : Ce dieu me donne, à son tour, Le plus beau de ses ouvrages.

Quand ses traits frappent mes yeux, Les rangs ne me tonchent guères; Doris connaît peu d'aleux; Mais mille Amours sout ses frères.

Son cœur, tout an sentiment, Ne veut esprit ni système : Aussi tel est son amant ; Ce n'est pas Newton qu'elle aime.

Baiser, regard et soupir, Vollà tout notre langage; Mon étude est son plaisir; Mon plaisir est son ouvrage.

Elle a cet aimant valuqueur Qu! retient ce qu'il attire : Sa volx est le son du cœur, Qui d'un seul mot sait tout dire.

Son teint n'est que sa couleur : Digne d'enchauter Zéphyre, Son visage est une fleur Qu'épanouit le sourire.

C'est un bouquet de lila Qui fait toute sa parure; Et l'art qui mit ce dou-là Outrage encor la nature.

Deux limes sembleut presser Son sein qui croit et s'élève ; La pudeur le fait baisser, Et le désir le soulève.

Dans ses beaux yeax tour à tour Paralt, même avec déceuce, La langueur qui suit l'amour, On l'ardeur qui le devance,

Doris Joint à tant d'appas Cette taille d'immortelle Qui semble inviter mes bras A s'arrondir autour d'elle,

Enfu, pour mettre en son jour Le portrait de ma hergère, Elle a l'âge de l'Amour, Et la bronté de sa mère.

## LÉDA.

Disparaissez, Mores et Paladius, Songes chéris de ma chère patrie; Disparaissez, peuples de Sylphirie: C'est trop nous plaire à des fantômes vains. On'aux régions qu'habite la féérie Rentreut encor les géans et les nains, Viens m'éclairer. Dieu des fables antiques . Perce le voile étendu sur nos yeux ; Parais, combats ees ombres fautastiques, Et vois la foudre à l'aspect de tes dieux. Oh! par quel charuse à uos seus tu rappelles Les plus doux noms, les formes les plus belles! Ta donues l'âme à mille étres divers : L'aube anissante est le char de l'Aurore; L'oade est Thétys qui règae sur les mers; Les tendres fleurs sont les tilles de Flore; Ces blonds épis, e'est Cérès qui les dore; Je vois Iris sur le trôue des airs ; L'amour enflu, ce feu qui nous dévore, C'est un enfaut qui régit l'univers. Voilà mon culte et les dieux que j'implore;

Ils seront l'ane et l'objet de mes vers. Loin d'adopter la moderne chimère, Frait du capire, aliment de l'emoit, l'aime à fouiller dans les sources d'Itomère, Foue le saivre voter après lui. Si, d'un effort plus mile et plus rapide, Sous Japiter il fait trembler foi, Moi, je peindrai le eygne de Léda Des deux crayons du Corrège et d'Ovide.

Moi , le peindrai le cygne de Léda Des deux crayons du Corrége et d'Ovide. Lédo réenait : Tyndare à sa beauté Devait surtout l'éclat de son empire. D'un si beau choix cet époux cuchauté Fit son honleur, fit aussi son martyre. Beine des cours qu'elle soumettait tous . Léda régnait: Typdage était jalony, Ne pouvant seul adorer tant de charmes, Il redoutait mille amans séducteurs : Les dieux eucore excitaient ses alarmes : Ces dieux alors, souverains corrunteurs, S'humanisaieut pour des beautés mortelles, Et, las enfin d'être adorés des belles, S'étaient par goût faits leurs adorateurs. Tout exprimait sa jalouse teudresse : Une Vénus était dans ses lardins: Un jour Tyndare à de si belles mains Donna des fers. Des fers à la déesse Qui, d'un regard, enchaine les humains? L'Amour apprit cette coupable offense; Et, nar un trait diene de son courroux. Pour mieux punir le crime de l'énoux Il destiua l'épouse à sa vengeance. Sur elle en vain il redouble ses coups; Et n'éprouvant qu'une austère sagesse, A Jupiter l'Amour voincu s'adresse, · Si l'ai , dit-il , à tes déguisemens

Prété mon art et mes enchantemens. A la beauté livrons eucor la guerre : Vois cette reine aux bords de l'Eurotas : Seule, à tes yeux elle unit plus d'appas, Og'a tes amours n'en peut offrir la terre. Son ame encore échappe à mes désirs, Viens, venge-tol d'une beauté counable : Je vais lui tendre un piége inévitable, S'il fait ma gloire, Il fera tes plaisirs. Tandis qu'au bain l'insensible s'amuse A voir jouer des cygnes sur les caux, Deviens toi-même un evgne qui l'abuse; Desceuds, parais, uage dans ces roseaux. Moi , de ton aigle empruntant le plumage , Ly voleral prét à fondre sur toi : J'y répandrai le désordre et l'effroi : Fuis dans ses bras; le reste est ton ouvrage. » Il dit : l'Olympe applaudit à l'Amour, Et Jupiter Ini sourit et l'embrasse. Tous deux partis du céleste séjour, D'un vol hardi l'un mesure l'espace, Et d'un regard fixe l'astre du jour : L'autre est sur l'onde, où sa tête surpa L'orgueil jalony des cygnes d'alentour. Au lieu des feux destinés aux compables . L'aigle superbe emportait dans les airs Et ce carquois et ces feux redomables Dont il se pinit à brûler l'univers. L'aigle, déjà porté sur le rivage, Fait tout trembler : tout l'a vu , tout l'a fui. Il voit le cygne, il vent fondre sur lui : L'oiseau craintif vole, évite sa rage, Plonge, revient, disparalt, et surnare. Arrive au bord où se baignait Léda, Oui, par pitié, dans sa fuite l'aida, L'aigle aussitôt part et fend le nuage. Léda, sans crainte, an evene caressant Tend une main qui flatte son plumage. Lei, dans ses hras, tendre et reconnaissant, Semble en tremblant expliquer son hommage: Bientôt plus libre, il devient plus pressant. Léda s'émeut sous l'aile qui la presse . Et chaque plume est un trait qui la blesse : L'ean n'éteint point le feu qu'elle ressent. De cet amour la nouveauté l'étonne : Elle combat, fuit, recoit et pardonne Les attentats d'un bec trop amoureux : Jupiter touche au comble de ses vœux; Léda gémit, l'onde écume et bouillonne : L'aigle triomphe, et le cygne est heureux.

#### LES AMANS GÉNÉREUX.

Près de Tempé, ce fortune éspor, l'infe fractir de l'able se de Flore, Le jeune l'ijas, figle plus jume encore, Le jeune l'ijas, figle plus jume encore, l'ous deve (érja, se calabient leur amour. Tous leun discours s'étair qu'un regard soulet. Le simple l'ijas n'et di pansis su parler; Si et parle, l'estelle su compremente? Mais éto oi met, oà le desir erra, L'ège et l'apour inservison l'impocence. La jume reasi se hauard les tris De ce nateur de domait leur cristner.

Sous un femiliage, aux plus paisibles lieux,

La jeune figlé se repossai à Tombre : Injas survius; Fjisa de tous ses yeur La contempla sous le fesilique soushre. Votus, à 0 til que nous servous si pen, Tandis qu'Eglé sur ce gazon sommelle. Si la premes que ma bouche de feu. Preune un habers sur as bouche vermeille. Le le jure, à divine Cypris. Le le jure, à divine Cypris. Parcisi à cevre qu'on 19èler à Cydière. Le veu da fai à. cevr. qu'on 19èler à Cydière. Dun sommell feint profita la bergière, Li le soir même, elle en requit prix.

Le jour sulvant, Eglé dormit encore; Le berger vint, et ne s'endormit pas. O dieu d'amour, vois tont ce que j'adore; Je te demande un seul de tant d'appas. Alt si je pais, sans qu'èglé s'ressente, Coulant un main sous sen corset jaloux, La promener sur sa gorge taissante !... Pour un larcin si secret et si doux, Je lai promets le bean monton que j'aime; Endoro, Amour, endors Églé to-imème.

Hylas trouva le plus profond sommeii: Il vit, toucha, prit, parcourut sans peine Le sein d'Églé, qui retint son haleine, Et jusqu'au bout suspendit son réveil. Sous ce bercean la timide bergère Le lendemain craignit de se revoir : Elle craignait, mais brûlait de savoir Le don qu'ilylas pouvait encor lui faire. Elle y vint done; il y revint aussi. Dieux immortels , je la retrouve ici! Faites, grands dieux, sans lui causer d'alarmes, Oue dans ses bras, par les nœuds les plus forts. Je puisse enfin jouir de tous ses charmes ! Vous le savez, hélas! pour tous trésors Je n'ai qu'un chien ; Églé, je te le donne. Oh I de quel somme Églé dormit alors ! A quel espoir le berger s'abandonne ! En un instant, tout cède à son effort; Et plus il ose, et plus elle s'endort, Un trop beau rêve occupoit la dormeuse: Et vous jugez que , dans l'instant qu'Hylas Ferma les yeux dans l'extase amoureuse . Les yeux d'Églé ne se rouvrirent pas, On les ouvrit quand les songes finirent. Au fond du bois le berger s'égara; Le chien resta. Le soir, ils se revirent; Églé rougit, le berger soupira : Ils étaient seuls, sans soupçon, sans alarme,

Enfin l'Amour avait romps le charme : Quoique éveillée, Églé s'abandonna, Du jeu d'amour connut toute l'ivresse ; S'il ét encora un don à sa tendresse, La prompte Églé reudit ce qu'il donne.

Pleine à son tour d'une ardeur inquiète, Éclé lui dit : Je sais que je te dol Ces deux pigeons, premier don de ta foi : Mais concois-tu mon alarme secrète? S'ils s'envoluient l c'est trop de soin pour moi; Je te les rends : e'est à tol de connaître Le prix charmant que j'exiga pour eux. Il s'en duuta, les racheta.... tous deux ; De ses pigeons il fut bientôt le maître. L'instant d'anrès que ce paint fut réglé, Le beau monton vint à l'esprit d'Églé. Doit-on aiusi dépouiller ce qu'on aime? De tous tes pas compaenon assidu. Tu te plaisais à le nonrrir toi-même; Je te le rends. Le mouton fut rendu. Le chien restait : raison toute nouvelle. Ordre absola de reprendre ce don. On n'a qu'un chien : e'est la garde éternelle De son troupeau qui reste à l'abandon. Mon cher livias, reprends tout, lui dit-elle, Et ie te donne un baiser de retour : Je ne veux rien d'un amant, que l'amonr; Ton cornr suffit, si ton corur est fidèle. Ce don à faire avait coûté hien peu : A le reprendre il coûta davantage : Le papyre Ilylas raientit son hommage. Et se fit presque une affaire d'un jeu. Il s'endormit à côté de la belle . Qui, ne cherchant qu'un prétexte nouves Eu sonpirant disait encore en ella : Que ne m'a-t-il donné tont son troupeau !

## ÉPÎTRE A CLAUDINE.

Dicton rough de chouter or qu'on aime? Fautil des omns et des ûtres diren? Que lais can nom , quand l'amour est extrème? Chadine est belier, et suifit à new controlle. Chadine est belier, et suifit à new chor, Cest une feur qu'un hausri fit éviner. Cest une feur qu'un hausri fit éviner. Est-élie moins la illé de l'Aurore? Son insoidé esta le roud plas chère encere. Laisons tout autre hancere de ses chants L'ocquel jioune de parterres de fibre ? One le te vis : l'y vis tous les amours. Simple et saus art, belle sans imposture, Ton teint paif brittait de ses couleurs : Tes seuls appas composaient to parure; Et tes chereux bouclés à l'aventure, Flottaient an vent sous un chapean de fleurs. Je démélai ce feu dont la nature Fait pétiller, dans tes veux sédoistas, " Tous les désirs d'un instinct de seue uns : Cette candeur, cette vérité pure, Et ce regard innocent et malin. Lorsone to vois l'albâtre de ton sein-S'élever, croître on déeroltre à mesure, Et s'arrondir sous un corset de lin. Ouand, pour jouir de ta famme secrète, Je vais resoir ton rustique sélour, Qu'il est plus dont, plus piquant pour l'amous De chiffouner ta simple collerette. Oue ees bilons, ces clinquans de toilette. Dont sout chargés tous nos tétons de cour? Pour tout l'éclat d'une pompe (trangère Changerais-in ton amont et ton sort? \e te plains point, trop heureuse bergive : Nous fulătrons sur la verte fourère : Sur des comsius la mollesse s'endort. Rappellé-toi cette nuit du mystèra Où l'habital sous le chaume sacré Da vieux pasteur, ton maîtra et mon curé; Lorsque ta maiu enivra le saint homme, Lorsque sans lui , sans notaire et sans Rome . Par nons deux sculs notre autour fut juré, Ce presbytère en un temple adorable Changea soudala : l'Amonr en fut le dien. On te l'a peint un monstre redoutable, Et, tu le vis, e'est un enfant almable, On t'en a fait un crime, et c'est un jeu, One de larcins forent carbés dans l'ombre De cette nuit! que de baisers de for Donnés, rendus, précipités sans nombre! Pour les compter, ils nons coûtaient trop peu. L'aube du jour moins de fleurs vit éclore Oue de baisers, que je encillais encore; Et si l'instant de cacher notre amour be füt venu, ma Glandine, l'ignore Si le soleil, vers le quart de son tour, N'en eût compté plus encor que l'aurore. Ce jour coula dans l'attente du soir. Le soir, sux champs je conrus te revair; Un antre autel out d'aptres sacrifices, La nuit revint, et passa ton espoir. One de beaux jours, que de nuits plus propices

La fieur des prés est celle que j'ailore.

C'est là , Claudine , au plus beau de mes Joges ,

Ou secould non furities differed. Femil 4, Classifier, on vior finite in cours? Le temps unippelle et al visitation à la sille: Non agri effer could control and the course. L'Age de fer est ave lieux obj le cours. Suss deré enus, l'yevral lout Cythère, L'art des coise et la possage des cours; Canadiac ours ne d'enviser qui souver. Toi que je hisse obrier et solitaire Dans ce hammes, in verza lous les jours Cas bols, cre eaux, ers fireux, etter fougher. Casalonia, rem est a visitation de la course.

## L'AMANT DISCRET.

L'amnot frivale et volage Chante partout ses plaisirs: Le herger discret et sage Carbe jusqu'à ses desirs. Telle est mon ardeur extrême; To dit sans cesse qu'il aime,

Sur une écorce légère, Amans, tracér votre ardeur : Le beso nont de ma bergère N'est gravé que dans mon cour. Je n'ose occuper ma lyre A chanter un nom si doux; Écho pourvait le redire, El J'aurais trop de jaloux.

Pour ne le dire qu'à toi.

Coriane à feindre m'engage,
Pour mieox tromper les téusins;
Ce qui lui plaft davantage.
Semble lui plaire le maiax;
L'herbe où son troupenn vo paltré
Voit le mien s'es écarter,
Et je semble méconnaître
Son chien qui vient use flatter.

Vons qu'un fol amour inspire, Connaisser oiens le plaisir; Vous n'aimez que pour le dire, Nous n'aimeas que pour jouir. . Corinne, que ce un stère Dure autant que nos mours : L'amont content deit se taire ; Fais-mol toire pour tonjours.

## LA ROSE.

OOE ANACRÉDATIQUE.

Tendre fruit des pleurs de l'Aurore, Objet des hoisers du Zéphyr, Reine de l'empire de Flore, Hâte-toi de l'épanouir.

Que dis-je, hélas! differe carore. Differe un assurent de t'ouvrir : L'instant qui doit te faire éclore Est celui qui doit te fléurir.

Thémire est une fleur nouvelle Qoi doit subir la même loi. Rose, tu dois heiller comute elle; Elle doit passer rounne toi.

Descends de ta tige épinense; Viens la parer de les couleurs : Tu dois être la plus heureuse Comme la plus helle des ileurs,

Va, meurs sur le sein de Thémire, Qu'il soit tou trône et ton tombeau; Jaloos de tou sort, je n'aspire Qu'on bonheur d'un trépas si beau.

To verras quelque jour, peut-éire, L'asile où tu dois pénétrer; - La sonpir t'y Jera renaître, Si Thémire peut sonpirer.

L'Amour aura soin de l'instruire Du cité que tu dois pencher; Éclate à ses yeux sans leur mire; Pare son sein sans le racher.

Si quelque main a l'imprudence D'y venir troubler toa repos Emporte avec toi ma vengeance, Garde une épine à mes rivant.

## ÉPÎTRE SUR L'AUTOMNE

Abrére ta course. Amant de Thétys; Soleil, amortis Tes feux dans leur source. L'exrès des chalenrs A brûlé nos plaines. A séché pos fleurs. Tari nos footaines : L'Aurore est sans pleurs. 24 ohyr sons haleines. Flore sans rouleurs. La seule Pomnoc. Sous ce frais herceau, Bit, et se couronne Du pampre nouveau; Et du viu qui coule S'abrenve une foule De jeunes Sylvains, Qu'on voit dans la plaine Soutenir à peine Leurs pas incertains. Viens, man cher Ariste; Fuis l'empire vaiu D'une raison triste : Est-ce au dieu du vin Ou'un sage résiste? Sois sage, mais boi: Vois le dieu du Pinde, Esclave avec tol, Du vainqueur de l'Inde Suivre lei la loi. Il veot qu'on allie, Sur un même ton. Maxime et saillie, Pétrope et Catno. Sagesse et folie. Ainsi verra-t-on Épicure à table, Au banquet aimable D'un nouveau Platon. J'y veux pour convice L'enfant de Cypris: An milleu des ris, Sa chaleur plus vive Plaft à mes esprits. Couché sous la treille. Si goekru'un sommeille, Par an tendre effort

Qu'Austre Cervelle, Quand Bacchus l'endort. Austre Chrysippe, Vas-tin follement Pouer un principle Coutre un sentiment? Pourpoul d'un moment Que le cell onts doune Nots salre un tourment? La usture ordonne. La usture ordonne. Senèque raissonne, Horace jouit.

Écoute l'emblème
Dont il nous instruit :
D'une ardeur extrénu
Le temps nous poursuit,
Détruit par lui mème,
Par lui reproduit;
Plus léger qu'Éole,
Il naît et s'envole,
Resalt et s'enfait.

Enivrons Saturne:
Ce viciliard plas doov,
Egoyant pour nobs
Son front tacitume,
Perdra son courroux
An found de cette urne;
Devenu plus leut,
Ce dieu turndient,
Pour repreadre haleine,
Prendra de Silène
Le pas nonchalant.

Sous l'ombre propice De ce bois sacré, L'autel est paré Pour le sacrifice; D'un lierre divin liébé me couroune, Et Comus ordonne L'apprèt du festin.

Avec nos bergères Chautez, dieu des bois; Ménades légères, Dansez à leurs voix. La victime est prête : Ami, qui l'arrête? Thémire avec nol Pour onviri la fête Vattend plus que loi.

#### LE PRINTEMPS.

Sur l'herbage tendre Le ciel vient d'étendre Un tapis de fleurs; Et l'aurore arrose De ses tendres pleurs De la jeune rose Les vives couleurs,

Déjà Philomèle

Ranime ses chants. Et l'onde se môle A ses sons touchans. Sur un lit de mousse Les Amonrs, au frais, Aiguiseut des traits Qu'avec peine émousse La froide raison, Qui croit qu'elle règne Quand elle dédaigne La belle saison. Nos berceaux se couvrent Du souple jasmin: Nos veux v découvrent Le riant chemin Par où le mystère, Servant nos désirs. Nous mène à Cythère Chercher les plaisirs. Oui, de la nature La vive peinture N'est pas sans dessein. Tant de fleurs pouvelles Qui de tant de belles Vont orner le selu, Le tendre ramage Des jeunes oisenux, Le doux bruit des eaux : Tout offre l'image D'un aimable dieu; Tout lui rend hommage. Dans un si beau liéu, Tout y peint son feu : Hélas! quel dommage Qu'il dure si peu! Il pénètre l'âme, Ce feu trop subtil.... Mais pourquel faut-il Que de cette flamme

Qui peint le peintemps, Tout en même temps Trace à notre vue La legèreté, Souveut imprévue Chez lu volupté? L'onde fugitire Peint à petit broit L'ardeur passagère Doot l'écta seduir Plus d'une bergère Que l'amour conduit.

L'haleine légère
Du Zéphyr budin
Qui dans ce Jardin
Vole antour de Flore,
Du vif incurnat
Qu'elle fait éclore
Le frivole éclat,
De l'oiseau volage
Les accords légers,
Peignent du bel âge
Les feux passagers.

Tout ce qui respire Nous dit en ce temps : L'amoureux empire Est an vrai printemps : Il piait, il euchmate ; On l'aime, on le chante : Soins trop superfus ! Vant-il ce qu'il coûte ? A peine oa le goûte , On'il a'est déjà plus.

### ÉPÎTRE SUR L'HIVER.

De l'urue céleste
Le signe funeste
Domine sur nous ;
Et sous lui commence
L'anmée influence
De l'ourse en courroux.
L'onde, suspendue
Sur les monts voisins
Est dans nos bassins
En vain attendue.
Ces bois, ces raisseaux

#### GENTIL BERNARD.

N'ont rien qui m'amuse : La froide Aréthuse Fuit dans les roseaux ; C'est en vain qu'Alphée Méle avec ses eaux Son onde échauffée.

Telle est des saisons
La marche éternelle,
Des fleurs, des moissons,
Des fruits, des ghaçons.
Ce tribut fidèle
Qui se renourelle
Avec nos désirs,
Eu changeant nos plaines,
Fait tautôt nos pelnes,
Tautôt nos plaisèrs.

Cédaut nos campagnes Au tyran des airs, Flore et ses compagnes Ont fui ces déserts. Si quelqu'une y reste, Son sein outragé Gémit, ombragé D'un voile funeste, La Nymphe modeste Versera des pieurs Jusqu'au temps des fleurs.

Onand d'un vol agile L'Amour et les Jeux Passent dans la ville, J'y passe avec eux. Sur la double scène Sulvant Melpomène Et ses jeux nouveaux, Je vals voir la guerre Des auteurs nouveaux On'on juge an parterre. La, sons affecter Les dédains critiques, Je laisse avorter Les brigues publiques. Du beau seul épris. Envic on mépris Jamais ne na'enflamme ; Seplement dans l'àme l'approuve ou je bilme. Je bhille on je ris. Dans nos folles veilles, Je vois , de mes airs , Frapper tes ordilles.

Après nos concerts, L'ivresse an délire Pourra surcéder; Sous un double empire, Je sais accorder Le thyrse et la lyre: Jy crois voir Thémire, Le verre à la main, Chanter son refrain, Folitrer et rire.

Quel sort plus heureux I Buveur, amoureux, Sans soin, sons attente, Je n'ai qu'à saisir Un riant loisir; Pour l'heure présente, Toujours un plaisir; Pour l'heure suivante, Toujours un désir.

Couler, mes journées, Par un neved si heast Toujours cauchainées, Toujours cauchainées, O'at son gré le Parque Hâte mes instans, Les compte et les marqui Aux fastes du temps; Aux fastes du temps; Je l'attends sans crainte: Par sa rude atteinte Je seral vaincu; Mais l'Surai vécu.

Sons date ni titre. Dormant à demi. Ici ton ami Finit son épître. En rimant pour toi Le dernier chapitre. La table où je boi Me sert de bupitre. De tes vins divers Je serai l'arbitre : Sois-le de mes ters : Je te les adresse. S'ils sont sans justesse, Sans délicatesse, Sans ordre et sans choix. En de folles rimes On lit quelquefois De sages maximes.

#### LE HAMEAU.

Rien n'est si bean Que mon hameau. O quelle image! Quel paysage Fuit pour Vatenu! Mon ermitage Est un berceau Dont le trelliage Couvre un caveau. Au voisinage, C'est un ormeau Dont le feuillage Préte un ombrage A mon troppeau: C'est un raisseau Dout Fonde pure Peint sa bordure D'un vert uouveau: Mais c'est Silvie Oni rend ces lieux Dignes d'envie, Dignes des dieux. Là, chaque place Donne à choisir Quelque plaisir Qu'un autre efface, C'est à l'eutour De ce domaine Que je promène. Au point du jour, Ma sonveraine, Si l'aube en pleurs A fait éclore Moisson de fleurs, Ma leune Flore A des conseurs Qui, près des leurs. Brillent encore. Si les chaleurs Nous fout descendre Vers ce Méandre. Dans ce moment Un bain charmant Voit sans mystère, Sans ornement, Et la bergère Et son amant. Jupe légère

Tombe aussitöt : Tous deux, que faire? L'air est si chand! L'onde est si claire ! Assis auprès, Comus après Joint à Pomone Ce qu'il nous donne A peu de frais. Gaité nouvelle, Quand le vin frais Coule à longs traits; Toujours la belle Donne ou recolt. Fuit ou m'appelle, Rit, aime, ou boit, Le chant succède. Et ses accens Sont l'intermède Des autres sens : Sa yoix se mêle Aux doux hélas De Philomèle. Qui si bien qu'elle Ne chaute nas. Telle est la chaine De nos désirs. Nés sous soupirs Comblés sans peine. Et qui ramène De nos plaisirs L'houre certaine.

O vrai bonbeur, SI le temps laisse Durer sans cesse, Chez moi vigueur, Beauté ches elle. Jointe à l'humeur D'être fidèle! Ou'à pleines mains Le ciel prodigue Comble et fatigue D'autres humains : Moi , sans envie , Je chanterai Avec Silvie; Je jonirai, Et je dirai Toute la vie: Rien u'est si beau Oue mon hamean.

## L'AMOUR POURTÉ.

- a Jupiter, prête-moi ta foudre, S'écria Lycoris un jour; Donne, que je réduise en poudre Le temple où j'ai couvu l'Amour,
- » Alcide, que ne suis-je armée De ta massue ou de tes traits; Pour venger la terre alarmée Et punir un dieu que je hais!
- » Médée, emeigue-moi l'usage De tes plus uoirs eachantemens : Formons pour lui quelque breuvage Egal au poison des amans,
- » Ah! si dans ma fureur extrême
   Je tenais ce moustre odieux!...
   Le voici , lui dit l'Amour même
   Qui soudain parut à ses yeux.
- » Venge-toi, punis, si tu l'oses, » Interdite à ce prompt retour, Elle prit un bouquet de roses Pour corriger le jeune Amour.

On dit même que la bergère Dans ses bras n'osait le presser, Et, frappant d'une main légère, Craignait eucor de le blesser.

## ÍFÍTRE A MADEMOISELLE S''',

ÉCRITE DE FONTAINEBLEAU.

Du freid séjour de la grandeur, l'écris à ma chère Thémire. Qu'll nois nois mon ambassideur; Qu'll lui porte ce qu'il m'inspire. Les fraicheurs ont fail le cours. De ces innocentes soirées, Plas belles que les plats beoux jours, Oà de leurs plus simples atours. Les Grâces naives parées, Brillaient sa milleu du concours. De tes maire des Amours. Que tes pas lègers parcouraient, Quand d'une lumière lucertaine Diane et l'Amour t'éclairaient : Quand tous les Zéphyrs accouraient. Volaient, et te suivalent à peine; Onand Blénac et moi t'adoraleut. Et que les Grâces admiraient Leur sœur, leur émule et leur reine, Où sont-ils ces jours de désir? A la cour, dans ma solitude : Mais, solitaire sans loisir. Le sort jaloux m'a fait choisir Le stérile ennui d'une étude Qui n'est pas celle du plaisir. Mais lorsque mon cour peut saisir L'image de l'objet qu'il aime, Je ne vois qu'Amour devant moi . Je ne vois que Cythère et tol, Je me revois enfin moi-même. Mou âme échanne à sa prison : L'effort du plaisir la délie : L'étude occupait ma folie. Le plaisir me rend la raison. Qu'ici règne un esprit contraire! Itélas! quel séjour pour un cœur Né tendre, amoureux et aincère ! Ici l'Amour est un trompeur. Et l'Hymen est un mercenaire. Crains-tu que je perde jamais Ta simplicité que j'adore, Pour prendre des mœurs que je hais? Je cultiverais sans progrès L'art adulateur que j'ignore, Charmé de ne savoir encore Ou'aimer et chanter tes attraits. Mais, insensible à ma constance O ma Thémire, tu te tais l Est-ce douc trop peu de l'absence? Oui tarde trop à s'exprimer N'aime point, on u'aimera guère. Pourquoi perdre le temps à plaire? Il nous est donné pour aimer. L'age fuit , le temps nous devance ; L'heure où la fleur s'épanouit Avec elle s'évanouit. Et l'houreux temps où l'ou jouit S'envole avec la jouissonce,

Je les vis aux bords de la Seine .

#### ÍPÍTRE A MADEMOISELLE SALÉ.

Les Amours, pleurant votre absence. Lois de sous s'étaient envolés : Enfin les voilà rappelés Dans le séjour de leur naissance, Je les vis, ces eufans ailés, Voler eu foule sur la scène. Où, pour voir triompher leur reine. Leurs états furent assemblés, Tout uvait déserté Cythère. Le jour, le plus heau de vos jours, Où vous recûtes de leur mère Et la celuture et les atours. Dieux ! quel fut l'aimable concours Des Jeux qui, marchant sur vos traces. Apprirent de vous pour toujours Ces pas mesurés par les Gràces. Et composés par les Amours ! Des Bis l'essaim vif et folütre Avait occupé le thélitre Sous les formes de mille amans : Vénus et ses Nymphes parées De modernes habitlemens. Des loges s'étaient emparées. Lu tas de vains perturbateurs. Soulevant les flots du parterre . A vous, à vos admirateurs Vint aussi déclarer la guerre, Je vis leur parti frémissant, Forcé de changer de langage. Yous rendre, en pestant, leur hommage, Et jurer en upplaudissant, Restez, fille de Ternsichore : L'amour est las de voltiger : Laisser soupirer l'étranger. Bridant de vous revoir encore. Je sais que, pour vous attirer, Le solide Anglais récompense Le mérite errant que la France Ne sait tout au plus qu'admirer. Par sa pénéreuse industrie Il veut en vain vous rappeler : Est-il rien qui doive égaler Le suffrage de sa patrie?

## ÉPÎTRE SUR LA VOLUPTÉ.

Hôte aimable d'un lieu charmant Où, loin du faste et du tumulte, Tu parals si fidèle au euite Du dieu, père de l'eojoilment, J'irai sous ce bois respectable, De myrte et d'oliviers planté, Révoir à tes côtés à tablo L'innoceuce et la volupté.

Des grands, alasi que du vulgaire, Que ces beaux lieux soient igoorés : Dans ce bachique sanctuaire Tous ces profanes aftérés Porteraient leur soif téméraire,

Adorous de loin nos tyrans ; Si la gloire avec eux habite. L'eonui suit la pompe ot les rangs, Et tu sais que la joie évite L'air fâcheux des dieux et des grands. Non, your n'aurez point notre hommage, Vous dont l'ai bravé les mépris : Ce berceau, mieux que vos lambris, Couronne la tête du sage. Plus de plaisir, moias de spleadeurs; Vos enuuveuses excellences Et vos sérieuses grandeurs Glaceralent oos vives séauces. Les dieux, par un dou généreux. Out comblé l'état où nous sommes : La grandeur fot faite pour eux. Le plaisir fut fait pour les bommes : Ils sout grands, nous sommes heureux.

Que la saturnale établié
Dans tou russième appareneuel
Leur prouve notre enchantement.
Quand Tivresse parie, et défile
Les neuds du fived raisonnement;
Lesneuds du fived raisonnement;
Lesneuds de fived raisonnement;
Et que des cœurs l'accord charmant
Joint aux accès de la folie
Les ressources du sendiment;
Diute, respecte l'Egerament
D'un heureux soortel qui s'oublie,
Ples diee que vousile.

Pendant que l'active opulence Possède sans pouvoir jouir, Coulaut dans l'ombre du plaisir Des jours faits pour l'indépendance, Une oisive et molle indoleuce M'endort dans les hras du plaisir, M'éveille an seio de l'espérance.

Ami, voli la volupté,
Lière cnina de l'oulerté,
La volupté toujours nouvelle,
Vive aans fouque et anns transpors,
Qui foit, mais qui laisse après elle
Les désirs su lieu de remords.
Sur mon front screio la jeunose
Sème exocre les Bours et les lis;
Jé bois, je foldrer et je ris;
Jé je succousé a ma faihènes.
Un deu, réchauffant mes espris
Loudon et chape les ma faihènes,
Loudon et chape les ma faihènes;
Loudon et chape les ma faihènes;
Loudon et chape les ma l'et pris;
Et chapeu instant qui finit me bisse
Pieu altéré, ainsi plus épris.

Nait charmanie, arréte, prolonge Les douceurs d'un festin pareil; Reculoss l'instaut din réveil, Il ne peut oous donner qu'un sooge, Que l'aube, à sou brillant retour, Sur les gauons nous trouve eucre lispotant de vers et d'amour; Et de noureau voyons éclore; Pour prémiecs d'un plus beas Jour, Les fleurs, les plaisirs, et l'aurore,

#### LA MUIT DE PARIS.

ÉPÎTRE A OLYMPE,

Tandis ope Urafunt de Cypris Inapire et ficonde Indraus De ses soctarres favoris , Et, dans la mit I pala équisee, Trompe les cœus de Paris; Quand I l'ayene dort, quand l'Amour veille; Quand les Saisse prête l'orelle Ou saisse prête l'orelle Guand les Saisse prête l'orelle Guand les Marion en sentinelle Observent les pass des jaloux; Quand plas Martes (ropuse indéde Ferme sur elle les verrous; Lorsqu'uoe heure sonne et m'appelle . Je para, je vole où me conduit La route la plus solitaire, Donnant pour golde le mystère Au dieu des faveurs, qui me suit. J'arrive auprès de ta demeure : Et, loin des passans et du bruit, Couvert du manteau de la nuit, J'attends tou retour ot tou heure. Ces vers te peindront le local Voisin de tes toits domestiques. Près de ce temple monacal Par ses cloches et ses cantignes A notre repos si fatal, Deux petits monumens antiques Ont un frootispice inégal : Une madone et sa chapelle, Line Nalade et son canal . Font une accolade nonvelle. Au centre est un enfoncement, Un refuze, un abri fidèle Qui-sert de niche à ton amant. Aux divinités mes voisines Je dis l'excès de mou amour, Et les entretiens tour à tour Des plaisirs quo tu me destines. Ohiet de ce saint monument, Dis-le, en m'adressant humblemes A la pucelle égyptienne. Souffre on on profane, no amant. Au lieu de te dire une antienne, Soupire à tes pieds sou tourment. Tn me vois d'un regard sévère : Et cette lampe qui t'éclaire, I'en juge par son tremblement, Me prête à regret sa lumière. O déesse', écoute un moment : De tops les volles du mystère Je couvre mou égarement ; Et si d'une ardeur criminelle Je brûle involontairement, Au moins suis-je un amaut fidèle.

Toi qui du fond de ces canoux Fais jaillir ta vive cascade, O Nympie, o genülle Nalade Dont J'entenda murmurer les caux, Avce plaisir ta dois apprendre Le bonheur d'un amant heureux; Tu seras propice à mes væxu. Les Nalades ont le cœur tendre, Quand je parle id de mes fext, Que fais-ta, Nymphe de la Seine? Peut-être ea ces humides lieux Oucloue Triton audacieux Perce ta volte souterraine. Je le vois brillant de désir Réchauffer ton ondo glacée. Et sur ton ume reaversée Trouver la source de plaisir. Loin que ta pudeur s'y refuse, Combien de fois, saus l'arrêter, Sais-tu lui faire répéter Les joux d'Alohéa et d'Aréthuse ! Ma nymphe, aussi vive que toi. Dans pen goûtera ces délices, Aura ces gages de ma foi, Et verra de tels sacrifices,

Mais tandis que , dans en réduit , Ma verne curde avec ton onde. Près de nous j'entends quelque bruit ; Au travers do la unit profonde. Quel est ce flambeau qui me luit? Le bruit eesse... il se rennuvelle... L'espoir fait tressaillir mon cœur. C'est Olympe... on frappe, c'est elle! Ah! c'est l'instant de mon bonbeur! Je vole, Olympe, nù tu m'appelles; Prépare des flammes nuuvelles Pous tous les transports que je sens. Adjeu, fontaines et chapelles; Adieu, nymphes, adieu, pucelles; l'invoque des dieux plus puissans. Amour, porte-moi sur tes ailes Au paradis fait pour mes sens.

## LE PROCÈS DU PARD,

ALLEGORIE, A NADAME LA DUCHESSE DE GONTAUT,

La Mode et la Nature an jour Vincent au Tribunal d'Amour. La Mode vint caluainée, En long étaloge, en grand train, D'amples fatras environnée, Le maque et le marotte en mais; Nature simplement armée, En robe ously-jatte, en pasin, Un bompet de fleurs sur son sein, Et de sec heveax couronnée. Amour, dit-elle, entends ma voix, Et qu'elle éveille ta justice : To vois la file de caprice. le suis le lonet de ses lois. Mon fils, prends part à mes nutrages : A ton empire, à mes attraits Ils portent de communs dommages, Corrompre, altérer mes ouvrages, N'est-ce pus émousser tes traits? Saus tant discoorir, dit la Mode, Montrons aux yeux notre ponvoir. Amour est un dieu qui veut voir, Et qui goûta cette méthode, Nature appoya ce dessein, Et choisit Guntant pour modèle, L'Amour essura de sa main Cette couche artificielle. Enfant de l'art et du matin; Et Gontaut n'en fat que plus belle, Cétait l'Aurore au front serein, Lorsqu'elle ne fait que d'éclore, Et que Phébus n'a pas encore, Par les couleurs dont il la print, Séché la fraicheur de son teint, La Mode sur d'autres modèles Fait son chef-d'œuvre concerté. Dresse ses tables solemeties, Construit l'autel de la beunté. Son art, ses ruses furent telles. SI bien sa magle opéra, Ou'enfin elle défigura Une hérolaie d'opéra. On rit de cette œuvre postiche : An petit monstre enjolivé L'Amour fait construire une alche : A l'autre un temple est élevé. Tol. dit l'Amour à la Nature, Viens rendre une couleur plus pure Aux beamés qui suivent sues pas; Mes mains out formé leurs appas Pour les yeux, non pour la parure, Tout s'embellirt sous ta loi : Ta rivale n'a, pour te nuire, Oue l'art passager de séduire; L'art constant de plaire est à tol. Belle Goutant, c'est ton partage, Si to vois cogyrir d'un nuage Tes beaux jours de sérénité, C'est l'art jaloux de la nature, Et contre elle encor révolté, Qui, sous le nom de faculté, Fait à tes attralts cette lujure , Et te punit de la beauté,

Éloigne un sécours redouté; D'un souris rappeile et rassure Les ris, eufans de la santé; Et daus le seiu de la galté Cherche nue guérison plus sère.

# LES CAMPAGNES D'ITALIE

A HADAME LA DUCHESSE DE GONTAUT,

De la beaufe rare et dirin modèle, Qui de la cour enchantes les regards; 70 qu'il Paplos on nomen la pius belle, 72 qu'il Paplos on nomen la pius belle, 72 qu'il relos on nomen la pius belle, 73 qu'il relos de la compile de la beaute de Suive de l'eulle il bear de non guerriers, Et de ten mina coureance la victoire. Puisse les sung qui leinfra ces isarriers Ne pas cofter de pleurs à la mémoire! Mais a răturela pen qu'il, la tromperte à la main, l'autenne surce c'esta des concers béroliques. Ne give disse d'insuler et du chauter romain, la q'estande d'Insuler et du chauter romain, Quand le Ni, admirt de l'Égypte et des mers, Pas son sperhe cour conne l'univers.

L'humble misseau qui serpeute
Se jone aux piche des cotenant;
Cottent des objets noureaux
Que as course lui présente,
Il coule au grê de la pente
De ses faiglives eaux.
Du retour éternel des finites compassées
Quand l'auguste fropric apperainti ses airs,
Rompons les mesures glacées,
Parrourous des modes divers.

Fabandonne au hasard ces rimes dispersées Par chutes cadencées, Et donne l'essor à mes vers, Aussi libres que mes pensées.

> Tels, an signal des dangers Où Belloue les entraîne. Ou voit errer dans la plaine Ses avant-coureurs légers, Troupe inégale et rapide Qui fait un jeu des combats, Et précipite ses pas Où le caprice la guide:

Tandis qu'à pas comptés mesurant les sillons , Marchent d'un front égal les nombreux bataillons, Où feurit la nature au milieu des laivers,
vers ces climats raines, perès des rives saimables
Où tous ses trésons sous offerts,
J'air lus les caulans de la genere.
Semiliables aux torreux qui fondaient arce eux,
A travers les glacous apporter le tomourre
Qu'allumaient dans leurs mains les neptions forqueux.
Bles av la pertainer l'ardeur qui les asime :
De ces mouts l'un nur l'autre élaucés dans les sirs
Le nommet eu ma crienx, l'abluse et aux reafers.

Nos drapeaux out franchi le sommet et l'abline, . Et les champs d'Italie à nos pas sont ouverts.

Au pied de ces monts redoutables

De la cour de Louis l'éclatante jeunesse Part du seile des plaisirs qu'elle aime et qu'elle a fui, Voyageurs sans regrets, et geuriers sans faiblesse, Élevis comme Achille, ils passent, comme ini, Des lieux no danne les fluors is berçail la mollesse Aux périfs où l'honneur les appelle aujourd'hui. Le monarque des monts, l'héritier d'àmédée, Voit naître un camp superbe où s'élère l'appul Dont sa valour est secondée.

Quand Mars tonne aux rives du Rhin, La ligue des vengeurs foudroie en Italie L'aigle impérieux du Germain,

Que Viliars confondra, que Berwick humilie, Viliars, convert de tout Téciat Dont brilla jadis sa carrière, Voit encor les dangers, et franchit la harrière.

Eugèue est an couseil, Villars est au combat. Sous d'éternels barriers blanchit sa tête altière; Et, des temps mémes respecté. Le Nestor des héros, dans sa course guerrière, Met an rang des vertus l'àge qu'il a dompté.

Au réveil soudain de la France, L'Ibère ouvre les yeux, le fer brille à Madrid. Le Pô, libre à l'instant d'un tribut qui l'offense, Voit le trible serment que la venocance écrit

Sur les drapeaux de l'alliance; Et l'aigle sur sa proie où le vainqueur s'élance Jette un dernier regard dont l'Europe sourit, Délà sur ses rives sanglantes

Deja sur ses rives sangamtes Out voit ses sajets déponilés, Échapper en tremblant aux débris fondroyés De vingt citadeiles brûlantes.

Pizzighitone eu feu nous laisse eucor des traits Dont Miism frappé doit se reudre; Tortone et ses rochers en cendre Sout l'augure éclatant des rapides progrès

Que Napies a frémi d'entendre , Et dont tremble Mantoue au fond de ses marais, Milan, fière citadelle, En vain l'art et ses secours Gardent tes antiques tours Par une euccinte nouvelle; Eu valu le dieu des frimas Couvre tes feun sous la gloce Qui fait chanceler nos par, Pour faire tomber l'audace Dans les nièces du trênos.

Dans tes pieges du trepas.

Dans le dédale obseur de tes profondes mines,
Des enfans de la terre, artisans de raines,
Descendent à pas lents sous tes glacis coaverts,
Et tourraeut coutre toi ces fammes intestines
Qui dévorent les murs de tes flancs découverts.
Jasuria selonr des étoiles

Montent ces globes roulans
Dont les traits étincelans
De la unit percent les voiles :
Là , d'autres feux rassemblés
Raseut les murs écroulés;
Et leurs salves fourlroyantes
Sur les courtines fumautes
Portent leurs coups redoublés,
rain des défenseurs Talarme vigilar
des défenseurs Talarme vigilar

Porten l'eurs coaps redoublés.

En vais des défensurs l'alures réglante
Ranines dans les tours fa fatique mourante;
La langueurs ne rolles anu travaux ralents;
Les bras sont énerrés, les feut sont annortis,
Les mans sont énerrés, les feut sont annortis,
Le rempart et déver, la bréche anna défense,
Sur des uffits brisés est autis le silence;
Tout tremble : et le vainteueur, prét à soble sa loi,
Arbore, en plations, le d'arqueu de l'effreit.

Pour contraster ces images terribles.

Dans les palais voisins de ces remparts.

Vois les tableaux qui charment nos regards :

Ce sont des jeux et des banquets paisibles ; Tous les plaisirs occupent tous les arts; Et les amans et les beautés sensibles Dansent au bruit des tonnerres de Mars. Là, sont nos jeunes infidèles Occupés de guerre et d'amour. Cuirassés, masqués, tour à tour Passant de la sape aux ruelles. On les voit partout aguerris Tenter des conquêtes noquelles, Et des rois venger les querelles, Et a'en faire avec les moris, On les voit au milleu des ris Chanter de tendres bagutelles : Eu tous lieux, à toute beure épris, Jurer des amours éternelles Aux favorites de Cypris; De Milan caretser les belies,

Écrire aux helles de Paris, Vosfà ce que la guerre austère Permet au beau métier de Mars ; Ces guerriers plaisent à Villars , Ces amans plaisent à Cythère.

Maigré tous ces galans exploits, L' Maigré tous ces galans exploits, Et, du lac de liva jusqu'un mont des Génols, Le Milanais conquis voit ses plaines captires, Novare est à Coipny, Tortone à Maillebole; Naple à rompu ses fers; tout succède à l'Ibère. Dans les champs de Bari signalant ses travaux, Montemart affermit de son bras toté-live

Le trône de Carlos,

To sus resulter, Indiance Scioude, Salmen Gamour, petterney delificates: ; Le cicl a mis ton tribe on one beam Bena. Els falt rid or experim das monde. Els falt rid or experim das monde. To van bellie pas en biochiais movema; had in cyriope, artismo de la genera. To manda el companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la compan

Par le printemps rajeunie, Rassembler à uos regards Tons les dieux de l'harmonie, La paix, l'anour et les arts. Voici leur chère contrée: Respecter, andacieux, La demeure consacrée Par l'héritinge d'Astrée Et le cosumerce des dieux,

Colome et sos Bespérides Som des beream fortunés Temánet encue enchaldes Nor Párie et nos Aciden, D'un et long cabe étonnés, Toud-à-com on rappelle aux arrans... Mantone a retreat de signal des alarmes. Benerriés dans es laures, ser enfants plus nombreux De leur étruite raccinie ous ferro le passage : Le wisca mass mancare, et nos délay affect. Porte avec le tomerer au plus prochain rivage Le terrous délordé de ser rapiés feires.

L'Éridan, jaloux de la Seine, Oubliant qu'il uous fut soumis, A juré de servir la baine De ses antiques ennemis. Il protége, il seconde uoe attaque soudaine, Lui-même, sur sa rive assis dans ses ruseaux, Il aplanit ses bords, il soulève la chaioc De cent barques d'airain qui flottent sur ses caux. De nos postes divers, qu'affaildit leur distance, Et l'audace et la nuit trompeut la vigilauce. Ligneville u passé; le rivage est surpria: Colorne est attaqué, pris, rayagé, repris, Ces beaux lieux, ces jardins n'offrent plus que l'image De deux combats sanglans et deux chaums de carnage. Mais Lieneville expire, et Colorne est reuré. Mercy paralt alors ; tout projet est change

Colguy pered de Villus le sespire des hataliles, le Prame enfin nos vida a pied de ses maralles. Ou a fait réals d'un poste redoué : troelle et cloigre, rémus d'autolignace, Trijbent les rangs sur un front limité, Dout une étige source la défense, La guarde à Parme y larve tout efficit; La droise officant de plan faibles hustrières , L'art maniété d'un merlos de chaumètes Pait un rempart, débrier de la mere Déjà les dons partis d'attançaises en silence : (Part marier de la particulate de la mere Déjà les dons partis d'attançaises en silence : (Part marier de la marier de la marier Déjà les dons partis d'attançaises en silence : (Part marier de la marier de la marier Déjà les dons partis d'attançaises en silence : (Particulation de la marier de la marier L'art maniété d'un merion en silence : (Particulation de la marier (Part

Déja les dens partis ávançaient en silence; D'armes et d'étendards les champs étaient couverts; Et l'ange des combats, du haut des ciens ouverts, Apportait en ses mains l'éternelle joalance Où sont pesés des rois les intérêts divers, Le cri de Bellone

Nous a rasseochlés : Le situal se donne : Les airs sout troublés Des coms redoublés Du brouze qui tonne : Par un feu roulant Le combat s'engage. Et l'acier brôlant Vansit le carnage. Les rangs sout ouverts; Les cieux sout converts D'un affreux nuage; Partout le courage Teute un même effort. Et trouve au passage L'obstacle et la mort, Partout le ravage, L'avengle fureur, La pâle terreur. La plainte et la rage Présentent l'horreur

De l'houre dernière,
() cuand tous les déux
Rendrout au chaos
Rendrout au chaos
La nature entière.
Coigny dans ce danger précipité ses pas,
Dt, bravant mille morts qui voieut aux sa tête,
D'un froot calme et serein oppose à la tempête
La maiesté du dieu qui précide aux combats.

Mercy, malgré sou audace. Sombre, inquiet, agité. Commande, exhorte, menace, Vole et fond de tout côté. Une ligne impénétrable Forme un remuart redoutable Oul s'oppose à son courroux; Il voit la digue fatale. Et dévore l'intervalle Qui le sépare de nous. Trois fois sur cette harrière Ses lutaillous élaucés Retombeut dans la poussière Sur d'aitres corps reuversés. Ainsi les veuts se divisent Dans les rochers qui les brisent. Et tombent au pied d'Athos; Ainsi la mer courroucée, Des Cyclades repoussée.

Combattons, dit Mercy; l'obstacle nons houere. Bitons-nous. Si ce jour est contraire à mes vœux, Demain nous combattrons encore.

Demain, si mon sort est douteux,
D'un troisième soleil, sans doute plus benreux,
Je veux ensanglanter l'aurore,

Roule les flots sur les flots,

Mercy tint ce discours féroce et valeureu: Le ciel d'ecoula point sa promesse harbare. Un nourteau combat se prépare. Mercy paraît, monté sur un coursier foqueux; il apporte la mort, et son heure cet venue; il demande le sung, et son sang va couler. Un trait vengeur, parti d'une main inconnue, lumple ce guerrier qui veut tout inmoler.

Le coursier, affrauchi de sa rène flottante, L'aril en sang, la houche écumante, Graint de fouler aux pieds son maltre géunissant, il bemuit, se redresse, et, frappé d'épouvante,

Becule en boudissant.
Wirtemberg, qui commande, a trop vu sa défaite.
Tout perit, si le jour éclaire sa retraite.
It soutient le combat, recule, et n'uttend plus
Que la unit et la fuite, asile des vaincus.

Toi gue le ciri dous d'une lane teudre, Bennte sensible, amante de la paix, Espères-in que Jose lei le rendre De ce grand jour les finières objets? Moit que Jycopec, en pointre de latailles, Cos Bens d'horreurs, ece champs de Junévailles, Go Sions d'horreurs, ece champs de Junévailles, Go Sions qu'ap alton pluir le jour A ces benst yeax, pleins de vie et d'moner, Qui avoix coma que Cythère et Versailles!

#### L'ARBRE MOURANT.

Gitoyens, qui voyce étendus sur la terre Ces ramenus, ces tristes élèris, Ma chate, qui vous a surpris, Ne vient point des fetts du toauerre. Héla la propene unos destiu. J'ombragosis ce terre voisia Da lieu qui Habiati Galader : L'al imput 3 per en est Ceratée; J'al imput 3 per en est Ceratée;

Je n ai plus goûte l'avantage De parer son jardis, de garantir ses fleurs, Et de la voir sous mon ombrage. Tout m'a quitté. L'oiseau qu'attrait mon feuillage, Portait aillears ses chants, me laissant mes douleurs,

Et me privait de son remange.
La douters de si plus rous voir,
Galaties, a causé mon dermier décespoir.
Les vents, les aqualions partent de ces collines
Qui touchent aux plaines voisines;
le es ai coujorie de terminer mo sort.
Les vents m'ont écouté: j'ai senti ivar effort,
Et vous commepte: mes raimes.
Si quelque voisin, plus heureux,
Petu a'stateche vous d'une ardeuer aussi vive,

Pent s'attacher à vous d'une ardeur aussi vive, Sur mon evemple, hélas! [avorisez ses væn, Et n'ordonnez pas qu'il me salve,

#### HYMNE A LA BEAUTÉ.

Tout rend hommage à la beauté. Pour éclairer sea traits le jour sa renouvelle; Pour la chanter, s'éveille Philomèle; Le ruisseau qui fuyait, devant elle arrêté, Trace son image fidèle;

Des pavots du sommeil la douce volupté
Read de son teint la fraicheur éternelle :
L'ordre de l'univers semble établi pour elle,
Tout rend hommore à la beauté.

#### AUX MUSES.

Souffrez les amours sur vos traces, Muses, souvence-vous tonjours Que l'esprit est, sons les amours, Ce qu'est la beaaté sans les grâces. C'est à l'amour qu'il faut céder: Quel autre charme nous aerête? L'esprit peut faire une coaquête; Mais c'est au cour à la garder.

#### ÉPITAPHE

a'UNE PETITE CRIENNE DE MADAME LA AUCRESSE DÉ CHEVASUSE,

Sévère à tout le monde, à mon maître fidèle, N'aimant que lui pour l'aimer mieux, l'avais de moa nasour l'exemple sous les yeux : Ma maîtresse fut mou modèle.

# LEMIERRE:

#### LA PEINTURE,

POÈNE.

#### CHANT PREMIER.

\_\_

Je chante l'art heureux dont le puissant génie Redonne à l'univers une nouvelle vie, Qui, par l'acrord savant des coudeurs et des traits, Inite et fait saillir les formes des objets. Et, prétant à l'image une vive impostier. Laisse hésiter nos yeux entre elle et la nature.

Toi oni, près d'une lamne et dans un jour obscur. Vis les traits d'un amant vaciller sur le mur, Palpitas, et couras à cette image sombre, Et. de tes doigts légers traçant les bords de l'ombre, Fixas avec transport aous ton cell captivé L'objet que dans tou cœur l'amour avait gravé, C'est toi do t l'inventive et fidèle tendresse Fit éclore autrefois le dessin dans la Grèce. De sein de ces déserts . lieux ladis renommés . Où parmi les débris des palais consumés, Sur les tronçons épars des colonnes rompues, Les traces de ton nom sont encore apercues ; Lève-toi, Dibutate, anime mes accens, Embellis les lecons énarses dans mes chants. Mets dans mes vers ce fen qui, sous ta maiu divine. Fut d'un art enchanteur la première origine.

Heureux père ! tu vis ce prodige nouveau ; Le crayon de ta fille alors fut un Bambeau ; Artiste en un moment , à sa clarté propice , Ta déconpes la pierre autour de cette esquisse, Et déjà du ciseau l'industrieux secons Donne un corps à l'instge en bombant les coutours.

D'abord à la peinture on ne ponvait atteindre. Tout parut plus facile à modeler qu'à peindre; Pour figurer un corps, d'un antre l'on fit choix. Eh! regardez l'enfant, voyez comme il imite; Barement à tracer la nature l'invite : Connêt-il le crayon, ses effets sont trop lents, Trop de fois il rompra sous ses doigts pétulans : Mais Il taille le lière, il sait pêtrir la cire. Il découpe le bois, il forme, il veut construire : Ainsi par le cisean l'artiste commença; Un art guida vers l'autre, et hientût l'on traca : La peinture naquit. Toi qui, sédnit par elle, Veux tenir de sa main que palme immortelle, Ne suis point au hasard ce dangereux attrait; One ce soit un instinct, et non pas un projet, Si de l'astre fécond qui luit sur le poète Les rayons divergens semblent foir ta paiette. S'ils n'ont d'un trait de flamme échauffé ton berceau, Tes travanx seraient vains, laisse-là le pinceau, Mais toi, chéri du ciel, dont l'enfance inspirée De la gloire a senti la soif prématurée. Toi qui, né pour les arts, décelas cette ardeur, Comme Hercule sa force, Achille sa valent, Begarde les talens, vois comme le Génie Prête à des sucs grossiers la chaleur et la vie: Il veut, et tont s'anime: il touche, et dans l'instant L'ean coule, un mont s'élève, une plaine s'étend, Le jour luit, le ciel roule, enfin l'homme respire.

On arrondit la pierre, on façonna le bois :

Écoate, Jeune Cève, il est plus d'un pineœus; vois quel est ton génie, et marche à ce finanicas; Les dons sont partagés : la nature bitarre Jasque dans es fureurs paralt encore arare, Et, horsqu'elle sourit de sen yeux complaisans, . Ne penche qu'à demi l'urne de sos présens. L'un, né nour moissonner dans le champ de l'histoire,

Fier de ta destinée, et plein d'un beau délire,

L'un, se pour moissonaire dans le chaup de l'histoire, Nous peindra les héros courant à la victoire, Le front des combutans, leur choc impétueux, Les coursiers écumans, la poussière, les feux, Le voi du plomb rapide et plus prompt que la flèche, Les remports foudroyés, le vainqueur sur la brèche.

<sup>\*</sup> Lenizans (Antoine-Marie), noqui à Parie en 1724 de peils polema qui farcal preque fout couroniet dans les concors académiques. Son mellieus average d'amisleue, Guillames l'ail, est bearensement roque, la simplicité des mercur que le poète avait a cetracer a produes se verse comme a son insu. La versitécation de son

poème de la Peinture est parfois riche el harmoniruse; en s'appayant sur l'euvrage latin de l'abbi de Marry, auquel il a empranté une foude de étails et de trais gracieux, il s'est appliqué et est pervenu hien souvent a faire passer dans sa copie le charme et la porreté de son modèle. Lemierre mourui à Paris en juillet 1703. Il était membre de l'Acadinnie l'angaise.

Un antre est attiré par de plas doux sujets,

Il print les bois, les prés, les raisseaux, les campagnes,

El les troupeaux errant an penchant des montagnes;

Sylvandre ingénûment par Amette agacé,

El la jeune laitère, en japon retroussé,

Rapportant son pot titér, an bras passé dans l'anse,

Et le le vallé au champ retournant en cadence.

Un déblé crayon, aviatechant de plus près, Soss mes yeax clomeds a reprodist nes trais; Il semble, paraqueat la diriae paissence, Maniglière mos der aver me nressenbance. La toile est un miroir où l'objet présenté Mese lois du modèle est encor réptiée. Doux charme des amis, malgré le sort barbore. Le piaceas lait touble le sur que il sessione; Le jacraça lait nombre le mur qui les sépare; Le jacraça lait nouge nos lieus les jast doux, L'objet qui dans la touble emporta notre hommage. Rese encor pete de nous et ut dans son lange.

Soas le comble d'un temple, aux voltes d'un paisie. Celui-ci supende la percorri à grander trals. Celui-ci supende la percorri à grander trals. Peint l'hymen de Théys, les champs de Télysee, Le briggande shattes soas le bras de Trésée; Hercule, à qui la Grèce a dressé tant d'autele. Nouce de son baleva a rang des lamourtes; Le dôme a dispara; c'est la clésse volte. Le pointre, es non sons, franchit la moder rostie, Perce avec le héros les espaces des cienx. Et dans tout leue clait i Contemple les direx.

1) stater dann en jardian print d'agréables rives, Domne aux dipiet tromperar des formes figuières; Ser l'immense horizon que je touche des maios, Mon regrard as faigue en ces vataré localitains; Je parcours des palais la superice étendes : Getts surfaces es jaines, et recule à nu veu sais, le parcours d'une main, de l'antre le compos, cellei la forme un mont aven au grain de anable; Ce main est un Atlus, et ce di est un calde : Le monde entire ne ment duns le tour d'une anable;

Là, le peintre joyent égranat son tablean, be set crayons ballon, dans ses peintures tives, Fait mouvier plainament ses figures naives. Dans ce rusique enclos que de peuple dansans l' Ou a , Ton vient, Ton court, on se heurie en passant; Ou jone, on chante, on rit, on hoit sur la verdure; Nie danse avec baline; Alain pred as future; Et le ménérier, debout sur un tonnesa, Sons son archet aign fait éctonner Ranacea.

As-tu connu ton genre? as-tu percé ce voile? Dessine en ton cervean, c'est la première toile. Solitaire et révenr au sein de tes réduits. An silence des bois , dans le calme des nuits ; Quelquefois endes temps, endes lieux moins tranquill Et sachant être seul dans le fraças des villes, Dispose le spiet secrètement formé : Comme une antre Minerve il doit sortir armé. Le sujet médité, prends le crayon, esquisse, Par espaces réglés que la tolle blanchisse. Tu vois que les obiets élevés sous la main S'aplatissent à l'œil par le moindre lointain ; lmite de ces corps les formes raccourcies: Vois combien la distance altère ces parties : Oue le champ du tableau soit clair et bien choisi; Dès le premier com d'esil que le plan solt saisi. Ne nous présente point dans tes foiles peintures Ce désordre jeté par l'amas des figures. Ces corps a'entrechoquant, ces groupes mai conçus, Montrant une mélée au milieu des tissus ; Mais que dans le tablean la figure première France d'abord les youx par sa vive lumière ; Sur leurs bases entre eux que les corps balancés Se répondent des points où tu les as placés; En reculant l'objet, fais décroître l'image; Marque hien le concours de chaque personnage; One le reste, au hasard seulement apercu, Soit, comme abandonné, dans un coin du tissu.

Au temple d'Esculape une école est placée; Au milieu de l'enceinte une table dressée Étale im corps sans vie et soustrait an tombean : Ferrein observe auprès : la Mort tient le flambean : Le scalpel à la main , l'œil sur chaque vertèbre , L'observateur pénètre avec la clé funèbre Les recoins de ce corps, triste reste de nous, Objet défiguré dont l'être s'est dissous, Pur chef-d'œuvre des cieux quand l'àme l'illumine, Vil néant quand ce fen rejoint son origine. Tn frémis, jeune artiste? ah! surmonte l'horreur Oue porte dans tes sens cet objet de terrenr; Et al ce nest point la que l'homme entier a'enferme, Si ton espoir s'étend au delà de ce terme, Viens, reconnais encor jusque dans ses débris Tout ce qu'an sort humain tu dois mettre de prix; Ces tabes, ces leviers, organes de la vie,. Ce corps, où la nature épuisa son génie, Par elle fut construit dans un ordre si beau, One même, quand la mort l'a marqué de son scesu, Tant qu'il n'est pas détruit dans son dernier atome, Il sert anx arts de base et de modèle à l'homme. Il éclaire ton art : porte un œil aguerri Sur ces canaux glacés où le sang s'est tari.

te ces ressorts de l'hamaine structure : Examine des os la mobile jolatore, Les nerfs et leur dédale, et, d'un regard savant, Alors dans l'homme éteint cherche l'homme vivant. Ce n'est qo'en pénétrant dans le sein de l'oovrage Que tu peux des debors notts présenter l'image, Marquer les passions, et peindre avec chaleur Le courroux caffammé, la force et la douleur, Distingue dans le leu des muscles et des fibres Les mouvemens contraints d'avec ceux qui sont libres. Nons représentes-tu deux athlètes perveux Aux prises dans l'arène, et partogeant les vœux; One leur ceil, teint de sanz soos leur vive prunelle. Bonge, et demi-caché, de foreur étiécelle : Fais sortir sur le corps de ces cruels rivaux Tous leurs nerfs déplayés comme antant de ranicany.

Milon enar'ouvre un chène oussi vieux que la terre, Mais l'arbire tout à comp se rejoint el l'enserre : Un lion, qui se dresse et s'attaché à son flane, De l'atthète entraré hoit à loitir le rang. Sur le maritre noime le Puget d'éfigure Tout le corps du latieur sous les mant qu'il endure, Ses chereux sont dressés, ses membres sont radifis. Vous reçuiter d'éfine), vous rénireles ses cris.

Falme, dans la figure, à tronver les parties Sous leur juste meure à l'ensemble assorties; Par L'ysipe lmister à l'ensemble assorties; Par L'ysipe linité, la massue à la main, Alcide triomphant, de loin paralt un nalu; Approche, lo verras dans le luras du pygmée Le bras qui terrassa le moustre de Némée.

La figure toujours exige ces rapports, Artiste, étends les bras, c'est la hanteur du corps; Que l'exacte longueur de la tête imitée Par le reste du corps hult fais soit répétée ; Ne change de compas que lorsque ton pinceau Nous présentera l'homme encor près du bercean. Nul concert dans l'enfant du corps avec la tête, Et l'édifice alors cummence par le falte; La tête a plus d'anneleur, devant porter au luin Ces esprits répandus dont tout l'homme a besoin : Mais, quand l'être est formé, lorsque tout procès cesse, De la tête et du corps que le concert paraisse; Offre le mouvement et le contour alsés Des membres, sans combat, l'uo à l'autre opposés Veux-tu les revétir? peo de plis, mais faciles; Qu'on distiogne le ou sons ces formes doches; One de ees pans légers l'adresse du piuceau Fasse des vêtemens et non pas un fardean, Et qu'à l'œil abusé leur somplesse élégante Soit la flamme qui volé, ou l'oode qui serpente.

Que la Peintore a dil les procrès du destin : Autrefoß la statue immobile, raidle, De la main du sculpteur sortait toujours sans vie . L'œil fermé, les pleds joints, les bras collés aux flancs, Tels le Nil vit ses dieux presque dans tous les temps. L'industrieux Dédale, honneur de la Sculpture, Des llens du maillot dégagea la figure, Fit joner sea ressarts, lui rendit l'action, Et fut, pour l'animer, le vrai Pygmallon, Mais, malgré cet essor, la figure vulgaire, Sans accord et sans grâce, était sans caractère; Le brau dans tout son jour n'était point présenté ; Il failnt ainuter à l'objet imité : On vit que le vrai beau disperse ses parties, Jamais sur un seul être à la fois réunies L'artiste leta l'œil , éclairé par le goût , Sur ces traits divisés, pour eu former ua tout Et sa main, dans ce choix beureusement guidée, Montra l'homme parfait qui n'étalt qu'en idée. Spectacle ravissant dans la Grèce étalé! Sous co vaste portique Apelle a rassemblé Cet essaim de beautés, doux et brillaus modèles L'Amour vole incertain où reposer-ses ailes : -Mon wil croit voir en cercle Bélèue, Flore, Hébé, Thétys, Psyché, Diane, et Yénus, et Thisbé. . Déesses, pardonnes, je vous môle aux mortelles; C'est être égale à vous que d'être au rang des belles. Sur les divers appas de ces Jeunes objets Le peintre laisse errer ses regards satisfaits : Il préfère ce bras ; e'est ce pied qui l'attire ; Ce regard l'a séduit : Il choisit ce sourire : De lis plus éclatans ee con paraît semé: Ce front est plus uni : ce buste est mieux formé ; Plus beau dans ses contours, ce sein, qu'il idolâtre, S'élève et an népare un deux globes d'albètre : En rassemblant ces traits, Apelle transporté N'a peint agrune belle; il a peint la beauté.

Sculpture, c'est encore à ton ciseau divin

Gepenhaut, Join d'aireinaire à la particle Image Des grièces dont Aprile brevant l'occumbles; Les grièces dont Aprile brevant l'occumbles; Des grièces de la commentation de la commentation de la Pour traver la santeur es de mondeure portraite. Tel dont la touriere est after et à s'a fen de vulgaire Na junais décarde de sature l'égère : Ales d'élégents (suplems sur la têre et les bars Ales d'élégents (suplems sur la setture; Marchevale als combins sans piles soits l'arment, Debes, de qu'il la min colore surce échi. L'evie sur le dessis les traits de son climat ; l'evie sur le dessis les traits de son climat ; l'evie sur le dessis les traits de son climat ; l'evie sur le dessis les traits de son climat ; Que dé Jeunes proscrits ! quel orage soudain Vient ravager ces fleurs aux rives du Jourdain ! Vos fils sur votre sein, trop malheureuses mères. Vous courez, vous fuyez loin des malos sanguigaires : Mais l'affreux satellite est partout sur vos nas: Il poursuit vos enfans, il les perce en vos bras : Le lait, le sang laillit, et vos larmes raissellent : Des Julves, des bourreaux les fureurs étincellent : L'une par les cheveny a saisl le soldat ; Sous la lance homiride une antre se débat : La nature triomphe en son désastre même, Rubens, dans ce tableau, déploie un art suprême : Mais son pincean brillant, dans ces momens ernels. Fait sortir trop de perf sur les brés maternels : Et, montrant on milieu de ces luttes fatales Des deux sexes aux mains les forces presque égales, Il ravit à notre œil, molos émn qu'effrayé. Tont ce que la faiblesse inspire de pitié. Le Bran suit adoucir la stature des mères : Dans leurs truits de leur sexe if met les caractères. Et, marquant leurs efforts, mais débiles et vains, Peint la même défeuse en de plus faibles mains.

Quel mouvement henreux, conforme à la naînre, Le Poussin, par le trait, jette sur la figure, Soit qu'il montre l'Hébreu nonrel dans les déserts D'un aliment nouveau tombé du hant des airs. On , sous un ciel chargé de vaneurs homicides : Le Philistin l'œil cave et les lèvres arides. Les morts et les mourans sur la terre étendus. Et leurs tristes amis autour d'eux éperdus! Qual que vous nous traclez, jeunes rivany d'Apelle, Observez la na ure, et n'interrogez qu'elle; Marchez dans ee sentier toujours trop pen battn : Zénon sur une ligne avait mis la vertu : En dera, hors dela, tont lai paraissait vice. La unture est de même. O peintre encor novice ! Apprends à la saisir sons famais la forcer : C'est rester au dessous que de la surpasser.

Des peugles différent constale les mages, Els commens emperiel payers un les richarge; Perents mie de foullier les registres des humas peugles peugles mais de foullier les registres des humas peugles des leurs des plus vieux mommens; Consulte ces métauts d'une forme arroulle, Multipliant les truis qu'un autre ut leur conde ; Descende cofin, descends jauprien ces souterraises, Des richemes des arris les righes Leurs et les diples Leurs de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'autre

O temps ! ó comps du sort i in peinture notrefois, La sempture avec elle , habitait près des rois , Des Routains toutes deux furent long-temps l'idole : L'une, de tons les dieux peuplant le Capitale, Fit ployer le genou des crédules humains Devant le Jupiter qu'avaient taillé ses mains : L'antre orna ces palais et ces bains qu'un renomme, Des portraits de César, le premier dieu dans finme. Toutes deux triomphaient. Mais, lorsqu'en d'antres temps Rome out tendu ses mains aux chaines des tyrans. Quand le luxe en ses murs out creusé taut d'abimes. Elle perdit les arts pour expler ses crimes. Le Tibre, présageant son déplorable sort, Vit l'orage de loin se former vers le Nord : La Peinturo et sa sœur, rians cette unit fotale. Pleurèrent leurs trésors, foulés par le Vandale, Tout fuit , tout disparut : l'une , de ses tableaux Au travers de la flamme emporta les lambeaux ; L'autre sous les remparts enfouit les statues. Les vases mutilés, les colonnes rompnes : Ces restes précieux, au pillage arrachés, Sous la terre long-temps demearèrent cachés :

Et sur leur tombesu même II fonda leur école.

CHANT SECOND.

Michel-Ange courut, il perça ce lieu sombre,

De la perte des arts son placeon nous console,

De la savante Rome il laterrogea l'ombre , An flambeau de l'antique à demi consumé

Il alluma ce feu dont il fut animé;

Globe resplendissant, océan de lumlère, De vie et de chaleur source immense et première, Oui lances tes rayons, par les plaines des airs. De la hauteur des cieux aux profoudeurs des mers, Et seul fais rirchler cette matière nure. Cette sève de feu qui nomrit la nature, Soleil, par ta chaleur l'univers fécondé Devant tol a embellit de lumière mondé; Le mouvement renaît, les distances, l'espace; To te lèves, tout luit : to nous fais, tout s'efface : Le poète sans tol fait entendre ses vers, Sans toi la volx d'Orphée a modulé des airs : Le peintre ne peat rien qu'aux rayons de ta sphère, Père de la coulear, auteur de la lumière, Sons les iets éclatans de tes feux répandus, L'artiste, le tableau, l'art lui-même n'est plus.

La peinture en naissant, eucor faible et ramponte, Noffrit que deux conteurs sur la tolle indigente. La pierre qui bianchit aux entrallés des monts, Le bois sairet des feux contrets sous des gaunte : Tels inreal les pierceaux et les couleurs stériles Que Hissicient tait binder et de maissi sibabiles, Et dont Iran ne formait que eles traits indécis Arant les jours billans d'Apelles et de Carcais. Biento Irail enumeni de la monotonie Delágiaga cest bilavas sans éche et sons s'e, Ob, boin de la nature en vouleus l'imèter, Le pointre la traita une la représentat les objets seulment sons deux tenires. Et montrant les objets seulment sons deux tenires, Sembals de ces boustes ignorer les camprelates.

Partout, d'un pôle à l'agtre et de la terre aux cieux, L'anivers coloré respleudit à nos yeux. Quand l'oiseau de son chant vient saluer l'aurore, De quel pur granger l'orient se décore ! De quels feux le soleil neint les airs en marchant ! Quels flots de pourpre et d'or il roule à son couchant! Sous quel aspect superbe il semble reproduire L'assemblage grossier des vapeurs qu'il attire ! Astre inégal des nuits, quelle douce clarté S'échappe par les airs de ton disque argenté! Même lorsque la nuit, en déployant ses voiles, Fait dans un sombre azur scintiller les étoiles, Oge sur ce fond obscur l'ail est encor charmé De tous ces points brillans dont le ciel est sessé! La nature, partout variant les images, De diverses couleurs u marqué ses ouvrages, La fourrure du tigre et l'aile des oiseanx, Et le flanc émaillé des babitans des eaux ; Par le brillant amas des divers coquillages C'est elle qui des mers embellit les rivages, Tejat l'or, bianchit la perle et rougit le corail, Nuance au vaste sein de la terre en travail Le Jaspe, le porphyre, et d'une main féconde Sème le diamant aux sables de Golcoude : -Le creux des sonterrains veiné par les métaux, La surface des monts couverts de végétaux. Ces jardins, ces vergers, comme tout se color Sous les pinceaux d'Opis, de Pomone et de Flore ! De quels rians tapis, de quels différens verts Ces champs sont revêtus, ces vallons sont converts! Combien l'or oudoyant de la moisson prochaise Fait reluire l'épi jaquissant dans lu plaine! Que l'ambre des raisins sous ces pampres tout Orne sur ces côteaux les thyrses de Barchus?

Le peintre contempla ce tableau magnifeque, Admira la assure, et sa touche énergique : De la variéed déployant les tréches Elle sembla his dire : Auteins à mes efforts. Ant veines des angitans, aux membranes des plantes L'artiste alla chercher des couleurs plan brillantes; Pour péssiène in autre di recherch ses dons,

Tyr lei montra la pourpre, et l'indostan fertile Offrit à détremper un limon plus utile. Il falist séparer, il fallut réunir : Le peintre à son secours te vit alors venir, -Science souveraine, 61 Circé blenfaisante, Oui, sur l'être animé, le métal et la plante, Règnes, depuis Hermès, trois sceptres dans la ma Te soumets la nature et fouilles dans son sein; Interroges l'insecte, observes le fossile : Divises par atôme et renétris l'arrile : Recueilles tant d'espris, de principes, de sels, Des corps que tu dissons moteurs universels; Distilles sur ta flamme en filtres salutaires Le suc de la cigué et le sang des vipères : Par un subtil agent réunis les métaux, Dénatures leur être au creux de tes fourneaux; Dn mélange et de choc des sucs antipathiques Fais sortir quelquefois des tonnerres magiques; Imites le volcun qui mugit vers Enna, Quand Typhon a'agitant sons le polds de l'Etna, . Par la cime du mout qui le retieut à peine. Lance an ciel des rochers uoircis par son baleine.

Tes mains savent encor, pour le plaisir des yeax,

Il puisa d'heureux sues dans le sein des poisons;

Préparer des couleurs l'accord barmonieux, Avant que le pinceau les unisse et les chance. Tu fais leur naion et leur premier mélange : . Le feu qui détruit tont, ici régénérant, Retombe en cendre utile et forme en dévorant L'argile an fer s'unit, soit pour jeter les ombres. Soit pour brunir le vert de ces feuillages sombres. Pour récréer nos veux par no ciel éparé Le bleg qui le teindra sort de jaspe azuré. Du plomb sort la coulenr qui doit peindre l'anrore, Du marbre et de la chaux les lis doivent éclore, Et l'aigle voit rongir le cinabre enflammé Oul peindra le tounerre en sa serre allumé. Artiste, fais broyer les couleurs séparées, Des atomes fangent qu'elles soient épurées . Préside à ces détails, c'est l'intérêt de l'art : Ne dédaigne ancun soin : vols ce fameux Mansart, Pour bûtir ces palais sons les lois de l'équerre. Le dos courbé lui-même il façonna la pierre, L'art seul de la tailler du tranchant des marteaux Cimente ces chemins suspendus sur les easts: Ainsi cette couleur dont la toile est parée Doit tout au premier soin qui l'aura préparée. Connais les sept couleurs, sources des autres tons, Les passages divers des divers rejetons : Counais leur alliance et leur untipathle, Par quel mélange adroit on les réconcilie. Quel est l'art des reflets, leur concert et leur jeu : L'orangé sur la toile est-il trop près du bleu? De voisinage entre eux la discorde va naître, Que le vert les sépare, et l'accord va paraître.

Ne mets noint, d'un piuceau follement cobardi. Le champ de tes tableaux sous les feux du midi. Quelle couleur peindrait au haut de sa carrière Le front éblouissant du dieu de la lumière? Et quand l'astre brâlant armé de tous ses traits. Plongeant sur notre tête, ôte l'ombre aux objets, Comment nous les montrer? e'est l'ombre qui détache, Oui fait fair les ettes, qui présente et qui cache. Attends que le soleil, a'abaissant sur les mouts, Ait enfiu de son globe émoussé les rayons, Ou que d'une clarté non moins douce et propice. Aux portes du matin , l'hémisphère blanchisse , Ou que l'hyade, ouvrant ses réservoirs cachés, Ait versé par les airs ses torrens épanchés, Ou , sous l'ardeur du jour si tu places l'image, Eutre elle et le soleil fois passer un nuage.

N'interromps qu'avec art la lumière en son cours . Sartout que jamais l'œil ne rencontre deux jours; Épargne le carmin , trop peu d'ombre est un voile , L'objet en devient terne et sort peu sur la toile, Garde ainsi que Jamais le prodigue placeau N'y jette de lumière un trop vaste faisceau : One les objets tracés reflètent de leurs places La lumière reçue à différens espaces ; Mesure l'ombre au corps, moins d'ombre y doit tomber S'il le fant aplatir, et plus pour le homber, Sarhe affaiblir les jours, sache éclairer les ombres, Que ce passage beureux des tons clairs aux tous sombres Se laisse sur la toile à peine apercevoir : Tel le jour croît vers l'aube ou décroît vers le soir, Telle alors à nos yeux la mobile atmosphère Presque iusensiblement s'obscurcit ou a'éclaire.

Tomes ic iss regards, cute dans ce plais
Our ce man serses, per Theored des reflets,
Our ce man serses, per Theored des reflets,
Pall jour de conference per le conference per

Le Ciel est tou école et le soleil ion mature; Confronte ion ourrage et son cours lumineux; Sélon que chaque alone incline vers ses feux; De rayons inégant il sème sa carrière, Ne montre, comme lui, qu'un centre de lamière, Que la vire clarif qui part de ce foyre Passe et se communique na tableau tout coder.

Comme une voix hrillante et son timbre sonore Ajoute à l'harmonie et l'embellit encore, Ainsi du coloria le phosphore divin, Jette un éclat plus vif sur les traits du dessin, Ces raisins sont tracés et n'ont rien qui me frappe, Mais colores ces graîns, je vais cueillir la grappe.

To crisa i destia, Amour, c'est encere toi Qui van du colora son esseighere i toil.
O champe de Sicyone i 8 rive tsujours chier! To via untre ià la sio Dibatade e di chiere.
Glyche, de sa main assertiusust les finers, tantemisti Frantie and Faccord des conditionation, attendation de la companie de la companie de la constantia de la companie de la co

O coaleur du jeune lage! 6 des fleurs la plus beile ! En sang par, sur ce teint répandant la fraicheur, Par un tendre incarnat relève sa blancheur, A ce rayon divin sur des formes humaines Le curur but, l'œil se trouble, an feu court dans les veines.

Mais quel vase léger et rempli de carmis Thémire à ce miroir tient ouvert sous sa main? Elle prend le pineeau, mais la toile...! Ah! Thémire !-Thémire, arrête done : eb, quel est tou délire? J'ajoute à mes appas.... Qu'ajouter à des fleurs? De la nature ainsi ternis-tu les conleurs? Hélas ! à peine as-tu dans les ieux de ton âce Vu seize fois encor resultre le feuillage, Les usages déjà, ees tyrans ludiscrets, Par ce faux vermillon profanent tes attraits : Imite, Imite Eglé; dans cet îge qui vole, De l'aimable pudeur conservaut le symbole, Au lever du soleil, à l'approche du soir, La mousse pour toilette, un ruisseau pour miroir, Contre un saule penchée, au bord d'une onde pure, Du blie sur son teint elle efface l'injure. Thémire.... ce carmin désormais innocent. Qu'aux mains de la pelature il deviendra poissant! Du temps sur tou visage il eût marqué les traces ; Étenda sur la toile , Il va fixer tes grâces.

Collabor Villen, par quel charme inspiré
Tra colores les tuals de ce sons adoré!
Quand des cieux descoudure en des réduits champières
Vinne cherche dannis à l'ombre de ces-bièters,
Et, Lissant dans le Josis les Annours à l'Avent,
De chasseur hecrenir esterolte le départ;
Lorsqu'un bras d'ins annat la décese s'enlece.
Comme son four tengel et s'entimens acregibee!
Le vois dans son ciril bien le dons feu dis spibir,
Et son tein pour la roce est pris par le z'éphir.
Almis, quand le solel se piett dans le mage;
Le Guètee à deux geouve confond l'atter of l'inage.

Est-ce toi, Danaé? ton pêre en son effroi, Élème un mur d'airain entre l'amonr et tol : Abl ai toujours ce Dieu, dans as maligne joie, Trompa l'homme par l'homme, et aut ravir sa prole, Que feront la prudeuce et les soins d'un mortel Contre tout le pouvoir de l'amour et du ciel? Par jest l'or séducteur pleut du celesse cistre, Mais la ruse du Dieu ur saria pas l'art du petient.

Des ritages de l'Hèbre et des sommets d'Émus, Accourez, accourez, anivantes de Barchus. Foulez d'un pied lèger les campagues de Thrace, De vos pas cadencés dérobez-nous la trace; Des sistres éclatans et du bruyant chieron. Le pinceux de l'artiste a marqué justiu'un son.

A nous prindre les cleux peu de maios sout hables: Signale tes piencies dans ces plaines mobilies; Tout diepend de cet art i de reflets en reflets a Coel le cit des qui commande au revele de objess. Percens louis que partir de la commande de l'attençant de

Un ange devended des voites (érenellen? Sije le recomains, e mês point à sea siler; Qu'insensible en son vol, an molle agilité fections les ains et seur fuidhé; Qu'il resensible, an milien de la céleste plaine, An mage gravelle pele Léphyp promètee. Loit ces surges pessans qui dens un air épaisent. Loit ces surges pessans qui dens un air épaisent. Qu'il venue manier la metal partie présent qu'el de leurs manier des translagers il der qu'ils néme. Et qui tonnéen des cieux piratts qu'ils n'en descendent. Sons le signe pirattique de la jeune [17-08].

Promenant ma pousée en des valions fleuris, De la voide de cite la seche instantan avue y loss les flancs de mid l'orage était formé. Dans les flancs de mid l'orage était formé. Par les feux du solici le couchant enflaumé; Le mage avancié, l'astre qui mous de l'ambiere Lu disparait les cient par cest jeux de lumière y rechant ce loug companie de promi Problem de l'orage de l'ambiere de l'ambi

Quelle est l'âme sans verve et quel est le pinreau Que n'enflammera pas l'aspect de ce tableau ! Quelle indotente main, pour en fixer la trace, De la voûte changeante attendra qu'il s'offace?

Le spectacle des airs et l'étude des cieux. Sans lasser la pensée, ont fatigué les veux : Raisse-les yera ces lacs, tu verras la nature Elle-même se peindre au cristal d'une eau pure ; Ce grand cintre des airs, sur ta tête enrichi. Se renverse et a'enfonce à tes pieds réfléchi. Peins les airs dans les eaux, le cours des deux fluides, Et le ciel vacillant sous ces ondes limpides, Ces flèches de lomière et leurs jets différens Brisés contre la rive, on dana l'eau pénétrans, Ces deux solcils levés que Neptone offre au monde, Un globe à l'horizon, et l'autre orbe dans l'onde : De la mer en courroux ose braver l'effort, Sois le dernier qui tremble, un Dien veille à ton sort. Tandia que l'air , les vents et la mer sont aux prises , Vois des flots suspendus les formes indécises : Becueille en ton esprit, maleré l'effroi des seus, Ces flots amonceléa, ni fixes, ni tombans; Observe sous la vague ; et , sauvé du naufrage , Mais plein de la tempête, alors peius du rivage.

Qu'entendeje? à doux accessa l à sons harmonieux l' Concert dipue en effet de l'orelité des dieux l Les lauriers tonjours verts dont le l'inde s'omiyage Agienn de phisir leur sermible feuillage : Dans quel contraste heureux sont mondale les sons l Assi dans les conieurs sarbe opposer les tons. Cet art est dificile et vert lips d'une veille; La musique est insige, et doit prindre à l'orellié; l'oi, fais de la peinureu un coucret à nos yeax.

Arts tous sieux si puissans, quel nœud mystérieux, Quelle secrète loi l'un à l'autre vous lie l Cette chaine, 6 Nenton, échappe à ton génie : Tu dégages les cieux des atomes pressés, De tous ces tourbillons par Descarte cuttasés : La hundre, on passant, ana cone referencie, per des chocs trop frequent derait der un erfect. The immortel compan a trace les silions. Pur oi, janger la later et de équate on rayons. Mais quel est ce rapport du son à la lamairer. Pullamèner, Ce si a toil d'expliquer ou mystère : Recale cette borne où a'urtés Newton. Dirigés fran vers l'autre en leur course rapide, pur la companie de la compani

L'industrieux Castel , de ce lour gu'on ignore Fit peut-être à nos yeux luire une faible nurore. Il élève en buffet l'instrument argentin Où l'art ingénieux, d'une mobile main, Interroge l'ébène et l'ivoire harmonique; An bout de chaque touche un iong fil élastique Répond à des rubans l'un sur l'autre pliés ; Et, selon que la main, par des tons variés, Sait diriger les sons que la corde renvoie, Plus haut chaque tissu s'entr'onvre, se déploie, Et dn poupre, du vert, de l'orangé, dn bleu, Fait retentir à l'œil le passage et le Jen. Mais que l'astre du jour, après nn long orage, Dans d'humides vapeurs lance au loin son image, Qn'il montre à nos regards, si doucement surpris, Ses rayons divisés sur l'écharpe d'Iris, Ce grand arc qui des cienx traverse l'étendue. Ce prisme suspenda dont s'embellit ia nue, Où par d'heureux accords cette couleur qui Init Tient du ton qu'elle quitte et du ton qui la suit. Où par l'effet d'un art invisible et suprême Cette teinte n'est plus et semble encor la même, Où laissant voir partont d'insensibles rapports Le contraste des tons ne paraît qu'anz deux bords, Aux campagnes du ciel oculaire harmonie, Dn concert des couleurs te montre le génie. D'un regard créatenr approfondis ces lois; One ce sublime accord renaisse sous tes doigts : Et, pour faire briller une toile immortelle, Voyage en des climats où la nature est belle.

Quand les dient cuilés de la celeste cour Descendirent judis an terrestre adjour, Erman et traveuls, les lieux qu'ils habilèrent; D'une couleur plus vire aussités Sainiselvent; Du air, un del plus purs, de beaux jours plus constans, Dans ces climats beureux faireux le printemps; Apollon vit pour jus forner la Tasesalle; Mars les bords du Stypues, et Vénus l'Italie. Haporés par leux pas, ces magnifiques l'enx 

#### CHANT TROISIÈME.

La figure est formée, et l'homme reste à naître : Ravis le fen des cieux, va, cours lui donner l'être : Dans ce corps langulesant, même sous la couleur, Fais circuler la vie, et répands la chaleur; Qu'il soit frappé partout de ce rayun céleste; Que le port, le maintien, le visage, le geste, Tont parle; et, pour cueillir un immortel laurier, Embrasse an même instant, si tu peux, l'art entier. Rapproche mes leçons dans un même exercice ; Le moment du génie est celui de l'esquisse : C'est là qu'on voit la verve et la chaleur du plan, Et du peintre inspiré le plus sublime élan, Redoute un long travail ; une pénible couche Amortirait le feu de la première touche. Souviens-toi que tu dois sonvent du même jet Imprimer la couleur, et la forme, et l'effet, Si le fils de Japet, artiste plus habile, En formant la statae, en pétrissant l'argile, Eût dans le même instant animé son dessin, Les dieux qu'il déroba pardonnaient son jarcin.

Main comment na conform, comment a chaper image Communique In sie explore un baquege Observe le norted qui, priré de la voix, S'extrese et d'émone ca des yeax en de odiges; Avec quelle saille il rempiace et ripare Le rela solution de la nature rarret la laugue en pour rompir un importent lors pour le comment de la comment de la commentation pour le participat de la commentation pour le participat parte et soit son interpretir. De la painear parte et soit son interpretir. De la commentation de la commentation pour la commentation de la commentation Fais pédifer l'ardeur dans les yeux du désir; Compose le visage et l'air de l'hypocrite; Que l'œid de l'roiteux s'enfonce en son orbite; Élère le sourcii do l'indomptable orgueil; Abaisse les regards de la tristesse en deuil; Peius la coètre en fen, la aurprise immobile, Et la donne instocence avec un front tranquille.

Joins à l'appression du visque et des traits litte attitude heureus et des movements vrais | Des corps suche avec art deployer l'habitude; Sowaret le personaigne est tout dass Tatistinle. Sivygambis, jombast aux genous du vidinpieur, de dijd Alexandre doucel la rigueur: Sectosia, sams frémir, deus son bars dans la filamer; Cret sur ce hars acteud que sort toutes ola filamer; Cret sur ce hars acteud que sort toute ola filame; Cret sur ce hars acteud que sort toute ola filame; Cret sur ce hars acteud que sort toute ola filame; Sessible porter la main à la foudre des dience.

Si ton œii n'a du eorps pénétré la structure,

Tu n'as pu ui tracer ni poser la figure ; Et de même au dehors tu ne peux déployer Le feu des passions qu'en sondant leur foyer : Descends dans ce Vésuve, et vois dans cet ablme Onelle source de feux doit jaillir à la cime. La passion tonjours, selon l'âge et les rangs, Dans des signes parcils out des traits différens. Pour nous peindre l'acteur, mesure son théâtre; La douleur d'un béros n'est point celle d'un pitre; Distingue par le sexe autant que par l'état Les larmes d'une femme et les pleurs d'un soldat. Le même sentiment, selon les caractères, Se manifeste encor par des signes contraires : Ce père en sa douleur, d'un courage assuré. Peint les livides tralts de son fils expiré. Toi, oralheureux Dédale, auteur de ta hiessure, Deux fois tu veux graver ta fatale aventure. Denx fois ton cœur se serre, et tu sens sur l'airain De ta main paternelle échapper le buriu.

Conserve aux passions tome hear voltence, Fish-less pairer come jumped mass hear allence; Lalise-neuer control ces combus ignorés. Com movemens entrevoir ces combus ignorés. Com movemens entrevoir dust Talse conventés. Tom les recurs nost vaius; le cour glein d'amertume, Son père laire au cle air regards nobuserne. Angelse d'Anticelus Ernatistrate mois ; laberrequent le pouls de ce prince immédile, be sent havier qu'à poise une arrêre désile. Partir, le poulse vidée, et le mai et comin.

Pour tracer ces Inbleaux d'un crayon pins félèle, il faut observer l'homme, et dans plus d'un modèle. Parcours ce labyrinthe et ses trompeurs chemins; Diversement coupés chez les divers humains; L'homme differe d'ûne autant que de visage; Cest le même rapport, et c'est une autre image; Tu d'estines le corps, mais ton edi sert ta main. L'âme seale voit l'âme, elle échappe au dessila.

Lik Comment donc la pointer? Il fina tentir tel-même; Tan e pena la misi ance el misistra reprince. Sail pissisti combe sua pindo de l'arma. Sail pissisti combe sua pindo de l'arma. Sail pissisti combe sua pindo de l'arma. L'Acte da, l'ha comba que misistra de comment. L'Acte da, l'ha comba que misistra d'arma d'arma de l'arma de l'arma de l'arma de l'arma de l'arma de l'arma d'arma de l'arma d'arma d'ar

Le plus bean droit de l'art est d'orner les autels, Ces asiles ouverts aux fragiles mortels, Où , fatigué du choc des passions fatales , L'homme vient reposer du moins par intervalles : Sois saisi de respect, et dans ees lieux divins Songe que tu réponds des regards des humains. Là leur vue attentive et tontes leurs pensées Sur d'augustes tableaux doivent être fixées. Si j'arrive pourtant dans ces temples de paix. Que vois je sur les murs? Les pius affreut obiets. Les fureurs des tyrans , l'inventiou des crimes , Les gênes, les hûchers, et le sang des victimes, Et toujours vingt bourreaux pour un héros chréties Ah! qu'aujourd'hui le ciel, mon guide et mon soutien, A qui pent-être ici ma voix sert d'interprète. A la ivre en mes mains n'a-t-il joint la palette l J'irais, et de ee pas, j'irais dans les lieux saints Effacer sur les murs le sang dont ils sont teints , Ces arènes d'horreur, ces barbares exemples Faits pour l'ail des Nérons, et qu'on voit dans nos temples. Peintre aveugle, en m'offrant ces féroces tableaux, Quelle est donc la verta qu'inspirent tes pinceaux? Quand Sparte à la victoire aguerrissait les âmes. Lorsque du vrai courage elle y versait les flammes. Était-ce en présentant des champs converts de morts, Des soldats dont la guerre cût mutilé le corps? Ouvrait-on les tombeaux? On montrait les trophées. Donne un même aiguiilou aux âmes échauffées, Enlève sous nos yeux dans le séjour divin

Les héros de la foi les armes à la unia; "
On, si lu veux montre quel fat leux aversider, et l'entre devant leur juçc, et non dems le soppieze, l'An aurage leur consunce niain que leur espoir : Valis de leur vertue le folde minéur; "
Vails de leur vertue le folde minéur; chrome de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre et le s'autre de l'entre de l'en

Quand in ne peindras pas la vertu sous ses traits Peins la nature, elle a d'invincibles attraits; Son image nous charme, elle n'est jamais vaine, Et méme à la vertu son aspect nous ramène.

Mais si tu veux m'offrir, loin du hruit des cités. Du spectacle des champs les tranquilles beantés, Dégage de tout soin ton âme libre et pure, Et mets-la dans ce calme où tu vois la nature; En vain à l'observer ton œil s'est attaché. L'oril sera trouble encor si le cour n'est touché. £h! d'où vient que Berghem est an rang de tes maîtres D'où vient qu'il a recu des déités champêtres Le feuillage immortel qui verdit sur son front? Il connut, il peignit ce sentiment profond; Il l'épancha partout sous ses touches divines; Il eut pour ateller le sommet des collines : Épris de la nature et plein de ses attraits. C'était la qu'il traçait de ses pinceaux si vrais Les mobiles aspects des mances célestes, Le repes d'un beau soir sur les sites agrestes . La monture du pâtre et les bélans troupeaux Par des chemins fleuris regagnant les hameaux Et ce silence heureux d'un vaste payage, Des premiers jours du monde attendrissante image.

As-ta cette âme forte et cei tanfact havis
Per qui tout est ou, brut est approdundi?
Va, cherche la nature on bizarre os santage,
closs son gicia e usin pour saisir son ouvrage:
Noutre vers lo Jarra Faccord de deux saisons,
La verdure à les pleish, le glace na bante des sontis
Le fraces des torrens vomissant de ces claese.
Learn foor rectamisant bombat dans oes soltiese;
Ces rochers suppendau menagant à la fois
Le cid el leur sommet, la terre de here poids.

L'ail est le vrai dépôt de la mémoire humaine, Mais il vent des objets, des tableaux qu'll retienne La nature animée, et les traits importans, Tout ce qui nous instruit, voilà ce que l'attents. To print to summara, que tera institut paradus; Sir ses genomes plorés que l'educaca et abiance, El priré un des couvers à d'ésocrans fordesqui; con l'est paradus de l'est paradus de l'est paradus que l'est paradus de l'est paradus de l'est paradus 'Ellen vieu sons el marcia le converte valorenze, Le chia er commisseux, l'étiphant générenx ; Une la tollé en un mortais le converte valorenze, les divisit en l'est paradus plantes de decre les faits, des vieints, poit une école courreir les divisits de l'est vieints, poit une école courreir les envis veri Billocite sa trives de Leman. Laucre obsendant contre une faillé proie Con férênde doui le serve de l'enviserre Trois.

Ca vies pas expendant que, «'um front sourcilleux.'
Je provervite les ristas d'un holitage horrerus;
Telle image à la fais est frivale et piquante;
Les Grees out adminir le talbelme d'immate,
Polybelme a'endort, du colosse étenda
Dans la fort du nois le corps cut répandu;
Les astyres légers s'attrospent en silence,
Qual est de leurs regards l'étonnement perfond;
Lun aburers ous mei lipold sers not monte,
L'autre, le thyrac en maine et d'opace en apace.
L'autre, le thyrac en maine et d'opace en apace.

Épouse d'Antimaque, au vallon de Tempé, De ton air ravissant que mon œil est frappé! Moitié nymphe aux beaux yeux, moitié coursier superbe, Ta eroupe s'arrondit nonchalamment sur l'herbe : Tes fils, pressant ton sein de la lèvre et des doiets. Sucent avec le lait la rudosse des bois Le centance sorti de la fonét volcine Paralt à demi-corps au dos de la colline . Tieut en l'air un lion qu'il perca de ces dards : Ses fils l'ont aperçn ; quel feu dans leurs regards ! Le centaure sourit à leur naissante audace, Dans leur œil qui pétille il reconnalt sa raco. Je vois avec plaisir ces traits ingéniéus Où la saillie attire et captive les youx. Calot même, entrainé par sa verve burlesque, Me pialt par les érarts de sa touche grotesque , Lorsqu'il peint de démons Antoine barcelé, L'enfer en mascarade, et le saint désolé.

Comme on voit de deux jours la retroutre imprudente Offmaper les objets que la toile présente. Garde que le sajet qui doit seul nous face Dans un antre jamais n'aille s'embarrasser; Qui montre deux sujets les confond et les cache: L'unité l'unité l'est ainsi qu'on m'attache;

#### LEMIERRE.

Sans elle rien ue pialt, sans elle rien n'est beau, Un seul fait au théitre, un seul dans le tableau. Mais ue va pas non plus, sur la toile imparfaite, Inquiéter ma vue à demi satisfaite;

One du sujet entier le tableau soit rempli.

C'est peu de l'unité, a'il est trop embelli. Si l'amas fastuenx d'une fausse richesse Étouffe imprudemment le fond qui m'intéresse; Loin les ornemena froids, les détails superflus, Tout ce qu'on peint de trop pèse sur les tisses. O sublime Poussin l dans tes mbles ouvrages, Tu n'as point au basard jeté les personnages; Peins-tu les canx du ciei submergeant l'univers ; Vers ces tristes sommets déjà presque couverts, Au peu d'humains épars sur l'abime de l'onde. Je reconnais d'abord le naufrage du monde.

Dans un moindre naufrage, au défaut des grands traits, Horace est indigné que l'on soigne un cyprès : Dans ce peintre insensé c'est souvent tol qo'il nomme : Songe à l'objet premier, peins les lieux, maispeins l'hom L'homme est l'être sensible , et son aspect aimé Porte un charme secret sur l'être inanimé. Aux flammes dans la nuit cette ville est en prole;

Que la lueur au loio dans les airs se déploie, Et que par tourbillons les vents roulent les feux. Mais peins plus fortement des objets plus affreux, Le citoyen fuyant loin du toit qui s'embrase, Ceux que surprend la flamme ou que la pierre écrase, Coax à qui sous les pleds le feu rompt les chemins, Et qui restent aux ais auspendus par les mains; On'un autre sur le seuil d'une porte enflammée Tombe étouffé soudain par des flots de fumée, Que la mère tremblante, un enfant dans ses bras, Un autre à son côté, précipite ses pas. Fais descendre un vieillard par ce mur que l'ou brise. Et qu'un nouvel Énée emporte un notre Anchise.

Veux-tu peindre à côté de cet affreux tabless Dans le même désastre uu spectacle nouveau? Que le pêtre au motin, vers ces vastes ruines Apportant les tributs des campagues voisines, Voyant encor les airs par la cendre obscurcis, Immobile d'effrol reste ao pled du giacis; Deins les femmes en pleurs, dans l'horreur absort Et de leurs bras tremblans les corbeilles tombées.

Mais il est des objets, mais li est des tableaux Sur qui la main stérile use en vain les pincesux; Change de route alors, et qu'un beau stratagême Remplace sous tes doigts l'ort qui manquo à loi-même.

Le poète doit peindre, et le peintre exprimer ; S'il est quelques objets qu'il ne puisse animer, Connais mieux la peinture, elle a sa réticence, Es tire sou secours de sa propre Impuissance.

lphigénie en pleurs, sous le bandeau mortel, De festous couronnée avance vers l'autel; Tous les fronts sont empreints de la douleur det hmes, Civiempestre se meurt dans les bras de ses femues, Sa fille laisse voir un désespoir soumis. Ulysse est prosterné; Ménélas, tu frémis; Calchas même est touché : mais le père l le père...l D'atteindre à sa douleur l'artiste désespère ; Il cherche, bésite, enfin le génie a parlé; Comment nons muntre-t-il Agamemnon? Voilé.

Viens admirer encor dans un pouveau spectacle Les ressources de l'art vainqueur d'un autre obstacle: Condé, dans ce beao lieu que Santenil a chanté, Resolre en vinet tableaux, savamment imité; De Lens et de Bocrol que les palmes sont belies! One I'on aime à tracer ces tiges immortelles ! Mais quand do sang français il a rougi son bras . Force d'abandonner les courtines d'Arras. Onand il laisse en partant sur sa trace guerrière Un silloo mélangé d'ombres et de lumière : Il fant le peindre encor ce grand homme égaré. O Condé 1 per tou fils le peintre est inspiré : Tes fastes dans les mains, la Muse de l'hiatoire Déchire le fenillet qui ternirait ta gloire.

Ainsi l'allégorie au besoin servit l'art : Mais souveot un artiste imagine au basard, Et, pour m'embarrasser par une énigme vaine, Se perche, avec le Sphinx, sur la roche thébaine; Mon œil impatient, par la toile offusqué, Laisse dans les brouillards le sens ma' indiqué : Le sens doit être clair quoiqu'il change d'organe : L'allégorie habite un palais disphane. Franchis par soo secours des obstacles nouveaux, Donne par elle un corps à des êtres moraux ; Mois, sans t'envelopper trop soovent de soo voile : Je hais le peintre froid embarrassant la toile, Dont le génie étroit, sur l'emblème guindé, A sans cesse ou sa nymphe on son monstre affidé : C'est tonjours ou lion , ou syrène , ou furie, C'est toniours l'abondance ou sa corne fleurie, De trois fils divisés l'orgueil envenimé Fait rendre la couronne à leur père alarmé; Sur la tête du roi si le crayon la pose, To p'offres à mes yeux oi le fait, ni la cause; Eh bico l goe la Discorde aux serpens pour cheveux, Ombrageant de son aile un trône malbeureux.

De ses litides mains place le diademe
Sur le front du monarque, aux yeax de ses illa même.
Mais, quand l'histoire enseigne et parle avec clarté,
Jamais mieux qu'elle alors tu n'auras inventé,
Et ta main l'imitant sans paraître servite
Cacille eucor avec pière une palme facile.

Il est une stapide et lourde déité; Le Tmolus autrefois fut par elle imité; L'Ignorance est son nom : la Paresse pesante L'enfanta sans douleur au bord d'une eau dormante : Le Hasard l'accompagne, et l'Erreur la conduit, De faux pas en faux pas la sottise la suit, Ne laisse point guider par ses mains téméraires La main que la Peinture admet à ses mystères. La Science toujours fut la base des arts; Ne va point, jeune élève, en d'imprudens écarts Brouifler les pas du temps dans le champ de l'histoire; Couvrir d'un baudrier les soldats du Prétoire ; Teindre des mêmes eaux le fleuve et l'océan : Marquer des mêmes feux l'éclair et le volcan : Sur un sol étranger transportant des dryades, Ombrager de foréts les plaines des Orcades ; Faire asseoir l'Iroquois au milieu des ormeaux. Ou planter le palmier au bord de uos ruisseaux. Debout derrière tol le Bidicule veille . Il perce de ses traits l'artiste qui sommelile : Quel que soit le laurier que le peintre alt eueilli : L'erreur de son cravon n'est point mise en oubli : Le tableau l'éternise, et cette flétrissure Éteint plus d'un rayon sur le front d'Albert-Dure.

Ose: c'est là ta gloire, et c'est un de tes droits: Mais des chemins nouveaux il est un heureux cholt; Ose, mais du vrai seul garde toujours la trace; Guide toulours de l'œil les écarts de l'audace : Ne va point accoupler la panthère et l'agnean, Mettre en un même nid l'aiglou sous l'étourneau, Travestir sous les traits d'une grâce mondaine Madeleine en Lais, on Thérèse en Hélène, Loin de nous tout absurde et téméraire objet ; Tu peins la vérité, respecte ton sujet. Du sacré, du profaue évite le mélange ; Ne renouvelle point l'erreur de Michel-Ange : Il pelut au dernier jour le juge des mortels Descendant pour fixer leurs destins éternels ; Les morts avec effroi ranimant leur poussière ; L'inexprimable horreur de la nature entière; La terre tout à coup s'échappant de ses gonds, Le soleil de sa sphère, et les mera de leurs fonds; Et le pointre a souillé ce tableau redoutable Par les spectres impurs et l'enfer de la fable : A co bizarre aspect la Baison s'indigna,

Rt. le volle haised, in Puderer z'écliqua. Ce n'est plus la raisou al le goût qui mermure. Ce n'est plus la puderer j'écensité de la antine Et de l'haussiné les la merciables voit. Veur p'échée un l'ille unourant sur le finausait bols l'est présent de l'est autre de l'est publication de l'est présent de l'est publication de l'est plus de l'est publication de l'est plus de l'est de l'est de l'est l'article, illement est écratible, ablanché calonnier; Que cleéré d'euvre de l'art céta janable effice (Due cleéré ou up plusté dans ce d'élire extrèue Sécher la main de pottier, et périr l'art la méme! -

Habile à te tracer de sublimes lecons, Jule pour les grands traits sut tailler ses cravous. Lorson'il suit Baphaël, Jule, faible et timide, Se traine obscurément loin des pas de son guide, Tant le génie est fait pour marcher sans appui. Et chancelle toujours dans le sillon d'autrui! Mais à lui-même eufin quand Jule s'abandonne, Poète de son art, de quels traits il étonne! Comme de son pinceau la verve et la fierté Éclate avec splendeur dans le polais du T! Comme il pelut les Titans francés par le topperre. Des monts qu'ils entassaient renversés vers la terre, Les troucs d'arbres, les roes échappés de leur main. Les coursiers du soleil dispersés et sans frein ! La fondre tombe an loin, et le jour qui s'égare Par la voûte rompue entre et luit au Ténare ; Cybèle, avec effroi, presse du haut des airs Ses lions en écume à travers les éclairs, La mer s'enfle et bondit en montaenes hamides . Les vagues ont brisé le char des néréides, Et la terre sangiante, ébranlée en ses flapes, S'affaisse sous le poids des colosses fumaus.

Est-ce une illusion? Quelle douce magie, Quel charme me transporte aux bosquets d'Italie, Dans la troupe enfantine et des Ris et des Jeux. Aux autels de Vénus, près des amans heureux? La foule des Amours de tous côtés assiége-L'atelier de l'Albane et celui du Corrège, Les uns pour les pinceaux taillent le myrte en fleur, D'autres sur la palette étendeut la couleur, Celui-ci d'un genou qu'avec peine il avance Vent dresser à lui seul le chevalet immense ; Il sue, il se dépite, il soulève à moitié, Par son adresse entin la machine est sur pié : Celui-là pour tracer un portrait de sa mère, Du peiotre gravement conduit la main légère, Plus il est sérieux, plus son air est charmant, Cet autre plus badin va , vient-étourdiment , De son léger flambeau tire des étincelles, De crayons plus aigns fait des flèches nouvelles,

Touche, dérange tout par ses folâtres jeux, Il a distrait l'artiste, et l'onvrage en est mieux. Que n'ont point su tracer sur la pierre on la toile,

Ces Carraches, de l'art triple et brillante étoile? Ce Paul, né dans Vérone, et oue rien n'a distrait Du laurier qu'il dispute à ce fier Tintoret ! Rubens, dont le génie énergique et fertile Fut toulours secondé par sa touche facile : Le peintre de Brunn qui vit de ses fovers Des artistes romains les chefs-d'œuvres altiers, Et s'éleva lui-même aux prodiges du Tibre : Holbein, dont le cravon fut si mile et si libre; Ces deux Bassans si vrais , cet heureux Vouwers Qui peignit des coursiers jusqu'aux hennissemens; Le Poussin, qui tonionrs sans élève et sans maître De l'art chez les Français tient le sceptre peut-être; Ce brillant le Lorrain , au pinceau si flatteur; Bimbrant, de la lumière beureux distributeur; Le Primatrice, épris des beautés de l'antique, Destructeur du faux goût et du crayon gothique; Vendeik qui, nous montrant le beau dans tout son jour, De la force à la grâce a passé tour à tour ; Ce Vinci si correct, celui qui né dans Parme Sur sa toile élégante a semé tant de charme : Ce Guide, plus touchant, ce hardi Salvator. Et le Dominiquin, méditant son essor, Qui laissa si long-temps ses travaux sous un voile Puis déploya soudain les trésor de la toile : Ainsi l'aigle caché dans les forêts d'Ida Pour prendre un vol plus haut souvent ie retarda,

O puissance de l'art ! véritables prodiges ! O le plus séduisant, le plus doux des prestiges! Plus on a sn cacher les secrets du pinceau. Plus Il produit l'erreur, plus son triomphe est ber Trompé par les raisins l'oiseau vole an treillage, L'animal belliqueux bennit à son image; Et l'œil du connaisseur, et l'œil du villageois. La science et l'instinct sont séduits à la fois. Créateur des obiets dont il est le coniue L'art a trompé la brute, il va tromper l'artiste : Zeuxis, tu cours lever ce magique rideau. Il us cache que l'art : ce voile est le tableau.

Zirphé plus fraiche encor que la rose pouvelle, La charmante Zirohé, fille d'un autre Apelle, D'un seul de ses regards attirait tous les vœux; On aspire à sa main; mais quel amont beureux, Quel peintre dans son art saura vaincre le père? C'est la loi qu'il imposè, et l'hymen se diffère. Des charmes de Zirphé sentait tout le pouvoir.

Un élève timide, hélas ! loin de l'espoir,

L'adorait en silence, et la belle ingénue Sur lui, comme au hasard, laissait tomber sa vue; En l'absence du peintre. Il entre en son réduit. Prend le pincean, basarde... il achère, et s'enfoit : L'artiste impatient, que son zèle rappelle, Revole à l'atelier, à la Vénus pouvelle Dont il arrondissait les contours animés, Jouissant des appas par lui-même formés; Mais un insecte ailé sur la gorge repose Vers le point où les lis laissent fleurir la rose; Le peintre l'aperçoit, et, du bout de ses doigts, Du tableau qu'il efficure il le chasse deux fois... Mais , quelle illusion | quelle surprise extréme | La mouche est immobile. Il le devient lui-même : Bientôt l'étonnement a fait place an courroux. L'élève alors tremblant parait, tombe à genoux. C'est moi . C'est toi ! on entendale? Il se tait, s'embara Admire, réfléchit, le relève et l'embrasse; Sois l'énoux de ma fille. Ah! vous comblez mes vœux. L'Amour rit, l'art triomphe, et trois cœurs sont heureux.

Des veux qu'il a séduits l'art passe jusqu'à l'âme; Des passions qu'il peint il y verse la flamme; Le courage, l'effroi, la haine, l'amitié, Et l'indignation , la crainte et la pitié, Comhien le cœur émn s'ouvre à cet art céleste! Jusqu'où va sou pouvoir! tout en parle et l'atteste; La lol qui dans Athène interdit les pinceaux Aux doigts qu'avaient durcis les serviles travaux, La toile hospitalière an temple de Carthage Rassurant les Troyens sur un nouveau rivage, Protogène en honneur et de son atelier Sauvant Rhode lui seul des assauts du bélier; Alexandre effrayé par l'image sangiante Du triste Palamède immolé dans sa tente , Croyant revolr le sang dont lui-même est souillé. Dans son sein tont à coup le remords éveillé; Porcie à son époux s'arrachant en Romaine, Et dans le même jour ne respirant qu'à peine . An tablean des adieux d'Andromaque et d'Hector; L'image d'un soldat est plus puissante encor. Elle arme un penple entier victorieux d'avance : Pierre dans Pétersbourg, Médicis dans Florence, Annellent la Painture, et d'un de ses regards Elle semble allumer le pur flambeau des arts, Aux lieux qu'ils habitaient fait revivre leurs traces, Et ranime le Busse engourdi sous ses glaces. Jeune élève, cours douc, cours saisir les pinceaux; Vole, appréte à tou art des triomphes nouveaux.

Un autre art né du tien s'empresse à reproduire En cent lieux différens le tableau qu'on admire; Par lui bravant le sort et ses coups imprévus

To its où its a'es pas, it u'is quand its a'es plus, La tolle et consone, et ton outrarpe dure : Alus périt chaque être, et jamais la nature. A l'aspect des saless courannés avec tol Récoulade de caurage, aigé, cherche, conçol : Hé I dans le champ des arts quel prix, quelle victoire. A jamais épais les moisons de la gluire? Elle tient des lauriers tonjours prés pour ton front; Féconde le terrain, les palmes y croîtrous.

Par les traits immortels qui les caractérisent. Vois briller ces esprits que les cieux favorisent, Ces célèbres humains créateurs dans leur art. Élevés sur la foule, et comptés d'un regard. Montrant par leur essor la distance infinie Des efforts du travail aux élans du cénie . Planant sur l'univers, les flambeaux dans les mains, De la hanteur des cieux éclairant les humains. Ose les égaler en t'élevant sans guide. L'envieux pâlira devant ton vol rapide; Alors on sentira sous tes brûlans pinceaux Ton lime tout entière éparse en tes tableaux. Sartout, si jusqu'îci la nature tracée Te laisse sans secours à ta vaste pensée; S'il faut que ton pincean, plus hardi sous ta main. Tienne de l'infini dans un ouvrage humain, Et peigne et vivifie une image immortelle. Dont tes débiles yeux n'out pu voir de modèle.

Quel nouvean Buphail pourra montere encor Le Christ transferier sur le baut di Tabbor? L'air è/gure et blanchit ; d'ane spiennéere d'inte-Son corps, son vétement tout à cosp s'ilimaine, Son viange éthoeit, l'éclair part de ses yezis, Le Déra tient en magnes les posissonnes des cient. Ses disrigles, tombés le front dans la possibler, Resient comme arceglés sonce e poids de lumière. Le pénirer soutient avai et celosse appareil. Ure fois l'est de Thomase a fait le obtenire a

Mol-admine je ie sean, ma vais ries restorete, bes cepte jule vaisile nonetent it an a penede. Mon sang riest enlisame jules rapide et plus per. On platte jul quidle ce riestement observ. Ce corps noretie et vil a reveits den alles, a plante, ju adminer jules rapide et reinement observ. Ce corps noretie et vil a reveits den alles, a plante, ju adminer an spicher estemation, of platte juli ce plante, juli adminer plante juli articular den alles, a plante, juli adminer den juli articular de la miner colinier (Fernados. Artista, and income y an demon de la men. Un fen par den rieder, planten par ecfan rieder, planten par ecfan rieder, planten a pur estama planten de la manier. I sonota, se la virras.

### POÉSIES DIVERSES.

### L'UTILITÉ DES DÉCOUVERTES

FAITES DANS LES SCIENCES ET DANS LES ARTS SOUS LE RÉGNE DE LOUIS EV.

Croire tout découvert est une erreur profonde; C'ex preside l'Borino pour les bonnes de monde. Convent, sans nous, le temps, quédynésis le hauxi-Fair Lauteur d'un profige on l'inventeur d'un art; Mais plaus d'un profige on l'inventeur d'un art; Mais plaus d'un germe beureux demeurqu cisif encore, Priré du feu divin qu'il attend pour éclore: Le génie eux ce feu, crée ent son destin; L'exprit d'un set j'épuise, et nos l'esprit bumain.

On make the mire? quel ent or a spaceral marginge. December pour nous offer in poissons offert in poissons offer in poissons offeringes? Un nouvement photomakes (1), un rival de l'alimant, i Un notation par la condition de contra la contra de l'alimant. De tout or qui l'enderme airec force s'échappe, I consert d'un complé intaure, i élécule, il s'rappe. Moirer impotents, son rapide secours Peut an suag arrivée readre non permité cours ; Uille déconserte et ressource hardie. Pour cet ant invertible sur l'assort de la vic.

Est-ce en moi vain délire, ou prophétique ardeur? Mon espoir est trop grand pour n'être qu'une erreur; Ce prodige naissant, dont la cause est obscure, Mortels, doit être un jour la clé de la nature Séjour des malbeureux que Thémis tient aux fers. Et vous, lieux d'assistance au pauvre infirme ouverts, Vous aussi, sonterrains à qui nos hras arrachent Les métaux dangereux que vos antres pons cachent, Vaisseaux dans un long cours trop sonvent égarés. Qui portez tout un peuple en vos flancs resserrés, A la contagion vous allies être en proie; Contre elle quel pouvoir la physique déploie ! Des néphyrs excités le favorable essaim Entre de toutes parts, erre dans votre sein; Sondain tont est par eux rafratchi d'un coup d'aile; Leur baleine se joue, et l'air se renouvello-Héros, qui dans Lesbos te vis abandonué. An temps où tu vécus si cet art était né. Pent-être on cût moins craint cette vapeur impure Qu'au vaisseau de tes Grecs exhalait ta blessure.

(f) L'électricité.

Onela trésors inconnus ces savans passagers Chercheut-ils sur les mers à travers les dangers? Disciples de Newton, flambeaux de la physique, Les uns sont emportés où brûle l'écliptique, Les autres sont guidés vers les antres du nord; Louis même préside à leur pénible effort; La soif de la science a dirigé leur route; Des ports de nos climats partis avec le doute, Ils revolent vers nous avec la vérité; Ils n'ont craint que l'erreur, et ce voile est été Aux Beux où de la terre ils fixent la figure, Une illustre colonne atteste sa mesure Monument glorieux, plus digne de nos vers One celui dont Hercule étonna les deux mera,

Peinture, un nœud puissant aux sciences te lie; Elles te doivent trop pour que ma voix t'oublie. Avant nous le tissu par tes mains animé Sous la lime du temps périssait consumé. Quels secours! chaque Image en son ordre enlevée (1) Sur un autre tissu passe et vit conservée : L'envie à cet aspect haisse un front confondo, L'art renaît, l'œil a'étonne, et le temps est vaincu; Vous vivez à jamais, héros, grâces, et sages, Vous tous dans vos portraits, l'artiste en ses ouvrages.

Qui pourrait, du burin oubliant les progrès. De ses traits délicats abaisser les succès? Ainsi que la peinture, il imite avec grâce; Mais l'âme des couleurs manque aux objets qu'il trace. Tout ne vit qu'à demi par ce sombre travail, Les prés sont sans verdure, et les fleurs sans émail. Un autre art plus heureux dans l'instant multiplie, Mais colore l'image, en augmente la vie : Largesses du burin , vil éclat du pineean , Je vois tout rénni par ce talent nouveau.

Onel phénomène encor naît d'une autre industrie ! L'art des Zenxis s'étend, a'éclaire et se varie ; En vain de ce prodige un autre âge est l'auteur, Le nôtre le retrouve, il en est l'inventeur : On étale à nos yeux de nouvelles merveilles, Peintes avec ces sucs cueillis par les abeilles; De l'insecte rongenr ces traits sont respectés, Sous queique ablique aspect qu'ils nous soleut présentés. Jamais par le faux jour qu'on prendrait pour un voile, On ne voit les objets confondus sur la toile; Et l'on peut du pluceau réparer les erreurs, Sans altérer l'accord des premières couleurs. O découverte heureuse, et trop peu célébrée!

(1) La translation des tableaux d'une toile usée a une

O ressource publique à mon siècle assurée ! Sur les dons de Cérès quelle contagion l L'épi tombait en pondre atteint d'un noir poison Un génie a paru dont la France s'honore; Habile, Industrieux, plus citoyen encore; Et, par un philtre utile avec art préparé, Sous ses heureuses mains l'épi n'est épuré.

Comblen d'autres secours l'homme aujourd'hoi s'assure? Que de voiles levés qui couvraient la nature l Que de ressorts adroits inventés pour nos arts! De regards créateurs jetés de toutes parts ! De succès trop nombreux, pour qu'ici je les peignel Combien d'autres vont naître, ô Lonis, sous ton règne ! Il faut le voir entier pour remplir mon sujet; Mais puisse être à jamais mon ouvrage imparfait!

Est aligned sub sale novem.

### A MADAME D'''

BUR LA MORT DE SON FILS, AGE DE BUIT ANS.

Tu perds un fils dès ses plos jennes ans ; Donce espérance à ton creur arrachée. Tendre flear que les vents de leur soullle out séchée Dès les premiers jours du printemps. l'ai dû respecter des instans On la douleur même a des charmes ; Pour détremper un noir poison Fai dê laisser conler tes larmes : Mais après la nature écoute la raison :

A sa clarté si ton crit s'ouvre. Tu ne verras plus de tombeaux, To verras seulement l'asile da repos. Et sous le cyprès qui le couvre Un enfant à l'abri des maux. Né de toi , mère tendre , il eût été sensible. C'est un bien trop incompatible Avec le bonheur et la paix : Ah! juges-en par tes regrets; Ton fils est délivré d'un avenir pénible ; Plus à plaindre vivant qu'il ne l'est chez les morts, Il aurait hu jusqu'à la lie

La coupe amère de la vie Dont il n'a touché que les bords. Ehl que perd-il? qu'edt-il vu sur la terre? Malheur, crime on sottise, impuissance des luis, Les préingés, les passions en guerre, Les humains policés et pervers à la fois, Dangereux avec des mœurs donces,

Semblables à ces champs d'Enna Converts de fleurs, mais sujets aux secousses, Mais souvent infectés des laves de l'Etna. Qu'eût-il vu de plus près? rien qu'un troupeau frivole Sous le nom de société :

Des hommes personnels que l'intérêt isole, La vertu sans honneur et l'or seul respecté : La morale elle-même à l'usage soumise Dans cette tourbe d'insensés, Et l'honnête homme faible assez

Pour toucher dans la main de celul on'il méprise. En proie aux passions d'autrui, En butte aux siennes, quel système Contre la fortune et lui-même Aurait pa lui servir d'appui? Ton file, un lour par son étoile Peut-être tont entier vers le doute emporté,

Aurait vouln lever un coin du volle Qui nous cache la vérité : Non pas ce que Noiet chercha dans son école, Pourquol la pierre tombe, ou pourquol l'oiseau vole ; Vain secret qu'on ignore avec tranquillité;

Mais qu'est-ce que notre être, et quel sort arrêté Par la volonté souveraine Hors des temps écoulés, attend la race humaine

Dans l'immobile éternité. Incertitude affreuse à mon âme oppressée, Et qui vingt fois sur mon chevet Aurait desséché ma pensée, Si mon cœur ne m'en cût distrait, Remettant tout dans ma faiblesse A l'impénétrable sagesse Du Dieu juste et bon qui m'a fait. Au sein d'une beureuse ignorance,

Ton fils exempt de ces combats Est tombé doucement dans l'ombre du trépas. Du milieu des jeux de l'enfance Il franchit sans effroi l'ablme redouté Au bord duquel épouvanté

L'homme se rejette en arrière, Craignant la nuit et la lumière, Et l'horreur de néant et l'immortalité Heureux ceux dont le ciel abrége ainsi la course l Perdre la vie aussi près de sa source,

C'est un échange et non pas une mort, Ton fils a terminé son sort: Mais da moins, sous les lois de l'éternelle cause Par le plus court chemin arrivé dans le port, Oneique part qu'il soit, il resese.

### ÉPÎTRE A M. SÉDAINE . ARCRITECTE ET POÈTS.

Aml charmant, quand je te vois

Tenant ton lath et ten équerre. Ordonner, et souvent la pierre Se placer docile à ta voir . Je doute de ce que j'admire ; Je me dis : Serait-ce Amphion Qui viendrait, an son de sa lyre, Rebbir Thèbe? est-ce Apollou Qui, banni du céleste empire. Dans ces has lieux revient construire La ville de Laomédon?

Que j'aime à voir que tu m'amuses, Entouré de plans , de dessins , A faire ainsi venir les Muses Au milieu de tes Limonsins, J'aime à te voir, de ces pantins Gonvernant la foule automate. T'élancer par le sentiment Vers un art plus donz qui te flatte, Et devenir au même instant Anacréon et Dinocrate l Cultive ce double talent : Unir les goûts, c'est l'art des saces; Mais souge que des derniers âges La lyre est la plus sûre clé. Pourquoi peint-on Pégase ailé? C'est qu'un poète, par la gioire, Voit son nom bientôt publié : Il vole au temple de mémoire : Les autres arts a'v vont ou'à nié. Ce palais qui presse la terre, Cet obélisque renommé Ne dure qu'autant que la pierre Dont l'architecte l'a formé : Il craint les flèches da tonnerre, Les feux débordés des volcans. Et les secousses de la terre, Et la hache des conquérans. Les chefs-d'œuvre de la pensée Bravent eux seuls tant de revers. Et da temps la lime émoussée Ne mord jamais sur les bons vers; Le temps leur fait hien moins la guerre Qu'aux palais, qa'aux temples des Dieux : L'Biade s'élève aux cieux .

El l'antique Rome est sous terre. Alexandre, comme un lion ; Fond sur Thébes épouvantée; Qu'épargue-t-il? une maison Que Pindure avait babitée. De ce poète ingénieux Il n'ous souiller l'héritage : Il hrisn les autels des Dieux; Más il respecta keur langage.

### LE LEVER DU SOLEIL.

Déjà l'astre du jour s'est emparé du ciel; Il lance par falsceaut ses ruyons sur la terre, Et je découvre à sa lumière Les prodiges sortis des mains de l'Éternel. Mon lune, élance-tol vers cette clarté pure; Des portes du matin, admire la nature, Et remplis-toi de son asteur.

Ah! si nos yeux postaient, sans blesser leur paupière Approcher du soleil, contempler sa splendeur, Et s'enfoncer dans sa lumière,

Et s'entoncer cams sa numere.

Ils ne verraient qu'un océan de feux,
Que ne bordent aucuns rivages,
Oue tourbillons brûlans luttaut sans cesse entre eux,

Et, dès la naissance des âges,
Embrasant les plaines des cieux.

La pierre se dissout , bouillonne avec furie
Au sein de ses foyers ardens;

Au sein de set sopera aruces; La flamer roule par torrens; La lumière par flots juillit et tombe en pluie. C'est aux clartés de tant de feux divins Que marcheut les saisons, qu'agisseat les humains. Mais, grand Dieu, cet amas de lumière éternelle,

Qu'est-il devant tes year? à peine une étincelle; Ce disque dont tes mains ont arrondi les burds, Dont jamais les feux ne s'épuisent, Colore seulement la surface des corps

Colore seulement la surface des corps

Où ses rayons se brisent.

Ton ecd, plus pénétrant, pecce leurs profomheurs.

Réunit sous un point les déserts de l'espace;

Il du purcourt pas, il embrasse.

Et du même regard il sonde tous les cours.

### L'IMPÔT DE FORTUNE.

Cette déiré si légère . Qui du sort des humains se joue aveuglément , Leur cavoie un double émissaire, L'occasion et l'accident; L'une vient à nous la première, De son passage il faut saisir l'instant : L'autre, de traftresse manière, Nous seit sans bruit et nous surprend : L'autre aous échappes sourent; A l'une nous s'échappons guère.

Pour mol, je puis braver la déesse au bandess Sou caprice et sa perfédie :

Qu'elle ride son front, qu'ensuite elle sourle, Et pais se fiche de nouveau, Je passe voloniters sur sa bitarrerie, Et je sauve ainsi mon repos;

yai pour système dans la vie D'envier peu les premiers lots; Trop sûr que plus l'enchanteresse Duns son perfide seln nous berce et nous caresse.

Plus il faut craindre ses retours; Que, dans une quinte sabite, De ses propres bienfaits la cruelle s'irrite; Que le maibeur est prêt à fondre sur uos jours.

Que le malheur est prêt à fondre sur nos jours Ah! le mieux, c'est qu'elle m'oublie : Et même, lorsque dans mes voux Son caprice me contrarie, le me dis, du bonheur il préserve ma vie :

Yetals perdu a'il m'edi fait plus heureux. Ainai ses moindres dons sont mieux à mon usage, Les maux a'en sont pas si voisins : Noins de jole et moins de chagrins , Voilà la devise du sage.

Visent les contrariétés !

Je les reçois comme piqures
Qui nous exemptent des blessures
Que nous font les adversités :
Hé ! qu'un mainte nous survienne ,
Quelque rhume , quelque migraine ;
Cest dispease de manx plus grante;

Une incommodité légère,
Un accès de fièvre éphémère
Consuma quelquefois des levains dévorans
Et trompa la faux meurtrière.
Tol qui dis: un tel est heureux;

Qu'en sais-tu? dans son com rois-tu ce qui se passe? Sais-tu ce qui manque à ses vœux? Privation équismat à disgrâce: Nul a'est beureux en tout, una u'est beureux long-temps; Point de fareur du sort gratuite ni complète:

Quiconque la reçoit, l'arhète.

Dans le triste court de nos ans.

Le mailieur, de tout temps, fut un impôt par tête;

A qui, pour l'éviter, présenter sa requête?

L'uns'élère aux houneurs, l'assisme vient l'oppresser,

Sous le cordon qui le décore; L'autre, que l'intérêt dévore, Court les denz mers peur amasser; Il a triplé ses fonds aux comptoirs d'Amérique

n a tripe ses tonos acc compones a Amerique Il ignore les traits que le sort lai gardalt; Il revient, il débarque, un procès l'attendait. Cet autre est dans l'éclat de la faveur publique. Son nom brille partout de gloire environné; Et sans relàche infortuné,

Sou cœur nourrit le ver d'un chagrin domestiqu Ce mortel exempt de souci, Vieux favori de la fortune, Oui semblait être jusqu'ici

Excepté de la loi commune,
Trouve près de son terme nu abime impréva;
Son dis le déshouore, il gémit d'être père;
De la rigueur du sort le vollà convaince.

Et sous le poids de sa misère, Il s'écrie : ah l J'ai trop vécu!

Maisles plus grands malheurs sont ceux que l'on mérite ; N'armons pas contre nous notre propre conduite : D'un ciel en feu la fondre part,

Dut exe rieu is nouvre part,
Elle groude et tombe au basard;
Et nous irions sur nous l'attirer dans sa chute!
Le sage aux coups de sort comme un antre est en butte,
Mais plus qu'un autre échappe à sa malignité;

Il présente peu de surface ; Le plus qu'il le peut il s'efface , Le trait vole et passe à côté,

Quant aux autres malheurs qu'à l'humaine natur Attacha la nécessité, Que sert un frivole murmure, Puisque nui n'en est exempté?

Trop sûrs que le honheur est de manvais augure, Quand la fortune entre chez nous, Recevons-la comme sample visite.

Eu nous attendant à sa fuite, Et plus souvent à son courroux; Sougeons, durant le calme ainsi que slans l'orage, One d'entières prospérités,

One d'entières calamités, Sont rarement notre partage; Que les biens ont leur alliage, Et les maux leurs Indemnités.

### PRAGMENT D'UNE ÉPÎTRE

DE M"" LA CONTENSE DE GRISMONDI A SES VERS,

Traduité de l'isalien.

Objets de tendresse, Malyre et mes vers l Que le sort m'oppresse

Du pokts des revers; Qu'il daigne me rire, Vous serez toujours,

Mes vers et ma lyre, Mes seules amours. Eh l sous votre ansoice, Ouel temps si convert

Qui ne s'éclaircisse! Par vous seuls je vis Tous mes pas suivis.

Au bord des abimes, Sur les âpres cimes Du fier Mont-Cénis.

Des Alpes qu'assiége L'éternelle neige L'aspect me fut dons :

De ces hauteurs même Le péril extrême Me plut avec vous.

Autre scène éclose D'objets plus rians : Quand je vins aux champs

Que le Rhône arrose, Bords Industrieux, SI chers au commerce, Par les dous beurenx

Que sa main nons verse! Quand je descendis Et qu'ailleurs je vis La rive fertile

Où la Seine, any cris Du bruyant Paris. Coule si tranquille An pied de l'asile

Au pied de l'asile De ses rois chéris. Époque immortelle! Toujours, ah l toujours Mon cœur se rappelle

Epoque immortelle:
Tonjours, ah l toujour
Mon œur se rappelle
Avec quel discours
Plein de courtoise
Je fus accuelille
De ce grand Buffon,

Cet esprit fécond. Oni de la Nature Sondant les ressorts, Ouvrit ses trésors D'one main si sûre. Et, par maint écrit D'un style énergique, De Pline obscurcit La solendeur antique. Avec quel accueil, Dont mon cour s'honore , Me recut encore Lalande, dont l'œil Pénètre sans peine Cette immense scène On'étalent les cienz Pour lui si visibles, Mais inaccessibles

Aux volgaires yeux.

Ehl quoi, des heures de repos

### A MADEMOISELLE DE",

QUI AVAIT L'HABITUDE DE VEILLES.

Faire des veilles meurtrières. Et fouler aux pieds des pavots Oui devraient couvrir vos paupières ! Your fiez-yous à vos vingt ans? On lasse de vos agrémens. Dans votre nocturne manie, Vouicz-vous, sous un œil éteint, Remplacer les fleurs d'un beau teint Par la pâleur de l'insomnie? Bélas l sur les alles du temps La beauté s'envole assez vite! Ne précipitez point sa fuite Par des caprices improdens. Héro veillait, mais pour attendre Le Jeune et fidèle Léandre, Qui bravait un ciel obscurci Et l'onde en courroux, pour se rendre A son téte-à-tête chéri. Pénélope faisait aussi De ses nuits l'entier sacrifice, Attendant toujours son Ulysse, Objet de son tendre sonci. Mais vous qui , malgré la couronne Dont les grâces vous ont fait don, Semblez vivre dans l'abandon

Des droits que la beauté vous donne ; Vous dont l'esprit se passionne, Non le cœur ; vous enfin, dit-on, Oui n'attendez lamais personne, Quel est donc ce travers nonveau? Vénus, aux couleurs si vermeilles, N'a point choisi pour son oiseau Le hibou, triste amant des veilles. An sommeil laissez-vous gagner; Car, de votre couche déserte, C'est trop long-temps yous éloigner : Et de vos nuits en pure perte L'Amour commence à s'indiguer : Il venge l'affront qu'on lui cause : Optez donc, et des anjourd'hui, Ou dormes lorsque tout repose, On veillez quelquefois pour lui.

### VERS A MADEMOISELLE D'".

Il n'est point de vers de commando Quand c'est vous qui les désirez; En dépit de votre demande, Les miens paraltrent inspirés, Oni mieux que vous, jeune Rosette, Pourrait enflammer le poète? Esprit sage, et plein d'agrément, Une figure à sentiment. CEil arabesque à qui tout cède . Teint Seuri, sourire attrayant, Caractère bien plus charmant Qu'on en suppose à toute laide, Comme par dédommagement : Vous recûtes, vons qu'on adore A tant de titres précieux. Tous les dons que fit à Pandore La prodigue faveur des cieux; Si la perle des immortelles Joint sa boite à tant de cadeaux, Il n'en sortira que les maux Qu'on aime à souffrir pour les belles.

### A MADEMOISELLE H",

POUR LE JOUR DE SA FÉTE.

Sainte Marguerite est passée, Mais votre fête ne l'est pas, Et chaque jour, dans ma pensée. Je sème de fleurs tous vos pas. Soit que d'une main à peau fine Vous buriniez quelques obiets. Soit que d'une corde argentine Vous tiriez des sons pleins d'attraits, Ou soit que votre voix divinc Embellisse quelques conplets, Partout même charme domine Sous vos doigts et dans vos concerts. Pourquoi me demander des vers? Ce tribut commun , j'Imagine , N'a rien qui vous doive être doux : On a trop prodigné l'offrande . Les Muses n'ont plus de guirlande, A mon avis, digne de vous, Deux sœurs charmantes pour rivales Avec yous partagent les cœurs; Si vous n'aviez point en de sœurs. Vous n'auriez jamais en d'égales.

### LES RIVES DU CHER.

- -- ----

Dans cette province de France, Fière d'en être le jardin . Anx mêmes champs qui de Pépin Virent le père, à coups de lance, Éconduire le Sarrazin, Entre une bloome royale. Foyer d'une ligue infernale, Dont la noire embûche, dit-on, A ce jeune François second Pensa devenir si fatale; Et cette cité capitale De cet agréable canton, Ville assez digne de mémoire, Et dont les fruits si bien confits Fondent la richesse et la gloire Sur les gourmands de tout pays : Un antre out dit sans verbiage. En Touraine, entre Amboise et Tours Mais, en de longs et vains discours, Sous prétexte de brau langage. Un poète se platt toujours; Avant qu'il ait décrit ses tours, Un autre auralt le voyage,

Au bord dn Gher est un vallon, Beau paysage, lien céleste, Oit l'œil, ce voyageur si preste, Se lasse à chercher l'horison ; Là, depuis quarante-cinq lustres, S'élevant du milieu des eaux. Dans les champs de l'air, Chenonceaux Dresse ses girouettes iliustres. Un pont en six voûtes arqué. En six canaux partageant l'onde, Porte ce bean châtean fianqué De plus d'une tourelle ronde. Le Temps, ce grand vieillard ailé Qui détruit tout à la sourdine, De son souffie n'a pas blié La pierre aussi blanche qu'hermine Dohf ce chîteau fut assemblé : Qn'on voie encore avec surprise. Au milieu des remparts de Blois. A la honte d'un des Valois, Un marbre teint du sang des Guise ; Par les crimes les plus affreux Et par les civiles tempêtes, Que son noir château soit fameux; Chenonceaux, tu l'es par des fétes. Qu'avec plaisir je te parcours l Ce lieu le plus beau des séjours, Marqué partout des mêmes traces. Servit de résidence aux Grâces, Et de pied-à-terre aux Amours,

C'est là que cette autre Agrippine, L'Impérieuse Catherine, Jalonce de ses touplets, A sa politique cruelle Flaisant servir les volontés, Dans les liens de sa tatelle Tonal ses fils emmaillottés; Et, complaisante à leur jeunesse, Les plongeant dans le dout sommeil Des plaisirs et de la mollesse, Les écarati avec adressa Les écarati avec adressa Des soins du trôle et du conseil.

C'est là que, les maies désarmées, El non noiss galast que guerrier, Se désassit Practio premier Dans les bras de ses bien-almées. Soas ces voloptieux limbris Dianc choids a terraine, Non la Disse des mallis Qui porte un crissans pour aigrette, El fuit comme un trait d'arbablee, Devant les enfans de Cypris; Mais cette mortelle charmante, Cette Podevine jequame Si chère au second des Henris, Qui de la divine ceinture Enchaîna l'Amour et les Ris, Des bords du Cher aux bords de l'Eurc.

Le Cher, dont les flots en oubli Seivalent obscurément leur route. Par ce palais est eunobli Depuis qu'il en baigne la voîte. Le batelier le plus pressé S'arrête en extase à la vue D'un châtean sur l'onde exhaussé, L'admire et de son mât baissé En nassant dessous le salue, Un bois de jeuues arbrisseaux Planté le loug de ces rivages Borde le courant de branchages, A deml trempés dans les caux, Et, s'échappant de leurs Dryades, Les dieux des hols sous les roseaux Pressent dans leurs bras des Nalades. Biant spectacle, objets uouveaux! Ah! que ma vue est amusée l Les chars rencontreut les bateaux, Par le fouet la rame est croisée. One de fleuves je vois d'ici, Couchés sur leurs urnes pompeuses. Bire en leurs barbes limoneuses . Des rivières qu'ou passe ainsi ; Mais à leur onde formidable, Oui souvent dévaste ses bords. Je préfère une onde guéable. Commode pour divers transports.

Où l'avare court s'abreuver. Et ce Lignou qui fait rêver Des amans le troupeau frivole, Et ce Permesse tant fêté. Qui du poète échauffe les veines . Et ce favorable Léthé Où l'en puise l'oubli des peines O Cher I que sont-ils près de toi? Rive délectable et fleurie, Scule ta réunis pour moi Les différens dons de féerie. Henreux qui dans la liberté, Scul bien que le sage idolâtre, Loin du frêle et du brillant théâtre On l'ambitieux est mouté, Loin de la géne des grands rôles, Près de toi cherche le repos. Et coule à l'ombre de tes saules

Vante qui voudra ce Pactole

Des Jours aussi purs que tes flota!

Ton con transquillemat serpente,
Thequille des terrains:
Telle unit, focile en sa pente,
Thequille des terrains:
Telle une lame donce et limite
Saft river aver lous les humañas.
Si de quelque couragus terrible
La fareur vinit grossir ton cours,
Torrent fougueux pendant deux Jones,
Torrent fougueux pendant deux Jones,
Tor redecimes canal pacible.
Lea passions peuvent ainsi
Quelquefois enquerte le nage;
Mais sois écurts sont de passage.
Mais sois écurts sont de passage.

Où vout ces ombres fugitives Voltigeant au loiu sur ces rives? C'est vous, révérend Ducerceau, C'est Grécourt en petit mauteau. Nourris aux bords de l'Hippocrène, Jusque dans le parc de Veret De l'eau de la docte fontaine Ayant su conduire un filet, L'un gai, mais décent et discret, Et quoiqu'il folâtre sans cesse, Bien sûr de u'avoir jamais fait Baisser les yeux à la Sagesse; L'autre, plus vif dans ses tableaux, Mais trop libre par intervalle, Et dans la vase du Stymphale Trempont quelquefois ses pinceaux; Le plaisir les ramène encore Vers ces délicieux enclos Où leur voix badine et souore Lutina ceut fois les échos: Ils songent que pendant leurvie lls ne durent qu'à ces beaux lieux Le charme de la réverie Qui monta leur lyre chérie Sur des tons si mélodieux ; Et leur ombre bien avisée Changerait, a'il plaisait anx Dieux, Les boulingrins de l'Élysée Pour ces vallons aimés des cieux.

AUR UNE MONTRE A RECONDES.

Autour de l'émail circulaire : Lorsque mou œil ue cousidère Oue l'inviucible monvement De l'aiguille qui seulement Sous la couvezité d'un verre Nous marque l'heure et le moment, A lear insensible passage, Je me dis : le temps et l'ennul Se sont mis ensemble en voyage: Je n'unrai jamais le courage D'aller d'un pas si rajenti An terme ordinaire de l'àge. Mais grand ic jette un cell plus sage Sur cette sutre signifie qui court Rapidement dans sa carrière .. Je vois trop de ma vie entière, Hélas I combien l'espace est court; Je lui crie : uh ! cruelle , urrête ; Tu vas faner le pen de fleurs Dont la main des jeunes erreurs Voulait encor parer mu téte ; Muis elle fuit, c'est in sa loi : Le temps, le temps trop inflexible, Dont elle est l'image visible. Emporte au lois ma plainte et mol. A cette nignille fugitive Je dois du moins la flamme uctive Dont elle anime mes instans. Par sa vitesse qui me frappe Je seus bien mieux le pris du temps : Plus il vole, moins il m'échappe.

### SUR LA MOUVELLE ANNÉE.

Non, mes contemporains, non, lorsque l'an s'achève, Je n'en murmure point : Il s'est évanoui , Mais je vois que J'eu ai joul ;

Je ne trois point ce qu'il m'ealère.

Cet assers que le frense, qui va tont moiss
Du bous de ses ailles rapides.

Sillonne nos frevier appaien.

Sams creuser noon-nelmen nor rides
Par uns tore d'eryls d'illiquest.

Se considère à tous momens
Comme une troille du temps,
Des qu'il m'éparpue, R est la miessue,
Et d'un esprit qui se résout
Aiséances à sa dessinée.

Je de s: v'eld donc une année

Dont nous sommes venus à bont l .

En quoil plus que le voi de ce temps qui nous frappe

Aimerous-nous le furdeau de l'enmi? Ou se plaint que le temps nit fui, Il fant qu'il pèse, on qu'il échappe.

Remonte à ton enfance, et revois ces pédans Qui, la férule en main, guidaieut tes premiers au Devant tes livres, sur tun siège, Tu disale, en françaut du nied :

Mon Dieu! que je suis cunuyé
 De mon âge et de mon collège!

 temps trabait alors ses pre suppossuis

Le temps trainait alors ses pas appesantis, Et maintenant il preud la fuite : Il ne va point, il va trop vite ;

Mais accorde toi done : maintenant et judis Crois-mol, rien n'a changé; ton cœur insatiable.

rois-moi, rien n'a changé; ton cœur insatiable Tes vœux, tes désirs inconstans, Panvre insensé, voltà le sable

Où tou oil mesure le temps.

Pourquoi ces révoltes si values,
Tous ces hélas, tous ces soupirs?

Male il composte mes abilities.

Mals il emporte mes plaisirs;
 Mais il emporte aussi tes peines.
Ne pouvant fiver ton destiu;

Saisis bien le présent qui glisse sous ta main;
Si tu sais en user, il laissera des traces
Qui charperont tou souvenir;
L'emploi de chaque instant est un fonds que tu pla
Au profit de tou uvenir.

Ceux qui perdent leur vie inquiète ou frivole Sur l'édredou des volaptés, Auprès d'un coffre-fort, autour d'un cavagnole, Ou sur les hords du puits où sont les vérités,

Qu'ils gémissent entre eux de ce temps qui s'euvole. Mais reux-sans regret voir la fuite des ans? Rentre au fond de 100 nœur, et tâche de te rendre Un meilleur compte des momens; Si la vie est un point, fais le bien pour l'étendre.

### ENVOL D'UN SOUVENIR.

Dimanche est jour de repos; Mais de vous, Jeune Climbne, Un sourire, un seul propos Trouble plus d'une semaine.

Lundi, c'est lune, dit-on;
Tout ce qu'on perd de raison
Ches elle est mis en fiole;
Ont Yous voit, de Yous raffolle;
Oh I que ce minois divia
Doit remplir le magarin!

Mardi, Mars, dieu des ainrmes,

Tonjours armé, furieux : L'Amour a bien d'autres armes, Et sa forge est dans vos yeux.

Mercredi, Mercure; il eut Un emploi de complaisance, Dont peu d'estime il reçui; De la renomuée, en France Il a'est fait le sobstitut. Chaque mois, le dieu voyage, Il embouche le clairon; En faveur de votre nom Il publièra mon hommage.

Jendi, Jupiter; ii fit
Ses caravanes sur terre;
En cygne, en or, en tonnerré
Le galant se travestit;
Il trompa toutes les belles;
Mais voyaot vos traits si doux,
Mortelles comue immortelles,
Il est tout muité nour yous.

Vendredi, jour de Vénts, Jour plus chéri qu'aueun autre, Mille attraits vous sont échus : Jour de Vénus est le vôtre.

Sanedi, jour du sabhat, Fête dans la synagogue: Mais, tenez galant séout, Il sera bién plus en vogue,

### A UNE PERME DE LETTRES,

'EN LUI ENVOYANT UN SAC A DUVRAGE AVEC DES

A nos chanis. Supho, tu présides ;
Du ndieu des verse le ults avayut
Est entre tes doigts plus souvent
Que l'aiguille des Vinéldes;
Et je l'offre un faible présent
Qu'on en fait pu'à des mains thuides.
Ne le déclaigne pas pourtant;
Tu asia que cette abière fille
Du puissant cerveau de Jupia
Aux beuroux travaux de l'aiguille
Plus d'une fois prêta sa main;
Tu sals que nette no et art divit
Tu sals que teste no et art divit

#### LEMIERRE.

Charma la jalouse déesse; Jusqu'où sou orgueil ladigné Qu'on est égalé son adresse Porta sa fureur vengeresse Sur l'industrieuse Arachné : On dit qu'à la sœur de Progné, Aux plus affreux tourmens livrée. L'aiguille, au défaut de la voix. Servit d'interprète autrefois Contre les fureurs de Térée : Elle seule, pendant dix ans, Tint Pénélope en exercice. Et, maleré vinet rivaux ardens. Cotte arme, funeste aux galans, Sauva l'honneur du front d'Elvase. Il est cent chefs-d'œuvres épars Qu'à uoa yeux surpris elle étale ; Ses travaux sont aux rangs des arts :-Du pinceau l'aiguille est rivale. Pour les dieux elle ent des appas. Dans tes loisirs qu'elle te serve ! Tu seras quelquefois Pallas, Mais tu seras tonjours Minerve.

### LE SERIN.

Une beauté chère à Catulle Raffola jadis d'un moineau. Malgré le frédon ridicule Et la roture de l'oiseau : Vous placez mieux votre tendresse; Celul que votre main caresse Est un oiseau de qualité : Par son chant, par sa gentillesso, Digne d'être partont fêté, C'est le héros de son espèce : Aussi charme-t-il sa maitresse: Surtout quand de vos dolgts mignons Lui prétant des grâces nouvelles, Vous lai faitea des échelons Ou'il parcourt en battont des ailes. Votre jeune cœur en est fou. Il voltige sur la toilette ; Il est aur le seig , sur le cou : Sur la tête il vous sert d'aigrette. Ou'il vous défrise, il est baisé Entre vos lèvres demi-closes: Et le bee du petit rusé Semble pomper le suc des roses. Quoi donc! l'oiseau si reuommé

Pour twoir sa plair à Lesbie Côde as seria, nom dons ainé, Qui charme votre fantaisie? Non, le chemeis parfamé, Et le nectur, et l'ambroide, Qui nourrit le moineau buin Dans les hocages d'idelle, Scion mei le vaut pas an grain Da milles pris dans votre main Participa de la commentation de la Participa de la commentation de la Conard vosa receverz d'hymédec Nouveau füre et nouveau destin, Heureux qui dans cette journée Heureux qui dans cette journée

### ROMANCE

IMITÉE RE L'ANGLAIS.

Écoutez-moi, faciles belles, Apprenez à fuir les trompenrs; Apprenez, amans inúdèles, La peine due aux suborneurs.

Prendra la place du serin!

Luci, des filles de Vincennes Était la plus riche en attraits; Jamais l'ean pure des fontaines Ne rédéchit de plus beaux traits. Hélas! des peines trop caisantes.

Hélas! un amoureux sonci Vint ternir les roses naissantes Sur le teint vermeil de Luci,

Yous avez vu souveut l'orage Qui courbalt les lis d'un jardin; De ces lis elle était l'image, Et déjà penchait vers sa fin,

Par trois fois retentit la cloche Dans le silence de la nuit, Par trois fois le corbeau s'approche; Frappe aux vitres, crie, et s'enfuit.

Ce eri, cette cloche cruelle, Luci comprit tont aisément; Aux filles en pleurs autour d'elle Elle dit ces mots en mourant:

Chères compagnes, je vous laisse; Une voix semble m'appeler; l'ne main que je vois sans cesse Me fait signe de m'en aller.

L'ingrat que J'avais cru sincère , Sans pitié me donne la mort ;

Sans pitié me donne la mort; Une plus riche a su lui plaire : Moi qui l'aimais ! voila mon sort.

Ah! Lubin! ah! que vas-tu faire? Rends-moi mon bien, rends-moi ta foi; Et toi que son cœur me préfère, De ses baisers détourne-toi.

Dès lo matin en épousée, A l'église il te conduira; Mais, homme faux, fille abusée, Songez que Luci sera là.

Filles, portez-moi vers ma fosse, Que l'ingrat mo rencontre alors, Lui dans son bel habit de noce, Moi couverte du dran des morts.

Elle expire : on creuse sa fosse, Et l'époux les rencontre alors, L'un dans son bel habit de noce, Et l'antre sous le drap des morts,

Que devient-il? son cœur se serre; Un froid mortel vient le transir : Qu'a-t-il va? Luci qu'on enterre, Et Luci qu'il a fait mourir.

Il tombe : chacun se disperse, L'épouse fuit loin de ce deuil; L'amant basgné des pieurs qu'il verse Resté collé sur le cercueil.

Vaine et tardive repentance! Pleurant ses premières amours, Aux suites de son inconstance Il ne survécut que deux jours,

Près de son amante fidèle Les bergers l'ont porté, dit-on; Et Lubin repose avec elle, Couvert par le même gazon.

La tombe reçoit mille offrandes; Deux à deux les amans constans S'en viennent l'orner de guirlandes, Au retour de chaque printemps,

Vois cette pierre, amant volage, Et crains un semblable destin;

### LEWIERRE.

Avant que ton cour se dégage , Souviens-toi du sort de Lubin. Puis se inequant du pauvre sourd en face. Amuse ainsi notre homme aux mauvais yeux : L'un rit de l'autre, et le tiers rit des deux.

### ÉPIGRANNE.

Lorque la flèvre et ses hrillantes crises, Out de notre machine attaqué les ressorts, Le corps humain est un champ clos alors, Oà la nature et le mai sont aux prises, Il servient un areugle appelé médeciu; Tout au travers il frappe à l'aventure: S'il attrape le mail. Il fait un homme sain.

### SUR LE MERCURE DE PRANCE.

Savez-vous d'où vient qu'au Mercure Si souvent l'on ne trouve rien? C'est le carrosse de voiture; Il faut qu'il parte, vide ou plein.

# Et du malade un mort, s'il frappe la nature.

Entre Damon, un peu court de visière, Et Lisidor, qui n'entend que fort peu, Certain plaisant étant assis naguère, A leurs dépens voulut se faire un jeu : A notre aveuje Il fait mainte grimace, Qui divertit le sourd malicieux;

## VERS A MADAME LA MARQUISE DE M''',

Votre adresse peu commune Vient de fixer votre sort; Du droit et de la fortuse Les Grices ont fait l'accord. C'est vers vous que Thémis penche; Ce succès n'est pas nouveau; Vous avez dans votre manche Tout ce qui porte bandeou.

## LE CARDINAL DE BERNIS'.

### LES QUATRE SAISONS,

### LES GÉORGIQUES FRANÇAISES,

POÉME.

LE PRINTEMPS.

\_

## CHANT PREMIER.

Fai chanté les heures du jour : Je chante anjourd'hui le retour Et le partage de l'année. Flore, que ta main fortunée Présento l'ouvrage à l'amour.

Dans les antres de la Scythle Vertamon, valuquear den hivers, Vient de reacettre dans les fers Les fongeneur cellons d'Orchitye, Eu vain leurs affreux sillennens Nous déclarent encove la genere; En vain, dans leurs soulevoureus, lès deranient les fondemens De la prison qui les resecre; Le pristenga sauve la terre De leurs cruels emportensens,

Le fils d'Éule et de l'Aurore, Zéphyre enfin est de retuur; Ses transports ont réveillé Flore; Et les fleurs qui n'osalent éclore S'ouvrent aux feux de leur amour; La muit cède ou jour soa empire; L'hiver s'enfuit ou find ûn nord; Et la nature, qui respire, Sort des ténèbres de la mort. Immobile an centre du monde . Le soleil, que nons reroyens, Orne sa tête des rayons Oui rendent la terre féconde. Déjà des lars les plus profonds Ses feux ont fonda la surface; On voit tomber du haut des mo Des monceaux de neige et de glace Oni fertilisent les vallons : Les rochers découvrent leur cime, Dedone lève un front sublime Que respectent les aquilons ; Et, de l'hiver tendre victime, Cérès, du sein de nos sillons. Sourit au dieu qui la ranime.

Dans sa coloure confiné, Le beryer, eus prised des montagnes, Grêbère le mole fortunit Qui s'ent canbellir les campagnes; Tont result, tous brille à sex yeax. Les arbres se courbent en voite; L'onnée, plas pure dans sa route, Réféchit l'insigne des cieux. Comment, il se sire, il àcrier; Et tamisi que la bergerie Se réveille et s'ouvre à sa voit, Le troupeum marchant sous ses lois Boolit délé dans la prairie.

Arbres depouillés si long-temps, Couronnez vos têtes naissantes, Et de vos fleurs ébioulesantes Perez le trôce du printemps, Élevez vos pampres superbes Sur le falte de ces ormeaux; Vignes, étendez vos rameaux; Jasmins, sortez da sein des herbes;

BRANES François-Southin-Pierre so ; cardinal, reviewing of Alin, august ner 1725 Simil-Arreed Area (Mai, nagun ner 1725 Simil-Arreed Area (Mai Salvin Arreed Arreed (Mai Salvin Arreed Arreed (Mai Salvin Arreed Arreed (Mai Salvin Ar

Exhabited qu'il déploys dans le concluse de 1700 hui în conferer par la conférer par l'étapers pi l'éta

Montez, ombragez ces berceaux: Et vous, aimabies arbrisseaux, Lilas, croissez, tombez en gerbes, Ornez ces portiques nouveaux. One l'air se parfume et s'épure; One l'onde faillisse et murmure : Que rien ne trouble an si bean jour ; One les bois, les fleurs, la verdure, Fassent de toute la nature Un temple digne de l'Amour ! Sur nu nnage de rosée Vénus descend du haut des cieux. Et la terre fertilisée S'enivre du nectar des dieux. An retour de cette immorteile Tout germe, s'enflamme, et a'unit; De l'univers qui raicunit L'hymen heureux se renouvelle. L'air s'embrase de nouveaux feux : Les bois confondent leurs feuillages; Les mers embrassent leurs rivages. Et le soleil plus humineux Se joue à travers les nuages, O Vénus, qui peut résister A la donceur de ton empire? O Vénus, qui peut éviter Le piége où ta voix nous attire? Au sein des rochers les plus durs Ta chaleur active et puissante Force la terre languissante D'enfanter des métaux plus purs. L'Amour, par des routes certaines, Pénètre dans tous les ressorts, Circule dans toutes les veines, Donne la vie à tous les corps ; Il fend les airs, nage dans l'onde; Et la terre, qu'il rend féconde, Dans ses bras aime à respirer : Ce dieu charmant enseigne an mor Le secret de se réquier.

Soriez, indolem Sybarites, Da cercle érroit de vos plaises; Osea écendre les limites Obs se renderment vos dédars; Abandonars les faus spottades, Abandonars les faus spottades, Pour Jouir en paix des mirades pe le nasture et de l'anour. Vente sous nos berceaux rustiques dell'amer vos curum languissans. Des voluptés pérfodiques Dant le retour giace vos sens.

Benaissez uvec la nature, Et dans ses dons multipliés Gofter sans trouble et sans mess Des plaisirs purs et variés. L'oiseau qu'ane superbe cage Captivait sons un tost doré A supporté son esclavage Tent que les frimas ont duré : Mais après leur règne funeste, Le bélier, propice aux amours, Vient d'ouvrir l'empire céleste A la déesse des beaux jours : L'oiseau captif qui voit renaître Les fleurs du jardin de son maître, Oni, sons des myrtes amoureux. Entend la musique champêtre Des autres oiseaux plus heureux, Resserré dans un palais vaste, Brûle de traverser les airs . . Et regrette, an milieu du faste. L'ombre des bois et des déserts. Ces beaux vases de porceiaine Sont-ils remplis de la même cou Dont il boirait dans ce ruisseau Oui fait fleurir toute la plaine? L'aiguillon de la liberté, L'aspect riant de la campague. L'Amour cofin qui l'a flatté De lui donoer un compagne. Tout l'irrite contre ses fers, Tout le détrompe et le détache Des faux biens qui lui sont offerts : Sa prison s'onvre, il s'en arrache, L'Amour le rend à l'univers.

Le lac, le verpis, la dorure, Ont assez ébloui mes yeux; J'aime mieux la simple parure De ee côteau délicienx. Mon Louvre est sous ces belles tonne Un bois est le temple où l'écris, Des arbres en sont les colonnes. Et des feuiliages les lambris. Les arts, ces esclaves serviles De nos désirs efféminés, Transportent le luxe des villes An milieu des champs étonnés. Nos veux, qu'un vain charme fascine, Sont plus surpris que satisfaits; On quitta les jardins d'Alcine Pour coux que la nature a faits. Pourquei, dans nos maisons champét Emprisonner ces clairs ruisseant,

Et forcer l'orgaeil de ces hêtres A subir le joug des bercesus? On'on vante ailleurs l'architecture De ces treiliages éclatans : Pourquoi contraindre la nature? Laissons respirer le printemps. Quelle étonnante barbarie D'asservir la variété Au cordeau de la symétrie, De polir la rusticité D'un bois fait pour la réverie, Et d'orner la simplicité De cette riante prairie! Le plaisir, qui change et varie, Adore la diversité. O toi, commentateur suprême, Qui définis la volupté, Oui fais du plaisir un système, Et de l'amour un froid traité : Calculateur infatigable, Dont la méthode insupportab Dessèche en nous le sentiment, Laisse reposer un moment Ton syllogisme inattaquable Et top invincible argument : Un instant de folie aimable Vaut mieux qu'un bon raison

Véaus et Flore nous rappellent; Gardons la raison pour l'hiver; Respirons le baume de l'air; Et que nos sens se renouvellent.

Voyons ces taureaux mugissans Poursaivre lo dans les prairies; Voyons ces troupeaux bondissans Donner, par leurs jeux innocens, Aux bergères des réveries, Aux bergers des désirs pressans.

Ocyto dans les campagnes Enthannes par ess fiers regrats Le coursier, ansant den hasards; Elle l'enleite à ses compagnes; Et élançant, les criss épars. Toos deur, an sonmet des noutagne Offrent leur lysens as dieu Mars. Plus ioni, dans ces forcis surrages, Les lions regisent d'insour, Tandis que les ramiters volages Vennent soupirer alestour; Le feit d'ingour et le repuile. L'insuisable revoculle. L'aineau que réviere Memphis, Le dromadaire des sofis, Les monstres cralatifs on féroces Qui peuplent le sein de Thétys, Tous forment des nœuds asont El l'amour préside à leurs noces. Régnez sur les flots uplanis , Alcyons, déployez vos ailes ; Les vents respecteront vos nids , El les flots ous seront fidélie.

Vous qui dans l'homide séjour Cachez vos brillans coguillages . Véans vous appelle en ce iour : Formez de pouveaux mariages. Et que les perles soient les gages Oue l'hymen présente à l'amour. Déjà sous l'épine fleurie Philomèle exerce sa voix : Progné voltige autour des toits ; L'oiseau de Vénus se marie, Et la tonrierelle attendrie Gémit d'amour au fond des bois, Le castor, amant des rivages, Trace le plan de sa maison: Les abeilles, encor plus sages, Dans le creux des rochers sauvages Élèvent l'atile cloison Oui sépare leurs héritages. Le vermisseau, sous le gazon, Lai-même devient architecte. Et les ouvrages de l'insecte Étoppent la fière raison. Le monde à nos yeux va renattre ; Et tous les êtres dans ce jour, En rendant hommage à l'Amour. Soulagent l'ennui de leur être.

Pouplez les divers élémens , Insectes , à qui la nature Accorda si pen de momens : Vengez-vous d'ane loi si dure ; Naissez, vivez, mourea manas. Qu'importe , au bout de la carrière . Qu'un seul instant délicieux Alt rempi voir vé entière; Si le plaidr , qui fait les dieux Vous anima dura la poussière ?

Hermaphrodites fortunés, Pour vous l'amour sans jalousie Suit les lois que vous lui donne : Aimes à votre fantaisle; Quittez cent fois et repreuez Les deux rôles de Tirésie.

Janage d'un Jeune arbrisseau, Jaconcevable vermisseau, Soyez à jamais un problème; Tout entier dans chaque rameau, Renaissez semblable et nouvens, Et, par une fareur supréme, Trompez la mort sous le ciseau Oul vous sénare de vous-même.

Ob! que l'homme, si dédaigneux, Lui qui foule d'un pled superhe Les lusectes carbés sous l'berbe, Perdrait de son faste orgneilleux, S'il savalt, quand il les écrase, Que, moins génés dans leurs désèrs, Leurs cœurs, qu'un uséme amour embrase, Sout toujours neufs pour les plaisirs!

Telles sont les vives images Que le printemps offre à nos veux. Les saisons ressemblent aux âges : Dans leurs rapports mystérieux La main invisible des dieux Cache des conseils pour les sages. Le printemps, couronné de fieurs, Pare l'Amour qui le caresse : L'Été mûrit par ses chaleurs Les dons brillons de la jeunesse : L'Automne, un nanier à la main. Coeille les fruits qu'elle colore : L'Hiver à l'instant les dévore : Mais il conserve dans son sein L'espoir de Cérès et de Flore. Ainsi l'on peut toujours saisir Les momens heureux qui s'envolent Fayons les dangers da loisir; Le travail ajoute su plaisir. Et l'un et l'autre nous consolent. Amourd'hui les fleurs des buisso Parfument le sein des bergères; Avec des fieurs et des chansons Achetons leurs faveurs légères. L'Été s'approche, jouissons: Ces nuages chargés de neige On'an midi d'un tour radienx Les aquilons séditient Soufflaient du fond de la Norwêge A'assiégent plus l'astre des cieux. Le soleil pénètre la terre, Et pompe jusque dans ses flancs

Les esprite, les gernes bridans Dont va eformer le tonnerve. Déjà l'étoile de Vénus Annonce les belles soirées; Déjà les fannes revenus Cherchen les symples égarées. Zéphyre d'un soutilé épuré Ride la surface de l'onde; La Núil, de son trône zamré. Répand ses parots sur le monde; Et son cher, d'Amours entouré, Roule dans une pais profonde.

Dans les units brillantes de mai, Le sylphe, amoureux des mortelles, Vient ehercher pormi les plus belies L'u cœur qui n'ait famais aimé. Aidé de ses ailes légères, Il descend, lavisible aux yeax, Sur ces étoiles passagères Qu'on voit tomber du haut des cieux. Roi des peuples élémentaires, Il vole avec timidité Dans ces châteaux héréditaires Où l'ignorance et la fierté Captivent sons des lois anstères Et la jeunesse et la beauté. Le scrupule et l'inquiétude, Enfans craintifs des passions. La peur et ses illusions Veillent dans cette solitude. L'amoureux habitant des airs, Indimé coutre la clôture. Voltige, et perce la serrure; Sans bruit les rideaux sont ouverts : La enfant almable et pervers Eulève aux Grâces leur ceiuture : Padeur, jeunesse, umour, nature, Tous vos secrets sont découverts. Délà d'une beauté ualssante Le sylphe interroge le cœur . Sa main timide et caressante Cherche les traces d'un valaqueur; L'épreuve est douce et dangereuse : Si la belle a connu l'amour, Il l'abandonne saus retour An basard d'être malbeureuse; Mais si le cœur en il a soudé A toujours sagement gardé Le faible sceau de l'innocence, Alors le géuie amoureux Exerce tonte sa puissance Sur un cœur digne de ses feux.

De la beauté qu'il a jugée il devient l'invisible éponx; Dans les bras du sommell plongée, Elle va, sons être outragée, Jouir des plaisfrs les plus doux. Le essain fortune de songes Sert les vœax da sylphe enchanté; Les charmes de la véride.

Bientôt sar un trôse argenté Le prince almable des génies Transporte la jeune beauté Dans les régions infinies De soa empire Illimité. Émue, inquiète, et charmée, Elle Joult rapidement Du plaisir d'avoir un amant, Et du bonheur d'en être aimée. L'Amour, par un charme flatteur, Soutient dans les nirs son conrage : Elle ose admirer la hauteur Des vastes cieux qu'elle envisage: Les grâces de son conducteur Cachent le danger du voyage; Soa œil, avec sécurité, Da zodianue redonté Contemple les signes faacstes : Sa maia , avec témérité . Mesure les cércles offestes. Ces grands objets la touchent peu; L'air an mépris des Zoroastres. N'est pour elle qu'un voile bleu; Rien ne la france dans les astres ; Sur la terre elle a vu do (en. Délà son oreille murmure Coatre les célestes accords : Une voix secrète l'assure Qu'il faut chercher dans la nature-Ses plaisirs pius que ses ressorts, Un gazoa frais, une foataiae, Un arbre qui cache le jour, Tel est l'asile que l'Anour Préfère à la céleste plaine. A peine a-t-elle désiré. Que te char brillaat qui la mene S'arrête sous l'ombre incertaine D'un bois par un fleuve entouré. A l'instaat les buissons fleurisseat. La vigne embrasse les ormeaux, Les palmiers amoureux s'unissent. . L'air est peuplé de milic oiseaux, C'en est fait , la jeune sylphide

S'enivre da bouheur des dieux; Mais le soleil brille à ses yeux. Le songe fuit d'ua vol rapide. Et le sylphe remonte aux cieux.

### L'ÉTÉ. --CHANT SECOND.

Soleil, c'est aujourd'hui ta fête; L'êté, chargé de blonds épis,

Étale ses riches habits. Et fait rayonner sur sa tête L'or, les saphirs et les rubis. Lève-tol, répands la lumière. Brille, triomphe à tous les veux : Poursuis la nuit dans sa carrière. Et chasse du trône des cieux Sa pâle et tremblante courrière. Sur le sommet lohabité Des aiontagnes les plus sanvages Déjà les disciples des mages Chantent le retour de l'été. Abatto , triste et solitaire . Dans les jardins qu'it embellit, Le printemps sonnire et pâlit Ea voyant l'éciat de soa frère. Cistie, ouvrez vos feuilles d'or: L'amont dont vous pleurez l'absence Vient ranimer par sa présence Les feux doat yous brûtez encor. Maihenreux sang de Moatézume, Filles du soleil : accoures : C'est pour yous que son feu s'allame : Sa vue adoucit l'amertume Des larmes que vous dévorez, Votre ame organillense respire Devant le roi du firmament; Sa gloire, que la terre admire, Your console pour na moment De la chute de votre empire. Il parait, l'Olympe rougit, Le front des moatagnes se dore ; Le lioa céleste regit Ea vovant l'astre qu'il adore : Il parait, ses rayons épars Couvreut la face des campagnes, Le premier fen de ses regards Attire au plus hant des montagne La froide vapeur des brouillands.

A l'Instant la terre embrasée Par son éclat vif et charmant Donne le feu du diamant A chaque goutte de rosée. Fidèle amante du solell . De ficurs , de perles conronnée , La nature sort du sommeil Comme une éponse fortunée Dont Camour hâte le réveil. Vers l'astre bienfaisant du mo Elle étend ses bras amoureux ; Il brille, et l'ardeur de ses feux La rend plus belle et plus féconde. Tandis qu'an sommet d'une tour Le paon fait relaire au grand jour L'azur de ses plumes nouvelles, L'oiseau de la mère d'Amour Épure l'argent de ses alles. Tout brûle des feux de l'été; Le froid serpent caché sons l'herbe S'éveille, et dresse avec fierté La crête de son front superhe : Son corps en replis ondovans Roule, circule, s'entrelacer Ses year pleins d'ardeur et d'audace S'arment de regards foudrovans : Bientôt levant sa tôte phière Vers l'astre qui l'a ranimé. Il s'élance de la poussière . Et fait beiller à la lumière Son aiguillon enveninté. Faibles mortels que le jour blesse, Éveillez-vous, ouvrez les veux; Le soleil embrasant les cieux S'indigne de votre mollesse.

Que devient l'homme quand il dort? Emporté sur l'aile des songes, Il vole au pays des mensonres. Il touche aux rives de la mort. Envisages ce globe immense. Image des dieux qui l'ont fait ; La flamme nourrit sa substance . Ses feux rénandent l'abondance . -Chaque rayon est un bienfait. Au sein des plus profonds ablines il enfante ces purs métaux Tristes auteurs de tous les mans, Pères féconds de tous les crimes, Mais qui , sagement répandus Sur les besoins de la patrie, Forment les liens étendus Du commerce et de l'industrie .

Satisfont à tous les désirs. Et, tels que des sources fécondes, Vont ranimer dans les deux monds Les arts, la gloire et les plaisirs. O soleil, âme universelle, Tol dont les regards amoureux Éclairent ces astres nombreux Dont l'azur des cienx étincelle : O tol mui suspens dans les airs Ces torrens, ces mers vagabondes Oui par mille canoux divers Portent la fraicheur de leurs ondes Dans les veines de l'univers : De l'été oni vient de renattre Màris les fertiles moissons. Et recois les faibles chansons Oue t'offre ma muse champêtre, Déjà de les rayous puissans Les campagnes sont pénétrées : Éole des blés jappissons Agite les ondes dorées.

O Cérès, presse ton retour. Sur nos plaines le dieu du jour Répand les chaleurs et la vie. Proserpine a quitté la cour Du sombre épous qui l'a ravie : Le même chor qui l'entralna A travers la flamme et la cendre A tes yeux charmés va descendre Du sommet brillant de l'Etna. Elle paralt; ton ewar polpite; Tes pas volent devant ses pas : Quand tu l'appelles dans tes bras. L'amour vers toi la précipite; Un mutuel euchantement Vous enivre des mêmes charmes : Trop court mais trop beureux moment Où le plaisir verse des larmes! Pour un cœur noble et généreux. Qu'il est donx, eu quittant Cerbère, De retrouver le monde heureux Par les seuls blenfaits de sa mère! Belle Proserpine, à tes yeux Déià la moisson est tombée Sous la faucille recourbée Du moissonneur Inborieux: lei les gerbes dispersées Couvrent la face des guéreis : Plus loin, leurs meules entres Élèvent un trône à Céres. Sur l'arbre fécond de Pyrame Le ver à soie ourdit sa trame, "

Qui pare les dieux et les rois : Les fraises parfament les bois : L'épiae enfante la groseille; Mille fruits naissent à la fois ; Et. prête à remplir sa corbeille, La nymphe hésite sur le choix. Partout l'abondance circale; L'homme n'est heureux que l'été. L'infatigable pauvreté Bénit l'ardente canicule, Oui fait frémir la volupté. Dans un salon pavé de marbre Respire-t-on un air plus frais On'a l'ombre incertaine d'un arbri Cher aux déesses des forêts? La dryade en robe légère Brave . sous un chapeau de fleurs . L'aiguillou ardent des chaleurs; Et Pallas, coiffée en bergère, Pour égaver les moissonneurs Danse à midi sur la fougère. Le travail, joint à la gaité, Sonfire et surmonte toutes choses : La nonchalante oisiveté Se blesse sur un ilt de roses. Voyez l'intrépide chassear Qui, sur cette côte brûlante, A l'aide d'un chien précurseur. Arrête la perdrix tremblante. De joie et d'espoir animé. Il prend, il arme son tonnerre : L'oiseau part, un trait enflammé Le fait retomber sur la terre. La chasse retient jusqu'au soir Le jeune Adonis dans les plaines; Le plaisir, la gloire et l'espoir Font supporter tontes les peines. Mais, déjà plus vif et plus clair, Le soleil dévore et consume La rosée éparse dans l'air ; Et le fen du ciel, qui s'allume. Étincelle comme le fer Que Vulcain frappe sur l'enclame. Doris s'enfuit sous les roseaux; Et, dans leurs lits plus resserrées, Les nymphes refusent leurs eaux A nos campagnes altérées.

Plaignons l'avide voyageur Qui, dans les subles de l'Afrique Égaré sous un ciel vengeur, S'expose aux fureurs da tropique. La terre rougit sous ses pieds; Des torrens de fea se répandent ; Et par le soleil foudrovés Tas monts et les rochers se fendent. Les arbres à demi couchés, Sons fruit, sans sève et sans verdure, Convrent de leurs bras desséchés Le sein brûlaat de la nature. Quel sort! quels horribles momens! Il enteud les rugissemens Des lions que la soil dévore ; Immobile d'accablement. Il cherche en vaia du firman Le secours que la terre implore; Assis sur un sable enflammé. A la riment d'un ciel berbare . Il reproche à son cœur avare Les many dont il est consumé. Pour nous, que le soleil propice Regarde avec des yeux plus doux, Laissons voyager l'avarice; Sar le gazon reposons-nous Tandis que l'ardente écrevisse Embrase le ciel en courroux. Ainsi qu'à la céleste troupe. Pendant le règne des chaleurs, Hébé nous verse à pleine coupe Le lus des fruits, l'esprit des fleurs. La neire, avec art préparée, Alguise nos sens émoussés; Ou dirait que ces fruits glacés Sortent des jardins de Borée. Vénus se permet en été Une modeste nudité. Dans une alcôve parfumée, Impénétrable au dieu du jour. La pudeur sans être alarmée. Dort sur les genoux de l'Amour. Un doux loisir est nécessaire : L'esprit de soins débarrassé. Ou passe le jour sans rieu faire : - -Un tel jour est bientôt passé. Du midi l'ardeur violente N'est pas un supplice pour nous : Si la chaleur est accablante, Tous les remèdes en sont doux. Mais j'entends le bruit du tounerre Retentir sur ler monts voisins : Junon vient déclarer la guerre Au dieu protecteur des raisins : Les portes du ciel s'obseurcissent : L'air siffle, les antres mugissent. Mais bicatôt les vents sont calmés. Et les tempétes dissipées

Sur les montagnes escarpées Lancent leurs carreaux enflammés, leis sur un trône de nues. Fait briller son are lumineux; Déjà les nymphes revenues Brûlent de commencer leurs jeux, Deja, pressé par sa rivale, Le roi des astres, moins ardent, Se précipite à l'occident Sur uu char de nacre et d'opale. L'extrémité de ses rayons Éclaire au loin la mer profonde ; Et taudis que nous le crovons Plongé dans les gouffres de l'onde . Armé de fens étincelans, Il ouvre à ses coursiers brillans Les barrières de l'autre monde. Oh! qu'il est doux de respirer Cet air frais, ces pures haleines D'un vent qui do fond des fontais S'échappe, et, n'osant normurer, Vole sur l'aile du mystère ! Ausour, il est temps de régner; Vénus se promène à Cythère. Et les Gràces vont se baigner.

Au fond d'un bosquet d'idalie, Dont nul martel n'ose approcher. La foutaine d'Acidalie Se filtre à travers un rocher : Et, suivant une peute douce Oui la conduit en l'égarant, Elle remplit, en mormurant. I'n hossin revêtu de mousse. Les arbres courbés alentour La dérobent à l'œil du jour. Un buisson fleuri l'environne : La tubéreuse et l'auémone Entourent ses bords séduisans: Et l'oranger qui la couronne Est parteué de vers luisans. One Plutus , d'une main fantasque . Orne les bains de Donaé; Thalie, Euphrosyne, Aglaé, N'aiment que les beautés sans n Le luxe expire sous leurs pas, Sonra aimables de la nature. Elles se baignent dans ses bras; L'onde, en caressant leurs appas, Devient plus brillaute et plus pure. Plongé dans ce riant bassin, L'Amour poursuit les immortelles; Et, frappont l'onde de ses ailes,

Il la fait jailtir sur lour sein. Luc douce et molle rosée Remplit le calice des fleurs; La nuit du trésor de ses pleurs Bafralchit la terre embrasée. On voit sur la plaine des mers Danser les nymphes vagaboudes ; Le parfum de leurs tresses bloudes Se mèle à la fraicheur des airs, Mais bientôt le fen des éclairs Resplendit au loin sur les oudes : L'olympe, sans être irrité, Offre l'appareil d'un orage : Et. par cette effravante imaze. Il augmente sa majesté. Brillante des feux de l'été. Brûlante des feux du bel âge, La ieunesse, loin du rivage, S'élance, et poursuit la beauté. Enflammez, charmantes baigueuses, La cour du frère de Platon : Tombez, naiades dédaignenses, Dans les bras perveux de Triton. O suit, que vous voyez de charmes : Fleuves, que vons étes heureux! L'Amour dans vos flots amooreux Trempe la pointe de ses armes, En valu dans les bois d'alentour Les amans cherchent les fautaines; Le feu aul consume leurs veines S'accroft dans l'humide séjour : Le bain ne guérit point leurs peines: L'amour seul peut calmer l'amour.

Jadis , près des bords du Bosphore , Dans les jardins du vieux Sélim, Un ruisseau murmurait encore Les amours du jeune Zulim. Les bains du tyran de l'Asie Touchaieut au bord de ce ruisseau; Eu été, la belle Aspasie Vensit respirer dans son eau. Sonvent Zulint, au hard de l'ancie, Suivalt le sultau révéré : Que l'orgueil des rangs se coufonde! L'esclave heureux fut préféré Au maltre impérieux du monde, I'n pigeou s'abattit un jour Dans les bras du page fidèle : Zulim, plein d'une ordeur nouvelle, Reconnut l'oiseau de l'Amour An billet caché sons son aile. Il Fouvre, il lit avec transport :

» Jeune icogian, héuis ton sort; Le ruisséau dont l'onde incertaine Dans ces bois alme à s'enfermer Par une route souterraine Au sein des mers court s'abtener. Aspassé est prêce à le suivre; Sois son pilote et son vainqueur : Si tu craîns de cesser de vivre, Tu n'es pas digne de son cœur, »

Zulim conçoit tout le mystère : I'n seul mot instruit un amant. Le doux messager de Cythère Devant lul vole lentement. Rempli des plus douces alarmes. L'esclave au milieu des roseaux Découvre, adore mille charmes Oni trakit le voile des emx. On l'appelle; son cœur palpite; Il s'élance, il se précipite : Mais, en plongeant dans le canal, Quel aspect le trouble et l'irrite! Il voit son maître et son rival. Comment sanver in favorite Du fer ou du cordon fatal? I'n haiser de fen le rassure. Sultan, à tes yeux éperdus, Le couple amoureux et parjure A comblé l'andace et l'injure : Tous deux, unis et confondus. Fendent de leurs bras étendus Le sein de l'ende qui murmure. Errant de détour en détour, Ils roulent sons la vuûte obscur-Oul doit bientôt les rendre an four : L'effroi qu'inspire la nature Est surmonté par leur amour. Portés sur les bouillons de l'onde, Ils entrent dans la mer profonde : Leurs regards implorent les cieux : Muis uu esquif s'offre à leurs yeur Au pied d'un rocher solitaire ; Tous deux y volent, et les dienx Conduisent la barque à Cythère.

## L'AUTOMNE.

CHANT TROISIÈME.

.....

Quels parfums remplissent les airs? Où porter mes regards avides? Des hajb plas frais et plas verts Renalssend dann och chaps arides: La nature effice ses rides: Tous ses trictons nous sont ouverus; El le Jarilla des Hespérides El Timage de Tunivers. Cen est fais; la vienge célende. En découvratus sons front vermed; Adonsé, d'un régard modesec, Herolatalis éta de Latone, Ta cosses de liècuser nos yent; Vertumer ramber Domone; El mille fruits délicieux Brilletts au le case de l'Automme.

O sœur aimable du Printemps, Tu viens acquitter ses promesses : Si tes biens sont moins éclatans, To n'as point de fausses richesses : Loin de toi le fard de Vénus Et le clinquant de l'imposture; Ta main dépouille la nature De ses ornemens superflus: L'air néglizé dans la parure Te donne une heauté de plus. Les fruits, plus nombreux que les feuitles, Couronnent les arbres chéris, Et tons les biens que tu recneilles Oot moins d'éclat et plus de prix. Le rème fortuné d'Astrée Se renouvelle dans ta cour; Tu pèses la nuit et le jour Dans une halance dorée. Eutouré de rayons heureny Oni font la richesse du monde. Le ciel, de la terre amnureux, Se peiot dans le miroir de l'oude,

La paix, reine de l'univers, Elmodie la vivi de trompetter; I e jour pint donv. luit sur not létés: Not travans, mété de concrets, Ressembleat aux plus belles fêtes ! La nature reprent est érites; La difert doite les crimpignes. La gibre baible les crimpignes. Les muses revent dans les bois; El lasse d'accordel es rois. Théuis, soèse an pird d'un chène; Juge les chassons de Philène, El donne aux bergères des bis. Les fers amuse de la fortune Out quitte la chalore importune
De la faveur et du devoir;
L'art, Tindustrie, et le savoir,
Sortent des villes depemplées,
Et l'abnondance vient revoir
Ses richesses arcunations.
Ton rèpre painible et charmant Fait onblier celui de Fiore.
Autonme, la terre 'adore,
Et l'univers est ton amani, de delle des l'entre de l'entre l'adore,
L'i funivers est ton amani, de l'inge,
Toi seule, o divine saison,
Lille, donce, annable, et sage,
An mérité le double hommage
Du plaisit et de la raison.

Oh! que les muses sont dociles

Dans ces vergers délicieux ! Mes vers , inspirés par les dieux , Naissent plus doux et plus faciles : L'art de la rime n'est qu'un jeu; L'expression suit la pensée. Et mon âme au cicl élancée Vole sur des ailes de feu. Dans cette aimable solitude. L'esprit captif sort de prison; Le plaisir abrége l'étude . Tous deux étendent la raison. Erreur que l'orgueil déifie, Préingé, tyran des mortels. Cédez à la philosophie, Oui vient de briser vos autels. Cieux inconnus au télescope, Et vous, atomes échappés A l'œil perçant du microscope, Vos mystères développés Brillent aux yeux de Calliope : La Vérité, fille du temps, Déchire le voile des fahles : Je vois des mondes innombrables. Et l'apercois des habitans. Malgré ces volcaus bomicides. Le feu lui-même est habité; L'air, dans ses ondes si fluides. Découvre à mon œil enchanté Ses tritons et ses néréides. La lemière , dont les couleurs Forment la parure du monde, Benferme la source féconde D'un peuple couronné de fleurs. La nature anime les marbres : L'air, le fen, la terre et les eaux, Les fruits qui fout plier nes arbres. Sont autant de mondes nouvea Tout agit; rien n'est inutite; Et la relue des animaux Unit par différens anneaux L'homme superbe et le reptile. Fiers amans de la liberté. Les êtres , l'un de l'autre esclaves , Ignorent leur captivité. Et méconnaissent leurs entraves. Tout cède à la commune loi ; Terre orgueilleuse et téméraire. Apprends que l'astre qui t'éclaire Se doit au monde comme à toi, Obéis, remplis ta carrière, Adore la source première Des beaux jours qui te sont dons Reçois et répands la lumière Sur d'autres globes fortunés, Aiusi mon esprit se dégage Des erreurs du penple et des grands : Malgré la vanité des rancs. Tons les êtres sout, ponr le sage, Moins Inégaux que différens, Ainsi ma muse s'alundonne A son caprice renaissant: Et, tandis qu'un dieu caressant D'un double myrte la conronne, Le soleil, moins éblogissant, Abrége les ionrs de l'automne, Pomoue, avant que de périr, Semble redoubler ses caresses : Les arbres chargés de richesses Se courbent pour nous les offrir. Lasse de ramper sur nos treilles La vigne élève ses rameaux. Et suspend ses grappes vermeilles Au front superbe des ormeaux : Ses fruits, of funestes aux Perses, Et si délicieux pour nous, Confordant leurs conicurs diverses, Forment les accords les plus doux. Toutes les rouces sont convertes De coincs dorés et de pavis : Mille grenades entr'ouvertes Sèment la terre de rubis. Orange douce et parfumée, Limons, poncires fastneux, Et vous, rédrats voluptueux. Couromez l'automne charmée, Baisins brillans, dont la fralcheur Étanche la soif qui nous presse, Pomme, dout l'aimable rougeur Ressemble au teint de la jeunesse,

Tombez et ressaissez sans ces Sur le chemin du vovageur. L'Amour que l'automne rappelle, Descend du cicl dans nos vergers. Et vient offrir à la plus belle Les pommes d'or des grangers. Accourez, naïades timides: Le fruit, sur la terre tombé, Brille, s'élève en pyramides. Et remplit le trésor d'Hébé. Nymphes, enlevez vos carbeilles: Allez offrir au dieu des caux La pourpre qui couvre nos treilles, L'ambre qui pare nos côteanx. Un second printemps vient d'éclore; Le ciel répand des rayons d'or : L'amarante et le tricolor Rappellent le règne de Flore. Et la campagne brille encor Des douces couleurs de l'aurore,

Vesper commence à rayonner; lo mugit dans les villages. Et les pasteurs vout ramener Leurs troupeaux loin des pâturages. Le soleil tombe et s'affaiblit. Montons sur ces rochers sanyages : Allons revoir ces paysages Que l'ombre du soir embellit. lci, des champs où la culture Étale ses beureux travoux, Une source brillante et jure Oui, par la fraicheur de ses caux, Rajeunit la sombre verdure Des prés, des hois et des côteaux; Là, des jardins et des berecaux Où règnent l'art et l'imposture . Des tours, des flèches, des créneaux, Des donions d'antique structure : Sur le chemin de ces bameaux De longues chaines de trumeaux. Un pont détruit, une masure; Plus loin, des villes, des châteoux Converts d'une vapeur obscure : Le jour gul fuit, l'air qui s'épure, Le ciel allumant ses flambeaux. Tout l'horizoo que l'œil mesure, Offrent aux yeux de peinture Des contrastes toujours nonveaux, Et font nimer dans leurs tableaux Le coloris et la nature.

Mais la nuit, au trône des cieux,

Dissipant au loin les nuages. Vient eucore attacher nos yeux Sur de plus frappantes images. La sœur aimable du soleil Se lève sur l'onde anaisée. Et répand de son art vermeil Le jour tendre de l'Élysée : Elle embellit les régions Ou'abandonne l'astre du monde : Elle éclaire les aleyons Oni planent sur la mer profonde : La vague tremblante de l'onde Brise et dissipe les rayons De sa lumière vagabonde : Favorable à la volupté. Elle dosue au plaisir des armes; L'éclat de son globe argeoté Semble voiler la nudité. Lorsqn'il eo montre tous les charmes; Son règne est celui de l'Amour. Sur les mers d'écume blanchies Neptune marche avec sa cour, Et de nos fluttes enrichies Lole presse le retour. Coodnits par les mains des syrènes. On voit de loin nos pavillons Tracer d'innombrables sillons Sur le sein des humides plaines. Tandis que l'Océan charmé Contemple son vaste rivage. Le nord tout à coun enflammé Devient le spectacle du sage Et l'effroi du peuple alarmé. I ne lumière étinrelante Embrase le voile des airs ; Avant-courrière des hivers. Quelle autre ourore plus brillante S'élève au milleo des éclairs? Les dieux ont-ils dans leurs balances Pesé le sort des nations? Ému par nos divisions. Le ciel fait-il briller ses lances? Ses feux et ses rayons épars, Ses rolonges, ses avramides. N'offrent à des regords timides Oue les ieux sanglans du dieu Mars, Voilà les nombreuses armées, Voilà les combats éclotans Oui de nos guerres rallumées Furent les présages constans. La frayeur naissait de préstige : Mais nos yeux bientot satisfaits Verront renaltre le prodige

Sans en redouter les effets. Brillez, aurore boréale; De la unit échirez la conr : Eu vous vovant, le beau Géphai Croit voir l'objet de son nmour; Et l'hirondelle matinale S'étonne d'apponcer le jour. Palès rappelle dans la plaine Et les bergers et les troupraux : Vulcaia rallume ses fourneaux: Et la troupe du vieux Silène S'éveille au pied de nos côteaux. An bruit des meutes de Diane, Les bacchantes ouvrent les yeux : Trompé par la clarté des cieux. Bacebus sort des bras d'Arinne. Ce dieu, de pampres couronné. Ouvre in scène des vendances : Il brille, il marche environné D'amours qui chantent ses louanges : On voit danser devant son char Les satures et les devades : L'a faune enivré de nectar Remplit la coupe des ménades : Les jeux, qui le suivent toojours, Répandent des fleurs sur ces trares : Ses tigres, conduits par les Grâres, Sont caressés par les Amours, Momus, Terpsichore, Thalie, Ægipans, Centaures, Sylvains, Vienneut annoucer aux humains l'heureux retour de la folie, Le soleil voit, en se levant. La marche du vainqueur du Cange; Et, porté sur l'aile du vent, L'Amour annouce la vendange, Pan dans le creux de ce rocher Foule les présens de l'automne ; A ses yeux la ienne Érigone Folitre, et n'ose s'approcher. Le uectar tombe par coscade; L'oude et le vin sont confondus. Et l'urpe de chaque naïade Devient la toune de Borchus, Les flots de la liqueur sacrée Couvrent în campagno, altérée : Tout holt, tout s'enivre, tout rit; Et de la joie immodérée Jamais in source ne tarit. Le myrte, aux amours favorable A dérobé moias de plaisirs Oue cet arbuste vénérable N'a ve couronner de désirs.

Sous les pampres de cette vigue, L'n omaat n'est jamais trah!; Plus il jout, plus il est digne Du honheur dout il n jout. Bacchus rajeunit tous les igres; Ses charmes ramècent toujours La folie au temple des sages, La raisou au sein des amours.

Acis, aussi jeune que Flore, Touchait à cet âge charmant Où l'âme éprouve le tourment De désirer ce qu'elle ignore : Plus belle, et moins jeune que lui, Thémire, semblable à Pomone, Commençait à craindre l'ennui Des derniers jours de son automne : L'Amour seul n droit de charmer L'ame qu'il n déjà charmée, Acis avait besoin d'aimer. Thémire d'être encore aimée. La benuté volt périr ses traits. Les roses du teint se flétrissent : Mais le cœur ne vieillit jamais, Et les désirs le rajennissent. Thémire brûla pour Acis; Aimer de nonveau, c'est renaltre : Ce fut sous ce berreau champêtre Oue son cœur, long-temps indécis, Choisit enfiu ce Jeune maltre. Étouffez les rayons du jour , Pampres dont le feuillage sombre S'élève et retombe alentour ; La raison demande votre ombre Pour s'abandonner à l'amour. Lierre amoureux, toi qui conspires A rendre ce berceau charmant, Viens caeber l'amante aux satyres, Aux nymphes dérobe l'amant, Malbeureuse d'être inbumaine, Honteuse de ne l'être pas, Thémire repousse avec peige Acis qu'elle appette en ses bras. La heauté la plus intrépide Craint de séduire la candegr : L'embarras d'un amant timide Arme in plus faible pudeur. Thémire, enivrée, éperdue, Tour à tour se laisse emporter Au plaisir de s'être rendue . A la gloire de résister. Éclairés d'un jour favorable, Les yeux de son amont aimable

Sur les faibles traces du temps N'out vu que les fleurs du printemps : Heureux âge de l'indingence, Où les dégoûts sout incounus, Où tous les feux, d'intelligence, Conspirent pour la jonissance, Où toute mortelle est Venns!

Thémire n'a point de rivale : Le feu dont Acis est brâlé De leurs ans remplit l'intervalle ; Et l'Amour , aux cieux envolé , Triompte d'avoir assemblé Les nœnds d'une chaîne inégale.

La fin du règne de Bacchus Annonce ces combats aimables Où les satyres sont vainces Par les nymphes infatigables. Jours fortunés, mais peu durables! Bientôt le brutal Africus. Onvrant ses ailes redontables S'éveille aux cris épouvantables De la maîtresse de Glancus. Les birondelles assemblées, S'élancant du faite des tours, Au fond des grottes reculées Vont s'endormir jnsqa'aux beant jours. Entanés comme des nuares. Mille olseaux traversent la mer; Le retour de l'affreux biver S'annonce par leurs cris souvages. Le fer tranchant va déchirer Le sein des plaines découvertes : Et Vertumne, en pleurant nos pertes, Nous apprend à les réparer. Fole menace le monde : Borée en sa prison rugit; La mer oni s'enfle écume, gronde, Et son rivage an loin mugit. Les oréades taciturnes Cherchent les antres des déserts ; Et les hyndes dans les airs Ont renversé lenrs froides urnes. Vents, triomphez en liberté, Allez dépouiller la nature Des vains titres de sa fierté : Que sert un reste de parure Quand on a perdu la beauté? Dispersez ces fenilles séchées, Dévorez ces plantes conchées Oui n'osent regarder les cieux. Et toi, les délices du monde,

Tol qui plaisais à tons les yent, Saison si belle et si féconde, Antonne, reçois mes ailient.

## L'HIVER.

### CHANT QUATRIÈME.

Les vents ravagent nos prairies. Tout meurt dans nos champs désolés, Et de nos humbles bergeries Les fondemens sont ébraplés. Délà les Grâces immortelles Rentrent dans nos froides maisons : L'Amour vient réchauffer ses ailes Au fen monrant de nos tisons. Content de régir nos villages, Et d'encholner nos libertés. Il laisse à ses frères volumes L'empire hruvant des cités, Faibles esclaves de Cythère Payez nos plaisirs innocens; Dérobez-vous aux traits percans Oue lance le noir sazittaire. Le règne de l'art imposteur Commence où la nature expire, Volez dans ce monde enchanteur Où le leve tient son empire ; La nouvelle Persépolis Vous ouvre ses portes dorées : Chassez de vos cœurs amollis Les vertus aux ébamps adorées; Et changez eu vices polis Nos mœurs à la cour ignorées,

Pour nous que la paix et les ris Enchalment sous cers tolts ravidpues, Autour de sous logier gouldages Autour de les sous propositions. Et vos plaides nésidents. Et vos plaides nésidents. Et vos plaides nésidents. Major les torrents du versens. Le sousille glacé des tempêtes Épurpue les nayées ouerous. Dont les plaides porrent sou trier. Ce a'est pas à la com des rois Ce a'est pas à la com de rois La sousille pour la company.

Revienne dans le fond des bois Trouver sa raison égarée. Malbeureux qui craint de rentrer Dans la retraite de son lime ! Le cour oui cherche à s'ignore Redoute un censeur qui le blâme, Peut-on se fuir et a'estimer? On n'évite point ce qu'on aime : Oui n'ose vivre avec soi-même A perdu le droit de s'aimer. Pourquoi déserter nos campagnes. Quand les sanvages aquilons Chassent du sommet des montagnes La pauvreté dans nos vallons? L'aspect des misères humaines Est plus touchant on'il n'est affroux : Craint-on de voir les malheureux Ouand on yent soularer lears peines? Le front du riche s'obscurcit, Et l'aspect du malheur le blesse : Dans le séjour de la mollesse Le cœur se ferme et s'endurcit, Trop fière de ses avantages, La ville détourne les yeux Du sombre tablean des villages, Dont les tolts converts de feuillaces S'ouvrent aux injures des cieux. Tranquille sons un dais saperbe. A la clarté de ceut flambeaux, On ne voit point dans nos hameoux La pauvreté disputer l'berbe Aux plus féroces animaux. Auprès d'un fover magnifique On bénit le faronche hiver, Oul, dans un salon pacifique. Respecte la douceur de l'air. On croit que la misanthropie Airrit les maux qu'on ne sent pas : Ainsi le luxe dans ses bras Engourdit notre lase assoupie. Honteux d'aimer, fiers d'être ingrats, Dans ces Intrigues puériles Nous épaisons pos cœurs stériles : Moins sensibles que délicats. Le dégoût nous rend difficiles ; Impatiens et bientôt las, Nous trainous nos jours inutiles; Nous révons, nous ne vivons pas, Loin de moi le triste système De censurer d'heureux loisirs : C'est en faveur du plaisir même One le condamne pos plaisirs, Il n'est point d'hiver pour le sage;

La terre qu'Éole ravage Plaît encor dans sa nudité ; Les monts, entourés d'un nuage, Imposent par jeur majesté; L'aspect de Neptune irrité Frappant en fureur son rivage Répand sur tout son paysage L'âme, la vic. et la fierté: Et la campagne plus sauvage Ne perd nas toute sa beauté. Malgré l'effroyable peinture Du désordre et des élémens. L'hiver lui-même a des moss Les raines de la nature Phisent encore à ses amans. Nos hameoux auraient plus de charme S'ils étaient moins inhabités, Et a'ils n'arrosaient de leurs larme Les biens qu'absorbent les cités, La terre, en esclave servile. S'épuisera-t-elle à Jamais En faveur d'une ingrate ville Qui change en tributs nos bienfaits? Enrichis des blens qu'ils moissonnent. Si nos labourcurs, qui frissonment Sous leurs tolts de chaume converts, Jouissalent, du molas les hivers. De l'abondance qu'ils nous donnent; Si le fleuve de nos trésors, Long-temps égaré dans sa course. Bemontait coûn à sa source Pour enrichir aes premiers bords: Alors la misère ellrayante, Dont la main faible et suppliante Implore un secoars refusé, Béniralt l'Image riente De notre luxe humanisé. Le cours de pos destins prospères, En répandant notre bouheur Sur l'héritage de nos pères, Sauverait la vie et l'honneur Aux esclaves involontaires Que le fer sanglant da voinqu On que la bassesse du cœur Rendit Jadis nos tributaires. Tout malheureux est avili : Chassez l'indigence importune Et le village est empobli : La gloire y suivra la fortune; J'v vois son culte rétabli.

Ranimons les arts de Cybèle; Forcons la paresse rebelle

A surmonter la panyreté : En rendant la terre plus belle, Augmentons sa fécondité. Déià sur la neige endurcie L'hiver commence ses travaux : Dés la téte des ormeaux Tombe sous les dents de la scie, Le bruit redoublé des marteaux Retentit au pied des montagnes, Et le plus grossier des métaux Devient le trésor des campagnes. Le fer recourbé de Cérès S'aiguise sur la meule agile : La chasse dispose ses rets; La fournaise épure l'argile : Vulcain change en verre fragile La fougère de nos forêts, Les jeux et les travaux s'allient : Pour former nos simples tapis La puille et le jonc se marient : Nos vœux, nos besoins, qui varient, Réveillent les arts assoupis, L'ennui, ce tyran domestique, . Dans nos hameaux est ignoré : Ici, le pasteur désœnvré Faconne son sceptre rustique : Ici , le chanvre préparé Tourne autour du fuséau gothique. Et sur un bonc mal assuré La bergère la plus antique Chante la mort du Balafré D'une voix plaintive et tragique. Oh! que ces obiets innocens. Ont de droits sur l'âme d'un sage! La campagne la plus sauvage Porte le calme dans nos sens.

Les lois de la philosophie Naissent du principe du goût; Ce qu'on aime on le déifie. Et l'on pent être beureux partou Le charme sent de l'habitude Me fait vanter la solitude. Jadis l'hiver, loln de Paris, Effravait ma folle ieunesse : Je crovais, dans nos champs flétris, Voir les rides de la vicillesse. Ces bois blanchis par les frifass Où l'entretiens ma réverie. Ce flenve dont l'onde chérie Ranime nos sombres climats, Qui, pour embrasser la prairie, Ouvre, étend, et courbe ses bras,

Étaient jadis la Sibérie. Jusque dans l'ombre des déserts Le bruit séduisant des théâtres Venait étouffer les concerts De nos villageoises folktres. Le lute, environné des arts, Boi d'une ville singulière . Changeait le village en chaumière, Et présentait à mes regards Nos bons et païfs campagnards Marqués an crayon de Molière. Je regrettais la liberté D'un spectacle aimable et fantasque, Où l'on prodigue sons le masque Le mensonge et la vérité : L'asile élégant et champêtre Où deux amans sont renfermés, Moins par le plaisir d'être aimés Oue par l'orgueil de le paraître : Ces longs soupers où l'on redit Tonte l'histoire de la veille, Où l'enjoûment se refroidit Si la satire ne l'éveille, Où le vandeville fatal Est modulé par les Orphées, Où le vin : versé par les fées, Conle dans l'or et le cristal. Enfin le tumulte et l'orgie. Vénus et ses temples ouverts, L'image des arts réfléchie Sur les glaces de nos desserts. Tout an séjour de la licence Appelait mon cœur égaré; La ville avait défiguré L'beureux séjour de l'innocence,

Ces lieux pour moi remplis d'appes

Aujourd'hui que l'âge a mûri Les conseils de l'expérience, Que mon cœur enfin s'est guéri Des fougues de l'impatience, L'hiver n'est plus si rigoureux. Le désert remplace la ville : Où ie crois vivre plus tranquille, Là je m'estime plus beureux. Nos donjons, nos tours délabrées, Monumens antiques des Goths, Sont moins affreux que les magots Dont nos maisons sont décorées : Sans aimer la grossièreté De nos aleux eucor barbares. Leur aimable naiveté M'attache à leurs travaux bizarres.

22.

Le chevalier, le paladin, Viennent remplir mes réveries, Et je lis dans leurs armoiries Les guerres du grand Saladin : Leurs tournois, leurs galanteries, Empreints sur un marbre grossier. Revivent dans ces galeries Où l'Amour tout convert d'acier. Au lieu de guirlandes fleuries , Orne sa tête de laurier. I'n amas de lances rompues Est le trésor de ce château : Les haches-d'armes, les massues, Les arcs s'elèvent en monceau. Dans cette tour mal réparée, Onel objet frame mes regards? De fer la muraille eutourée, Des pigeous perchés sur des dards: La rolombe de Gythérée Y hoit dans le casque de Mars,

Partont le flambeau de l'histoire Éclaire à mes veux le passé. l'apprends au livre de mémoire . Livre utile et presque effacé, Oue l'homme a toujours mal placé Le temple où préside la gloire. Le tableau de l'autiquité Séduit par sa douce imposture : Mais aux yeux de la vérité Le vieux temps n'est bean qu'en peinture : Le chalumean des troubadours, Le luth de bon roi de Navarre N'égalaient pas l'humble guitare Des moindres chantres de nos jours, Ami de nos afeux célèbres, Je ne veux point ressusciter Leurs siècles converts de ténèbres On'un jour plus pur vient d'écarter. Quelle âme inhumaine et grossière De notre ignorance première Regrette les temos révolus? L'erreur est un malheur de plus : Moins notre esprit a de lumière. Moius Il éclaire nos vertus. Dois-je imputer à la culture Ces ronces, ces chardons épars Oul dévorent la nourriture Des blés naissant de toutes parts? Loin de moi semblable imposture; Les arts écondent la nature. Nos vices corrompent les arts.

Telles sont les sages pensées Dont j'aime à nourrir ma raison, Tandis que les neiges pressées Couvreut le tolt de ma maison, Seul, et souvent beureux de l'être, Je me fais un utile leu De voir consumer par le feu Le tronc vénérable d'un hêtre. Cet arbre semblait, an printemps, Rémer sur tout le paysage . La mousse et la rouille du temps Décelulent seules son grand âge : Ses rameaux, penchés à l'entour, Formaient un temple pour les Grâces; A son pied I'on voyait les traces Qu'imprimaient les pas de l'Amour. Cent ans il repoussa la guerre Des aquillons impétueux: Inébranlable et fastneux, Il fonlait le sein de la terre : Son front brûlé par le tonnerre En était plus majestueux. Onels dienx ont causé sa ruine? Un bûcherou faible et courbé A frappé l'arbre en sa racine : Le rol des forêts est tombé !

Aklé d'une sombre lanterne. Le soir je dirige mes pas Vers l'antique et vaste caverne Où le Nestor de ces climats Bassemble, police et gouverne Tous les bergers de ses états. Dans cette grotte mal taillée La sœur aimable de l'Amour Appelle sur la fin du jour Nos bergères à la veiltée. L'amant d'to, débarrassé Du soin de sillouner la plaine, Y réchanffe de son haleine Philémon que l'âge a glacé, Lisette et le Jeune Philène. Des arbres en cerele arrondis Forment le rustique théftre Où la villageoise et le plitre S'aiment comme ou s'aimait jadis, I ne lampe à triple lumière, Que l'air agite et fait pencher, Découvre à l'assemblée entière La profoudeur de ce rocher. C'est là que les longues soirées S'écoulent comme des momens; Nos fêtes, dans ces lieux charmans,

Naissent sans être préparées. La romance, le fablian Noise content leurs douces sornettes : Iri les fastes de Clio Sont des recueils de chansonneues : Ici l'on tient la cour d'Amour, SI redoutable aux infidèles. Où l'on couronne tour à tour Les plus galans et les plus helles, Où les lugrats et les cruelles Sont condamnés le même jour, lel l'accusé doit répondre : Le juge ordonne, on obéit; Chaque amante a droit de confondre . Le perfide qui la trabit. En soir, dans ce sénat champêtre. Églé, bergère de vinet ans. Nous dit qu'elle saurait peut-être Une histoire de son printemps, Alors toute la troupe émue Se rapproche pour éconter ; Le seul Mysis baissait la vue : Églé commença de conter. Une bergère assez lobe Donna son chien à son vainqueur; Onand elle ent fait cette folie Il fallat bien donner son cour. En aimant on se croit aimée; Comment ne l'eût-elle pas cru? Le ponyoir qui l'avalt charmée A chaque instant s'était accru : Plus sa faiblesse était extrême . Plus l'amant devint imposteur. Hélas! comment croire menteur Un berger qui dit : Je vous aime? Un cœur siucère ne craint rien; Mais cette assurance est fatale : La hergère apercut son chien Sur les genoux de sa rivale, Le voite alors se déchira. Tont fut changé dans la nature : L'amour, le temps, rieu ne pourra Gnérir sa profoude blessure; Je la coupais, elle en mourra-A ces mots Églé fond en larmes, Et Mysis tombe à ses genoux : Quoi! dit-il, J'ai bravé vos charmes! Mon cœur s'est éloigné de vous ! Le supplice est égal au crime: J'étais nimé, je suis haī : Je vivrai, le monrrai victime De mon amour que j'ai trahi... Mon cher Mysis, Eglé t'adore:

Jomais to ne fus condamné; Si ma fierté tuccuse encore, Mon cœur l'a déjà pardonné. Elle dit : sa voca fisibile Expire; et Mysis à les pieds, Les yeux dans les larmes noyés, Déteste un crime qu'elle oublie. Active ce résoar si rare. Les maux dont l'amour est Fasteur Devieunent, quand il les répare, La source de noire borbuer.

Ainsi la plus sombre journée Pent s'éconier dans le plaisir : L'art d'adoucir sa destinée Est l'art d'occuper son loisir. Le sauvage de la Norwége, Cet automate fainéant, Volsin des montagnes de neigo Oui le séparent du néant. Dans nos plus tristes solitudes Groirait voir l'Be des Amours ; Les nuits que nons trouvoas si rudes Seraient ponr lui les plus beaux jours, Jouissons de nos avantages : Quittons en foule nos villages: Le vent se lève à l'Orient. Et le ciel, vainoneur des orages, Nous montre un visage riant. L'hiver, plus vif et moins à craindre, A levé son voite odienx : La terre cesse d'être à plaindre Onand le sulcil brille à ses yeux. Déjà les neiges des montagnes Bespleudissent de tous côtés. La robe bianche des campagnes Étale ses plis argentés : La goutte d'ean que l'air épure Se change en perle en se formant; L'hiver dans tonte sa parure None montre sa riche ceinture : Et des chaines de diamant Semblent resserrer la nature : Fleuve dont le cour inégal Arrose nos plaines fécondes, Sous nne voûte de cristal Borée emprisonne tes ondes : Nos villageoises vagabondes Osent parcourir ton canal. Et tol, montagne infortunée, Séjonr éternel des hivers,

Où la nature abandonnée

Rigne sur des tombeaux ouverts, Dans tes cavernes effrovables, Dans tes abimes si profonds Habités par d'affreux dragons One la faim rend impitovables. Courons, tandis que le jour luit, Attaquer les monstres sauvages Qui dans les ombres de la nuit Exercent leurs cruels rayages. Brayons ces lions dévorans. Ces ours, destructeurs de la terre; Que la chasse ainsi que la guerre Nous arme contre nos tyrans: Défendous nos hameaux tranquilles; Sauvons nos bergers et nos biens : Et que nos plaisirs solent utiles Au repos de uos citovens. La santé, de fleurs couronnée, Naltra de ces légers travaux; Et nous verrons avec l'année Éclore des plaisirs nouveaux. Blentôt cette chaleur puissante Oni resuscite l'univers. Bientôt la sève renaissante Fondra la glace des hivers. Ces esprits qui peupleut l'Averne, Ces vents eufantés par le nord, S'endormirout dans la caverne Où rèspent Borée et la mort. La beauté, la force, l'envie, Rendront à la terre ravie

« Délices de la double cime , Tol dont les vers mélodieux Rendirent Euterpe sublime , El les bancaux dignes des dieux , Virgile , reçois mos homange ; Ma muse au pied de tou note! Dépose en tremblant un ouvrage Que ton nous peut rendre inmortel. «

Et ses trésors et ses couleurs; La peine, du plaisir suivie.

Se reposera sur les fleurs.

LES QUATRE

### PARTIES DU JOUR.

Je chante le palais des heures , Où trente portes de vermeil

luisent wax douze demeures On'éclaire le char du soleil. Toujours nouveau, toujours semblable. Mobile , Incertain , et constant , Le Temps, d'une aile infatigable, Parcourt ce palais éclatant. Arrête, viciliard indoclie: L'Amour, en faveur des amans. Annonce un four pur et tranquille Dout il veut remplir les momens. Pour embellir cette lournée. Les saisons offrent leurs couleurs; Flore de Jasmiu couronnée Prépare une moisson de fleurs. Beaux jours, naissez; et vous, Délie, Digne élève d'Amerréon . Lisez ces vers que la folic Fit pour amuser la raison.

### LE MATIN.

### ARIANE ET BACCHUS

Des auits l'inégale courrière S'éloigne et pâlit à pos veux : Chaque astre an bout de sa carrière Semble se perdre dans les cieux. Des bords habités par le More Déjà les beures de retour Onvrent lentement à l'Aurore Les portes du palais du jour. Quelle fraicheur! l'air qu'on respire Est le souffle délicieux De la volnoté mil soupère Au sein du plus jeune des dieux. Déià la colombe amoureuse Vole du chêne sur l'ormeau; L'Amour cent fois la reud beureuse . Sans quitter lo même rameau. Triton sur la mer anianie Promène sa conque d'azur; Et la nature rajeunie Exhale l'ambre le plus pur-Au brait des faunes qui se jouent Sur le bord tranquille des eaux. Les chastes naîndes dénoueut Leurs cheveux tressés de roseaux, Dieux ! qu'une pudeur ingéque Donne de lustre à la beauté l

L'emberras de paraître nue Fait l'attrait de la nudité. Le flambean de jour se rallume. Le bruit renalt dans les hameaux . Et l'on entend gémir l'encleme Sous les coups fréquens des marteaux ; Le règne du travail commence : Monté sur le trône des airs, Éclaire ton empire immense, Soleil, aneonce l'abondance Et les plaisirs à l'enivers. Vengeur d'Ariane éplorée. Vainqueur de l'Inde et des Titans, De sa douleur immodérée Colme les transports éclatons. Ou'elle abandonne le rivage Où tont lui retrace l'image D'un amant qu'elle appelle en vain. Plaisirs cachés sous cet ombrage, Aimables enfans dn matin . Bis, eejoûment, jeex, badinage, Annoncez voire souverain. Thésée a laissé sans défense Un cœur qu'il blessa de ses traits : Diee du vin , punissez l'offense , Et consolez par vos blenfaits L'amour trahi par l'inconstance, Que le dépit d'intelligence S'unisse aux plus tendres désirs : Qee le sambeau de la vengeance Solt allemé par les pluisirs. Dieux ! le succès suit l'espérance : Aux yenz de son charmant vainqueur, La jeune Ariace coefuse Éprouve eee doece langueur. Ingrat Thésée, elle t'accuse Du feu qui s'allume ee son cœur. Déjà ses yeux baignés de larmes Demandent vengeonce à Bocchus : Des yeux en pleurs oet trop de charmes Pour craindre l'affront d'un refus. Aux pieds de sa faible maîtresse, Bacchus, enivré de tendresse, Se jette avec emportement Sur le truit charmant qel le blesse. Abandonnée an sentiment, L'amante avec moins de faiblesse Bésiste encore à son amant. Cette rigueur involontaire Le consume d'un nouveau feu; L'effort qu'elle fuit pour se taire Augmente le prix de l'aveu. Elle voudrait briser encore

Le trait doet son cœur est atteint : Le baiser de dieu qu'elle adore Rougit l'albâtre de son teint. C'est vainement qu'elle ce marmu Son rouge a trahi sea désirs, Rouge charmant que la cature Pétrit par la main des plaisirs. Ouel triste élève de la Grèce Pourrait, en voyant sa beanté. Préférer les lis de Lucrèce Et les pâleurs de la sagesse. Aux roses de le volupté? C'en est fait ; les gazons renaissent. Les fleurs a'élèvent aientour; Émules du dieu de l'amour. Les zéphyrs en l'air se caressent : Et les nuages qui s'abaissent S'opposent aux rayons du jour.

## LE MIDI.

### ALPHÉE ET ARÉTRUSE.

Ce grand astre doet la lumière Enflamme la voûte des cieux Semble, au miline de sa carrière, Suspendre son cours glorieux. Fier d'être le flambean du monde . Il contemple du haut des airs L'Olympe, la terre et les mers, Remplis de sa clarté féconde : Et lusques au fond des enfers Il fait rentrer la nuit profonde One lui disputait l'univers. Tonte la nature en silence Attend que le dice de Délos De soe char lumineux s'élance Dans l'humide séjoer des flots. Tandis que des géans horribles, Qu'un bras immortel enchaina, Embrasent de leurs feux terribles Les monts de Vésuve et d'Etna, Lassés de leurs fardeaux énormes. Les Cyclopes à demi nus Reposent leurs têtes difformes Sur leurs travaux leterrompus. Le dieu de l'Inde et de la tonne, Couronné de feuillages verts. Jouit des dons que les hivers

Offrent en tribut à l'automne Déià le champagne glacé Dans le verre éclate et bouillonne : Déjà Silène terrassé Au dieu des songes s'abandonne ; Bacchus s'enivre, Amour l'ordonne: Et dans le vin qu'ils ont versé Bacchus voit tomber sa couroune. Amnur, son flambeau renversé. Au fond d'une grotte profonde Aréthuse fuit les chaleurs ; Le doux sommeil, au bruit de l'onde. Vole aur un tapis de fleurs. La nymphe combat et succombe : Déjà ses veux moins animés Languissent à demi fermés ; Elle a'endort, son urne tombe. Plus de voile pour ses appas ; Tout est confondu par Morphée. Volez, Amour : volez, Alphée : Et vous, sommeil, ne fuyez pas, Alphée approche, Alphée admire : Quoi! dit-il, serais-je valoqueur? Elle dort, elle qui déchire Un cœur soumis, un tendre cœur Ou'elle méprise et qu'elle attire! Elic dort! O dieux, pardonnez Au transport naissant qui m'anime: Cruels, si vous le coodamnez, Si j'en dois être la victime, Ne punissez qu'après le crime : Servez mon ardeur, et tonnez. Il dit : l'amour est son excuse. Déjà tous ses flots enflammés Ont couvert l'urne d'Aréthuse Des feux dont ils sont animés, L'oude de la nymphe rebelle Résiste à leurs efforts heureux : En résistant elle se méle Et se précipite avec eux. Enfin, de cette urue charmante, En un instant, mais pour toujours, Les flots de l'amant, de l'amante, Vont prendre et suivre un même cours, Aréthuse sommeille eorore: Un dieu caché sons les roseaux Du feu que la nalade ignore Échanffe aotour d'elle les eaux. Elle s'éveille, elle sounire, Mais sans colère et sans douleur : Peut-on se plaindre d'un malheur Qu'au fond de sou eœur on désire?

### LE SOIR.

LANE ET ENDYMION.

--

Le dien qui brâlait les campagnes Se dérobe coûn à oos yeux : Il fuit, et son char radieux Ne dore plus que les montagnes Déjà, par sa voix avertia, Ses coursiers vigoureux s'agitent : Leurs crins se dresseut, ils s'irritent, Et doublent teurs pas ralentis; Ils volent, et se précipitent Au fond du palais de Téthys, Le front couronné d'amarantes . Les nymphes sortent des forêts; Un air plus doux, un vent plus frais, Baniment les roses mourantes, Et, descendant du hout des monts, Les bergères plus vigitantes Bassemblent leurs brehis bélantes Qui a'égaraient dans les vallons, Voyez, dans ce bassin rustique. Un ruisseau fuir et bouillonner: Admirez ce palmier antique; Qui, né sur le bord aquatique. Se courbe pour le courouver, Oui, ces gazous, cette onde pure. Cette ombre qui succède au jour, Cette fraicheur et ce muruure Sont les piéges que la nature Nous tend en faveur de l'Amour. Eloignez-vous, chaste immortelle, Fuyez l'aspect de ce beau lieu: Sous ce palmier, un jeune dieu Ouvre les bras et vous appelle. One nos efforts sent impuissans Quand la nature nous inspire! Le cœur emporté par les sens S'attache à l'objet qui l'attire, Pleine d'un amoureux délire, Diane approche du bassin : Emporte, dit-effe à Zéphire, Ce voile étendu sur mon sein. Il en reste un qu'Amour déchire, Et l'immortelle est dans le bain. Endymion, caché sous l'ombre Des myrtes semés à l'entour. Attend dans leur retraite sombre

Le signal qu'a pronie l'Ansore, Penché sur le blui de Diane, Prenché sur le blui de Diane, D'un oil curieux et profine Il perce l'hamble défennat : A turvers Tonde displane Il voit, mois Il voit en annat, Naître le doux soisiesement Quand on le doit an nestinenz. Poursais dans Tonde la déveux S'un des Poursais dans Tonde la déveux S'un de Monger à lien a na faibner, Monger à lien a na faibner, Qu'elle se livre à tes transports Sans cruire officare la saccesse.

Il dit : Endymion s'élance Aux genoux de la déité; Surprise, elle fuit en silence Le dien dont il est agité. Arrêtez, dit-il; je vous aime; Ce mot me rend digne de vous ; A ce mot votre rang suprême Doit se partager entre nous. Je yous yois, ie yois tous yos charmes, Je les compte par mes désirs ; Mes yeux se remplissent de larmes. Que leur font verser les plaisirs. O doux momens! je vous ai vue, Je touche à l'immortalité : Je vous revois, vous êtes nue, J'ai part à la divinité. Arretez | Diane confuse En fuyant tombe dans ses bras : Il la retient, quel embarras! La gloire veut qu'elle refuse : Le tendre Amour ue le vent pas, Laisse-moi , berger, lul dit-elle ; Tes transports me font trop souffrir; Es-tu content? je suis mortelle. L'Amour me permet de mourir. Prends mon char, conduis-le tol-même; Brille en ma place dans les airs, Amonr ; laisse-moi ce que j'aime , Je t'abandonne l'univers. Elle dit : les airs s'embellirent, Les bords des ruisseaux retentirent Du frémissement des zéphyrs; L'écho répéta les soupirs; Et les valades applaudirent Aux cris redoublés des plaisirs.

\_

## LA NUIT.

Les ombres, du haut des montagnes

Se répandent sur les eôteaux ; On voit fumer dans les campage Les toits rustiques des hameaux : Sous lu cabane solitaire De Philémon et de Baucis Brûle une lampe béréditaire, Dont la flamme incertaine éclaire La table où les dient sont assis. Errant sur des tapis de monsse . Le ver qui réféchit le jour Remplit d'une lumière donce Tous les arbustes d'alentour. Le front tout couronné d'étoiles, La Nuit s'avance lentement, Et l'obscurité de ses voiles Brunit l'azur du firmament; Les songes traluent en silence Son char parsemé de sanhirs : L'Amour dans les airs se balance Sur l'air hunside des zéohyrs, O toi, si long-temps redoutée, Déesse paisible des airs, O Lune, embellis l'anivers. Et de ta lumière argeutée Blanchis la surface des mers : L'Amour implore ta puissance. Triste victime de l'absence, Léandre, aimé sans être heureux, Frémit de la barrière immense One Neptune oppose à ses væux. Mais que la fortune trabisse L'indigue amant qui réféchit! Sans connaître le précipice. Léandre y vole, et le franchit. En vain sur les plaines humides Il touche, en étendant les bras,

Le sein des jeunes néréides,

Et s'égare sur leurs appas:

En vain cent beautés ingénues

S'élèvent au milieu des flots :

Il fuit les belles éperdnes

Topiours moins homme que béres.

Qui, par leur mollesse étendues, Chanteut les hymnes de Paphos, La leune Doris, plus pressante

Et plus seusible à ses refus, Lui tend, d'une main caressa Un piége inventé par Vénus, Cent fois la nalade échannée S'attache à son sein embrasé : S'il plonge, il baise une napée; S'il se renverse, il est baisé. Efforts dangereux d'une belle, L'Amour peut vous rendre imp Et le cœur d'un amant fidèle Échappe aux prestiges des sens, Léandre a vaincu la nature : Un dieu l'éclaire et le conduit Aux portes d'une tour obscure Où la volopté l'introduit. Héro sur un tapis sommeille, Un songe assis sur ses genoux: L'instinct de l'amour la réveille : O mon cher Léandre, est-ce vous? Qual! tant d'écueits!... Sa voix expire, Et le silence le plus doux Donne le signal au délire : Ce dieu lève un volle jaloux, Et de la pudeur qui soupire Excite et calme le courroux. Héro du vainqueur qui la presse Irrite les tendres efforts: En résistant à son ivresse, Elle en augmente les transports. Sévère, et même un peu farouche, Ouand elle refuse un baiser Son ame vole sur sa bouche. Houteuse de le refuser, Léandre brûle, Héro désire; La volupté qui les inspire Brille tour à tour dans leurs yeux : Mais quel bonheur et quel mortyre! Et quel tourment délicieux ! Tourment envié par les dienx! Héro l'éprouve, Héro plimée Lève au ciel des yeux languissans; Un cri de sa bouche enflammée Prouve qu'à peine elle a quinze ans. A ce cri les Amours répondent, La Lune jalouse pâlit, Le jour renaît, l'air s'embellit, Et tons les plaisirs se confondent, On'ainsi puisse couler tonjours L'été rapide de nos jours ! Bions de préceptes sauvages Et de nos censeurs rigoureux; Nous serons toujours asses sages Si nous sommes souvent heureux.

### ÉPITRES.

ÉPÎTRE SUR LE GOUT.

Sages sans lols, brillans sans Imposture. Coulez, mes vers, enfans de la nature : N'affectez rien; que la main du hasard Amène tout, jusqu'aux règles de l'art. Le naturel est le sceau du génie, L'appui du goût, l'âme de l'harmoni Sacrifiez à la simplicité Le faux éclot d'un style brillanté. Rayon subit, étincelle imprévue, Qui frappe, étonne, et iamais ne remue. N'imitez pas ce jargon languissant, Ces vains essais d'un poète impuissant, Qui, destructeur des jardins de Cythère, Ne peut sans rose habiller sa Glycère. Fuvez encor les tours trop délicats. Des concetti l'iontile fracas. Tous les faux ionrs des tournpres nouvelles. D'un fade asteur népibles bogatelles, En aiguisant, en limant de trop près, L'art affaiblit la pointe de ses traits : Trop de recherche avilit la peinture,

Et d'un tableau fait une ministure. Lorsqu'Arachné, sur des métiers divers, L'aignille en main , colorait l'univers , Que de l'Olympe elle étendait le volle, Ou captivait l'Océan sur la toile : Le goût do vral, mariant ses couleurs, Leur ménareait le teint même des fleurs. Ce velouté, cette simable jeunesse Dont la fraicheur fait toute la richesse : Il leur donnait ce tou de vérité. Original, s'il est bien lmité, Cet ordre prompt ou lent dans les nuances Oui semble unir et lier les distances, Associer le soleil à la nuit. Et joindre l'ombre au jour qui la détruit, Par le succès Arachné pervertie Avec le goût perdit la modestie, Et. défiant la rivaie de Mars. Lui disputa l'empire des beaux-arts. Mais son orgueil annoncait sa faiblesse; Un seul regard lancé par la Sagesse Anéantit l'ogyrage et le talent :

Arschné change, et son corps chanceiaut Devient bleutôt un lusecte însilie, D'un vaîn réseau réparateur fuille. Que de trésers par Arachaé perdus l'Acta étud int reste, ou pitatô son alus : De ses lites în trame déliée, A nos lambris adroitement liée, Ofire un trávail moins beureux que fini : A force d'art, l'art lui-même ex banni.

Il est encor des talens dans la France
Qui don sens forma nourrisseut l'expérance.
Mais je croirais qu'un frirols inclinés
De la nature lis es sont détournés.
Se pourrail-II, Français, que notre verse
Del reveille le courrous de Minere
Qu'on est fondu l'or du siebe passé
Pour y meller un diequaut estacé?
Le nature l'est usé sous la line;
La synétrie à launiée audition;
El la claric, ce fiambeun du discours,
Pollit, yétent, e dist place aux feur pursur pur

Trop de freesse affadit la saillie De la piquante et sincère Thalie : Dans un travail inquile à nos mœurs. Pius d'un Newton sépare leurs couleurs. Le prisme en main marque leurs différences, Et nous égare en leurs faibles unances, L'art trop heureux d'instruire et d'amuser Est devenu l'art de subtiliser, L'art de donner, un gré de l'imposture, Tout à l'esprit, et rien à la nature. On ue rit plus, on sourit aujourd'hui; Et nos plaisirs sont voisins de l'ennui. Pourquoi faut-il que Melpomène en larmes, Le cœur remeli de tragiques alarmes. Et des transports d'un amour inhumain, S'abaisse, et vienne, un creuset à la main, Analyser les transports de sa flamme. Armer ses vers du sel de l'épigramme, De sa douleur combiner les regrets, Peindre toujours, n'intéresser jamais, A l'antithèse cuchatner la maxime, Et tendre plus au succès qu'à l'estime?

Pitt aux neuf sœurs qu'un Amphlon nouveun Avec Luill conciliat Rameau; Que, bannissaut l'envie et la satire, Ou accordàt les accens de leur lyre! Le dieu de Guide et le dieu des concerts Ont inspiré ce deux chantres divers : L'un, d'un bou goût protecteur et modèle; Est de nos cœurs l'interprète fidèle : L'autre, échauffé par le concert des corps, Rend avec feu leurs physiques accords, Que de l'amour l'un chante les ravages; L'autre les mers, la foudre et les orages.

Juraria roule que le dieu des romans Eul (quer la langue des amans; Que le remortis, persécution du tiec, Fis ator reardie austin que son supplice. L'amour ai fourbe est pourtain lingéns : Libre, immodeste, l'arought d'étre un. D'us ton auff peignez son limposture; Que la puedur préside à la peintoire : C'est un cufant, mais un enfant armé, "Tyra jalout de cour qu'il a charmé; Cruel, perféc, il sourit quand il blesse; Canagca de ton s, q'il change de faiblisses.

l'aurais almé que, féconde en ses tours. Pleine d'un feu qui s'anime toulours, Notre éloquence cût eu plus d'harmonie, Moins de recherche, et plus de vrai génie; Que, noble et forte, elle eut marqué ses traits, Du Titieu imité les portraits, Et de Rubens ravi je pjuceau mile. Voyez Hereule et le jeune Céphale. Terrible et fier, l'un porte dans ses mains Et le repos et l'effroi des humains : En sourcil noir ombrage sa pamière : Son wii enfante et répand la lumière; Et son front large, inquiet et troublé, Soutient des dieux le palais ébranlé : Tel est Alcide, Amoureux de l'Aurore, Céphale attend que l'Olympe se dore : Il abandoque aux zéphyrs, à leurs jeux, Le solu tron vaiu d'arranger ses cheveux : An point du jour ses tresses dénouées Dans les forêts flotteut abandounées ; Sans artifice, almable, intéressant, Il communique un transport qu'il ressent. Enfans des arts, entre ces deux images Décidez-vous : distinguez vos ouvrages Ou par les traits, ou par le coloris: Le naturel assurera leur prix. Mais, en fuyant la vaine dépendance De l'art stérile, évitez l'abondance : Ou'un voile simple entoure vos appos : Embellissez, ornez, ne chargez pas. Pères féconds, sacrifiez sans peiue Tous les enfans qu'une facile veine Produit sans choix, enfante sans dessein :

Ou laissez-les murir dans votre sein.

Si vous voulez imiter la nature, Il faut du luxe abjurer l'imposture; Débarrassez vos sens appesantis Des faux plaisirs qui les ont pervertis. Au fond des cœurs le sentiment sommeille ; Le bruit des arts l'excite et le réveille : Mais à leur pompe attentif par effort, Il en gémit, succombe et se rendort. Comment ranger sous de justes idées Des passions qu'on ne voit que fardées? Comment goûter et peindre des plaisirs? On ne connaît que l'excès des désirs : En les outrant on cherche à les éteindre : Il faut sentir pour savoir l'art de peindre . Et de nos cœurs étendre dans autrui Ce pur rayou du feu qui nous a lui,

De la nature enfans moias indociles, Les plaisirs pars n'étaient que plus faciles : Mais, pour remplir notre cœurs licconstant, Du vrai Jonaheur l'art recuis l'instant. Les biens voisians perdirent leur amorce : Plus éloignés, ils eurent plus de force : Nos sentimens plus vlfs farent moins doux, Le cœur moins tendre, et l'amour plus jalout.

itereurs celui dont l'ane moins vulgaire. Cherche de Pan le teuple solisiere. Oul , revenu des modernes erruers. Comait le prix des jurdius et des feurs, D'un jenne ormenu dont la tôte naiseance. Soutient déjà la rigne languissante. Qui, des oiseaux écontant les chansons. Rime des vers aussi dout que leurs sons; Dont les vertus , au simple accontamérs; pur jurdius de la contamér de la contament de la c

Tol., qui, nourri dans le sein du grand monde, Almes les fenns, le murmare de l'origine. Les chants naifs des bergers ingénus; Tol, dont les goûts sont mais den vertus. Reçois des tres que ma muec ou hommage Reinse au grand, et n'accorde qu' au sage. Si de ton sel là inaguissent privés. Que d'ans tes mains la brilleut achevés: Mes sentimens, ausé paur que ton at/le, Rendront du moins l'hommage asolas stérile.

# ÉPÎTRE SUR LES MŒURS.

A M. DE MONTMORENCI.

Si tes aleux les connétables, Si les Coucis, les Châtillons, Et tant de héros respectables Dont Plutus usurpe les noms, Du fond de leurs tombeaux funèbres. Où la mort les tient enchaînés, S'offraient, vainqueurs de leurs ténèbres. Aux yeux des Français étonnés; Onelle tristesse pour des hommes Si fiers, si simples et si grands, De voir, dans le siècle où nous sommes, Le luxe confondre les rangs : De voir tant de flatteurs commodes Eacenser nos folles erreurs, Et sur l'inconstance des modes Régler les principes des mœurs ; Aux traits de la plaisanterie De voir le zèle assujetti, L'amour sacré de la patrie En paradoxe converti. La religion en problème, Le sophisme en raisonaement. L'affreux pyrrhonismé en système, Et la débauche en sentiment : De voir la beauté dissolue Proserire par des ris moqueurs La flamme tendre et retenue Qui brûlait jadis dans les cœurs, Et Joujours faible sans tendresse, Toulours vive sans passion , Immoler à l'illusion L'honneur, la gloire, et la sagesse; De voir enfin la volupté, Esclave de l'hypocrisie, Sacrifier par vanité Les plaisirs permis de la vie, Pour servir dans l'obscurité L'intempérance, la folie, Et les vices que multiplie L'espoir de leur impunité! Quels jours, dirnient ces fières ombres, Ont suivi nos ages heureux! Quels voiles, quels nuages sombres

Couvrent le front de nos neveux! C'est la vertu, non la naissance, Oui rend les héres immortels: Et leurs monnmens qu'on encense Sont devenus par sa puissance Moins des tombeaux que des autels. Eh! pourquol les noms que vos pères Ont illustrés dans les combats Deviendraient-lis béréditaires. Si leurs vertus ne le sont pas? Vos mœurs n'out plus que la surface Du vral, de l'honnête et du beau; Notre amour est une grimace. Votre zèle un piére nouveau. L'esprit mélé dans tous vos vices Leur donne un ton de dionité Qui dérobe à des yeux novices L'horreur de leur difformité. La haine conduit sur vos traces Le fantôme de l'amitié : La noirceur, par la main des Grâces, Étouffe, en riant, la pitié. Quelle différence d'asares! Et quels contrastes dans les cours! Le temps avec de nonveaux lizes Amène de nouvelles mœurs. Notre probité plus chrétienne Joignait sons art et sans éclat La fermeté stolcieune A la franchise du soldat. Moins fastueux dans uos promesses, Moins simulés dans nos refus. Nous ignorious l'indigne ahus De colorer par des somblesses Une amitié ou'on ne sent plus : De fasciner par des finesses Les yeux pénétrans des Buryhus'; Sons les dehoes des Bégulus De carber les âmes traitresses Et les noirceurs des Manlius : De conserver dans les bassesses L'air Indépendant des Brutus. Et le langage des Lucrèces Dans le culte linpur de Vénus,

Le peuple voyali anas maruare Le pouvoir des grands et dés lois, Assajetité à ses emplois, Jodis l'opaleute rotare Nosali sapére à nos droits : 1/or n'iliostrait pas autrefois ; El na ublésse, alors plus pure , Naissait dans le sein des exploits, Quels jours soités pour les critiques l'Mars anoblissait les valequeurs ; Point de coutres problématiques ;

Plus clairs, plus vais, plus authentiques, Les titres étaient dans les cœurs. Alors nos chars, dans la carrière Condnis par le faste et le bruit, N'écrasaient pas sur la poussère Ce peuple avide qui vous suit, Mais la fierté mille et guerrière, Le zèle ardent, l'amoor des lois, Du Louvre entr'ouvraient la barrière, Et nous annoquent n'ou rois,

Aml, ce portrait véridique, Si digne de nos bons aleux, N'est pas le travail fantastique D'nu cervenu faible et vanoreux : On n'y suit point du premier âge Le roman tant de fois ché. NI le pédantesque étalage Des beaux jours de l'antiquité. C'est un tableau que les Joinvilles Et les Comines ont tracé. Out par le faste de nos villes Est terni, sans étre effacé. Ces âges, traités de gothiques, Étaient les âges des Bayards : Siècle de la gloire et de Mars. Où les vertus, moins politiques, Régnalent à la place des arts. Les Français, nourris dans les armes Invitalent Bellone à leurs jeux : Les ris s'unissaient aux alarmes : L'Amour, devenu belliqueux, Sous l'acier dérobait ses charmes Et les trésors de ses cheveux. Alors la tranquille ianocence Était compagne des plaisirs, Et l'ou voulait que la décence Fût l'interprète des désirs. Mais cette vertu fabriquée. Ou'affichent eucor les mortels. N'est plus qu'une idole tronquée Oui déshonore les autels, La politesse est une écorce Oui couvre un cœur fourbe on léger : Le ton du monde est une amorce Qui nous en cache le danger ; Le savoir, nn vain étalage De mémoire et de vanité; Notre raison, nn badinage Où succombe la vanité. Mais comme l'esprit assaisonue Et nos vices et nos erreurs, Avec succès on déraisonne,

Avez grice en fétix les meurs, obt j'aime nieux la courtoisie De nos antiques chevaliers, Que le felt mêté d'ambrosie: De nos antiques chevaliers, Que le felt mêté d'ambrosie: De nos voluptavex gerriers. L'encers que hethiant pour leurs danser. Ces amis de la véridé Paidet l'éloge de leurs finances. Et de pouvoir de la bessué, but oute gérier d'infinance par le leurs de l'entre de l

lliustre ami, que de folie, One de uéant dans les esprits I Tous les excès qu'ou multiplie Sont présenus par tes mépris : D'un œil philosophe et tranquille Tu vois les intrigues des cours : Que ton exemple un jour utile En arrête à jamais le cours! Une divinité volage Nous anime et nous conduit tous; C'est elle qui dans le même âge Renogvelle cent fois nos goûts : Ainsi, pour peindre l'origioe De nos caprices renaissans, Regarde une troupe enfantine. Qui, par des tuyaux différens, Dans l'onde où le savon domine Forme des globes transparens : Un souffle à ces honles légères Porte l'éclat hrillant des fleurs. De leurs numees nassacères Lu sonffe nonrrit les conleurs : L'air, qui les enfie et les colore. Eu voltigeant sous nos lambris, Leur donne ou la fraicheur de Flore. Ou le telut ambré de l'Aurore, Ou le vert inconstant d'Iris: Mais ce vain chef-d'œuvre d'Éole. Qu'un souffle léger a produit, Dans l'instant qu'il brille et qu'il vole. Par un souffle s'évanouit.

Français, connaisses votre image: Des modes vous étes l'ouvrage. Leur sonfle incertain vous conduit Vous séduisez; on read hommage. A l'illasion qui vous suit; Mais ce triomphe de passage. Effet rapide de l'asage. Par un augre usage est étevis.

# ÉPÎTRE SUR L'INDÉPENDANCE.

\_

Qui foule aux pieds l'orgueil , le luxe et l'abondance, Oui vit content de peu, connaît l'indépendance ; Au dessus de la crainte, an dessus de l'espoir. La règle de sou cœur est la loi du devoir, Juge sans passion, censeur sans ameriume. Aux fureurs des partis il ne vend point sa plume : En prodiguant le fiel et l'eucens tour à tour, Il ne sait point servir et la haine et l'amour. Des rayons de la foi son âme pénétrée, Aux conseils de l'erreur a fermé toute entrée : Trop fier, trop vertuent pour adorer les grands, Il nèse avec sagesse et les noms et les rangs : Son esprit éciairé craint qu'on ne le soupçonne De eonfondre à la fois le titre et la personne; Et qui veut mériter son cuite et ses tributs A la place des noms doit offrir des vertus. Né pour l'ohéissance, et uon pour l'esclavage, Dn temple au pied du trône il porte son hommage . Et lorsque sa raison s'arme contre la lol. Il l'enchaîne anx auteis, et l'immole à la foi. Mais ne supposez pas qu'un zèle fanatique Couvre de ses desseins la marche politique : Spectateur incomm dans ce vaste naivers. Ses yenx sur les grandeurs sont faiblement ouverts : Il n'est rieu dans les cours qu'il adore ou qu'il brave : Outrager est d'un fou, flatter est d'un esclave, Il faut bannir l'audace et non la liberté. La balance à la main peser la vérité, Ne jamais applaudir aux faiblesses des bommes. Ne point trop éclairer le néant où nous sommes; Et. respectant touiours le pontife et les rois, Nous taire, mais oser faire parler les lois.

C'est uinii que, soumis su joug de la prudence, Nous soutenous les droits de notre indépendance, Ani, Jorque l'Hère, etuberé de frimas, Soulle du fond du nord la glace en nos climats, Lorsqu'aissi sou un toit on les moses président, Où la vérité parie, où les fronts se dérident, Étalaries pur l'histoire, amusés par les vers, A notre tribunal nous citous l'unièren.

La cour offre à nos yeux de superbes esciaves, Amoureux de leur chaloe et fiers de leurs entraves; Qui, toujours accablés sous des rieus simportans, Perdent leurs plus beux; jours pour saisir des instans, Qu'il est doux de les voir, dévorés d'amertame, S'ennuyer par état, et ramper par coutums. Tomber serviiement aux pieds des favoris, Des biens du malheureux mendier les débris, Et, du vil intérêt ministres et victimes, Perdre dans les revers le fruit de tant de crimes!

Heureuse, disons-nous, la dooce obscurité, Qui des fers de la cour saure la probité! Mais plats heureuse encor la segesse constante D'un mortel tout-peissont que nul appă ac tente; Qui, semblable à Durbus, verteux sans orgueil, Étite le danger sur le bord de l'écneil; Qui, dans les flots bruyans d'une cour importune, Aux pieds de la justice eachlaite la fortune!

Un esperit libre et sage erre avre abreié Dans les ercrées deirrs de la sociétée ; Sévère auss aigreur, et fice sms insoleme; Sévère auss aigreur, et fice sms insoleme; Ut auss emportement, calme saus indoleme; Exact observateur de l'usage inconstant, Il s'abaisse à propos, se resserve ca a étemd : Pour la seele vertu toujours lavariable, Il souffie les métans sans devenir coupable : Tel fastre blenfhisant qui règle les ssisons Éclaire na le imper sans sousiller ses rayons.

One le vous plains, 8 vous, dont l'esprit tributaire, De gol vent l'asservir esclave volontaire. Prêt à tout soutenir comme à tout reuverser, Attend avec respect up ordre pour penser! Yous, intrigans obscurs, ambitieux reptiles, Asservis dès l'enfauce à des debors utiles, Qui marchez vers le trône à l'ombre des autels, Et ne chantez les dieux que pour plaire aux mortels; Et vous, froids complaisans, dont l'âme mercenaire Épouse sans remords le vice qui peut plaire; Flexibles instrumens des passions d'autrui, Vivez dans l'esclavage, et mourez dans l'ennul. J'aime mieux un tilleul que la simple nature Élève sur les bords d'une onde toujours pure, Qu'un arbuste servile , un lierre tortueux , Out surmonte en rampant les chênes fastueux.

### ÉPÎTRE SUR L'AMBITION.

A M, LE D, DE N.

La fortune ingrate et trompeuse M'annelle, un trésor à la main : L'ambition value et flatteuse De la cour m'ouvre le chemin. Crois-tu que mon ûme, affamée D'un titre nuisible au repos, Aime à respirer la fumée De l'encens que brûlent les sots? Crois-tu qu'aveugle je confonde Le mérite et la dignité. L'hommage servile du monde, Et le tribut de l'équité? Crois-tn que, censeur hypocrite De la mollesse des mortels, Je veuille, indolent avbarite, M'endermir au pied des autels? Nou; tu connois trop ma droiture : Counable par fragilité. Mais ennemi de l'imposture. Je ne joins pas l'impiété Aux faiblesses de la nature. Oui. Jes dieux m'ont assez donné. Eh! que m'importe, si tu m'aimes, De charger de vains diadèmes Mon front d'olives couronné? Le ciel ne m'a point condamné A trainer mes jours dans le faste, A languir dans on palais vaste. Plus délicat qu'ambitieux. J'aime un bonbeur doux et facile : Le superflu m'est inutile. Et l'appareil m'est odieux. J'aime les fruits délicieux Dont nos espaliers se couronnent; Voisins de la main et des yeux, Ils s'offrent moins qu'ils ue se donnent. Mais je n'irai pas affronter Un peuple de dragons avides, Pour la gloire de disputer

Les pommes d'or des Hespérides. La santé, le plus grand des biens, File tous les jours de ma vie : Que de mille siècles suivie Elle veille au bonbeur des tiens ! Si le revois feurir encore Les myrées de tes jeunes anns; Si jeures innes; Si jeures innes par premières jours de ton printerups; Et si uns mues, enorgaeille De marcher de lois nur tes pas, Unit Testine de Délie Aux suffarges de Mauerpan; Cen est fait, le globe où noue sommes Comue un point s'échappe à mes preux, Et, plus henreux que tous les houmens, Jai bu dans le coupe des dieux.

# ÉPÎTRE A MES DIEUX PÉNATES.

Protecteurs de mon toil rustique, Crest à vous qu'anjourd'hall j'écris. Vous qui tous ce feyer antique Braves le faste de Paris , Et la mollease asistique Des alcòres et des lambris , Soque les seuls dépositaires De mes vers sérieux ou fous ; Que mes outrages solitaires , Se dérobant sux yeux vulgaires , Ne r'étoignent jamais de vous Le révolute de la mois de la comme par la comme de la comme de la comme par la co

l'espérais que l'affreux Borée Respecterait nos jeunes flenes, Et que l'haleine tempérée Du dieu qui prévient les chaleurs Rendraît à la terre éplorée Et ses parfams et ses couleurs : Mais les nymphes et leurs compagnes Cherchent les abris des buissons; L'hiver, descendu des montagnes, Souffle de nouveau ses glacous. Et ravage dans les campagnes Les prémices de nos moissons. Rentrons dans notre solitude. Puisque l'Aquilon déchainé Menace Zénbyre étonné D'ane pouvelle servitade : Rentrons, et qu'une douce étude Déride mon front sérieux. Vous, mes Pénates, vous, mes dieux, Écartez ce qu'elle a de rude; Et que les rents séditionx N'emportent que l'inquiétade, El laissent la paix en ces lieux.

Enfin ie tons revois, mes fares, Sous ce fover étiacelant, A la rieneur des vents barbares Opposer an chèse brûlant. Je suis enfin dans le silence : Mon esprit, libre de ses fers, Se promène avec nonchalance Sur les erreurs de l'univers. Rien ne m'aigrit, rien ne m'offense. Cours vicioux, esprits pervers, Vils esclaves de l'opulence. Je vous condamne suns vengeance, Gears éproavés par les revers. Et sontenns par l'innocence. Ma main sans espoir vous euceuse; Mes veux, sur le mérite onverts. Se ferment sur la récompense. Sans sortir de mon indolence. Je reconnais tens les travers De ce rien an'on nomme science : Je vois true la sombre ignorance Obscurcit les pâles éclairs De notre faible Intelligence, Ah I que ma chère indifférence M'offre ici de plaisirs divers l Mes dieux sont les rois que le sers : Ma maîtresse est l'indépendance. Et mon étade l'inconstance. O toi qui dans le sein des mers Avec l'Amour as pris naissance. Déesse, répands dans mes vers Ce tour, cette noble cadence, Et cette moile négligence Dont tu sais embellir tes airs. Amant de la simple nature, Je suis les traces de ses pas : Sa main, aussi libre que sure, Néglige les lois du compas ; Et la plus légère parure · Est un volle pour ses appas. Quand la verrai-je sans emblème, Sans ford, sans éclat emprunté, Conserver dans la pudeur même Une piquante nudité, Et joindre à la langueur que j'aime

Le souris de la volupté?

Inspirez-mol, divins Pénates;

Vous-mémes guidez mes travant :

Versez sor ces rimes ingrates

Un feu vainqueur de mes rivanx;

Et que mes chants toujours nouveaux

Méteu la rision des Socrates

An badinare des Saphos, Mais qu'une sagesse stérile N'occupe jamais mes loisirs : One topiours ma muse fertile Imite, en variant son style, Le vol inconstant des zéphyrs: Et qu'elle abandonne l'utile, S'il est séparé des plaisirs. Favorable à ce beau délire, Grand Rousseau , vole à mon secours : Pour remplir ce qu'un dien m'inspire, Béunis en ce jour la lyre Et le luth badin des amours : Sontiens-moi, prête-moi tes alles, Guide mon vol audacienx Jusqu'à ces voûtes éternelles Où l'astre qui parcourt les cieux Darde ses flammes immortelles Sur les ténèbres de ces lieux. Je lis , j'admire tes ouvrages ; L'esprit de l'Être créateur Semble verser sur tes images Toute sa force et sa grandeur. Mais ne crois pas que, vil flatteur, Je déshonore mes suffrages En mendiant coux de l'auteur. Vous le savez, dieux domestiques, Mon style n'est point infecté Par le fiel amer des critiques, Ni par le nectar apprété Des longs et froids panégyriques : Sous les yeux de la vérité, l'adresse au prince des lyriqu Cet éloge que m'ont dicté Le goût, l'estime et l'équité.

Rouseau, conduit par Polymnie, Fip passer dans no vers françois Ces sons nombreur, cette harmoule Qui donneut is trè et la voix Aux sirs qu'enfante le génie : Lai seal avec s'évritie ; Sons les contraintes de la rime, Fit naître l'enfer et la charté; £1, par le concours snaaime Dune heureuse Évondifé Unie aux travans de la lime, Sa muse, avec rajditté S'élevant jusqu'an sublime, Voix vers l'immercalité,

Que la renommée et l'histoire Gravent à iamais sur l'airain Cet hymne digne de mémoire Où Roussean, la flacome à la main , Chasse du temple de la gloire Les destructeurs du genre lummin , Et sous les yeux de la victoire Ébranle leur trône lucertain l

Tels sont les accens de sa lyre. Mais quels feux, quels nouveaux attraits. Lorsque Baechus et la satire Dans un via pétillant et frais Trempent la pointe de ses traits ! En vain de sa gloire conemie, La haine répand en tout lieu One sa muse enfin avilie N'est plua cette muse chérie De Dussé, La Fare et Chaulieu: Malgré les arrêts de l'envie . S'il revenait dans sa patrie. Il en serait encor le dieu. Les travanx de notre jeune âze Sont toujours les plus éclatans ; Les grâces, qui font leur partage, Les sanvent des rides du temps. Moins la rose compte d'instans, Plus elle a'assure l'hommage Des autres filles du printemps. Réponds-moi, célèbre Voltaire, Qu'est devenu ce coloris, Ce nombre, ce beau caractère Oui marqualent tes premiers écrits. Quand ta plume vive et légère Peiguait la fole, enfant des ris, Le vin saitlant dans la fougère, Les regards de malins Cypris. Et tons les secrets de Cythère? Alors, de l'hérolque épris, To célébrais la violence Des seize tyrans de Paris, Et la généreuse clémence Da plus vaillaut de nos Henris, Alors la sublime éloquence Te pénétrait de ses chaleurs; Les grâces et la véhémence Se mariaient dans tes coulenrs; Et. par une heureuse inconstance, De tou esprit en abondance Sortalent des fondres et des fleurs. Mais cette chaleur éclairée Qui se répandait sur tes vers, Par tes grands travaux modérée, Semble enfin a'être évaporée

Comme na nuage dans les airs,

Tandis que ma muse volage, Par un aimable égarement. S'arrête où le plaisir l'engage, Et donne tout au sentiment, L'ombre descend, le jour s'efface; Le char du soleil, qui s'enfuit, Se lope en vain sur la surface De l'onde qui le reproduit : L'heure impatiente le suit, Vole, le presse, et dans sa place Fait succéder l'obscure nuit. Oue dans ma retraite, éclairée Par la présence et le concours Des dieux enfans de Cythérée. Les plaisirs, exilés des cours, Du vin de cette urne sacrée S'enivrent avec les amours. Que mon toit solt impénétrable Aux craintes, aux remords vengeurs: Et qu'un repos inaltérable Dans cet asile favorable Endorme les soncis rongeurs.

Sur ces demeures solitaires Veillet, à mes diena tuteliaires I Déjà Morphée an teint vermeil Abaisse ses alles légres. De la Molesse et le sommeil Vont descendre sur mes puspières. Paisse-je, après deux naits entières, N'être entor qu'un premier réveil, Et voir dans tout son appareil L'aurore entr'ouvrant les barrières Du temple brillant de soleil 1

Voss dont in main n'est tonjours chère, Voss, mes mais dèle he brezens, Si l'enfant qui porte un fiambiens Venata d'annocer que dityère Favorien un amant nonreas, les dieux, declares no handems. Et reponaes le téméraire. Mais al, plus senable à neu venut, il vous apprend que cette bells, production de la company de la constant production de la company de la company preference de la company production de la company pro

### ÉPÎTRE SUR LA PARESSE.

A M. DE \*\*\*.

Censeur de ma chère paresse,

Pourquoi viens-to me réveiller Au sein de l'aimable mollesse Où J'aime tant à sommeiller? Laisse-mol philosophe austère. Gofter volnptueusement Le doux plaisir de ne rien faire, Et de penser tranquillement. Sur l'Hélicon to me rappelles : Mais ta muse en vain me promet Le secours constant de ses alles Pour m'élever à son sommet; Mon esprit, amoureux des chain Que lai présente le repos, Frémit des veilles et des peints Oui suivent le dieu de Délos. Veux-tn qu'héritier de la plume Des Malherbes, des Despréaux, Dans mes vers pompeux je rallume Le feu qui sort de leurs pinceaux? Ce n'est point à l'humble colombe A snivre l'aigle dans les cieux Sous les grands travaux le auccombe : Les jeux et les ris sont mes dieux. Peut-être d'ape voix légère. Entre l'amour et les buveurs, J'aurais pu vanter à Glycère Et mes larcins et sea faveurs : Mais la Suze , la Sablière . Ont cueilli les plus belles fleurs. Et n'ont laissé dans leur carrière One des parcisses sans couleurs. Pour éterniser sa mémoire On perd les momens les plus donx : Pourquol chercher si loin la gloire? Le plaisir est si près de nous! Dites-mol, manes des Corneilles. Vous qui, par des vers immortels. Des dieux égalez les merveilles, Et leur disputez les autels, Cette couronne toujours verte Qui pare voa fronts triomphans Vous venge-t-elle de la perte De vos amours, de vos beaux ans? Non, vos chants, triste Melpomène, Ne troubleront point mes loisirs : La gloire vaut-elle la peine

Que j'abandonne les plaisirs? Ce n'est pas que, froid quiétiste, Mes yeux, fermés par le repos, Languissent dans une nuit triste Qui n'a pour fleurs que des pavots : Occupé de rians mensonges, L'amour interrompt mon sommeil; Je passe de songes en songes, Dn repos je vole an réveil, Onelquefois pour Éléonore, Ophliant sou oislyeté. Ma jeune muse touche encore En luth one l'amour a mouté: Mais elle abandonne la lyra Dès qu'elle est prête à se losser : Car enfiu que sert-il d'écrire?

N'est-ce pas assez de peaser?

### ÉPÎTRE AUX GRACES,

O yous qui parez tous les âges, Tous les taleus, tous les esprits; Vons, dont le tempie est à Paris, Et quelquefois dans les villages ; Yous, que les plaisirs et les ris Suivent eu secret ches les sages; Graces, c'est à vous que j'écris. Fugitives on solitaires. La fonle des esprits vulgaires Your cherche sans cesse, et vous fuit, Aussi simples que les bergères, Le goût vous fixe et vous conduit. Indifférentes et légères. Vous échannez à qui yous suit. Venez dans mon humble réduit : Vous u'y serez point étrangères; Rien ne peut y blesser vos yeux : Votre frère est le seul des dieux Dont yous verres ches moi l'image; Dans son carquois hrille un seul trait, Et dans ses mains est le portrait De celle qui fut votre ouvrage, Venez donc , sœars du tendre Amour , Éclairer ma retraite obscure: Venez ensemble, ou tour à tour, Et du pinceau de la uature Achevez l'hourouse peinture Oue le vous consacre en ce jour. Vos hienfaits, charmantes déesses, Sont prodigués dès le bercean.

Et jusques au bord du tombeau Yous yous conserver you richesses. Vons élevez sur vos genoux Ces enfans si vifs et si doux . Dont le front innocent déploie La candeur qu'ils tiennent de vous , Et tous les rayons de la joie: Vous nimes à vivre avec eux; Vous your jouez dans leurs chevens Pour en parer la négligence. Compagnes de l'aimable enfauce, Vous présidez à tous ses ieux : Et de cet âge trop heureux Vous faites nimer l'ignorance. L'amour, le plaisir, la beanté. Ces trois enfans de la jeunesse, N'ont an'un empire limité SI vous ne les suivez sans cesse. L'amour, à travers son bandeau. Voit tous les défauts qu'il nous cache; Rien à ses yeux n'est toujours beau; Et quand de vos hras il s'arrache Pour chercher un ohiet nouveau. Vos mains rallument son flambeau, Et serrent le nœud qui l'attache, Bien plus facile à dégoûter, Moins délicat et plus volage, Le plaisir se laisse emporter Sur l'aile agile du bel lige; Il dévore sur son passage Tons les instans sans les compter-a Your seules lul faites goûter Le besoin qu'il a d'être sage. Partont où brille votre image Le goût le force à s'arrêter, Et la constance est votre ouvrage, Sans yous one serait la beauté? C'est par les Grâces qu'elle attire : C'est vous qui la faites sourire; Vous tempérez l'austérité Et la rigueur de son empire. Sons votre charme si vanté, On'ou sent, et qu'on ne peut décrire, Sa froide régularité Nuirait à la vivacité Des désirs ardens qu'elle inspire. Le dieu d'amour n'est qu'un enfant; Il craint la Serté de ces belles Oui foulent d'un pied triomphant Les fleurs qui naissent autour d'elles, Par vous l'amant ose espérer De saisir l'instant favorable : C'est vons qui rendez adorable

L'objet qu'on craignait d'adorer. On'il est doux de trouver almable Ce qu'on est contraint d'admirer ! Les belles qui suivent vos traces Nous ramènent à leurs genoux. Junon, après mille disgrâces, Après mille transports faloux. Enchaîne son volage éponx Avec la ceinture des Grâces, L'air, la démarche, tous les traits. L'esprit, le cœur, le caractère, Ont emprunté de vos attraits Le talent varié de plaire, La nymphe qui craint un regard, Et qui pourtant en est émue : La natade qui par hasard Nous laisse entrevoir qu'elle est nue ; La vendangeuse qui sourit An jeune sylvain qu'elle enivre, Et lui feit sentir one pour vivre L'enjoûment vaut mieux que l'esprit : De l'amour victime rebelle. La boudeuse qui dans un coin Semble fuir l'amant qu'elle appelle, Oni, plus sensible que cruelle, Gémit de sentir le besoin De le laisser approcher d'elle ; La révense dont la langueur La rend encore plus tonchante. Qui se plaint d'un mai qui l'enchante, Dont le remède est dans son cœur : La coquette qui nons attire Quand nous croyons la dédaigner, Et qui, pour sûrement régner, Semble renoncer à l'empire; L'amante qui, dans son ardeur, A de l'amour sans indécence, Et qui sait à chaque faveur Faire revivre l'innocence : La beauté dont les yeux charmans Donneut les désirs sans lyresse. Qui, sans refroidir ses amans, Leur fait adorer la sagesse : La finesse sans fausseté, La sagesse sans pruderie, L'enjoûment sans étourderie, Enfin la donce volupté . Et la touchante réverie, Un geste, un sourire, un regard, Ce qui plaît sans peine et sans art, Sans excès, sans air, sans grimaces, Sans gêne et comme par hasard, Est l'ouvrage charmant des Grâces.

Cessez donc de vous alarmer. Vous à qui la nature avare Accorda le bienfait d'aimer. Et refusa le don plus rare, Le don plus beureux de charmer. De l'amour tonchante victime . O yous qu'il blesse et fait tonjours, Les Grâces offrent leurs secours Aux cœurs malheureux qu'il opprime : Allez encenser les autels De ces charmantes immortelles : A votre retour les mortels Vous compteront parml les belles. Et les amours les plus cruels Yous serviront souvent mieux qu'elles. On a'accontume à la laideur. L'esprit nous la rend supportable : Et les Grâces, pour leur honneur, Dans les bras d'une laide aimable Ont sonvent placé le bonbeur. Les Grâces sulvent tous les âges : Loin de a'enfuir avec les ans, Elles réparent leurs outrages, Et sèment les fleurs du printemps Sur l'hiver passible des sages, Ainsi le vieux Angeréon Orna sa brillante vicillesse Des Grâces que dans sa lennesse Chantait l'amonte de Phaon. De leurs célèbres bagatelles Le monde encore est occupé : La mort de l'ombre de ses ailes N'a point encore enveloppé Leurs chansonnettes immortelles Le seul esprit et les talens N'éternisent pas nos merveilles ; L'oubli , qui nous suit à pes leuts . Fait périr le fruit de nos veilles, Rieg ne dure que ce qui plut : L'utile dolt être agréable; Un auteur n'est inmais parfait Quand il néglige d'être aimable.

Martyrs illustres de Clio, Yous dont la plume Infaligable Nous carriché et nous accable, Yoyer de vos in-folio Quel est le sort inévitable. Dans l'abline illumeause du temps Tombent ces recordis importans D'interpriées et de critiques, D'interpriées et de critiques, Qui tous, au mépris du pon gens. Avec les livres germaniques, Se perdeot dans la nuit des ans, La mort dévore avec furie Les grands monumens d'ici-bas: Mais le plaisir, qui ne meurt pas. Abandonne à sa barbarie Les annales des potentats. Et tont bon livre qui l'ennuie, Pour sauver et rendre à la vio L'heureux chantre de Méoélas Et le tendre amant de Lesbie, La mort n'épargna dans Varron One le titre de savant homme : Mais les grâces de Cieéron Tirèrent des cendres de Rome Et ses ouvrages et son nom. Je ne sais par quelle aventure Quelques ouvrages de pédant On pu percer la puit obscure Où tombe tout livre excédaot : Mais je sais bien , en attendant , Que c'est toojours contre nature Qu'arrive un pareil accident. Les Grèces seules embellissent Nos esprits ainsi que nos corps; Et nos talens sont des ressorts Oue leurs mains légères polissent. Les Grices entourent de fleurs Le sage compas d'Uranie, Donnent le charme des couleurs Au pincean brillant du génie. Enseignent la route des cœurs A la touchante mélodie, Et prétent des charmes aux pleurs Que fait verser la tragédic. Malhour à tout esprit grossier. A l'âme de bronze et d'acier Oui les méprise et les ignore ! Le cœur qui les sent les adore, Et peut seul les apprécier. Mais vous, filles de la nature, Qui fites l'amour des mortels, Ne souffrez pas qu'on défigure Vos ouvrages sur vos autels; Paraissez aux veux des impies Oul, saus craindre votre courroux, Nous offrent de froides copies Qu'ils nous font adorer pour vous : Venez dissiper l'imposture, Daignez reparattre an grand jour : Nous apprendrous votre retour. Et per le cri de la nature, Et par les transports de l'amour.

# ÉFÎTRE A M. DE PONTENELLE.

#### \_\_\_\_

On vit heureux quand oo est sage.
C'est du sein des tronquilles nuits
Que naisseut les Jours sans nuage :
En moissousaut trop tôt les roses du hel âge,
On a'en recrueille point les fruits.
On a'en recrueille point les fruits.
Ce soieil brillant dans l'aurore,
Qui consume les fleurs de la jeune saison,
Le plaisir, u'est pour la raison
Ou'm nattre hentikaunt mit (Foonte et colore

Qu'un astre blenhissant qui féconde et colore, Et qui d'un voile d'or embellit l'horizon : Remède pour les sage, il destient un poison Pour les cœurs que son feu dévore. Tes jours comblés d'honneurs et tissus de plaisirs, Tes beaux jours, sage Potincelle.

Semés d'heureux travaux et de rians loisirs, Dont au gré de nos vœux le fil se recouvelle, Consacrent à jamais la raison éternelle Qui dirigea tes pas et régla tes désirs. On vit un céleste génie

Tapporter tour à tour le compas d'Urante, La plume de Clio, la lyre des Amours. La gloire répandit ses rayons sur ta vie; Mais la scule raison en étendit le cours. Les martyrs de l'orgueil prodiguent sans réserve Leurs jours pour saisir des momens; La gloire sur ses pas fuit périr ses sanss,

Et la sagesse les conserve. Sans jouir du présent, vivre pour l'avenir,

S'immoire nus reces futures.

D'un ravuil épiece conducer les storcers,
Laisers, quand on o'est pius, un faible souvaile.

Laisers, quand on o'est pius, un faible souvaile.

En éclairant soi-mère échaire l'autrers.

Meirer on grand onn, semir qu'il au friude.

Enleter uns efficier ces lauriers toujours verta noise de la commande de la

Il faut, pour être mon héros, S'approcher leutement du temple de mémoire, Travailler sans relâche en faveur du repos, Exercer, conserver les ressorts de son lane. Plus la vie est tranquille, et plus sa faible trama

Échappe au cisean d'Atropos, Nos passions sont nos furies : Elles veillent sans cesse, et leurs cris renaissans Viennent rompre le cours des douces réveries.

Et l'équilibre de nos sens. Oui suit les maltriser est le dien d'Épidaure, Oui. la sagesse aimable est sœur de la santé, Elle seule connaît le secret qu'on ignore D'assurer l'immortalité.

On'un autre exalte le courage D'Achille mort dans son printemps ! Il faut plus de vertus pour vivre plus long-temps : Et le Nestor des Grecs fut encor le plus sage.

### POÉSIES DIVERSES.

THE RATE.

...

Toi qui vis tomber les colonucs Des états les pius florissans, Toi qui vis briser les couronnes Des souverains les plus puissans; O Terre, & féconde Cybèle. Tu caches dans ton sein fidèle Les fastes des siècles divers : Onvre à ma muse qui t'appelle

Les archives de l'univers,

Montre-moi sous leurs pyramides Ces rois dans la tombe ignorés, Ces rois fastuenz et timides Jadis sur le trône adorés : Leur nom n'a duré qu'une surore. En vain le marbre couvre encore Les vains débris de leur cercueil; Le temps à chaque instant dévore Les monumens de leur orqueil.

Tu vis sortir de tes entrailles Ces héros , tyrana des humains , Dont le dieu sangiant des batailles Armait de sacriléges mains. Oue les émules d'Alexandre Bravent sur des palais en cendre Et la fortune et ses revers : Rientôt tu les verras descendre Dans les tombeaux qu'ils out ouverts.

Je sals qu'Achille , que Thersite , Étaient soumis au même sort ; On'un même bras nous précipite Dans les ténèbres de la mort : Mais l'île infilme de Caprée Vit tomber l'idole abhorrée Du cruel maître de Séjan ; Et la terre, encore éplorée, Encense l'urne de Trajan.

Princes dont la cendre repos An pied des plus riches autels, Souvent, malgré l'apothéose, Vous étes l'horreur des mortels : En vain , dans vos palais nourrie , La folle et basse flatterie Chante vos hymnes en tout lieu : Le temps détruit l'idollitrie, Et brise l'autel et le dien.

Rois, laissez aux peuples sauvages Le droit injuste du plus fort : La crainte arrache nos hommages, L'amour les obtient sans effort. Serrez moins le nœud oui nous lie: Notre orgueil à regret se plie Au joug rigoureux da pouvoir : L'amour, plus noble, multiplie Nos soins, que borne le devoir.

Dans vos séralls impénétrables, Sultans, esclaves couronnés, Vous traines des jours déplorables, Des jours de trouble environnés. Pour rendre la terre féconde Le solell sort du sein de l'onde Et s'ouvre un chemin vers les cieux : O rois, rendez heureux le monde En yous offrant à tous les yeux.

Voyez sur les bords de la Seine Ce prince, l'amour des Français: La Victoire qui le ramène Annonce à grands cris nos succès; Son peuple l'entoure et le presse; Le sèle se change en ivresse ; On aime, on adore ses lois : Excès d'une juste tendresse Oui fait le bonheur des grands rols.

Ne craignons pas que sa mémoire · Se perde dans l'ombre da temps, Ni que le grand tour de l'histoire Ternisse ses faits éclatans : Minerve le suit à la guerre . Thémis gouverne son tonnerre;

Il n'est armé que pour la paix, Et ne veut enchaîner la terre Que par le lien des bienfaits.

On dira: Quel dien favorable Accorda Louis aux humains? Son amité ferme et durable Soutint le trône des Romains t Dans son tribunal despotique Jamais in liberté publique N'expira sous l'autorité : Les ressorts de sa politique Furent les lois de l'équité.

Né sur le trône, il fut sensible; Juge, il ressenti la pitié; Souverain, il fut accessible; Monarque, il connut l'amitié. Que sa justice et son eourage, Que son nom béni d'ûge en âge, Des siècles percent le chaos: Qu'il soit l'exemple des héros.

Sans avoir le piucean d'Apelle, Disciple de la vérile J'ébauche le portrait fidèle Que peindra la postérité. Grand rol, que la France applaudisse Aux vers de ma muse novice; Il est pour eux un prix plas doux : Vous pouvez d'un regard propice Les rendre immortels comme vous,

#### A UNE DAME .

SUR LA TRADUCTION DU TRAITÉ DE LA MORT PAR SHERLOCK.

Egit, votre faneste livre
Landerme in froid points deut on ne pent guérie ;
En nous apprenant à nomir;
Le rois apprenant à nomir;
Le creal nous raivi tont le pilaire de vivre.
Hédat in not triste journ penches vers leur conchast;
Hédat in not triste journ penches vers leur conchast;
Out tout autre institut c'et au pilair touchant
De crossifile les éleurs que présent du natire;
L'anoure cot notre vie : oui, vivre d'est ainer;
Cot rendre un sater hefret beiers en, et c'et l'ivre oil-anison.

Vous donc qui sûtes m'enfammer, Achevez mon bonheur, aimez-moi comme j'aime : Mais si tous mes soupirs ne peuvent attendrir Le cœur sans qui je ne puis vivre, Cruelle, prêtez-moi votre funeste livre, Alin que j'apprenne à mourir.

Le feu des étoiles

# DESCRIPTION POSTIQUE BU MATIN.

•

Commence à pâlir : La nuit dans ses voiles Court s'ensevelle : L'ombre diminue. Et comme une nue S'élève et s'enfuit: Le jour la poursuit, Et par sa présence Chasse le silence. Eufant de la nuit. L'amoureux satyre, Au maliu sourire. Déjà dans les bois Coute son martyre : Mais, sourde à sa voix, La nymphe timide Fuit d'un pas rapide. Sur le front brûlé De ce dien hâlé Règnent la licence, L'ardeur, les désirs. Et l'intempérance, Fille des plaisirs. Mais déjà l'Aurore Dn feu de ses yeux Embellit et dore Lea portes des cieux : Son teint brille encore Des vives couleurs Qu'on voit sur les fieurs On'elle fait éclore. Le dieu du repos, Convert de pavots. Bemonte avec peine Sur son char d'ébène. Dans les airs portés. Les aimables songes, Suivis des mensonges Sont à ses côtés : Près de lui voltige -L'Amour, qui s'afflige De voir la clarté,

Sans obscurité Pins de badinage, Plus de liberté. Sur un lit de roses Fraichement écloses Flore du grand jour ... Attend le retour. Le leune Zéphyre A ses pieds soupire ; Et le dien Indin Volant autour d'elle. Du bont de son aile Découvre son sein. L'abeille agissante . Fidèle au travail. De la fleur missante Enlève l'émail : Taudis que, mojus sage, Le papillou vaiu Parcourt eu volage La rose et le thym. Tant que la fleurette, Habile coquette, Se cache à ses yeux, Amant langoureux, Près d'elle II s'arrête. Et dans sa conquéte Voit mille plaisirs : Mais si l'infidèle La rend moins cruelle. Adieu les soupirs; Plus de complaisance : Dans la jouissance Il nerd ses désirs Avec sa constauce. Tandis ou'h pas lents Le bouvier rustique Traine dans les champs Sa charrue antique, An bord des raisseaux Où nait la fougère La ieune bergère Conduit ses troupeaux. Une clarté pure Éclaire ces lieux. Et dans sa porure La simple nature Vient frapper nos yeos. Philomèle évellle

Par ses doux concerts

Écho qui sommeille

Au fond des déserts.

Le grand jour rend sage :

En prenant sa route Au plus haot des cieux, Phébus glorieux Pousse sous leur voûte Son char radieux.

A UNE DAME OUT SE PLAIGNAIT D'ÉTRE AGÉE DE OVATRE-VINGTS ANS.

Avec les qualités à tant d'esprit unies. Pouvez-vous regretter, Doris, vos premiers jours? Yous étes aujourd'hui la reine des géales, Et vous la fêtes des amours,

Songez qu'il est bien peu d'hivers comme le vôtre ; En vuus laissant l'esprit, qo'a-t-il pu dérober? Doris , c'est proprement passer d'un trône à l'autre ; Appelle-t-on cela tomber?

# BÉPOWSE

A UNE DAME OUR DEMANDALY OF ON CORRIGEAT BES VERS.

Plus l'esprit a de liberté. Plus sa lumière est vive et pure : Le travail a sonvent gâté L'ouvrage heureux de la nature : La néglizence est la parure Des Grâces et de la beauté. Ce ruisseau, l'amour de Zéphyre, Ool du voile des cleux réfléchissait l'azur, Et de Flore autrefois embellissait l'empire, Captif dans un bassin de marbre ou de porphyre, N'est plus ni si clair ni si pur-Esclave de l'art qui l'enchaîne,

Dans sa prison superbe il serpente avec peine : Libre autrefois, dans ses longues erreurs, Il embrassait, Il arrosait la plaine, Et donnait, en fuyant, la vie à mille fleurs. Trop de culture épuise un champ fertile.

L'exactitude est inutile Aux vers qu'enfante le loisir : L'ouvrage a toujours l'air facile Quand le travall est un phisir.

Zirphé, laissons aux dieux l'honneur d'être admirables; C'est assez pour pous d'être aimables.

L'art fu julis moias inventé
Pour éclaire, pour parer la beauté,
Que pour resulte plus supportables
Les traits choquaus de la difformité.
Neuchbate point voire muse charmante ;
Prenez, si vous manqueur de feu,
Le flambeau du dieu que je échaste,
Oure lai tout devoir, et faitse-en Favez.
L'Assour, dont le uous épourante,
S'il bleuse encor, hiesse bleus peu;
Su chalue d'ext plus si pessante,

Sti neese encor, niesse nen peu;
Sa chaine "des plus il pesante,
Et sa victoire u'est qu'un jeu.
Ou'il vous guide dans la carrière,
Qu'il soit votre Apoilou, qu'il soit votre censeur.
Si j'étais l'Amour précepteur,
Zirphé serait mon écolière,

L'AMOUR ET LES MYMPHES.

ODE ANACRÉONTIQUE,

Auprès d'une fécoude source D'où coulent ceut petits ruisseaux, L'Amour, fatigué do sa course, Dormait sur un lit de roseaux.

Les Naiades sans défance S'avanceut d'un pas coucerté; Et toutes, en un grand silence, Admirent sa leune beanté.

Ma sœur, que sa bouche est vermeille! Dit l'une d'un ton indiscret. L'Amour, qui l'entend, se réveille, Et se félicite en secret.

Il cache ses descrins perfides Sous un air engageant et doux : Les uymphes, hicutôt moins timides, Le font asseoir sur leurs genoux,

Eucharis, Nais, et Thémire Couronnent sa tête de fleurs. L'Amour, d'un gracleux sourire, Répond à toutes leurs faveurs.

Mais bleutôt aux flammes crueiles Qui brûlent la uuit et le jour, Ces Indiscrètes immorteiles Connurent le perfide Amour.

Ab! rendez-nous, dieu de Cythère, Disent-elies, notre repos; DE BEHAD

Pourquoi le troubler, téméraire? Nous brûlons au milieu des caux.

Nourrissez plutôt sans vous plaindre, Répond l'Amour, mes teudres feux; Je les allume quand je veux; Mais je ne saurais les éteindre,

# A ÁLÉONORE (1).

CHANSON.

Le connais-tu, ma chère Éléonore, Ce tendre enfant qui te suit eu tout lieu; Ce faible enfant, qui le serait encore, Si les regards u'en avaient fais un dieu?

C'est par la voix qu'il étend son empire; Je ne le sens qu'en voyant les appas : Il est dans l'air que la bouche respire, Et sous les fleurs qui naissent sous les pas.

Qui te connaît connaîtra la tendresse; Qui voit les yeux en boira le poison: Tu donnerais des sens à la sagesse, Et des désirs à la froide raison,

ENVOL A MADEMORELLE ....

Oul, J'ai rêvé, charmante Éléouore, Que vous étiez le dieu qu'on nomme Amour; Mais par maiheur la nuit fait place au jour; Je vous revois, ei l'erreur dure eucore.

## L'AMOUR PAPILLON.

ODE ANACEÉONTIQUE.

Jupiter, outré de colère D'être blessé par Cupidon,

(i) Cette chanson fut faite pour Éléonore Guichard, morte à Paris en 1747, âgée de vingt-huit ans. Elle est l'auteur du madrigal suivant, qu'elle adressa su cardinal de Bernis, alors abbé;

Vous m'aimez, eltes-vous ; ab: votre ceur relage K'est point aucez semble à mes vous empresees ; Vous pomrier m'aimer davantage ; Vous se m'aimez donc pas ausez. D'un regard lancé sur Cythère Changea son fils en papillon.

D'abord en alles azurées On vit diminner ses bras; Ses dards, en des pattes dorées: Il veut se plaindre, et ne peut pas.

L'arc à la main, ce dieu perfide Ne vole plus après les cœurs; Mais, toujours le plaisir pour guide, Il vole encor de fleurs en fleurs,

Enfin, touché de sa disgrâce, Jupin lui dit; Consolez-vous, Amour; j'excuse votre audace; Ne méritez plus mon courroux.

Il change : ses flèches cruelles Repreunent leur premier état ; Mais il conserve encor des ailes Pour marque de son attentat.

Depuis, l'Amour, aussi vologe Que le papillon inconstant, En un instant brûle et s'engage, Et se dégage en un instant.

# L'INCONSTANCE PARDONNABLE.

lris, Thémire et Danné Ont en vain reçu mon hommage; N'en doutes point, helle Agiaé. Jamais mon cœur ne fut volage,

### DE BERNIS.

Iris parie si tendrement, Mon cour est si faible et si tendre, Que je croyais, même en l'almant, Yous toir, yous parier, yous entendre.

En sourire engageant et doux Bientôt m'enflamma pour Thémire : J'ignorais qu'un autre que vous Pât aussi finement sourire.

Danné s'offrit dans le bain : Qu'on est aveugle quand on aime ! Aux lis répandus sur son sein Je se crus voir ou'Ariné même.

Ainsi dans les plus doux plaisirs Je cédais à vos scules armes; Mon cœur n'épronvait de désirs Que par l'image de vos charmes. Iris, Thémire et Danaé

Out en vain reçu mon hommage; N'en dontez point, belle Aglaé, Jamais mon cœur ne fut volage.

# A MADANE LA MARQUISE DE P''',

QUI DEMANDAÎT A L'AUTEUR CE QUE C'EST QUE L'AMOUR.

Qu'est-ce que l'Amour? C'est un enfant mon meltre : Il l'est aussi du herger et du roi. Il et fait comme vous, il pense comme moi; Mais il est plus hardi pens-étre.

# SAINT-LAMBERT:

### LES SAISONS.

POÈME.

\_\_\_

### LE PRINTENCES.

Je chante les saisons, et la marche féconde De l'astre bienfaisant qui les dispense au monde il prodigue au printemps la grâce et la beante; Du tréor des moissons il enrichis l'éée; L'outonne les enlève aux camagnes fertiles; Et l'hiver en tribut les reçoit dans nos villes.

O not qui de l'oupare au posqu'è les discres. Qu'il de soboits au nomière distirant l'armères. Et qui conduis la course dersolate de rapide Des masoles empeurlée dans l'oupare de visile. Per soudes empeurlée dans l'oupare de visile. Yet dont in solonet creis l'order et le susqu'and de l'armère d'armère de l'armère d'armère de l'armère d'armère d'arm

Et toi qui m'us choisi pour embellir ma vie, Doux repos de mon ceur, ainsable et tendre amie, Toi qui siat de mos champs admirer les beautes, Dérobe-toi, Doris, an luce des cláss, Aux arts dont tu jouis, as monde oi tu asis plaire, Le printemps te rappelle su valion solitaire; Beureus, si près de toi je chaoce la non retour, Ses dons et se plaisirs, la campagne et l'amour! L'homme s'éveille encore à la voix des tempêtes ; Mais le vent du Midi, qui nougit sur pos têtes, Des brâlans Africains traversa les déserts; Il enleva des feux qu'il répand dans les airs, Il les mêle aux vapeurs qui couvrent nos rivages. Il agite, balance, et presse les auages, Oui fondent, en tombant, les frimes ent Sur les côteaux blauchis et sur les champs glacés, l'ai vu du hant des monts les neiges écoulées En torrens orageux rouler dans les vallées. Les fleuves déchainés sortir de leurs canaux, Et les glacons romons dispersés sur les eaux. Neptune a soulevé ses plaines turbulentes, La mer tombe et bondit sur ses rives trembiantes : Elle remonte et groude, et ses coups redoublés Font retentir l'abline et les monts ébraniés. Sous un ciel ténébreux, Borée et le Zéphyre Des campagnes de l'air se disputent l'empire, Et des champs dévastés les tristes habitans, Les yeux levés an ciel, demandent le printemp

Mais les sombres vapeum qui retardaient l'aurore, S'entr'ouvreit aux rayons dis soleil qui les doce ; L'estre victorient perce le voile elbacur Qui nous cachait son disque et le céleste auur; Il se point sur les mers, il endiamme les auus; Les groupes variés de ces eaux suspendares, Emportés par les vents, cuitasole dans les cieux, y forment als lanard un chose rodieux.

A peine ce besa jour saccide à l'ombre humide, Le berger vigilant, l'agriculter nitée, De la nature oisive observent le réveil, El loin de leurs foyers vont jouir de solet. Une voit es sociatant ces prés, ce plurage, Où bondiront encor les troupeaux du village; El Toutre en méditant contemple ces guérets, Où sa main dépons les trésors de Cérès. Delli Proque revisient, et cherche à reconnaître

"Saver-Laurent (Carrier Prayer) on grace in America (TTL 11 and 12 detect or service of an entry eggl abundons agrel in pair of the terrier day relation to the service of the service of

Le toit qu'elle habita, les mors qui l'ont vu natire : Le people ailé des bois s'essayant dans les airs, D'un vol timide encor rasaut les champs déserts, Se ranime, a égale, et d'une aile hardie, Il a'chance en chantant vers l'astre de la vie.

Ce retour des oiseaux apprend au nautounier Qu'aux promesses d'Éole il peut se confier. Vous qu'aux portes du jour la fortune rappelle, Partez, allez braver l'élément infidèle. L'Océan solitaire attendait vos vaisseaux. Des flots moins élevés retombent sur les flots; Le soleil du printemps calme les vents et l'onde. Volez des champs d'Olisde aux rives de Golconde, Cueillez dans l'Hyémen ce fruit délicieux Dont les sels irritans, les sucs spiritueux. Des chaines du sommeil délivrent la pensée. Du brûlant équateur à la zône glacée . Chez le Nègre Indolent, au farouche Iroquois, Allez porter nos arts, nos plaisirs et nos lois; Policez le barbare, éclairez le sauvage : Et ne leur portez plus la mort ou l'esclavage.

Brillant astre du jour, de climats eu climats Ta poursidie en valaqueur les ombres, les frimas; Ta conduis le alphyr daus les aire, qu'il épure; Ta traces sur le globe un cercle de verdure; Et des bonts du Niver, des monts andacienx Où le Nil a caché sa source dans les cieux. Cette almable coaleur, de contrée en contrée, S'étend aux monts voisies de l'oude hyperborée,

Det taple d'Amerande out borde les raisseaux; lis courrent les raisons, le nommet des chouses, Et les monts doireans, où la breise charmée Golte de serponte ableve rasianée. Coite de serponte ableve rasianée. Les uses et les ceprits de moures allissens. Lau rendeste la gaile, filme et le mouvement : Le la vois qui bondis sons la garde fidèle De chéen qui la rassere en grondant autour d'elle. La natre bergière, assies en cois d'un bois. Chante, et rois en in sucue qui tourne cos ses sobjess.

Tandis que uses regards erraient sur ces campagues, Le pampre a reverdi sur le front des montagnes. Ce vert sombre et foncé des humbles végétant, Doit bientôt rerétir les chênes, les ormeaux, Et dans pen la forêt reprendra sa partire.

Quels chants vont éclater sous son tolt de verdure ! Déjà le rossignol fait retentir les hois ; Il sait précipiter et ralentir sa voix , Ses access variés sont suivis d'un silence Qu'interroupt avec grâce une juste eadence, immobile sous l'arbre où l'oiseau s'est placé, Souvent j'écoute eucor quand le chast a cessé.

Edin dans les forêts, la chaleur plus active Reckome un libre cours i la aère capite; Ce rapide torrent, giné dans ses canants, Ourrant, pour réchapper, l'écore des raneaux, Du bouton déploy fait sorir le feuillage, L'étre et le répand sur l'arbre qu'il oubrage. Le cherrent plus tranquitle est caché dans les bois. Le cherrent plus tranquitle est caché dans les bois. Le novio plus l'écone dont p'écoute la voix. La couleur qui rassemble et l'ombre et la lumière, Ce véements noveau de la sature cuélle. Réjoint à la foix et rapose mes yeux, Que faigne un printenpo l'éclas nouveau des clears.

O valloso I o edesant I champe heurem et Brilles I Open chammes ce heuxi (pur von trondre à von salles I O de quels mouvemens je me spin agifé, Quand je revins à vous du sein de la cité! Le sens resultire en moi le plaisir, l'empérance, Et ce dons remissent d'une heuremes exisience, Oue le monde frivole où j'étais entrainé, Et aon lux est est ant me m'aviseir point donné. Tout me rit, tout me platt dans ce séjour champétre; Cest là qu'on est heureux, sans truy pomes ri l'être.

Je ne louis pas seni. Le retour du printemps Vient d'inspirer la jole uux citoyens des champs, Les entends-tu, Doris, béuir leur destinée, Et saluer en chœnr l'aurore de l'année? Vois-tu l'activité , l'espoir de son bonheur. Éclater dans les veux du jeune agriculteur? Content de voir finir les jours de l'indolence, Il veut par le travail mériter l'abondance; Il se plait dans sa peine, il craint la nauvreté: Mais il craint plus encor la triste nisiveté. Tandis que sous un dais la mollesse assoupie, Traine les longs momens d'une inutile vie. Il dompte, en se jouagt, ce taureau menaçan Oni résiste avec crainte, et cède en mugissant : Et le soc enfoncé dans un terrain docile, Sous ses robustes mains ouvre un sillon facile, Il va semer ces grains si chers aux animaux Compagnons éternels de ses nobles travaux : La berse, en les couvrant sons la glèbe amoltie. Assure le dépôt qu'à la terre il confie.

S'il a vu dana ses champs l'ivraie ou les chardons Opprimer le froment, usurper les sillous, Il appelle an travail sa compagne fidèle.

Elle assemble aussitôt ses enfans autour d'eile.

L'atné le fer en main a dévancé ses pas : Le plus ieune sourit emporté dans ses bras : Et tous avant l'aurore ils vont loin du village. Dégager le froment étouffé sons l'herbage, L'enfant laborieux, mais novice en son art, Suit sa mère en aveugle, et l'imite au hasard : Et le fer que conduit sa main mal assurée; Blesse la jeune plante à Cérés consacrée: Il voit autour de lui ses frères empressés. Bassembler en monceaux les caillons dispersés. Tous de leurs vains travaax relèvent l'importance; Chacun dans ce moment croit sortir de l'enfance. La mère d'un souris flatte leur vanité. Applaudit à leur zèle, excite leur galté, Et d'un œil satisfait les voit sur la verdure S'agiter, se jouer, croître avec la nature.

Mais les momens sont chers; les beautés du printemps Succèdent l'une à l'antre, et brillent peu d'instans : Jouissons, le temps vole, et Flore nous appelle.

Le soleil entouré d'une splendeur nonveile, Poursuit sa ronte oblique au signe des gémeaux ; Conduit par la plélade, il sort du sein des eanx, Sur nos champs embellis prodigue la lumière, Et semble avec loisir prolonger sa carrière : Des tapis de verdure il fait sortir les fleurs; Il nuance, varie, anime ses coulenrs, Déjà sur le rempart qui défend la prairie, La rose est en bouton, l'aubépine est fleurie; Délà la marquerite étale ses béautés. Son cercle émaillé d'or , ses rayons argentés : L'odorant primeyère élève sur la plaine Ses grappes d'un or pile, et sa tige incertaine. Heureux, cent fois heureux, l'habitant des bameaux, Qui dort, a'éveille, ébante, à l'oasbre des berceanx, Et ravi des beautés qu'il voit dans la campagne. Du plaisir qu'il éprouve avertit sa compagne ! Eglé va consulter dans le ruisseau voisin. Quelle flear doit orner on sa tête ou son sein ; Ces trésors da printemps, semés sur la verdure, Sont pour elle un tribut un'il dolt à sa parure.

Naissez, brillantes fleurs, sur ces vastes guérets, Couronnez ces rergers, égayez ces forêts, Régoissez les sess, et parez la junesse; En donnant les plaisirs, promettet la réchesse. Tempère, astre du jour, le fea de tes rayons, Ne brûle pas ces bords que tu reusis féconds; Sans disalper leurs eaux échauffe les mages, El que la donce ondée arrose nor triares.

Ah , Doris , c'est alors un'il faut voir le printemps ;

Histors-nous, quittons tont: les vieillards, les enfans, Pour voir tomber des cieux la vapeur printanière, Sont déjà rassemblés an seui de leur chammère, Hébat Ils out tremblé que l'excès des chabers Ne consumit le s'intid esteckées outs les feurs. Ne sécrit dans les prés l'herbe qui vient de natire; Et ne rettat caché l'épi qui va paratire : Mais ils out vu pâtir le disque du soleil,

Cét autre, en Nélevant de Decient vermeil, Paralt navironned d'une vapuer légène, Qui monte dans les cient, n'étend sur l'hémisphère, Et en tembler les airs, répand l'obscuriée. Le feuillage du saulte est a peine agil leur sitées. El les falbles roseaux ne courbent point leurs titées. On n'entemp donit ces bruits précuraur des tempétes; Les troupeaux saus ciffo s'écurient des hameaux, L'oissen dans les vergen chante sous les rumenax.

La nue enfin s'abaisse, et aur les champs paisibles Distille sa rosée en gonttea insensibles : Je ne voia point les flots de sa chute ébranlés, Ni leur sein sillonné de cercles redoublés : A peine je l'entends, dans le bois solitaire, Tomber de feuille en fenille, et couler sur la terre, Jusqu'à la fin du jour, la tranquille vapeur Sur les champs ranimés dépose la fraicheur. Le soleil au coachant dore enfin nos rivaces ! Il sème de rubis le contour des nnages, La campagne étincelle : un cercle radieux . Tracé dans l'air bumide, unit la terre aux cieux, Les nuages légers où brillait la lumière . Suivent le globe ardent qui finit su carrière. La nuit, qui sur son char, s'élève an firmament, Amène le repos, suspend le mouvement, Et le bruit faible et doux du zéphyr et de l'onde Se fait entendre seul dans ce calme du monde. Ce murmure assoupit les sens du laboureur; Les spectacles du jour ont réjoui son cœur; , Il a vu sur ses champs descendre l'abondance . Et des songes flatteurs, eufans de l'espérance, Lui rendent les plaisirs qu'interromnt son sommeil.

Mais quels brillans tableaux étonnent son réveil J Quel éclat l quels parfuns! quels changemens rapides! L'épi écst élamecé de ses upaux humides : Les arbustes des champs, tous les arbres Réconds, Opposent leurs conduers aux coduers des gazons, Et leur tige, à travers la blancheur la plus pure, Laise de son femillage échapper la verdure.

O que l'homme est beurenx | qu'il doit être content Des beautés qu'il découvre et des biens qu'il attend ! L'espérance, Doris, descend sur ces campagnes : Entre dans ces vergers, vole sur ces montagnes : L'espérance revient, an retour du printemps, Intéresser ootre fine au spectacle des champs ; De raisins et d'épis sa tête est couronnée; Elle montre de loin les bienfaits de l'année, Promet à tont mortel le prix de ses travaux. Le plaisir an jeune homme, an vieillard le repos. Je viens la retronver dans ce vallon champêtre. Elle m'y fait jouir des biens encore à naître; En vain je la cherchais dans ces tristes jardins, Où des vases brillons surchorgent cent gradins, Où languit, enchaîné dans sa prison de verre, Le stérile habitant d'une rive étrangère. Ou'attendre, ou'espérer d'un théâtre de fleurs? La tulipe orgueilleuse étalant ses couleurs, Le narcisse courbé sur sa tige flottante . Et qui semble chercher son image inconstante, L'hyacinthe azuré qui ne vit qu'un moment, Des regrets d'Apollan fragile monnment. Ne valent pas pour moi les fleurs d'un champ fertile

Le bean ne plait qu'un jour, si le bean n'est utile. An pied de ces tilleuls, sous ces vastes ormeanx, Dont jamais ancun fruit n'a chargé les rameaux, L'al recretté ces champs où Bacchus et Pomone . M'annonçaient au printemps les bienfaits de l'autom Dans ces murs, ces lambris, dont je suis entouré, Mon esprit inquiet se trouve resserré : Ils bornent à la fois l'espérance et la vue : l'y regrette des champs la sanvage étendue, Les ruisseaux et les bois, les détaurs des vallons, Des rochers suspendus à la cime des monts, Les lointains axurés. La nature féconde Varie à chaque instant le théâtre du monde; El nons, dans nos enclos siérilement ornés. Nous la bornons sans cesse à nos dessins bornés : Là l'admire un moment l'ordre, la symétrie, Et ce plaisir d'un jour est l'ennemi de la vie.

Oth que plane hien mieux ce modere justin; Oth year, see sections, Charles, see sections, Consaida te terrain; Oth, parait coas les bienes, le lues et la parare son plane de plane, no pie de la natura! Balancod la gouvernair; reid see sejales mondreux. Contrare desse energies, il y visual hereure. Six argent composaires non moderneux de la composaire de la composaire de la composaire non moderneux de la composaire de la composa

Baignait, en marsuurant, les arbres du verger, Et formait un bassin dont la perche dorée Troublait, en se jouant, la surface azurée. Le saule, ami des caux, l'entourait d'un lambris.

Les regards du soleil, le ruissean, les ahris, Fécondaient à l'envi ce lieu simple et champétre. Sa richesse étonnait l'œil même de son maître. Raimond y recevait le tribut des cités, Et ses mets abondans n'étaient point achetés.

Mais le fiis du vieillard, sa plus chère espérance, Lindor, dans l'îge heureax qui succède à l'enfance, Sans la connaître encor cherchant la volupté, Un jour vit dans les champs une jeune besuté, De guirlandes de fleurs composer sa colfure.

Auprès d'elle un vieillard, assis sur la verdure, D'un vallon parfumé respirait les odeurs, Et la leane beauté lui présentait des fieurs, Lindor alma. Bientôt de retour chez son père, Il trouve leur enclos trop simple, trop austère; Il y manque des fleurs. Autour de son jardin Il élève d'abord le myrte et le jasmin ; Aux plants du potager la lonquitte est mélée: Sur les bords d'un sentier monte la giroflée : La fraise auprès des eaux fleurit avec l'œillet. Lindor cueille des fleurs qu'd assemble en bouquet . Et les porte à Glycère, à la beauté qu'il aime; Aux jardins de Lindor elle en cueille elle-même; Il veut les rendre alors plus rians et plus beaux : Il fait monter, tomber, et serpenter les eaux; Il fait disparaître. Il sait l'art de surprendre . Par des plants, des aspects qu'on ne doit point attendre. Dans ce jardin fécond l'odorat est flatté. Les veux sont satisfaits, et le goût est tenté; Tout plait any sens, an cœur, et tout charme Glycère.

Lindor, appresid entin que lui-même a su plaire. Ils craignérem blentôt des témolas indiscreés; Il fallat des berceaux, des asiles secrets. On 1% te chèrre-feuille et le pampre fleuible. Composant de concert une alcôte pabible, Sous leurs rameaux unis, sous leurs fleurs en festons, Dérober su mand lour des fleurs et des gazons.

Ce terrain plus riant, plus riche ot plus fertile, Ne présentait le bean qu'a côté de l'aussiement; fluirond dans son jurdin travaillait plus gadment; Glycère y va combier les vœux de son ansant; An père de Linder elle a conduit son père. Sons des berceaux fleuris, assies din mystère, Les vicillardes enchantes unirent leurs enfans. Cethymen, ces beaux lieux, ces charmes du priotemps, Lour rendaient l'espérance et de jeunes pensées; Leur sang se rallumait dans leurs veines glacées, Et portait dans leurs yeux le feu de la santé.

Charme de la jennesse, âme de la heonté, Compagne da travail et de la tempérance, Santé, premier des hiens, trêsor de l'indigence, Soutien de nos vertus, source de uns désirs, Tol, sans qui la nature offr en vain les plaislers, Tu reviens consoler, dans la salson nouvelle. Le mourant qui s'étent, le viciliard qui t'appelle.

Judie jal va mes jours a'unocer vers leurs fie; Lur a soverent finance, et toujours tecercitais, Allait déreuire en mel la nature silibille; Le rebour de principes par credit à la vic : Le mes sents remaître; et bisouts, sous effort, Soulevé de ce lit d'an éternit il nour le Le resi mes tregers, ce maisseu, et soits pletes de charmes supenshabent mes deuters, dissipacient mes aluranes : Le resi mes tregers, ce ruisseus, ces forêts, Que pivais criant lon-cemps de perfer pour jamais.

Ohl que l'îme Joui dans la convaluence l' de ne pouvair sier voil avec indifference; Mes yeux, daient frappés d'un pupillon nouveau; Cel lanctée, diaisse, et sour di combénau; De sa cendre fécunde il tire un nouvel être; La nature à tous deux nous permit de renaître, Sar la fieur du tilleul, sue la rose nu le thym, Si e vojus l'abelle endere son beltin. Elle revient, disabele, errer sur ce rivage, Après avoir langul dans an long ecclasage; El moi, je viens m'unir but af êtres divers, El moi, je viens m'unir but af êtres divers,

l'allais me nénétrer des rayons de l'anrore : l'allais jouir du jour, avant qu'il pût éclore : l'étais pressé de voir, pressé de me livrer Au plaisir de sentir, de vivre et d'admirer. Je tressaillais, Doris, ou moment on ma vue, Pénétrant par degrés dans la sombre étendue, Démélait les couleurs, et distinguait les lieux. Les objets confondus s'arrangeaient sons mes yeux. D'abord des monts altiers la surface éclairée, Se présentait de lain, de vapeurs entourée; Un faiscean de rayons, détaché du soleil, Coulait rapidement sur l'horizon vermeil; Et l'astre lumineux, s'élançant des mantagnes, Jetait ses réseaux d'or sur les vertes campagnes. O toi qui m'as rendu la pensée et les sens. Marche, éclaire le monde, et prodigue an printer Des charmes, des plaisirs dont je jouis encore,

Enchanté du monsest qui succède à l'autore, De l'orient en feu j'duniriel les bountés, L'émail des gazons frais, des ruisseaux argentés, Et le jre des rayons, dans ces peries liquides Que dépose la moit dans ces vallons bumidés. Les vents qui nurmarient dans les arbres volsins, M'apportant les parfems des champs et des jardins, Mes sens étalent charnés, et mon âme ravie

Prestored sout à conp un métange de voix Hésonare dans le plaire, échare dans les bois; Le berger ranismit les chalusseaux audiques; La paurreid contente enimanis des contiques ; La hébanic brobis; le taureau mugiessant, Vers les monts émaillés courrient en bondissant. Cependant les inieuxes, crrant dans les boeuges, Remplianaleux de chants gais les voites des noubragés; L'insecte, en bourdonnant, moremunit son plaisir.

Ces sons qu'à mon oreille apportait le néphyr. Les canapagnes, les cieux, lo nature embellle, Tout me féliciait du retour à la vie, Et mol, je rensissais pour voir an monde heureur. Ma voir mélait ses chants aux chants harmonieux. Qui célébraéut l'aurore et la saison nonvelle.

Oh I combiene cas concerts, ils joie universalle, Augustatient à mes yeau les charmes du printempa I Passociais mon ceuer à tons les ceutre contens ; Le m'égalais, Doris, à cet Étre augustes. Helereuce par le bouhear de tant d'étres qu'il aime; il joint dans nos ceurs, c'est lis as volupté; il joint dans nos ceurs, c'est lis as volupté; il joint dans l'espece un regrant de bonté; c. Et parcourt d'un cruip d'eul ces campagnes profundes ; Pour y voir le plaisir coinser tous les sannées.

Ah! c'est ici, Doris, qu'il doit fiser les yeux! Vois, admire, Innis..., O jours délicieux! Le priotemps dans sa gloire embellit tous les êtres; Animaux, végétaux, toot dans ces lieux champètres Arrive en ce moment su jour de sa beauté. L'éclat de l'enivers ne peut être augmenté. Ce ciel tranquille et pur, que blanchit la lumière. Eo réfléchit l'éclot sur la nature entière, Tandis que ce grand astre, aux deux tiers de son tour, Est encor loin des mers où s'éteindra le jour. Arrêtons-nous, Doris, an bord de ce bocage, Et du tertre émaillé que ce vieux chêne nmbrage, Regarde ces côteaux l'un à l'autre enchaînés, Et ces riches vallons de pampres couronnés. Vois dans ces champs, ces bois, la nature affrai Se livrer librement à sa noble énergie.

Répandre autour de toi ses bienfaits au basard, Et son luxe échanner aux entraves de l'art. Contemple cette plaine et riante et féconde, Oui semble un autre Eden et le jardin du monde, Là Baccions a cédé la campagne à Cérès; Vertumne avec Pomoue ombragent ces guérets. Vois ces arbres en fleurs, de leur cime agitée, Verser sur les sillons une pluie argentée, Les rubis du payot qu'emportent les zéphyrs. Et le bleuet flottant qui some ses saphirs : Ici les églantiers out dessiné la route D'un ruisseau qui serpente égaré sous leur voûte; Plus loin l'astre du jour, les champs et les côteaux Ont pris du mouvement, et tremblent dans ces caux Dont le reflet brillant se peint sur la verdure. Mais aniourd'hul, Doris, est-il dans la nature Des cantons, un seul lieu, sans grâce et sans beauté? Est-il dans ces beaux jours un jour sans volopté?

Et c'est dans ces momens que les rois de la terre Évoquent des enfers le démon de la guerre ! C'est lorsque le printemps, précédé des zéphirs, Des mouts chargés de fleurs appelle les plaisirs, Que la voix des tyrans nous appelle au carnage l Leurs esclaves cruels, ministres de leur rage, Sur des bords consacrés aux transports les plus dos Vont lancer le tonnerre, et tomber sous ses coups, Là le ieune guerrier s'éclipse à son aurore ; Il rougit de son sang la fleur qui vient d'éclore, Et tourne ses regards vers l'aimable séjour Où le rappelle en vain l'objet de son amour ; Les regrets dout sa mort sera bientôt suivie . Aiontent dans son cœur au regret de la vic. Là périt un héros, le modèle et l'appui D'enfans infortunés qui u'espéraient qu'en lui. Peut-être dans l'état que défendit leur père, Ils souffrirent un jour l'opprobre et la misère : Il meurt en prononçant les noms de ses enfans,

La peur, l'aveugle rage errent dans tous les rangs; La discorde Implacable, entassant ses victimes, Y foudroie au hasard des guerriers magnanimes, Des làches au combat par la crainte entraînés. D'utiles citoyens, des briganda effrénés. Satellites des rois, assassins mercenaires. Immolex, s'il le faut, ces monstres sanguinaires Dévoués comme vous aux fureurs des tyrans ; Mais respectez du moias des mortels inuoceus. Pourquoi poursuivre, hélas | ce citoyen champêtre A travers les moissons que ses mains ont fait naître? Quel horrible plaisir enivre ces vainqueurs l Au cri de la nature a-t-il fermé les cœurs l Sur lea toita des hameaux qu'il embrasse avec joie,

L'un suit d'un œil content le feu qui se déploie : L'autre, le front poudreux, le bras ensanglanté, Profanant le plaisir, outrageant la beauté, Vient d'arracher la fille à sa mère tremblante. Et massacre l'amant aux yeux de son amante. Cenx-ci vont dépouiller, dans le champ des combats Leurs compagnous mourans qui leur tendent les bras. O féroces hamaius! ô honte l ô barbarie!.... Mais un roi juste et sage a calmé leur furie. Des peuples éclairés, et polis par les arts, Ne vont plus s'égorger sous les drapeaux de Mars.

Le printemps ne voit plus les flambeaux de la guerre Ravager les beautés qu'il prodigue à la terre ; Amour, c'est pour toi seul qu'il orne l'univers; Viens remplir de tes feux. l'air, la terre et les mers: Des grâces, des plaisirs, source aimable et féconde, Principe de la vie, âme et ressort du monde, Enflamme, réunis les êtres dispersés; Rends heureux l'univers , qu'il aime , et c'est assez. Par l'excès des plaisirs fais seutir ta puissance; La nature est enfiu digne de la présence; Jeune, riante et belle, elle attend des favours; Ton trône est préparé sous des herceaux de fleurs; Des champs multipliés dans les airs se confondent. Et voient des côteaux aux valions aul rénondent, Je vois les animanx l'un vers l'autre accourir. S'approcher, s'éviter, se combattre et s'unir : Ils semblent inspirés par une âme nouvelle, Et le feu du plaisir dans leurs veux étincelle,

Le coursier Indociic, inquiet, agité, Échappe en hondissant au frein qui l'a dompté; Do haut de la colline il porte au loin la vue; Il cherche un seul objet dans la vaste étendue.

La génisse mucit de vallons en vallons, Et le taureau fougueux suit ses pas vagabonds, Par les soins étouffés d'un lugubre marmure, Il révèle aux échos le tourment qu'il endure.

La bergère effrarée entend les loups cruels, Annoncer en burlant leurs plaisirs mutuels.

Amour, tu sais dompter l'instinct le plus sauvage : Le tyran des déserts, entouré de carnage, Dans les sables brûlans, au fond des autres sourds, Exprime en rapissant ces féroces amours, A ses horribles feux sa compagne sensible, Lui répond par un cri lamentable et terrible; Leur long rugissement retentit dans les airs, Et trouble dans la quit le calme des déserts. Enfin le couple affreux s'uuit dans l'ombre obscure, Et semble en jouissant menacer la nature. Le tigre à tes faveurs a long-temps résisté; Il semblait à regret seotir lo volupté; Au plus doux des plaisirs mélant sa barbarie, Il caresse en groudant son amante en furie.

Dans les change, dans les airs, sur le toit des hameaux, Des seatimens plus doux animent ces olseaux; Je les vois s'euppresers intout de leurs amantes, Et les peux cuffonamés, les alles fréuiseantes, Par des soins, par des chants, deumander du retour, Inspirer le plaisir, et mériter l'amour.

Sur ce dôme anaré, la colombe amourcuse A son amant chéri se mootre dédaigneuse; l R cherche à se parer des couleurs de son sein, Et change, en s'agitant, leur émail Incertain : Le dédaul l'éloignait, un coup d'uril le rappelle.

L'aigle entouré des feux dont l'Ob mpe étincelle, Sah, atteint son amonte, et Josit dans les cieux. Le moineau téméraire, ardeux, impétueux, Vole à l'objet qu'il alme; il prevose, il sollicite; D'un moment de rigueur il s'indigue, il s'irrite; Le détal le consume, et l'instant des phàsirs N'est pour la il qu'un passage à de nouveaux désirs.

Le cygne a déployé ses ailes argentées; at sillomant les caux mollement agitées. Aux yeux de son amante étalant sa beauté, Norigne avec orgueil, flotte avec majesté.

Voyes, sous ces rameaux, ces tendres tourterelles Nourrir de cent baisers leurs ardeurs mutuelles. Et par des aons touchans, un murmure enflammé, Exhaler le plaisir d'simer et d'être aimé. Se voir est leur bonheur, et l'amour est leur vic.

Des chants de sou amant Philomèle ravie , L'écoute , n'attendrit , et cède à ses désirs , Il a chanté pour plaire , il chante ses plaisirs.

Sur la feuille massaote, un insecte invisible Pourmit avec ardeur un étre langerceptible : Les abûnes virans à uoissent dans les airs, Tandia que la baleine et les monstres des mers Bondissent persamment sous leurs voites profondes, Et de longs mouvenenus troublent le sein des ondes,

Tout s'unit, tout s'enflamme ou cherche à s'enflammer. Tout désire et Jouit ; l'homme seul sait aimer. Il est souvent des sens l'eschave involontaire; Mais à son cœur sensible un cœur est pécessaire. L'annor dans les obseux meret avec le printenage; L'annor cher les humains répre dans uses les teptes; Il suspeced tous use golds ; la use golds il s'allé; Il medicil l'aurec et les ord de la cit. D'un seatiment confes de l'enfance agilé; L'honnor es couns l'annor mene avant le beaufé, De viellated la besuité réçeit ence l'Inonange; Il l'esta, et avaguient, vatter son exchange. Et des uns auprès d'elle oublische farciena,

Mais c'est dans les beoor pours de l'ardente Jeunesse, Que l'amour fait seutir sa fougue et son ivresse, Surtout dans ces momens où les feut du printenga Secondent ceux de l'âge et lo force des sens; Des charmes les pais donn l'image rétracée Revient à charge instant occuper lo penée; Les sens n'ont qu'un objet, le cour qu'un seutiment, Le besond un blaide et allors un tourment.

Amoor, charmant amour, la campagne est ton temple: Là les feux d'uo ciel pur, le penchant el l'exemple, Le doux esprit des fleurs, le soudile du zéphyr. Les concerts omoureux, tout dispose au plaisir ; Tout le chante, le sent, l'inspire et le pariage. Les vergers, les hancaux, le chaume et le treillage, les bouquets détournés, les vallons tréabreux, l'out devient un acée où l'amour est heureux.

Ici dans leur enfance, on fond de lo feuillée, Et sur la mousse fraithe et mollement enflée, En se baisant sans ceste, Ilyas et L'groris Attendent que l'amour éclaire leurs esprits. L'abellée au fond des Beurs golte moins de délices A pomper le nectar qu'enferment leurs calices; Et dans sou vol léger, l'amoureux popillon Donne moins de baisers aux rose d'au vailon.

Là, dans un bois fleuri, Chioé, timide et tendre,

Opposable In pasters was transports de Sylvandre; Mals les desentes un ben (controvel cer menceux, Cen access de l'autor d'ant tous les asistentes, Cen access de l'autor d'ant tous les asistentes, l'Overeux la visuigle d'ant sons lans éportuné : L'Incarrant de son treist, ses regards languissaux, l'Incarrant de son treist, ses regards languissaux, les l'autorités de l'autorités

Ces amans plus beureux que les vertus unissent,

242 Educal es sentianeas profonds, purs et constans. Résistent aux faveurs, sont respectes du trupps, An plaide de s'aliane tempte de desverent charmes; An plaide de s'aliane tempte de desverent charmes; Ezchantsk du précest, c'almes son l'avenir. Ezchantsk du précest, c'almes son l'avenir. Es adentes du part s'aliandhe sonreir. L'an et l'autre reud grice à l'objet qu'il alore, Es ne demande neu d'opin, cour plus tendre excerc. A la donce c'arté des finables unter les ouadut, Ace rhant des rousignols, d'aut les vaix es répusident, Ace rhant des rousignols, d'aut les vaix es répusident, la poissent excercé anne cleant de sex-discolares les jouisses excercés anne les canadas.

Cependant ces désirs sans cesse renaissans , Ces chânes de l'omour, ces ardeurs mutuelles , Vont donner la maissance à des races nouvelles , J'ai va dans la forêt les couples des oiseans A leur postérile préparer des berceaux : Sur les germes naissans la mère est établie , El le fen de son sein les dispose à la vie : Ils yout briser leurs fers , ils vont jouir da jour-

Ce moment à la terre aminance un autre amour, il au se valuelle, se transpurts, son l'irresse. Serdiment il fet pur, généreux teudreuxe, Protiège, conserve les circus admire. Nel pour sineer un jour, qu'il sedent d'hobord aimés, les plus grande de point, qu'il sedent d'hobord aimés, par les conserve de la companie de la companie

O jeunesse des bois! sortez de vos berceaux; Mélea-rons dans les airs aux peuples des oisoaux; Parcourez la campagne, erres sous lo verdure; Jouissez de vos biens, possédez la nature. Tons ces fruits sous à vous : le fambean de l'été Avance les momens de leur maturité; Et déjà le tréor des richesses champètres Offre des allimens à la foule des étres.

# L'ÉTÉ.

O toi dont l'Éternel a tracé la carrière, Toi qui fais végéter et vivre la matière, Qui mesures le temps et dispenses le jour, Roi des mondes errans qui composent ta cour, Du Dieu qui te conduit noble et brillante image, Lussations, leurs présens, nos bieus, sont to auvrage! Tu disposa la terre à la férondité. Quand tu la revêtis de grâre et de beauté; Tu rélevas bientot sur la céleste volte, Et des traits plus ardens répandus sur ta route. De l'équateur ap pôle, ous pénéré les airs, Le ceutre de la terre et l'ablase des uners.

A des étres saus nombre în doupout în năssauce.

Lor săbet el Elimou se comit în militor.

Lor săbet el Elimou se comit în militor.

Lor săbet el Elimou se comit în militor.

Lor pravan se nicientă, des piciouse, des regules.

Lor pravan se nicientă, des piciouse, des regules.

Lor pravan se nicientă, des piciouse, des regules.

Lor lor silver se picion el Pravance.

Lor le fami ligere si pen nere Tepronea;

Lo Le Dian Gere si pen nere Tepronea;

Lo Le Dian Gere si pen nere Tepronea;

Lo Le dian Migere si pen nere Tepronea;

Lo Le catelice sed secte, si be this soat bubbies;

Lor articles sed secte, si be this soat bubbies;

Li des natur de la nae me pinnei incordible;

Reference me peque si dende, une fodici visibilie.

Comme un flot disparati sona le flot qui le suit, Un étre est remplacé par l'étre qu'il produit. Ils naissent, Dieu puissant, lorsque ta volt éconde Les appetle à leur tour sur lo seène du monde : Dévorés l'un par l'autre, ou détruits par le temps , ils ont à tes desseins servi quelques instans.

Mais si l'été brûiant a prodigné la vie

A tant d'êtres nouveaux dont la terre est remplie, il augmente, il achève, il mûrit les trésors Qu'un air plus tempéré fit naître sur nos bords, Quel aspect imposant il donne à la nature!

Quel aspert Impossut II donne à In noture! Il ne la férirt pas, il chonge sa parure : Sans doute elle a perin de sa variété; Mais, simple avec grandeur, helle aver mojesté; Elle o pont ornewnens as superbe opulence, Nos biens sont sa beauté, sa grâce est l'aboudanre.

Delà l'est dans nos changs compis moissile couleurs, L'été dans le paterre a rekége les fleurs. Le n'irai plus chercher au bord de la prairie Cet émail, ces beantés que le printemps varie, le porte mes regants sur de vastes guérets, le parcours d'un comp-d'eni les champs et les forèts, l'in octon de blés, une mer le verdure.

Dans un espace immense il faut voir la nature ; Loin des rians jardins , loin des plants cultivés , J'irai sur l'Apennin, sur ces monts élevés, D'où j'ai vu d'autres monts formant leur vaste chaîne, De degrés en degrés s'abaisser sur la plaine. Un flenve y serpentait, et ses flots divisés Baignaient dans cent canaux les chomps fertilisés, Je le voyois briller à travers les campagnes. Se noircir quelquefois de l'ambre des montagnes, S'approcher, s'éloigner, et d'un cours incertaiu Se perdre et s'enfoncer dans un sombre lointain. Mes regards étonnés de ces riches spectacles. Commandaient à l'espace, et valaient sans obstacles Jusqu'aux fonds azurés où la voûte des airs S'unit, en se courhant, ou vaste sein des mers. Je voyais les moissons, du soleil éclairées, Ondover mollement sur les plaines dorées : Des forets s'élever sur les monts écartés; Des arbres couronner les bourgs et les cités; Des prés déjà blanchis et des pampres fertiles, Do penule des hameaux eutourer les asiles, Le globe des saisons, dans les flots radieux Précipitant ses traits lancés du haut des cieux. Le fleuve étincelant, et la mer argeutée, Renvoyaient sur les monts leur lumière empruntée. C'était dans ces momens où l'excès des chaleurs Sons leurs paisibles toits retient les laboureurs. Il semblait go'à moi seul la nature cu silence, Étalât sa richesse et sa magnificence.

Les trésors rassemblés sur ces vastes cantons. Ces monts et ces forêts, ces mers, ces champs féconds, De ce tout varie la confuse harmonie, Ce spectacle si grand des vrais biens de la vie, Occupaient un pensée, et portaient dans mon œur Un plaisie rédéchi, le calone et le boubeur.

Fadmirais tes bienfalts, divine agriculture : To sais multiplier les dons de la nature; Toi scule à l'enrichir forces les élémens : Elle doit à tes soins ses plus beaux ornemens. Sans toi, ces végétaux que tu sais reproduire, Périssent en naissant, ou naissent pour se nuire; To tiras les bumains du centre des forêts: Fixés auprès des champs qu'ils cultivaient en paix. Ils purent prouoncer le saint nom de patrie. Et connaître les mœurs, ornement de la vie. Bientôt les animour vaineus dans les déserts. Esclaves des bumains, se plurent dans nos fers. L'homme ravit la laine à la brebis paisible ; Le taureau lui soumit son front large et terrible; La génisse apporta son pectar argenté, Aliment pur et doux, source de le santé. L'agriculture alors nouvrit un penple immense, Et des chomps oux cités fit passer l'abondance.

La candeur, l'équité, la liberté, l'honneur, Fut le partage heureux du peuple agriculteur; Et lui seul, enrichi des trésors nécessaires, Reçut de l'étranger les tributs volontaires. Sénat d'un peuple roi qui mit le monde aux fers, Conseil de demi-dieux gu'adora l'univers. Cérès avec Bellone a formé ton génie. Des banacaux dispersés sur les mouts d'Ansonio. Des vallous consacrés par les pas de Caton, Du champ des Régulus, du toit des Scipion, S'élançait au printemps ton aigle déchaluée, Pour annoncer la foudre à la terre étonnée. Au retour des combats, tes vertueux guerriers Au temple de Cérès appendaient leurs lauriers. Les arbres émondés par le fer des Émile, Les champs sollicités par les mains des Camille. De leurs dons à l'envi comblaient leurs possesseurs, Et ces fruits du travail p'altérnient point les mours.

Peuple qui des rochers de la Scandinasie, Descendis en vainqueur sur l'Europe asseriie, To maintiess sur tes bords les vertus des héros, Mais tu sais respecter l'habitant des haneaux, Et din vil publicain, du noble tyrannique, Il n'a point à nourrir le faste assatique: Il prend place au consesi, près du trône des rois, Salt neuers, objer, naivre et donner des lois.

Hélas I le malhenreux qui rend nos champs fertiles, Est immolé sans cesse oux habitans des villes; Et déclagmant ses soins, son état, ses vertus, Nous hanorons ici les talens superflus, Un vain faste, des noms, un friole art de plaire.

O toi, par qui fleurit l'art le plus nécessaire, Ami de l'innocence, honnète agriculteur, Ou'll est facile et doux de faire ton bonheur! Ah! s'il n'a point à craindre une injuste puissance, Un tyran subolterne, ou l'ovide finance, Si la loi le protége, il est beureux sans frais; Apprès de la nature, il sent taus ses bienfaits. Le luxe ne vient point lui montrer ses misères. Content de ses plaisirs, de l'état de ses pères, Il peut aimer demain ce qu'il aime aujourd'hui, Et la paix de son cœur n'est jamais de l'ennui. Vous le rendez heureux, volupté dooce et pure, Attachée à l'hymen, oux nœuds de la nature : L'épouse qu'il choisit partage ses travaux, De l'ami de son cœur elle adoucit les munx. Ses enfans sont so joie, ils seront sa richesse: Il verra leurs enfans appuyer sa vicillesse, Et sur son front ridé rappelant la galté, Préter encore un charme à sa caducité.

Qu'il revient are, joic à non humble chaussière. Balt que Barte du jour à fait sa carrière l Op'il troure de anveu aux mets simples et anies de l'une épons attenté expérée de ses mains l La paix, la complaisance et le dont hudiange. Almables compagnous de son berrare ménge , Entouverat avec lui la table du festin. Reviellé par l'anou, 'naprie par le vin', 'Reviellé par l'anou, 'naprie par le vin', 'Reviellé par l'anou, 'naprie par le vin', 'Ser anie à ser entinals le chile qu'il les donnes , 'est de la compagne de la contra de l'anoue . Se fille, a superiant , l'évête qu'il les donnes , 'est fille, es superiant , l'évête qu'il les donnes .

Mais voici le moment où l'astre des saison Arrive du cancer au lion de Némée; Il revét de splendeur la nature enflammée. Le déluge embrasé qu'il répand dans les airs Convre les champs, les monts, les forêts et les me Tout recoit, réféchit la clarté qu'il dispense : Tout brille confondu dans sa lumière immense. La campagne gémit sous ses rayons brûlans, Des côteaux entr'ouverts ils pénètrent les flancs, Sous l'herbe épaisse encore ils sillonnent les plaines; Les monts ont refusé le tribut des fontaines. Au ruisseau languissant qui meurt dans ses roseaux; Le fleuve humilié sent décroltre ses cany. Son rivage est Bétri : la sève consumée Déjà ne soutient plus la plante inanimée, Et le grain détaché de l'herbe qui pâlit, Dans le limos poudreux tombe et s'ensevelit. Le coursier sans vigueur et la tête penchée, Jette un triste regard sur l'herbe desséchée : Tandis que le pasteur sous des ormes touffus, La tête sur la mousse et les bras étendus, S'endort environné de ses brebis fidèles. Et des chieus haletans qui veillent autour d'elles. La chaleur a vaincu les esprits et les corps : L'âme est sans volonté, les muscles sans ressorts, L'homme, les animaux, la campagne épuisée, Vainement à la nuit demandent la rosée. Sous un ciel sans nnage ils out vu les échirs Se briser sur les monts, et sillonner les airs, La nuit marche à grands pas, et de son char d'ébène Jette un voile léger que l'œil perce sans peine : Son empire est douteux, sou règue est d'un moi L'éclat du jour qui naît blanchit le firmament; Des feux du jour passé l'horizon luit encore; Où sont ces vents si frais qui devançaient l'aurore? La chaleur qui s'étend sur un monde en repos. A suspendo les ieux , les chants et les travaux l Tout est morne, brûlant, tranquille ; et la lumière Est seule en mouvement dans la nature entière.

Oh I si l'astre puissant des saisons et des lours

Opprime les climats éloignés de son cours, S'il devient si terrible aux zônes tempérées, Quelles sont ses fureurs dans ces vastes contrées Oue le tropique embrasse, où le flambeau des cieux Parcourt à l'équateur son cercle radieux? C'est là que la nature et plus riche et plus belle. Signale avec orgueil sa vigueur éternelle : C'est là qu'elle est sublime. Aux feux brûlans des airs, Opposant les grands lacs, les fleuves et les mera, Et commandant aux vents d'y porter la rosée, Elle v rend la fratcheur à la terre embrasée. Le mélange fécond et des feux et des eaux, Y fait pattre, y nourrit de puissans végétany, Titans majestneux, l'honneur de la nature, L'hiver n'ose attenter à leur sombre verdure; lis répandent au loin leurs rameaux spacieux, On leur clase s'élance et va fendre les cieux. C'est là qu'un peaple errant du cocotier fertile Reçoit ses allmens, sa boisson, son asile; L'arbuste de Ternate enrichit ces climats : Le soleil v mûrit l'odorant ananas . Et ce bois dont les sels, portés de veine en veine, Rendent son cours paisible an sang qui les entraîne. Là se change en miel pur la pulpe des roseaux; Des hannes bienfaisans coulent des arbrisseaux. Cet arbre épais et noir vous offre son ombrages Mais favez: la vapeur qui sort de son feuillage Endormirait vos sens du sommeil de la mort.

Il est dans l'Atlantide, on Bengale, à Timor, Des vergersqu'en tout temps chargent Flore et Pomone Et des champs où tròis fois le Baboureur moissonne; Des nuges d'odeurs y flottent dans les airs, De la terre embaumée ils voient sur les mers, Et portent an nocher le plaisir et la vie.

O combien la nature imprima d'énergie An sol, aux végétaux de ces climats brâlaus ! Elle étonne encore pins dans les étres vivans. Elle étora pour eux des forèts étendues. Qui couronnent les globes et supportent les nues.

Ce colosse effrayant, si puissamment armé, Cet être qui de loin semble no mont animé. L'éléphant y repose; il volt sous ses ombrages Passer comme no torrest les races et les âges <sub>n.</sub> Et dans la douce paix coule ses ans nombreux.

Sensible, mais cruel, terrible et généreux, Le lion a'y permet des meurtres nécessaires : S'il poursuit des forêts les hôtes solitaires, C'est pour calmer la faim dont il est dévoré. Tandia qu'irre de sang, et de sang altéré, Sans faim et sans besoins multipliant ses crimen, Le tigre en se jouant déchire ses victimes,

Plan terribles carco (Forceme sainara, Socretials user la torde la berre et des ears, Ser les deux (Memes Bost craider lur puisance; Par se cris aneagas le crevollé inauce; l'a terrebier les boris dont il fin utieré. Le sonautreux suprès de lui-sibne canorir, de la consultreux suprès de lui-sibne canorir, les transport en celle il replanté na prisé. L'alonne, l'estainaire, crispient minie ses fixers Que cre longs tourishinou d'inacrès desiracress, Que cre longs tourishinou d'inacrès desiracress, Que priente de force, des marxies de des oudes; Le nuage ainsi eur de splaines fécouler, l'arrage les molesses, la trebiere et les fruits.

Mais quels feux éclataus embellissent les nuits ! Lorsqu'aux bords du Niger, où la jeune Africaiue De son teint qui pâlit va ranimer l'ébène ; Lorsqu'an vallon d'Adeu, aux champs du Zamoria. L'ambre vient d'Orient voiler un ciel serein, Des insectes sans uombre exhaleut la lumière; De feux errans sana cesse ils couvrent la bruyère; Et sur les bords des mers, ces phosphores vivans Brillent sur les palmiers balancés par les vents. Tout est horrible ou heau sur ce brûlant espace; C'est là que de la terre attirant la surface. Le solcil éleva les Andes et l'Atlas. Jamais leur front serein n'est chargé de frimas, Des tourbillons de feu, des globes de fumée Sortent en rusissaut de leur cline enflamaiée. La chalcur dans leur sein fait germer ces métagx. Source de l'industrie, aliasent de uos maux. Sur les champs sablouneux le rubia étiucelle. Dans les flancs des rochers, la nature immortelle Enuce avec lenteur les feux du diamont. De la chaîne des monts tombeut en écumant Des fleuves, des torrens qu'ont nourris les orages; A travers les rochers et les foréts sauvages, Les empires puissans et les vastes déserts. Leur cours impétueux les porte au sein des mers : L'Orcliane et l'Iudus, le Gange et le Zaire, Repoussent l'Océan qui groude et se retire; Dans ees mêmes climats, de ses gouffres sans fouds, Il fait moster aux cieux, les trombes, les typhons, Des fleuves suspendus, des colonnes liquides Près du cap dont Gama franchit les bords arides, Semblable à ces vaneurs qui couvreut un volcan. Repose sur les monts le terrible ouragan; Il a'ébranie, mugit, lauce des clartés sombres, Et part environné du tamulte et des ombres ; Les foudres redoublés ouvreut ses flots errans;

In come passer da globe et roule des norman. Les chies, les fortes qu'il bries le sous passages, correcte de leurs décine à indre qu'il resign.

En chies, les fortes qu'il bries le sous passages, conserve de leurs décide à l'année qu'il resign.

El le salle notainé dans en ailleux dévers, passer en dans passer ce changes néammés de la vaste Libye, Sélimels mass cans, man verdeur et sans ité, Oute spources de feur, un feure éticientant, Tomboest da bant des airs sur un suble hésiliant. Tomboest da bant des airs sur un suble hésiliant. L'année par qu'il cant air, nout égéte ne respire, Y combat la mattere, y dérent son emple. Ser cet queue l'unité, muité et sons couleur, Ser cet queue l'unité, muité et sons couleur, Senée vantée que précesur à la van colleur, Senée vantée que précesur à la van

Hélas ! ce ciel d'airain, et soleil irrité, Annonce à nos climats la même arklité. Tost languit, tout périt. Sirius en furie A dévoré la sève ; il menace la vie. Oh! que ne puis je errer dans ces sentiers profonds. Où l'ai vu des torrens rouler du haut des mo A travers les rochers et la sombre verdure ! Que ne suis-je égaré dans la vallée obscure. Où des monts de Luna, qui portent son canal, Tombe le Nil immense en voite de cristal! Je verrais rejaillir ses eaux précipitées. Le soleil enflammer leurs masses argentées, Et sous un ciel serein les humides vapeurs De la briffante lris étaler les couleurs. Le bruit, l'aspect des eaux, leur écume élaucée, Bafratchiraient de loin mes sem et ma pensée: Et là , courousé d'ombre , entouré de fraicheur. le beaverais en paix les feux de l'équateur.

Et vous, forêt sacrée, espaces frais et sombres, Séjour majestueux du silence et des ombres, Temples où le druide égara uos aleux, Sanctuaire où Dodone ailait chercher ses dicux, Ou'il m'est doux d'échapper, sous vos vastes ombrages, A la sône de feu qui brûle ces rivages l Vous pénétrez mes sens d'une agréable horreur, Le plaisir que l'éprouve est mélé de terreur ; Je ne sais quoi de grand s'imprime à mes ponsées Ce dôme ténébreux, ces ombres entassées, Ce tranquille désert, ce calme universel, Leur donne un caractère auguste et solenuel. Tout semble autour de moi plein de l'Être-Suprême. (à, le viens sous ses year m'interroger moi-même; fà, contre les erreurs d'un monde corrompn , Je mmis na raison, j'affermis na vertu. Je l'adresse mes vœux , 6 hienfaiteur des mondes ! Viens parier à mon cœur sous ces, voltes profondes;

Augmente dans ce coure l'amour de l'équité, Le respect pour tes lois, et surtout la bonté. Puissé-je lois des cours, du vice et des orages, Aimer, faire le hieu, et chanter tes ouvrages! Et libre, exempt d'erreurs, et du monde onblé, Cultiver les beaux-arts, les champs et l'amité.

Mais sourent le zivhyr agile in verdure; Le feuillinge frémit, se soulère et marmure: Clauque arbre est tailané. Les chèses, les ormeaux , Sont devenuts pour moi des compagnons soureaux. De reutre en comment dans le monde ésnishle; Et les bols, dépouillant leur majenté terrible, Ne sont plus û mes yeux qu'un paisible adjour, Où ne pfriétrent pidut le tamaite et le jour.

Si je van kalder de jate rinn stiles, I'mi dian ees vergers, pengiée d'arbre fierdies, Le long de ce c'étera qui d'érate un valian An soultée de brué, un voi de l'applie d'acte d'ais Une cen caime et limplée y devend des collines Le de pâtant de l'ommes elevere les racines; Ce vent faible et liègre qui voie sur les eaux, Et qui suit dans le bois le coure des roissents, Me frappe à l'instant même où l'entre nons l'institute. In apporte le hila et l'ober du fie eller.

La prune suspendue à ses rameaux Meconds, Les grappes d'incarnat qui courbent ces buissons, Ces rubis émaillés qu'arrondit la nature, Sur ces arbres touffus sortant de la verdure, Modrent, pour tempérer mon sang trop aliumé, Leur chair délicieuse et lenr Jus parfumé.

Là . le hélier docile à la voix qui le guide , Se plonge en frissonnant dans le cristal liquide : Au signal du berger, le dogue menaçant, Ramène sur le bord le troupeau frémissant, Cependant le fermier, les filles du village, Bassemblés sous un chéne, à l'ombre du feuillage, Et tous en demi-cercle assis sur le mann. Bientôt à la brebis vout ravir la toison. Elle arrive auprès d'eux, elle semble alarmée A l'aspect des ciseaux dont la troupe est armée. La bergère, en flattant l'animal simple et doux, Dissipe sa fraveur, le prend sur ses genous : Et la brebis, rendue à sa donceur timide, Livre suns murmurer sa laine encore humide. On médit, en riant, des seigneurs du cauton; De l'histoire du Jour on passe aux fils Avmon. Les enfans du hamean folâtrent dans la plaine : L'un monte le bélier délivré de sa laine ; L'autre veut effraver, caché dans les roseaux.

Ses jeunes compagnous se jouant dans les eaux; Leurs cris, la comemuse et le chant des bergères, Vont apprendre leur joie aux échos solitaires. Un jour sous les berceaux d'un verger évarté,

Contemplant ses pasteurs, partageant leur galté, l'abordal le fermier, qui de l'ombre d'un bêtre, Observait, comme moi, cette scène champêtre. Ou'il est dans votre état d'agréables momens ! Lui dis-je; et tous nos arts, nos vains amusemen Valent-ils ces travaux que la jole accompagne, Et la simplicité des leux de la campagne? Nou, dit-il, J'al connu tos plaisirs si vantés, Ils sout trop peu sentis, ils sont trop achetés; Je leur ai comparé les plaisirs du village : Jy vis, le suis content, et hénis mon partage. Jeune, et né d'un sang noble, à la guerre eutratné, Je n'y démentis pas le sang dont J'étais né; Mais mes fonds dissipés, mes fermes consumées, Par ce luxe sans frein qui corrompt nos armées, Quand la paix couronna les sucrès de mon rol, Je me vis sans fortune, ainsi que sans emploi. Le besoin n'avilit que les cœurs sans courage : Moi, picia du sentiment des forces de mon âge, Des grands, des importaus redoutant les houteurs Leurs souris déclaigneux, leurs coups-d'eril protectéurs, l'allai dans un château, retraite vénérée D'un guerrier vertueut, l'honneur de la contrée. Je l'abordai sans crainte, et parlant sons détour, l'ens des fermiers, lui dis-je, et viens l'être à mon tour; Je viens redemander an travail, à la terre. Mes biens, qu'ont dissipés ma folle et la guerre; Je vous demande à vivre, et veux le mériter. Si parmi vos fermiers vous daignez me compter, Pent-être vos hienfalts pourront vons être utiles, Et vos champs par mes soins devlendront plus fertiles.

Le vieillard étonné me balgna de ses pleurs, W'embrassa, m'anniandit, mit fin à mes malheurs; Et depuis ce moment, la Joie et l'abondance Out habité ma ferme, et sont ma récompense, lel loin des Phryné, de l'intrigue et des grands, l'empérie avec honneur mes jours indépendans. Je nouvris dans mon owar le mépris des richesses . L'orgueil qui sied au pauvre, et l'horreur des bassesses; J'apprends dans le travall à valuere la douleur ; Dans la guerre ou la paix, soldat ou laboureur, Je pense en citoven, et le sers ma patrie; Firzi dans les combats lui dévouer ma vie, Et sais la rendre utile an fond de ces hameaux, Où la tendre amitié me lie à mes égaux : Nous portous constamment on forte et douce chalt Enis dans le plaisir, compagnons flans la peine,

Suisfails de nous voir, heureux de nous parler, Le plas rule travail ne peut nous accabier:
Mais lei le travail d'est jamals solitaire.
Dans les murs des cités, l'artisan sédentaire,
Emprésonné dans l'ombre et sans société,
A son triste atelier seut mourir sa guité:
Il d'o point son ami qui, par un doux sourire,
La ranime en son curur an mouent qu'elle expire.

Voyez-vous ces beautés au visage vermeil ; Et ces jeunes pasteurs brûlés par le solei ; Ces viellards , ces enfans que le travail rassemble? Eh bien! ils sont heureux du plaisir d'être ensemble, Mais montez sur mes pas ao sommet du côtean ; Vous verrez dans nos prés na plus riant tablean.

Il ne me trompait pas : sur la ploine brillante, Des faucers prosocoaleot la faux étincelante; La sucur inoudait leurs membres polpitans. Fatigués, barassés, ils paraissaleut contens. La fille din fermier, de bergèro ingénne, Sans corset, les piede uns i, la gorge démi-nue, Le trident à la main, retournant le gazon, Au faneure d'arest fredomaist as chasson.

Quand le feu du midi suspendit leur ouvrage. Je les vis, en rhuit, er rendre sons l'ombrage, Et bleosté se livrer au charme d'un festin Qu'avaient assaisonné le travail et la lain. Ciel l'aver quelle ardere li troppe impatiente Dévorait tour à tour la framboise odorante, Le luit de ses troupeaux, la fraise et le pais bis, Placés sur le gazon qui servait de taplet Le plabir d'un repan 'est sent qu'un village.

Quand on ent consomme les fruits et le hiliage. Le clâre pétillant reveills les cervesons et si Il fit native les chartot, le rîre et les hous snot si Les jeux et les habers vollacient sons la fecilité et Les jeux et les habers vollacient sons la fecilité et Les jeux et les habers vollacient sons la fecilité et Les jeux et les habers vollacient sons la fecilité et Les jeux et les habers vollacient sons la fecilité et Les présents de la fecilité de la commandation de Collinatie, en presson une mêre nouvelle, nonçai le frout d'âtain qui rendort narpéts d'étie ! On en rit, il révesille, et d'un air ingenu Il derches de ce se its sujeit inconque.

Heureux peuple des champs! vos travaux sont des Rétes; Mais le globe enflasumé qui roule sur vos tétes , A noirci les épis courbés sur les sillons. La cigale a doané le signal des motssons,

O Dieu puissant et bon, père de la nature!

Achère des hienfaits. Que la nielle lunjure, Les inacets, l'orage, et les vents ennemis, Respectent les présens que te nous a promis! Gouverneurs, intendans, ministres de nos maîtres, Protégez, secondez les révoltes champétres? Puisse le laboureur moissonner librement Ces champs ob sou travait is nâtre le froment!

J'al va le magierat qui régis la province. L'excluse de la cour el Feauenti de prince, Comanader la corrée à de triste cautons. Os Crète e la hist commundaire le susionem. Os Crètes e la hist commundaire le susionem. El provincio sur encor la veve infortunée, Le déble cripédra le seiflant équisé, Se traiser, en péurant, au travail imposé. Si quelques malheurest, lampionem, son 67 bleétee. Caercrisient un groon fais, le bord de la fosible Caercrisient un groon fais, le bord de la fosible Caercrisient un groon fais, le bord de la fosible Caercrisient sur proposition de la fosib

Il avait arrattié do sein de sou ménage. D'un jeune agriculteur l'épouse jeone et sage; Mère tendre, inquiète, elle avait apporté Un gage malhenreux de sa fécondité, Un cufant an hercean qu'elle allaite elle-même . Image de l'Amour et de l'époux qu'elle aime. Elle le vit bicotôt ahattu sur son sein. Y porter, en pleurant, et la houche et la main; Du lait qu'il demandait la source était tarie, La mère, ainsi que lui, préte à perdre la vie. Cherchait par ses baisers à tromper leurs doulenrs; Aux pleurs de son enfant elle méiait ses pleurs, Elle l'emporte enfin dans un prochain borage. Et lui donne à sucer un fruit âpre et sanvage : Le fruit est agréable à l'enfant affamé, Oui sourit à sa mère et semble ranimé.

Elle cutted du playmen la voit traine et cruelle, in reisonne en transil de cit yran Tappale. Main peter-leb un noment rester bolo de son filoLain peter-leb un noment rester bolo de son filoLain peter-leb un noment rester bolo de son filoLain peter-leb un comparation de la rester d'attle,
Elle Ty retrouve, heliast plub, roid, immobile;
Il reis plub Elle Peten ner l'inque et peterle l'arci plub Elle Peten ner l'inque et peterles l'arci plub Elle Peten ner l'inque et peterles l'arci plub Elle Peten ner l'inque et peterles l'arci peter et l'arci peter l'arci la fain, in subberg l'arci peter l'arci

El le corps agité par un long trémblement; La foule l'environne, et le peuple qui l'aime La scourt en tumulte, en pleurant sur lui-méme. On l'emporte, on la suit; ce peuple infortuné. Sur ces riches guérest jette un cui consterné. Il observe en tremblant plus d'un triste présage.

Les cris de la corneille ont annoucé l'orage. Le bélier elfrayé vent rentrer un hameau. Une sombre fareur agite le taureau Qui respire uvec force, et relevant la tête, Par ses mugissemens appelle la tempête.

On voit à l'horizon de deux points opposés, Des nuages monter dans les airs embrasés; On les voit s'épaissir, a'élever et s'étendre. D'un tounerre éloigné le bruit s'est fait entendre; Les flots en ont frémi , l'air en est ébraulé , Et le long du vallon le feuitlage a tremblé. Les monts ont prolongé le lugubre murmure. Dont le son lent et sourd attriste la nature. Il succède à ce bruit un calme plein d'horreur. Et la terre en silence uttend dans la terreur. Des monts et des rochers le vaste amphithéltre Disparalt tout à coup sous un voile grisâtre : Le nuage élargi les couvre de ses flancs ; Il pèse aur les airs tranquilles et brûlons. Mais des traits euflammés ont sillonné la nue. Et la foudre, en grondant, roule duns l'étendue : Elle redouble, vole, éclate dans les airs; Leur unit est plus profonde; et de vastes éclairs En font sortir saus cesse un jour pâle et livide. Do conchant ténébreny s'élance un vent rapide Qui tourne sur la plaine, et, rasant les sillons, Enlève un sable noir qu'il roule en tourbillons. Ce nuage nouveso, ce torrent de noussière. Dérnbe à la campagne un reste de lumière. Lu peur, l'airain sonnant dans les temples sacrés, Font entrer à granda flots les neunles écarés. Grand Dieu! vois à tes pieds leur foule constern Te demander le prix des travaux de l'année. Hélas! d'un ciel en feu les globules giacés Écrasent, en tombant, les épis reuversés; Le tonnerre et les vents déchirent les nuages; Le fermier de ses champs contemple les ravages. Et presse dans ses bras ses enfans effrayés. La foudre éclate, tombe, et des monts foudroyés Descendent à grand laruit les graviers et les ondes Qui courent en torrens sur les plaines fécondes. O rérolte! é moisson l tout périt sans reteur : L'ouvrage de l'année est détruit dans un jour,

Ah! fuyons ces tableaux, et luis de ces rivages,

Allons chercher des lieux où le cours des orages, Sans y lancer la foudre ou noyer les moissons, A rafraichi les airs et baigné les sillons. De l'écharpe d'Iris l'éclatant météore, Déployant dans les cieux les couleurs de l'aurore. Y couroune les champs où le ruisseau vermeit Voit ioner dans ses flots les rayons du solell. Un reste de nuage, errant sur les campagnes, Va a'y perdre en fumée au sommet des montagnes; Un vent frais et léger y parcourt les guérets, Et rouie en vagues d'or les moissons de Cérès. On y sent ce parfum, cette odeur végétale, Oue la terre échauffée après l'orage exhale. Le berger un berger répète ses chansons ; L'heureux agriculteur, si près de ses moissons, Se rangelle ses soins, ses travans, sa prodeuce, Admire ses guérets, sourit à l'abondance. Il est content de lui , ue se repent de rieu , Et se dit, comme un Dieu : Ce que J'ai fait est bien.

Lise le lendemain , au lever de l'aurore , Coupe le tendre osier, le jeune sycomore, Et forme ces liens qui doivent enchaîner Les trésors que Cérès se prépare à donner. La chasse au même instant, dans le même bocage Avait conduit Damon, le seigneur du village. Lise à peine comptait trois lustres et trois ans; Ses grands yeux étaient noirs, modestes et perçans; Sa taille, sa fraicheur, ses grâces naturelles, Promettaient à Damon des voluptés nouvelles. Comblé, dans les cités, des faveurs de l'amour, L'idole de la mode, et le béros du lour, Il avalt ces travers que son rang et l'usage, Et surtout les succès imposent à son âge. L'exemple des vertus qu'il doit à son canto Les mœurs de son fermier, du sage Polémon , Dont le sévère honneur veille sur sa famille, Les larmes qui suivront la faute de sa fille, Bien n'arrête un amant fongueux dans ses désira, Oui prend l'instinct pour guide et pour loi ses plaisirs,

A Lise, de sa part, des messagers fidèles Vont porter des rubans, des bomquets, des deutelles; Il vest plaire ou séduire, et croît de jour en jour Rendre plus agréable ou l'omant ou l'amour; Mais toujours entouré de surveillans sétères, Il mandit les parens, l'evil rigilant des mères.

Damon, savant daus l'art d'écarter les soupçons, A ses soins assidus sait trouver des raisons ; C'est Polémon qu'il aime; il vent, dit-il, a'instruire, Connaître son terrain, les grains qu'il peut produire; Il est agriculteur, et Polémou ravi , Voit en lui son égal , son disciple , un ami.

Us jour dans un verger, as bood d'aue tonnelle, Dannen apprecible Le, il Lossa spréc d'êle; il L'appreche, il observe, il voir Deureux Losse il Manuele de sich el eil centrale un des brans, al laureu de sich el cit de centrale un des brans, al laure de sich el cit centrale un de la laure de la

Blentôt il s'aperçoit que, vers la fin du jour, Au moment favorable aux larcios de l'amour. Lise se rendait seule au bord d'une onde claire, Oni conte autour d'un bois dans un pré solitaire, Où d'épais alisiers, recourbés en herceaux. De verdure et d'ombrage environnaient les eaux, O Lise! en muel état Danion va vous surprendre : O sagesse! ô pudeur! pourrez-vous la défendre! Lise part. Damon vole, et par d'étroits sentiers, Il arrive avant elle an berceau d'alisiers. La, sous des arbrisseaux, dans un lieu frais et sombre, Il attend que la nuit ait répandu son ombre. Il voit bientôt noircir le vert de la forét. l'rès enfin de quitter son asile secret, Il tremble qu'en sortant le bruit ne le découvre : Il soutient les rameaux du buisson qu'd entr'ouvre. Le corps deni-courbé, les genoux chancelons, Et l'oreille attentive, il avance à pas leuts, Près de lui, loin de lui, sa vue est occupée; D'un bruit sorti des eaux son orcille est francée. Il se glisse en rampant sous ce berceau fasal, Où l'oode, en a'étendant, arrondit son canal; Et là d'un œit avide il cherche ce qu'il alme.

Il volt... cét l'aget dojet I... c'était Lice élle-même. Le jour du crippacie et du globes argués Sons le voile des caux éclairait as beauxé. C'et et dans un parter eu uit qui vient d'éclore, Quand il heifit an matin sons les pieces de l'aurere. Quand il heifit an matin sons les pieces de l'aurere. Quand il heifit an matin sons les pieces de l'aurere. Le jiui de per l'aurere de l' Bleutôt Lise, à l'abri d'un dôme de feuillage, Va prendre ses habits posés sur le rivage; Les volles dépliés vont couvrir ses appas : Damon vole, s'élance, et Lise est dans ses bras.

O Lise! Il faut un prix à l'amour le plus tendre. Giet! où suis-le? 6 Damon! qu'osez vous-entreprendre? N'espérez rien de moi , Damon , retirez-vous. O ma mère! ô Lucas!..... Damon à ses genoux Prodique les sermens, les larmes, les caresses; Il cherche à la tenter par d'immenses rennesses : Elle résiste à tout. Les pleurs de ses beaux veux . Des cris tantôt plaintifs et tantôt forieux, Des mots qui vont au cœur, sa pudear et sa grâce, D'un amant effréné n'arrétaient point l'audace. Lise tombe à ses pieds, en lui tendant la main, Et relevant de l'autre un voile sur son sein : Faible, la voix mourante et la vue égarée, O ciel! est-il donc vrai que ma honte est jurée? Il n'en est point, dit-il, dans les plaisirs secrets. Quel témoin craignez-vous au fond de ces forêts? Tout est enseveli dans l'ombre universelle : Oni saura mon bonbeur? Je le saurai, dit-elle. Lise n'en dit nas plus : des soapirs, des sangluts, Des cris demi-forméa succèdent à ces mots; Sur ses genous trembians elle reste penchéc. Damon la voit pălir, et son âme est touchée. Opoigu'infecté des mœurs d'un monde corrompu, Damon pouvait encore respecter la vertu; Il cu sentit l'empire, et lui rendit hommage,

J'ai pu vous offenser, c'est le tort de mon âge. C'est celui de mes seus ; le saurai l'expier, Et peut-être qu'un jour vous pourren l'oeblier. Ces most rendeut à Lise et la vie et ac charues; Mais sa pundeur encon "d'etal pas saus alarmes; Et, pour la rassurer, Damun part à regret. Il fixe sur sa roste un cell morur et distriait; Les pleurs de la beauté. J'innocence offensée, De tableaux innortuns poursivient sa peusée.

La nuta frache et trangullie inspirati le repor.

Le nommel, inmée an crime, accordit se partot :
Danne et réceille par un cri lamentable.

I voli prois de soit la métable d'actordité :
I voli prois de soit la métable d'actordité :
I voli prois de soit la métable d'actordité :
I voli prois de soit la métable d'actordité :
Sain et plainfer, quervad sons le poids des desirers,
Faigne de sentir, persisant limentable .
Mais sortent tout à comp de ce caline terrible :
Actordité de la compartie de ce different la compartie de la compartie de

And the part of th

Lears agif Deprecial ("Appearance la la Vere). Mais il volla sure not not in pilic ("piumbet : Dannon his pirend la main; et Learse formed; Landon via huss arrege ed d'abende entrainée. Sons le soit terraines que "diamete entrainée. Sons le soit terraines que "diamete entrainée. Sons le soit terraines que "diamete la company de la compa

Like, as bergre sam biess n'es pas digne de vous; que voie amans sin riche et qu'il soit torce éportuloyers are ce rétenu cette ferras nouvelle. Ce herbage focus qu'il principion au migration de la commanda de l'actività de l'actività en la cette de la commanda de l'actività de l'actività en la cette Et ces larges noyers qui croisecus à l'estore; le les doune à la caso. O verireuse mère ! Il netti que dans designer est anuns salent misli letti que dans designer est anuns salent misle l'actività de l'ac

Lise et l'heureux berger, la mère et Polémon, Se regardaient l'un l'outre, et regardaient Damon. Lears se précipie aux pieds és as maltresse. Lise fait éclater sa joie et sa tendresse. Les parens sont rasis; et Damon enchanté Trouve dans tous les yeux le prix de sa bonté.

Des noces, des festins, bientôt la douce image Va porter la galté de tillage en village; Et dès le iendemain, les cris et les chansons Ont annoucé l'aurore et l'instant des moissons, Polémon, plein de joie, armé de sa faucille, Vers ces sillons dorés a conduit sa famille. De la riche Cérès les trésors vont s'ouvrir. Volci l'heureux moment où l'homme va jouir. Déjà des moissonneurs la troupe partagée Attaque les sillons sor deux files rangée; Un sentiment profond, par et délicieux, liègne dans tous les cœurs, brille dans tous les yeut. Lise aunrès de Lucas, plus ardente à l'ouvrage. A bientôt devancé les filles du village : Et nouveau laboureur, dans ce noble métier Lucas aux yeux de Lise est fier de s'essayer. lci, Dolon sourit agacé par Thémire. Là. Colin rit tout bant des bons mots qu'il va dire. Polémon en secret ordonne aux moissonneurs D'augmenter le tribut qu'on destine unx glaneurs. Ces beaux jours ont hanni l'envie et la misère. Le pauvre donne au pauvre, et le riche est son frère,

Mak Like et non ansatt out vn naftre le jour Ole Insinistre sinkt of brief her amour; Its tout sametiffer in floatme by late party. El jeurer de vialence, some reladire le partyrer. On leur dit les deroirs imposés aux éponvet; Anarties de les suiter et de les almet touts, Its semilators (tountés de éventembre preservire ces almables verteus que l'amourer leur limijer. A pelan et ces amans par des veux colemnés sont unifer la l'artier sur plende de nou suttés. Que le sage pasteur reppetile à l'assemblée. Les trésors, les plaisfor deut le rest conditée.

Grand Dien! tu nous donnas les fruits et les moissons Et l'amour et l'hymen, les premiers de tes dons. L'air, les feux et les caux, à tes ordres doclles. Ont rendu de concert nos campagnes fertiles. Tu daiguas seconder le travail de nos mains, L'homme est cher à son Dleu; ce père des humains Nous admet les premiers à ces festins champêtres . Où sa voix paternelle luvite tous les êtres. De sa vaste bonté tout ressent les effets ; Les hienfaits qu'il prodigue annoncent des bienfaits. Jonir, c'est l'honorer : jonissons , il l'ordonne ; Associons le pauvre aux trésors qu'il nous donne. Et reprenous galment un travail vertueux, Oul nous rendit toujours meilleurs et plus heureux. Après des chants de joie et de reconnaissance, Le neuple se recueille ; il s'écoule en silence , Et suit Lise et Lucas, qui , se donnant la main . Du logis paternel ont repris le chemin. Un orme vénérable en protége l'entrée : Polémon les attend sons son ombre sacrée.

Tous doux arec respect tomberth à ses genous; Liul jevant les misses ur les jeunes époux, L'zell banulée de pleurs, d'une voix attendrée, Beleit au nom du ciel, le saint aont qui les fie; Danone conduit la troupe un salon du festin, Placé dans un borreçe, an fond de son jurdin : De convires pressés la table est entourée. Charno jete un regard sur la plaide dorée, El voit arec plainér ses épis ramassés, S'élevers uni a plaine en gerches entansés.

Le ministre seret, le seigneur du Hillige, Imposicient à la jué, et la roudisent plus sage, On liaid than les yeux une deure galle, tre consenuente que, l'autor, la visique l'autorité de la consenuente que l'autorité de la consenue de Jouissett mass transport, habrimis auss foits, l'autorité de la commande de la consenue de Jouissett mas transport, habrimis auss foits, les dispoint retentir le tumulte et les cris. Marches, dont le cente ainen les segréts, les dispoint retentir le tumulte et les cris. Les tous de l'autorité de la consenue de 12 L'autorité de la consenue de 12 L'autorité de la cente de l'autorité de 12 L'autorité de la cet naive et L'autorité De l'autorité de l'autorité de 12 L'autorité d

### L'AUTOMNE.

O vous qu'ont enichis les trésors de Cérès, Préparez-vous, mortels, à de ouvreant hierfalts. Redonhlez vou présens, terre beurense et Réconde, Recompesses encor la main qui vous seconde : Et ui, riant antonne, servorie à nos desirs Ce qu'on attend de tol, du repos, des plaisirs, Lon douce challeur et des jours sans ornges.

Il viete environde de publishes neugos ;
Il viole da lunde de citat je outrope des rainius ,
El Tambre et l'accurant des finals de not juedine.
El Tambre et l'accurant des finals de not juedine.
El Tambre et l'accurant des finals de not juedine,
to le conservation de la complete del la complete de la comp

D'un vaste amphidiédtre étendu sur les mou L'arbre de Cérasonte au gazon des prairies Oppose l'incarnat de ses branches flétries. Quelles riches couleurs, quels fruits délicieux, Ces channs et ces vergers présenteut à vos yeux! Voyez, par les zéphyrs la notame balancée Échapper mollement à la branche affaissée; Le poirier en buisson courbé sous son trésor. Sur le gazon lanui rouler les clobes d'or : Et de ces lambris verts attachés au treillare La pêche succulente entrainer le branchare. Les voilà donc ces fruits qu'ont annoucés les fieurs, Et que l'été brûlant mûrit par ses chaleurs! Jonissez, ô mortels, et par des cris de Jole Rendez grâces au Ciel des biens qu'il vous envoie ; Que la danse et les chants, les jeux et les amours Signalent à la fois les derniers des beaux jours, Jouissez, hôtez-vous : la fanfare éclatante Au peuple des forêts va porter l'épouvante ; Le cor fait retentir ses accens belliqueux. Et Diane a donné le signal de ses jeux.

O qui pent, sans regret, s'enfermer dans les Hiles! Mulherreux, que jamais n'abalter nos asiles, Coudamnés dès l'enfance à l'ombre des cirés, Hélas! vos vains bonneurs, vos tristes dignités, La folte anabition, in fortune infinéble; propriet de la compagnet de la compagnet me sont passing pour vous!

Il faut avoir nos mœurs pour partager nos goûts l L'esclave de la cour, le flattear de ses maîtres, Ne sent ul les vertus, ni les plaisirs champêtres. Les visirs, les sultans sont-ils faits pour goûter Ces innocens plaisirs qu'ils voudraient nous ôter?

Ministres de Thémis, on plutit ses victimes, Vos yeux sont falgueis du spectacle des crimes; Venez Jouir aux champs du tublea des vertus. Suspendez un moment vos travant assélus; Le repos vous attorad à fondre de ces héres. Vos plants chargés de fruits redemandent leurs maltres; L'opulent espuller vous aontre ser anteriors.

Et vous, de vos parens jeune et chère espérance, Yous, peine échappés anx pécils de l'enfance, Yous, martyrs de l'école et de ses faux docteurs, Quitez est tristes bancs consacrés aux erreurs, Et vener dans not champs, saus pédans et anns litre, Connaître le plaisir et commencre à vivre, etj, tout vous limité des jeux honceaus; let, nous jouireta des plus beaux de vus ans. Esclares, qu'on déchaîne au retour de l'automne, Prener part un moment aux plaisirs qu'il nous donne.

L'homme respire cutà sons au ciel tempéré: Des feux d'uni polts arcènt il à vest pos dévoré. Le sociel cet voilé, mais sou dispute invisible Puré un jour tendre et doux par le noune paisble. Quel caltes sur les caux, dans les hois et les airs 1 Cord caltes sur les caux, dans les hois et les airs 1 Chilyron s'out sid en les reseaux transpullees. L'hilyron s'out sid en les reseaux transpullees, L'hilyron s'out sid en les reseaux transpu

Moi, je potruje iri in juit de la matre;

Mon ce heurest uthou, sur ce riches obteaux, le restule johisti, je jonis de repos.

Je restule johisti, je jonis de repos.

Vons cliente de none cream je ardeue inspeitier i "Abete de loberier al preije potre ale potrete i bet verente de l'emmi!

Le servicire jumis le tourneue de l'emmi!

Le servicire jumis le tourneue de l'emmi!

L'onneue a tour recursill, sir jumis désirer,

L'onneue a tour recursill, sir jumis désirer,

Le fauteur avenir d'embellit plus la vic.

Persière e ce ne monsi la naire e failable;

Da selet alabate les reyons languissams,

le portrout raineur as optime et nes seus.

Sortons de la langueur par un mâle exercice; A nos jeux, nos plaisirs, que le travail s'unisse : Opposous la fatigue à l'ennui du repos,

Ante balloim des ain, des feries et des east, Chattemes le romande, albus librer les peerre. Mel, contenus Salmonte, armé de non touserre. Mel, contenus Salmonte, armé de non touserre. Tenudé dans le taillé par les, as point de jour, De librer on de cherveil attendre le retour; E tantél, pervourait le salmonte des compagnes, de cherche la perdir, qu'appelleus es compagnes, de cherche la perdir, qu'appelleus es compagnes. L'obsent dont les séplips; von la porter foders; L'obsent de cherche l'ambién par les foders l'entre l'appel des les les fattes d'appel l'enfair; L'armer, l'obsent part, le plonts par l'enfaire; L'armer, l'obsent part, le plonts par l'enfaire; L'armer, l'obsent part, le plonts par l'enfaire; L'armer, con expécus, sur ses alse renablantes, l'al chaumes en jourée de ses planes sandantes,

Souvent quand le soleil dore le baut des monts, Et que l'ombre allongée obscurcit les vallons, Le descends dans us pré, vers us golfe puisible Qu'envirance un omèrque au jour haccrabile. 1.h., je vois le pécheur, sur les fois ébrusés Lançaut d'un bars acresa ses files rassemblés, Entouere d'un long cercle un pemple trop avide, Qu'attra vers is rive une amorce periode. Qu'attra vers is rive une amorce periode. Est files, en tombant l'un de l'autre écurés, filesais lentieneus sons les fois argrafes. Enveloppent d'abord dans leurs grottes profondes, Ex relaces traves nolle habilitats des ordes. L'ura fonde, en s'édençant de ces rets déployés, l'appe le sable hamile et houdit à me prieds.

J'enlère quelquefois à l'eau pure et bruyante La truite suspendue à la ligne tremblaute.

Cent fiels, Annu na Jenneson, mar river der ruisecute: Jazi seut he halsons ("monherlisher freuent: Aren quel nouvement d'expérience et de jule; vers la drui hue saign. J'allais chercheve ma proiel A prévent inner exerce, sous les rameurs missants, De l'abstina des lois j'entrels à la troipe alle Sonarer, voltes entante de sa dell'est Sonarer, voltes estant de sa d'estifica. D'an temporer vif et dons mon cour est apité, Qualque jes sois louiser au ces rest par Qualque jes sois louiser au ces rest par Qualque jes sois louiser au ces respectées, Qu'alfecta de ses sons l'arbrivenes des druisées.

Mais l'automne offre encor d'autres amusemens, Où le courage et l'art mènent à la victoire. Diane dans ses leux se propose la gloire. Entendez-vons quel begit retentit dans les airs. Et d'échos en échos roule dans ces déserts? La Discorde, Bellone ou le dieu de la guerre, Par ce bruit effravant menacent-ils la terre? De la vaste forêt l'espace en est rempli. Dans ses sombres baissons le cerf a tressailli; Au monarme des bois la guerre est déclarée. Il a vu d'ennemis sa demeure entourée, Et des chiens dévorans en groupe dispersés, De distance en distance autour de lui placés. Là, le coursier fongueax levant sa tête altière, Bondissant sons son maltre et frappant la bruyère, De la course tardive appelle les instans. Mais on part, il s'élance, et des sons éclatans, Sur les traces du cerf dont la terre est empreiute, Ont conduit le chasseur au centre de l'enceinte. Le timide animal s'éponyante et s'enfait, Et voit dans chaque objet la mort qui le poursuit. Sa route sur le sable est à peine tracée;

Il devance, en courant, la vue et la pensée; L'œil le suit, et le cherche ant lieux qu'il a quittés.

Ses cruels enucuis, par le cor excités, S'élèvent sur ses pas au sommet des moutagnes. Ou fondent à grands cris sur les vastes campagnes, Effravé des clameurs et des longs hurlemens Sans cesse à son oreille apportés par les vents, Vers ces vents importuns il dirige sa fuite ; Mais la troupe implacable, ardente à sa pour Eu saisit mieux alors ses esprits vagabouds, Il éconte et s'élance, et s'élève par bonds ; Il vondrait ou confondre, ou dérober sa trace, Se détacher du sable, et voier dans l'espace. Mais que lui serviront ses feintes, ses retours? Le gazons, les taillis révèlent ses détours. Il revoit ces grands bois, théâtre de sa gluire, Où judis cent rivaux lui cédalent la victuire, Où couvert de leur sang, consumé de désirs, Pour prix de son courage, il obtint les plaisirs. S'il force un jeune cerf à courir dans la plaine, Pour présenter sa trace à la meute incertaine. Le chasseur qui la guide eu préviendra l'erreur : Oue fera-t-il? tremblant, morne, saisi d'horreur, Son armure l'accable, et sa tête est peachée; Sous son palais brûlant sa langue est desséchée; Il s'arrête, il entend des cris plus menaçans, Et fait, pour fuir encor, des efforts impuissans, Ses yeux appeaantis laissent tomber des larmes, A la troupe ea furenr il oppose ses armes : Nois ce vain désespoir ue lui sert qu'un instant; li tombe, se relève, et meurt en combattant. La fanfare un chosseur annunce sa victoire.

Yous, nés pour les vertus, les travaux et la gloire, Venez, jeunes guerriers, noble sang des héros, Échapper dans nos bois oux dangers du repos ; Développez en vous la force et le courage; Préludez aux combats dont nos jeux sout l'image; Bravez la faim, la soif, l'inclémence des airs: Combattez, fundroyez les tyrans des déserts : Ils pourraient aux homains disputer la nature, Et pos riches moissons deviendraient leur plaure. Frappez ces loups cruels qui brisent sous leurs dents Des agneoux déchirés les membres palpitans ; Percez le sanglier, qui court uvant l'aurure Benyerser les sillons pù le blé vient d'éclore : Signalez par ces coups vntre age et vos loisirs. Servez l'état entin même dans vos plaisirs. N'imitez pas ces grands, ces nobles inutiles, Qu'énervent la mollesse et le luxe des villes; Voyez-les s'avilir et prétendre aux honneurs. Esclaves des Phryné dont ils ont pris les mœurs,

Accablés du solu d'être, et du travail de virre.

O finneste loisit : de poids affreux du temps!

Vons n'étes point counaus du citoyen des champs:
Il sait du jour qui passe employer la durée;
An sonneil, à l'anseur sa mitt est consacrée,
Sans entraves, sans mittre, et libre de choisir
Les momens du travail, du repos, du plaisir,
Il dispose à son grêt tunt le court de sa vie.

De frivoles devnirs fatigués sans les suivre.

Heneres up lain de soude, sulté à sa patie, En entité la lierre, on especu les lais. En entité la lierre, on especu les lais. En étrabas na tété ne findreas des emplos, Aland dans son desanné, Leonam de ses maltres, Se plait dans les régions qu'ont chef nes marbers, Se plait dans le région qu'ont chef nes marbers, Se plait dans le région qu'ont chef nes marbers, Se plait dans le région qu'ont dévent. Sans craindre le graud jour, constant d'éves jouve. Sans craindre le graud jour, constant d'éves jouve. Not vans dévent qu'ont jour, les sans par le present de le sans par la course states. Les plaite ce la lintéet d'en fout pas ser révent ; Il peut couver des moins dans le ceurs de sa vie tu coer auss lepisoire, un mai sans envie.

Il se s'égare point durs ces trastes projets op di tourneautes le ceue invertain du succès; Il se peut être en lotte à ces révers fancises du souve et le sité à ces révers fancises du souver de la vic empoissament les restes; Élèver ses troupeaux, combellir son jardin, Pludt que l'igrandin, éCondre sun terrain, Par sa scule ladustrie augmentée sa richèses, vait lous les repois que fur mes a angesse ; Il se veut qu'arriver au terun de ses jours, Par un chessils facile, et qu'il soittre toujours.

La Chine et le Japon , l'aiguille et la printure N'orpent point ses lambris d'une vaine parure : On y voit les portraits de ses sages aïeux. lls vécurent sans faste, il veut vivre comme eux; Il regarde souvent ces images si chères, Oui parlent à son cœur des vertus de ses pères. Ses yeux ont-ils besoin du vain loxe des arts? Les cieux, les caux, la terre offreut à ses regards Des forêts embrassant les clues des montagnes, Les ondes des moissons fayant sur les campagnes, L'émail des prés en fleurs, les vergers upulens; Des fleuves et des lacs, ou sombres un brillans, Répétant le soleil, les masses des nnages; Des troupeaux animunt ces riches paysages : L'upale et l'incarnat qui parent le matin ; Les couleurs d'un bean soir où son œll incertain Cherche, sans la trouver, la première nuance

Du pourpre qui fault, do l'azur qui commence. Il voit l'astre des nuits répandant sa chaté, Où sortant à demi d'un nuage argenté; El les bruits suspendus, les couleurs effacées Livrent son ûne heureuse à ses douces pensées.

Mais vi-t-il pas encor de plus rinas tubleaux? L'humme des chaups, se godus, se plasirs, ses its avaux. Le respect pour les dieux, la véride champétre, La douce égalité de l'esclave et du maître, L'amonr et l'amité dans leur simplétie, Le meltage des meurs et de la volupté : Il voit le vrai bombeur, et la trove en 14i-même.

Son cœur toujours content de l'épouse qu'il aime, S'il a quelque charrin , n'en est pas consumé ; Il oppose aux destins le plaisir d'être aimé. C'est aux champs que l'hymen unit des cœurs sincères, Et n'est point profané par des feux adultères; Là, l'époux acrablé sous le fardrau des aus, Presse encor sa moitié dans ses bras languissans; Là, règnent la pudeur, la concorde, l'estime, Et l'amour entouré des vertus qu'il assure, Eh! quel plaisir encor pour ces époux heureux, D'élever dans leur sein les gages de leurs feux! De voir à leur instinct succéder la pensée ! De préserver d'erreur leur raison commencée l De guider leurs penchans, d'épurer, de former Ces cours que la nature instruit à les aimer! Leur père est à la fois leur maître et leur modèle ; Il leur peint des vieux temps la probité fidèle. Avant que l'art de plaire eût remplacé les mœurs. Et lorsque les vertus concluisaient aux honneurs, Vos alenx, leur dit-il, au priuce, à la patrio, Immolaient leur repos, leur fortune et leur vie; Ils habitaient la cour, sans uuire et sans fintter; Avant que d'obtenir, ils voulaient mériter : Et, sans descendre alors à de vils artifices. Ils nommalent des aleux, et citaient des services.

Il vante, en leur présence, un mortel généreux Dont le cœur bienfaisant s'ouvrit aux malheureux, Le jeune cafant s'essaie aux vertus qu'il admire, Le père s'applandit des vertus qu'il inspire.

Sourent aux jours de réee, à de nobres festins, Sa table houpitalière appelle ses voisins; L'art d'arrière encer la faim qu'on a calmée, D'un nectar étranger la père parfumée, Ne fluttent point chez lui le godt des couriés : Le rapport des espriss que l'estime a liés, L'enjohnent sans folle, et l'amour rans faiblesse, De l'amour patergel la sainte et douce (vresse, De l'amour patergel la sainte et douce (vresse, Des sermens de s'aimer que le cœur a dictés, Volid de ces festins les sages voluptés, O vous ! O mes amis, en qui Jui vu renattre Des meurs de nos aleux la majesté champêtre, Ch'\*\*, couple heureux, respectables époux, l'ai chanté les verius que j'admirais en vous.

Mais le nouline hortino se refines à l'aurere. Er rend douten longe (emps le Jone qui tout d'éclorez Les values adualeux sur la terre étendus Entouvere de la milie de tres confondus ; Les monis et les fortis, les champs et nos salles ; Les monis et les fortis, les champs et nos salles ; Les monis et les fortis, les champs et nos salles ; Les rendis et les conformations de la conformation de la conforma

L'aquilon les emporte au sommet du Taurus, Les assemble en nuage autour de l'Immaüs, En couronne l'Atigs, et de vapeurs nogvelles Nourrit de ce grand mont les neiges éternelles, Là des rochers rompus, entassés par lo temps, Image des débris du combat des Titans . Aux voûtes de l'Olympe out élancé leurs cimes, Ou penchent suspendus sur le fond des ablines, Sur ees mouts bérissés, monument du chaos, Règne un renos profond, le calme des tombeaux : Nul son n'est entendu sur leurs fronts solitaires, Et l'orage autoor d'eux fait gronder les tonnerres : L'hiver qui rèque en paix sur ces tristes déserts. Y semble avoir fixé le mouvement des mers, An moment où des vents les foreurs irritées Soulevalent, gusonçaient les vagues tourmentées, Ce solide océan, cette mer de glacons, Tous ces mouts de cristal élevés sur les monts. Ces roes noirs et pendaus, ces aspects formidables, Conservent à jamais leurs borreurs immuables; Le voyageur admire et passe épouvanté. L'aigle même cu ces lieux n'a jamais habité, Et l'astre qui les dore, en ouvrant sa carrière, Sans y porter la vie, y répaud la lumière,

Fleaves majesticeux, ce sont là vos berecaux; Et l'urne intarissable où vous puisez les caux; Vous les versez d'abord daus de sombres valées; Vous frappez à grand bruit des rives désolées; Outs frappez à grand bruit des rives désolées, Outs propose de la coli des ves flot vagabonds; Tombe, roule et hondit dans vos flots vagabonds; Files trauguilles enties, aur une phine immense, vons portes la facileur, la vie et l'hombanec. Des magnes fégers, dour Fair moins dévets, Efficement des choicent les sammers entrés, Efficement des choicent les sammers entrés, Pénétreul les ruicleurs, a'urricent sur Targiet, Et c'échappant de Faure et de difficient leurs caux, Forment en bouillemant les sources des ruisseaux; Es expenieur d'abord our des phaines férendes; la trout confunde au hois leur unuraure et teurs undes, Et render sur l'acte que maisle crisien.

Ainsi du sein des mers, uue mer de nuages, S'exhale, se répand et part de leurs rivages; Du liquide fécond pénèsre l'univers, Et par mille canaux retourne au sein des mers,

Ges voiles suspendus qui occhent à la terre Le ciet qui la couronne et l'astre qui l'éclaire. Préparent les mortels au retour des frimas. Si le soleil encer se montre à nos climats, Il u'arme ples de feux les rayons qu'il sous lance; La nature, à grands pas, marche à sa décadeuce.

Mais la feellle, en tombant du pauspre léépaulilé, Découvre le roité du raisé muillé de raisé muillé. De l'ambre le plus pur la troille est cotorée, Les celliers sont omerers, la eure est réparée. Boisson digne des dieves, just hillant et termeil, Dour estrait de la sète, et des feux du sobell, Source de uno plaisire, délieus de la terre, Viess disèper l'ensuit qui les livre le gouvre. Le donne-und du mains le bonheur d'un moneral.

Bacchus, alen des festins, père de l'enjoûment, C'est toi qui répandis sur les monts du Bosphore Les pampres culevés aux portes de l'Aurore ; Tu couvris de raisias les rochers de Lesbos; Ta liqueur inspira les muses, les héres; L'espoir de s'abreuver de tes rubis liquides Arma seul autrefois uos aleux intrépides. Quand le Gaulois valuqueur, de pampres courouné, Poursuit le penple-rol jusqu'au Tibre indigné, La vigne est sa conquête, et des champs d'Hespérie, Il l'apporte en trophée au sein de sa patrie : Ivre de vin, de loie, il repassa les monts: Les Alpes répétaient ses cris et ses chansons, Et les thyrses guidalent sa marche triomphante, « La Gaule à ton nectar dut sa galté brillante, Le charme des festins, et le sel des bons mots, L'art d'écarter les soins et d'oublier les maux.

Opendant ten la vigne un grand geogle strance; Il la vidpoles un ordre, el le trailli commaner, Le vieilland, que conduit l'expoir du sin nouveau, Arricé plain de jou a prochant de colonnamer. Arricé plain de jou a prochant de carbande; Trancher au nume ce p la grappe parfinne; ils chancest teurs anours, et le dieu des rainins. Une trouge à leurs voix répond les mouts vaoians, El plas ioni le tambour, le sifer et la trompette font estandre des airq que le valion régise. Ce tromble, les chants, les cris du rendangeur.

S'éterant en moureaux dans de vastes cerbeilles, Colhs, le cerap sencié sur ses genous tremblaus, De la vigue su cellier les transporte à pos lens; En foutde d'eaules autour de lui semprese, El l'ausoure de bain par des cris d'alègresse, El l'ausoure de bain par des cris d'alègresse, Cultum par la commanda de la commanda de la commanda de jou d'avides bureurs y piongent la fongère, Od moute en pétiliaut une ausouse l'gère, Sur les moust de conchant toube l'autre du jour,

Mais le travail a'avance, et les grappes vermeilles

Le peuple se rassemble, it hâte sou retour: Il arrive, ô Bacchus! en chantant tes louauges, Et danse autour du char qui porte les vendanges : Ce char est couronné ile fleurs et de rameaux. Et la grappe en festons pend au front des taureaux. Le plaisir turbulent, la joie Immodérée. Les heureux veudangeurs termineut la soirée : ils sont tous contens d'eox, du sort et des homains : Des rivans réquils un verre arme les mains : Barehus a suspendu la haine et la vengeance: Il fait régner l'amour, il répand l'indalgence, Deux vieillards attendris se tienueut embrassés : Tous deux laissent tomber des mots embarrassés; Dans leurs yeux entr'ouverts brillent d'humides flammes. Ils font de vains efforts pour épancher leors âmes ; Et pleins des sentimens qu'ils voudraient exprimer, Tous deux, en bégayant, se jurent de s'almer.

Alain, Jasqu'à es Jour annut tendre est timble, Dinties dans le nerra me auuher hurrépide, Et poursuit Allonn qui résite en fuyant ; Et poursuit Allonn qui résite en fuyant ; Ethe hésite, eloueule; et tombe en souriant. Grégoire à Mathurine allait porter sun verre; El n vu les haubris et le tois s'ébrander ; El a ru les haubris et le tois s'ébrander ; La table qu'il embrasse est préte à dérecuder, Il tombe, ¿ la remerne, et la crarche brisée Se dispress en éclats sur la terre arroasée. On se lève en tumulte, on part, et les buveurs Font retentir au loin leurs chants et leurs clameurs; Ils h'ont point entendu le démon des tempètes.

Il visus de l'occident, il vole sur leurs têtes, El passe en rejissant de vallous en vallouss. Transpille en ce moment au bruist des aquillons, Transpille en ce moment au bruist des aquillons, Le sage haboureur ne criaint plus leurs rauges : Il a mis ses trétors à couvert des orages; Il a mis ses trétors à couvert des orages; Il a mis plus déjà la gible retournée Cache sous le sillou l'eppoir de l'autre auncé; Déjà le riche cugrais qui les rendra féconds, Va raniser les changes qu'ont épuiste leurs dous.

Vent-il voir tous les ans ses chanus les plus rebelles Étaler à l'envi l'or des moissons nouvelles, Il apprendra cet art de choisir les engrais, Ce grand art qu'à Towsbend a révélé Cérès. Triptolème nouveau, je viens te rendre hommage : Le bien ou'on fait au monde aionte à mou partage : Aml du bienfaiteur, sans pouvoir l'imiter, l'aspire à ses vertus, et l'aime à les chanter, Dans les champs d'Albion , sur un sable infertile , C'est toi qui le premier fis répandre l'argile, Fécondas l'un par l'autre, et du mélange beureux Vis naltre les moissons sur un fonds sablonneux. Au sol qu'une huile épaisse avait rendu solide . C'est toi qui le premier mélas le soble aride : Par ses angles tranchaus le limon divisé, Laissa sortir le blé du champ fertilisé. Mais ton exemple encor instruisit ta patrie. A revêtir les mouts des dons de la prairie, A contraindre les champs depuis peu moissonnés, D'offrir nue herbe tendre aux troupeaux étonnés. Ton peuple industrieux, que l'état encourage, Des secrets de ton art apprit à faire usure : La Tamise en tonruant de vallons en vallons, Admire leurs trésors, et des riches moissons Qu'on vit sous les consuls border les flots du Tibre, Cérès avec plaisir couronne un fleuve libre.

Hélast dian non climats, le peuple des hanneurs, Rendus suppia eutin par l'ercict de se manus, Re sail point par son art seconder la nitatre; L'abbindue el l'industre dirigiant sa colutre, Il n'invente jamais, et trembie d'inibre; Deur esser d'ires pauve, il n'ous éres test tenter; El, tratunui à regret sa le infortanée, Il peuse qu'aux holleurs les dient l'out condamnée. Aller, peuples des changes, dire extendre vos vois Des enfans malheureux se plaignent à leurs pères. Opprimés, diruient-ils, dans tes vastes états, O rol! nous gémissons, nous ne murmurons pas : Ton peuple est accablé sous un joug qu'il adore, Et suit dans ses malbeurs que son roi les lenore. En tracant ces sillons qu'arrosent nos sueurs, Nous aimons la patrie, et formons ses vengeurs : ils iront de leur sang t'acheter la vietoire . Et mourir inconnus pour augmenter ta gloire, Citovens oubliés, dans la poudre abattus. Nous avons conservé le dépôt des vertus : Et le ciel qui nous livre à l'hurrible indigence. Pour nous en consoler, nous laissa l'innocence. Nos devoirs sont encor nos plaisirs les plus donx : Ces noma si saints, si chers, et ile père, et d'époux, Ne sont point au hameau de vains noms, mais des chaines. Hélas! cra doax liens qui sculs charmaient nos peines, Ne font plus aujourd'hui qu'nugmenter uos douleurs; A nos tristes enfans nons léguons nos malheurs; Nous pleurons, auprès d'eux, de les avoir fait paltre, C'est au nom de tes lois , c'est au nom d'un bon maître , Qu'on vient à ces enfans arracher les secours Dont l'amour naternel sontient leurs faibles lours De l'humble agriculteur, saus force et sans défense, Des brigands effrénés dévorent la substance. Nous respectons la loi, victimes des abus, Avec joie à l'état nous offrons nos tributs : Les cœurs des malbeureux sont rarement avares ; Mais faut-d immoler à des monstres barbares Le sang de nos enfans, le prix de nos travaux? Faut-il seuls de l'état supporter les fardeaux? Ou, loin des lieux chéris qu'ont habités nos pères, Aller porter nos pleurs aux rives étrangères?

Allez aux pieds du trône exposer vos misères :

Ah I les rols sont humains, ils venlent être aimés; Sibs sougementaine les mant des preujec opprinés, jis voudraient les reager des oppressens avides, El dérober le pairer out rigueure des subsidies. C'est alors qu'ou verrait l'habitant des lameaux Reproudes avez archieu resso soins et sus travaux; El son avenigle institut desiendrait du géoile. Il couvrirait de lines le sol de sa partie; El le peuple des chaups, plus riche et plus nombreux, Rendrait laterure sos prince, e sa "évousmt beureux.

Helas! Thomme est force de se douser des chaines : Cres un polis qu'il ajoute un facteu de ses pelines; Il est né pour souffir. Mais peut-il aujourd'hui Résistre aux malheurs préts à fouitre sur hai? Le soiel reidre vers Dumille Ausalhée Jette un dernier regard sur la terre attrisée : Tout est changle pour vous. Ce thélère inconstant Où l'homme passe un jour et jouit un instant, Cette terre, autrefois si belle et si fertile, Se couvre d'herbe pâle et de chaque inutile,

Non, je ne verral plus sa grâce et sa heauté, Les charmes du printemps, la pompe de l'été, Les nuances du vert des hois et des prairies, Le pourpre des raisins, l'or des moissons mûries. Les arbres ont perdu leurs derniers ornemens ; A travers leurs rameaux l'entends des siffemens. Doux zépbyr, qui le soir caressais la verdure. Onel son, quel triste bruit succède à ton murmure! Les vents courhent les pins, les ormes, les exprès, Et semblent dans leur course entraîner les forêts: Les arbres ébrauléa, de leurs elmes penchées, Font voler sur les champs les feuilles desséchées. Les rayons du soleil, sans force et sans chaleur. Ne percant plus des airs la sombre profondeur. Eole étend sur nous la nuit et les nuages, L'ombre succède à l'ombre, et l'orage aux orages, L'homme u perdu sa joie et son activité. Les oiseaux sont sans voix, les troupeaux sans guité; Ils ne recoivent plus du dieu de la lumière Ce feu qui fait sentir et vivre la matière. La cumpagne épuisée a livré ses présens, Et u'a rien à promettre à mes goûts, à mes sens. Dans ces jardins flêtris, dans ces bois sans verdure. Je sens à mes besoins échapper la nature. Ce concert monotone, et des eaux, et des vents, Suspendant ma pensée et tous mes sentimens, Sur elle-même enfin mon âme se replie, Et tombe par decrés dans la mélancolie. Ces valions sans troupeaux, ces forêts sans concerts, Ces champs décolorés, ce deuit de l'univers, Rappelient à mon cœur des pertes plus sensibles, Je crois me retrouver à ces momens horribles, Où J'ai vu mes amis que la faux du trépas Menaçait à mes yeux, ou frappait dans mes bras. De Ch\*\*\* expirant le vois encor l'imaze : Je le vois à ses maux opposer son courage, Penser, sentir, aimer, su bord du monument, Et jouir de la vie à son dernier moment. Objet de mes regrets, ami fidèle et tendre, l'aime à porter mes pleurs en tribut à ta cendre. Malheur à qui les dieux accordeut de longs iours ! Consumé de doulenrs vers la fin de leur cours, Il voit dans le tombean ses amis disparattre. Et les êtres qu'il aime arrachés à son être. Il voit antour de lui tout périr, tout changer : A la race nouvelle il se trouve étranger; Et, lorsqu'à ses regards la lamière est ravie. Il n'a plus en mourant à perdre que la vie. Cette idée est affrense, et l'aime à m'y livrer :

Je cède avec plaisir au besoin de pleurer. Et cherche un aliment à ma donleur profonde, Je me peins les fléaux et les crimes du monde. Le poison des remords, les ennuis dévorans. Les pleurs de la verta, les succès des tyrans; Et l'affreux désespoir, l'œil ardent, le teint hième, Se roulant dons son sang qu'il a versé lui-même. La crainte et la tristesse entrent dans tons les cœurs.

Ceux mêmes de qui l'âge écarte les langueurs, Ceux qu'amusent encor l'erreur et l'espérance. Senteut moins le plaisir de leur douce existeuce,

La naive Rosette et le jeune Lubin S'aimaient, vivaient contens, sans soins du lendemain; Tous deux, un soir d'automne, au bord de la prairie, Où leurs brehis paissaient l'herbe humide et flétrie, Ils entendaient rugir la voix des aquillons Et les eaux des torreus gronder dans les vallons. Ce bruit les attristait: le herger, sa compagne, Portaient, en sonpirant, les yeux sur la campagne, Rosette tont à coup s'élanca vers Lubin : Son amant attendri la pressa sur son sein : Aux plaisirs de a'aimer tous deux ils se livrèrent. Et sans se dire un mot long-temps ils s'embrassèrent. Mais un trouble inconny, de tristes sentimens Jusque dans leurs plaisirs pour suivaient ces amans : Tu vois, disait Lubin, l'état de la nature : Il u'est plus de herceanx, ni de lits de verdure : Les oiseaux des forêts ne chantent plus l'umour; On peut cesser d'aimer. Oh! si toi-même un jour !... Ah! Luhin . garde-toi de soupconner Bosette : Rassure-la plutôt, son âme est inquiète : Je ne sais quelle peur a saisi mes esprits. Mais je crains. Ges vullons, ces hois, ces champs flétris, Ce bruit sourd et lointain, ce ciel couvert d'orages, Sont peut-être pour nous de funestes présages ; Nous sommes menacés. Oui , répondait Lubin , Nous ne nous rendrons plus sur ce côteau voisin. Nous vivrons au hameau : mais , si tu m'es fidèle , Je supporterai tout, Hélas ! lul disait-elle . Je t'aimerai toujours, mais je te verrai moins; Et puis dans le village il est tant de témoins : Nous ne serons plus seuls. Le couple nimable et tendre S'apercut que la nuit commencait à descendre : Il reprend en révant le chemin du hameou, Et près de la forét il rencontre un tombeau : C'est là qu'henreuse et belle, et chère à sa contrée, De l'amant qu'elle almait et des siens adorée. Descendit Licoris à la fleur de ses ans.

L'aspect de ce tombeau consterne uos amans; Ils s'arrêteul tous deux ; leur vue et leurs pensées

Sur ce lugubre objet restent long-temps fixées: Tous deux, saus se parler, tous deux saus mouvement. Demeurent appuyées au fetail assoument :
Enfin, les yeux remplis des pleurs qu'ils vont répandre El jetant l'on à l'autre un repart triste et tendre. Pénétrés à la fois de douleur et d'amour. Illa jurent de s'amour jeungrà les dreier jour.

Ces sermens, un baiser rantment leur courage, Et, semblable su rayon qui perce le nuage, Le plaisir dans leurs yeux brille à travers les pleurs; L'espérance et l'amour ont charmé leurs douleurs.

Mais dans l'âgé avancé, lorsque l'homme apprécie Ce songe d'un moment qu'il appelle la vie, Quand le vois est tombé, quand le rôie est mobé, l'auxol des ans El l'emmi de l'autonne out accablé nos seas. El rémni de l'autonne out accablé nos seas. Iangére les regrets, imprine l'éponvante; Quel appui, quel secours pourrait dans ces momens Ou rassurer notre aime, ou caliere res tourmens?

Voyer-some coniumes circlement for tubler's Learning and libertial parties trough suiter; [16]. Assemblates in found as are troom for frimans. It is retirised dispersely, formed data not climits in judicialised on pair do done de la nature ? I have the configuration of the configur

O divine amitié ! nœuds sacrés et puissans, Doux rapports des esprits, des goûts, des sentimens, Plaisirs nurs et profonds, délices de la vie, Vous charmez les langueurs de mon âme affaiblie. J'ni des amis constans, éclairés, vertueux; Avec eux je puis tout, et ne puis rieu sans eux : Ils arment ma raison de leurs conseils utiles ; Leur main vers la vertu conduit mes pas débiles, Et mon esprit, semblable aux faibles arbrisseaux, S'élève en embrassant ces superbes ormeaux. Ah! je ponrrai dans peu les voir et les entendre; Dans mon cour attendri leurs cours vont se répandre, J'oubliral mes douleurs; et leurs doux entretiens, Me rendant par degrés le sentiment des biens, S'il en est que le ciel me refuse à moi-même, J'en ioniral du moins dans les mortels que l'aime,

### L'HIVER.

Quel hruit sourd et lointain, descendu des montagnes Retentit dans les bois, roule sur les campagnes, Redouble, arrive, éclate, et des plaines de l'air Annonce à nos climats les fureurs de l'hiver? Le fougueux aquilon, déchaîné sur pos têtes. Sous un ciel sans clarté promène les tempêtes; B siffle, tourne, gronde, et, des vallons déserts, Rapide tourbillon s'élaneant sur les mers. Il élève des monts sur leurs voûtes profondes, Sur les bords effravés brisc les vastes ondes, Et. des bornes d'Alcide aux rives de Thulé. Rabace l'Océan sur le elobe ébranié. Les vents du haut des cieux précipitent les nues; Nos champs out disparu sous des mers lacounues, Sur les eaux qui tombalent le ciel verse des eaux : Et les torrens pressés par des torrens nouveaux Bondissent sur la pisine en proie à leurs ravages. Le fleuve les recoit, il franchit ses rivages : Des hameaux abattus, des temples renversés, Il traine dans son sein les débris dispersés.

Quelques arbres égars sur d'insuennes vailées, Soulevant air les eaux levrs tige éféculières, Girms de vaiss suppais des informats de la format de la commentation de Quoi! d'un père adoré l'univers est l'ouvrage, 11 chérit ses enfans, et voils leur partage!

Le soleil sans paraître avait fini son tour. Et la nuit succédait aux ténèbres du jour : J'entendais les combats de Neptune et d'Éole, Fétals seul , éloigné de l'aml qui console . Et d'un peuple léger qui, du moins un moment, Dissipe de nos maux le triste sentiment, Je me trouvais alors, dans ma retraite obscure, Abandonné de tous, en proie à la mature, L'Image des débris du monde dévasté, D'un ciel tumuitueux la sombre maiesté. Les ténèlres, les vents augmentaient mo tristesse. Je cherchais uu appui qui soutint ma faiblesse. Qui donnât quelque joie à mon cœur opprimé, Et rendit l'espérance à ce monde alarmé, A travers ces chaos, dans ce désordre extrême, Mon cœur épouvanté cherchait l'Étre-Sunrème.

Cependant, no milita de ces grands moevemens, L'Entrent imposa le caine sus détenues. L'Orage avait tari le vaste sein des mees; L'Orage avait tari non des suspendance; El le fanabeau des noils, d'étailes ensouré, Montait sur l'Enions, d'un jour pail eclairé. Les mages légres, fayaut dans l'air bemide; Semblaicet eurainer tout dans leur omber equide. On voyal les forètes et les mouts s'étrander, El dans la l'incretaile les sautes oscillant les sautes oscillant les sautes oscillant les reges, Espirald dans les lois et le long des rivages.

Je sentis se calmer le trouble de mon cœur. Mon espris s'elevait jusques à sou auteur; Je sulvais la nature eu ses métamorphoses; Et, cherchant les rapports des effets et des causes, Je vis, ou je crus voir l'ordre de l'unives.

Generates, distilier, e ces totates hieres, Non mater, et no publica, non terrature ci sun fileres, Les frimans, les chalteres, les houses jours, les temples, Sont deux forche de terre filere l'air Lauter exchalter les les solones et de terre cause sur jours désermainés; les solones et de terre cause sur jours désermainés; les solones et les terres conférentainés; jours fraiser les mouses entréens fileraments. Les vestrés quie en ce mes journeurations ce un niveaux suites au paperel les essais; les espris solairers, les sols, l'halle éntérée, l'emprès solairers, les sols, l'halle éntérée, l'écremes foi à leur, yout réside (tecnolai Les changes cessersis de chauses, une par les moissues, lifer, cramb lêves, les creues malanter, l'entre, cramb lêves, les cesses salanter, l'entre, cramb lêves, les cesses salanter, l'entre, cramb lêves, les sours salanters, l'entre, cramb lêves, les sours salanters, A de nouveaux présens siné dispaser la terra. Tasdis que sur ces bords tu répunds les frimats, Le globe des sissions va sur d'autres climats (Lenouveler la vis, et rarier l'aunée. Solcil, marche, et poseruis ta carrière ordounée; Nous le verrous dans peu recommencer ino cours, Et ranecer euror la joie et les beux jours. Voulons-uous jouir renis de ta clarté féconde, Que doiveux pratager teus les pousseles de monde ?

C'est ainsi que, d'un Dieu méditant les desseins, Admirant ce grand tout, ouvrage de ses mains, J'instruisais ma raisou à subir aans murmure Ces rigueurs d'un moment qu'a pour nous la nature.

Les airs étalent servins, des soleils radierus Semaleut de leurs traits d'or le bien sombre des cieux : Mais Borée apporta dans les ombres posiblées, Ces atomes perçars, ces frimas intristiles, Que lui-même entassa sous le pole étoilé, Près des monts de cristal qui coeroanent Thulé,

Là, le terrible hiver établit son empire.

Dans ess lieux désolés es la nature expire,

Habitent le désorére et l'uniformité.

Au bord de l'horizon le soieli arrêté,

Y poursuls sans chaleur sa poisible carrête,

Roudo six mois entiers autour de l'homisphère,

Descend, se précipin, et six mois éclipsé,

Laison régere la unit sur l'horizon glacé.

Le pôle iance alors des feux rouges et sombres ; Et leur triste lueur qui lutte avec les ombres. De ces elimsts affreux éclaire les horreurs. L'hiver eu ce moment s'y livre à ses fureurs ; Il subjugue Neptune, il couvre de ses chaînes Cette mer ténébreuse où les vastes baleines. Se montrant en automne aux yeux des matelots, Semblaient do longs écueils élevés sur les flots, Il euvoie au midi la peur et les orages, La famine et les vents, la mort et les ravages. D'un froid âpre'et funeste il pénètre nus seus, Le soleil Isace en vain quelques traits Impuissa La nuit revient d'abord augmenter la froidure. Des chaînes de cristal out chargé la nature. On n'entend plus le soir la course des ruisseaux; La eascade muetto a suspendu ses enux, Et sonvent le berger, au jever de l'aurore, L'observe en l'écoutant, et croit l'entendre en Les glacons réunis sur les vastes étangs. Renferment sous un mur leurs tristes habit Ce fleuve est enchaîné dans sa course rapide : Il voudrait s'élancer de sa voûte solide, Sous le cristal vajnqueur il regle esseries

#### SAINT-LAMBERT.

De girve, de glocase ce bole est communilis he littles unspatiola h la trache fébrie. Est d'un veile d'argent la courrent la prairie. Est d'un veile d'argent la courrent la prairie. Est d'un veile d'argent la courrent la prairie. Est voile des écret, nei semble d'en dédente, ploque sur ce lenteur la rapeur confensée. Est le roule des écret, nei semble d'en démant, plus de la commandation de la commandation de la commandation de les le rairies parectes des consentes de la veile de la commandation de la la vaste habecter sur le mondé écretar. Déconcerte ses pas et faitigue as vare ; Ce voile universel défonde à tous les year.

Ant Bano des monts últiers, à leurs chane glacfors, L'hirre a supposite la endiges catassière. Et, lorenje via chango de Et, lorenje via chango de l'air lattent les sujilions, L'annal les finut de soleil pinièrent les fixposas, Déarchés tout à coup des Alpes dérandées, lis tombent à jarme bant dans ces réches vallées Où l'homme a concerté est vertus et ses droits, de la paintée et genére; lière et sonni sa trios. L'habètan fortuné de la soge liérétée

Les ouvrages de l'homme, et les hienfaits des dieux.

1A. July 1v deex (spoux, on plutth deux namas: Learn cours s'étaint donné breus pennières sendiemes; Quelques champa étendas au pied d'un mont fertile, Un verger, un bois sombre entouraient leur aidle; La méter volorité sensibil les saimes, Modérés, hienfainame, heureux d'être et d'aimer, Soverest sous l'humble ioti qu'habitis l'indigence, Le couple fortuné conduisit l'abondance. La tendrasez contante ajoute à la bonté.

Un jour où le soleil prodiguant sa clarté, D'émeraude et d'azur, de ruhis et d'onnie Semait des monts glacés la pente orientale, Et rendait l'espérance à l'homme, aux animoux, Impatient d'agir, lassé d'un long repos, Pour suivre le chamois errant dons la montague, Le jeune et tendre époux n'arrache à sa compagne : Une terreur secrète attrista ses adieux. Mais, avant qu'Hespérus eût brillé dans les cieux, Il retourne à pas leuts et courbé sons sa proie, Son fils à sa rencontre accourt inre de joie; Le père l'aperçoit, et, lui tendant la main, Le soutient sur la glace et poursuit son chemin. Délà de sa cabane il découvrait l'entrée. C'est là qu'il va revoir une épouse adorée; Il croit jouir bientôt de ses embrassemens.

Il voit le mont trembjer jusqu'en ses fondemens;

Et des giações fiottans sur ta croupe chranéc, La masos tombe, roule, et comble la vallée: Jungo aux voises des cieux feur chute a retenti. Da peuple vertaena l'asile est englouti. Hélas I sous ces giaçõns l'épouse ensertelle, An Jour de son bonheur va douc perdre la vie!

Les yeux levés au ciel et les bras étendus. L'époux, fable, mourant, répèdu : elle n'est plus! Son lis, plie, tremblant, aux genort de son père, El ses baignant de pleurs, bui demande sa mère. Ib toubent lampiusans sur les sillons giucés, El des bras l'un de l'autre entourés et pressés. El ne confondest leurs pleurs, leurs cris leuis et péniblés.

Aussitût des voisins généreux et sensibles , Vienneut les enlever à ces scènes d'horreur. Le père entre leurs bras s'agite avec fureur, Il s'élance et s'arrache à leur pitié cruelle.

Abl common, mes amb, je Fentenda qui m'appelle: Jy comm. Idi. j. 400c, et la bêcte à là mala, Dians era motts de critala e trayant un chemin, Dians era motts de critala e trayant un chemin, Il revid ouvrir leur muses écreules et profonde. La seud de sex toblem Fradhrause et è secunde; Son déferre du nisan absolute sus picières, de la chemina absolute sus picières. À la charté di jour, et dans la muit observer. À la charté di jour, et dans la muit observer. A la charté di jour, et dans la muit observe. Le mubervece épour, fuigaré, hartasé, Pourmuit au mois exteir son ouvrage instende.

Mais il revoit entin la vérité faneste; Et, mesurant des yent le travall qui lui reste. Désoité, saus espoir, avide de la mort, Il veat se dévaber aux horreurs de son sort; Il reparée son fâis, et es commet à vivre. Je u'ai pa, disaitél, la souver al la soivre; Jéde de mon cœur, charme de tous mes jours, Je vivrai pour jaimer, pour te pleurer toujours.

Le sodel expendant eclainai la contrice. Bienth des reus de sur Habeline tempérée Annella, potérza les glacons entaneés, El cli es sein anois protonal des fatimus affairées, L'épons infortuné vois sorie le platane. Dons la sige anteriol contrargeal la cabane. Said dans ce mement de joie et de terreur. Il rependa nou ravail, le quite new chorreur, Y revisen en trembiant. Sons la voite dermulée, l'il agende nou ravail le quite new chorreur. El la gende neur sons de pous excludée, Son sein livide et fivail, ses traita défigurés, Ou sous le may sanglans ses measures éclairés : Il était poursuisi par cette affreuse image. Un bruit lugubre et sourd interrompt son ouvrage; li entend sous la place une voix et des cris. Il entend.... c'est son nom et le nom de son fils : Il préte en frissonnant une oreille attentive. Ciel ! 6 ciel ! serait-ce elle , est-ce une ombre plaintive ? Serait-Il retombé dans son ézarement? Il le craiut; mais son fils, son fils en ce mome ut A reconnu la voix, et s'écrie : O ma mère ! Flors d'enx-memes, tremblans, et le fils, et le père. Frappent sur les glacons à couns précipités : Et bientôt des frimas les restes écartés, Leur laissent voir du toit les solives puissantes Qui n'ont point succombé sous leurs charges pesantes, La porte sur ses gonds tourne et s'ouvre à leurs voix ! Chère épouse !... elle vit !... c'est elle !... je la vois l Elle s'élance à lui, faible, pâle, égarée; Et, tombant dans ses bras dont elle est entourée, Baise son front chéri qu'elle inonde de pleurs. Cher ami... cher époux... que j'ai plaint tes douleurs ! Hélm! sous ce tombean, dans eette nuit profonde, Je disais, il perd tout, le voilà scul au moude. Il ne pouvait répondre, et tous deux en pieurant, Dans leurs bras tour-à-tour serraient le jenne enfant, l'ai vn ces deux époux : les soins, la complaisance. Achèvent leur bouheur commencé dès l'enfance : Ils vivent l'un par l'autre, ils existent pour eux ; Le jour succède au jour, et les voit plus heureux.

Cependant l'hiver règne, et l'astre de la vie Dissimulant sa force à la terre engourdie, Les règétaux mourars sous la neige enfernés N'offrent plus la plature aux êtres animés. N'offrent plus la plature aux êtres animés. Des champs et des fortes l'hôto et plus tiniside, S'arme contre la faim d'ume audace intrépide, Et, courant as hauexus, semble aroir oublié, Et les pièges mortels, et l'homme saus piùté. Héliss i l'homme on la faim lai vont ôter la rivé.

L'hôte informe et cruel de la sombre Hercinie S'instruit à triompher des horreurs des salsons. Il marcha d'un pas leot, hérisé de glaçons, Ou dans un antre obscur, fièrement impassible, Il oppose au besoin son courage influible.

Les tyraus des forcès, par la faim dévorés, Impatiens du meurtre et de sang altérés, Quitient prodant la muit en bois et les montagnes, Et, courant en fureur la travers les campagnes, Ilos oceta éclances au l'homme d'opavanté. Ce roi de l'univers, sa grâce et sa fierté, Ce froit, où de son rang la noblesse en empreinte, Ne leur insquir plus le respect et la craînte. Ces monstres affamés cherchent dans les tombeaux. Des consenes pouleveux ou d'horribles lambeaux : On entend qu'elpuéos des cris faux et fundères, Des barciennes affecux router dans les témbères, Et se méler dans l'air aux tritées afficuemes. Qui partent d'un vieux dôme ébraulé par les vents : Ces funcées coucrette, que les monts réféchissent, Semblout étre l'étre des mânes qu'efmissent.

Le liche qui poursuit l'innocent opprimé, L'ingrat qui blesse un ceru dont il (tait ainé; Le perifié assessin, le monstre sanginiarie Qui plonges le conteau dans le sein de son frère, Croit vier en ce moment les spectres des enfers, Et leurs inguives joux courrir les changs déserts; Leurs longs gémisseaues, leurs clameurs lamentables, Betemisseaut dans l'ombre au fond des cœurs cospabiles.

Ah! si l'ami des lois, le juste est sans remords, S'il n'entend point les cris des démons on des morts, Il souffre, il voit souffrir. Sur tont ce qui respire, La douleur et la mort étendent leur empire.

O toi qui fis nos sens, toi qui formas nos cœurs, On rends-moi moins sensible, ou suspends tes rigueurs! Dieu qui disposas tout, Dien, dont les mains fécoudes Ont tiré du néant les soleils et les mondes, Ne nouvais-tu de l'homme écarter les douleurs? Glacé par les frimas, brûlé par les chaleurs, Jeté par la nature à travers les orages. Sur des bords ennemis, dans des déserts sauvages, Abandonné sous force au choc des élémens. Le martyr de ses sens et de ses sentimens. De chagrins en chagrins conduit par l'espérance, Il passe dans les pleurs son moment d'existence. Et se traine accablé sous le poids de ses maux, Sur un monde eu ruine, à travers les tombeaux. Mais c'est trop oublier les bontés de mon maître, Et les plaisirs sans nombre attachés à mon être. Talens, amour des arts, agréables instincts, Palais où le bon goût préside à nos festins, Cercles brillans et pais où la raison s'éclaire. Où l'esprit s'embellit par le désir de plaire, Donx besoin du plaisir, almable volupté, Sentimens auimés par la société, Tendres liens des cœurs , amitié sainte et pure, Peut-être expica-vous les torts de la nature.

Aimons, vivons ensemble, adorons ootre Auteur : Il a mis dans nos selas le génie inventeur, Et de ce noble instinct l'activité féconde Asservit à nos vœux les airs, la terre et l'onde; Maio ce génie entin devait être excité; L'homme saus ses besoins n'est jamais inventé. Tourmenté par les vents, le froid et les orages, Un jour il assembla des joncs et des feuillages; Les chénes recourbés s'unirent en bercaux, Et la butte parut sous son toit de roseaux.

Pour calmer de la falm la fureur effréuée, Souvent il arrachait une hérba empoisonnée; Mais Farbre qu'il choisit lui prodigua ses dons, Le chann mu'il aillonne lui livra les moissons.

L'homme, avant ces deux savs, errant à l'aventure, Athia sax anissares deiquert la plotre. Et le tipre creal, le lion affante, Et le tipre creal, le lion affante, Triumpalacia talentest d'un frival désarmé I Souvest II échapouit, mais couvert de movares la provate cu trembant ses mains us res bilesaures I li fayalt au board ; ses cris longs et perçusa Rempissantes des fortés les autres éganisants: Les inecrèse de l'air, la ronce ensangiantée, Adressionet les douisers de la pluie trifrée; Et, bécnit égaldé, rampost avec effort, D'un son de vois horrible l'invoqualit in mort.

On vit alors la fronde eu cercle halancée; La pierre inévitable aux monstres fut lancée; La masune érrana les tyrans des fortés, Et l'arc en s'étendant les perça de ses traits. La rigueur des birers à l'homme encor sanvage,

Du feu combé des cierx appris à faire maspe. La foudre serprenist sur les rameaut briéés, Des peupliers finamas, des céderes embrasés. Ce prodige étoma l'homme falbé et supide; Il le vit dann les bois a'étendre et s'arrêter, al appris à l'échaire, à le resusciter; Et, bleudt assers!, l'édément indoctie De l'homme son vianoueur dérint l'esclave utile.

An rives of Arthune, and bords dos Learinges. Use good made learn forther by peoples supplied and Elleryse das bent is sensed et semblade as tomorre. User year has bent is sensed et semblade as tomorre. Vivent as mades instant it sold as veiller. Les pittines as mouril, in fairth 2 d'ouissier. Les pittines et mouril, in fairth 2 d'ouissier. El les veus balancer ses sugans suppration. El les veus balancer ses sugans suppration. El result in grand brait des torreus embrands. Les ciencia pillissieration des richers embrands. Les ciencia pillissieration de ses deux freu rémultaire; Il lanquit des rochers, une centre levilature. Antiein par ces rockers, par les 50st combanants, facilités par les rockers, par les 50st combanants. Déchirés et sanglans, à demi éonsumés, Les bumains, les troupeaux, les animaux sanvagés, Fuyant, se rencontrant sous les mômes ombrages Rapprochés par la peur, égarés, éperdus, Remplissaient les déserts de leurs cris eonfondus.

Le ciel se calme enfa; la nature est trampillé, Il chappe free audien ferconait non aible. L'homme aux pierts del Elma, dont le scia brâle ency. Otto en raisseaux autoens Engren, le fer et for, Nouler arche fen qui les remit finides : Amoité arrachée de finar des monts arides, Transportés au Lipure, aux untres de Lemnos, De l'inote infalique lis combinen les fourneaux. Le inétia enfanamé coule, clincrile, c'enne, 12 le pesant amorar revenit aur l'enclune.

Déjà l'acier tranchant, sous ses coups redoublés, Fait tomber du Tmoins les ormes ébranlés; Les marbres diffsés ont crés sous la sele; La béche ouvre des champs la surface endurcie; Et le coursier d'Enna, regrettant ses foréts, Traine le soc rampant à travers les guérèts.

L homme per authorise trefere de la terre; la ue se borna la situación de la terre de la unica como la la unica necesario; El se trovar des godis el des hendas noutreau. Il falhat rapperche las arte i els artes de la travatu. Des horis de l'Occas, des forcès centamence, Sortierat des élés par les arts anianées; El la volle, en cédant un montrement des airs, El mortale e, section de la montrement des airs, Alla checta les ollo des orlonges rebelles, Alla checta les ollo des orlonges nouvelles.

Jadis dans les forêts les sauvages humains, Souvent l'un contre l'autre avaient armé leurs mains ; Sur le sable rougi du sang de l'innocence. Le sang était encor versé par la vengeance : La crainte les soumit au frein sacré des lois. On arma de faisceaux des consuls ou des rois : Leur pogyoir eut long-temps des bornes salutaires ; Du bonheur des humains sages dépositaires, Monarques bienfaisans, citovens couronnés, Ils inspiraient des mœurs aux peuples fortunés. L'homme est alors la paix, les vertus, l'abondance; Mais à ses mœurs encore il manqualt l'élégance, il mauquait les beaux arts. Le plus vil des désirs Ce besoin qui conduit au plus doux des plaisirs, L'amour donna l'essor aux talens, au génie : Il mesura le cheut . Ilt naître l'harmonie. L'homme, à peine arraché des antres et des bôis, Au son des instrumens sut marier sa volt :

L'art donné par l'amour servit à l'amour même; Le chant des premiers airs exprima : Je vous aime, L'anisson de la volx, celui des instrumens :

L'unisson de la volt, celui des instrumens; Portait dans tous les nerfs de doux frémissemens; Remué par ces sons, s'agitant en eadence, L'homme fut étouné de conneître la danse; Elle animait sen jeux, augmentait sa galié, El dispossit encor l'ûme à la volutofé.

Mais il est d'autres arts que l'amour a fait naître, Tendre Dibutadis, c'est lui qui fut ton maître, Et dans ta main tremblante il piaça le crayon Qui traça sur un mur l'ombre de Polémon,

A pelne des besox-arso un entreit l'aurore, L'homome en offit Homanage au rec qu'il adore; L'esce en for l'arbite. A pollon enchanté l'êx receroir les loque dictait la beache de l'arbite. A pollon enchanté l'ex receroir les loque dictait la beache de l'on it maître le goût. La richesse ludolente lunoqua, l'or en main, l'industrie ludigente; Le laux ingéniexx amusa ses lossirs. L'homome plus déficies art le chuix des plaisirs, L'aru alla bienté la grûce et la déeurce. Dans les s'aux ét et le moures on cousur l'élégance,

Voyen dans cen jahals, an jour de cent flambenary, bout is feet registed tremblent dans less cristants, viampeure du sombre hiver, à l'abri des templetes. L'homme eroloment des joux, et disponre des feets. De compare des feets de l'années de l'an

Mais le bal va s'ouvrir chez Hébé , chez Alcine : L'or et l'émail des fleurs , les perles et l'hermine , D'un pepole aissable et ieune ornent les vétemens: L'incarnat des rubis, le fen des diamans, Bépandent un jour doux sur les charmes des belles . Et les yeux avertis vont se fixer sur elles, Le désir de tout valuere et l'espoir du succès, Brillent modestement dans leurs yeux satisfaits. Le fen de leurs regards s'anime avec la danse. L'amour, sans se montrer, fait sentir sa présence, Et. plein d'un sentiment vif et délicieux. Chacun sent le plaisir qu'il voit dans tous les yeux. Entrez dans ces salons où de bruyans Protées Échangent en riont leurs formes empruntées, Où la nuit, le tumulte et les masques trompeurs Font naître à chaque instant d'agréables erreurs :

Là, le maintien décent, la froide retenue, N'imposent pas la géne à la jole lagénne : Là, les sexes, les rangs, les âges confondus, Suivent; en se jouant, la Folie et Momus,

O doux anuscemens d'une aimable jeunesse l' Dans les jours des frimas vous charmier, ma tristesse, Lorsque j'étais encore à la fleur de mes ans t oppose aujourd'hui les arts et les talens Aux langueurs des hivers, au déclin de mon âge. El je goûte un bonheur anssi doux et plus sage; Le veux que mes plaisfra m'inspirent des vertus.

l'entendrai Cornélie, Alvarès et Barrhus : L'àme dans ces béros se choisit des modèles. Et s'essaie avec eux à des vertus nouvelles, Là, tous nos sentimens sont purs et généreux : Là, moa cœur attendri s'attache aux malheureux : Je vondrais m'élancer au secours de Zonire. Que j'ai versé de pieurs sur la mort de Zaire ! Mais ces pleurs étaient doux ; le plaisir d'admirer. Autant que la pitié, me forcait à pleurer. O spectacles divins, écoles respectables, Du véritable honneur, des vertus véritables ! Théltre où , pour instruire et les grands et les rois , L'auguste vérité fait entendre sa voix. Pourral-je vous quitter pour les jeux de Thalie? Oul, d'aimables censeurs de l'humaine folie Vont sur une autre scène amuser mon loisir, Et déguiser encor leurs leçons en plaisirs : Ils nous out délivrés des gothiques usages . Des antiques travers, du vernis des vieux liges; Ils corrigent en nous ces défauts, ces erreurs, Oui pourraient aitérer les charmes de nos mœurs.

Mais ne peut-on louir sans songer à s'instruire? Les muses, les amours, unis pour me séduire, M'enlèvent à l'instant dans un monde enchanté, Où tout vante, respire et peint la volupté. Melpomène est lei plus tendre que terrible; C'est an plaisir d'aimer qu'elle me rend sensible. Quels sons harmonieux ! quels tableaux ravissans ! Tous les arts à la fois séduisent tous mes sens : Les chants et les beaux vers ont charmé mon oreille : Mes regards sont conduits de merveille en merveille : Je descends de l'Olympe au bord des vastes mers ; l'ai vu les champs de Mars, et la nuit des enfers; Je leur vois succéder de rians paysages. Où de jeunes beautés dansent sous les ombrages : Leurs pas pleins de mollesse irritent mes désirs ; Lears bras voluptueux m'invitent aux plaisirs, Ici les spectateurs, ce choix d'un peuple aimable, Sont eucore à mes yeux un spectacle agréable.

Cest tous, sene enchanteur, à qui ce peugle heureur, Et le rendeu seabille aux grices, aux bessutés, Dulte ces peut à littuais, cest bélaire poupeux.
Lorque le grand Louis suspendit ses competens,
Compete les grand Louis suspendit ses competens,
Louis des grand Louis suspendit ses competens,
Les taleurs rancemblés célébrairest dans sa cour,
Les taleurs rancemblés célébrairest dans sa cour,
Ses récipiers, sen soits, von échannes et l'augeur.
Les debus rocks, von échannes et l'augeur.

Des mœurs et des plaisirs arbitres éclairées, Vous avez en tout temps illustré pos contrées : Vous changiez eu héros nos stupides aieux. C'était pour mériter un regard de vos veux. On'ils conraient on défendre, ou venger l'inne Un mot de votre bouche était leur récompense, Le vaillant paladin vous consacrait son bras : C'est vous qu'il lavoquait ao milicu des combats : Il yous reodait un culte : et ces bonneurs suprémes Vous élevaient encore au dessus de vous-mêmes. Illustres par vos choix, et sou par vos rigueurs, Vons cédiez noblement à de nobles vainquettra : Vous portiez la bonté dans des cœurs inflexibles : Aux charmes des beaux-arts vous les rendiez sensibles. On vit la courtoisle habiter les chîteaux; L'esprit fut introduit dans les jeux des béros; Apollon célébrait les guerriers et les belies ; Le paladin chantait et combattait pour elles.

Régner, sete charmant, régnes sur l'univers! C'est aurous de Français à respecter vos fers : Qu'il doive encer sa gloire au désir de vous plaire. Conservez, ranimez son brillant caractère, Cet amour pour son prince et pour la liberté, L'art d'embellije la vie et la société. Et ce métange borreur de somplease et d'audace, De force et de audté, de grandiquer et de rivice.

Mais quoi lo pour triosspère de l'enuel des hieres, l'anné disce tous les text, les hait et les conserve. (bit is ji pais reunir aux campagnes chéries, Cherberd dans les textes des pour les conserves de (veile derivate, au printempe, à me y vex eschonde, les revouver cancers apprès de la nature. La pour su not moderne sur sous conserve, le jouissie not in médient sur saune conserve, le jouissie no plus des charmes de l'inditrement l'aux des mar qui, dans la solitorie. El revisur échierce entre Lock en feretur Extrement paris de sur équi cherche à consilire. El revisur échierce entre Lock en feretur l'enercen passa juice, eq qui cherche à consilire.

Muses, guides de l'homme, ornemens de son être, Vous qui lai découvrez d'utiles vérités.

Muses, je vous aimai dès l'îge le plus tendre ! Je voulais tout sentir, tout peindre, tout apprendre, Ciel! avec quel transport, quel plaisir vlf et pur l'appris à distinguer, sur le céleste azur, Ces globes dont Newton mesura la carrière, Et que l'astre do jour dore de sa lumière, De ces brillans soleils qui couvreut de leurs feux Des mondes ignorés suspendus autour d'eux l Mon esprit s'élançait dans l'étendue obscure : Je vovais sous mes pas s'agrandir la nature. l'ajoutais chaque instant un monde à l'onivers ; Et frauchissant encor l'immeusité des airs. Revenu sur la terre, à ce point invisible Oni décrit dans l'espace un trait imperceptible, l'observais les ressorts, les mœurs des animans, Je savais dans leurs rangs placer les végétaux : J'étais ravi de voir, à travers un méandre. La sève su circulant s'élever et descendre : l'appris pourquoi les mers, bravant la pesanteur, Vout, deux fois en un jour, do pôle à l'équateur : Je cherchais dans les sirs les causes du tonnerre : l'aurais voulu percer le centre de la terre, Voir sous la main du temps les marbres s'y former, Et sous les monts tremblans les métanx s'enflammer.

Mais c'est l'homme sujonrd'hui que j'aspire à counaître; Je cherche à pénétrer les secrets de sou être, A retrouver en lui ces principes des mœurs Qu'ont altérés les temps, nos lois et nos errours; J'interroge à regret les fastes de l'histoire.

Ces monumens confus de misère et de gloire Me montrent les états l'un par l'autre abattus, Le choc des nations, et trop peu de vertus. Le vois dans Echatane, ou sur les bords du Tibre, Sous le Joug des tyrans, on chez un peuple fibre, L'housse moins protégé qu'enchaîné par les lois, Le Jouet des tribuns, ou l'esclave des rois. La frande le subiquese, ou la force l'oportine.

Noble mour des humilars, finatisme robbleme, Qu'Albèner regires dans les lois de Solton, Send démon de Socrate, finat des grand Catous, Send démon de Socrate, finat de grand Catous, Send démon de Socrate, finat de grand Catous, Vertra des Antonis, bonet vante et léconde, Impêrer, condutient les arbitires du monde, 12 que le temper, parighe antibue à non neveux, Non des siècles brillans, mais des siècles beureux. Que les mauses, les arts et la philosophe Passecat d'un peuple à l'astare et coanolem la viec, vierie, jaste etito des mortels corrompsus, Paissans par les erveurs, et grands par les abus, Paissans par les erveurs, et grands par les abus, Achère, il sen etite les mortels corrompsus, Qui te dérobe an peuple, et te déguise au sage. En rais l'aveugle orgueil et l'envie eu fureur Défendent courre toi l'iguorance et l'errour : Ils n'éclipseront pas le jour qui vient d'éclore, Et dont l'Europe eutière a vu briller l'aurore.

Souvent les voyageurs m'entralment sur leurs pas : J'erre avec Magellan de climats en climats, Où les voiles d'Anson m'emportent sur les ondes ; Je compare les lois et les mœurs des deux mondes, l'aime à voir ces beaux lient où les vents alisés Déposent la fraicheur sur les champs embrasés, Où l'art n'a point encor subjugué la nature. L'homme y recueille en paix des moissons sans culture Les forêts à sa faim offrent des allmens ; Le froid n'offense point son corps sons vétemens ; La nuit, dans un hamac qu'il suspend au branchage : Le iour, errant sans soins ou couché sous l'ombrage, Il est triste, indolent, sans mœurs et sans bonté; Son lime s'endurcit dans sa stupidité : Nul besoin n'éveillant sa sombre léthargie, Aiusi que sans lumière, il est sans énergie, Je vole avec Bernier vers les portes du jour, Des mers du Gangaride aux champs de Visapour. Dans Agra, dans Deiby, dont le pennle servile Bedoute encor Timur dans sa race imbécile : Là, d'un trône usurpé méprisables soutiens. Défenseurs des tyrans contre les citovens, Les nobles , les omras oppriment l'industrie . Qui semble pour eux seuls eurichir leur patrie.

Qu'ou ne me vante plus ce bonheur des climats Où Jamais Orion n'envoya les frimas; Qu'un sol riche, un ciel pur, et l'or soient leur partage, Le nôtre est la vaison, l'horreur de l'eschavage, Un cour ami des lois et des vertus ée Mars.

Mais je reviens encor dans le temple des arts. Le sanctuaire s'ouvre, et j'aperçois Virgile. Il s'avance, appuyé sur le chantre d'Achille. Un sublime, touchant, naîf, împétueux; L'autre sage, élégant, tendre et majestieux; Le crois sentir en mol le feu qui les laspire. Déjà dans cette erreur l'allais prendre la live,

Lorsque J'entenda la voix du vieillard de Téos.

Le front puré de fleurs et de pampers nouveaux;

Il it, verse du rin et chante sa matrices :

Il me fait partager sa joie et son l'irense.

Oride me transporte sa palais da soleil;

Et, tranquille habitant de l'olympe vermeil ,

l'échape aux reuts glacés, au froid de l'air hunnide,

Sous les berceau d'Édea, dans logaidus d'Armiér.

Je me sens ranimé par de douces chaleurs; J'y foule les gazons, J'y marche sur les fleurs, Et du pinceau des arts l'imposture agréable Doune à mes sens trompés un plaisir véritable,

Du plus grand de nos rois le chantre harmonieux Remplirait seul mes jours d'instans délicieux : Vainqueur des doux rivaux qui régnalent sur la scène D'un poignard plus tranchant il arma Meipomène : De la crédule histoire il moutre les erreurs ; Il peint de tous les temps les esprits et les mœurs : Que n'a-t-ll point tenté dans sa carrière immense? Lui seul réunit tout, la force et l'abondance, Le goût, le sentiment, la grâce, la gaité; Le premier de son siècle, il l'eût encore été Au siècle de Léon, d'Auguste et d'Alexandre, Je ne puis plus, bélas ! ni le voir ni l'eutendre : Perdn pour ses amis, Il vit ponr l'anivers. Nons pleurous son absence en répétant ses vers : Je lui devrai du moias de vivre avec mol-même . Et de nourrir en moi le goût des arts que l'aime : A ce grand homme encor je devrai mes plaisirs.

Mais tandis que l'étude occupe mes loisirs. Lorsque je goûte en paix mon bombeur solitaire,. Il le faut avoner, du stapide vulgaire Les plaisirs de l'esprit sont encore ignorés. Tout mortel est sensible, et peu sont éclairés,

Sages cultivateurs, dans vos humbles asiles, Vos momens sont à rons, vos loisirs sont utilies. Le bonbeur de lar vie est dans l'emploi du temps. Il fasts des soins légers et des travaux constante, Plas agir que penser. Vos jours toujours semblables Coulent dans des plaisirs simples, inaltérables, Votre esprit est tranquille; il sait de mois en meis Attendre la nature, en écouter la vols.

L'hirer a ses travaux. La gerbe descendue, Sur l'argite aplanie est déjà répandue, Sous von comps messurés les épla écrasés, Laissent sourir le grain de seu liens brisés : Bientôt dans la cité vous seu le conduire. Des nouvelles de temps vous pourrez vous instruire, El rapporter à Lise un correct chamarré, Des beantés de cautou tristement admiré.

Yous allez renverser sur leurs rameaux antiques Ces chênes dévoués à ros dieux domestiques, Par un penple maissant lis seront remplacés. Délivrez vos guérés de ronce embarrassés; Qu'un rempart aux torrens en défende l'entrée, Et, quand le temps rajéide ausène la soirée, Qn'un facile travail, de doux ansusemens, De la longue veillée abrége les momens.

Façonace les appuis du pampre qui doit naître, On ailitée en long poince le brancheige du hétre; Préparez le travail dans les jours du repos , Armes de fers aigus ces herces, ces relacens: Réparez l'instrument que le temps endommage, Et de la rouille active arrêcte le range. Cepcendant votre épones aux luveurs d'an brader. D'un doigt souple et lègre cutrièrage all'onier, Précépite galment une chanson naître, On traine un génissant la romance plaintire.

Som we publishes used vow volume restreathfulfreemast turne for per Cercitis restrictables, On problem on Hector, Portice de sillege, Il amounce on earnie to beset temps on Forget'; Il amounce on earnie to beset temps on Forget'; Il amounce on earnie to be best temps on Forget'; Il amounce on earnie on earnie on the bisolicit; Il amounce of the temps on earnie on the bisolicit; Il amounce of the discontinuous of the partie doily to great the partie of the partie doily to great doily to great the parties of the parties of the parties doily to great the parties of the parties of the parties of the Law care of that if death of parties etc. In parties of the Law care of the discontinuous parties of the parties of the Law care of the discontinuous parties of the parties of the Law care of the discontinuous parties of the parties of the parties of the Law care of the discontinuous parties of the parties of the parties of the Law care of the parties of the parties of the parties of the parties of the Law care of the parties of the

Mais pendant ces récits la robuste jennesse

Se livre sons contrainte à sa vive allégresse, A peine la musette et l'humblo chalumeau Ont ressemblé le soir les galans du homeou, One dans un vaste cuclos, préparé pour la danse. Ils viennent étaler leur rustique élégance : Leurs pas sont raientis ou pressés au hasard; Ils suivent saus cadence un instrument sans art. Tous célèbrent en vers la beauté du village : La muse et la bergère ont le mêsse langage. Dolon cueille un baiser sur les lèvers d'iris : Le baiser est donné, mois il paraît surpris : Au larcin de l'amant les ténsoins applaudissent, Et de leurs longs éclats les voûtes retentissent. Le vieillard qui sourit aux jeux de ses enfans, Tournant vers sa moitié des yeux reconnaissans : Qu'ils jouissent, dit-il, des plaisirs de leur âge, Et qu'un jour mou bonheur paisse être leur partage, O mortels innucens, que votre sort est doux l

Un seul mortel peut être est plus heureux que rou Riche pour l'indigent, et pauvre pour lui-même, Il répand le bonheur sur des vassaux qu'il aime, Ses trésors sont le prix des travaux assidus ; Son estime et son cœur sont le prix des vertus.

D'un canton qui l'adore il est souvent l'arbitre; Le bons seus est son code, et l'équité son titre. Auprès de ses foyers, asiès de la paix, Aux rivaux irrités il dicte ses arrêts : Il les mène à sa table onibler leur querello, El Bacchas secllo estre cux uno paix éternéle.

Je l'ai vu ce mortel si grand dans son bonbeur, l'ai vu ses plaisirs purs, le caime de son cœur. De ses doux entretiens mon âme était ravie, Ils traçaient à mes yeux le tableau de sa vie.

L'Ande et les plaisirs, la guerre et les amours, Ont rempli, me dit-il, l'instant de mes beaux jours : Mais , dans ces temps d'erreurs, de folic et d'ivresse, J'ai cherché mes devoirs ; J'ai vu que la noblesse , Invitée aux emplois, appelée aux honneurs, Doit au peuple son temps et l'exemple des mœurs. l'ai passé dans les camps les momens de la guerre; Et mand Louis vainqueur eut désarmé la terre. Je fus utile encor dans un état nouvean. Les arréables soins d'un seigneur de chiteau, Les plaisirs d'une vie occupée et tranquille, Me donnaient un bonheur plus pur et plus facile. C'est aux champs que le cour cultive ses vertus; C'est aux champs, mon and, qu'on peut, ioin des ab-De l'usage insensé, da fard, de l'imposture, Être ami de soi-même, amant de la nature. J'étais content, mais seul dans cet beureux séjour, Il manquait à mon cœur les charmes de l'amour : Je rherchai, le choisis une sago compagne, Oui prit avec les goûts les mœurs de la campagne Nous éleviens na fils pour l'état et pour nous ; l'avals tous les plaisirs d'un père et d'un époux : Et je les al perdus dans ces jours de tristesse ; Où l'homme qui vicillit sent déjà sa faiblesse, Et cherche à s'appuyer sur des êtres chéris. Mon ami , j'ai perdu mon épouse et mon fils. De tout ce que l'aimais cette éteraelle absence Abattit mon courage, accabla ma constance : Le jour, sur leurs tombeaux j'allais verser des pleurs. Et je veillais la aux pour sentir mes douleurs. Mes regrets m'étaient chers, mais mon ôme affaiblie Tombant dans les langueurs de la mélancolie, Je ne voyais plus rien à craindre, à désirer, Et le perdais enfin la donceur de pleurer. Un jour où j'errais seul dans un valion stérilo, Sous de sombres rochers, près d'une onde immobile, l'entendis près de moi des accens douloureux, Je me trouvai sensible aux cris d'un maibeuroux :

Je course ha wolt see plainter redeablement; be listensis he bee, et nos larnes controvat, Sana consultre une mans, nom anchines me dealeren. Ja je lai samain per den erredere des pleederen. Ja je lai samain per den erredere des pleederen. Se terbala vere pelane, et epitals son village Ola la fina reconsulta tou père et ac esfansa. Je calania as dealeren, et unes labbes précesas, Sons le chamane di perioration se configure Joseph de la laura consus d'armagine et per l'arma salare la julie à laura cours d'armagine ; Termi salare la julie à laura cours d'armagine ;

A faride fougher, aux chardons insulies Corte anal time of extanpa les plus fertiles; Un peuple nours' diferche et virè de lambeaux; Valement an fermier demandati der stame. Le voulus reviller ceite trisie halolence, E rappeter ich linostret et Planuce. Charmé de mo d'esselna, j'entreis le honbeur; E dijb le charjin peul moins ser mon ceit. L'alligent Réconda la terre abundante; Le para des mones. De pirt de sa journée Il mechia se cabane, et viril ser esfane;

Il fast readre meilleur le paurre qu'on soulage; C'est l'effet du travail, en tout temp, à tout alge. On vit dans mon château la veure et l'orpheilo, Rouler sur les fuscaux, on la laine, ou le liu; Les vieillants, apre des soines, por des travaux faciles, Pourvaient jouir encor du plaisir d'être utiles; On paya les impôtes sans se croire oppriné ? Tout fur triche et conntent, et und § fast simé.

O mon ami ! l'amour, les sens et la jeunesse, Des plaisirs les plus doux m'out fait sentir l'ivresse : Mais protéger le faible, inspirer la vertu, Est un plaisir plus grand qui m'était inconnu. Ah! quand l'heureux fermier, l'innocente fermière Accourent pour me voir au sculi de leur chaumière; Lorsque l'ai rassemblé ce penple agriculteur Qui veille, rit et chante, et me doit son bonheur; Quand ie me dis le soir sous mon toit solitaire, l'ai fait ce jour encor le bien que j'al pu faire, Mon cœur s'épanouit : J'éprouve en ce moment Une céleste joie, un saint ravissement; Et ce plaisir divin souvent se renouvelle : Le temps n'en détruit pas le souvenir fidèle, Ou en jouit toujours ; et dans l'âge avancé , Le présent s'embellit des vertus du passé. Du temps, vous le voyez, j'ai seuti les outrages : Délà mes yeux éteints sont chargés de nuages,

Mon corps est affaissé sons le fardean des ans : Mais, sans glacer mon cour, l'lige affaiblit mes nens ; Penhrasse avec ardeur les plaisis qu'il me laisse. De cœurs contens de mol l'eutoure na vieillesse ; Je m'occupe, je penio, et j'ai pour volunté Ce charme que le Giel attache à la boant.

Ainsi dans tous les temps jouit le œur du sage, Et son dernier solell brille encor sans nuage, Oui, l'arbitre éternel des êtres et des temps, Réserve des plaisirs à nos derniers instans,

O Dieo! par qui je suis, Je sens, J'alme et je pense, Reçois l'hommage pur de ma recounsissance, One nos voix, notre encens, s'Alèvent insm'h tol. Qu'ils volent de la terre au trône de son rol. Du vide, du chaos, des ténèbres profondes. Tu fis sortir le joor, l'harmonie et les mondes : Et quand ta main puissante eut semé dans les cleux Les globes éclairés, les soleils radieux, Aux êtres animés tu donnas l'existence, Pour épancher sur eux to vaste bienfaisance : To répandis la vie et la fécondité Sur les mondes errans dans ton immensité : Ta main sur leur surface éleva les montagnes, Eufouca l'Océan, déploya les campagnes, Suspendit les vapeurs, fit murmurer les vents, Nourrit les végétaux et les êtres vivans. Le temps, suivi des jours, des salsons, des années. Rameua tes faveurs, l'une à l'autre enchaînées : Tu nous donnes la terre, et l'ordre d'en jonir : Tu nous donnas des sens, un cœur et le plaisir, Et l'aimable vertu, cette intrépide amie, Le guide, le soutien, le charme de la vie. Grand Dien , c'est dans ces champs embellis par tes mains , Dans ces champs où ta voix appelle les humains, Ouc l'homme libre et pur joult en ta présence Du travail, de tes dons, et de son innoccuce; Tes dons sont infinit, son cœur est modéré. Il conserve sans trouble un bonheur irnoré: Tel un humble ruisseau coule au fond d'un bocage. Toujours clair et tranquille, et caché sous l'ombrage, l'ai vécu, jeune eucor, dans ces champs fortunés, La , l'ai ioni des biens qui m'étaient destinés ; J'en ai connu le prix, j'en ai senti l'ivresse; L'étude, mes jardlus et les chants du Permesse Oot été tour à tour l'emploi de mes instans, Les jeux de mon enfance et ceux de mes vieux ons ; Et, philosophe heureux, homme content de l'être, Je viens de ses présens rendre grâce à mon maître.

### POÈSIES PEGITIVES.

### PYGMALION.

Élève d'Apollon et favori des belies,

Eutre les arts et les amours L'heureux Pygmalion partageait ses beaux jours, Comblé d'honneurs nouveaux et de faveurs nouvelles Sous son ciseau voluntueux

Une Vénus venait d'éclore : Celle on'à Paphos on adore.

Peut-être des bumains méritait moins les vœux.

L'artiste, en la formant, se rappelait l'image Des beautés qui l'avaient charmé : Ce que son cœur avait aimé, Il l'exprimait dans son ouvrage, Mon art a , dit-li , rassemblé

Des trésors qu'en cent lieux l'amour voulut répandre ; Que leur accord me plait! et que j'ai blen an rendre La jambe de Doris, et la gorge d'Églé!

l'adorais dans Philis cette taille légère ; One l'exprime avec vérité Les secrets appas de Glicère! Jamais fixé, toujours flatté,

Sur les moindres détails il promène sa vue. L'amour-propre et la volupté Le ramènent sans cesse aux pieds de la statue, En vain , pour s'occuper d'un ouvrage pouvean.

Il s'éloigne un instant de l'objet qui l'enchante : Il a'excite an travail ; mais sa mais languissante S'arrête, tombe, et laisse échapper son ciseau. Il quitte la statue , il revient aunrès d'elle : Il la revoit, elle est encore plus belle.

Si ce marbre, dit-il, pouvait être animé, Qu'avec plaisir je lui rendrais hommage! Je l'instruirais à faire usage

D'un cœur qui n'aurait point aimé. Il fant aimer, il m'aimerait peut-être ! Il devrait son bonbenr à mon art, à mes feux; Avec l'art d'eu jouir, il me devrait son être : Il imorerait tout, mais son cour et mes veux

Lui feraient bientôt tout connaître. Amour, sur ce marbre euchanteur Répands la flamme la plus pure; D'une beauté noovelle curichis la nature :

A tant d'attraits tu dois un cœur.

Il embrasse, à ces mots, le marbre qu'il adore : Il croit avoir senti de faibles mouvemens;

Il frémit, il observe, il voit, il doute encore; Une timide joie agit sur tous ses seas. Il a vu polpiter une gorge naissaute; De transports plus ardens cet objet le remplit :

Il v porte nae main tremblante: Sons ses doigts étonnés le marbre s'amollit. Il colle sur sa bouche une bouche enflammée : Elle répond, dit-il , à mon emportement!...

Par le plaisir la statue animée.

Ouvre les yenx, et voit le jour et son ama Elle éprouve sans rien connaître, Une avengle félicité:

Son cœur naissant est agité Par le bonheur d'aimer et d'être. Son âme est sans idée, et n'a une des désirs : Ses premiers sentimens out été des plaisies.

Par une caresse nouvelle A chaque instant elle essavait ses seus. Et ses plus simples mouvemens Sont des faveurs pour lul, sont des plaisirs pour elle. Ah! désormais, dit-il, mon cœur content des dieux,

N'a rien à demander à leur bonté suprême : Charmes que j'ai formés, qu'anima l'Amour même, Ce jour a comblé tous mes vœux; Vous vivez, vous aimez, et j'aime.

### A MADAME DE ....

Pourquoi m'envoyer pour étrennes Ce vase, où les plus belles fleurs Au blanc émaillé de Vlucennes Opposent leurs vives couleurs? Donner est un moyen de plaire; Mais je vous vois tous les instans, Et sur mon cœur, depuis long-temps, Il ne vous reste rien à faire.

Je m'en applaudis chaque jour : Si vos traits sout faits pour l'amour, Votre cœur est fait pour le sage : Il est rempli de fermeté. De tendresse et de vérité; Et votre amitié saus nuage, N'a rien de la légèreté Ni des caprices de votre âge.

Votre facile autorité Ne fait point sentir l'esclavage; On your soumet sa volouté. Et l'on croit de sa liberté

Ke faire qu'un meilleur usage. Yotre esprit Juste et pénétrant Ne cherche Jamais à paraître, Et plait tonjours en se montrant; On yous voit ce qu'on youdrait être,

Décent et Jamais concerté, Votre enjoûment plait sans médire; En partageant votre gaité, On peut croire qu'on vous l'inspire,

Vous voyez sans chagrin jaloux, La besuté la plus régulière; Vous aimez S... la V... Et vous en parlez comme nous,

Sans décider et sans prétendre, Votre sentiment est à vous; Vous ne condamnez point nos goûts, Et vous savez ne pas les prendre.

Yous avez tout, esprit, raison, Vertu, bon goût, et l'art de plaire; Mais vous protégez trop Titon: C'est le seul reproche à vous faire,

#### friare.

Edin Je viai revoir ce coloine tranquille. On Tamorr et les arts out chois liter raile; Je verrai ce sopia placé sons ce trancear Qui de mille haiser none répétait l'impe; J'ablérei l'iscère ce je remis hommoge A la beané sons roile, à l'amors sans bandeau. L'a, Philir se l'irrait an bomber d'être aimé; La, lorque de nos sens l'ivresse était calmée, Attendant anne happen le retour des désirs, l'un amors d'écia variais no polisié.

Nom lisions quelquefois ces vers pleius d'harmonie, où Tibulle eshaba sa finame et son bonheur; Je l'adorai, Philis, sous le nom de Délie; Dans ces vers emportés in reconus mon œur. Que ce temps dura peu! de fieurs à peine écloses. Le gazon de ces prés étalt entrelacé, Le printemps à anunoquat pur le retour des roses,

Par le printemps Mars était annoncé. Pour saivre mon devoir dans une route obscure, Il failut te quitter: quels momens ! quels adieux! Je crus me séparer de toute la nature, Mais les pieurs des amans ont apaisé les dieux; Louis caime la terre; il me rend à moi-même. Je ne vends plus mon temps aux querelles des rois.

Je ne venus puts mon temps aux querelles des rois Je ne suis que celle que j'aime, Et n'obéis plus qu'à ses lois. L'un de l'autre enchantés dans ce vallon sauvage.

L'un de l'autre enchantes dans ce vallon sauvage, Rémis par nos goûts, conduis-moi tour à tour De l'étude aux plaisirs, et des arts à l'amour: C'est l'ennui qui le rend volage;

En l'occupant nous saurons le fixer ; Nous saurons de nos jours faire le même usage. Je ne sais que l'aimer, viens m'apprendre à penser ; Conduis ma jeune muse, et reçois-en l'hommage;

Sois à jamais de mes écrits Le juge, l'objet et le priv. Que mon sort et mes vers n'excitent point l'envie :

Qu'ils solent dignes de l'exciter.

Oublié désormais d'un monde que j'oublie,
Te bien peindre, te mériter.

Te caresser et te chanter, Sera tout l'emploi de ma vie.

### SUR LA PAIX DE 1748.

Las des fatigues de la guerre, Las da commerce des héros. Je prends bien ma part de repos Que Louis accorde à la terre. Dans la foule de nos guerriers. Soldat obscurément ntile, Je ne partageaia les lauriers Ni de Saxe, nî de Belle-Isle. l'essuvais les récits mortels. Et les airs tristement canables De nos lieutenans-coloneis; De mille plaisons détestables l'essuvais les fades bons mots, De leurs festins la lourde ivresse, Et leurs plaisirs sans politesse, Victime des rois et des sots, Je m'ennuyais pour la patric. Mala c'en est fait, Mars en furie Ne tonne plus sur nos remparts; Nous replions nos étendards, Et pour les plaines de Hongrie, Louis fait partir ses houssards. Anx dieux des plaisirs et des arts, l'offre les Instans de ma vic. Ne crois pas qu'a nos beaux esprits Je veuille disputer la gloire ;

Je ne reux vaincre que Philis, Et ne chauter que ma victoire.

#### ÉPÎTRE A PHILIS (I),

Du ciel . Philis . vous eûtes en partage

Des yeux très noirs, un très joli visage, Des bras, des mains, un teint, et catera, Your chanter bien, votre voix est charmante; Mais cette voix deviendra plus touchante, Votre esprit ploit; mais votre esprit plaira Bien plus un jour. Je vous vois dans la danse Avec scrupple observer la cadence. On yous approuve, on se yous en dit rien, Sur le clavier, quand votre main brillante Jone avec art une pièce savante, On dit. Philis, que vous jouez très hien; Et vollh tout. Moi le dis saus mystère. Oo'h vos talens vuus pouvez ajouter, Même beaucoup, Ge n'est point là flatter; Mais je sais vrai. Si qoelqu'un peut vous plaire, Je le sens bien , Philis , J'en gémiral ; Mais ce quelqu'un vous sera fort utile : Your deviendrez tout d'un coup plus babile . Plus belle encor; ja vous en convaincrai. Premièrement, ees yeux dant la prunclle Dans son repos éclate d'un beau noir, Ces deux grands yeux qui ne saveut que vuir. Auront d'abord une beauté nouvelle ; Ils regardalent, Philis; ils parlerout, Et s'animant du feu de la pensée, Yous sentirez, et vos yeux le diront. Vous ravirez une foule empressée D'amans nouveaux, au son de l'instrument One votre main plus légère et plus sûre . Dès cet instant parcourt plus vivement. Les voyez-yous battre en cheur la mesure, Ou fredonner l'air teadre et gracieux Oue your lones, et qu'expriment vos yent?

Si vous dansez, iis expriment vos grâces, Cet air plus vii, cette tête, ces bras; La vulupté semble tracer vos pas, Et mille amours d'empressent sur vos traces. Plus d'une belle enrage en ce moment, Mais n'en dit mot, et vous fait compliment.

Quand l'entendrai votre bouche vermeille

(1) Madame de H....

Chanter le Dieu qui régnera sur vous, De votre voix les sous à mon oreille Serout alors plus touchans et plus doux. Vous me verrez tomber à vua genoux,

Aimez, Philis, et vous serez parfaite; Si vous n'aimez, soyez du moins coquette, L'al jusqu'ici parlé pour votre bien; M'est-il permis de parler pour le mien?

Si vous sortez de l'état insipide
Où votre cœur lançuit dans ses benux Jours,
Jouen Philis, souvente-rous toujours
Ques pien souvente-rous toujours
Que je môtiris à vous servir de guide,
En profitant de mes sages aris,
Noublier pas qu'its méritaient un pric,
le ne viens point denander pour salaire
L'n cœur tout neuf qu'i s'effaroucherait,
le vous ai dit comment vous pourrez plaire :
Je vais chercher comment on vous pinvait.

#### ÉPIGRAMME.

La jeune Églé, quoique très peu eruelle.
D'une Ilonesta veut avoir le renom;
Prudes, pédans vont travallère ches elle
A réparer sa réputation,
Là, tout le jour, uo cercle misanthrope
Arce Églé médit, fronde l'amour :
Ilétas ! Églé, sombhàlab à Pénélope,
Défait ha muit cont l'ouvrage da jour.

### LE SOIR.

\_

Le soleli finit an carrière, Le temps condui le globe ardent, Et dans des torrons de Inmière Se précipite à Borcident. Ser les nuaege qu'il colore, Queique tenps il se reproduit; Dans les fiots sustrés qu'il dere, Il rallome le jour qui fait. La vapeur léper et fluide Que rassemble un air tempéré, Ya bientit de la terro aride Bafrathair le sele attiré. Zéphyr embellit les couleurs Il voltige de fleurs ou fleurs, Et de ses ailes parfumées Répand les plus douces odeurs.

Onitions le frais de cet saile:

Ol kioin din tumulie et di jour.

Ma nunc légère et facile
Offrait des chancess à l'amour.

Sensible sux accords de ma lyre,
Paisse Listette à son retour
Applaudir aux vers qu'elle Inspire!
Me yout errans aur ce côtesu.
Dans le lointain out vu Listette;
All courons vite à na houlette
All courons vite à na houlette
All cher un ruban nouveau;
All courons vite à na houlette
All cher un ruban nouveau;
Et qu'elle like dans mes youx.
Et qu'elle like dans mes youx.

Aux bruits des champs, à lours concerts, Dejà surcède le silecce; L'ombre descent, la nuit a'vance, En planant sur les champs déserts. Déjà sur ses alles lègères Morpaèse ausène le répos ; Dien puissant, suspenda les travaux, Endors los époux et les mères, Et ne verse point tes pavois Sur les youx des jounes hergères l

Mais de l'horhon nebuieux
S'élance un astre qui l'échire;
Es sur l'ordan fénébreux
Fait Joner sa faible lumière.
Fait Joner sa faible lumière.
Tombené et pénètrent les ombres.
Le grand jour à la heasté.
Le grand jour à la liborté;
Cas feux plâes, ces clarées sombres,
Sont le jour de la volupté.

Fentends la voix de Philomèle, le m'arrèce pour l'écouter; Comme elle, je vondrais chanter Le plàsisi que je seus comme elle. Ethappie aux regnets jalonx, Liaette arrive au rendes-vous. D'un feu plus doux ses yeux vaniment Les mions annoncent mes délirs; Nos regards confondus expriment Tespoir et la godt des plaisirs,

Aimable fils de Gythérée, De l'ivresse de nos esprits Ta ne peux augmenter le prix Qu'en ajoutant à sa durée. De ce délicieux moment Fixe le passage insensible ; Oue dans at course imperceptible Le temps vole plus lentement. Dans les fougues du plaisir même . Oue sans cesse le sentiment Ajoute à mon bouheur suprême ; Que dans les bras de ce que l'aimc. Des transports, de l'emportement, Je passe à ce calme charmant Où l'âme, après la jouissance, Sons tumulto, mais sans langueur, Dans un voluptueux silence Se rend courpte de son bonheur. Mais la mollesse où tu pous plonges. Sommeil, suspendra nos désirs: Dans des tableaux vrais que les songer Nous retracent tous nus plaisirs. Paissé-je eucor dans ton empire Près de Lisette soupirer. La voir dans mes bras, l'adorer, Et m'éveiller pour le lui dire l

### LE TRIOMPHE D'ALEXANDRE.

La Grèce et l'Orient aux pieds de leur vaiaqueur Jouissaient d'une paix profonde ; Alexandre cossent dans ce repos de monde, A ses goûts sans réserve abandonnait son cœur, Des festins et des jeux, dons les murs d'Echotane, Remplissaient ses monens, varialent ses plaisirs ;

Remplissaient ses momens, varialent ses plaisirs; Statirs, Tais et Roxane Partagenient tour à tour et comblaient ses désirs. Mais des rivages de l'Hydaspe,

Un objet plus charmant transporté dans as cour, Est hiends ties don amour: Atzanpaspe, Eh! quelle autre beauté méritait ses regards l La main de la natare et le travail des arts N'avaient jamais formé d'aussi parfait moiétée. Un jour, en la quintant, il fait veuir Apelle : L'etge de ton art au chef-d'ureure nouveau;

C'est un sujet digne de ton pinceus, Va préparer les couleurs et la tolle, Je veux que de son lit, conduite devant nous, Elle s'offre à tes yeux sans parure et sans voile : Tous ses traits sont charmons; il faut les peindre to Mais je crains pour ton cœnr le pouvoir de ses charmes. Ah, seigneur l soyez sana alarmes :

D'une esclave dans l'Inde antrefois amoureux. Je touchain, dit Apelle, au moment d'être heureux; Le Scythe sur ces bords avant porté ses armes. Nous sépara sans doute pour jamais;

Mais rien ne pourra désormais L'effacer de mon cœur , ai suspendre mes larme

Il dit, part et revient. Un soleil radieux Éclaire le salon on Campasne est entrée. Et le jour éclatant de la voûte azurée Semblait à ce spectacle juviter tous les veux. Contemple, dit le roi, ce que j'offre à ta vue : Admire, peins, tu ne flatteras pas,

Les yeux haissés, Campaspe nue Rougit, tourne la tête, et n'ose faire an pas, Elle tient sur son sein une main étendne; Et l'autre en descendant, couvre d'autres appas,

Ah I que vois-je! a'écrie Apelle, Je ne me trompe point, c'est elle-même, ô dieux !... Ses regards languissans errent long-temps sur elle, Ils vont de son rival interroger les yeux, Il v voit do plaisir, il frissonne, il soupire : Une injuste furenr et le plus tendre amour, La joie et la douleur l'agitent tour à tour; Il gémit, il adore, il déteste, il désire. Elle lève les veux, reconnaît son amont,

Jette un cri , sonnire et recule , Regarde Apelle tendrement, Voit son danger et dissimale. Ces sonnies d'un cour enflammé. Ces cris sont entendus : Apelle a vu qu'on l'aime : Ah l dit-il . mon rival . au sein du plaisir même . Est moins heureux que moi, puisan'il est moins simé Campospe, vis-à-vis d'Apelle. Voudrait ne se montrer qu'aux yeux de son a Mais Alexandre est auprès d'elle. Et veut la voir à tout moment -Dans une attitude unuveile. Sur les charmes les plus secrets, Il porte quelquefois une vue inquiète;

Mais la toile est placée, et les pinceaux tout prêts; Et malgré sa douleur secrète, Le peintre a commencé de dessiner les traits.

A mon malbeur, dit-il, l'ajonte encor moi-même ; Je vais à mon rival préparer des plaisirs; Je vais multiplier l'objet de ses désirs :

Je cacherai loin d'elle et mes pieurs et ma rage. Plus tendre que prudent, il portait ses regards, Chaque instant sur l'objet, rarement sur l'ouvrage ; Et mille fois le bras vers la toile étenda. S'arrête et tient en l'air le nincean sussendn Les yeux étincelans, auprès d'elle Ajexandre A peine à commander à ses sens irrités : Il couvre de baisers un sein et des beautés One Campason, en tremblant, vent et n'ose défender :

Sons ses yeux, en tout temps, Il aura ce que l'aime :

Et moi tonjours contraint par de cruels égards,

Contre les attentats d'un maître impérieux Camnasoc invoque tons les dienx. Jette sur son amant le regard le plus tendre ; Le voit pidir et détourner les veux : Elle a'élance entre les bras d'Apelle. Tous deux, fondant en pleurs, tombent aux pieds du roi:

C'est fa cette esclave si belle

Qui sur les bords de l'Inde avait reçu ma foi, Apelie à son rival n'en dit pas davantage Compaspe veut parler ; la crainte et les sanglots A sa vaix affaiblie ont fermé le passage, Le visage attaché sur les pieds du béens . Ils pressent ses genoux de leurs mains défaillantes ; ils lèvent jusqu'à lui leurs pappières tremblantes. Et lisent dans ses yeny sa lalonse fureur :

Peut-être dans leur sang va-t-elle être assouvie, lls remplissent d'amour ces momens de terreur, Et se donnent du moins les restes de leur vie; Ils se tendent feurs bras que la crainte a glacés, Et, baignés de leurs pleurs, se tiennent embrassés, Alexandre, long-temps spectateur immobile.

Laisse errer ses regards sur enx; Il paraît méditer sur leur état affreux. Et conserver une fureur tranquille. Main, son front tont à coup devenu plus serein,

Il se penche vers ent, et leur tendant la main : l'ai tout vaince, dit-il, je me vaincral moi-même. Apelle, en te l'ôtant, je n'en jouirais pas : L'image de tes pleurs me aujvrait dans ses bras : Campaspe dans les miens plaindrait l'amant qu'elle aix

ÉPÎTRE A M. LE P... DE B...

Je revois donc les bords où le eiel m'a fait naître : Là, j'ai vu comme un jour passer mes premiers ans; Charmé de voir , d'agir , d'entendre , de connaître , C'est là que j'essayai ma pensée et mes sens,

Et m'assurai du plaisir d'être.

C'est ici que la voix d'un maltre
A troublé mes jours lanocens.
La raison des parens géne le premier âge;
La tendresse et l'humeur nous prodignent leurs soins;
Tous les goûts à la fois, mille moureaux besoins.
Nous font sentir notre estévarge.

Le cœur inquiet et volage Veut a'égarer en liberté, Et, sur les ondes emporté, Cruint le pilote et nou l'orage. D'un joug utile on se dégage;

D'un joug utile on se dégage; L'espérance au front gai vient flatter nos désirs : l'étais embarrassé du choix de mes plaisirs ; Tout devait être mon partage;

Pentreprenais mille travanx; Je me faisals aimer, J'étais utile ou monde, Je suffisais à tout; obstacles et rivanx, Rien u'arrêtait que lane ardente et vagabonde, Qui prévoyait dans tout quelques saccès nouveaux Il me semble qu'ici le souffie du zéphyre Maporte des espirls plus purs et plus nombrenx;

Dans ces lieux où je fus heureux, Avec plaisir encor quelquefois je respire; Je crois m'y retrouver à lo fleur de mes ans; Mon cœur a'épanouit sons un ciel qui s'épure,

Et le printemps de la nature Pour un instant du moins me rend à mon printemp Je cherche à retenir l'erreur où je me plonge , C'est àlmi qu'un amont, chagrin que le réveil pu bonheur qu'il golital le ju prouve le mensonge , S'efforce à retomber dans les bras du sommeil, Pour être ecorce beureux en songe,

Fespérais autrefois : espérer c'est jouir.

Mais le temps fait évanouir
Ces chimériques jouissances;
Il m'en fait voir la vanité;
Sans me rendire en céalifé
Ce q''il m'enlètre en espérances.
Je perds tous les objets qu'il de à mes désirs;

De l'arenir trompeur J'ai perdu les plaiers. Sons ses voites obscurs, au printemps de mon fige. Le voyais tons les hiens qu'il allalt ni apporter, Quand d'un cui plus certain J'en perce le mange, Le vois tron anjourd'hait tout et qu'il va m'ôter. Faimais à le prévoir, je perds à le comaître : J'enpérais l'instant où je suis;

Je crains l'instant où je dois être.

Il est d'antres plaisirs que le temps a détruits. Plus jeune, je pensais que ma jeune maitresse Était le seul objet qui pourrait m'enflaumer; Je croyais pouvoir seul obteuir sa tendresse; Je croyais que nos cerurs s'attendaient pour aimer, Comme un choix éclairé J'adorais son irresce; Ses désirs me flattaient, j'estimais ses rigueurs; Du nom de sentiment j'honorais su faiblesse; Je croyais que les cœurs étaient le prix des cœurs.

Perrais dans les jardins d'Armide; An miroir de la vérité, An lien d'un séjour enchanté

Je découvre une plage aride. Je l'ai vu cet amour, cette divinité; Au vide de nos cœurs, à notre oisiveté. Fai vu qu'il devait sa paissance:

Il n'est jamais dans sa naissance Que le goût de la volupté , Languissant dans la jouissance ,

Réveillé par la vanité. D'une froide fidélité

On conserve l'objet ovec laquiétude, On lui soumet sa volonié; L'amusement se change en liabitude, L'habitude en nécessité.

Fai perdu par degrès les erreurs les plus chères ;
Ah I le grand jour qui m'o frappé
M'éclaira trop sur nos misères .

Et je maudis l'instant ou je fus détrompé. Je voyais les humains, comme un penple de frères : Sans défense auprès d'eux je ne redoutais rieu ; Je voyais tous les cœurs prêts à répondre an mien ;

Je voyais tous les cœurs prêts à répondre au mie Je croyais aux ains sincères. Jai vu l'exacte probité Et la scrupuleuse équité Voller souveut des cœurs arides ;

l'al vu prendre pour la beauté, La faiblesse des cerurs timides; Le vil besoin d'être flatté, Donner des louanges perfides:

Fai vu que la sincérité N'était que l'orgueil ou l'envie Qui s'exhalait en liberté. Par une fausse piété

Fai vu la raison poursuivie; Fai vu le vice heureux de grâces revêtu Déplacer avec art le mérite sublime. Tout est opprimé s'il n'opprime;

Tout combat sur la terre, on tout est combattu: Le plass fort est tyran, le plas faible est victime. Aurais-je donc perdu le plaisir d'estime? Et fant-il rougir de mon être?

Dès qu'on commence à vous connaître, Faut-il donc, 6 mortels ! cesser de vous aimer ?

Anprès de tol souvent J'oublie Combien ils sont légers, avengles ou pervers; 26 Si je méprise en eux la nature avilie, Faltuirre et j'uime en toi la nature eonobile. Sans toi, jirais chercher les plus sombres déserts; Et dans un antre obseur, ou sons un toit du chaume, Pleurant d'avoir coous le oéant des vertus,

Je m'écrirais avec Brutus : O vertu l n'es-tu qu'un fantôme ?

Avec les charmes de l'amour,

### A MADEMOISELLE ....

Qoand vous blillez à quelque trait D'on certain livre fort abstrait, Voter mie assettié vous groude; Elle prétend que par projet Vous vous couoryes d'un sojet Qui doit conoyer of un sojet Qui doit conoyer tout le monde. On vous fait un sermon chrétien Sur votre ignorance profonde, El jamais vous a'estender bien Ce bon livre où fon o'entend ries.

On est encor pleia d'alquissires Ser vos meers, ser ves godes asiassas ; De vos vexux les plus lacocens On exige des ascrifices. On tous apprend l'art d'obéir ; El IL., qu'es pourres vous lière? Tous les causts voudrout vous servir. Oui, vous avet de font de plaire. Do seniment, de le gode. Vous resembles à voter mère; Vous aurez avec as beanté, Son esprit et ouc traretère.

#### A UN PAPILLON.

Volex, popilion libertii;
Ans fierund eon swipers le printemps vous rappelle;
Ples pressat qu'amoureux, plus galant que faile.
Ples pressat qu'amoureux, plus galant que faile.
Qu'an golt vil et lèger vous amuse anqu'es d'elle:
Trioupher et voles nootais
Augrie d'une roue nouvelle.
D'aimer et de chauquer failes-rous une loi;
A es donces erreuux coassertus votre vie.
Ce sout il des conseils une l'aerait prin lour moi,

#### CHAMSON

Sans dépit, sans légèreté, Je quitte une amante volage, Et je reprends ma liberté, Sans regretter moa esclavage,

Si le n'avais point vu Sylvie.

Ce matin j'ai cueilli des fleurs, Sans faire oa booquet à Lisette; Fai déjà quitté ses couleurs, Je vais lui rendre sa houlette.

Sans roogir, J'ai vu sous l'orméau Sylvandre aux pieds de l'infidèle; J'ai Joué sur mon chalomean L'air que Sylvandre a fait pour elle.

Je oe fais plus dans nos vaflous Retentir le nom de Lisette; Je veux lui dire les chansons Ooe le feral pour Timarette.

Si queiquefois daos le sommeil Ses faveurs me sont retracées, Elle a'est plus à mon réveil La première de mes pensées.

Je oe viendrad plus eo ces lieux Respirer l'air qu'elle respire; Je ao cherche plus dans ses youx Ce que je dois penser ou dire.

Lisette a perdu plus que mol : J'étais tendre , elle était coquette ; Lisette m'a manqué de foi : Non, non, je n'aime plus Lisette.

#### ÉPÎTRE.

Ghloé, ce badinage tendre, Ces légères faveurs amusent mes désirs:

Ce sont des fleurs que l'amour sui répandre Sur le chemin qui nous mène aux piairs. Mais pois-je à les coeillis borter mon espérance? Iel, Join des ténoins, dans l'ombre et le silence, Donnons au vrai bonheur ce reste d'un beau jour. De ces rieus enchanteurs n'occupons plus l'amour. Chloé, tirons ce dien des jeux de son enfance.

Rappelle-toi ce soir, où, sensible à mes vœux, Tu daignas par nn mot dissiper mes alarmes : Oul, J'aime!... Que ce mot embellissait tes charmes!

Qu'il rittait mes transports amoureux l Déjà tous mes soupirs expiraient sur ta bouche ; Je voulus tout tenter; mais, sans être faronche, Tu repoussas l'amour égaré dans tes bras ; Je ravis des faveurs, et je n'en oblins pas,

L'honneur, ce vain fantôme, offrayait ta tendresse; Il dissipait des sens l'impétueuse ivresse; Ennemi de l'amonr, qu'il no peut surmonter, Sans savoir l'obtenir, disputant la victoire,

Soms series Polemini, diapetanta in siciotive, A combarra il haven an glióre; Il est tenigenes valente, mais il vest reiniere. Il est tenigenes valente, mais il vest reiniere, Tra nímero je l'obiere e alla grade-teo del cercirie Que e fe india tyran pasians sona surviere. On le reviliqual haliari e les centre de non mierani. De l'estate de

Va, ton honneur est d'être belle, Ton devoir est d'être fidèle, Tes lois sont dans ton œur, les amours sont tes dieux : Jeune Chloé, qu'ils solent tes guides. Ce prélude voluntaeux

Va nous conduire à des biens plus solides. L'amour, en se jouant, fatiguait ta vertu; Tu sens l'ennni de te défendre:

### CHAMBON.

A l'honneur d'avoir comb

Hâte-toi d'ajouter le plaisir de te rendre.

Dans le sein des faveurs de la beauté que l'aime, Je déteste les traits dont l'amonr m'a frappé. Mon rival plus henreux goûte un bonheur suprème : On nous trompe tous deux; mais il est mieux trompé.

### VERS A MADAME DE CH...

SUR DES TABLEAUX DE PLEURS,

.....

J'en jonis de ces flenrs si belles; l'admire ce pinceau diviu Et ces roses si naturelles, Que le papillon incertain Viendra voltiger autour d'elles. L'abeille y chercher son butin. Les fleurs ne brillent qu'un matin: Les vôtres seront immortelles, Ah! si l'avais votre talent. Je peindrais un obiet charmant. Paré des grâces du jeune âge . Oui platt dès le premier instant. Et chaque instant plait davantage; Dans l'amitié tendre et constant, Sincère sans être imprudent, Naif et fin, sensible et sage. Aisément on devinerait Quel aurait été mon modèle ; Ch... senle ignorerait Que le portrait est d'après elle.

#### A PHILIS.

Quelques soupçons, un instant de colère, Mérinieut-ils cet cache de riqueur? Malgré mes torts, tu lisais dans most cœur : Eu l'adorant pouvait-il te déplaire? Dans tes régards je vois ton changement; L'eupression d'un tendre sendment N'amine plus ces yeax si pleins de charmes. Si de Doris je feins d'êre l'amant; Ta ne vois ries, ou tu vois ann altames. Si près de tul j'ài moins d'empressement. Si près de tul j'ài moins d'empressement. Cres est donc fait, et je vais de mes larmes Payer tonjourn à faute d'un moment : Tou amité, dans cet état funeste, Soutient mon ceur; ce pris m'était blen dà. Je vais jouir de tout ce qui me reste, El regretaire tout ee me l'ài percha.

#### LE MATIN.

La unit vers l'occident obseur, Repliait leutement ses volles; D'un seu moins brillant les étoiles Éclairaient le céieste arur; De sa lumière réfléchie Le soleil blanchissait les airs, Et par degrés à l'univers Rendait les couleurs et la vie,

Du sommeil à la volunté

Mes sens éprouvaient le passage! Des songes me tracaient l'image Du bonbeur que l'avais goûté : Je sentais qu'il allait renaltre, Et par ces songes exeité. Je recevais an acquel être. Libres des chaînes du sommeil Mes yeux s'ouvreut pour voir Thémire : Je vois, j'adore, je désire; Dieux! quel spectacle et quel réveil! Près de moi Thémire étendue Ne dérobait rien à ma vue : Je détaillais mille beautés. Je m'applaudissais de ma flamme; Le trouble avengle de mun âme En occupait les facultés Tout à l'amour, tout à Thémire, l'ai joul de mes seutimens, Près de l'objet qui les inspire. Oui, disais-je, ces traits charmans, Animés par un cœur fidèle. Sont an plus tendre des amans : C'est pour moi que Thémire est belle.

J'avais entr'ouvert les rideaux; Du soleil la elarté naissante Dorait cette onde jailissante Qui retomhe sous ces berceaux. Déjà du sein des prés humides , S'elevaient les froides rapeurs , Que la nuit en peries Bquides Rassemble et fixe sur les fleurs : Des babinas de ce boxage La joie inspirait les concerts ; Un rent frais épurait les airs , Et murmurait dans le feuillage.

La terre semblati s'embellir
Deur Volfris aus yent de Thémine:
Elle étend les brus et soupire,
Elle étend les brus et soupire,
Elle sens nou cour tressaillir.
Elle entr'ouvre des yent tinnides,
Qu'élacient l'échai du grand jour ;
Dans ses beans yeux me; yent avides
Cherchaeux, vournient, pissiciation l'anon
Ses ports aucc rapidité.
Ses ports aucc rapidité.
Ser as bonche mon lime ardente
S'élance avec viraciée,
El s'imoriene neuve.

Jial sa gebe die bonkere rapprise. Le suspender pour le pobler; Le suspender pour le pobler; Fit marqué par l'éclaire réme. Et des pàsien de ce que plaine; Jia seut les mises s'augmentes. Jia joul, malgré man délire. Et mes transports impérieure; Du marmare voluptieux, Du marmare voluptieux, Du marmare voluptieux, Ma bouche à ses cris languissans légond à pieux - Ahl Je Chdorel Le plaint fatigua nos sens, Et nos cearse jouirent encore.

Male l'astre du jour dans les cieux Poursuirait sa vaste carrière, Et de son disque raifeux. Et de son disque raifeux. Répandait des flots de lumière; De mille orneamen odieux J'ui vu l'importune barrière Dérober Thésaire à mes yeux. Piein d'amour et d'impaience, Je sors sans térmoine et sans bruit, Et vais languir jusqu'i la voit Dans les horreurs de son absence.

### ÉPÎTRE A...

A vivre au sein du jansénisme, Cher prince, je sais condamné, Et des Muses abandonné, Dans ie vieux châtean de Ternai Je répète mon catéchisme,

Des intrigues de Port-Royal J'apprends à fond tous les mystères : J'entends mettre an rang des saints pères. Nicole, Quesnel et Pascal. J'en lis un peu par courtoisie. Ces fous, pleins de misanthropie, Souvent ne raisonnaient pas mal, lls ont eu l'art de bien connaître L'homme qu'ils ont imaginé; Mais ils n'ont iamais deviné Ce qu'est l'homme et ce qu'il doit être. Pius ingénu, moins orgneilleux, Montagne, sans art, sans système. Cherchant l'houme dans l'homme même : Le connaît et le peint bien mieux. Par mille traits ingénieux Le Socrate anglais nous réveille : li inspire grand il instruit : C'est un sage qui nous conduit, C'est nu ami qui nous conseille. Un vient janséniste grondeur, Dit qu'en détruisant la nature On fait plaisir à son auteur, Et qu'on charme le créateur, En tourmentant ia créature. Du petit nombre des éins Tous ses ennemis sont exclus; Et ces sauvages cénobites Oui vantent à Dien leur conui, Ne voudraieut plus vivre ponr ini, S'il était mort pour les jésuites, Indulgente société, O rous, dévots plus raisonnables. Apôtres pleins d'urbanité. Le goût poiit vos mœurs aimables ! Vous your occupez sagement De l'art de penser et de plaire : Aux charmes touchans dn bréviaire. Vous entremélez prodemment Et du Virgile et du Voltaire. Vous parlez au nom du Seigneur, Et vous n'ennavez point les hommes;

Vous nous condumner sams farrew, Yous nous vycz tels que nous sommode ne prends point pour directeur Un fou dout la mauriale humeur Érige ea crime une faiblesse, Et veut anéantir mon reum Pour le conduir à la sagesse. Le seus, J'ai deu goûts, des désirs; Dien les inspire ou les pardonne : Le triste eunemi des plaisirs, L'est aussi do liber qui les donne.

## LES CAPRICES.

CHANSON.

Mon destin auprès de Climère Varie à chaque Instant du jour ; Un caprice inspire sa haine , Un autre lui rend son amour.

Elle m'a dit : Lindor, je t'aime, Ton cœur a mérité ma foi; Elle m'a dit, à l'instant même : Lindor, je me monuais de toi.

An moment où sa voix m'appelle, Climène songe à m'éviter; Je ne vais chercher auprès d'elle Oue le regret de la quitter.

Elle est triste dans mon absence, Et méprise alors mes rivaux; Elle les vante en ma présence, Et me purie de mes défants.

Mes tourmens pour eile ont des charmes, Elle cherche à les irriter; Et je la vois verser des larmes, Lorsque je viens les lui conter.

Je ini portais les fleurs qu'elle aime, Elle les prit avec dédain; Elle me donna le soir même La rose qui parait son sein.

Un jour Climène, moins cruelle, Avait pris soin de me calmer, Et je m'entvrais auprès d'elle Du bonheur de plaire et d'ainser.

#### SAINT-LAMBERT.

Dans la plus profonde tristesse Je la vis bientôt se plonger, Je l'offensais par mon ivresse, Mes plaisirs semblaient l'affliger.

Elle est simple, sans artifices, Nul amant n'a tenté sa foi; Et fidèle dans ses caprices, Elle n'aime et ne hait que moi, Beauté si douce et si terrible, Souvent aimé, jamais beureux, Que tu sois barbare ou sensible, Je n'en suis pas moins amoureux.

Par tes rigueurs on ton absence, Cesse de déchirer mon cœur; Je t'aimerais sans inconstance, Quand tu m'aimerais sans humeur.

Domestic Good

# MARMONTEL:

### BOUCLE DE CHEVEUX ENLEVÉE.

PORME MÉROI-COMIQUE Traduit de l'anabis de Pope.

Traum or Tangan or Pope.

# CHANT PREMIER.

D'un amoureux larcin je chante l'origine,

Et les tristes effets d'une audace badine, Muse, adresse à Caril ces vers que je lui doi ; Belinde les lira, c'en est assez pour moi.

Mon sujet est léger, must la gloire où j'aspire, Cest que l'un m'appluudisse, et que l'autre m'inspire. O décase! apprends-moi quel moil f'étomant Arma coutre nue belle nu lord tendre et galant ; Dis-mod par quelle force encer plus inconnue, Coutre de tels assauts elle fut soutenne.

Dans des ceuers anoureux quelle Inhumanité!
Des rideaux le soledic cologant la curânce ,
Omra è repret deu yeux dont la beautir celleux,
Chres è repret deu yeux dont la beautir l'élèce,
L'amant qui ne dort point se réveille à midi ;
De an inche en hilliant le petit chiene délege,
El la montre répond su doigt qui l'interroge.
El la montre répond su doigt qui l'interroge.
Un sytape compaisant lui verse des parote.
L'en oppe de maini, qu'il conduit supris d'elle,
Le rooppe du maini, qu'il conduit supris d'elle,

Voltigeant sur son front le couvre de son alle. Belinde à son chevet croît roir un Adonis; Moins brillatt dans un hal parsissent nos marquis. Sondain elle rougit, un songe l'épouvante : Mais le spiphe approchant sa houche séduissuite, L'applique à non créile, et al tai tent ce discours :

O toi, dont les appas font noltre mille amonrs, Jeune et chaste beauté, sur qui veillent sans cesso Mais l'œil de l'innocence en perce le mystère : Un enfant les pénètre, et contre cet écueil Un philosophe altier voit briser son orgueil. Qn'épris de ses erreurs, le rebelle incrédule Traite ces vérités de fable ridicule : il n'est que la pudeur, il n'est que la beauté, Oui puisse euvrir les yeux à leur douce clarté. D'esprits aériens un fidèle cortége Aux spectacles , au bal , t'entoure et te protége. Pense à ces conrtisans à te suivre assidus. Et ton cercle de lords ne t'éblouira plus. Apprends que ces esprits furent jadis des femmes : La mort, d'un corps plus pur a revêta leurs âmes. Quand vous perdez le jour, vos goûts ne meurent pas: La joueuse aime l'hombre an delà du trépas; La dochesse n'a plus ni carrosse ni pages; Mais elle suit des yeux de brillans équipages. Votre esprit, que conduit un mouvement vainque Suit l'élément chéri qu'imitait votre cœur : L'altière en salamandre est métamorphosée, Et monte, avec le feu, vers la sphère embrasée; Celle dont la douceur fit des amans beureux, Se glisse dans les flots, et s'éconle avec eux. La prude est transformée en maligne gnomide. La consette, changée en légère sylubide, Voltige dans les airs sans se fixer jamois. Vais conuais les douceurs d'uo sort si plein d'attraits; Nous pouvous, dégagés d'une chaîne mortelle, Prendre à tous les momens une forme nouvelle, Varier notre sexe, et combler les désirs D'une beauté qui fuit les terrestres plaisirs, De soupirans en vain une foule l'assiège, De ces chasseurs adroits notre main rompt le plége,

Mille habitans de l'air que ta gloire intéresse ; Si tout ce qu'on te dit des sylphes, des lutins,

Put frapper an bercean tes esprits enfantins.

Et causer quelque trouble à ton fime craintive , Prête à la voix d'un sylphe une oreille attentive :

Ouvre les yeux sur tol, reconnais ta grandeur.

Et des biens d'ici-bas foule aux pieds la spiendeur, Il est des vérités qu'ignore le vulgaire,

"MARRONTE: JFER-PRESCH!" anni à Bort, pritie ville da Limonie, or 1728. Voltair Veragues à quitter sa prosince, l'accueilli avec bouté, puis le recommande à Vauquesarques, qui, à son tour, l'encouracc et lui donna d'aiffre contrils, Marmoniel remporta deur foir be prix de porèse al Chandenie Promise; il compont plusieurs i razèdies entre lesquelles nous citerona les Maronies de ct Nausieu, contrego d'agues d'etiline. L'Englis, defic.

et ensuire le Mercure, le désurrévent de la podsie, pour laquelle il ne se entait d'ailleure pas une vocalun décidee, que le manuelle de la commandation de la commandation de la commandation de la Chaddhule Fanciale, et quelques opéras qui columnat, un grand succes. Soin poème de la Basela de circura générale, traduit de Pope, est é lous ses ouvrages en vers celui qui renferente le plus de qualités poètiques. Marmoule du mour a Abbeville, en 1979.

Nous savous arrêter l'amant qui la poorsuit.

Ou'on la lorgue le jour, qu'on lui parle la nuit,

Toujours nous la renduns dédaigneuse. Juffexible, Quand même tout l'insite à deveuir sensible, Quand la dasse l'anime, et quand de doux uccens, Amollissent son ocur et captivent ses seus. An zêle de son sylphe elle doit sa victoire, Et l'honneur, vain fautôme, en a toute la gloire,

Parmi vons il en est que le ciel en conrronx Livre aux empressemens d'un vieux gnome jaloux : On les volt s'admirer, d'elles-mêmes éprises; Le gnome, d'un rival craignant les entreorises. Fomente leur orgueil, et de leurs courtisans Il leur fait dédaigner les vœux et les présens : Il a soin d'écarter tont ce qui peut leur plaire. A l'aspect de l'étoile on de la jarretière, A l'approche d'un duc, au seul nom d'un milord. Le gnome, épouvanté, fait un nouvel effort D'untres gnomes, chargés d'un emploi moins stérile. Président aux desseins d'une coquette babile : Ils dirigent les yeux d'une tendre beanté, Donnent à ses regards un air de volupté. Et quand près d'un amunt son ieupe cour nalpite. Ils colorent son teint d'une rougeur subite,

De solar plat delicate un ripide en o compt. Des delors importers le vitagiar fragres. Prend pour l'égreenent d'une symplet inside Les pas mystérieux du ripide qui la goide ; D'un déclair compti d'annoteres et d'annours; Il et lair ann diseau prescrit les déclaurs. Il et lair annours personnés les diseaux. D'un objet unui viul il l'ocque ann cens, chef ingrate benué verrait imponiment il ne prisent magnifique offert advoitement. S'un rivial ettl i magni véplance. N'arrêtait le transport de se reconsissance. N'arrêtait le transport de se reconsissance.

De june Furio, quelle housed source;

Deurral sans sintainer focuser les langue;

Si rere del Dianon ne se glissals resolais,

Expon le nasuere no sui ceratie sun aixe papes;

Si rere del Dianon ne se glissals resolais,

Expon le nasuere no si ceratie si mais se papes;

Il condini se perçoire on nege politique;

Pour les fountes insolaires pare natural et al.

Il soulines la propos lest courage fernale;

Il condini en propos lest courage fernale;

Par un fact in suita se la beneficia de la condini de

L'este presigient de notre babilitée. Arté et se mon ons i ta graite dérienne N'a d'autre chef que moi , d'autre loi que la mienne. Le rinne; mais hiela d'autre ton atre mal 27 à la d'un greuid revers le présegé faits. N'enne exatu que le per précipiét dans Fonde. Henne exatu que le jour précipiét dans Fonde. To doit voir accomplir... Je et die ca tremblate... Comment, de quelle mais vient ex comp accabiant ? Le l'ignore: su dostin somais comme nous sommes, Le passi et pour loi crimins tout, et files lommens, de passi le circulo circinis tout, et files la bommes,

Mirine, de Belinde astendant le réveil , Saute sur relle , aboie, et trouble son nommell. Le bildet, avit en faut croire la recommere, Se présenta d'abord à sa vue alarmée. A pelenc elle a comon la main qui la tracé, Que de sous souvenir le songe est effacé. Alors quitants ons lit, ranquille et rassurée, Elle approche à pas leuts d'une table sacrée. Mystiquement rangée, des vases de vermell. Des odirandes da lue y formeur l'appareil.

Belinde, déployant sa longue chevelure,

Adore en habit blanc les dieux de la parure. Une Image céleste éclate en un miroir. Sur ce divîn objet qu'elle ne pent trop voir, Elle attache ses yeux, l'admire et se prosterne. De cette déité, prêtresse subalterne, Sylvie était au bas de l'autel enchanté, Érigé par le luxe et par la vauité. L'autel est embelli , la timide prétresse Par les ris solennels honore la déesse. Pour orner ses attraits déjà sont découverts Les précienx tributs de la terre et des mers. Mille flacons remplis des perfoms de l'Asie. Exhalent dans les airs une odeur d'ambroisle; On voit dans des écrius l'amas éblouissant Des trésors que Phœbus fait éclore en naissar Là, l'écaille et l'ivoire en peignes sont changées, Et l'épingle et l'aiguille en escadrons rangées, Là , normi les nompons sont placés au basard La Bible, les parfums, les romans et le fard.

La Bible, les parfams, les rousses et le fard.

La cellente besuité preud ses puissants armes,
son trout chaque le maint reçoit de noveraux charmes,
ses grâces, ses autreis serubées et récellier;
ses qui curis pais serubées et récellier;
son sourire ces ples doux : le titte de l'inaucuriele
récelle mératiblement de l'indusparées à Builder,
son sourire ces ples doux : le titte de l'inaucuriele
récelle mératiblement de réchadres nouvelle
charmer c'été engréesé, les piphés ausoneres
le l'indusparées au montre l'indusparées autreit
le feuite de l'indusparées autreit puis de la pipe feuite.

Be étalent les pils de so jupe flottante,

#### CHANT SECOND.

Telle qu'en un ciel pur on voit naître l'aurore, Telle parut Belinde, et plus brillante encore l Lorsque vers la Tamise elle porta ses pas Pour faire aux dieux des eaux contempler ses ap-Mille Jeunes seigueurs, mille beautés d'élite, Viennent former sa cour, et marchent à sa suite. Belinde les efface, et son air gracieux Captive tous les cœurs, et fixe tous les yeux; L'éclat des diamans à ses cheveux se méle, Et le feu des rubis sur sa gorge étiocelle. Vifs comme sa pensée, et non moius inconstans, Ses yeux sur mille objets errent eu même temps : Aux mortels empressés qui volent sur ses traces, Elle accorde un sourire et jamais d'autres grâces : Sans déplaire aux amans, sévère over honté, Elle sait mettre un freiu à leur témérité : Comme l'astre du jour, dout elle est la rivale, Elle verse autour d'elle une lumière égale ; Elle sait déguiser, sons un voile charmant Ses défauts, s'il en est, avec tant d'agrément? Si de ceux de son sexe il lui reste une trace, Un seul de ses regards, un sourire l'efface. Pour le tourment des cœurs et le plaisir des veux. Elle laissait flotter deux boucles de cheveux, Dont les ondes roulaut sur sa gorge naissante . Ombragesient de son cou l'ivoire éblouissante. L'amour, avec ces nœuds qu'on ne pouvait hriser, Euchalpait les mortels oui l'osaient mépriser : Et dans ce labyrinthe une âmo embarrassée. Ne regrette lamais sa liberté passée, A l'aide des cheveux souvent nous amorçous Les volages olseaux, les timides poissons; Non moins imprudens qu'eux, auprès d'une inh Des cheveux quelquefois la force nous enchaîne, Des boucles de Beliade un marquis est charmé, De les ravir déjà le projet est formé. Ou par force ou par ruse il veut hâter son crime; Aux désirs d'un amant tout paraît légitime : Aux Dieux avant le jour il adresse des vœux; La unit prête sou ombre à ce mystère affreux. Il les invoque tous, a'incline, les adore : Mais e'est tol, tendre amour, toi surtout qu'il implore. Du langoureux Cyrus aur Clélie entassé, A ce dieu redoutable un autel est dressé, Le marquis lui consacre un gaut, trois jarretières, Glorieux monumens de ses amours premières :

Un tas de billets doux s'aliament sur l'autel; L'autel est embrasé, l'audacieux mortel, Les yeux levis au cels, se prostrame et le pric Qu'un tréor d'où dépend le houheur de sa vie Soit biendt dans ses mains pour n'es sortir jamais, Mais le ciel, a tentiff à ses voux indiscrets, N'apance qu'à demi sa prière faneste, El les veux dans les airs en disperent le reste.

Belinde coprudant parati ner son vaiseens: Lunder éconçueilli sous ce brillant farteau. Des plus dont instrumens la touchante harmonie, Ana charmes de la rota area en rémai. Fair reteauir ces bords de sons métodiere, qui, glissaus sur les ceaux, s'enveréent annés exteux. Les voisees arbipts réfect l'unde transpille, El ta voie condevant à leurs soulle docte. La décess contri, et sourier charmant Verse dans tous les cœurs le colone et l'encolonent.

Verse aans tous its occurs ie caime et l'enjoument.
D'autres soins d'Arlel occupent la pensée,
D'un funeste accident Beliode est menacée,
Et son sylphe, en tremblant, voit venir ce revers,
Il convoque à grand bruit les babitans des airs,

Sur le vaisseau hientêt, à ses ordres docile, Voie de toutes parts cet escadrou agile, Et les airs, divisés par ce prompt mouvemen Imitent des zéphyrs le doux frémissement.

Coxed or exposunt ser les voiles fontantes, faintent au soil illeur ain célatantes; Dans on sange d'ut cercui s'extilloit auger; Dans le raper des sins se transe de l'auvere. Dans le rape des sins se transe de colore; La mairez y produit de d'extrese coulemn s'extilloit auger; Dans le raper des sins se transe de colore; La mairez y produit de d'extrese coulemn s'extilloit auger; Dans le raper des sins se transe si ex colore; La mairez y produit de d'extrese coulemn s'extilloit auger; Dans le raper de de d'extrese coulemn s'extilloit auger; Dans le raper de de d'extrese coulemn s'extilloit auger; Dans le raper de de d'extrese coulemn s'extilloit auger; Dans le raper de de d'extrese coulemn s'extilloit auger; Dans le raper de de d'extrese coulemn s'extilloit auger; Dans le raper de de d'extrese coulemn s'extilloit auger; Dans le raper de de d'extrese coulemn s'extrese d'extrese d'

Assis sur le grand mit, de sylphes entouré, Ariel dans ses mains tient son serpare azuré; Son plumage de pourpre à leurs yeux se déploie, Et dans le trouble affreux dont son den est la proie, Il leur tient ce discours qui les glace d'effrol;

Nombreuses légious soumises à ma lol, Écoutez votre chef dans un profond silence : Yous avex les emplois que le ciel yous dispense ; Parmi les habitans des campagnes d'arur, L'un aime à voltiger dans un air calme et pur,

Aux rayons du soleil d'autres s'épanouissent, Et de milie couleurs sons les yeux s'embeilissent; D'antres , lorsque l'Aurore annonce son retour , Ouvrent à ses coursiers les barrières da jour : Quelques uns, dans les cieux, des comètes fatales Prennent soin de tracer les routes inévales : A régler les saisons les autres destinés, Conduisent dans leurs cours les astres fortunés : Ils attirent dans l'air les vapeurs de la terre, Liquent les veuts fourneux, allument le touperre. Des nuages épais furment des tourbillons, Et d'une pluie heureuse inoudent les sillons. D'autres, les yeux baissés sur la nature humaine, Observent des mortels la conduite incertaine, Tandis que dans la paix, coume dans les combats, Leurs redontables chess sont le sort des états; Et par mille revers, dont la terre s'étonne, Reuversent à leur choix on relèvent un trône. Pour nous, sur les beaotés notre camire s'étend, Doux soins, beureux emploi, quoique moins éclatant. Sylphes, yous le savez, nous bornous notre zèle A rendre plus touchans les charmes d'une belle : Nous faisons respecter aux aquilons fougueux L'essence dont l'éclat embellit ses cheveux : Nous savons retenir les parfums qu'ils exhalent, Nous enlevons l'émail que les roses étalent : Et nos pinceaux légers, sous ce rouge trompes D'un visage monrant déguisent la pâleur. Est-il pour l'embellir quelque soin qu'ou néglige? Est-il quelque défaut qu'un sylphe ne corrige? Cet art qui, chaque jour, par d'heureux change Ajoute à leurs habits de nouveaux agrémens, Cet art des nouveautés, si fécund en systèmes, En songe, à leur esprit, nous l'Inspirons nous-mêmes ; Mais entre ces beautés , celle qui dut le mieux Fixer par ses attraits vos soins officieux. Va subir en ce jonr une étrange disgrâce, Quel sera ce revers dont le ciel la menace? Ouci en sera l'auteur? La sagesse des dieux Sous un nuage épais le dérobe à mes yeux. J'ignore si Beliode, en faveur d'un profane. Doit enfreindre les lois de la chaste Dinne, Ou casser senlement un vase de grand prix; On trouver ses bijoux par quelque larrou pris : Si de ses courtisans écontant les fleurettes, Elle doit perdre au bal son cœur et ses tablettes; Ou si Mirine (1) touebe on rivage des morts. Quel que soit ce danger, redoublez vos efforts, Du soin de ses pendans je charge Berbinette , Celui de l'éventail regarde Zéphirette: Momentille , sa montre est remise en la main;

(1) La petite chienne.

Ces boucles de cheveux qui flottent sur son sein, Je te les livre, à tol, vigilante Crispine; Et moi, le veillerai sur les jours de Mirine, Si quelqu'un d'entre yous, publiant son devoir, Indigne de mon choix, trabissait mou espoir, De mon ressentiment il serait la victime, Et la peine, du moins égalerait le crime : De brûlantes vaneurs dessécheraient son corns, Il feralt pour voler d'inutiles efforts; De gomme ou de pommade on enduirait ses ailes : Il nerdralt tout à com ses grâces naturelles : Tel qu'on peint Ixion sar sa roue étendu , Sur un casé bouillant demeurant suspendu. Il en respirerait la brûlante fumée : Je n'offrirais sans cesse à sa vue alarmée Que cette vaste mer écumante à ses pieds.

Aladi parle Ariel aux sylphos offrayés. Leur noubreus condres délète, Vole auprès de Bellinde, et se place autour d'elle, Dans for de ser chercus. les uns vout se nicher, Es aus non éreuill d'autres vous te percher; D'autres sur son pendans chercheut une retraite; Babi ils sout tous assiés d'une doubres service. Et leur ceur, consterné, polipiant, incertain, Atmed le triste diet de l'arrêt du desiin.

### CHANT TROISIÈME.

Dans ces vallous ficuris où la Tamise crrante, De Londres, dans son sein, volt l'image flottante, S'élève d'Ilomptoncourt le superbe palais. En secret, dans ces lient, les ministres ongbis Contre nes ennemis voni fonenter des ligues, Ou contre nos beautés méditer des intrigues. Reine (I) d'un triple empire beuroux el redouté, C'est là mue vous prenez des aire et du thé.

Ce fat dans ce besu llen que ne rendit Bellinde.
L'éloge de la relue ou d'un écras de Tibles
L'éloge de la relue ou d'un écras de Tibles
Aux grace antrollende de la Pillane cera;
Chaye ne qu'en protonece et su trait de saire.
Sup pead pour l'espère, cés propos importans
Le dible l'évenir (remijisent ces l'entant :
On observe un regerd, un greite, une grimme;

Le solcil cependant sur nos brûlans silions , Déjà ne dardait plus que d'obliques rayons ;

(1) Aune, reine d'Angleterre.

Les sénateurs, Jassés d'une longue abstinence, Opinant au hasard, désertaleut l'audience; Et pour laisers diiner leurs jugges es repos, Les criminels discrets couraient sux échafonds De remords inquiets libres à l'ordinaire, On voyait des marchands la troupe mercenair De la Bourse chez eux fair d'én pas engreuel. Les soins de la toilette avaient enfin cessé.

Onatre terribles rois paraissent sur les rangs. Leur monstache, leur front couvert de cheveux blac Leur barbe les rendaient encor plus vénérables, On voyait ouprès d'eux quatre reines aimables; Dans leurs augustes mains elles portaient des fleurs, Qui de leur tendro empire exprimaient les donceurs. Après elles marchaient une troupe de gardes, Le chapeau sur la tête, armés de hallebardes: Et divers écussons tracés sur les habits Distinguaient les soldats des différens partis-Pour prévenir les coups que l'ennemi médite, Belinde nomme Pique, et Pique est (1) favorite. L'hérofoe commande, et ses noirs matadors. Par cent exploits fomeux secondent ses efforts. Aux chefs des Africains leur valeur les érale, Spadille est le premier dont le bras se signale; Il enchaîne à son char deux triomphes vaincus ; Denx plus vaillans encor, sous Manille abattus, De ce guerrier soperbe bonorent la victoire : Baste paraît bientôt, mais avec moins de gloire : Il n'abat qu'un seul noble avec un plébéien. Le rol de Pione alors, dans un grave maintien, S'avance et fait briller dans sa moin redoutable. A la place du sceptre, un glaive formidable, Un long mantean do pourpre, au basard entr'ouvert, Laisse voir en flottant sa jambe à déce avert. Son esclave, rebelle, au combat le défie,

(1) L'usage le plus genéralement reçu est de tirer su sort la couleur favorite, mais dans certains endroits c'est la première qu'on nomme. Mais le prince à ses juides le fait tombre sans vie Sar l'eschare de trible il porte anssi ses comps. O destia des combats, inconstant et Jaloux I Ce vaillant Quinobla qui dans d'autres journées, Sans poine ells renversé des téces courounées, Qui dans toute une armée els sende la terreur, Sous le fier du monarque expire sans honneur.

Belinde jusqu'alors signalant son courage. Sor les deux paladias avait en l'avantage : Mais la fortune enfin seconda le marquis. Il t'amène an combat, Jeune Sémiramis, Tol que le rol de pique a choisi pour épouse. Du prix de la valeur cette reine lalouse Court sur le roi de trèfie et lui perce le flanc. La blancheur de ses mains se souilla de son sang. One sert à ce tyran sa taille monstrueuse. Son riche diadéme et sa robe pompeuse? One lui sert d'avoir seul, parail les souverains, Le pouvoir de porter un globe dans ses mains? Le cruel, en tombant vomit son line noire. Le marmis, organilleux d'une telle victofre, Fait marcher à l'instant ses terribles carrents. Plus richement paré que les rois ses rivaux, Leur monarque en profil laisse voir son visage. De son auguste reine il sontient le courage : Et ces vaillans épont courant de toutes parts, Foulent des ennemin les bataillons épars. Comme les légions et d'Asie et d'Afrique Forment par leur mélange un spectacle tragique Omand le Moure noyé dans son sang répandu. Avec ses meartriers expire confondu, Tels cœurs, trèfies, carresux, aux yeux de l'assemblée, Vaincus et dispersés, tombent dans la mélée. Cent peuples différens d'habits et de couleurs, Sont tous enveloppés dans ces communs malheurs. Les vaincus effrayés se pressent et reculent; Leurs nombreux escadrons en tombant s'accumulent; L'esclave des carrenn, à la honte du sort. Voit la reine des cours o(der à son effort.

Belinde, à cet aspect, tremble, pâlit, se trouble, Codille la menace, et sa frayear redonible; Elle se croît défaite, et aon cœur abatta. Veut en vain rappeier sa première vertu : Mais dans les grands périls, témoins la Grèce et Rome, Pour changer la fortune il suffit d'un grand bossne.

L'as de œur at combut s'avance saus effroi. Bellade especiant garde en secret lo rol. Indigné d'avoir va son épouse craintive D'un esclave insolent devenir la capitre, il regarde cet as, l'œil ardent de courroux. S'élance, et l'ennemi assurt percé de ses coups, Belinde s'applaudit et pousse un cri de joie : L'écho de toutes parts jusqu'au ciel le reuvoie ; Les fleuves, les vallons, les montagnes, les bois, Ébranlés par ce cri le répèteut cent fois,

Ne saurez-vous jamais, mortels pleins de faiblesse, Étre henreux sans orgueil, malheureux sans bassesse? Tout cet écht s'envole, et ce jour ghrieux Va bientôt se changer eu un jour odieux.

On avait terminé ce combat mémorable, Quand des laquais adroits couvrirent une table Des vases précieux que la Chine produit. Le calé pur leurs mains en poussière est réduit, A l'aide d'un flambeau l'esprit de vin s'allume; Une flamme d'azur l'efficure et le consume : Observant du Japon l'usage révéré. Ou érige un autel de coupes entouré. Ce nectar qui des sens, par une double voie, Fait passer jusqu'an cœur la vigueur et la joie, Dans des vases nombreux se verse abondamment, Et tout brillant encor bouillonne en écumant. De aviphes empressés une brillante troupe Vole autour de Belinde, et couronne sa coune, Cenx-ci sur son café, qu'ils venient refroidir. Par des battemens d'alle appellent le zéphar : Ceux-là sur sa parure étendent leur plumace. L'arahique liqueur qui réveille le sage, Et qui du nouvelliste éclairant les écarts, Lui fait dans l'avenir promener ses regards. Du Jeune audacieux secondant l'entreprise, Lui découvre un moven d'obtenir par surprise Ces boucles de cheveux dont il est si jaloux. Arrête, et crains des dieux le terrible courroux, Barbare! de Scylla, ai tu sais la disgrâce (1), Ton crime fut le sien, et son sort te menace ! Oh! combien les mortels joinstes et pervers. Pour arriver au crime ont de chemins ouverts? Aglaé, du marquis pénétrant l'artifice, Prend le temps d'exercer sa jalouse malice, Et lorgnant le perfide, affre à ses yeux distralts Des ciseaux qu'en ses mains elle tenait tout prêts. Le marquis se saisit de cette arme cruelle. Tel, au temps d'Amadis, un chevalier fidèle; Entrant dans le tournoi pour disputer le prix, Des majus de la beauté dant il était épris

Du soin de sou calé seulement occupée, Bélinde se baissait pour eu humer l'odeur. Cépendant le marquis, pleiu d'une aveugle ardeur, A sa téte appliqua l'instrument redoutable.

(1) Fille de Ninus, roi de Mégara.

Recevait autrefois on la lance ou l'épée.

De syphes alarmés une foule inuombrable Vole pour la défendre untour de ses chereux. En unin pour l'unertir de ce péril affreux, Unissant leurs efforts, ranimant leur nodace; Trois fois de ses pendans ils chranient la masse; Trois fois ets pendans ils chranient la masse; Trois fois ets pendans ils chranient la masse; Et trois fois l'encemi récule, consterné.

Ariel, de Bélinde observant la pensée,
D'un amant dans son eeur voit l'image tracée,
Et tou le reside échappe à son art confondu :
Ce sage gardien, interdit, éperdin,
Reconnaît du Destin la puissance suprème,
Et quitte en soupirant cette ny mphe qu'il alme.

Le marquis ouvre alors les ciseaux meurtriers, Fait glisser une boncle entre les deux aciers, Les rapproche soudain, et d'une main bardie, Va couper sans nitié cette boucle chérie. Déjà le double acier criait en s'unissant, Lorsqu'un aviphe, excité par ce péril pressant, Pour arrêter l'effort du tranchant homicide. Oppose an coup fatal sa substance fluide. Hélas! pour sa déesse en vain s'expose-t-il. L'impitovable acier coune son corns sobtil : Mais l'agile matière à l'instant réunie, De son corps mutilé rétablit l'harmonie. Rélinde , c'est ainsi que tes cheveny sacrés De leur chef à famais se vicent sénarés. Dans tes yeux à l'instant des foudres s'allumèrent. La terre a'en émut, les sphères en tremblèrent. Non, l'on ne pousse point de cris plus douloureux Lorsque la pâle mort, de ses vailes affreux. D'un époux ou d'un chien va couvrir la pagnière, Ou qu'une porcelaine est réduite en poussière.

Victoire! a'écria le marquis satisfait, La boucle est en mes mains, mon triomphe est parfait : Que des plus beaux lauriers ou couronne ma tête. Je m'enorgueiffical d'une telle conquête, Tant one les Alcyons se plairont sur les mers, Les nurs dans les farêts, les oiseaux dans les airs, Un marquis dans un bal, nue jeune coquette Dans un cercle d'amans ou devant sa toilette : Oui, tant que nos salous, artistement ornés, Par de nombreux flambeaux seront illuminés; Tant qu'aux jours solennels on se rendra visite, Et que de l'Atlantis (1) on louera le mérite; Ou'on verra nos beautés tracer des hillets doux. Recevoir des préseus, donner des rendez-vous; Oue les semmes à Londre nimeront la parure, Mon nom sera fameus chez la race future.

(1) Ogyrase du chancelier Bacon.

Le fer ravage enfin ce qu'épargue le temps : il frappe les hamains, abai leurs moumens : Des mains des immortels il a détruit l'ouvrage; il a caché sons l'herbe illon et Carthage; Et Rome, saccombant sous ses conps obstinés, Trois fois s'ensereit sous ses murs ruinés. Ne l'étouse donc plus, à nymphe inconsolable! Sil soumet les cheveux à sa force indompathle.

### CHANT QUATRIÈME.

£022

Tel qu'on veil l'Ordone, quand les vente centeres per l'arch bouillourne le tods à leur fuerze sonais ; Talle à son désençair Bidiate shandonnée. Buy et l'arch par d'enter margons tour à tour centralée. Un rui fai présonère dans l'archeur d'un combas, l'ince femane un spéris livrée uvée cété. De aussi arraché des hras de son amoste, lu la leur de l'archeur d'un combas de l'archeur d'un combas de l'archeur d'un combas de l'archeur de l'archeur

Le sensible áriel partagent ses doubers, (buinc ce tristes bones, les year kaipsie de plear Des habitans de Tuir. In légion détair Sen les pau de sont dé rédiègne de la belle. Amaisto Daniel de la belle de la belle. Amaisto Daniel de la belle de la belle. De la symphe aux tupous en calerciar les déjaux. Par l'adiagne étione d'une sombre avenue, Jamais on n'y sentir le réplav caressant; Mais du vezt du midil le soufile assorplanas Ne cesse d'y porter une super lisquer. Dans Danaide réduit de cette grotte obscure Les regarde de soufile intes jimme phéréré.

C'est là que, par un ll sax monis connecté, Le ceur gros de compir, riste, pile et révene, Repose mollement la décese quintenee. La Doubeur la récleta attachée un duver, El la sombre Migraine assiége son chevet. Aux côtés de son li paraissent deur vestales : Leurs trais sons différens, leurs diquidés égales. L'arus, vitelle silvité, un siet nior et plande, 'Crabe un corps mourant par cent lastres courbé : Cette la Mignich. Ser ses meubres noise. S'étend un cuir tames que sillonneet les riègle. Déchirant les hamains, elle hénit le cét, Efuntant aver au le mérite modern. A see embrauement méte na poison funtes, A see embrauement méte na poison funtes, L'autre, jeune bousé (c'est l'Affectissien), Pour prévenir de lois des mans d'opision, Dans un it souspieurs ne plonge primare, Roule un est linaguissant, et se plane aver girles. Roule un est linaguissant, et se plane aver girles. Estabent sur tent non lein brilliant coloris. Cest ainsi qu'une belle emprauer avec adresse Dun tendre neigle la pieusaue mollesse.

Élevés dans les airs, comme un nuage épais, Mille fantômes vains entourent ce palais. Là paraît Alecto, de couleuvres armée, Oui vomit des torrens de flamme et de fumée. A la pâle luear de lugabres fiambeaux, Des spectres effravans sorient de leurs tombeanx; Ici l'on croit errer dans les Champs-Élysées; De mille fleques d'or des plaines arrosées ; Des dômes de cristal, des palais enchantés, Aux yeux des habitans s'offrent de tous côtés Les mortels dans ces lieux, oubliant leur nature, De mille obiets divers luitent la figure (1). Le gnome, parfumé des plus fortes odeurs, Abordant sans effroi la mère des Vapeurs : Triste divinité, dit-il, le vous salue : D'un sexe lunatique, 6 maltresse absolue! Yous qui de nos beantés, dès leur leune saison, Jusque sur leur déclin, gonvernez in raison; Yous qui , pour égarer leur esprit fantastique , Mélez à vos vapeurs la fureur poétique ; Yous qui, selvant tonjours leurs goûts et leur humes Savez avec tant d'art empoisonner leur cœur; Vous seule invitez l'une à prendre des pilules. Et l'autre à barbouiller des écrits ridicules; Par vous un hypocrite, au cœur pétri de fiel. Va dans son humeur noire offrir des vœux au ciel. L'orgueilleuse par vous diffère une visite; Et quand de ce devoir il faot qu'elle s'acquitte, Vous seule lui dictez le sublime assommant Dont sa sotte fierté pare un froid compliment. Mais une nymphe encor méprise votre empire : Faite pour le plaisir, sa présence l'inspire, Ah ! si j'ai su jamais ravir un serément. On semer de boutons nn visage charmant; Si d'un jaune vermeil, des coquettes antiques Jai sogrent coloré les figures étiques ; Si, pour faire enfanter d'injurieux soupçons,

(1) Pope décrit lei les idées bizarres des hyporondrisques; mais cette description, qui peut plaire en anglais, ne serail pas supportable en notre langue. Yai d'erunçi den lius, on froissé des jupons : Sile plautie confis, jour norlerir les fropmes, Un hois arries sur des tôtes julicies; Si, d'un curlin audite l'ristait les douleurs, I'à sa des plus boux yous fibre couler des pieurs ; Du i, jour cercer som obiete malier. En mais d'une colliure a dérait l'editice. En mais d'une colliure a derait l'editice. De ce des ce jour l'aire de l'aire d'arquêtes, One dère c jour l'aimé doubles le vas de d'arquêtes. De vos noisers vipeurs offungene coste helle, Toot fusières libende sur tirise avec élle.

La déesse à ces mots l'œil sombre et dédaigneux, Semble le rebuter an exaucant ses vœux. Comme on vit autrefois l'ingénieux Ulysse Des vents emprisonnés captiver le caprice : Dans une outre profonde elle enferme les cris. Et tout ce qui du sexe enslamme les esprits, Dans un vase enfumé la chagrine déesse Délaie en murmurant la crainte et la tristesse. Chargé de ces trésors, l'orgueilleux Ombriel Va revoir à l'instant la hunière du ciel. Il voit Belinde en nieurs , la tête échevelée : Talestris soutenait son amie accablée: Sar elle déchiré l'entre somit sondoin Les plaintes et les cris enfermés dans son seiu. Belinde entre en fureur : son implacable amie L'irrite, et vers les cieux tend les maiss et s'écrie : O file infortanée! (Hamptoncourt à ces mots. Bépond de tous côtés par la voix des échos). O fille infortunée! uu jeune téméraire Sera de tes cheveux l'houreux dénositaire! Tant d'essence luisante et de soins assidus Tant de riches parfums scront aiusi perdus! Prévis-tu ce larcin dont le traitre se flatte. Lorsque, pour s'embellir, ta tête délicate Se livrait en tremblant à ce fer tormeux Qui lui causa cent fois des maux si rigoureux? O boucle !... Quel boubeur pour qui te l'a ravie ! Pour les autres amans onelle source d'envie ! Je ne prévois que trop, sur cet enlèvement, Do sexe vertueux l'étrange étoppement, Non, non, jamais l'honneur ne saurait le permettre. L'honneur, à qui nos vœux doivent tous se soumettre, A qui tous les plaisirs, sitôt qu'il a parlé, Le repos, la raison, tout doit être immolé. Belinde, à juste titre, on te vuit affligée; Par cent discours malins to vas être outragée : Je vois de tontes parts les sourires railleurs, Les regards offensans et les rires moqueurs. Non, tu ne seras plus la beauté dominante, Un senl mot va ternir cette gloire éclatante, Aural-je désormais et la force et l'esprit

D'appayer ton bonnear, que ce revers fiérrit P Après un tel affront, puis-je, sans infamie, Me déclarer pour oil, te nomme mon amie? Ta le verris lientôl, cei orpacificus marquis, Dans an riche crisal émailité de ruibis, Plaçant indignement cette bouche usurpee, La porter de la mais dont elfé fut coupée. Ab I platót, que le ciel, que la terre, les caux, L'homme et les perroqueix entreta dans le chaos!

Dans ses yeux, à cen mots, la colère s'allume; Elle lance un regarda os chevalire de Pitume. Arrachez ces cheveux de la main du marquis, Blu-dle; chevalire, mon couer set de ce prix, De plus graves algies, l'ilme slors occupée, Ser as boite d'email est a came journe, Il attività les yeux de ce cercle distonsi, Avec cet embogonis, cet air épanoni, De la fatuide gage tonjours soilée (I). Et util de non cesti lisaissi vivei rout le vide.

Il écoute, en ourrant de grands yeux intervilles; Pais, d'un ton important, il s'adresse au marquis, El premant du tabet, en ces mots il a'explique; Mais frein n'est plus plaisant; l'aventure est naique! Au diable soit la bouce! Els, morthatt convienti.! Pourquoi donc?... après tout, il faut être civil, Ta bodines, marquis, ... tève de raillerie;

Il achève, et charmé de tout ce qu'il a dit, De rechef sur a boite il frappe et s'appandit, le suis fiché, répond le marquis infectible, Qu'à ce discora tenchant on me trous insensible, Mals je jure onjunt'hui par ess chaveux sarcés, De lever simble de la Jamais saprate, De poerce à ce leza, instrument de ma gloire, supage dans le colmenta ne pris de ma victoire. En pronospant ets mots, valoqueur audacieux, En pronospant ets mots, valoqueur audacieux, l'agile la boute, le c'étale à leurs youx.

Le gnome s'applaudit, et d'une main traîtresse Cassa le vase impur, d'où sortit la tristesse. Belinde, sur son sein cafié par les sanglots, Laisse tomber sa tête, et prononçant ces mots, Tourne des veux éccluis sur son amic en larmes;

O jour pour moi fécond en mortelles alarmes, Où je me vois ravir ma joie et mes cheveux ! Pourquoi vis-je Hamptoncourt? Voyage malbeureux!

(i) Il parali que les fats sont gras en Angleterre : e'est le constaire en France.

Je ne suis point, hélas l-to le sais, chère amie, La première à la cour que l'amour ait trahie. Pourquoi ne suis-je née en des lieux laconnus Où l'hombre et le café ne sont point porvenus? Dans mon obscurité, jeune et helle sans crainte, Des regards des mortels l'anrais bravé l'atteinte : Et comme sar leur tige on voit mourir les fleurs, Faurais, en vieillissant, vu ternir mes couleurs. Snr la foi da marquis, par quel sort m'embarqual-le? Ah! J'aurais dû prévoir qu'il me tendait un piège. Mon sylphe cette nuit me i'svait annoncé. Ouel prestige eveuglait mon esprit insensé? Pourquoi dans mou palais, pisive et retirée. Aux langueurs de l'eunul ne me suis-je livrée? Les dieux me l'ont prédit : l'ai senti ce matin Ma pommade trois fois chanceler sous ma main : J'al vu. lorsque les vents retenaient leurs haleines. Sur ma table trois fois trembler mes porcelaines : Mon perroquet, saisi d'une secrète borreur, Garde un silence effreux, Mirine entre en fureur : Quels présages frappans de ce revers funeste ! Itélas i de mes cheveux vois le malheureux reste. O reste malheureux I.,, Bellade, que ta main Arrache ce qu'ypargne un vainqueur inhumalu. O déplorable sort de ces boucles galantes ! Affligeant souvenir | Images désolantes | Ces boucles, qu'on frisait avec tant d'agrément, En flottant sur mon cou, en faisaient l'ornement : Leurs beaux jours sont passés. Il ue m'en reste qu'une, Qui va de sa compagne éprouver l'infortupe, l'entends délà rouvrir le funeste ciscau.... Il ne te manque plus que ce crime nouveau. Viens donc, barbare I viens, et que ta main împie Ne laisse aucune trace..., Ah! quelle est ta furie, Cruel I pour contenter tou aveugle désir. Étaient-ce mes chevenx que tu devais choisir?

#### CHANT CINOUIÈME.

Elle dit, et ses yeux se remplisent de larmes, La ristense à ses traits donne de nouveaux charmes : La ristense à ses traits donne de nouveaux charmes : Le supertiane dinne partique se solution; Le surequie cet lai seul incendible à ses pietres : Le surequie cet la cell incendible à ses pietres : Talestria viniaement plois la incarece en difica; Souri aux cris de l'umour, qui pourra l'émononie? : La piètre d'Anne, an désespoir d'Éline, A la prètre d'Anne, an désespoir d'Éline, Moiss incendible reuro pours le fis d'Anchée. Mais in grave Clarice, au maintien composé, Lève son éventail, et d'un air empesé Sur son sein demi-nu le déploie en codence, Ses regards inquiets demendent du silence. On se taix, on l'éconte, elle baisse les yeax : Et dit à demi-voix ces mots sentencieux :

Que sert à la beauté ce culte lanagimaire. Qui confond sous ses lois le sage et le ruigaire? Que lui sert, pour orner ses attries sédulusnes, Que la terre et la mer épuisent leurs présents; Que la terre et la mer épuisent leurs présents; Que la terre et la mer épuisent leurs présents; De jeunes étourdis une troupe légèro S'empressent à l'emi de nous donner la main, Et, pour être aperçus, bordent norte chemin ?

Pourquoi, lorsqu'su spectacle on nous voit dans nos toges, Tous ces saluts profonds, ces regards, ces éloges? De ces respects flatteurs quelle est la vanité, Si chez nous la sagesse, appui de la beauté, Ne fait dire au public, à l'aspect d'une femme : Vous voyez un beau corps qu'anime une belle âme, Qui d'entre nous, hélas l u'aimerait à passer Le jour à se parer et la uuit à danser, Si les amusemens, la danse, les parures. Pouvaient de notre teint effacer les gravures, Conserver nos attraits, et loin de notre front Écarter des hivers l'inévitable affront? Oui de nous des plaisirs s'interdirait l'usage. Et vondrait s'abaisser jusqu'aux soins du ménage? On pourrait mettre alors des monches et du fard. Et lancer sans péché quelque tendre resard. Mais puisque avec les temps nos attraits se ternissent, Et que, frisés ou non, tous les cheveux blauchissent : Oue, malgré le secours d'un art trop impuissant, Le teint le plus uni se ride en vieillissant ; Que la virginité ne rend point immortelle; Qu'en pure perte enfin une fille est cruelle ; Usons de tous pos droits au gré de nos désirs. Et bravons les revers au milieu des plaisirs.

Ma chère, croyes-mol, l'humeur douce et paisible; A pour persander une force lavincible; Mais les discours amers, les marares, les cris, Le ton fier et hantain, agrèssent les espriss. Pour se faire adorer, suitement une belie Boule emouressement une vire pranelle; Les yeux seuls sont frappés de cet échat troupeur; Mais le mérite a droit de capitre un cœur,

Ainsi purle Clarice, et n'est point applaudie ; Ce silence imprévu l'étonne et l'humilie. Belinde la régarde en froncent le sourcil. Peut-on, dit Talestris, à re discours saluil Méconsalire une prode? Aux armes, vite, aux armes ? Poursait-élle. Sa voit appelle les slarmes. A peine ce signal a fait rétentir l'air, Que l'exil édincious, plus prompte que l'éclair, Talestris au combat la première s'avance. On se range en bataille, et l'attique commence.

Héroines, héros, dans ce choc coulondus, A des cris caronés métent des cris algas. Le bruit des érentais et des robes froiscées Se mête au craquement des baleines casoées. L'arme que charun d'eax fait hirtle en ses mains N'avait jamais servi la fureur des humains. Vaitlass comme les dieux, comme exa havainérables.

C'est ainsi que des Grecs le chantre audacieux Sur les murs d'Ilion fait combattre les dieux, Et de ces fiers rivaux nous retracant les haines, Allume dans leurs cœurs les passions humaines. Vulcain sort à sa voix des antres de Lemnos, Et du Xante effravé vient embraser les flots. Pallas est opposée au frère de Bellone, Et le fils de Maia combat contre Latone. L'Olympe retentit du bruit de leurs débats : Jupiter prend la foudre, elle part en éclats, Et la voûte des cieux chancelle aur nos têtes : Le souverain des mers soulère les tempétes : Les flots en mugissant répondent à leurs cris, Et laissent entrevoir les gouffres de Thétys : Les tourbillans errans se heurtent, s'aplatissent, De leurs chocs véhémens les pôles retentissent : Phéhus à ses coursiers abandonne son char. Chaque astre vagabond roule au gré du basard, Tona les vents échappés de leur prisou obscure. De tumulte et d'horreur remplissent la nature : La terre est ébranlée et sent fléchir ses gonds : Les chéues orgueilleux qui couronnent les monts. Jusqu'à leurs troucs émus courbent leur tête aitière ; L'enfer ouvre son sein aux traits de la lumière : Le Styx suspend son cours; Pluton, épouvanté, S'élance de son trûne en voyant la clarté.

Tandis qu'en ce combat leur valeur se déploie, Ombriel, palpliant de fureur et de joie, Leur applandit de l'aile, et du hant d'un miroir, Dans ce tromble croissant admire son pouvoir. Les siphes, appuyés sur les brins d'une aigrette, Porteut de tons cités une vue inquiète. Observent le péril, et dans les deux partis, Raniment des genérries les éforts ralentis,

Talestris cependant, respirant le carnage,

S'ouvre à travers les morts un népible nassage : So vue à deux héros donne un trénas subit : L'un est un petit maître, et l'autre un bel esprit: L'un expire en chanson. l'autre par métanhore. Cruclle! je suis mort, quoique je vive encore, Dit I'um. Sur un fauteuil il s'alonge pâmé. L'autre chante ces mots, l'œil à demi-fermé : Oue vos yeux sur leurs cœurs ont un cruel empire! Que leurs traits sont mortels !... Il se tait, il expire, Tel dea chants les plus doux le cyrne, avant sa mort. Du Méandre charmé fait retentir le bord. De Plume, ce guerrier de qui la renommée De l'un à l'autre pôle en tous lieux est semée. Pour désarmer Doris s'avance plein d'orgueil ; Chioé qui marche à lui le blesse d'un coup d'œil : Le palais retentit de ses cris de victoire. Mais de l'avoir blessé, c'est assez pour sa gloire, A l'illustre vaincu le doux vainqueur sourit, Et ce souris flatteur à l'instant le guérit,

Cependant Jupiter du hant de l'empirée, Élère dans les airs sa balance dorée; Il y met d'un côté l'esprit de nos marquis; De l'autre, les cheveux que l'un d'eux a conquis. La balance est d'abord chancelante, incertaine; Mais enfin l'esprit cède, et la boucle l'entraîne.

Belinde se présente, et lance au ravisseur,

Pour la première fois, un regard de fureur. Le marquis à ses coups vient s'exposer lui-même, Trop heureux de mourir des mains de ce qu'il aime. Du premier coop de doigt il se voit renversé : De tabac dans ses yeux un torrent est versé; Le malin Ombriel dirige cette que : Le héros étourdi , tousse , pleure , éternue ; La salle en retentit. Gède au sort qui t'attend . S'écrie alors Bellade. En ses mains à l'instant Brille une aiguille d'or (f), précieuse antiquaille : Son hisaïeul jadis la portalt en médaille; Mais Jorsque ce héros descendit au cercueil, Sa veuve, pour orner sa ceinture de deuil, En boucle trausforma ce monument gothique; Elle fit de la boucle un grelot magnifique, Qui de sa jeune enfant embellit le hochet : Le grelot, à son tour, fut mis dans le creuset, Et transformé lui-même en une longue aiguille Dont la veuve à sa mort fit présent à sa fille. Long-temps à ses cheveux celle-ci la porta. Et par les droits du sang Belinde en bérita.

 (1) La généalogie de cette aiguille est une critique de quelque endroit de l'Iliade, et c'est là, je crois, son plus grand mérite. Cesse, dit le marquis, ennemie organilitenee, Cesse de t'applantir de ma chute hontwurz; Un plus heureux que moi doit être ton vainqueux; Un plus heureux que moi doit être ton vainqueux. Muis si je neura, hêits i ton se errar sraie; Paleson britude i domour, mais laise en ola sie e Mes pleurs os esarcianti-lis fâcilet sa crusanté? Menda la noude, repost l'implactable heunds. La voûte resenti de ces dinaerus istrailate. La voûte resenti de ces dinaerus istrailate. La voûte resenti de ces dinaerus istrailate. La barbare c'hiel demandait er mouchoir La noure de son rimine et de son desnohen.

Mais que l'ambilion est souvent almeée!

Ont vu leurs sprès une comquète nisée
Ont vu leurs vains lauriers arrachés de leur main I
Cette bonde, le fruit d'un compable larcin,
Comercée un instant au prit de tant de peloes,
Disparalt et s'échappe à leurs recherches values.
Dans les mains d'un mortel ce tréor profané
A rester parais oun réatip jout dessiné.

Tout ce qui sans retour est perdu sur la terre. La lune dans son sein le recueille et l'enserre. Là, dans des vases d'or, on prend soin d'enfermer L'esprit des couquérans, trop prompt à s'enflammer. Dans un riche cristal est l'esprit des poètes, Et celui des marquis dans de petites bottes : On y trouve des cœurs, d'un même trait blessés. Ou'enchaînent d'un ruban les norads entrelacés : Là, sont des courtisans les promesses stériles, Et les regards quéteurs des coquettes habiles, Les pleurs d'un béritler qui perd son bienfaiteur La foi d'un petit-maltre, et l'encens d'un flatteur; Là pour les moucherons on trouve des volières, L'araignée et la puce y vivent prisonnières ; On y voit un amas d'insectes desséchés. Des climats étrangers avec soin recherchés : Là sont tous les trésors de nos naturalistes, Et les raisonnemens de nos froids nouvellistes. On dit que ces cheveux, à la terre enlevés, Dans ce beau magasin sont aussi conservés; Mais croyez-en ma muse, à la voûte azurée Elle vit attacher cette boucle sacrée. Seule elle l'aperçut; une divinité Pouvait seule observer soo vol précipité. C'est ainsi qu'autrefols le fortuné Procule Seul au séjour des dienx vit s'élever Romule. Cette boucle, changée en astre lumineux. Dans sa course enflammée étale ses chereux. Et répand dans les airs la clarté la plus pure. Jadis de Bérénice un vit la chevelure Avec un moindre éclat épancher ses rayons,

Et urere dans les cient de noises trates allons. Les spilores, qui d'est la mirairest dans ne route, l'anglèse, qui d'est la mirairest dans ne route, l'anglèse qu'en chait de niceles volus. Le supietre par central celler de fers pius viss. Les spilores par devis celler de fers pius viss. Dans le parc, à l'extil, par de trathers causiques des l'angles de l'angles de la première peut l'angles de la vission de l'angles de la première peut l'angles de la vission de l'angles de première peut l'angles de la vission de l'angles de l'an

O not do out core perce excise its outsiers, Cense, jumes bount, de répaishré des plemes. De l'objusse solorer l'hai l'ornement et la globre. De l'objusse solorer l'hai l'ornement et la globre. De l'objusse solorer l'hai l'ornement et la globre. Non-localité is attainé que piete epolyses nonemen. Vandroit les attainé que piete epolyses nonemen. Te dois manuré insolates et el gande au voite affereux de la mort aux corres les mois semilières. Te dois manuré insolates et el gande au voite affereux (Qu'an extre ser chevent traitée dans la possible; Pa bouche, avec écha processes na cerçaire les parties de l'années de la mone insourté. Ette airleis faites la ferre dans le fout dans rel. Ette airleis faites à l'entre dans le del.

### LES CHARMES DE L'ÉTUDE,

ÉPITRE AUX POÈTES,

OUTRAGE QUI A REMPORTÉ LE PRIX DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE EN 1760.

Mes hors amis, mes compagnons, mes guides, illustres morts, parmi von je reviros Gotter en pais, dons vos dour entrelens, Des plaisirs purs, délicais et solides. De sipaisirs purs, délicais et solides, le viens jour; je viens charmer le temps. Ce temps, ai court, a des langueurs mortelles Quand l'lime olsive en compte les instans: Cest le travail qui ini donne des alles,

L'homme veut être, et ne peut résister Au sentiment de sa propre durée:

 Éuns ses almanachs il prédisait tous les ans le mort du pape et de Louis XIV. L'heure de l'on sit se passe à s'eiter; La paise service si courres préfère La paise service si courres préfère l'au se cercité à liver l'inconstance; Ce soude suit, simuliares, flotant, Ols les la bour on se cherche, so s'altend, Ols les la bour on se cherche, so s'altend, Ols les l'abor on se cherche, so s'altend, Deur colublet e sois en es qualitant, Qu'in en terrieri, à voir cette affence Dance se jurities, a c'inflatt soppé, Qu'on est berevent l'on n'est que displé. De deux seleits hierper i distance, per l'abord de l'abord de

Livres chérés I Als I qu'il m'est bien plus doux De méabliére, de me perfer aver rous! Vous éberer, vous enchanter mon fame, Rapide Homère, audiscient Milion, Torress médés de famée et de fisamme! A ce méange en vain préfere-t-on La purteé d'un goût pusillassime: De cher bréllant de Dien qui vosts anime, 84 vous tombez, c'est comme Phacton; Et voer chute enuone en moi soblime.

De Part naisout l'essor amblières, Liber da moissi dues a rote inecritie. Onit l'racité la lurrière des céres : L'assage sacres, prare regrésions, L'assage sacres, prare regrésions, Partieres, d'assage sacres de l'assage de l'assage sacres de Prinder, dessvoir, l'intère dans tos rest. Perinder, dessvoir, l'intère dans tos rest. Dessere la rei à nei l'arc l'intère d'intère. Dessere la rei à dessi l'intère d'intère. Dessere la rei de la rière de l'arc d'intère. Comercilles que l'accept en sus certies. Collone librique et la certifica d'intère. Collone librique et la certifica d'intère d'intèr

Le seed Laccian, cherchant use autre globre, Sans le secours des enfèrs ai des cievas, D'un feu divia soit aulmer l'histoire . Et son génie en fait en mercellent. Il est ou vrai que l'artifice derre: Ce vrai l'impère et ini donne le toi de lineure ? Qu'a-19 heoin de Mars et de Mineure? Le passione de Colver et de Home . Lui d'enneut lère di licetate et d'Alecton : Lui d'enneut lère di licetate et d'Alecton ; Le ciel, l'enige, rout dans la ceur de l'homme.

ne à Lucain ton style harmonieux. Ou prepds de lui son andace intrépide. O toi, d'Homère émale trop timide, Peiotre touchant, poète ingénieux, Sage Virgile. Et poarquai de tes ailes Ne pas voler par des routes nonvelles? Ulysse errant descendit aux enfers, Et sur ses pas l'y vols descendre Énée. Si Calypso gémit abandonnée, Didon trahie expire dans tes vers... Didon | que dis-je ? Est-il rien que n'effice De ce tableau la sublime beauté? Tu peins Didon, et tu n'as pas l'andace D'aller sans guide à l'immortalité! Si ton rival tient le scentre au Parnasse. Il ne le dolt qu'à ta timidité,

Ah l si du moins tu l'avais imité Dans ses desseins majestueux et vastes , Dans ce grand art des groopes , des contrastes , Art dont le Tasse a lui seul hérité...

J'entends Bollean qui s'écrie ; O blasphème! Loucr le Tasse! — Oui, le Tasse, lui-méme, Laissons Boileau tâcher d'étre amusant, Et pour raison donner nn mot plaisant.

Quoi de plas donv, de plas vif, de plas mâle Que ce poème, objet de ses mépris? Le sais, Virgêle, admirer tes écriss. Troie et Carthage, et la rive infernale, Les pletrs d'Évandre, et la mort d'Euryale, Sont des tableaux dont je sens tout le priv; Didon surtout a'eut jamáis de rivale.

Mois que le Tasse a bien mieux exprime Cet béroisme étauché par Homère! Que, d'un pincean plas fier, plus animé, Il nous a peint à pluéé sincère. La grandeur siauplé, et la sagesse aussère. Et la valeur qui consait le danger. Et la valeur qui consait le danger. Et la fineur qui s'avenigle ellemême, Et la jamense ardeue à se plonger. Dans les plaisirs qu'elle craiat et qu'elle aine. Et la vertu qui a vient déspace!

Mais tol, Virgile, aux plas beaux jours du monde, Dans le bereau ntes plos grands des hunsins, Dans cette Rome, en héros si féconde, Qui choist-tu pour père des Romaitus? Ce n'est pas tost que d'abler finder Rome; En grand dessein deusandait un grand homme. Compret Race à ce blevos heillant! A ce Renaud si tendre et si valilant. Un faible amour est doucereux et fade; Mais dans sa force il est beau "généreux, Touchant surtout quand il est malheureux. Si la colère a fait une liinde, L'amour est-il moins fer, moins dangereux?

Des passions, élémens de not lines, La plus active est celle de l'amour : Millé coaleurs en nuancent les flammes. L'amour se change en colombe, en vantour ; Contre lui-même il a'emporte, il a'anime, Conçoit, embrasse, étouffe son desseln ; Et de ses traits se déchirau le selu, Il est le dien, le prêtre et la victime.

Tel est l'amour dans nos cours, dans nos vers, Lui seul anime, embellit l'univers; Lui seul anime, embellit la peinture : La poésie, ainsi que la nature, Doit à l'amour mille tableaux divers. Anacréou, tu u'es pas d'autre guide : A tes beaux jours c'est l'astre qui préside, Et qui do fleurs a semé ton couchant. Tu lui dois tout, voloptueux Ovide, A qui Corinne enseigns l'art du chant, Eufant gâté des Muses et des Grâces, De leurs trésors brillant dissipateur. Et des plaisirs savant législateur. Yous, ses rivaux, yous dont Il suit les traces, Tendre Tibuile, et toi, dont les douleurs Out tant de charme, Intéressant Properce, Pour vous l'Amnur dans les tarmes qu'il verse En saupirant détrempe ses couleurs. Sur vos pinceaux , qu'il transmit à Bacine , Il répandit du sang avec ses pleurs. Quel coloris ! quelle touche divine ! Peintres du cœur, n'en sovez point izloux : C'est votre mattre : Il vous surpasse tous. L'Amour l'inspire : il en fait un Apelle : A Champmélé, sou actrice immortelle, Pour l'éclairer il remit son fiambean ; Ce n'est souvent que le même modèle; Mais l'attitude, à chaque instant nouvelle, Le reproduit à chaque instaut plus beau.

Eh quoi l'I'amour, un songe, une folie, Est-ce un tableau digne de l'avenir? Par lui, dit-on, la scène est avite; Et do théâtre il fulbit le bannir.

Ab! malheureux, dont là métancolie Veut que l'amour à mes yeux m'humflie, Naimez Jamais: c'est assez vous punir.
Coudamnez-vous à ue Janais enfendre
Cette Boxane, et si fière et si tendre,
Qui, respirant la vengeance et l'amour,
Menace, tremble, ose et craint tour à tour;
Cette Hermione, anaunte dédaignée,
Tantôt blaintive, et tontôt indigaée.

Du cœur humaiu ces reflux orazeux Ne sout pour vous que de frivoles jeux. Phèdre, brillant d'un feu qu'elle déteste, Phèdre, au milieu du crime et du remords, Et la vertu luttant contre l'inceste, Pour yous toucher sont de faibles ressorts. En vain Clairon , cette actrice sublime Beud plus frappans ces tableaux qu'elle anime : Vous demandez des spectacles plus forts, Vovez Phocas, cherchant d'un œil avide, Quel est le cœur que sa main doit percer, Réduit au choix, frémit d'un parricide, Sans qu'il échappe au sang qu'il va verser, Un mouvement, un cri qui le décide, Puissant génie, étonnant créateur, Combien de fois, ô grand homme, ô Corneille! De ton vol d'aigle observant la hauteur. J'al vu l'aurore interrompre ma veille! De quel rayon le Ciel t'illumina. Onel fen divin s'alluma dans les veines. Quand du faux goût rompant les lourdes chaînes, Et l'élevant de Clitandre à Cinna. Par les lauriers que ta main moissonna Pavis deviat la rivale d'Athènes l

Reine des arts, si fanceuse autrefois. Ne vante plus ton theire merjene, Ta métopae et ton masque trasjone, Ta métopae et ton masque trasjone, Ne vante plus est anciels menteurs. El ces destins, harinchides motours Dune faite et sangulate avventure, Od Fianoceuse est años à la torture Pour des forfaits dout ils sont les suterus. Ce merceilleux, dangereuse imposture, S'évanouit, fait place à la nature. L'urison ault de l'àme des acteurs, Le passions sont les dieux du hibètre.

O Rodogone! éteruel monument Qu'avec effroi j'admire et j'idolâtre! Où sont puisés ce nœud, ce dénoûment, Cet intérét? Au sein de Ctéopûtre.

Tissu hardi d'invisibles rapports, Héraclius, simple et vaste machine, Quel dien caché préside à tes ressorts , Les fait mouvoir? L'âme de Léontine.

Ainsi Corneille, à l'envi de Lucain, Du merveilleux dédaigna les prestiges. Crime ou vertu, tout fut grand sous sa main; Et quand il vent étaler des prodiges, Il fait agir et parier un Romain.

Douces erreurs d'un peuple ingénieux, Songes charmans, quel fut donc votre asile? Lulli monta son buth harmonieux : A ses accens s'éleva ce beau temple, Brillant théâtre où préside l'amour. Où tous les arts triomphent tour à tour, Et dont Ouinault fut la gloire et l'exemple. Chantre immortel d'Atys et de Renaud, O tol, galant et sensible Quinault, L'illusion, nimable enchauteresse, Méla son philtre à tes vives couleurs; Le dieu des vers, le dieu de la tendresse T'ont courouné de lauriers et de fleurs. Et qui jamais offrit à l'harmonie Un champ plus vaste, un plus riche trésor? En créant l'art, ton cœur fut ton génie, En vain ta gioire en naissant fut ternie; Elle renait plus radieuse encor. Dans les tableans quelle noble marie ! Dans tes beaux vers quelle donce énergie! Si le français, par Bacine embelli, Lui doit la grâce unie à la noblesse , Il tient de toi, par ton style amolli, Un tour liant et nombrent sans faiblesse. One n'avait-il, ton injuste censeur. One p'avait-il un rayon de ta flamme? Son fiel amer valait-ll la douceur D'un sentiment émané de ton ûme?

Mais or Bollowa, Juego passionner, Nor en pas moiss in spisisterer habilet-Nor longs mois land marrait obstind? Il die offert in der travail obstind? Date sint terrain seurage, abandomér, A pas tarditis rece a sillion fertilet; El son vers froid, mais posi, Jene aomrei, A force d'art eran simple et fariet; Par la fillère en glissan faromér. Que ne pour point une étude constante? Sans Fee, sans verse et ausa férondité; Bollowa copie; on dirait qu'il inventé. Comme un mierie il a tout répérés. Mais l'art jassais u'n su peindre la fiamme : Le sentiment est le seul don de l'lime Que le arvait n'i jassais inité. l'entends Bolicam montre sa voix flexible A tous les tous , ingicieux, flatteur, Peintre correct, bon plaissant, fin moqueur, Même kiger dans a galaté penille. Mais je ne vols jamais Bollens sensible. Jamais un vers n'est parti de son creur.

One la Nature, au génie insidiaçuare, Trains hien miera ce poète ingrium, Ce La Fontinie, à lui seul inconau, Ce pairre né, dont l'insidiac nous enchante l' Simpée et profond, sublime saus effort, Le vera l'averse, it sour republe et fort, de l'est de l'acceptant de l'est de l'acceptant de

Mais sous l'appât d'un simple badinage, Quand il instruit, c'est Socrate on Caton, Qui de l'enfance a pris l'air et le tou. De l'art des vers tel est le dispae usage; Mais taissons-lui sa noble liberté: A peine il sent le frein de l'esclavage, Qu'il perd son fen, su grâce et sa fierfé.

La Posicio cui la sost de Pandore, Quanda (grafia a noi clia list éclore, Charun des arts l'eurichit d'un présent. Elle reçue, des missas de la Pointare, le l'acceptant des diminer la Nature ; De l'Elosperace d'el cui cus railas vadiagneurs, Cas traits brillans qui poisterent les cœurs ; Le maverment, et tour arbolices, El ce access qui ravisente les dietat. La Bistom modes à la jume l'immortile Vaulet arveir de compagne diéte; Vaulet servir de compagne diéte;

Dès que Rousseau s'élère an ton de l'Ode; Et qu'il décrit en vers harmonieux L'ordre éclatant qui règne dans les cieux. L'enthousiasme est sa seule méthode, Quand sons ses doigts commence à retenuir La harpe sainte, ou le luth de Pindare, J'aline à penser, je crois même sentir Qu'un feet divin de son lame s'empare : Le m'abandonne, avec lui je m'igrare. Mais d'un ton grave et d'un air réfléchi, A la raison, ai lui-même il insuèue, Pour la combattre, if faut qu'il la consulte; Et de ses bies il viex point affraits.

Que dis-je? Est-il d'exore qu'elle ne rèple? Pour s'élère et planer dans les cienx, L'enhonaisane a les alles de l'ajgle; Pourquoi reaco qu'il rie ai la parte yeux? Voyez l'orace, et si, dans son delire, Se mais volège au hacard sen a lyre; Arce quel art varient ess acronés, D'un mode à l'arte il s'élère, il s'abaisse ! Vrai dans sa fongue, et sage en son irresse, L'a rision nelse enplandit, set ramporte.

D'un ton moins baut, si l'auxi de Véclue. Des mourus de Bonce lagisleux cessaris, A mes regards en expose la scheer, Qu'il y régards en expose la scheer, Qu'il y régards de charme et de douceur. En le lissus, avec lui je crois vivre : A l'ivoil ju n'empreses à le sairre. La liberté, l'enjonement, la raison, Dans sa trettale accourreit sur ses traces. L'amour y tient sans bandeau ai poison, El la vielleure y joue acre les Grégories.

De nos devoirs le mutuel accord, De nos besoins l'intine et donx rapport, Le choix du bien, sa nature immualde, Le vrai, l'utile, étnde inéquisable, De l'amité le charme et les liens, L'art précieux de plaire à ce qu'ou aine, L'art de trouver sou bonheur en sol-méne. Caut de trouver sou bonheur en sol-méne.

Mais à nes yeux cucor plas familière, Plus près de noi, plus facile à vaioir, La virité, dans les jeux de Molère, De ces leçons soit me faire un plaisir. Energiare-sour où la trouvez la raime, Lui dit Bolleun, sans doute ce hodinant. Excée done lis ce que ton art solbleun. Dirin Molère, a de plus étonant? Enesque-nous flesté que discrescope, Depuis Agnès jeuqu'au fer Missaulrope, Te dévoils les plus du cour humain ;

Quel Dieu remit ses crayous dans ta main ? Dans tes écrits quelle sève féconde. Quelle chaleur, quelle âsse ta réponds! La cour. la ville, et le peuple et le monde. Tu fais de tout une étude profonde, Et nous rions tonjours à nos dépens, Le jaloux rit d'un sot qui lai ressemble : Le méderiu se anque de Purgna ; L'avare pleure et sourit tout ensemble. D'avoir payé pour entendre Harpagon. Le seul Tartufe a peu ri, ce me semble, Moi, qui n'ai point le masque d'un dévot, Quand la vapeur d'une hile épaissie S'élève autour de mon âme obscurcie. Quand de l'enqui j'al bu le froid pavot, Ou que la sambre et vague impaictude Trouble mes seus fatignés de l'étude, l'appelle à moi Sotenville et Daudin . Le bon Sosie, et Nicole et Jourdain. Le rire alors dans mes yeux étincelle, A pleius camaux mon sauz coule soudaln . De mes estrits le feu se renouvelle Je crois renaître; et ma sérénité. En un jour clair me peiut l'humanité.

Tous ces travers, qui m'excitaient la hile, Ne sont, pour moi, qu'un spectacle anusant; Moi-même enfin, je me trouve plaisant D'avoir tranché du censeur difficile.

Fruits du grinie, heurenz présens des cieux, Embellisses la retraite que l'aime, Barbellisses la retraite que l'aime, B rendement nous louis précieux. Seul avec vous. Je me plais seu noi-même. Get avec vous. Je me plais seu noi-même. Qui sartile la la échétive. Le doux repos, des biens le plus soitile. De cette le lia consonaite et flaide le rois le Cours avec transpillité; Let district seu no charmant réragé, Où la nature étale la mon passage.

### DISCOURS.

# SUR LA FORCE ET LA PAIBLESSE

# DE L'ESPRIT BUMAIN.

LU A L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE L'ACADÉMIE FRAN-ÇAISE LE 22 DÉCEMBRE 1763, JOUR DE LA RÉ-CEPTION DE L'AUTEUR.

Quand je compare à ces globes sans nombre, A ces sôriis dans le ciel suspendus . Le grain de sabbie informe, artic et sombre Où l'homme et l'ours babitaient confondus . Hamillé de la faiblesse humaine . Laissant errer mes yeux autour de moi , Je me demmple: Est-ce là le domaine Où la nature avait placé son roi ?

Et si l'enceinte où s'épuise ma vue, Le cercle étroit que décrivent mes yeux, Et dont i'ai fait la limite des cieux. N'était encor qu'un point dans l'étendue : Loin des soleils qu'observa Cassini, Si l'Éternel a, de ses mains fécondes. Laissé tomber des millions de mondes, Les a semés dans l'escace infini: Dans cet espace immeuse, imacressible, Où te chercher, atôme imperceptible, Moude terrestre? et nous, ses habitans. One sommes-nous dans l'espace et le temps? Que peut, bélas! ce corps faible et fracile? Dans tous ses seus quelle imbécillité! Dans les ressorts qui meuvent cette argile. Oue de rudesse et d'indocilité! Dans lo raison, dont cette âme est si fière, Que d'imprudeuce et de futilité: Et combien peu de force et de lumière ! Tout ici-bas n'est donc que vanité!

Et cependant voyer l'homme en sa sphère : Voyer, amis, cet étre ingrésieux , De la nature feutle industrioux, L'étudier au moment qu'eile opère ; Suivre son cours, épler son dessein, Et de ses lois dévollant le mystère , Lui dévober les arts pris dans son sein-

Comme il ajonte à l'instinct qu'il imite! Comme il sait même à ses faibles ressorts Anocier des mobiles jun fores, Ed de ses sons receive la limité! Armé du fier que ses maiss ont batus, De quello audice coussi livre la guerre Aux animant, fern tyrans de la terre, Valquereré ni tigré a ses pieds abatus, De sa déponillé il marche revétu! Comme da sin tiende la ses lois desposiques Aunifeir des moustres donnes du me Sommetra au fire la coursire heliqueex; "Pièr si joug, som as main mens, ante, "Pièr si joug, som as main mens, ante, La parague ses la resta supe session."

Si l'homme est grand, c'est par ce don si rare De suppléer à la mature orare : C'est qoand le fen, ce fiéan menaçant, De l'homme soul esclaire obéissant, Vient dans ses maios amolifer et dissoudre Ce fer, bientité le rival de la foudre, Ce fer terrible, et des présens des cieux Le plus fanceste et le plus précieux.

Si Rommer car grand, C'est quant lai-schee ne hant Am étheme contre la dischables, Par ser stravas il rédait à sa chian. Est gill agrend a mattere demanda A se suspendre, en volons façonaris; Cret quant lla ce de cret ar les nodes Es pour finanza qui jusque les docu Mondes. Es pour finanza qui jusque les des Mondes. Transactive non ser la folia mondes. Transactive non ser la did tunc étalle. 7, a si e ci al subsecurir tu a monara, Jusque les des descoluirs la viole.

Si Passane est grand, c'est aquad des vigétaus Endiante las tertes ets teles.

B adoreit heurs saurages prénieres,
B adoreit heurs saurages prénieres,
Es qu'il essagées aux valous, sus colonaux,
A ne changer en juridies de définer;
Qu'en les liquiels à résont les métaux;
Es que des neues de l'estant les cristaux,
Es que des nels équerant les cristaux,
Es que des nels équerant les cristaux,
Es que des nels équerant les cristaux,
Es que des puès de l'estant l Sa main légère et son regard subtil Sait démèler jusques an moindre fil De ces réseanx tissus par la Nature.

EAt-co à l'instinct, secondé du basard, que l'homme a dà ces prodiges de l'art? Non, c'est à toi, compagne du génie, Raison celeste, inmoretille Uranie; Mais l'indéde, enclin à te trahie, Porte avec lui ta scerête ememie; Et dans tes droits souvent mai affermie, A ta rivale on te voit obéir.

Fille des sens, simble enchasterene, Vive et Gronde hangination , Out are défond de la sédercion ; Out are défond de la sédercion ; Te acpirais les sagues de la Crève, Ta les trempais ets cridides amons; Puer on haistire la promiseit ets finalment; Puer on haistire la prosibile ar démons, Les demons de la composition de la composition de Les demons de la composition de la composition de Les de la composition de la composition de Par un de crete, me er cross effects ; Dans que service de la composition de la com

Et toutefois quel respect fanatique, Pour cer errare, Jout pas es nos aleux I Malbers à qui leur dessilhe les yeax; Malbers à qui leur dessilhe les yeax; Malbers à qui leur heir les criex, SI Coppenie one hister les criex, SI Coppenie one hister les criex, SI Galdiée one apprendier à la terre Qu'elle déreit un orbe spacieurs, Ce Caillée est un autaclieux. A qui le ciel vrait qu'on livre la guerre, Que de routains aire au sel que collecte qu'on le leur qu'on livre la gerre. Que de routains aire au sel que collecte qu'on le leur de la collecte de la contrain de la collecte de la collect

Bacon parut dans ces temps oragens.
Des prijugies encomi couragevas,
Sur la physique il jette un cili sécère.
Cent ma altine où d'exnell en écneil
Il voit flotter l'ignorance et l'orginil:
A la lineur trouspense et passagère
Des feux voltains répandies dans la mail,
Il voit voquer l'opinion l'épère,
Qu'un soullé dérivait, soullé dérivait.

• Où sommet-sons, die il? quelle démence Nous fait errer sur cette mer inmense, Sans pouvernail, et dans l'obscuriré! Ployans la voile où finit la charte! C'est bien auer qu'une vaine improdence Air égaré! mui ers deux mille aus. Sar hous douter. La tardité évidence Vest qu'on la suive et non qu'on la devance, El a raison doit marcher à pas leuss.

Mais des mortels peut-être le plas digne De l'éclairer l'égara de pouveau. Lui qui, joignant le compas au nivean, De l'évidence avait tracé la ligne, Descarte oublie et sa rècle et ses lois : Il s'abandoune à l'attrait du génie, Se fait un monde et dispose à son choit De la matière à son cré définie. Son p'an, subilme en sa témérité, Honorait trop la faible humanité. Avec nos sens, et du point où nous sommes, De ce grand tont saisir l'immensité; Projet hardi, mais en vain médité. Digne d'un Dien, mais trop grand pour des hommes? Neuton . plus sage en sa timidité , Autour de lui chercha la vérité. Il a saisi le fil du labyrinthe : Mais pas à pas il s'avance avec crainte. Et, pénétré d'un juste étonnement, Il suit des faits le long enchalnement. Dans sa retraite, asile da sllence, En mesurant les cieux, il les balance, Tout est sonnis à la commune loi : Tout dans le monde attire tout à soi. Oue tour à tour la mer s'enfie et s'affaisse : La même cause et l'élève et l'abaisse. On'une comète aux cheveux enflammés, Ait fait palir nos aïeux alarmés, Comme ils tremblaient au retour d'une éclipse, L'homme aujourd'hui la voit , sans s'effraver, Hiter sa course et tracer cette ellipse Dont le soleil est le brûlant foyer.

Poursuis, mortel; sur la nature entière Il t'est permis d'étendre les regards, De calculer sa murche et ses écarts, D'analyser un rayon de lamière. Mais garde-toi de sonder les secrets Que Dieu dérobe à tes yeux indiserels; De demander à la cause première, Que flat son plan, ni quels sont ses décrets.

Je crains surtout un savant dogmatique,

Qui, d'un air grave et si'nu pas méthodique, Me fait marcher dans une obscure nuit, En m'annouçant lu clarté qui le suit,

Réveurs profonds dans l'essence des choses . Avec quel sens crovez-vous pénétrer? Par quel détour m'y ferez-vous entrer? Nous épronyons les effets ; mais les causes Qui peut les voir ? qui peut les démontrer ? Le mouvement, la durée et l'espace, Sont un chaos ténébreux et profond Où mon esprit s'abime et se confond. De la mutière on touche la surface : Mais qui jamais en a sondé le fond? L'Être enveloppe à nos yeux sa substance D'un voile épais; et , depuis que l'on pense, Fixe et mobile antour du même point . Le cercle étroit de l'exacte évidence Tonrne sans cesse et ne s'élargit point. Je vis, je sens, un Dien m'a donné l'étre; Je ne sais quoi , que J'appelle des corps , Ébranle en moi je ne sais quels ressorts : Voilà, je crois, tont ce qu'on peut connaître De soi, du monde, au dedans, au debors, Des vérités vollà quel est le nombre. Graves docteurs, en avez-vous appris Une de plus ? Vous nous en donnez l'ombre, L'illusion règne dans vos écrits, Embellissez da moias cette chimère. Souvent Platon est menteur comme llomère; Mais il en a le brillant coloris

Triste Charron, im rius pieta que tei-même, En chiliquem sur les malbeurs d'autre. Plus ingéan, Montague, sans système Nous a peints tous en nous partant de hai. J'aime un censeur qui fait un hadrange De sei (pous ; cel's l'adresse de sage; L'houmne est faroutels ; il faut l'apprivoler. Il set calhat; il he faut ameur. Ne m'offret donc qu'un miroir véridique, oul, sans fatter, orriège es hishant. Pelatre insidète, injurieux critique : Sil me notirel, se le brie a l'histant.

Doctours amers, votre triste sagesse N'est point la mienne, et je m'en applandis. Un Dieu, saus donte, avre plas de largesse, al'est pa doter. Quesquefois je lai dis: • Qui l'empechaté de me donner des ailes Comme à l'oisean qui plane aux champs de l'air? Né pour jouir des claries lammertelles, Essais-fe fuit pour ramper comme un ser? Mixte bisarre et du singe et de l'ange , D'un fen divin par ton souffle animé, Les yeux au ciel et les pieds dans la fange , Par un corps vil devais-je étre opprimé? De biens, de moux , à quoi bon ce médange? Ab ! plus heureux , t'aurais-je moins aimé? Pour toi ma plainte est-élle une fouange? »

Puis je revieus, et pour use consoler, Je dis : « Voyons, suis-je si misérable ? Un sort plus doux eût été préférable : Mais, tel qu'il est, me dott-il accabler? Ramper, voler, sont an fond meme chose, Qu'importe, hélas, l'atôme où l'ou repose? L'onde, la flamme, on tel antre élément. Subtil, épais, clair, obscur, sec, humide, N'est bien ou mal que par le sentiment Qu'ou en recoit : où la douleur résule. Là, tont est mal; où le plaisir préside. La tout est bien. Le bœuf et la fourmi. L'homme et la brute ont le même ennemi : C'est la douleur. Elle est nu mai, sans doute : A la nature il vient, je ne sais d'où: Mais c'est le seul enfin en elle redoute. Non, tu n'es point un mal, cruelle goutte, Disalt un sage; et ce sage était fou, »

A celu près, tout est bien dans le monde. Pour nos besoins la nature est féconde. Qui n'a qu'un sens, ne connaît qu'un plaisir; Nais il suffit à qui n'a qu'on désir.

La taupe, heureuse en fayant la lumière, Dans les sentiers qu'à creusés son museau, Se dit tout bas : « One je plains et oùçeau Dont le soleil éblouit la pampière ! Il fuit la fléche; Il trouve le réseau : La mort l'assége; et des Purques famèbres sur his ana cesse est levé le cisebre; Tandis qu'au sein de ces doucres ténèbres, De mes vieux aus tourne en pais le faseau. « De mes vieux aus tourne en pais le faseau. »

Je suis comme cité avende en mon espèce, Je tais bier; mais faut-il pour les Me désoler, m'injurier sans cesue? Me suis-je fait? une suis-je place lh? L'homme est supèrele, il se fatter, il a'oublie: Qh'importe, helas ? Cette nuile folde L'étre sentie an dessus du néant. Il est un nain, il se croit un géant. Li est un nain, il se croit un géant. Laisse-le faire; il trouvers hien tite De sa grandeur l'affigeaute limite. Cest un maibleur d'être faible et léger; Mais un plus grand, c'est de s'en affliger. Si la fourmi, roulant deux grains de seigle, Croit entasser Ossa sur Pélion. Pour la panir de sa rébellion, Da haut des cieux verrous-nous fondre l'aigle De Jupiter? Ponr lui quel ennemi! Il rit de l'homme, il rit de la fourmi. Nous sommes vains; nous sommes dans la règle. Altérons-nous son repos, son bonheur? Quel intérêt l'engage à nous détraire? Se veuge-t-on de qui ne saorait nuire? Non. la vengeance est fille de la peur. Dans les accès d'un zèle atrabilaire, Your avez beau m'annoncer son controux : Ce Dieu si bon, one yous nommez jaloux. Ne se met pas comme vous en colère : Et je serai recu, sans vous déplaire, Entre ses bras tout aussi bien que vous. De mon bonheur consolez-vous d'avance. Pour son plaisir un Dieu m'a fait : ch bien . Je tâche aussi qu'il m'ait fait pour le mien. Il me permet une douce existence, Il en a fait le prix de l'innocence. Cueillir des fleurs , en furmer le lien Des faibles jours dont il est le soutien, Ce n'est qu'user des dons qu'il me dispense, Je vous révolte, et vous voudriez bien Oue, pour l'honneur de votre péniteure. Il me damn't : mais il n'en sera rien.

Laissez-nous donc , importuus moralistes, Jouir en paix; et cessez d'accuser Les gens de bien qui savent s'amuser. En étes-vous meilleurs, quoique plus tristes? Pourquoi changer, par vos froides raisons, Ma galté felle, en un bon seus pénible? Nows sommes tous aux Petites-Malsons. Le sage lei n'est qu'un fou plus paisible. Contre lui-même inspirez de l'effroi A l'envieux qui ne se platt qu'à ouire, A ce cœur bas, sans podeur et sans foi, A ce brigand qui règne ponr détruire, Et dont la force est la supréme loi, Mais nous, amis de la nature humaine, Nons, dont le cœur n'a une de doux penchai Contre nous seuls anrious-nous de la haine ? Oue ferious-nous si nous étions méchans ? L'humanité, comme elle a ses vioères. Et ses vautours de rapine altérés, Et ses lions de carnage emyrés; N'a-t-elle nos ses colombes sincères. Et ses moutons qui paissent l'herbe en paix. Et ses oiseaux qui gazonillent au frais?

Pourquoi troubler, par vos plaintes amères, De nos plaisirs les lucars passagères? Ils sont ai cours, et si pen daugereux! On les compare à des ondres légères; Soit: mon sommell est embelli par eux. L'amour, le vin, nos amis, nos bergères, Sont de faux blesse; mais ils Battant oos vaux. Ah! laisese nous ces donceurs menongères. Avex-tones peur qu'on ne soit rop bareux?

### SUR L'ÉLOQUENCE,

LU DANS L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE DU 29 PÉVRIER 1776, JOUR DE LA RÉCEPTION DE M. L'ARCHIEVÉQUE D'AIX.

Aux lois de la pensée, aux lois de l'harmonie, Heureux qui de sa langue a soumis le génie, El qui, saus la contraindre, aunts us faéchir, De tours nouvenux pour elle ose encor l'enrichir l Mais ces formes du style et leur noble élégance Fout le graod art d'écrire, et non pas l'étopance.

L'éloquence est l'instinct que reçut en naissant L'homme qui sait à l'homme inspirer ce qu'il sent : C'est la force d'une lime an dehors répandue ; C'est d'un géule ardent l'influence étendue : Vaste et puissant moteur, dunt la rapidité Donne à tous les esprits sa propre activité. C'est lui qui porte à l'âme une soudaine atteinte, La saisit de pitié, la pénètre de crainte, Dompte la volonté, sonnet l'entendement, Change l'homme, et lui laisse un long étonnement, Quelle est donc cette force à qui rien ne résiste? Lo vain déclamateur, un frivole sophiste A-t-il iamais sur nous ect ascendant vainqueur? Non, sans âme, il a beau vouloir parier au cœur. De mouvemens forcés tourmenter la parole, Et d'un souffle pénible enfler une hyperbole, On d'une fausse image occupant nos esprits, Jeter sur le mensonge un brillant coloris : Vain prestige, lueur trompense et peu durable ! Ce n'est point là ce vrai solide, inaltérable, Dont l'âme solitaire aime à s'entretenir, Et conserve en silence un profond souvenir.

Oh! combien de l'esprit l'éloquence diffère! Combien de la pensée elle agrandit la sphère, Cette raison sublime, à qui la vérité Darde du haut des cieux sa rapide clarté, Et qui répand au loin le feu qui la pénètre, Brûlant de l'épaocher, brûlant de le transmettre, Fière et forte des droits qu'elle veuge ou défend, Et foudroyant l'erreur d'un regard triomphant!

Et en herte superior, et ce d'hin pinche, que la Greice selonit son le mon d'Evanie, On periora le reduire sun manégas de l'art I Aman élide de Gel. Fairne et sans hard à Laines-hai su condeur. Quest l'on forme et des voltes de greice de l'aman de la condeur. Quest l'on forme et des voltes de greice de la condeur. Quest l'on forme et de les lancements, Et ques un miputé soit non neul vicements. Telle office il report la segue récipente, Queslepoide, in pois assuréer, effe en vive es pisquanter, Queslepoide, in pois santéer, et des deux les uritats. Mais troigners naturelle et simple en ses stratals. Mais troigners naturelle et simple en ses stratals.

El quand de foud des cortes l'éciquence à grands fous (Sepandre, excelle encore asservis à des mouts). L'ur dirige un raiseaux una soyre dans as course. Ce grand fener, en cervair chichagé de na source, Ce grand fener, en cervair chichagé de na source, De set bonch surmontés devoir la terreur. De set bonch surmontés devoir la terreur, les promeres long-énique de courreur bondissentes, Les promeres long-énique de la courreur les considers El franchiscont l'éccuel qui lair morpe le passage. Le lisieur blancé d'évance, et present our raivage,

Tels son les mouvemens d'un cour impérieux; El que his ert de mos Emperiel Batteur; El que his ert de mes Emperiel Batteur; Il y vu de la perte ou du satel d'Abbers; La Bierst trenslaine applete Démonshères; El l'on vest que de l'art emprustant le secons; Il allée en période errondie son dievous . An aeui nom de Philippe II monte à la trijone. L'âme en fen, le ceur plain de la caux commune, Il partic; et dans leur ordre enchalisée en naissant, les mots viennes de puil se l'article en maissant.

Mais que dis-je Et dons l'art de charmer les oreilles, quel outrette janois comona plas de verifica. Celsi qu'on avait va , par de al longs efforts, le son reletie espene assoupile les rescorts, Auratici nightje de douncer à son suje lou tour barmonieux, dégannt et facile? Al jet donc midif que ce prepte anoili . 3. Abbeison, son late que tous file embell ? Tous les talons de plaire ravient droit à son celte; Et d'un pière censer i la regiese incert il a regiese incert el profession. Pour le salut d'Athène eût élevé la voix, Les foyers, les autels, la liberté, les lois, Tout cût péri plutôt; mais la foule indignée Eût crié; le barbare l et se fût élolgnée.

Quel est donc mon dessein? Sans étude et sans art, Voudrais-je abandonner l'éloqueure au hasard? Noa, mais an abent je veux que l'art ressemble, Que l'étude et le temps les confinadont encemble, Que l'orsteur se forme ainsi que le sodat. Que dians son repos mène il s'exerce au combat, Et qu'un sein de la pair le signal des alarmes. Le trouve agle le trymont pous le pols de ses armes.

L'exercice peut tout, quand il est assidu, Comme un gladiateur sur l'arène étendu . Succombait avec grace, instruit par l'habitude A garder en tombant une noble attitude. Tel au milien du trouble et des séditions, Au bruit de la discorde, au sein des factions, Et l'orateur de Bouse, et relui de la Grèce, Déployaient du laugage et la force et l'adresse ; Mais l'art pour env docile, et prompt à les chercher. Ne savait qu'obéir, les suivre, et se cacher. Tel, et plus sûr encor de maltriser sa langue, Méditant son attaque, et non pas sa harangue, César, le dieu du peuple et le dieu des soldats, César fut éloquent au milieu des combats : Sa volx, commé son cœut, dut commander au monde : Et Neptone, moins fier, sortait du sein de l'onde Pour imposer aux vents et réprimer les flots. One pe parut César an milieu des romplots : Il toona; la discorde à sa voix alarmée, Devant l'homme éloquent vit tomber une armée : Elle entendit cus mots se meler à leurs cris : « Décime-nous , César , et pardonne à ce prix. »

Volli comme triamphe un creteri militine: Cerci torquin perpie cettave à na vita e raime, Et, changemi tont à comp as moltease en fierté, Et, changemi tont à comp as moltease en fierté, Et, changemi tont à comp as moltease en fierté, et cet le regular partie stinde il fait prendre les armes, qu'il force à la clémenre un despote inhamain, et voil l'arrêt supplimation lei tonther de la main. Qu'il à replandition alors, un pinier cet légitime ce n'est point de l'esprit le suffinge inconstant; Cen c'est point de l'esprit le suffinge inconstant; Dans ceurus qu'il a conqués cett fromme cettant.

Plus souvent, sans effort, l'éloquence Ingénue, Par un tendre intérêt dans nos cœurs s'insinne, Attire avec douceur nos esprits dissipés, Comme dans ses filets les tient euveloppés, S'en saisit par degrés, les agite, les presse, Et bientôt dédaignant une craintive adresse, Domine en souveraine, et conduit euchatnés Ses rebelles capitis de sa force étonnés.

Telle un volt sur la scènc une beauté timido Que la pudeur retiret, que l'espérance guide, Aborder on tremblant un farouche vainqueur, Par sa candeur naive apprivoiser son couer; Fléchir la dureté de son orguel suavage, L'engacer pas à pas dans un dout eschvauge; Et lorsque dann as chalne il est pris sans retuur, A ce maître asservi communder à son tour.

Toutefois rendons gloire à la simple nature.

Dans nos jardins l'arbuste a besoin de culture, Le chène inculte règne au milieu des forêts. Le génie élognent le sera sans apprêts. Je l'ai vu : cet exemple a frappé ma jeunesse ; Il m'est présent encore , il le sera sans cesse : Je l'ai va : Massillon Ini-même en fat témoin. De s'égaler à lui l'orateur était loin : Ce n'était point ce atyle ingénieux et tendre Qui semble attacher l'âme au plaisir do l'entendre Ce langage épuré, qu'une sensible voix Parlait si doncement à l'ureille des rois ; C'était un orateur saintement populaire, Qui, content d'émouvoir, négligeait l'art de plaire; D'one élégance vaine il dédaignait les fleurs ; Il n'avait que des cris , des sanglots et des pleura ; Mais de longs traits de feu, jetés à l'aventure, D'une chateur brûlante animaieut sa printurc. C'était l'âme d'un père ouverte aux maihenreux : Son cœor se déchirait en gémissant sor cux : Le faible et l'indigent crovaient voir, à son zèle, L'ange consolateur les couvrir de son alle. Mais à l'homme superbe, à l'injuste oppresseur, Ap riche impitovable, an cruel ravisseur, Déclarak-il la guerre, une voix falmioante A leur âme de fer Imprimait l'épouvante : Tout tremblait sous sa main : le méchant constern D'un ténébreux ablase était environné. Il domptalt l'habitude, il domptait la nature ; Il faisait du remords épronver la torture : De son astre à ses pieds l'orgueil se dépouillait; La rapine tombuit des mains qu'elle souillait : La volunté rompait ses chalues les plus chères : Ennemis et rivaux se pardonnaient en frères ; C'était un nouvean peuple, et ce people charmé, Bénissait l'orateur qui l'avait transformé.

Et n'a-t-on pas trouvé, sur de lointains rivages,

L'éloquente nature au milleu des sauvages? Alusi que leurs besoins leur langage est borné; Le luxe de l'esprit ne l'a jamais orné; Mais , pour nous reprocher notre orgueil tyranniq Une fière douleur l'a su rendre énergique, A ce people sensible, indigné de souffrir, L'expression touchante a pris soln de a'offrir : Pour peindre une âme libre elle s'est paraudle. Et, comme la pensée, elle est hante et hardie. Donnez à l'éloqueuce un cour pour l'aoimer : Ce cœur, a'il est ému, saura bien a'exprimer. Plus l'ime est à l'étroit, et plus son seu s'élance, Toot devient éloqueut, oui, tout, lusqu'au silence, Los yeax, les traits, le geste, une vive action, Le cri de la nature et de la passion, Tont parle : et bieu sonvent, sons leur stérile écorce. Les mots de la pensée ont énervé la force : Plus souvent, sous leur froide et brillante couleur. Ils ont du sentiment étouffé la chaleur. L'élognence est dans l'âme, et non dans la parole, Des sons inanimés le valu charme a'envole : Et ne laisse après lul que le faible plaisir D'avoir compté des mots cadencés à loisir.

Est-ce avec l'apparcil imposant et superbe Des phrases de Balzae on des vers de Malherbe. One la Nature en deuil exprime éloquemment Les regrets d'un ami, d'un père un d'un amant? Écoutez-lea, 6 yous, qui cherchez l'élognence Dans la nompe des mots ou leur froide élégance : Vovez si la Nature et l'Amour désolés, Ont des tours arrendis et des tous ampoulés, L'âme d'un malheureux vient gémir sur sa bouche. Oni n'est pas éloquent sur l'objet qui le touche? Qui nous fera scotir les maux qu'il ue sent pas? Écoutez au harreau, parmi ces longs débuts, Oue suscite la fraude ou nu'émeut la chicane. Écoutez le suppôt qui leur vend son urrane : Le fourbe atteste en vain l'augusto Vérité; En vain sa voix parjure implore l'Équité; Le Mensonge, qui perce à traver son audace, L'accuse et le confond ; il s'agite, et nous glace, Des passions d'autrui satellite effréné, Il se croit véhément, il n'est que forcené l Charlatan majadroit, dont l'impudence extrême. Donne l'air du meusonge à la vérité même!

Qu'avec plus de décence et d'ingénuité, L'aui de la justice et de la vérité, La candeur sur le front, la bonne foi dans l'ilme, Présente l'innocence aox lois qu'elle réclame Profondément ému, saintement pénétré, Dans l'enceinte serrée à peine est-il entré. Le respect l'entroiner par l'houver èn ailuner, L'un juge en seu saino ne croit voir la balance. L'un juge en seu saino ne croit voir la balance. L'un le paint du spire d'un ri indiciere : Lin es va point du spire desprende l'a major ; L'un et paint du spire desprende l'a major ; L'un et la linion de traite dénociera, L'un est la linion de traite dénociera. El les rend à la fois lumineur et l'urilant ; Let , apur ri fougher, en cause enfia d'emade Que son lane an detorn l'exhalt et se répaude. A cer granda mercrenne on vait qu'il a che l'experiment de l'un de l'un de l'un de l'un de l'experiment de l'un de l'experiment de l'experiment l'experiment de l'experiment l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment l'experiment de l'experiment de l'experiment l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'exper

Le monde, où tout doit prendre un tour vif et plaisant, Où rien n'est accueilli qui ne soit amusant, Préte au plus vain langage une indulgente oreille : Brillant, on le sédoit : piquant, on le réveille : Mais dans le sanctuaire où siège l'Équité, Où l'austère Justice attend la Vérité, Lorsqu'à la fraude impie, à la brigue puiss Il s'agit d'arracher la victime innocente; Ou'on vient fermer la bonche à l'injuste agresseur. De la nuit du mensonge éclairer la noirceur, Déconcerter le fourbe et le preadre à son piége, Effrayer le méchant on nu plus méchant protége. Démasquer l'un et l'antre, enfia désabuser Et le monde et son juge ; est-il temps d'auguser, De briller par l'esprit, et de songer à plaire? Où donc, faible pupille, est tou dieu tutélaire? Homme dur, à vos pieds vons le voyez tremblant; L'avide usurpateur triomphe en l'accablant; Et vous, tranquille et froid, au moment qu'on l'opprim Vous voulez que sa plainte élégamment s'exprime! Des entrailles, du zèle, un courage enflammé, Voila ce qu'il attend, ce qu'il a réclamé : Songez que c'est en vous, en vous seni qu'il espère, Et pour toute éloquence avez l'âme d'un pere. Dans nos cercles brillans vous serez moius cité, Moins applaud peint-être, et mains félicité; Peut-être, en vous lisant, un connaisseur futile Ne s'extasiera plus sur les grâces du style; Pour en être affligé seriez-vous assez vain? Et dans l'homme éloquent doit-on voir l'écrivain? On doit voir l'homme vrai, l'homme intègre et rigide, Et le faible à ses pieds couvert de son égide. C'est au poète à plaire ; et son art enchauteur, L'art brillant de séduire, est vil dans l'orateur.

Mais de ce monde enfin, si telle est la faiblesse, Que tant d'austérité le rebute et le blesse; Tous les jours enivré d'un spectacle charmant, Où tout est vulupée, prestige, enchautement, Où la nature parle une laugue embetile Dans les vers de Zaire ou dans ceu d'Athalle; Si ce monde, amoureux d'un si bean coloris, Et d'un si doux lauguge éperdôment épris, Veut retrouver partout ou Hacie ou Voltiere, N'est-on pas de ces goûts eschave involontaire?

Eh blen, foignez la grâce à la simplicité : Alliez la méthode à la facilité : One l'art chez vous ressemble à l'instiuct de l'abeille . Flattez le goût , soyez indulgent pour l'oreille , Semez de quelques fleurs un détail épineux. Tracez à la pensée un cercle lumineux : Par l'image, à propos, que l'idée enrichie, Eu présente à l'esprit la clarté réfléchie : Que des mots les plus doux le choix ingénieux Forme, par leur mélange, un bruit harmonieux; Et une limpide et pur comme l'eau son modèle. Le style à la pensée offre un miroir sidèle. D'un artiste éclairé c'est l'ouvrage élégant. Mais sans ce feu divin out fait l'homme éloquent. Eussicz-vous réuni tous les charmes du style, L'art u'aurait fait pour vous qu'un chef-d'œuvre inutil-Ponr naimer Pandore, il fallut dans son sein Verser le feu céleste : imitez ce lurcin ; Et que dans vos écrits une rapide flamme. A la froide beauté donne la vie et l'âme.

Par là sont étoqueus ces brillans écrivains, Ces heureux séducteurs, ces poètes divins, Dont la planse élégante et la verve féconde Font de l'art d'émouvoir les délices du monde : De leur mont fabulent c'est le double sommet.

Voyez Britannicus, Alzire on Mahomet: Dans leur langue à la fois que de force et de grâce ! De l'art qui l'embellit à peine on voit la truce; Imitez-le. Est-ce à vous d'être moins véhément Ou'un poète animé qui peint le sentiment? Onol! dans le vain délire où lui-même il se plonge, Il est émp, troublé, désolé du mensonge; Il pleure, il fait pleurer; il tremble, il fait frémir; A sa voix on entend tout no peuple gemir, Et vous qui ressentez ce qu'il s'amuse à feindre, Vous n'exprimerez pas ce qu'il excelle à peindre ! Est-ce l'art qui vous géne? Et voyez dans ses vers Le poète captif se jouer de ses fers. Il invente à son gré : mais qu'a donc l'imposture De plus intéressant que la simple nature? A cette veuve en pleurs qui tombe à vos genoux, Fallalt-il an Priam, un Hector pour époux? Elle est mère. Et ce fils opprimé, qu'elle adore,

Sans être Asiyanax, sans être Polydore, N'a-t-il pas sur votre âme un droit semblable au leur, Le droit de l'innocence et celui du malheur?

Mais à qui u'en reçoit qu'une atteinte légère , A qui des malheureux in cause est étrangère, A qui l'humanité, la patrie et les lois. Dans un vague lointain font entendre leur voix: A cet homme isolé, dans sa molle indolence, La nuture indignée interdit l'éloquence. Elle interdit la fcinte et l'imitation A qui, sons être ému, peindrait la passion. C'est peo d'un esprit souple et d'une ûme flexible : Nul poète éloquent qui ue soit né sensible ; Et s'il paraît tenir de la divinité, C'est per en noble excès de sensibilité. Mais doutez-vous encore si sou âme recèle Ces semeuces de feu dont sa plume étincelle, Ou si d'un vain délire il n'a que les accès? Dana l'asile sacré du Suphocle français Pénétrez, au monient que son âme élancée Semble aller dans les cieux rajeunir su peusée. Le voilà dans l'ivresse ; d sent tout ce qu'il feint : Il croit voir sous ses yeux le tableau qu'il vous peint. Venez, rompez le charme, annoncez qu'il arrive Une famille en pleurs, erraote et fugitive. Ah! c'est dans ce moment que va se déployer Ce cœur qui du génie est le brûlant fover: Dans les yeux du vieillard c'est alors que respire L'âme de Lusignan, d'Alvarès, de Zopire, Ao nom de l'innocence, à la roix de malheur, Tout soo sang a repris sa première chaleur, Il s'élance, agité des plus vives alarmes. Où sont ces malheureux? qu'il les baigne de larmes ! Il croit voir ses enfans à la mort échappés; Dans ses bras paternels lis sont enveloppés; A venger leur injure il consucre sa plume : Sa vieillesse, pour eux, en travaux se consume, Et les derniers accens de sa mourante voix, Réclameront pour eux la nature et les lois.

Oratems, écest à vous que l'excuple s'alrème, Aver-vous nos courges et l'ardere qui le prese? Abandonnes voire îme à ses nobles étuns. Abandonnes voire îme à ses nobles étuns. L'éloquece n'est pas en Friote artifere; le l'entre de la registre à desse tranchas (Celen apris et al cel est na plein sacrifere. Et l'ou moppose en vain ce plaire à deux tranchass (celle a mis tout de fois dans les maissée méchane): De tous les dons de cirl marlage nieritaible! Le le re, cuite au model, un monde est redocable : L'or, image des blens, est la source des many; le l'ore, plant de l'ore, plant de

Et ce même soleil qui féconde la terre. Attire dans les cieux les germes du tonnerre. L'éloquence allomant la fureur des complots. Aura donc sea brigands, comme elle a ses béros, Mais est-ce à l'esprit faible, au cœur pusillanime. D'arborer l'étendard du héros qu'elle anime? Et pour être des lois l'infatigable appui, Pour renoncer à soi, libre esclave d'autrui. Est-ce assez do talent de feindre et de séduire ? Est-ce un rôle à jouer, une scène à conduire? C'est le dernier effort d'un courage épronyé. Il faut des mœurs : il faut d'un esprit élevé Voir dans l'humanité sa famille adoptive . Étendre comme un dieu sa hienveillance active, Vouer ao bien public une saiote ferveur, Braver l'opinion , le crédit , le faveur. Exempt d'ambition, de crainte et d'espérance, Voir la vie et la mort avec indifférence. Et de soi-même eoûn, soi-même abandooné, Livrer à la patrie un cœur passionné; L'embrasser toot entière, et pour briser ses chaînes, S'attendre à voir couler tout le sang de ses veioes, Regardez Démosthène et Cicéron proscrits : Voilà de l'orateur le devoir et le prix.

Comme est, picin de courage est picis de rédemence, Os a 12 Biossar, dans a currière limente, de la constitución de la compartica de la compa

Voss en filter l'exemple (1) à cette pompe auguste. Où le mellière de rois fis exement d'être june; Serment qu'il est rempli sans l'avoir protére. Ouel moment i quel emploj nour l'exerter accre! Il s'élève an milieu d'une, cour imposante ; 12, comme ai d'un libre la majente présente. De sa vire spiendeur l'avil extrivante, De sa vire spiendeur l'avil extrivante, Le pompre et les hichoceas, le plaine et la habine, 12 pompre et les hichoceas, le plaine et la habine, Crôt le vire, in desson des peujles et des rois,

(1) M. l'archevéque d'Ais venait, dans le sermon du serre, de peindre les devoirs réciproques des rois et des sujets avec one force et une vérité dignes de son minis-

Leur assigner à tous leurs devoirs et leurs droits. Un triomphe pareil dans Athènes ou dans Rome Honora-t-il ismais l'élogneure d'un housme? A yous seuls sur la terre il était réservé. Interprètes du Ciel : pour vous s'est élevé Ce siège auguste et saint, où seule et sans rivale. De l'autel et du trône occupant l'intervalle, L'Aloquence domine, et parait, dans ses mains, Tenir l'ime des rois et le sort des humains. C'est de là , qu'à la force opposant son courage, Et plarant comme l'aigle au milieu de l'orage, Elie a tenu cent fois le foudre menacant Suspendu sur le front du conpable puissant, Alors, ni l'appareil de la grandeur sopréme, Ni l'exil, ni les fers, ni la mort eile-même, N'effravait l'orateur d'un saint zèle animé. Il prenait sons sa garde un empire opprimé; Et seul, au nom du ciel, au nom de la nature, Jusqu'à l'âme d'un roi , qu'assiégrait l'imposture , li faisait reteutir les cris des malheureux; On lui-même, en victime, il se livrait pour eux

Dans nos jours plus sereins, par les mœurs tempérés Et sous de justes lois tranquille et révérée, L'Éloquence n'a plus ces dangers à courir. A l'ombre de la paix son laurier peut fleurir. An nied de la Concorde elle a posé ses armes : Et plus douce, elle veut dominer par ses charmes. Qu'elle soit donc l'oracle et l'amour des humains ; Que leurs nœuds mutuels soleut serrés par ses mains. Puisse-t-elle étouffer in haine et la vengeance, Aux tyrans des esprits inspirer l'indulgence, Détromper le faux n'ie, on du moins le culmer, Persuader à tous le besoiu de s'aimer ! Telle est de Fénélon l'éloqueuce touchante. Né pour rendre mellieur ce monde qu'il enchante, C'est à lui d'exercer l'empire de l'amour : D'une clarté pareille aux rayans d'un beau jour, C'est à lui d'embellir la vérité qu'd aime; De préter un doux charme à la sagesse même; De placer la vertu sur un trône de fleurs; D'attirer sous ses lois , d'engager tous les cœurs. Génie ami du hien, ami sensilâe et tendre, Comme un élément pur sa chaleur va s'épandre : C'est l'astre du printemps qui, sans rien consumer, Doit verser sa lumière et doit tout animer,

Mais si la Vérité, dans les écrits des sages, Veut briller sans écisirs, sinsé que sans nanges, Estre avre moins de calme et de sérénité Qu'elle doit luire aux yeux de l'aussire Équité; Et d'Part d'énouroir devient l'art de sécisire. Dans le temple des lois failait-il l'introduire? Du haut de la tribune, où, libre spectateur, Tont un neunle en tumulte assiége l'orateur, On'one voix lamentable, one voix effravante Trouble, intimide, analse une foule ondoyante; C'est là que les esprits, avec art maltrisés, Peuvent, comme les flots, être émus ou brisés. Et que des passions l'utile véhémence Règne comme les vents sur une mer lemmense : L'orateur, comme un Dieu, préside à leur comhat, Les pousse ou les retient, les enfle ou les abat. Mais où règne la loi tout est calme et paisible : Le juge a déposé le droit d'être sensible : Sa volonté captive a perdu son pouvoir : Il faut done l'éclairer, et non pas l'émouvoir. Ainsi da moins pensait l'Aréopage autique : Il avait défendu qu'une volt pathétique Vlut remuer son lime et troubler sa raison. D'une Circé nouvelle il craignit le poison, Et brisa prodemment la coupe enchanteresse Qui dans ses sens émus aurait porté l'ivresse. Oui, qu'on assure aux lois d'aussi fermes soutiens, Same Athène, et dès-lors tous nos vœux sout les tiens. Pour ressembler aux Dieux, ton sénat vénérable Méritait de jouir d'un calme iualtérable.

Mais du milieu d'un monde où , rivale des lois , L'opinion préside et recueille les volx, Où la brigue a souveut tant d'adresse et de force. Où le crédit présente une pussi douce ampres. Où l'orgueil suppliant est si souple et si bas, Où l'intrigue rampaute a sessé tant d'applits, Ou'un juge, encor brillant des feux de la jeuuesse, Pleia des illusions qui l'obsédent sans resse . Vienne à son tribunai opiner sur le sort Du juste et de l'injuste, et du faible et du fort Et dans un seul instant, et d'un seul mot résoudre, Si la loi doit punir, si lu loi doit absombre; Au crédit qui l'obsède, aux pleurs qui l'out décu, Au choc des passions que son âme a reçu, Ne faut-il opposer qu'une raison tranquille . Des plus grands intérêts coutre-poids inutile?

Ah I trup hilde joint de mille affections, Youles vous le sauvre de leurs schrections. Et de son équite riferaire la dreiture? Listers à l'éclopaene culter la nature, l' Labers à l'éclopaene culter la nature le dance le Soudair l'insour du trai, de l'insourée et de leur Leit de redun du leur l'artis product de juée. La houte d'artis en ministère seguete. L'horreur de chievere de pleves de l'inteceut, L'horreur de l'insourée de pleves de l'inteceut. L'horreur de l'insourée de pleves de l'inteceut. La pisie, qui d'une âme annouce la noblesse, La gloire, à qui le ciel, voyant l'homme abattu, Commanda de venir relever la vertu, Le dirai-je? la peur du reproche et du blâme, Estamble et de concert, vont agir sur une fune; Et voilà quels ressorts il est beau de mouvoir.

Heureux cet âge d'or, où l'amour du devoir N'avait à redouter ni l'erreur ni le vice l La vérité, si chère au moude encor novice, Pour gagner les esprits n'eat qu'à briller sur eux : Les cœurs, simples comme elle, en étaient amoureux. Mais quand des passions viut l'effroyable règne, Lorsqu'on vit l'imposture arborer leur enscirpe. L'opinion la suivre, et la faible Équité Embrasser, en pleurant, sa sœur, la Vérité: Alors un Dieu, touché de les voir délaissées, Par la fraude et l'injure impunément blessées, Un dieu prit leur défense ; et ce fut là , dit-on , Que de ses traits de flamme il foudroya Pythou, Pythun, symbole affreux des passions rampantes. Que l'Éloquence atteint de ses flèrhes bràlantes, Quand de leur souffle impur la noire exhalaisou Dérobe la justice aux yeux de la raison, Et que la Vérité, dans sa splendeur première, S'élance du nuage, et répand sa lumière,

### SUR L'HISTOIRE.

LU DANS LA SÉANCE DE L'ACADÉMIE PRANÇAISE, LE 19 JANVIER 1778, POUR LA RÉCEPTION DE M. L'ARRÉ MILLOT.

Sur le Nil, satrefois, quand la main de la Parque Du faite des grandeurs reuversait un monarque, Au miliou de son peuple, à la face des cieux, Les sages de Memphis, les organes des dieux, Interrogesient so vie, et marqualent as amémère Ou du sceau de la honte, ou du sceau de la gloire.

Oh! combien in nature a perchi de ses droité!
Mais le Cela a persis, pour l'excueple des rois,
Que pour ext, sur la terre, il fit caroce un juge.
Ni la mort, al l'oblin le leur set de tout de la combeau.
La vérité pénière su dels du tombeau.
Le vérité pénière su dels du tombeau.
C'est alors que pareils à des oiseaux funières,
Les dissa hau nils est temps fait hirlier son fiambeau.
C'est alors que pareils à des oiseaux funières,
Les c'innes réviérs invoqueme les rédebres;
Wais produits au grand jour de la postérité.
Un veugeur les condame à l'immortalité.

Ce vengeur est l'histoire; et sou devoir suprème Veut que l'homme, semblable à la vériée même, Sans détour, sons faiblesse, au dessus des égards Qui d'un timide esclave offusquent les regards, Ose être libre et juste, et baisse aux lanes viles L'espérance et la craiute, ¿Quelment acrièles.

Obl. et un deroir à solar commons a pas feriair l' Dan deroir à credi comment a pas giant l' Et quel homme auer dur, en passant, d'âge en àge, Ser l'ablanc des traspo of histoire amaga. De ce sublement a mode y verar les oliteis, sans qu'un lame c'étape à se yeas standis 2te de l'ablance de la prope à se yeas standis 2te de l'ablance de l'ablance de l'ablance d'ablance d'ablance

Mais , parmi tant de maux répandus sur la terre , S'il faut compter encor les crimes de la guerre. La discorde civile et ses feux dévorans. Les fautes des hons rois, les forfaits des tyrans, De l'abus tlu pouvoir l'odieuse insolence, La faiblesse opprimée et réduite au silence. L'houneur même uvili dévorant son affront. Tandis que l'infamie osc lever le front, Et que l'injure atroce, en tous lieux redoutée, Foule aux pieds l'innocence obscure et rebutée : Enfig, si daus ce monde absurde et criminel, Le Fanatisme règne au nom de l'Éternel, Protégeant d'une maiu sa sœur la Tyrangie. De l'autre, menaçant la Liberté bannie. Armé, comme la Mort, d'une sangiante faulx, Allumant des bûchers, dressaut des échafauds, De meurtre et de débris couvrant la terre entière, Et insque dans les cieux portant sa tête altière ; Comment voir sans horreur, et comment retracer Des maux que de sou sang on voudrait effacer? Quel tableau désolunt pour les yeux de l'Histoire !

Enfin , quelque rayon de honheur et de gloire, Échiarnat des vertus les monumens épars, Vient, après no long deul , consoler nos regards. Un hon rèpac est pour nous comme une lle enchantée, Qui s'étère au millen d'une mer agriée : Le voyageur y trons eu port délicieux; Sur de Fertiles horis il repos es se yeux; Et le bruit memogant de la vague en furie, Lui rend alus cher encor sa retaile. Aniel lorsqu'un héros, toot brillant de vertus, Un Solon dans Athène, oo dans Rome un Tims, Vient faire un moinous solorer son empire, Sous ses heureuses lois Filiatorien respire : Comme on Dieu biendaisunt il è montre our bonnoins ; Il rout sur uo notel le placer de ses moins ; En songe il voit d'u moins revaltre un si het leg ; Da poids de telles tivans on bor or le soniale.

Mais que ce boabeur indue cut changeaut et légez I Que le mai est demble, et le bien pauche Gyras par ess bienfaits va mérier sa glaire; Gyras par ess bienfaits va mérier sa glaire; La prêtt écrate sons on ther de victoire. An moment d'être joue Alexandre arriré, Va cessoler la trere; il en est enlevé. An coupella Criser à l'est inse prospère; Dans Criser returnes Rome éperge son père. Et pour ne rappeler que nos propers autheurs. La France est homéder et de sam que de pleurs, Rener lait tend les brais et prévisant sa ruine.

Encore, bélas ! combien le plus juste des rois Volt méler d'amertame oux donceurs de ses lois ! Rome, au lieu des heuxs jours qu'annouçait Marc-Aurèle Vit les fléaux du ciel se rassembler sur elle. Entre one peste horrible et des feux dévorans , Le blefinitier l'itus régna ser des mocrans.

C'est peu même, ooi, c'est peu que les fléaux célestes: Le cœur bumain prodoit des poisons pins fonestes, Là fermente la haine, et de la sont éclos L'envie et ses serpens, la fraude et ses complots. Qoe dis-je? est-ll ou monde oo si bean caractère. Que d'un mélange impur queique vice n'aitère? Partout, la grandeur d'âme approche de l'orgueil; Partout, de la bonté in faiblesse est l'érueil; La franchise est crédule, et tient de la rodesse; Dans son almalife excès l'indolrence est mollesse: La justice inflexible exagère ses droits: L'abus de la clémence avilit les bons rois : Le noir soupçon voltige autoor de la prudence; La fière ilberté tooche à l'indépendance; Le conrage est bientôt fatigué d'obéir; Le cœor qui sait aimer, sait encor mieux hair; Et d'une âme sensible à la reconnaissance, La venceance implacable o recu la naissance : En on mot, l'intérêt, ce mobile si dout, Ce lien motuel qui nous rassemble tons, De nos divisions est la source féconde : L'amour de la patrie est la haine du moude ; Et former un héros, c'est dresser avec soio Un tigre apprivoisé, qu'on déchaîne au besoin,

Pourquoi donc révéler à la race future Et les crimes de l'homme et ceux de la nature? Ponrquoi perpétuer la honte et la douleur, Et comme un héritage annoncer le malbeur ? Quel âge a profité des lecons d'un autre âge ? Oo a bean voir l'écueil, on s'expose au noufrage, Catane en vain trois fois vit ses murs engloutis, Catane au méme lieu voit ses mors rebâtis. Et tranquille à présent sur la lave ennemie, Entend mugir le gooffre, et se croit affermie. Alasi sur le débris du présent, du passé, Va renoser en naix l'avenir insensé : Sur les restes fumaos d'un trône mis en poudre. En nouvel oppresseur va défier la foudre : Et ce champ de bataille où vingt peuples rivanx Ont, pour plaire à leurs rois, entassé leurs tombeaux, Verra leurs descendans, après un long ravage, Venir chercher lo mort, pour prix de l'esclavare.

E que seraice encer, si dates tour l'arceir. Nous tene répondée par a long courreil. Che nes déraires acress sibilitates er reproduire? A l'ercele du rime de fine su les cautaire. A l'ercele du rime de fine su les cautaire. L'ercele de l'arceir de l'arc

Faudra-t-il donc laisser périr les faits célèbres, Et que la vérité, condamnée any ténèbres, Cherche en valu sur la terre un asile écarté, D'où sa voix, moins timide, éclate en liberté? Les peoples et les rois à grands cris la demandeot; Pour se guider par elle on dirait qu'ils l'attendent ; Et le premier rayon qu'elle osera lancer, S'il ne flatte l'orgueil, est sur de l'offenser, En siècle applaudira lo satire d'un antre: Mais go'on ose essayer de peindre any year du nôtre Ce qu'il a d'odienx, d'obsurde, oo de pervers, Ses bonteux préjngés, ses conpables travers. De nos républicains l'arrogant despotisme. De nos serviles cones le nouvel ostracisme, Ces brigues, ces complots, ees cris pour éloirn Quicongoe, ami du peuple, osera l'éparguer, La guerre en ses longueurs plus savamment cruelle . Les rois mal assurés sur leur foi mutoelle. A leurs caprices vains les penples immolés,

Les sermens de la pais sans puedeur violés, Le comanerce ageriased de mearter et de rapine, L'houme avilli partout où le laux dinanire. El partout l'araiver et la véasille Da erine, au podis de l'en, peann l'atilité; Oul de va s'écrite quivrec trop d'amerense La bile du ceuseur a coulé de sa plane? Orpeniani, anna les veux du finishe d'erinan, les companies et l'araiver de l'araiver de l'araiver. El d'un si compleises interes de l'araiver. El d'un si compleises interes aux ceuse?

Icl, d'un peuple oisif l'indigente fierté, Qui chérit l'Iguarsace et craint la fiberté, Des supérsitions esclare volontaire, Et perdant sous leur jong le plus grand caractère, Compable et nabhenreux d'aroir absandonné Pour des bords inconnes son climat fortuné; Et pour pris d'une andece en crusutés fécnode, Corrompo par le rasing et l'or du Noveen-Monde,

Là, d'un peuple abrut le servile hercait, Où domhe invisible, et du fand d'un sérail. Un maître effeniel, terrible et dable idole Qu'on adorait hier, qu'aujourd'hul l'on immole, Mais qui, junqua urépas, seul arbitre da sort, Dispease la ruibe, et l'exit et la mort, Et du cordon fatal croit canoblir encore L'imbéclie prostri que ce présent bouore.

Sur le Tibre, ce peuple logénieux, brillant, Si terrible autrefois, si fier et si vaillant, Amolii décomardi dans sa longue indolerce. Sons le faste des arts, vaine et fausse opulence, Déguisant sa faiblesse et sa capitiré. El triomphant de voir que ses chalces légères Allent appessant au res de mais de voir que ses chalces légères Allent appessant aur des mais, d'rangères.

Entre l'Elbe et le Rhin, ces enfans des Teutona, De Phytre Réodie autiques rejetuns, Indigens fostereux, dissipateurs aures, De leurs propres états déprédateurs barbares, Et qui, foulant aux pleds leurs useaux gémissans, Sont foules à leur tour par des rois plus puissans.

Là, nous mille tyrans le malheureux Sarmate, Rebuté de servir une patrie ingrate, Se livrant sans défense aux premiers ravisseurs, Est soulagé d'avoir de nouveaux oppresseurs: Digne fruit d'un orgaeil qui de la servitude Fait à l'homme une longue et stopide habitude, Là, sous au roi soldat tout un peuple eurolé, Comme un troupean nourri paur se voir inmole, Intrépdée à la geurre, et tremblant sous un homme Qui, semblable au génie ou de Sparte ou de Rome, D'un coup d'eil menarant conduit cent mille bras, Et fait servir la crainte à braver le trépas.

An dela, vers les bords od la neture expire, Le Russe, encur épars dans sou trop vaste empire, Souffeat tout sans murmeure, ousnat tout sans ficréé. Ayant comus la gluire avant la liberté, Élévant sous le jouge a sidée menariante, Elfrayant l'univers de sa grandeur unissante, Mais encor sans lumière, et man meurs, et sans lois, guorant qu'il est bomane, et que l'homme a des droits,

Dans leur climat glueć, les vaillans Seandinare, (Heureux, vils u'uvicat eu pour rois que des Gustavet) Par un or corrupteur long-temps empoisonnés, Aux fureurs des parisis imag-temps abandonnés, Mais latiguées enfin d'une longue nanraivé, Repassont la barrière après l'avoir franchée, Et rédults à risquer sous un rol pénéreux, De leurs droits les plas saints l'abandon dangereux.

Sur la Seltus, ce persple inconstant et Frived, out dans a juest directs a Sillage et ac comande, Salterane et et exteuere, et passe tour à tour De restines a margine, de la baine à l'anneur : De seu ma hierar prévent écresier fruide et passible, Construction de la comme de la collection de la comme de la collection de la col

Près de lui, le Estate au travail extité
Per l'aiguillan personai de la nécessité,
Aux sencentes mers disputant le rivage,
Couragent un monent pour sortir d'exchavage,
Mais depais qu'il est libre et qu'il est enticlai,
Nyague plus que le meure d'un inidate disfracchi,
Ardient pour la fortune et froit pour la victoire,
Faisant tout pour le plui, n'ouant ries pour la glore,
Assai fullé soidat qu'intrépide ocher,
Alorait su trieves, et tremiblant d'y toucher.

Sur les hords opposés, ce superbe insulaire, De ses rois les plus doux censeur atrabilaire, Observant leur puissance eu rival ombrageux. Et ne godiant Jamais qu'un repoa orageux: Dédaigneux ri jaloux, misandrope et sensible, Érigeant en vertu sa rudesse inflexible, Fier de sa liberté, qu'il ne doit qu'à ses mers. Et de son trisco orqueil fatignant l'univers.

Ou'ai-ie dit? quel murmure autour de moi a'élève! Tout un siècle, u ces mots, a'irrite et se soulève, O vous, peuples, ô vous qui voulez qu'à vos rois L'austère vérité fasse enfendre sa vois , Yous, qui l'encouragez, c'est donc yous qu'elle blesse; De la prospérité vous avez la faiblesse ! Vous vonlez des flatteurs! vons n'aurez plus d'amis. Hélas! a'il fut qu temps où le vrai fut permia. Ce temps n'est plus. On veut qu'en esclave craintive, D'âge en âge, à pas lents, la vérité nous snive ! On veut que du présent, respectueux témoin, Pour ne lamais l'atteindre elle en soit assez loin ; Et des siècles passés tardive messagère, Qu'à celui qui l'entend elle soit étrangère. Vérité! cache encor un moment ton flambean. Attends : le jour approche où, du fond d'un tomb Celui qui te consacre un zèle secourable, Paraltra comme un Dieu, terribie, invulnérable, Retranché dans la tombe, et gardé par la mort. C'est de là on'insultant à l'homme injuste et fort. Il entendra frémir, autour d'une ombre vaine. L'arrogance et l'orqueil, la veugeance et la baine, O tyrans! contre lui rassemblez vos suppôts: Vous troublerez sa cendre et non pas son repos. C'est lui qui vaus tourmente et qui vous persécute, Vous peint vos attentats, vous prédit votre chute, Vous montre sous le dais le glaive menaçant, Le glaive suspendu aur un front pâlissant,...

Et l'histoire est sans force ! et la honte, et la crainte Dans les âmes, dit-on, ne laisse aucuue empreinte! Nnn, grace aux dieux vengeurs, il n'en est pas aiusi. Bien n'étonne peut-être un coupable endurci . Mais l'exemple en est rare; et l'horreur qu'il imp Arrête ses pareits sur le penchant du crime, Eh moi! l'oninion, cette fée aux cent voix, Créatrice des mœurs, souveraine des lois, Oui régit l'univers sous un sceptre fragile, Pour qui le cœur de l'homme est une faible argile, N'a-t-elle pas cucor, pour mouvoir les esprits. Ses deux ressorts puissana, l'estime et le méoris? Venez à ce théâtre où l'histoire est vivante. Et voyez quelle force une plume savante A nos yeux, sur la scène, imprime à ses lecons. Est-ce aux erimes beureux que nona applaudissons? Ft pour un courtison qui, jaloux de Narcisse,

Etudiera sous lui la fourbe et l'artifice, Combien de Jeunca rois, qui du piége ont frémi, Demanderont an ciel un Burrhus pour ami?

Ainsi . d'après l'histoire impartiale et juste . On déteste un Octave, et l'on aime un Auguste. Et pourquoi, si Tibère avait quelques vertus, Si Néron commença par régner en Titus, Pourquoi dissimpler ces changemena rapides? Nons voyons sans effroi, dans des tyrans stapides, L'excès de la démence ou de l'atrocité; Leur exemple, exécrable à la postérité. Pour alarmer nos rois est trop loin de leur âme : Mais lorsqu'un vieux tyran, de son repaire infâme, Tourmenté de remords an'il ne peut assounir. Sons la pourpre étouffé rend le dernier sonnir : Et une l'Histoire ajoute : « Élevé par Auguste . Il semblait vertueux, il savait être juste; Élognent, éclairé, ses dehors éclatans Le rendaient cher au monde ébloui cinquante aus ; Qui ne frémit alors, comme dut frémir Rome, De voir en monstre impur transformer un grand homme? Oui ne frémit de voir ce tigre caressant. Néron, par les bienfaits de son règue naissant, Aunoncer la candeur, la bonté , la clémence , Et tout à com porter sa fatale démence Aux forfaits les plus noirs et les plus monstrueux? Onel exemple effravant pour les rois vertnent? Et lorsque d'un palais que la vengeance assiége, Le tâche enfin s'évade et court de piège en piège, Plus trembiant qu'un esclave au supplice échappé, Cent fois du coup mortel se crovant voir frappé, Seul an monde, Implorant un bras qui le délivre De la peur de mourir et du tourment de vivre. Et réduit à verser, par de servites mains, Ce sang impor et vil, le rebut des humains; Que demander tous, même à la scène tragique, Ou de plus éloquent ou de plus énergique?

Gardonacous de cacher quel rapide penchant De Financence a reina e conduit le méchani; Lei que par d'heurens dons quicosque la resemble, Les que par d'heurens dons quicosque la resemble, De sa chue avevir, aonde Falhine, e tele l'autorise? Ces tamagner les centris de l'on pour se hiere, Malheur à l'ectrulai qui, tellinat colorine, Le l'est des parties d'un partie de hiere, Vent sons faire deliver Yaneria von Sylla, Et cal sizie de l'avenuel por de no Publicoi !

Voyez par la louange ainsi prostituée . An cutte des forfaits la terre habituée ; Voyez de son Homère Alexandre enchamé , Et par l'ombre d'Achile en révaut tourmenté; Et César, sous qui Rome allait étre abattue, D'Alexandro, en péeurant, embrasser la statue; Et deux mûlde aus après, le héros auédois, Du vainqueur de l'Asie envier les exploits.

Pardinuous espendant la lonange insenace. Aux espeits dont la gloire caulte la penace. Che vaste compete, une innuese grandem proposition de la compete de la compete de la compete L'appareil dis triompho on del Tapothémo, Au twigheir inselira discimant en lapore; El ce mèmo ascendant que fron repossos en vain. Son hémo le auliquire, entralmer l'écrivain : Son hémo le auliquire, entralmer l'écrivain :

Mais qu'un four le éloquent, pour chauzer les états. Combine comme un jeu, les plus noira attentats; Que de l'art de tromper il trace les maximes; Au glaive des tyrans on'il marque les victimes: Et que d'un œil trauquille observant les forfaits, Il juge en curieux la main qui les a faits : Que nou moins criminel, un farouche hypocrite, Pour absoudre à nos yeux une ligne proscrite, Adulateur du meurtre en déguise l'horreur ; Qu'un fou, dont la bassesse irrite la fureur, Affectant d'insulter à tont ce qu'on révère, One outrager Titus en plaidant pour Tibère; Voilà de ces serpens dont le soutile empesté Serait trop dangereux s'il u'était détesté, Et si de son empreinte une honte éternelle. Ne flétrissnit leur rage absurde et criminelle,

De ces vils corrupteura diffamés et proscrits. L'humanité se venge à furce de mépris. Et pardonnera-t-elle à ces âmes vénales ; Qui d'un enceus impur ont souillé nos aunales, Divinisé le crime, élevé des autels Aux démons conemis du repos des mortels. A l'orgueil oppresseur, au fanatisme atroce, A cette ambition frénétique et féroce Oni de la guerre a fait le jeu sauglant des rois . Et du fer et du feu leurs raisuns et leurs lois? Et pardouuera-t-elle à ce dur politique Oui de taut de forfaits spectateur flermatique. Croit que tout est dans l'ordre, et que dans tous les temps B faut s'attendre à voir ces revers éclataus. Ce choc de passions, de vertus et de crimes, D'oppresseurs, d'opprimés, de tyrans, de victimes; Jusqu'à ee terme, enfin, de bassesse et d'orgueil, Où le fort sur le faible abaissant un coup d'œil,

Lui fait abandouner un courage inutile, Et se crovant un Dieu , foide aux pieds un reptile?

Homme étranger à l'homme, insensible témoin Des maux de tes pareils, que tu vois de si loin, Dis-moi danc si Tacite, en voyant sa patrie Sous les plus vils tyrans dégradée et flétrie, Eu voyant ce grand peuple abruti, dépravé, Rampant aux pieds d'un monstre à l'empire élevé, Ce sénat, sous le glaive autrefois intrépide, D'un stupide oppresseur adorateur stupide, Et Romaiu seulement pour défier la mort . Périr avec opprobre et mériter son sort; Dis-nous douc si Tacite à leur chute effroyable Oppose en écrivant son flexuse impitovable? S'il voit d'on ceit égal Thraséas et Séian? S'il peint Domitieu des couleurs de Trajan? Austère en sa couleur, consterné sans faiblesse. D'une femme plaintive il u'a point la mollesse : Il cémit comme un sage, il s'afflige en Romaia Mais au burin vengeur qu'appesantit sa maiu, On reconnaît que âme indignée et souffrante. Tel., suivant au tombeau la liberté mourante. Le front pale et couvert d'un deuil majestueux, Caton, sons se répandre en regrets fastueux. Caton, sur les débris de Pharsale et d'Utione. Promenoit un regard dooloureux, mais stolque: Et l'où voyait écrit dans ses yeux abattus Ce que Rome et Caton attendaient de Brutus.

Qu'il est boin d'épreuver cette doubeur profonde, L'érrivain qui nr cit dans les faixes de monde (D'un talleian qu'enhellit le rime on le mailteur l'Armanie de la comme de la comme de la comme de la limite de la comme de la comme de la comme de Il hai fant, pour briller, questges revers trapipue. L'ancevence et la puir le viet pai par inde traite, la rèque beureux échappe à ser regarde distraite. La rèque beureux échappe à ser regarde distraite, les réque beureux échappe à ser regarde distraite, les réques de la comme de la comme de la comme de pour ferrier de la primerar d'une mer aus orgens? L'ant éen généra de l'aurore au couchaux;

ou, trioughte, barbure, an ajenal des lastalles; Delanier-, de puer humin es prantes francisles; Ya, comec les vastours, l'en regulire à loide; Ya, comec les vastours, l'en regulire à loide; Ya, comec les vastours, l'en regulire à loide; Tranquillement aois sons l'ollys sarrés, de mostreral la paix des beaux-erts entourée; Ae petindra sons le chaume un roi consolaieur, Banismant d'un regul Humilde cultivaleur; Et des chaups à la cour recensat plus semillée; à le périodrai utolores, indulgent, accessible,

Simple et bon, retracant à sou peuple chéri L'image de son père, ou celle de Ileari, Ennemi de l'orgueil, ennemi du mensonge, Des erreurs de son âge écartant le vain songe. Souriant aux plaisirs, sans lamais un instant Se dérober pour eux un devoir qui l'attend. On verra la bonté consultant la sagesse . La vigilance setive éclairant la jeunesse, Aux abus réprimés l'ordre opposant ses lois . L'économie enfin, ce grand bienfait des rois, De l'intrigue vénule écartant les amorces, Et rendant à l'état sa spiendeur et ses forces. Ah! qu'il aime son peuple, et qu'il soit en repos. La paix aura sa gloire, elle aura son béros. Et n'est-ce point assez que son rèrne présente Au démon des combats unc égiée Imposante? Que les lis sur les mers aient repris leur splendeur? Que la valeur française sit réglé son ardeur? Oge le commerce agile, en déployant ses ailes, Ne sente plus le poids de ses chaînes crueiles? Qu'enfin, dans ce climat favorisé des cieux, Les plus solides biens et les plus précieux. La culture féconde et l'active industrie, Fassent flourir des arts l'opuleute patrie? Bon rol! si ce présage en effet s'accomplit : D'accord avec nos vœux, si le ciel les remplit, Quel exemple à transmettre, et quel règue à dégrire! Je vois à mes récits l'humanité sourire : Le père à ses enfans aime à les rappeler; De leurs yeux attendris je vois des pleurs couler,

O flatteurs! & méchans! & séducteurs funestes! Respectez le plus cher de tous les dons célestes, Et tremblez de corromore un cœur comme le sien. La conr ani ne resnice et ne vent que le bien. Vous épiez, cruels, un moment de faiblesse, Pour l'attirer au seio d'une indiene mollesse. Et lui persuader qu'au gré de ses désirs. Tout ce ani l'environne est fait pour ses plaisirs Que l'empire est à lui, qu'il n'est point à l'empire, Et que pour un seul homiue un peuple entier resp S'il ne veut qu'être juste et partout révéré, Si par de sages lois son règne est tempéré, S'il a pu se résondre à fermer sur ses traces Le gouffre dévorant des faveurs et des grâces, Mesuré dans ses dons, éclairé dans ses choix, Il n'est plus, à vos yeux, au nombre des grands rois : Je sals que la faveur est votre heureuse étoile, One le vent eu crédit enfle seul votre voile, Que l'épargne surtont vous sillige et vous muit : Ce n'est qu'aux malheureux qu'en revient tout le fruit; Et vous , sur qui le faste sura plus d'iofluence , Yous en faites aux rois un devoir de décence,

Les abus sout vos droits, et vous les défendez; Malheur su sonversin que vous persuadez. C'est douc vous que j'observe avec inquiétude. D'éclairer vos noirceurs je ferai mou étude. Pour miner lentement des desseins vertueux, Je vous verrai creuser vos sentiers tortueux : Je saurai déméler vos complots et vos trames; Je porterai le jour jusqu'an fond de vos âmes. Et ne présumez pas un'à des temps reculés Je confie, eu mourant, vos crimes révélés; C'est votre âge et le mien que vous surez pour juge, Je vois de près la tombe où sera mon refuge : Dix lustres sont déjà retranchés de mes jours; Mais ups haine your reste, elle vivra toujours. Oui, c'est pour vous punir que je veux me survivo Mes yeux fermés, mou ombre est prête à vous poursuivre Dans peu, demain peut-être on verra mes écrits Produire un jour vos noms désbonorés, proscrits; Vos eufans les liront, vous les lirez vous-nêmes Ces reproches sanglans, ces cruels anathèmes; Et le peuple, en montrant l'homme (niuste et sans fol. Dira : « Voilà le traître ; il a trompé sou roi. »

# SUR L'ESPÉRANCE DE SE SURVIVRE,

LU DANS LA SÉANCE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, LE 4 mars 1779, jour de la réception de M. ducis, a la place de M. de Voltaise.

L'homme laisse à la tombe une cendre insensible; Hais ex soulle dirin, cette lane incorrapidhe. Semislable la la reper que dissipent les vents, Sera-t-elle à jamais étrangère aux vivans? Croilag-è a C. Lédé dont l'ena dormante et noire, Da monde où l'on n'est plus shoorbant la mémoire, De fronder au pieute un éloge touching. Et du biline vençuer sauvrais il e méchant?

Loin de moi cette avengte et finité assistance. Le néma, qui du crime en l'Inférence espérance; L'oudis, qui de poinc cénéraire à tenhaces, L'oudis, qui de poinc cénéraire à tenhaces, L'outil qui de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de El si la metri rempail tons les nombs de la vie, Quelle giloire, a deils, pareit digne d'entré? D'où nistrair dans nos crears, pour un long sorreis, Cete arrêure qui à sailmen au nom de l'arreire? Aux gios sens des tyrans d'où siendrait cette craisier D'où tiendrait sex hêros ce négris du trépas. D'où tiendrait sex hêros ce négris du trépas. Non, non, l'homme survit à sa houte, à sa gloire. Turenne, à qui la mort arrachait la victoire, VIt le deuil de son camp immobile et muet; Coudé du haut des cieux entendit Bosuct.

Ah! lorsque d'une voix si sublime et si tendre, Bossaet à Conside croyait se faire entendre, Et qu'un peuple, (ténoin d'un hommage si beau, Croyait voir le grand homme évoqué du tombean; Était-ce un vain pirestige, on son ombre appelée, Planait-elle en effet sur ce grand mansoice?

Fen crois, dans tous les cœurs, la voix qui me répond; Fen crois ce sentiment unanime et profond, Oui dans tous les climats, comme dans tous les âces, Enflamme les héros et console les sages. Leur pays trop ingrat les a-t-il rebutés; Dans des temps malhenreux sont-ils persécutés; L'avenir se présente à leur îme abattue : Socrate le contemple en huvant la ciguë; Caton mourant le voit, charmé de ses vertus, Se ranger tont entier du parti de Brutus. Et toi Colomb, et tol, victime de l'envie, Onel espoir te soulage au terme de la vie? Devant quel tribunal seront-lis présentés, Ces fers injurieux que tes mains out portés? Pour qui, dans ce tombrou, veux-tu qu'ou les déno Sur la postérité tou âme se repose : Elle sera ton inge, et le juze des rois Qui de ce prix infâme ont payé tes exploits.

Hôa's plusion de même, au combie de Fostrage, Se sentir ervis de force et de courage, Le cioyen, (f) fêrir par l'abande fareur D'un side mille são pas affereu que Forreur ! An pied d'un tribunal que la busière offense, Conceis aus tiennis, condame: saus défense, Pour avoir mépride d'inflames déstacrers En pesquales des évent d'increace cubintateurs; Qu'il regarde cen monte ou d'euril Tindustrie, Qu'il regarde cen monte ou d'euril Tindustrie, Le temps la changera comme il a tout changé! D'une indigne princ Gallée cui vengle.

Mais que sert aux mourans la vérité tardive, Si junqu'au sein des morts jamais sa vois n'arrive; Et si pour l'innocent et pour le criminel, Règne ambour de la tumbe un silence éternel? L'a Dieu, sans doute, un Dieu ponit et récompense; Et pourquoi? l'un des priv que ce Dieu nous dispense,

(f) Otavidés. Il était alors dans les tiens de l'Inquisi-

De savoir quels regrets nous laissons après nous? Quoi! des larmes d'un fils privera-t-il un père? Des larmes d'un épour l'épouse la plus chère? Euroi, des veux d'un peuple heureux par ses bienfais? Eu héros, du triouphe ou des fruits de la paix? Il a mis daus nos ceurs ce désir de revivre?

N'est-Il pas le plaisir et si pur et si dout,

La héros, da triosaphe ou des finits de la patis. Il mis dia son cerce of chief de retive? Ah I sans doute II permet que la trei s'y livre. Dismone est fisile, la fajorie en la irichinala la mile, Dismone est fisile, la fajorie en la irichinala la mile, Dismone est mile, la fajorie en la irichinala la mile, Dismone est la sapra de la serpensi de fermire, L'urare centre la mort da migrica de la vice. Massa, il la seu la priesa de cer leurercu qui si, qual mossement dismalia-attende voma de la grapi qual mode insulia de misera de priesa de la regione de la mile de la servenir l'oppose. Ant horres d'un instant test s'era limité: line de grapi de, son l'emple de l'imperiatific.

 Trompeuse illusion! préjugé populaire! Me répond tristement un sage atrabilaire : L'homme crèdule et vain se prend à ses appas. L'homme habile et puissant les seme sur nos pas, Les tyrans any héros ont jeté cette amorce. Les tyrans? Éprouvous leur courage et leur force, Et voyons si pour env tout duit s'anéantir. On'un Tibère, un Commode entende retentir Jusqu'à san lit de mort, cet affrent cri de joie : On'il meure, et des vautours que son corps soit la proie; Ou'il menre dans l'opprobre ; et rebut des tombeaux, Ou'll soit trainé, mourtel, déchiré nar lambeaux.... Il frémit, Mais pour lui qu'auraient-lis de terrible Ces vantours annelés à cette fête horrible, Si son âme exhalée avec un long soupir. D'un sozumeil éternel espérait s'assoupir? Il eraint, non les vautours affamés de pâture. Mais cette longue horreur qu'il laisse à la umpre ; Et le pressentiment de la postérité Venge déjà sur lul tout un siècle irrité. Dans nue heure il verra sa déponille insultée : Dans mile ans, sa mémoire en tout lleu détestée; Tandis que Marc-Aurèle entendra l'avenir, Par d'éloquentes voix , à jamais le bénir (1).

Ah! laissons aux méchans cette craînte aceablante, Laissons cette expérance utile et consolante A l'ami qui, pleurant frant qu'à a perdu, Se flatte au moins encor qu'îl en est entendu! Et pour qui ce besoin n'est-il pas inviacible , De penser que des morts tout n'est pas inaeusible?

1) Thomas était présent à crite lecture.

Ex-ce une frolde cendre, un marbre lustainé
Que je presse, en pleurant sur mo objet aine?
Est i rien nicht ondan screit arme gierd nicht offen.
Est i rien nicht ondan screit arme gierdnachte;
Pourquot al tendreurent la tiendracht-je enhannsch?
Pourquot al tendreurent la tiendracht-je enhannsch?
De ne seus positi un vouri moti le inite nicht offen.
En en seus positi un vouri moti le inite nicht offen.
En en seus positi un vouri moti le inite nicht offen.
En en seus positi un vouri moti le inite positi nicht offen.
En en seus positi un die channe per als booche plainitie.
En en booche plainitie.
En en booche plainitie.
En en booche plainitie en de channe douberen,
Encettle mes sought; et janit die met geurs,

La nature a mélé ce charme involontaire
Aux regrets d'un époux crivant et solitaire,
Aux regrets d'un annant qui consume l'ennui :
Cue ombre scule un monde est encar tout pour ini.
Dans le calme des bais, ao sei nde smiss fundères.
Il l'appelé. Il cruit donc qu'un milieu des téchères,
Près de lui, paur l'entendre, elle ieut quedqueble
Dans la grotte où l'écho s'attendrit à sa voix?
Al d'un méms, dans son lance elle a plati à lire.

Mais des vives douleurs n'est-ce point un délire? Ou le dit; et bieutôt soi-même ou se dément. Qui de nous dans le calme et le recueillement Seul, su foud de ce temple, où de nos grands modèles S'offrent à nos regards les images fidèles. N'a pas senti son âme entre eux se balancer, Et vers le plus chéri doucement s'élancer? O toi dont les écrits, où la bonté respire, Donnent à la verta taut de charme et d'empire, Féuélan, quand mes yeux attachés sur tes yeux Se mouillaient devant toi de pleurs délicieux, Et que mon cœur ému, cherchant à se répandre, T'adresse le tribut le plus vrai, le plus tendre, Le tribut de l'amour, et ce culte si doux Que l'ancre de la paix recevrait parmi nous : Suis-je inseusé? parlé-je à la toile, à l'argile? Je narle à cet esprit oul fend d'une aile agile Les champs de la jumière, et, comme elle épandu, Sur res murs quelquefois tient san vol suspendu. An platsir d'être aimé s'il est sensible encore, Ce lycée est un temple où sans cesse on l'adore : Il doit s'y plaire. Et toi (1), dont les travaux divers Out durant soixante ans étouué l'univers, L'aurais-tu déposée au terme de la vie, Cette gloire qui fit le tourment de l'envie : Et d'un monde par toi si loug-temps éclairé Ton indigne tombeau t'aurait-il séparé? Quoi I tandis que tes vers enchantent nos oreiltes : Que nos plus doux plaisirs sont le fruit de tes veilles;

One d'une voix, enfin, tous les cœurs attendris, On grand art d'émouvair le décernent le prix : Qu'instruits par tes leçons, des rois couverts de gloire T'accompagnent en pompe au temple de mémoire, Et sur un monument à jamais affermi . Vont graver de leur main le nom de leur ami ; Tu ue l'entendrais pas ce concert de louange, Ce cri des uations qui l'houore et le venge l Vons, ani deviez former des accords si touchaus. Suspendez votre bre, interrompez vos chants. Enfans du Pinde (1): au sein d'une quit vaste et sombre . Vos sous perdus jamais u'iront flatter son ombre. Aux pleurs des malheureux, aux éloges des rols. Voltaire est Insensible : il n'entend plus pos voix. Elle fut donc hien vaine, hélas! cette espérance, De consoler san ombre et d'acquitter la France. Lorsque par l'univers notre zèle avoué, Promit la nalme à qui l'aurait le mieux loué! Et tol, Molière (2), et tol, lorsqu'un siècle plus juste Au huste de Voltaire associant ton buste. Consacre parmi pous ton rénie et le sien . Est-il vrai que ponr tol la gioire n'est plus rien; Et qu'en vain mis au rang des mortels les plus sages, Tu ne sauras jamais, sur les sombres rivages, Combien de tes affronts ta patrie a gémi . Combien de Les succès l'Imposture a fréml? Ah! le lâche envieux et le fourbe hypocrite Peuvent donc avec inle insulter le mérite? Visant. Il est en proje à ses diffamateurs: Mort, Il n'n plus d'amia ni de consolateurs. Aux traits de l'impudence et de la calomnie, Le ciel nura livré la verte, le génie : Ils auront yn l'orgnell dédaigneux et lalons. Leur faire de la vie épuiser les dégoûts; Et de leurs enuemis, renouvelés sans cesse, Encourager l'andnée et payer la hassesse; Et lorsque la justice, arrivant sur leurs pas, Vient venger leur mémoire, ils ne l'entendraient pas ! Cessons d'injurier le ciel et la nature; Et quand l'homme a vécu pour la race future . Crovons que de sa gloire il va jouir en poix. Pour la postérité les grands hommes sont faits. Ils ont semé pour elle , et chez elle ils recueillent ; Comme leurs bienfaiteurs les siècles les accueilleut: Et présens d'âge en âge à ce beau souvenir, Leur espace est le munde, et leur temps l'avenir.

(1) L'étage de Voltaire était le sujet du prix de poésie.
(2) Le buste de Molière était aussi exposé dans la salle, en face celui de Voltaire.

<sup>(1)</sup> Le busie de Voltaire était exposé aux yeux de l'assemblée.

# ÉPÎTRE A MADEMOISELLE GUIMARD,

SUR LES AUMONES QU'ELLE AVAIT FAITES DANS LES GRANDS FROIDS DE L'RIVER DE 1768.

Earl hier vrai , Jenne et helle dammée, oue du thébre enhelli par tes pas, Tu vas chrecker, dans de folols gateus. Tu vas chrecker, dans de folols gateus. Che cette main, qu'on haise mit et jour. Oue cette main, qu'on haise mit et jour. Oue cette main, qu'on haise mit et jour. Oue lette lidel, de rouses ouronnée, Oud cette fielde, de rouses ouronnée, Ou évripéeaust un essain d'étourdis, ou de lette fielde, de rouses ouronnée, Ou évripéeaust un essain d'étourdis, ou de lette fielde de rouse ouronnée. Ou évripéeaust un essain d'étourdis, de rouse de l'entre de l

Au lieu des jeux, des amours et des ris, Oni voltigenieut sous ses riches lambrin. Quelle est sa cour? Des marmots en guenille, Un bon vicillard, une mère, une fille: A ses genoux je les vois uttendris; Les yeux eu pleurs, je crois tous les entendre Bénir le ciel qui la fit bonne et tendre. Tendre! oui, Guimard, sans tes jolis péchés, Cent maiheureux expiraient dans les larmes: Et leur salut est le prix de tes charmes, Oh! que du ciel les desseins sout cachés! Rien n'est plus beau que de vivre en ermite, Chacun le sait; cependant il est clair Oue si Gulmard est été carmélite. Cent malheureux seraient morts cet hiver. C'est donc ce cœur si faible et si fragile. Que pour exemple, au prône, on citera! O charité , vertu de l'Évangile ! Opol I top modèle est donc à l'Opéra I Mais quel dommage, hélas l dans la coulisse La vertu même est, dit-on, comme un vice. Chère Guimard, tou enré te louera : En te lonant, il t'excommunira.

A sou diner, un dévot noliniste.
Pour tous ses goûts indulgent moraliste,
Blâme les tiens, te damne en digérant,
Et jette à peine un ceil indifférent
Sor le malheur d'un voisin janséniste.
Tu ne commis Molina il Quesnel;
Mais l'indigent, mais le faible popille,
Dans ton ceret trouve un cour maternel.

Ame celestel et du ciel ou t'evile l Oul, de tes dous Dieu ne fait uucun cas. Januais au ciel on ne monte en cadence. Tu fais le blen; mais tu dance: : tes pas Sont appluudis ainal que tes apuss. Depuis David, Dieu ne veur plus qu'ou danse.

Si ta monrais (car en Net Julio Le tempé.

Oli e Jubilar l'aputassant les belles,

Oli e Jubilar l'aputassant les belles,

Lear assurait un éternel printemps;

Lear passurait un outrelles);

Si ta monrait, ou verrait bus certeuel

Plevarant leur mitre, une foule structurie

De malhemerent, à qui tar renda la vie,

Suivrienten massi en fombler convoi ;

Mais ton curré, ul méme hou telaire,

Ni du hase-cour à troope mercensire.

Ne marchemit en huviant dévant tol;

Ne marchemit en huviant devant tol;

Ne marchemit en huviant devant tol;

Ne marchemit en huviant devant tol;

Que faisée, helial l'attiriste les plaisirs.
Mine et poiss; soit se poiles, fon caprice,
De tes assiste couronne les déforir;
Minis un aubleur thous une main projecte.
Comme un roisseran qui roule sur les fieurs;
Laises courte ru bilitaine jemenses.
Après avair régné sur tous les courst;
Dans ciepanates aux un grand carme à coufesse.
Fera ta pais. Un souge séclusant,
Une crevers tendre, une douve folie.
Peut édiacer; mais jamais Dies n'obble
Orolon ît sessibles, e qu'on fiu bilentiant.

# LÉOPOLD DE BRUNSWICK,

LU BANS LA SÉANCE PUBLIQUE UE L'ACADÉMIE FRAN-CAISE, LE 13 MARS 1788, JOUR DE LA RÉCEPTION DE M. D'AGUESSEAU, CONSEILLER-UÉTAT.

Quels que soient les travanx que la gloire environne lls sont récompensés quand sa moin les couronne. Et que faut-il de plus à des cœurs généreux?

Un immense théâtre, un spectacle nombreux, Tout un siècle uttentif, l'aveuir, la patrie, Qu'au milieu du péril on croît voir attendrie, Avec des veux de mère observer sou enfant, Le pieurer maiheureux, l'embrasser triomphaut; Tout inspire aux héros la constance et l'audace.

Qui dispire alors savoir quel d'anger le menace? La mort même, quebille sax requeté de genérie, Pare son front hidrax d'un ramean de harier; El aidas les candoss, garles mers destru modes, A l'éclair de ses feux qui allonnez les ondes, Ses le re Ballers, an sonance tenerje. As sonance floutive par de la president de la lette Le béror volt la mort, il la prend pour la plaire. L'airais come; son creur u'in est point effanyé: L'airais come; son creur u'in est point effanyé:

N'allons point cependant, complices de l'envie, A qui met à ce prix son refos et su tie, Reprocher un sainire, lefast i run mérité, El rendre ingrat son siècle et la postérité. La vertu vit de gloire; et le plus magnanime Languirait hien souvent sans ce fen qui l'assinc. L'homme, toujours si útille, a besoin d'un appui; Il fera pen pour moss, s'il ne fait ries poor lui.

Alexander, accellable de ses courses silustimes, de déclares en révaux esté orges d'Albabese.

Il sous a des prauds cessus révédit e secret.

Référeis à la sour sa sédité autre regres de la secret.

Référeis à la sour sa sédité autre regres à le sousse.

Régitais dans les fois pains des places de la seus autres de l'autre.

Régitais dans les fois pains des places de la seguer,

Do sois de sa artessitée a dispais forcesper.

Il se va lonce a cleatif ain pelois de son lange.

La lonces à les directs de dispais de la commanç l'autres de la commanç de la commanda de la comm

Mais Si dest un morrel qui, dans son dévolument, fenfereux pai nisaient, aubline observément, Saus que ni le devoir, ni la ploire ne l'Onfonse. Pour le salut d'aubneri à souble e q's bandenone; ab l'e premier, saus done, l'à a trois d'obtenir les regrets de sou selèce et cere de l'accenir, El c'est à fui suront que la ploire ell-emênus polts doffir, à che de la vertu qu'il aime, Le poursuive, l'atteindre au dels du trépat, El cherche, au donbone, qui en le hérrhalt pas.

Élevé dans son sein , tu semblais né pour elle , O toi , qu'anrait pour fils adopté Marc-Anrèle , Prince en qui dès l'enfance , à l'ombre du repos ,

Germait l'âute d'un sage et le cœur d'un héros. Jeane Brunswick, Autour de ces fovers antiques, Done l'honneur et la foi sont les dieux domestieues . Tu n'avais qu'à choisir un modèle à ton gré : D'exemples immortels je te vois entouré. Ferdinand t'apprendra quei monvement rapide Imprime à tout un peuple un seul homme intrépide. Et comment son courage, étonnant l'univers. Fait sortir les succès du milieu des revers. Ce rol qui , tour à tour ambitieux et juste , Aux beaux jours de César joint les vieux ans d'Angues Ce génie à la fois si sage et si bardi , Frédéric, dans no art par lui-même agrandi. Instruira ta iennesse. Henri sera ton puide: Henri, de la vertu l'ami le plus solide; llegri, guerrier sensible, et modeste vainun Qui maîtrisa toujonrs la fortune et son cœur. Enfin, si moins épris de ce calme stoique, Tu préfères l'éclat d'une ardenr hérolone. Charles à ta valeur offre un modèle heureux. In l'as vu, ce béros aimable et généreus. Bedouté, mais chéri de ses rivaux de gloire, Comme dans un tournoi disputer la victoire. Et convert de poussière, et de sang inondé, Appiandir dans l'arène aux exploits de Condé. Hélas! c'était à lui un'eût ressemblé son frère. Fier et doux, simple et grand, son brillant caractère, Sur des bords étrangers, dans des camps ennemis, Eft trouvé des rivaux, et laissé des amis. Né pour finer la gloire et désarmer l'envie, One de liens puissans l'attachaient à la vie ! Jeune, heureux, cher su monde!... et ces parods sont brisés Et tant de bien si chers , il les a méprisés! Pourquoi? - Lorsque César, sur les murs de l'Épire, S'expose à la tempête, il y va d'un empire, De l'empire du monde; et tol, plus généreux, Où vas-to , Léopold? Souver deux malheureux.

On Tabel, Apppior Season does manacrea.

No. e ce les pois de cest illustre correct.

Ob, tenant dans sen mains la trompette parrière.

Chate to the control of the control

Cet enfant suspendu sur son sein dévorant... O Dieu! Tout a'épouvante ; et loin de bord fas La fuite a des hameaux dispersé ce qui reste.

Deux bommes seuls encor, de tant d'infortunés. Luttent contre les flots , par les flots entrainés ; Et le triste habitant de la rive opposée Au plus grand des périls voit leur vie exposée. Frémissant, consterné, prét à les voir périr, Chacun cherche des yeay qui les va secourir : Mais qui peut du torrent dompter la violence? Des plus hardis ramenrs le courage balance ; Lorsqu'un jeune homme arrive, et les mains pleines d'or : s Enfana, uni vent me suivre? Il en est temps encor. Une harque, et volons au secours de nos frères. La harque se présente à ses vœux téméraires : Il y monte; et rompant le nœud qui la retient. Il crie aux malheureux que cet espoir sontient : « Amis, je viens à vous ; redoublez de courage, » Alors, fendant le fleuve, et défiant aa rage. Sur le dos de la vague on le voit auspenda : Dans le fond de l'abime on le croit descendu : Il remonte ; et le flot que la rame sillonne , Étonné d'obéir, autour de lui bouillonne.

A l'audace, à l'ardeur, à l'intrépidité Qu'inspire à ce mortel la simple humanité, On a'écrie, en tremblant d'espérance et de foie : . Est-ce un ange, un sauveur que le Ciel leur envole? C'est Léopold, c'est lui, c'est ce jeune héros, « Et la barque à l'instant disparaît dans les flots.

Un lamentable cri frappe le ciel et l'onde, Tous les yeny attachés sur la varue profonde. Redemandent Brunswick au terrible élément. Dans des aillons d'écume il paraît un moment; Il nage, il se débat , il a'épuise , il succombe. -

Ah! que du moins les flots le rendeut à la tombe. Avec an saint respect sur le hord recueillis, Que ses restes sacrés y solent ensevella.

Et vous, que des vertus la mémoire intéresse, Accourez, éloquente et sensible jeunesse, Venez tous rendre grâce, nu nom des malheurent, A celui qui daigna vivre et mourir ponr eux : Vence tons révérer, au nom de la Nuture, Celui qui de l'orgueil abjurant l'imposture. Et de ses devnirs d'homme occupé constamment. S'exerca dès l'enfance à ce grand dévoûment. Dites par quelle aimable et tendre inquiétude, Fuvaut de son palais la froide solitude. Il venait dans la foule, ami sage et discret,

A l'indigent timide arracher son secret; Dites à son aspect, quel rayon de lumière Semblait du laboureur éclairer la chaumière ; Dites, à son aspect, quelle noble chaleur Da soldat, sous la tente, animait la valeur ; Et, de l'humanité religieux organes, Paissiez-vous, au tombean, faire entendre à aes mânes Les regrets dont pour lui tous les cœurs sont émus! Léopoid est pleuré comme Germanicus. Voyez ce deuit profond, ce sitence, ces larmes, Ces soldats. d'un air morne, appnyé sur leurs armes Ces héros recueillis dans leur aombre douleur : Frédéric méditant ce qu'ent fait sa douleur, Frédéric attendri, fixant no œil de père. Sur ce tombeau, qu'un peaple eu gémissant révère; Quel spectacle! Et jamais un plus iffustre prix A-t-II, enfana du Piude, enflammé vos esprits?

Pour chanter Léopold, Philippe vous rassemble : Ah! qui l'honore ainsi, sans donte lui ressemble; Et celui gul de fleurs vent convrir son tombeau. Ne voit pas sans envie un dévoûment si hean, Loin de nous désormais, loin du temps où nous somn Ce dur mépris des grands pour le reste des hommes L'Humanité sacrée a recouvré ses droits. Les peuples ne sont plus étrangers à leurs rois ; Et je crois ne plus voir, dans cet âge prospère, One d'heureuses tribus, dont le chef est le père,

### RÉPONSE A UNE ÉPITRE DE VOLTAIRE.

Ainsi par yous tout a'embellit : Ainsi tout s'anime et tout pense : Divine et féconde influence Du beau feu qui vous rajeunit!

Pour vous l'âge n'a point de glaces : Les fleurs sont de toute saison : Enfant, vous orniez la raison : Vieillard, vous conronnez les Grâces.

Quand yous parcourez vos hameaux, La jole avec vous se promène, Partont, dans votre beareux domaine, Vos semblables sont vos égaux : Le soin de sonlager leur peine Vous fait oublier tons vos maux; Et, pour mieux égayer la scène, Yous observerez vos animaux Avec les yeax de La Fontaine.

Oui, le monde est tel à peu près Oge yous en tracez la peinture : L'art doit causer pen de regrets A qui jouit de la nature. Elle a de sublimes erreurs; Et l'art n'a que de vains caprices. Elle est si belle en ses horreurs l Et l'art est si laid dans ses vices! Croyez-moi, vos renards, vos loups, Sont bien moins cruels que les nôtres: Et nos chiens, soit dit entre nous, Sont moins vigilans que les vôtres. De La Ruette et de Clerval Grétry fait briller le ramage; Mais le rossimol , leur rival , De leurs chausons vous dédommage. Ne crovez pas tous les récits.

De Thomas les traits adoucis Out eux-mêmes flatté nos dantes. Près de A<sup>th</sup> il était assis Lorsqu'il fit de si belles ânne : Sur la Vénus de Médicia Il uous a peint toutes les fonantes. Des B<sup>\*\*\*</sup>! sh! qu'il est loin Le temas où l'on en countais mille!

Notre pays. l'en suis témoin. N'est plus en beautés si fertile. On est plus folie à présent. Et d'un miueis plus séduisant On a les piquantes finesses, Mais du beau les temps sont pa De nymphes, il en est asses; Mais pous n'avons plus de déesses. Cependant Paris dolt avoir Pour vous enrore assez de charmes Et quand Zaire, sur le soir, Le remplit de tendres alarmes, Il vous serait doux de le voir Annlandir et verser des larmes, Ne dédaignez pas les honneurs Oue l'ou décernait aux Corneilles ; Venez : nos transports et uos pleurs Sont un digne prix de vos veilles.

Ah! si Japprochais des grandeurs, Je dirais bien que c'est dommage Que vous n'adoriez qu'une image; Qu'il est d'innoceales favenrs Qu'on peut accorder à votre âge, Et qu'on derrait changer l'essgo De baiser pur ambassedeurs (1).

(1) Une dame en faveur lui envoyait des baisers

Mais si Paris, uni vons désire, Vons demande aux dieux valnement. l'aurai du moins, en vous aimant, La donceur d'aller vous le dire. Oal, firal les voir ces heureux Oni penplent les lieux où vous étes: J'irai vons bénir avec oux. Et foulr du hien que vous faites. Du flambeau de la vérité J'irai ravir quelque étincelle, Pour éclaireir l'obscurité Du prace qui la recèle, Pai fait sons de suivre ses pas, le sais qu'elle a bien moins d'appas One des fables enchanteresses: Nais ce sont de folles maltresses. Od'on aime et qu'on n'estime pas.

### ROMANCES.

# DAPHNÉ.

L'Amour m'a fait la peintare De Daphué, de ses malheurs; J'en vais tracer l'aventure. Paisse la race future L'entendre, et verser des pleurs.

Daphné fut sensible et belle , Apollou sensible et beau ; Sur eax l'Amour, d'un coup d'alle , Fit voier une étancelle De son dangereux flombeau.

Daphné, d'abord ioterdite, Bougit voyant Apollon: Il approche, elle l'évite; Mais fuyait-elle bien vite? L'Amour assure que non.

Le Dieu qui vole à sa suite, De sa lenteur s'applaudit. Elle balance, elle hésite : La pudeur bâte sa fuite : Le désir la ralentit.

il la poursuit à la trace. Il est prêt à la saisir. Elle va demander grâce: Une nymphe est bientôt lasse Quand elle fuit le plaisir. MARMONTEL.

Elle désire, elle n'ose, Son père voit ses combats : Et par sa métamorphose ; A sa défaite il s'oppose. Daphné ne l'en priait pas,

C'est Apollou qu'elle impiore ; Sa vue adoocit ses maux ; Et vers l'amant qu'elle adore , Ses bras s'étendent encore En se changeant en rameaux,

Quel objet pour la tendresse De ce malheureux voluqueur! C'est un arbre qu'il caresse, Mals sous l'écorce qu'il presse Il sent pulpiter un cœur.

Ce cœur ne fat point sévère ; Et son dernier monvement Fat, si l'Amour est sincère, Un reproche pour son père , En regret pour son amant,

#### PÉTRARQUE.

En s'éloignant de sa muse , L'amant de Laure , en ces mots , Du rivage de Vauclase Fit retentir les éches : O tol , qui plains le délire Où Laure a plongé mes sens , Rocher , qu'attendrit ma lyre , Redis encor ses access.

En répondant à mes plaintes, Échos, vous avez appris Quels sont les voux et les craintes D'an cœur tendre et blen épris. N'oubliez pas ce langage; Et al Laure quelquefois Vient réver sur ce rivage, Imites encor ma voix; Dites-lui que de ses charmes Tous mes sens sont occupés, Dites-lui que de mes larmes Tous mes vers seront trempés. Ms voix ne chantera qu'elle, Mon souvenir ne sera Qu'un miroir toujours dible Où l'amour me la peindra.

Dites-lui que son image Me suivra dans le soumeil. Et recevra pour honimage Le soupir de mon réseli : Que mon oreille stientive Croira sans cesse écouter Les airs que su voix plaintive Vous fit cent fois rénéter.

Jarez-lul qu'en vain les grâces Viendrajent pour me consoler, Que les amours sur mes traces Loin d'elle auraient bean voler. A leur tronpe enchanteresse Je dirais dans mes douleurs: Render Laure à ma tendresse, po

Insensible à tout loin d'elle, Rien ne flatte mes désirs. Je me croirais inidèle De goûter quelques plaisirs. Sur une rive étrangère, Où le destin me conduit, Une espérance kégère Est le seul bien qui me suit.

Mais si Laure m'est ravie, Si je ne dois plus la voir, Je perdrai bientôt la vie Quand J'aural perdu l'espoir. Pnisse la Parque apaisée Me laisser après ma mort Préférer à l'Élysée Les ombrages de ce bord!

# LE BRUN:

OBES

### LIVRE PREMIER.

ODE I.

A MONSIEUR DE BUFFON,

Ruffon, laisse gronder l'envie; C'est l'hommage de sa terreur : Que peus sur l'éclat de ta vie Son obscure et lâche fareur? Olympe, qu'osége un orage, Dédaigne l'impoissante rage Des aguilons tumoltecur; Tandiq que la noire trumpéte Gronde à ses pleds, sa noble tête Garde un claime ambastneur.

Pensais-tu donc que le génie Qui le place na trôue des arts, Long-temps d'une gloire impunie Blesserail de jaioux regards? Nou, non, lu dois payer la gióre; Tu dois expier ta mémoire; Par les orages de tes jours; Mais ec torrent qui dans ton onde Vomit as fange vagabonde, N'en saurait altèrre le cours.

Poursuis ta brillaute carrière, O dernier astre des Français ! Ressemble an dieu de la lumière, Qui se venge par des bienfaits. Poursuis I que tes nouveaux ouvrages Remportent de nouveaux outrages Et des lauriers pius glorieux : La gloire est le prix des Alcides : Et le dragon des Hespérides Gardait un or moins précieux.

C'est pour un or vain et stérile Que l'intrépide fils d'Eson Entraine la Gréce dordie Aux houris fameux par la toison, il que present aux forès d'Épire Cet incencerable unvire Qui porisit aux flots étounés; Et déjà sa vaieur rapide Des champs affreux ée la Colchide Voit tous les moustres d'échalarés.

Il fast qu'à son jong il euchaine Les brâinas tanreaux de Vulcain; De Mars qu'à allènne la plaine Tremblante aous leurs pieds d'airsin. D'un serpeat, relirio de la terre, Les deuts, fertiles pour la guerre, A peine y germent, sons ses pas, Qu'ane meisson vivante, armée Contre la malu qui l'a semée, Luttaque et jers on trépas.

S'Il triomphe, un nonvel obstacle Lai défend l'objet de ses veux : Il fast par un dernier miracle Conquérir et or d'augrerar : Il fast valacre un d'aque farouche. Braver les poisons de sa bouche. Tromper le feu de ses regards; Jason vole; rien ne l'Arrête. Buffon I pour za noble conquête Traternie ve moiss de haards?

\*\*LE Barce (Pitter-Deite), Exercizata ), anticlà i Parric et 1723. Not imposition protripere e revietera de rich Pitter, boude to Titaline e revietera de 1978 boute, bouch e prince de Comit vegant qu'il rèsponqui aucc rédat, voude se l'intériere e les domans de libres d'homeniere ; mon une princetion qui la for plus suttere du cercite da lossifiante, qui de l'apenar ai les tats et de cercite da lossifiante, qui de l'apenar ai les tats d'opi plusé su premier meng primi non prêtes lyriques. Il Lumor le El poète (résigues, El l'apena ve 1700, le dans le premier temps de crite mises qu'il coupci l'ide dans le premier temps de crite mises qu'il coupci l'ide de na poème de la Nature, péeme que les milleres dede na poème de la Nature, péeme que se milleres de-

mentique, la firme shankhouer plus tard. De midsferishes misspand for fielden floreries matter prices a strasper densi for singuanden et en floreries matter prices a strasper densi for signamen, ce ili 1 y carcila. Em herriche hamperente mit be comble ils missfer de Euron, qui trouva dan M. de Hamdreul un protectura inselligare et director, devende misson bette de la companio de l'inselligare. La combination de l'inselligar, il fut un des premiers mentiones choisis par fe directione. Napolena recompania a ver mangafirera de 6,000 livera; dont il ne jouit pas long-temps: il mourat procéssis l'elécie 1907. Mais si ucrains la tyrannie D'an monstre jaloux e prevers, Quitte le sceptre du génie, Cesse d'éclairer l'univers, Descends des hauteurs de ton tame, Abalsos tes ailles de flamme, Brise tes sublimes placeaux, Prends tes euvieux pour modèles, Et de leurs verais infédéles Obocursis tes brillans tableaux.

Flatte de plaire aux goûts volages, L'esprit est le dieu des Instans Le génie est le dieu des lages, Lui seul embrasse tous les temps, Qu'al brûe d'an noble délire Quand la gloire autour de sa lyre Lui peint les siècles assemblés Et leur suffrage vénérable Fondant son trône inaliérable Sur les empires éroniés!

Edit-il, sons ce tableau magique Dout son noble cœur est flatte, Rompu le charme léthargique De l'infoleute volupté? Edit-il dédaigné les richesses? Edit-il rejeté les caresses Des Gircés aux brillans appas? Et par une étude incertaine Acheté l'estime lointaine Des peuples qu'il ne verra pas?

Ainsi Factive chrysalide, Foyant le jour et le plaisir, Va filer son trésor liquide Dans un mystérieur loide. La nymbé e-merrem ence joie Dans ce tombean d'or et de soie Qui la voile aux profanes yeax, Certaine que ses nobles reilles Enrichiront de leurs merreilles Les rois, les belles et les dieux,

Cext dont le présent est l'idole Re laisent point de souvenir : Dans un succès vain et fivole lis out une leur avenir. Annans dus roses passagères, lis ont les gràces meosogères Et le sort des rapides Beurs. Leur plus long règne est d'une aurore ; Mais le temps rajeunit encore L'untique laugire des neuf severs. Jusques à quand de vils Procusses Viendront-lls au sacré vallon , Bravant les droits les plus augustes , Muiller les fils d'Apollon ? Le croiter-vous , neces futures ? Jai vu Zolle aux mains impures , Zolle outrager Montesquieu! Mais quand il Parque inexorable Frappa cet homme irréparable , Nos regretes en firent un dleu.

Quol ! cour à tour dieux et victimes. Le sort fait marcher les tailens Eaure Polympe (et as abines, Eaure Polympe (et as abines, Bather la saint et l'encens ! Whater am morte qu'on renoume. Virant, nous blessons le grand homme; Mort, nons tombono à ses genons; On a'aine que la gloire absente : La mémoire est reconsissante ; Les yeax sout fugnate et jaloux.

Boffon, dès que rompant ses voiles, El fugitive du cerrenil, De ces palais peuples d'étolles Ton âme aura franchi le seuil, Du sein hrillant de l'empyrée To verras la France éplorée Toffiri des bonneurs immortels, Et le temps, vengeur légitime, De l'envie expler le crime, Et l'enchaler è tes sutels.

Moi, sur cette rive déserte Et de Inlens et de vertus, Je dérai, soujrant ma perte : Illustre ami, to ne vis plus! La nature est veuve et muette ! Elle te pleure! et son poète N'a plus d'elle que des regrets. Ombre d'inie et tutélaire, Cette lyre qui 'a' su plaire, Je la sussendà à tes cyroès!

### ODE IL

SUR LA RUINE DE LISBONNE.

L'orgueilleux s'est dit à lui-même : Je suis le dieu de l'univers. Mon front est ceint du dindeme ;

l'enchaîne à mes pieds les revers.

Mes palais couvrent les montagnes : Mon peuple inonde les campagnes ; La valupté sert mes festins ; Les feux brâlent pour aux vengeunce : L'oude et les veuts d'intelligence , Livrent la terre à mes destins.

Mortel superhe! folle argile, Cherrbe tes destins érlipés: De la terre baldant fragile, Tes pas à pelne y sont tracés ! Quod! son bercoat tonche à la tombe ! Echappé du néant, il tombe Dans le noir oubli ula cercuei : Ses jours sont des érlairs rapiles Qu'engloutiasent des miles aides ; Qu'engloutiasent des miles aides ; Qu'engloutiasent des miles aides ;

II est un Dieu qui l'entironne; Son empire est l'immensité: Il ne doit qu'à lui sa couronne, Et son règne est l'éternité. Il peupla les déserts du sièle De globes qu'un vaste Buide Enveloppe de toutes parts; Océan sans fond, sans rivage, Où sa verin plane, surrage; Voil Botter les mondes écars.

Courbent leurs sommets éterilels; Et les astres sont la poussière Que fondent ses pas immortels. Sons son char les tonnerres grondent; L'air mogit, les enfans répondent Au tumulté des élèmens; Immobile dans cet orage; Il voit à ses pieds le naufrage Des rois , des peuplés et des temps,

Les cleux , sous sa démarche altière ,

L'ablane des comes insensés : Il rit de l'orgenti timéraire Des rois follement encensés, De sempires qu'il précipité, Les débris sèment à terreur : Dieax jaloux I que ton indulgence Renferme ces jours de vargeance Dans les trésors de ta fureur !

D'un rezard sa justice éclaire

O Lisbonne I 6 fille du Tage ! O superbe reine des mers I L'Océan avec toi partage Le tribut de ses Bots amers.
Pour dompter des ondes rebelles,
La fortune attacha ses alles
A tes vaisseaux impérieux;
Et dans ces lointaines contrées,
De nos astres même ignorées,
Tu lanças la foudre des dieux.

Tu hrista les fers tyranaiques
Dont l'Espagne enchainait tes bords :
Tu vis les lles l'intamiques
Et l'Inde s'unir dans tes ports.
Ville asperbe se unalseureuse,
De trésors, de gloire amonreuse,
Quel orgoeil charmait tes reports.
A Paspect des forêts érrantes,
Des miss dont les tétes flottantes
Ombragacient au foin tes remports.

Le dernier soleil qui Céclaire Pilit sous des volles sanghans; Les premient ruisit du sagitaire Menacent tes peuples tremblans. La mer, qui te rendait hommage, Ne l'offre qu'un tribut d'orage Dont tes rempuris sont insultés. Tage! dis-nous quelle éponvante, Jacqu'à ta soncre frémissante, Reponses tes fions révoltés?

Déjà les àères destinées

Précipient l'autant fatal :

Le cri des Parques mainées

De ta Patre et l'affreux signal.

An bruit des conies qui muyissent,

An bruit des conies qui muyissent,

Des vapts than les airs décladatés,

Des vepts than les airs décladatés,

Mars, tourns, painia tremblent, s'écroulent ;

Leurs débris se heurtest et roulent

Sur les babilisses consternés.

Tout pirit: art, heanté, courage; Bang, see, âge, espoir, tout é éteint : Tout est la met, ou son inage; Tout la fait, la reçoit, la peint. La famme couloquate, insensée, Da sein des palais élancie Roule dans les cieux obscurcis; El la cendre éparse es brillante S'élère en ane élarchante que perceut d'ésfroyables cris.

Tol, dont la tonchante aventure Consacra ses momens d'horreur. Jeune amant, la race future Sur ton sort répandra des pleurs. Déjà la flamme impatiente fevulait an sein d'une amante Qu'un père accurde à tes soupirs; Déjà tu rois cette journée Où la flambean de l'hyménée S'allame au feu de tes désirs.

De flours les antels s'esshellissent, Et l'Hymen reçuit vos sermens : Tremble, Amour! les roses plaisent Sur la tée de ces anans. Cependant leur brilante i resses Semblait accuser la paresse De la nait promise à leurs feux : Al recule, nuit trop fatale! Mais sur la couche naptiale Le plaisir d'élance avec eux.

Plaisir trompeur! nuit peu durable! Amour, protége leur sommeil. Tendre épour! amant déplorable!... Mais quels bruits! quel affreux réveil! Quel spectacle ses yean décurirent! La mer roule sur les lamires: Son épouse fuit déperdue: Il court; ses pas, sun cœur, as tue La récerbon tarmi les débris.

Il ose eulever son amonte, L'Amour connali-il les diagners? Il saisti une harque errante; Il seut fair aux bords étrangers, L'espoir, la voile se dépluie; Mais l'unde rappelle sa proie; Et la repousse en mugissant; Un même gondir les rassemble; Et, jaloux d'expirer ensemble; Ce couple y toube en s'embrissant.

Lisbunne, quels nijets funchres
Le jour dévulle à tes regards. !
Tes yeur regrettent les tréalures :
Le sniell cherche tes remparts :
I voit des mères intépides
A travers les flammes a sidés,
Saisir des herceaux embrasés :
Du jeune époux la venve expire ;
Le vieillard fait, tumbe, snupire
Et meurt sur ses fils érrosés!

Leur rol, plein d'un trouble funeste, Revoluit vers ces murs chéris; D'un peuple errant un faible reste L'environne en poussant des cris : Elle n'est plus!... L'horreur farouche A ces muts a glacé leur houche; Leur sileuce pelnt ess malheurs ; Il lère en frémissant la vue ; Et sur Lisboune disparue Il égare ses yeux en pleurs,

Les cris, le désespoir, les larmes D'un peuple cher et malheureux, flepassaient avec les alarmes Dans son ceur teuire et générens. A la mort la mil joint ses numbres; Roi, peuple, erraient sur ees bords sombres. Le terre magit à l'entour : Famille auguste et génissante, Un gouffre, la mort, l'épourante, Quel palais ; quelle horrible cour!

Le jour et les besoits renaissent; La fain ranime ses tourmens. L'abtine, les feux reparaissent. L'util cherche en train des alimens. Leur bouche se nourrit de plainte; Dans les pleurs la soif est éceinte; Leur roi veille et génit pour enx; Sa pompe irrite sa ujsère; Sa grandeur lai semble d'trangère, El son sceptre un poids drujoureux.

Tu fus, Lisbonne, 6 sort barbare! Tu n'es plus que dans nos regrets! Un gnuffre est l'héritier avære De ton peuple et de tes palais: Tu n'es à la vue alarmée Qu'une solitude enflammée Que parcourt la mort et l'horreur: Un jour les siècles, en silence, Planant sur ton cadavre immense, Fréniront enor de trreur.

Tel un sapin, dant les umbrages Couronnalent la clue des unuts, Dévorée du feu des orages, Tumbe et ruule dans les vallons; It unute le furties voisines Rediseut lang-temps aux collines Sa chute et la fureur des rieux; Les vents en dissipent la poudre; La seule trace de la fundre Le rappelle encor à nos yeux.

## ODE III.

A MON AME LE JEUNE BACINE.

Partest pour Cadix, et quittant les Moore pour le Co

Quoi ! tu fuis les neuf Sœurs pour l'aveugle Fortune ! Tu quittes l'amitié qui pieure en t'embrassant l Tu cours aux bords lointains où Cadix voit Xeptune L'enrichir en le menaçant !

Sur les flots, où tu suis ta déesse volage, Puissent de longs regrets ne point troubier ton cours? Les muses, l'amitié, ces délices du sage. N'ont point d'infidèles retours.

Tou père gous guida tous deux sur le Parnasse : Nos leunes pas erraient dans les mêmes sentiers : Nos jeunes cœurs , épris de Tibuile et d'Horace , Aspiraient aux mêmes luwiers.

Quel doux soleil nous vit, pleins de tendres alars Pleurer avec Junie et Monime, tes sœurs! Infidèle à ton nom, infidèle à tes larmes. Onel bien te vandro ces douceurs?

Je demeure; et tu pars l'comme un tilleul paisible Qui borne ses destins à de rians vallous, Onand le nin basardeux fend la vacue terrible. Et s'abandonne aux aquilons.

Oh! combien ton aleul frémit au sombre empire De voir qu'impatient des trésors du Bætis . Son fils, son donx espoir, sur un frêle navire, Se livre aux foreurs de Thétys!

Malheur à qui des mers franchit la borne autique, Pour se désaltérer dans les sources de l'or, Et revint sillonner l'océan Atlantique, lyre d'un connable trésor l

Chez les mortels égaux l'or rompit l'équilibre : Le luxe, enfant de l'or, asservit l'univers : Mortel, qui que tu sois, tu serais encor libre Si l'or ne t'ent donné des fers.

One sert d'un vain métal l'indigente richesse? L'or peut il assoutir on la soif ou la faim? Et voit-on de Plutus la brillante largésse Chasser les ombres du chagrin?

L'Ibète qui t'appelle en ses plaines oisives, Indolent possesseur de son or vagabond. Quand Cérès et Bacchus enrichissent pos rives, N'étale qu'un luxe infécond,

Trop pareil à ce roi dont l'avare improdence Obtint de tout changer en métal précieux. Pâle d'or et de faim , il mandit l'abondance Des ses trésors fallacieux.

L'or n'a qu'un vil éclat entre des mains avares : L'er n'a qu'un son frivole en de prodigues mains : Satisfait d'assouvir des caprices bizarres, Fait-il le bonbeur des bumains?

Cet or prendrait en vain les formes de Protée; Il serait moins changeant que nos rapides vœux. La soif de nos désirs, par lui-même irritée, Renalt sans cesse de ses foux.

Il est plus dévorant que la triple Chimère : Il déchire les expurs dont il fut caressé : Des coupes de Plutus l'ivresse est plus amère One les breuvages de Circé.

Or, poison radieux dont l'éclat nous con Toi seul guidas Cortès aux bords américains; Et toi seul as souillé du sang de Moutézume Le fer vainqueur des Mexicains.

Avant que ta présence eût inspiré ces crimes Plates, long-temps spisin de l'empire des morts. Sous des rochers épais, dans les flancs des ablines, Avait reculé ses trésors.

Mais nos avides maios que l'avarice inspire. Et ce fer, qui devait n'ouvrir que les silions. De Cybèle en courroux percant le vaste empire, Pénètrent ces goullres profonds.

Sous les comps redoublés qui troubleut son silence, Plutus de ses palais voit crouler les lambris : Il se lève . il menace . il frémit , il s'élance Du fond de ses riches débris,

Il voit, il voit son or, judis inaccessible, Tressaillir sous les pas des avides brigands. De l'ablant étonné l'écho sombre et terrible Répéta ces cris menacans :

« Quoil vons osez, mortels, jusqu'au centre du monde, » Eulever mes trésors et troubler mon séjour ! . Vous esez, du Tartare ouvrant la nuit prufonde, » Montrer le Sty1 au dieu du jour !

» Mais que ne tente pas cetic andace effrénée? » Elle a percé l'Érèbe; elle mieindra les cieux? Ils la verront peut-être aux uigles prosternée » Bavir les tonnerres des dicux.

 Ah! dans ces gouffres même, et sous vos mains avides, Entendez-vous mogir le courroux des enfers,

- » Et du Styx indigné tous les monstres livides » Remplir ces ablines ouverts?
- » Voyez les noirs soupçons, l'effroi, la pile envie,
- La trabison nocturne et les meurtres sanglans
   S'attacher à cet or, et menacer la vie
   De ses ravisseurs lacolena
- » Oh I que, mélant vos pieurs à ces trésors funestes,
- Yous expirez un jour vos coupables lurcius!
- Jamais le feu ravi dans les foyers célestes
   Ne fut si fatal aux humains.
- » Recevez dans cet or les dons de ma vengeance , » Vous , riches des forfaits qu'enfantent les trésors l
- Indigens de vertus, de mœurs et d'innocence,
   Chargés de faste et de remords!
- » Vous qui dérober l'or, que l'or soit votre chaîne!
  » Qu'il soit la coupe affreuse où vous boirez les pieurs!
  » Tisoo de la discorde, et flumbeau de la baine,
  - » Qu'il dévore ses ravisseurs !
- Oui, de maux, de forfaits j'inonderai la terre :
   Mes feux vont irriter la soif des conquérans :
- Jetoufferal la paix : j'allumerai la guerre :
   Je couroouerai les tyrans.
- H dit; et les combiant d'une affreuse largesse,
   Il égare leurs pas : il avengle leurs yeux :
   Il leur souffle l'orgueil, la discorde et l'ivresse
   Qo'exhale on or contagieux.

Les voilà ces bienfaits que Plutus même avoce! O morteis! de ce dien craignez les dons vengeurs : Et n'envier jamais l'insensé qu'il dévoue A ses implacables faveurs.

### ODE IV.

QUE L'ÉTUDE DE LA NATURE EST PRÉFÉRGBLE MÊME À CELLE DES ANCIENS.

Et quo!! la nature est vivante! Et dans une tombe savante L'étude ensevelit tes yeux! More une douce manie, Viens: la nature est le génie Qui seul inspira nos aïeux.

Leur main saisit avec adresse Ces premiers traits dont la déesse to Orna ses tableaux ravissans; Mais de ces brillantes images Le feu, plii dans nos ouvrages, N'a que des reflets impuissans.

Ainsi la planète argentée, Au miroir en vain répétée, Ne rend qu'une froide pâleur; Mais si du dieu de la lumière Il reçoit la clarté première, Quels feux! quelle active chaleur!

lci, l'audace d'un seul homme, Armant le soleil cootre Rome, Brûle ses vaisseaux indomptés: Là, Buffon, d'une main hardie, Laoce l'éclair et l'incendie Du sein de ses cristaux voltés.

Horace! Pindare! Malberbe! Sans l'espoir flatteur et superbe D'atteindre vos brillans essors, Esclave trembiant sous un maltre, Je serais indigne pent-être D'admirer vos divins accords.

Soyez donc, ombres immortelles!
Mes guides, et non mes modèles;
Qu'un autre rampe à vos genoux:
Il est une gloire plus sâre;
Voss o'imitiez que la nature,
Et je l'imite comme vous.

Vers toochans! pleurs de Simonlde! Vous qui de la fêtre Euménide! Eussiez pu fléchir les rigueurs! Lyre qui vengeas Nyillene, Et toi, qui fus chère à Mécène, A qui dûtes-vous ces faveurs?

Quelle autre aux grâces réunie Soupira la tendre harmooie Des Tibulles et des Saphos? Quelle autre inspirait à Racine Les vers que sa muse divine Mit dans la bouche des béros?

Par elle un berger de Sicile Enfla ce chalemean facile Qui fit la gloire de Ségrais : Par elle le chantre d'Énée Sut d'une reine abanionnée Peindre la flomme et les regrets Des Homères et des Corneilles Elle seule, éclairant les veilles, Immortalica leurs travaux : Et du grand art des caractères Leur développant les mystères, Les fit modèles et rivaux.

C'est elic encor que je veux suivre; Partout de sou auguste livre J'assemble les feuillets énars : L'aurore , les fleurs, les ombrages , La nuit, les torrens, les orages, Tout la révèle à mes regards.

Phidias I ton ciseau sublime A d'Homère empranté sans crime Les traits du monarque dea dieux! Jupiter est inaccessible; Et l'esprit seul nous rend visible Ce que jamais n'out vu les yeux.

Mais pour cette foule d'images, Dans tous les lieux , dans tous les ages , Toujours offerte à nos crayons, Puisons-les dans leur source pure : Osons les voir dens la nature, Et peindre ce que nous voyons.

Loin des mers un cravon stérile Traduit l'orage dont Virgile Set nous faire un brâlant tableau. Quand Vernet peignit la tempéte, Neptune, écumant sur sa tête, Admira les traits de pinceau.

O nature I celui qu'embrase Ta sublime et rapide extase N'entend plus les cria de Scylla, Ni des mers la rive ébranlée, Ni les flots hurlans de Malée, Ni les feux tonnans de l'Etna.

O nature! ouvre-moi ce temple Où l'enthousiasme contemple Tes inaltérables beautés ! Là . Pindare , ton interprète , Sur sa lyre d'or me répète Ces vers que tol seule as dictés.

- e Viens, me dit-II, cour magnanime !
- » Vois la nature qui t'anime
- . A tenter un noble basard :
- a Loin d'ici le mortel profune

- . Que son timide instiuct condamue » Et plie aux entraves de l'art,
- » La gature fait les Homères : » L'art fait les poètes vulgaires :
- · Et ses élèves impuissans.
- » Vils corbeaux, déclarent la guerre
- . Au ministre ailé du tonnerre. · Par leurs murmures croassans.
- » Brave les serpens de l'Envie :
- · C'est par eux que fut poursaivle
- . La mère du dien de Claros :
- . Suis-la dans son tle flottante :
- . Et des dieux la faveur constante . Sous tes pas fixera Délos.
- Souviens-toi qu'un fils d'Euripide » Lança ta jeunesse intrépide
- « Dans la carrière des talens.
- . Na crains pas le destin d'Icare : » Bacine t'éclaire, et l'indare « Soutiendra tes nobles élans.
  - » Bampes, envioux Bacchilides I
  - Murmurez, Zolles periides !
  - a La plaire brave vos complets :
- a La gloire en vain perséentée
- » Ressemble à l'écorce indomptée . Oui surnage en dépit des flots.
  - » Sa solendeur long-temps mécousue
- » Sort plus brillante de la nue · Oui volla ses traits radieux.
- . Nul sort n'absisse une grande âme. · Éola en vaiu courbe la flamme
- «Promnte à revoler vers les cieux.
- » Vois-tu l'enfant de la nature, » Ce chêne à l'immense stature,
- . Toucher l'Olympe et les enfers? » Regarde sous un art stérile
- » Ramper cet arbrisseau débile . » Jouet du temps et des bivers.
- · Franchia done l'indigne barrière! o Suis la Nature en sa carrière :
- \* Preuds son esser Illimité, . Je lui dois tout : et c'est par elle
- » Que ma lyre encore étiacelle « D'un ravon d'immortalité, «
- Il dit : et l'autel de la Gloire , Et tont le temple de Mémoire

Tressaillit à ses fiers accens; Et toutes les fleurs du Permesse, Aux pieds de l'auguste déesse, Exhalèrent un pur encens.

#### ODE V.

A M. DE VOLTAIRE,
En favour de mademoiselle Corneille.
Fama manet facti.

Nou, ce u'est point des rois l'orgueilleux apanage, Ni l'or, ni la victoire, amante du carnage, Que les fils d'Apollon s'empressent d'obtenir : L'héritage sacré des nymphes de mémoire,

C'est un nom que la gloire, Sur des ailes de feu, porte au sombre avenir.

Ce nom qui, e'échappant des murs de Thèbe eu cendre, A l'ombre de Pindare asservit Alexandre, Et dompta les fureurs de ce jeune lion;

Ce nom qui fit couler des larmes généreuses , Et de gloire amourcuses , Oui n'envisient qu'Homère au vainqueur d'Ilion.

4h l hravant l'enil jaloux de la Parque trompée, Si de leur sang divin quelque goutte échappée Animait un mortel et vivait parmi nous l

S'il rappelait encor leurs angustes images , il verrait nos hommages , Nos respects, nos trésors, nos cœurs à ses genou

S'il était un mortel qui du nom de Voltaire Portit chez non nereux l'honneur héréditaire, Ce nom serait alors son immortel appul; Et Mérope et Brutus, Sémiramis, Alaire,

Et la tendre Zaire, Élèveraient leurs voix, et parleraient pour lui. Eh | cependant, aux yeux de sa patrie eutière,

Du grand nom de Corneille une jeune héritière Voit confer dans l'oubli ses destins et ses pleurs, Et d'un astre jaloux l'inflexible vengoance, Lui versant l'indigence,

Épuise sur ses jours la coupe des malbeurs.

Dans le réduit sarré du solitaire asile.

Où languit sa misère, où son destin l'etile,
La fierté d'un grand nous rend ses maux plus pressans;
Et de tristes cyprès ectie rose ombragée,
Par les vents outracée.

Implore en vain des cieux les rayons caressans.

C'est là qu'au sein des nuits, sous leurs ombres mustles, Le silence leritant ses larmes longiètes.

Elle exhale en sanglots ces regrets douloureux : « Mânes d'un demi-dien que le Parnasse adore ,

» Chère ombre que j'implore l » Jette un œil de pitié sur ton sang malheureux.

» Hélas ! si jusqu'à toi mes pleurs ont pu descendre.

» Corneille ! si mes cris ont éveillé ta cendre , » Venge l'éclat d'un nom par toi-même anobli !

» Que dis-tu quand tu vois le rejetou fidèle » D'une tige immortelle

Languir dans les horreurs d'un indigent oubli?
 Ainsi de tes lauriers les promesses sout vaines,

Et tou sang généreux coulers dans mes veines
 Pour se voir insuité des destins ennemis :
 Les secours dédaigneux, l'indigence tremblante,

Et la honte accablante,
 Voilà donc les honneurs à ta race promis?

Irais-je, irais-je, hélas l promenant mes alarmes,
 Et déployant en vain un apectacle de larmes,
 Teuter des yeux ingrats et de luxe enivrés?

Eh! pent-être ces murs que ma douleur embrasse
 Lassés de ma disgrâce,

» Me fermeront un jour leurs asiles sacrés l

Les pleurs coupent sa voix... O surprise? 6 merveillo? Dans sa retralto obscure un doux éclat l'éveille; Son lit paraît flotter dans l'azur radienx: Ses regards éperdus nagent dans la lumlère;

Une ombre auguste et fière Dévoile avec salendeur tout Corneille à ses yeux.

Quoi, ma fille! ton cour soupconne ma tendresse!

Ah! sans donte les vœux que ta plainte m'adresse
Ont traversé l'Érèbe et ses profondes mits:
Dans les chamna du bombeur. À la vois désaifée.

Mon ombre s'est troublée ; Et mes lauriers émus ont plearé tes ennuis.

De gloire et de misère étrange destinée! O mon sang l ô ma fille l ô chère infortanée! Rends ton maiheur anguste, et fais rougir le sort. La sublime verte ne pent être avilie; L'âme de Cornélie

Sut braver les revers , et César et la mort,

Moi-même, combuttant l'injustice et l'envie," Je ne dus qu'à moi seul tout l'éclat de ma vie; De mes aubles destius respire la grandeur; Permets un dour espoir à ton fine alarmée, Et vois ma renommée

Qui déjà sur tes pas fait briller sa splendeur. 29. Si le nom de Corneille est ton seul héritage, Cette gloire n'est point un stérile partage : O ma fille! ta dot est l'immortalité; Et le laisse à ton sort, que mon destin protége.

Mes lauriers pour cortége : Leur ombre sert d'asile à ma postérité.

Comme un ieune polmier, levant sa noble tête.

Sous l'ombre paternelle affronte la tempête . Rival du cèdre altier qui règue sur les monts; Si ton nom fut le mien, et si mon sang l'anime, Lève un front magnanime : Ma race peut marcher rivale des Bonrbons,

Connais-tu tes aienx? C'est cette foule illustre De béros qui me doit et sa vie et son lustre,

Je ranimai lenr cendre an feu de mes cravous. Le Cid. Héraclius, Cinna, Ponmée, Horace, Demi-dieux de ma race,

T'ouvrent délà leurs bras , te prétent leurs rayons,

Dans la France déjù, la voix de Rodogune A conté tes malheurs, a vengé la fortune ; Melpomène et la gloire ont combattu pour nous, Tes yeux, tes yeux ont vu quels hommages sans nombre Accueillirent mon ombre

nd elle vint jouir d'un triomphe si doux.

Un rival de mon nom, si quelqu'un le peut être, Voità le protecteur que tu dois reconnaître; Ta peux, en l'implorant, l'élever jusqu'à toi : Voltaire est ce rival, du moins si j'ose en croire

Les récits que la Gloire Sur la rive des morts en sema jusqu'a moi.

Bacine en fat jaloux, Mes hautes destinées A peine rassuraient mes palmes étonnées : Le Tasse, en rougissant, applaudit son vainqueur : J'entendis les soupirs de Sophocle et d'Eschyle.

Et même, anx yeux d'Achille, Henri d'un autre Homère a flatté son grand cœur. C'est peu qu'en ses écrits l'humanité l'inspire,

La tendre humanité dans sou àme respire ; Elle ouvre aux malheureux et son cusur et sa main. Sans donte il n'eut jamsis cette perfide adresse Oui, feiguant la tendresse,

D'un faste bienfaisont voile un corur inhumain,

Que de mortels pareils à ces riches fontaines Qu'Implore un voyageur en ses courses lointaines ! Leur bronze avec orgueil verse un flot indigent ; Plus heureux s'il rencontre une rustique source Oui, libre dans sa course.

Aime à lui prodiguer tout son liquide argent.

Périsseut les trésors ! périsse le barbare Oui de son or isloux ferme la source syare. Pour v désaltérer ses regards clandestins! Des trésors si vantés l'usage salutaire . C'est d'être tributaire

Du mérite indigent qu'ent trahi les destins!

Bienfaisance sublime . 6 déesse adorée l Tonjours à tes regards l'infortune est sacrée l Un grand cœur s'enrichit des présens ou'il s faits. Ou'll est beau d'accueillir la vertu malheureuse! Une âme généreuse

Enchalpe tons les cœurs par le poud des bienfaits. Ma fille l si mon ombre su sein de l'Élysée.

Par ces récits beureux ne fut point abusée . Il est digne en effet de veuger tes molheurs : Tes malheurs et ton nom, quela titres plus augustes? Quels arbitres plns justes,

Entre le sort et tol, que sa gloire et tes pleurs?

Dis-lui ane , si Mérone eût devancé Chimène , De son chaos obscur dégageant Melpomène, Sans doute il cut brillé de l'éclat dont l'ai lui. S'il eût été Corneille, et si l'étais Voltaire.

Générenx adversaire. Ce qu'il fera pour toi, le l'eusse fait nont lui.

#### OPE VI

SUR LES BANGERS BE LA PATRIE. A l'occasion de l'expédition d'Égypte.

Quel est ce vaisseau dont les voiles Affronte les vents ennemis? Sur la foi des mers, des étolles, Ses nochers sont-ils endormis? La fortune calle son courage; Il ne sonpconne point l'orage Qui veille dans les fisnes du Nord; Un zéphyr trompent le rassure, Et son inseusé Palinore Réve les délices du port-

Sécurité faible et conpable. C'est trop suspendre ton réveil l Les maux d'une gnerre implacable Sont les erimes de ton sommeil. France! qu'as-tu fait de ta gloire? Tol-même as trabi la victoire . Fidèle à tes pobles draneaux... Quandi e Nord vomit ses esclaves. En vain elle cherche tes braves : Es-tu venve de tes héros?

De la Seine aux rives du Tibre, Des Alpes au double Apennin, Ton peugle belliqueux et libre Partout enchalnait le destin. Mars précipitait nos armées, Comme les laves enflammées Qu'Etna lance dans so fureur; Periout sur tes vastes frootlères, Devant oos légions ablières. Veillaleqt la Goudre et la terreur.

El les enfans glacés du pôle Oseat mencer tes remparts! El lear féroce espoir l'immode Loin de tes défeoseurs épars! El cette Pair, vierge céleste, Qu'égorge son or assassin, Cette douce Paix, qu'avez gloire Nous avait conquis la Victoire, Aurait fui pour jamais tou sein!

Pourquoi sur des rives loiotaines
Avoir callé tes guerriers?
25 pour des palanes incertaines
Laises d'Infaillibles lauriers?
Pourquois évante ces champs hamides?
Qoe l'Importent les pyramides
Rt des arts le berceau tanté?
Reposates ces hontes savarques;
Défends sur tes propres rivages
Le berceau de tail liberté.

Tandis, hélas! que, trop loia d'elle, Bonaparte, guidant tes fils, Bispate an croissant infidèle La possière qui fat Memphis; Tandis que sa course égarée Jusqu'aux bords de l'oude Érithrie, Fatigue la nymphe aux cent volv, Et que le valuquer italique Plonge dans les sables d'Afrique Tes batalions et ons extolis:

Vois-tu de l'Autriche insolente Croître les oombreux utientats? Quelle décision sanglante Suit de fallacteux débats ! La faiblesse luvite Poutrage; La prévoyance et le courage Eusseut maîtrisé les hasards : Mais Scherer devieut ton Alcide ; Et ta Minerve , sans égide , Tombe sous de lâches poignards.

Jonets du crime et loin des armes, Nons dormions, raluquems dédalganés... Vennet les fils pairont ous larmes Dans tes murs, de leur sang baignés. Némésis trop long-emps nomméle. Francel que ton lion s'éveille! Que l'aigle altier soit abanta!... Triomphe, à on chère patrie! Répare las gloire fiétrie. Et règue encor par la vertu.

Laisse au tempt lirister les couronnes Sur la tête des potentier. Cres peu d'ébrander tous les trênes, Si to a'affermis tes étals... Sape dans ses courses fécondes, La Seine rassemblant ses codes , Porte sa gloire son flots amers ; El le l'âtle, il for de sa source , Dirisant ses eaux et sa course, Se perd incono dans les mers.

LIVRE SECOND.

\_\_\_

ODE L.

1795.

Aigle qui ravis les Pindares Jusqu'ao trône entiaumé des dieux, Enthousiasse, to m'égares A travers l'altime des cieux. Ce vil globe à mes yeux s'absisor; Mes yeux s'épurent, et je laisse Cetto fange, empire des rois: Déjà, sous mos regard immesse. Les autres rouleut en silence, L'Ottupe tressuille à ma volx.

O muse! dans l'ombre infernale Ton fils pioogen ses pas vivans : Mol, sur les alies de Dédale Je franchis la route des vents. Il est beau, mais il est fuoeste De tenter la volte céleste. Arrète, importane raison! Je vole, je devance Icare, Dussé-je à quelque mer barbare Laisser mes alles et mon nom,

Que la cotombe d'Amathante S'éponvante au fen des éclairs; Le noble olsean qui les affronte Prouve seul qu'il est roi des airs, le h'able du feu qui l'anine, Januals un front pusilhanine Na cent des lauriers immortels. L'audiace cafante les trophées. Qu'importe in mort aux Orphées, Si leurs tombeaux sont des autès ?

Silence, alières pyramides I Silence, vains efforts de l'art I Les œuvres de ses mains tinides N'ent rien d'un généreux hasard, O nature I na mois sublines Dans les airs a jeté la cline De ces Etass majestueux: L'art pôlit d'en tracer l'image; L'aril d'onné te rend hommage Par un effroi respectueux.

C'est de la qu'exbalant son âme Non loin des goulfres de l'enfer, Encelade vooint la flamme Contre les fent de Jupiter. De ses lètres élincclanies, L'Incendie aux alles brâlantes Fond dans les cieux épouvantés; Ses élincéles vagabondes Courvent l'air, la terre et les ondes De leurs foudrovantes clarités.

Vaste Homère I de ton génie Ainsi les foudres allomés, Avec des torrens d'harmonle, Ronlent dans tes vers enflanmés. Des fenx de la bonillante adace Jaillissent la force et la grâce De tes divins enfinetement, Comme des mors le dieu suprème Vit éclore la beouté même Da rhoce de ses flots écumans.

A mes accords, l'aigle charmée Balentit son vôl oragenx, Et de sa foudre désarmée S'assoupissent les triples feux. Tes chants, divine poésie!

Parfument encor l'ambroisie
Que verse aux dieux la jeune Hébé;
Ton charme atteint le sombre empire
Et devant ta puissante lyre
Le triple monstre s'est courbé.

Qu'il aille aux gouffres du Tartare De Typhon subir le destin , Le cœur jaloux, le cœur barbare , Qui dédaigne cet art divin , Ce fils des ayuples de mémoire Qui de la honte et de la gloire Trace un immortel souvenir, El de polasse chargant sa tête , Se fait une illustre conquête De tous les sibéces à vent !

O génie I o vainqueur des âges, Toi qui sors brillaut du tombeau, Sons de mystérieux nuages Souvent tu caches ton berceau. Crest dans la solitoide et Fombre One ta gloire meetle et sombre Prépare ses jours éclatans: L'oil profine qui vit in source Ne se dostait pas que ta course Dist franchir la borne des temps.

Tel on volt, dans l'empire artide Des ils basanés de Memnon Le Nil, de son bercean liquide S'échapper sans gloire et sans nom. De hant des rocs ses flots jaillissent, El quedque temps a enser-clissent Parmi des gouffres ignorés; Nais tout à coup à la lumière Il renait pour Memphis entière; El res flot en sont adorés.

Divin génie! nn cœur de flamme Est la source de tes élans! De li tu vérses dans les 3mes Tes flots éternels et brillans. Ton eathousiasme rapide Entralne dans sa course a vide Les peuples, les siècles divers: Puissance électrique et soudaine, D'un conp frappant totte la chaîne Qu' ccindral! finamense univers.

Il t'embrasait, 6 Golilée ! Quand la terre entendit la voix, Et que, loin du centre etilée, Elle parut suivre tes lois; Newton I rol des apibères célestes, Tu le respires, tu Patiestes Dans tes calculs andacieux; Franklin matrise le tonnerre, Et Montgolièr, fuyant la lerre, Se précipie dans les cieux.

Les âmes, de gloire effrénées, Par un essor institudes Se plongent dans leurs destinées A travers l'obstacle épérdu. Un enthousissom hérolipte, S'ouvrant les oudes du Granique, D'Alexandre enfisame l'espoir, Soumet la terre à sa fortune, Et le montre sa dernier Neptuné Tous deux étonnés de se voir.

De fond brûlant de l'Arabie S'élance un prophète puerrier: Sa loi, que Médine a suble, Menace l'anivers eutier. L'enhousiasse qu'il l'aspire Fonde, en courant, ce vaute empire. Qu'un vain droit n'ett jamais acquis. La raison, qu'Uranie échaire, A révéé l'autre bénisphère : L'enhousiasse l'a conquis.

Ta promesse u'est Jamais raine, Janistect de gloire l'este par tol Que Nemours triumba è l'arenne, Coude dans les champs de necroi. Par 101, la bergire amazone S'armant pour défendre le trône Q'athion voaldel conquérit, Sut vaincre, el sava uos mursilles, Quand Danols , La litire et Saintraillés, Vaices, ne savalent que mourir vaices, ne savalent que mourir.

Il est plus d'un lestant suprétie Que la raison n'ose prévoir; Oa l'âme au dessus d'elle-méme Peut tout ce qu'elle croit pouroir. Anisi Mahou rit nos approches De ses inaccesibles rorbes Atteindre le faite Indomplé; Mais Is victoire, sur leur eline, Frémit en mesurant l'ablime Qu'elle-même avait surmonté.

L'honneur enfants ces mifacles; Mais, ô céleste Liberté! Quand la vertu rend tes oracles, Tont cède à ta divinité. O du Français nouvelle amante! Vierge belliqueuse et charmante, Comme il te suit dans les combats! Rival de Rouse et de la Grèce, Comme il brilde de ton ivresse! Comme il triombes sur tes pas l

Sans doute il a nes Thermoppies: Il a ses rhamps de Marathol I Les rois valueus n'out point d'aities Contre la terreur de son non. Fleurus Il paller fui leur tombe. L'aigle 'enfuit : Luxembeurg tombe; Et des murs jodis érroulés Devant la trompetie bruyante. Le vois dans sa chute d'aryante Les prodiges ronouvélés.

Euthousissne I que les ailes M'emportent sur les vastes mêrs? Là, des palmes euror fidèles Couronnent même nos revers. Là, par un naidrage sabline. La VENGUE, conservant l'abline. Y descend for el glorieux: A peine un foi grondant le courre, Que déjà l'Olympe s'estr'ouvre A ses malors Vicorieux.

O libertél que tes orages
Ont de charmes pour les grands cœurs :
Ils ne craigneul point ces naufrages
D'où leurs noms s'danceut vainqueurs.
Victime de ton beau délire.
D'êt mou sang arroser ma lyre,
Content, je mourral dans tes bras!
Par d'affreut tyrans menacée.
A-t-on va la muse d'Alcée
Palir à l'aspect du trépas!

Le chantre (1) des vainqueurs d'Élide, Pieta de leur esprit belliqueux, Devance leur course rapide, Ou se précipite avec eux. Parani des torrens de poussière, Son rhar, dévorant la carrière, Parait a'égarer dans leurs fots; Mais tonjours às ronc endamnée, Rassut la borne accontinnée, Bavit la pulne às es rivaux.

(t) Pindare.

Ges comètes échevelées Qui fendent l'air d'un vol brâlant, Égarent leurs sphéres allées Aux yeur d'un vulgaire tremblant : Il craint que leur faule route N'embrase la céleste volte, Et ne détruite l'univers; Mais à l'oil pensant d'Uranie , Leur désordre est une harmonie Qui repeuple les cieux déserts,

#### ODE II.

SUR LE PASSAGE DES ALPES Par feu Mgr le prince de Conti.

Est-ce un vain songe qui m'abuse?

Non, Permesse, voilà tes bords ! Fils allé du sung de Médiuse, Coursier divin, sers mes transports ! Vais, par quelle route incomme, Défis ton voi, feudant la use, M'estraine-d'al au sein des aiss? Quel spectacle immense et rapide Développe à mon œil avide L'Olympe, la terre et les mers ?

Ces monté, Serx voisins d'Amphibrite, Qu'ils present de leurs vattes piede, Portent, jesqu'au ciel qui altrite, Leurs fronts sans cesse Boudroyée. Leur font une horrible couronne De aspins noirs et chevèlus; Rocs estanséel débris fanceste ! Serice-rois l'efforyable resite De combat des lis de Tellus?

Mais quel bruit frappe mon oreille? Quela Tinna menacent les dieux? Je vois la fondre qui s'éveille Au cri du monarque den cieux. A ce cri les mortela frémissent; Le del tremble, les mers mugissent; Neptane en pálit sous les flots; Platon s'élance de son trône; Tout a'épouvante: Tisiphone Applandis seula e ce complete,

Tremblez, fiers rivanx du tonnerre!

Ses feux annoncent à la terre Les vengeances de Jupiter. Louis parle; Conti n'élance; La terre s'arrête en silence; Il tient les foulres de son roi : Pallas lui prête son égide, El Mars, devant son char rapide, Vole avec la Mort et l'Effroi.

El Mars, desant son char rapide, vole avec la Mort et l'Elfrol. H'aussict-vous cru sé pour la gloire, Ce prince formé par l'Almour ? Essaier-vous cru que la Vitaire Le verrais h'eller la sa cour ; Et que les Grices éptorées , Verziène sitôl teur joure amant Ondrager d'un pusade horrible . Boou la rose était l'Ormateur d'un present Ce front désormais si terrible . Boou la rose était l'ormateur!

Ah I s'I fuit ces molies délices Pour les jeux sangians des héros, Il n'attend pas que nos Ulysses L'enlèvent aux jeux de Syyros; Il sait que l'auguste naissance Peut voir par l'infante licence Sa splendeur, ses droits avilis; Il sait que l'amour et l'ivresse, Vainqueurs du héros de la Grèce, Ont embrané Persépolis.

Fuis dunc, o volupté fathe!
Fuis, que ses destins glorieux
Lois de Cécoplare et d'Omphale
Solveut leurs cours victorieux:
Échappé des myrtes de Guide,
N'en doutous point, ce jeune Alcide
Va, dispe sang des limacurés,
Faire avouer, même à l'envie,
Qu'il sait, en prodéguant au vie.
Mérieur Nomers des autés.

Deği le Var., anı mers profondes. Inonima ta filici et sa terrese. Redit, en pleurant 1000 seo ondes. Quel bras a dompté sa fureur. Dieu des mers, ta Italie épouse. L'apprend à la foute ploone. D'Albion, errast sur ses flotts: D'Albion qui, pour son supplice. Des victoires de mon héros.

En vain les bouches menaçantes De ses navires conjurés De mille flaumes rugissantes Vomissent les traits égarés : Consi vole ; les remparts tombent ; Nice! tes défenseurs succombent ; Tout cède anx flots de ce torreut : L'aigle des dieux est moins rapide, Le fler llon moins instrépide, Et le foudre moins dévarant.

A ma lyre unis tes cent voix; Cours, vote au héros de Nevvinde Cher les morst, conter ces exploits, Va. par un récit qui le flatte, De ce roi promis au Sarmate Consoler le noble courroux; Présente à ses yeux magnatines Les mânes de tant de victimes : Qu'il se reconnaisse à ces coups!

Renommée ! amante du Pinde,

Dis-hal que da fils de Pelée, SI, par cos essais généreux, Déjà la gloire est égalée, Couti forme encor d'autres væux : Dis-hal qu'à as jeunesse arriente Mélant cette valeur proudente Des fronts sous le casque blanchis, il va, héros brilliant et sage, Tenter l'elfroylable passage Des moots qu'Annibla o franchis,

Mais l'infernale jatousie Qu'irrite un si noble deusein Va de sa noire friefisie D'Annibal Infecter le sein. L'îme de deție embrasée, Soudain dir riant Élysée Il fuit les bosqueis centantés; Et du vuinqueur de Trasinches Je vois errer l'ombre inhumaine Sur les sommes spril a douptés.

Ohl qu'avec un affrent sourire il revoit Canne, et s'applamit! Il routemple Rome, il soujire; Mais il voit Capoue et rougit. Il voit Capoue et rougit. Il veut qu'au moiss, vençeant as gloire. Ces monts défendent sa mémoire Es oferment à son rival. Vices, Costi, de ces monts sublimes S'il est beau de franchir les cimes, Cost aux veus islour d'Annihal!

Les Alpes, défiant la guerre, Armeut leurs Titans furleux : La foudre des fils de la terre Y choque la foudre des cleux. En quoil dit leur troupe hantaine, Est-ce encore le file d'Alcuène Oni vient a'y frayer un accès? Quel est donc ce nouvel Hercule, Ivre de l'espoir ridicule De cet incrovable succès?

LE BRUN.

Parai nos glaces éternelles Si tr veux cuellir des luuriers, Conti, prête du moins des alles A tes redontables guerriers! Vois ces rocs esquerrés d'abines; Vois ces foux grondons sur leurs cimes; Vois ces foux fourrant les enfers; Et sur ces monts innecessibles Apprends que nos malos sirvincibles Donnent le trênca no des fex-

Ils le disalent I et leur audace Crut dicter les arrèts da sort; Ils le disalent tet leur menace N'eut de réponse que la mort: Ils chancelleus; et dans la pondre Conti, Jupiter et la fondre Brisent leurs fronts ensevelis; Et, sur leur andace étouffée, La victoire dresse un trophée A l'immortelle fleur de lis.

#### ODE III.

A MONSIEUR DE RUFFON.

Sur une maladie violente qui fit craindre pour ses jours, lorsqu'il arati déjà perdu M-+ de Buffon à la Reur de l'age et de la beauté.

Cet astre, roi du jour au brûlant diadème, Lance d'avengles feux, et s'ignore toi-même, Esclave étincelant sur le trône des airs; Mais l'astre du génie, intelligente flamme, Rayon sacré de l'lanc, A sa libre pensée asserin l'ouivers.

O génie! à ta voix l'univers semble éclore! Ce qu'il est, ce qu'il fat, ce qu'il doit être encore, Malgré les temps jaloux se révèle à tes yeux : Ton œil vit a'élancer la comète brâlante

Qui de la sphère ardente A détaché ce globe, autrefois radieux, Tel qu'on nous peist Délos, au sein des ennx flottange, Tu le vois, dans sa course invisible et constante, Sur son axe router dans l'Océan des airs. Aux angles des vallons tu vois encore écrite La trace d'Amphitrite;

Et les monts auester qu'ils sont enfans des mers.

Sens aller désormais, par un larcin funeste, Dans l'Olympe Jaloux ravir le feu céleste. Et. pouveou Prométhée, irriter un vautour. To sais lancer au loin , du sein brâlant d'un verre , Ces flèches de lumière

One de son carquois d'or verse le dien du lour.

Tu fais plus : Jupiter, assemblant les nuages, Devant son char tonuent roule en vain les orages ; A d'impuissans éclats tu réduis sou courroux : Ce dien , Jusqu'en ses mains , voit sa foudre égarée ,

Par un fer attirée. N'obéir qu'au mortel qui dirice ses coups.

La mit dérobe en vain l'Olympe dans ses volles, Ton sublime regard y poprsuit les étoiles : Tu vois dans l'avenir s'éclipser leurs flambeaux : Et. d'un œil de cristal armant la faible vue, Ton audace imprévue

Dans les cieux étonnés surpreud des cieux nonveaux.

Là , dans l'immensité l'éther roule ses ondes , Des milliers de soleils, des millions de mondes; Deux forces haispeant tous ces globes divers. Les élémens rivaux, l'équilibre et la vie, Composent l'harmonie.

L'édifice mouvant de ce vaste univers.

Eh i quel autre eût tracé de ces orbes immer La figure, le cours, les erreurs, les distances? Quel autre osa peser ces corps Impérieus? Ce n'est plus Jupiter ; c'est toi , divin génie , Out, sous l'aril d'Uranie.

Tiens d'un bras immortel la halance des cient.

Au sein de l'infini ton îme a'est lancée ; Tu pennius ses déserts de ta vaste pensée, La nature avec toi fit sept pas éclatans; Et, de son rèque immense embrassant tout l'espace. Ton immortelle audace

A passé sept flambeaux sur la route des temps.

Tel éclatait Buffon l Son âme ardente et pure Dans ses brillans essors planait sur la nature : Il franchit l'univers à ses yeux dévoilé. Aigle, qui t'élaprais aux voêtes éternelles, To seus languir tes ailes !

Et l'Érèbe l'envie à l'empire étoilé.

Jaloux de tant de gloire, un monstre au front livide, De serpens dévoré, de vengeances avide, L'Envie avec horreur en coutemplait le cours : Elle fuit, en grondant, sa legubre caverne, Et voie au sombre Averne,

De deux filles du Styx implorer le secours :

« Noires divinités! un demi-dieu nous hrave; . Il a conquis l'Olympe, et me croit son esclave. . Son titre d'immortel partont choque mes yeux : . Sa vue est mon supplicel et pour l'accroltre encore. . Un marbre que l'abborre

. Consacre mes affronts et ses traits odiens.

· Ouoii le serais l'Enviel eb i qui pourrait le croire. » S'il joulssait, vivant, de ce tribut de gloire ? » Si mes serpens vaincus y rampaient nous ses pas i . Alles, coures, voies : de ce marbre infidèle » Détruiser le modèle ;

» Précipitez Bullon dans la unit du trépas. «

Elle dit; et courant le long des rives sombres; Ces monstres font frémir lusqu'au tyran des ombres : L'Érèbe est effravé de les avoir produits : Et le fatal instant où leur essaim barbare

S'envoie du Tartare. Semble adoucir l'horreur des éternelles nuits. L'une au souffie brâlant , à la marche inégale ;

L'autre, du doux sommeil implacable rivale. Fendent l'air embrasé de leurs triples flombeaux. La Nuit, avec horreur, roule son char d'ébène : Les pypiphes de la Seine Cherchent, en frémissant, l'abri de lenrs roseaux.

Non loin de ce rivage est un séjonr lilustre Oni du Pline français emprente un nouveau lustre :

La nature en ses mains y remet ses trésurs ; Là , ces files de Styt , not ailes enfammées , Par l'Envie snimées, Dirigent vers Buffon Jeurs sinistres essors.

A peine elles touchaient an scull du noble asile, Que la fille d'Hébé l'abandonne et s'exile ; Morphée, en gémissant, voit flétrir ses pavots : Leur voi a renversé ces tubes et ces sphères

Onl, loin des veux vulgaires, Servaient du demi-dieu les sublimes travaux.

O divine Uranie! en ces momens funestes . Onel soin t'arrête encor sur les vottes etlestes? Ton fils succombe... hélas! que t'importent les tieux? Viens de tes purs rayons consoler sa paupière ; Viens rendre à la lumière

L'ami, le confident, l'interpréte des dieut.

LE BRUN.

C'est donc pen que le ciel de talens soit avare ! La terre en est jalouse! et le sombre Ténare Poursuit nos demi-dieux jusque sur leurs aute's! Ab! si la mort détruit votre plus digne ouvrage. Dieux ! témoins de l'outrage ,

N'est-ce pas une erreur de vous croire immortels?

Oue vois-ie?.. ah! cette main si rapide et si sûre. Oni d'un trait enflammé sut neindre la nature. Se glace, et sent tomber son immortel pincean ! Et déjà , sur ces yeux qu'allumait le Génie , La Fièvre et l'Insomnie

Out des pûles douleurs étends le bandeau.

La Nature en gémit : sa voix, sa volx puissante Dans les airs jette un cri d'amour et d'épouvante, Ce eri vole au Cocyte et fuit frémir ses coux : . Lachésis s'en émeut ; Clotho devient sensible ; Mais sa sœur luflexible

Déjà presse le fil entre ses noirs ciseaux.

C'eu était fait ! Soudain par l'amour embrasée, Une ombre tout en pleurs, du fond de l'Élysée, S'élance, et d'Atropos embrasac les resoux. « Oui , tu vois son épouse , 6 fatale déesse ! · Pardonne à ma tendresse .

- » Pardonne à ma douleur de auspendre tes coups.
- » Ah l garde-toi de rompre une tramé al belle:
- » Par le nom d'un époux ma gloire est immortelle : » Je lui dois mon bouheur; qu'il me doive le jour. » Orphée, en l'implorant, obtint son Eurydiee;
- . Oue ma vois t'attendrisse: » Sois sensible deux fols aux larmes de l'amour !
- » Dès mon aurore, hélas l plongée aux sombres rives,
- » Je ue regrette point ces roses fuzitives » Dout l'amour couronna mes fragiles attraits :
- » O mort! comblen pour moi ta coupe fut amère!
- · J'étais épouse et mère : » Un fils et mon épout font sculs tous mes regrets.
- » Ah I prends pltié d'un cœur qui s'immole sol-même!
- » Qui, par excès d'amour, craint de voir ce qu'il aime.
- » Qu'il vive pour mon fils, c'est vivre encor pour mol. - O Parque! ma douleur te demande une vie
- » Déjà presque ravle : » La moisié de lui-même est délà sous ta loi, »

A peine elle achevait; le demi-dieu respire; La Parque, en frémissant, la regarde et soupire. Tes pleurs, nonvelle Alceste, ont sauvé ton époux!

Tu vois le noir cisean pardonuer à sa proje; Un cri morque ta jole :

Et du triste Léthé les bords te sont plus doux.

Fuis, poir essaim des maux que déchatna Pandore. Olympe I fais briller to plus rique aurore. O Nature, le ciel t'a rendu ton amant,

Et tol, dout l'amitié souvent daigna sourire Aux accens de ma lyre,

**\$59** 

Becois ces vers, balgnés des pleurs du sentiment. Puissé-le d'un rayon embellir ta couronne!

Les lauriers sont plus chers quand l'amitié les doune, Nos cœurs et nos penchans suivaient un même cours : Ma lyre osa chanter lon amante immortelle : Mais to la reads el belle

Oue tol seul as fixé ses nugustes amours.

Ses autels sont les tieus; et sa giolre... Qn'entends-je? Quel reptile lasolent croasse dans la fange? Mes chants cu sont plus doux, ses cris plus odieux : Tandis qu'un uoir l'ython siffe au bas du Parnasse, Pindare avec audace

Vole na sommet du Pinde, et chante pour les dieux.

### ODE IV.

SUR LES CAUSES PHYSIQUES URS TREMBLEMENS DE TERRE, ET SUR LA MOST DU JEUNE RAGINE.

Quels fléaux, malheureuse terre, Rassemblent tes antres profonds l

Le soufre, aliment du tonnerre : Y roule ses uoirs tourbillons;

Des sels, des nitres, du bitume, Le mélange en grondant s'allame ; Les vents irritent leurs eoorbats :

Et leur choc, aignal des tempêtes. Fait tonner les cieux sur nos têtes, Et mugir l'enfer sous hos pas,

Ces feux, âme de l'harmonie, Semés, errans dans tous les corps,

Quand leur puissance est réunie, En troubleul souvent les accords, Des mers excitant les ravages. Ou les a vus, loin des rivages,

Dans les airs lancer des vaisseaux : Et plus d'une lle épouvautée, Boulant sur sa base agitée,

Se perdre en flammes sous les caux.

Voyez ces mouts, race effrayaote, Peuple de géans en fureur. Qui de leur bouche foudroyante

Jettent la fianame et la terreur. De feux leurs têtes étincelleut; A leur pied les villes chancelleut; Ils versent des fieuves brûlans: L'Héclo, le Vésuve s'entr'ouvre, Et l'enfer, que l'œil y découvre, Bouilloune dans leurs vastes fiancs.

Sans détruire l'antique masse Que presse l'océau des airs, L'Éternel en change la fice, Mohlie empire des reters. Tout mai; tou meurs; tout doit renattre; Tout pred la forme de sou être. Fréle outrage des élémens : La nature active et féconde, Sans cesse reproduit le monde. Éternel dons sec changemens.

En destin Jaloux et strpelme Circule dans tous les climats; Sur le chaume et le diadéme Il imprime, en courant, ses pas. Tous chée, mer, peuple, iriage, Jouet constant d'un sort voltage; Nul roi ne l'enchalne à sa cour : Il troume une crédule joie; S'Il passe sans toucher sa proie; Il la détore à sou retoux.

Smyrne, Pompéiane, Hérackée, Et tol, Lima, villé des rois, Du seiu de la terre chrankée Voas disparlites is as voit! Triste objet de son inconstance, Ta cendre attesté la paissance Du sort qui dompte l'univers; Lisboune! In sens les atteintes Des fondres que u'ont pas éteintes (Inq lustres et deux cents hirers,

Francé I Albion I vous que la guerre Sépare encor plus que les flots, Autrefois une même terre Unissait vos peuples rivans. L'oude enlera dans sa farie Aux bords fécouds de l'Hespérie, Les champs par l'Etan décolés. Un orage est l'Hercule antique Qui des rives de la Bacique Détacha les climats brûlés.

Mais l'effroi dont frémit le Tage Passe aux îles de Gérion, De l'Ébre aux sables de Carthage, De l'Afrique aux champs d'Albion. Les deux mers s'appellent, s'unissent; Couverts de monstres bondissans; El, du selu des ondes famantes, Le gooffre des mers écumantes Vomit la fiamme des yolçans.

Quoi! le vasie amas de tes ondes Presse ces volcaus allomés! Océan! les voltes profondes Les tensient en vain reulermés! Quoi! le ciel, pur et sans orage, A va les horreurs du manfrage Errer sur les Bous entr'ouverts : El d'ame rive désolée L'Amérique en vain reculée Séponsante au deib des mers.

Quel bruit! quel horrible murmure! Qu'homonec ce tumulée affrens? Purge le seis de la nature, Ouvre les foyers oragens; Fen vengurs la sors de les ablines; Épargue ou frappe les victimes : C'est trop effrayer les humains; Quels fortaits proposait la 'colvier'? Quels fortaits coups incervaiss?

Dienx 1 à 1 fundre étincebase: La guerre allume ses finmbeaux? L'Europe, encer pile et trembante, De ses sis creuse les tombeaux. Triste amnote des fundrailles, Pourquoi, déchirant tes entrailles. Chercher de nouvelles borreurs? Prendsta cades code mogissante, Ou la terre cocor frémissante, Pour théârre de tes fureurs?

La templée, agitant ses ailes, Comme un effrojable vautour, Couvre les year d'ombres mortelles, Et des mers fait l'immense tour : Des reflux troublant l'harmonie, Autour de la froide tilhernie L'onde boudit de toutes parts; Tandis que sa vague rapide Va, sons les colonnes d'Alcide, De Cadit noper les remparts.

Toi, qui grondes sur ces rivages, Mer, si tu connais la pitié, Épargne su moins dans les ravaces L'objet de ma tendre amitié. Hélas! aux rives dn Permesse. Le même âge, la même ivresse, Autrefois emporta nos pas! Les Muses |... Onel destin bizarre. Quelle divinité barbare T'enière à jamais de leurs bras?

Reviens... la mer s'élance... Arrête! Vois, crains, fuis ces flots suspendus! Ils retombent I... Dieux ! In tempéte L'entralue à mes yeux éperdus. Divin Racine | ombre |umortelle | Ton fils... il expire, il t'appelle; Volez, Muses, Grices, Amours, Volez! sa bouche vous impiore : Toi, déesse plus chère encore, Amitié! vole à son seconrs,

Quels lauriers ceindront sa jeunesse, S'il peut vaincre un destin jajoux! Que ses vertus et ma tendresse, O mer I désarment ton controux! In fuis en étalant ton crime... La Parque saisit sa victime, Et détourne ses veux saughas : Ses youx même en versent des larmes : Les Amours regrettent ses charmes: Et les Arts pleurent ses talens.

O muses! recueillez ces restes Que l'onde et la Parque ont flétris ! Disputez à ces mers funestes Un triste et précleux déhris, Et toi, dont j'adore la cendre, SI tes manes daignaient eutendre Des chants consacrés à ta mort, Que, pénétrant la rive sombre, L'amitié console tou ombre Des injustes rigueurs du sort !

#### ODE V.

PENDANT UNE MALABIE BE L'AUTRUR.

Je descends att sombre rivage; Recevez mes adieux , Soleil! Muses! Amour! Toi I qui de ma pensée as le dernier hommage, Thémire! ah l je te perds; je perds plus que le jour, Mes chants n'ont on Béchir l'Érèbe inesorable : Las des cieux, et du monde inutile fardeau, Je trainais de mes jours la chaîne déplorable Sur les bords sancians du tombeau.

Un poison enflamné dans mes veines circule. Et flétrit sur mon front les myrtes expirans, Don fatal de Nessus, tu consumas Hercule De feux encor moins dévorans,

Mon o'd solitaire et farouche Verrait Juire à regret un jour pur et serein : De lingubres soupirs s'échappent de ma bonche, Et mes sens sont glacés par un sommeil d'airain.

Les ruisseaux, les zéphyrs, les doux présens de Flore, Tout ce qui me flattait irrite mes doulenrs : Je pleure avec la Nuit, je pleure avec l'Aurore; Et les regards du Jour sout lassés de mes pleurs,

Déjà le noir cyprès qui m'attend chez les ombres, Couvre ma lyre et mon pincean : De trois fois neuf hivers j'anrai vu les nuits sombres

Séparer, en foyant, ma tombe et mon berceau. Cependant la Victoire, en déployant ses ailes, Sème dans l'anivers nos lis et nos exploits.

La Tamise recule à ces tristes nouvelles. Et craiat de couler sous nos lois, O peuple, que Cybèle enfanta pour la guerre! Peuple, amant de l'honnenr, des arts et des vertus,

O Français! tes destins sont de vaincre la terre, Et la foudre à la main tu souris aux vaincus, l'eusse chanté Minorque à nos armes sonnise, Et Frédéric domnté par l'astre de Louis.

La Seine disputant Neptune à la Tamise,

Et l'Inde et l'Océan ombragés par nos lis. l'eusse encor,... Mais que pent une muse expirante, Oul prépare en ces vers les pompes de son deuil? Ah! de ses derniers feux l'étincelle monrante

Ne doit éclairer qu'un cercueil. Il s'ouvre! et de ses flancs un fantôme homicide S'élève en déployant son lagubre drapean l Et des ombres déjà le pasteur et le guide Me poussent dans le noir troupean.

Accours, sombre nocher I que l'infernale barque M'entralne pour lamais sur les funestes hords ; Accours ! dans son palais vois ton pâle monarque

Me tendre le preptre des morts,

Cerbère gronde en vain; la fière Tisiphone Le replonge en son antre et dompte ses abois. La flamme est dans ses mains; un serpent la couronne, Et le crime tremble à sa voix.

Ex se crime tremote a sa voix.

Ixion est en prote à sa roue implacable :

Près d'atteindre au sommet qu'il brûle de toucher,
Sisyphe, que repousse un mont inexorable.

Retombe, et tont à conp roule avec son rocher.

Je vons entends gémir, borribles Danaides!

Yous! fumantes encor du sang de vos éponx;

Votre urne dans ces flots, vengeurs des parricides,

Pulse, en les fatiguant, un supplice trop doux.

Tombe, tombe anx enfers toute amante parjure;
Tout omi dont in flamme a pu trahir mes feux;
Tout juge, dout l'audore impure

De l'hymen qu'il outrage ose briser les nœuis!

O Styx l enfin l'échappe à ta rive embrasée :

Un jour pur chasse an loin les infernales muits : Quelle ombre vient m'ouvrir les portes d'Élysée, Et de sa lyre d'or console mes ennuis? C'est tol, divin Roussean! toi, rival de Pindare!

Fol, doot la Seine en pleurs regrette les accurs l Quoll Saurin et l'Envie échappée au Tartare Voudraient souiller encor ta lyre et mon encens l Hélas I tant de Jauriers, noble et vaine défense ! Nont pu te parantir des fondres encensis.

Un arrêt a frappé la gloire et l'innocence; Pleure, pleure ta houte, infidète Thémis ! Fuyez, monstres jaloux l c'est lei que repose La gloire, la vertu, libre enfin des tyrans. Je vois sous des lauriers, sous des hercesus de rose,

Les grands honunes s'unir et confondre leurs rangs.

1 à Turenne s'enfomme aux accens de Virgile;
Alexandre aux combats par Homère est guidé;
Le sublime Corneille y juidt an fier Achille;

Et Pindare v chaute Condé.

Amour! j'entends les sons d'une lyre gulante; Elle épand dans les airs d'barmonieux soupirs; O Tibulle enchasteur l'ta voit pure et brillante Fait couler dans mes sens l'ivresse des plaisirs.

Que yois-je ? ma Thémire auprès de la Délie Sur des tapis de fleurs appellent leurs amans ! Lambris de Jupiter, cienx ! Parnasse ! Idalie ! Valez-yous du Léthé jes rivages charmons ?

# ODE VI.

Si J'osai, quand le sceptre arma lo tyrannie, D'un vers républicain épouvanter les rois; Si de la liberté l'indomptable génie Sut toujours enflammer et mon cœur et ma voix;

Si, malgré la Bastille et ses tonrs menaçantes, Proclamant cette fière et sainte liberté, Posai poursuivre alors de mes rimes sangiantes, Et l'abus du pouvoir et sou impunité;

Si de l'indépendance ayançant la conquête, Dans le sein des tyrans je plongeai le remord; Si la palme civique, en ombrageant ma tête, La dévoue à la gloire et peut-être à la mort:

Français, dont J'éveillai les langueurs léthorgiques : O roi des nations trop long-temps détrôné, Non, tu ne craindras pas mes accens énergiques : Tu prêteras l'oreill e à qui t'a couronné.

Tu règnes! tu peux tout : crains ce posvoir extrême : Crains surtout les fluttenrs , ils enivreat d'orguelt ; Ils ont perdu les rois , lis te perdraient toi-même : C'est eux qui sous le trôno ont creusé le cercueil.

La vérité, voilà mon offrande chérie.

Loin de toi pour jamais le vil enrens des cours;

Fixter le souverain, c'est trahir la patrie,

C'est du bonheur public empoisonner le cours.

People I sans la sagesse, une aveugle puissance Vers sa chute hientôt précipite ses pas. La vérité m'inspire : 6 terre, fais silence; Malheur à l'insensé qui ne l'écoute pas l

Atome d'un instant, poussière fagitire, Homme né pour la mort, parie l'as-tu fait les cieux? As-tu dit à la mer: Brise-tol sur la rive? As-tu dit an solvil : Marche et luis sous mes yeux?

C'est un Dien qui l'a dit I ce Dieu de la pensée N'a pas hesoin d'outels, de prêtres ni d'encens; Mais quelle ingratitude orgueilleuse, insensée, Osernit lui rayir tes yœux recognaissans?

Et contre l'Éternel un vermisseon conspire! Et, rampant dans un coin de ce vaste univers, L'homme chasserait Dieu du sein de son empire! Il nommerait segesse un délire persers! L'impie atteste en vain le néant ou l'absence D'un Dieu : que les remords révèlent ses forfaits : Et moi l'ose attester l'invisible présence D'un Dieu qu'à l'univers révèlent ses bienfaits.

Ces astres que tu vois, ce globe où tu respires, Tes jours, ta liberté sont l'œuvre de ses mains. Il tient du haut des cieux les rênes des empires, Et veille avec amour sur les frêles humains.

Fuis, Superstition! tu l'armais d'un tonnerre, Ton ministre insensé lui prétait sa fureur. Qui fait parier le ciel ment toujours à la terre : Et la terre encensait l'imposture et l'erreur.

Quoi! l'Europe à genoux tremble sous la tiare! Et le pieux effroi des crédules mortels. D'un pontife romain payant le luxe avare, Brigua l'honneur honteux d'enrichir ses autels!

Ah! l'être indépendant, cause unique et féconde, N'est point ce.... Dieu qu'enferme un ciel jaloux : Père de la nature il anime le monde; Nous respirons en lui comme il respire en nons.

Non, Dieu n'existe pas s'il n'est pas dans notre âme; C'est là que retentit son immortelle voix; Il habite les cœurs; c'est là qu'en traits de flamme Lui-même a su graver nos devoirs et ses lois.

Son culte est la vertu : le juste est son image, D'hypocrites mortels l'ont trop défiguré. Ah! pourva que des cœurs il reçoive l'hommage, Qu'importe sous quel nom ce Diou solt adoré?

A ce grand créateur qui te nourrit, qui l'aime, Ta ne réserves point un oubli criminel. Pour réguer sur les rois, sers bien ce roi suprême; Tombe avec l'univers aux pieds de l'Éternel.

On Monarque éternel les nations sont filles : Est-ce pour les tyrans qu'il créa l'univers ? Est-ce à leur foi orgneil, est-ce à quelques familles Qu'il voulut asservir tant de peuples divers?

Le cèdre du Libau s'était dit à lui-même ; Je règue sur les monts, ma tête est dans les circux ; l'étends sur les forêts mon vaste diadéme, Je préte na noble asile à l'algie andacieux ;

A mes pieds l'homme rampe. Et l'homme qu'il ouirage, Rit, se lève, et d'un bras trop long-temps dédaigné . Fait tember sous la hache et la tête et l'ombrago De ce roi des forêts de sa chute indigné. Vainement il s'ethale en des plaintes amères. Les arbres d'alentour sont joyeux de son deuil, Affranchis de son ombre, ils s'élèvent en frères; Et du géant superbe un ver punit l'organil.

# LIVRE TROISIÈME.

ODE I.

ASTREE.

Ou les regrets de l'âge d'or.

Age d'or! siècle heurenz! doux empire de Rhée! Quel astre blenfaisant nous rendra tes beaux jours ?

Et tol, fille du ciel, ebère et divine Astrée ! Nous fuis-tu pour toujours ? Je sais qu'à tes bienfaits la terre enfin rebelle.

Te força de voler aux célestes lambris : Nos erimes t'ont vengée; ah! reviens de Cybèle Réparer les débris.

A travers ces horreurs du glaive et du salpêtre, Hélas I reconnais-tu ces champs délicieux, Ces bocages rians, cet Olympe champêtre On habitaient nos aleux?

Sur des rameaux féconds l'homane cueillait la vie ; Un lait pur l'abreuvait de ses flots argentés ; Et sa timide faim n'était pas assouvie De mets ensanciantés.

Le fer, paisible alors, ignorait le carnage : D'innocentes brebis nous cédaient leurs toisons ; Les cœurs étaient sans fiel, l'Olympo sans nuage, La terre saps poisons.

Les amans se paraient de fleurs toujours écloses : L'Hymen ne venait pas enchaîner les désirs : C'était l'amour encor : ses fers étaient des roses, Ses devoirs des plaisirs.

Le noir chagrin voltige autour des lits de seie; Vénus et le sommeil ajmaient des lits de ßeurs; Le ciel, dans ees beaux jours, ne permit qu'à la joie De répandre des pleurs,

Cette tendre pudeur, la première des grâces, La podeur seule était le fard de la beguté; Et la vertu riante amenait sur ses traces La pure volupté,

L'homme ignorait le crime, et les dieux le tonnerre; Nul terme sonpçonnenx ne borna les moissons : Les biens étaieut communs; on ne vit sur la terre Ni Louvres ni prisons.

Libre de souverains, tout mortel croyait l'étre; La vertu fit nos dieux: les mœnrs firent nos lois; Et de ses nobles flancs Cybèle voyait naître Tout un peuple de rois.

Que la Nature alors se plut sur nos rivages! Qu'elle aimait à sourire aux champétres mortels! Son culte fut l'amour, ses temples des bocages, Des gazons ses autels.

Nals trésors, nuls besoins: leur richesse était pure; C'était l'or des moissons, et l'argent des ruisseaux; lls avaient pour lambris des tentes de verdure, Pour sujets leurs troupeaux.

O riche pauvreté! quels monx suivent ta perte! Oh! que d'arts criminels sont enfans de Plutus! Arts, vous peuplex la terre! et la terre est déserte Des premières vertus.

L'aveugle ambition, la discorde barbare, La sourde politique aux nocturnes complots, L'ardente soif de l'or et l'opulence avare Respectaient leur repos.

Les antiques forèts, dépouillant leurs ombrages, N'allaient point sur les mers lutter contre les vents; Ni de frèles bumains défier les orages Dans ces tombeaux flottans.

Ces bombes, de la mort filles épouvantables, Et cet airain tounant que Bellone a creusé, Ne lançaient point encor de leurs flancs redoutables Un trépas embrasé.

Les ans senis nous guidaient vers la fatale barque; Une leute vieillesse étéignait leur flambeau; Mais l'homme ose ajouter, plus cruel que la Parque, Des routes an tombeau.

Nos Alcides, marchant en ligne fuudroyante, Bérissent de poignards leur tube meurtrier; Et le sabre à la main, vole en tronpe beuyante Le Centiure guerrier.

C'était pen de la terre : on combat sur les ondes. L'homme embarque avec lui des orages brûlans : Et Thétys voit tomber dans ses grottes profondes Des cadavres sanglans!

L'enfer même ignorait cette fatale poudre Dont Mars unit la flamme aux ravages du fer : Le croiral-je ? un mortel use arracher la foudre Aux maius de Jupiter!

Il a pétri ces feux, horreur de la agture, Ces grains qui font germer d'innombrables trépas; Effroyable assassin d'une race future Ou'il ne connaissait pas !

Sors de la tombel et viens dans les champs de Bellone! Vois de ton art fatal les sinistres hienfaits. Vois ces corps tout famaus que ta foudre sillonne. Et compte tes forfaits!

Ab! plutôt disparais, monstre horrible et harbare! Ton ombre à la nature inspire trop d'effroi : Fuis! que ton art brûkant, trop digue du Tartare, S'y replonge avec toi.

ODE IL.
A BAPHNÉ,
Sur une helle surre.

Quelle clarté douce et féconde

Vient dorer ces rians côteaux? Zéphyr s'éveille avec cette onde. Et se jone entre ces roseaux. Déjà Flore à ce dieu volage Prodizue aon fidèle enceus:

Déjà l'oisean sous le feuillage Soupire ses premiers acceus. Baucis entr'ouvre sa cabane; Le daim fuit les traits d'Orion:

Voici le moment du Diane
Vole aux baisers d'Endymion.
Voici le moment du mystère
Et des timides voluntés:

Oui, le dieu charmant de Cythère Aime ces douteuses clartés. Dors, dors, surveillante cruelle!

Dors, dors, surveillante cruelle! Et vous aussi, fâcheux époux! L'astre de Vénus étincelle; Jeunes beautés, éveillez-vous! Quitte l'alcôve de la mère, Daphné! suis ma voix et mes pas; Échappe à ce lit solitaire Qui me dérobe tes appas,

Vois ce myrte qui nous appelle Sons ces feuilinges amourens : Vois ce gazon pur et fidèle Oni sourit aux amons heurens.

Non, jamais aurore si pure N'a donné l'espoir d'un beau jaur : O ma Daphné ! c'est la nature Qui se réveille puur l'amnur,

### ODE III.

Antox.

Quel est ce navire perfide Où l'impitoyable Euménide A soufflé d'horribles compints? l'entends les cris d'une victime Que la main sanglante du crime Va précipier dans les flots.

Arrétez, pirates avares!
Durs nochers, que vos mains barbares
D'Arion respectent les jours!
Arrêtez! écontes sa lyre;
Il chante! et du liquide empire
Un danobin vole à son secours.

Il chante! et sa lyre fidèle, Du glaive qui brille antour d'elle, Charme les coups impétaeux; Tandis que le manstre en silence, Sous le demi-dieu qui a'élance, Courbe san flanc respectueux.

Le voilà, tel qu'un char docile, Qui l'emporte d'un cours agile Sur la plaine immense des mers! Et du food des grottes lumides, Arion voit les Néréides Courir en fiule à ses conrerts,

O merveilles de l'harmonie! L'ande nrageuse est aplanie; Le ciel devient riant et pur. Un dout calme enchaîne Borée; Les pulais flottans de Nérée Brillent d'un immubile azur.

Jeane Arion, bannis la crainte; Aborde aux rives de Carinthe: Périandre est digne de toi, Minerve alme ce doux rivage; Et tes yeux y verront un sage Assis sur le trôue d'un rol.

Hélas i si Jamais la fortune M'égarait au sein de Neptune. Parmi des nochers ravisseurs, Muses! daignerez-vous m'apprendre 5'il est un nauveau Périandre, Digne amant des sayantes sœurs?

Est-il vrai qu'en nos jours barbares, Où des Linus et des Pindares On dédaigne les doctes vers, Un prince que Mincrve inspire, Frédéric, nuvre sou empire Aux arts, flambeaux de l'univers?

### ODE IV.

APRÈS MES MALHEURS ET L'INFIUÉLITÉ D'ADÉLAÎDE.

Quni! Je lui coufais man âme! Elle senle régnait sur mes sens égarés! Je ne vivais que de sa flaname , Et snudain , ô parjure inflame! L'ingrate osait trahir mes feux désespérés,

Eh! quel temps choisit la cruelle Pour venir m'accabler de sa lâche rigueur! Quand le destin m'est infidèle; Quand je me reposais sur elle; Quand mon cœur n'avair plus d'asife que son cœur!

Hélas! de sa bouche adorée Un soupir!... un soupir m'eût payé l'mivers! D'un soupir mon âme enivrée Eût rendu grâce à Cythérée; Et Jacrals à ce prix adoré mes revers.

Ah! pour une amante perfide L'Olympe est-il sans feux, l'Érèbe sans tourment? Que faites-vnas, triple Eunénile? Laissez la pâie Danakle; Leurs épout sont vengé; ah! vengez un amant!

engez un amant : 30 Bavagez ces charmes parjures, Ces yeux qui me disaient : Je t'aimerai tonjourn Ces lèvres que je crus si pures, Où, parmi de al doux murmures, Ses haisers me juraleot de si tendres amours,

Et quand je goûte un bien suprême,
Dans un gouffre de maux l'ingrate m'a ptongé!
Alt l périsse tout ce que j'aime,
Adélaide... amour... moi-méme!...
Qu'il est doux de mourir après s'être vengé!

ODE V.

AU SOLEIL,

iur les maîtheurs de la terre , depuis le de en 1755-

O toi dont l'est tutchaire
Verse partout ses bienfaits!
Sodeil dont le globe échaire
Les vertus et les forfaits!
Dis-nous, famme vigitaine,
Si ta spière étincelante
Préta jamais ses rayons
A des jours plas déplorables,
A des horreurs comparables
Aux horreurs que nous voyons.

C'était donc pou que la terre Ébranlit ses fondemens, Et qu'une intestine guerre Armait tous les édémens I C'était peu que leurs ravages Eussent troublé nos rivages, Et parcour l'ontiers (I), Depais les bornes d'Hervule, Jusqu'où le Nord se recule Dans le sein glaré des mers!

Fallait-il, astre du monde, Qu'à ces fatales horreurs. A ces révoltes de l'onde, L'bomme joignit ses fureurs? Et voilà que des perides Blesseut de traits parricides Deux monarques adorés (2);

(i) Le trembiement de terre qui détruisit Lisbonne se fit sentir dans toutes les parties du globe.
(2) Assassinat de Louis XV, en \$757, et du roi de Pêrtugal, en \$758. Quand sur des goullires encore Lisbonne tremble et déplore Ses murs, ses fils dévorés!

Tu le sais, flambean céleste! To le sais, flambean céleste! Frappas d'un rayon faneste Tout l'Érèble découvert. Ne vis-tu pas les Furies; Déployant leurs barbaries; Pair ces goulleurs redoutés; Et des Gorgours Impies Les conleuxres assupples S'éveiller à tes clarites?

Cependani , sur le Rhodope Agitant ses traits vengeurs, Trois fois Mars troubla l'Europe De ses toonantes claments : Trois fois l'horrible Tartire Bépéta ce cri barbare; El les mères, à ces cris , Trois fois décestant les armes , Sur leur sein bolgné de larmes Pressèrent leurs sendres flues

Vois-tu de l'Europe entière S'armer les fleures jaloux, El pleins d'une ardem guerrière Choquer leurs flots en courroux? C'est la Tamise insolente, C'est la Sprée aux flers roseoux, C'est le hâni, l'Elbe et la Seine, El le fougneux Boristhène, Dout Mars enflamme les caux.

Tel des hantes Pyrénées, Tombe un orageux torrent Dont les vagues elfrénées Enfiérut le cours dévarant : il renverse les Driades; il entraîne les Naiades; il submerge les vallons; Ses finis roulent sur la terre Aver le bruit du tonnerre Et Taile des aquilons;

Ou tel que du vaste gauffre Qu'Etna renferme en ses flancs , S'échappe un flenve de soufre , De roes , de métanx brâlans , L'air s'embrase , les chomps fament ; Les forêts au loin s'allument : Les remparts sont engloutis; Et le voican, dans sa rage, Roule ce brûlant orage Jusqu'au gouffre de Téthya;

Tel des sommets de la Thrace Desceud Mars dans as fureur : Ses yeux lancent la menace, Et son casque la terreur; Son souffie allume la guerre, Son char dévore la terre : La Mort guide ses coursiers; Et Bellone échevelée, Dans la sanglante mélée Presse le choc des guerriers.

Là, dans l'horreur et la poudre, Le fer insuite le fer ; La foudre coubait la foudre; L'éclair répend à l'éclair. Oh 1 que de remiparts s'écroulent ! Oh 1 considen de fleuves roulent Les corps sangtans des héros ! Et de son alle effroyable La Discorde inspito, able Couvre la terre et les flots.

Belle reine d'Idalle.
Viens, dans cet affreux moment.
Viens aux champs de Westphalle
Reconnaître ton anant.
Épris des feux de Bellone,
11 a briot ta couroune:
Le fer., la mort sont ses jeux;
O Venus! rends-lui ta flausune;
O Vénus! rends-lui ta flausune;
Eteins ce fourdre orageux!

Mais loin des hornes de l'oude, Et sous des autres nouveaux, La guerre, en cyprès féconde, Préciple nos vaisceaux. Délà les deux hémisphères De nos crimes sanguinaires Ont partigé les horreura: Et l'Europe tynnisique Promèse dans l'Anorique Promèse dans l'Anorique Ses varazbondes fureurs.

Sous quel immense esclavage, O noble fille des mers (1)!

(1) L'Amérique.

Tu courbas ton front sauvage, Et tendis tes mains aux fers, Lorsque l'amante du pôle (1), Bravant les fureurs d'Éole Et tous les flots mutinés, Sar un abinne liquide Dirigea le vol rapide Des navires effrénés!

Malheur, malheur au barhare Qui prenant l'or pour conseil, Porta cette Europe avare Chez les peuples du Soleil I Soleil I en courrous vallume ! Tu vis tomber Montécume Sous des monstres triomphans : Dans leur farouche délire lis détruisaient ton empire, I le égorgacient tes enfans !

L'a nouveau crime l'irrite! Albiom, à tes regards, Franchi la vaste Auphitrite, Déchaîne ses Hopards, Le fer Init: ee bord fertile, Teint du sang de Jumonville, En bolt à regret les flots; Et ce sang arme la foudre Qui veille pour mettre en puadre Vos implacables rivars.

Roi des cieux, l aissi la guerre Partout souille tes bienfaits! Ainsi For, roi de la terre, Souille partout les forfaits! Tu gémis de voir l'Afrique Vendre aux tyrans du Mexique Sa noire fécondité. Que plouge au fond des ablases, Où l'or germe avec les crimes, L'avare lablumonté.

Ahl perisse la mémoire De nos lamentalhes jours! Grand Dieu! quelle ombre assez noire En petu absorber le cours? Séclei nifame! siècle atrore! On l'implété féroce Du ciel usurpa les droits! Le troine est same printéges; El les poignards scriféges Jont frappé le esti des rois.

(t) La boussole.

Soled I à nos desinées
Prète des jours jus sereins;
Vers les lles Fortunées
Condulus nos pas incertains.
Bords fains, douce contrée;
Où la fugilité Astrée
Beposa ses alles d'or l
C'est là que, parant les Parques,
L'homme a ses dieux pour monarque
El la vertu pour résoir.

Là, d'une Thémis vénale, Jamais l'organe effronté Ne vendà, avre scandale, Son oracle à la beauté. Là, par uo affrets mysère, Jamais l'Époux adultère Et l'influe ravisseur, Pour écraser l'innocence. N'appelèrent la poissance An secours de la noirceur.

Jamais l'horrible Mégère
Ny vint, d'on fittal tissot,
Armer la coupulès mère
Do béros de Calydon.
Jamais la suais dégarée
D'une sour dénaturée
Du sang n'y rompit les naods.
Là, Soleil, tes feux augustes
Néclairent que des cours justes.
Des curs pars comme tes feux.

Ces illusions charmantes
D'un hombeur en vain promis,
Et les idélèes amontes,
Et les sincères amiss,
Et les sincères amis,
Tous ces almahlès mensonges,
Qui, plus légers que des songes,
Trompaient no crédoles yeux,
Quitant leur vaine apparence,
Y font golder l'assurance
D'un bonheur digne des dieux.

Là, sons mille flens échoses, L'oude roule des saphirs : Les champs sont perplés de roses, L'ale est peuplé de ziphyrs. L'encress nut sur ces rivages, L'encress y fait les muges : Ou n'entend que des concerts. La, sourit à la nature L'un currore tonjours pure, Des ondurques tonjours verjs. LE BRUN.

Aux regards des Euménides, Beaux lieux, soyre Inconnus! Volce-y, muses timides, Et vous, amours ingénus. Fuyer ces rives compables, Ces gouffices inevorables, Ces gouffices inevorables, Ces lémens conjurés. Soleil! que ta flamme oublie Ces hords, dont la vue imple Souilla les rayons socrés!

## ODE VI.

A UN CONVIVE ASTRONOME.

Ami, laisse rouler la terre Autour de l'astre des saisons : Ris et bois : J'aime mieux ce verre One l'astrolabe des Newtons.

Qo'importe qu'au centre du monde Le soleil fixe ses destins, Pourvu que sa chaleur féconde Mirisse toujours nos raisius.

Tout son plaisir, toute sa gloire, C'est de colorer ce doux jus; La nêtre, ami, c'est de le boire; Boire, aimer, que fant-il de plus?

Crois-moi, sous l'ombre de la treille Goûte le charme des besux jours : Chaque heure, en fayaot, nous conseille De ravir des momens si courts.

Et toi, lyre l'aimable convive, Qui sais plaire aux festins des dieux Rends ton allégresse plus vive Par tes accens mélodieox.

Qu'à tes sons la foile Ménade Danse sons nos planes tooffes, Tandis qu'une vive Nabide Rafraichit l'arme de Bacchus.

Ainsi, mélant avec adresse Le donz myrie au pampre glacé, Je respire une double ivresse Sons leur feuillage entrelacé.

Si jamais l'envieux Salorne Me jette un sinistre regard, O Bacchus! je veux dans ton urne Enivrer ce maudit vicillard!

# ODE VII.

# EUROPE,

Où vais-je? dieux! 6 dieux! et quel monstre rapide
M'entraîne, en hondissant, sur la plaine liquido?
La vague m'euvironne et me glace d'effroi :
O ma douce patrie! 6 mes seurs ; 0 ma mère!

O palais de mon père!
Tu ne reverras plus la fille de ton roi!

Bords heureux de Sidou! rives enchanteresses!
 Ai-je dû préférer un monstre et ses caresses

Au charme de cuellir vos innocentes fleurs?

Je te rappelle en vain, berceu de mon enfance!

Errante et sans défense.

Errante et sans défense,
 Je cours l'onde orageuse, hélas! sourde à mes pleurs

 Venge-moi, Jupiter! (et l'imprudente ignore Que le dieu qui l'estève est le dieu qu'elle implore!)
 O Jupiter! foudroie un monstre audacieux.
 Un fatal ravisseur, dont les perfides charmes,

on famil ravisseur, dont les periodes charmes,
 Sources de taut de larmes,
 De la crédule Europe ont trop séduit les yeux,

» Mer terrible! ah! qu'au moins ton utile farie,

Si je n in pu, triante, auoruer na patrie,
 M'y redur pour jamais par un naufrage heureux;
 Jette Europe monrante au bord qui la vit natire;
 Promote à m'y reconnaître.

» Ma mère attend de toi ce présent douloureux.

Mais quelle lle soudaine offre an loin ses rivages?
 Ah! a'll est sur ces bords quelques monstres sauvages,
 Qu'ils viennent de mes jours terminer les borveus
 Avant un'un noir charrin me sèche et me dévore.

Puissé-je , belle encore ,
 Des tigres affamés repaitre les fureurs l =

Telle Europe fendait le sein des mers profondes; Tels ses cris égarés frappaient les vastes ondes; Ses blonds chevent épars flottaient au gré des airs; Et les fleurs qu'en son voile elle avait amassées, Sur les flots dispersées.

Vont servir de guiriande aux déesses des mers.

Un uunge de pleurs eache à ses yent timides Ces Tritons, accourus de leurs groites humides, Qui tous la contemplaient d'nn œil respectueux :

Tandis qu'un dieu vainqueur, plein d'amour et de joie, Rondissant sous sa proie ,

Vers la Crète s'élance à pas impétueux.

A peine il y touchait, 6 merveille supréuse! Ce tuerean qui n'est plus, c'est Jupiter lui-même! C'est le dieu qui préside aux lambris étoliés, Qui, des sommets d'Olyape an centre de la terre, Fait rouler son tounerre.

On calme d'un regard tons les cieux ébranlés.

Mais toujours la grandeur eut des soins trop austères ; Toujours la majesté nuit aux tendres mystères ! Jupiter aime : il veut ne paraître qu'auant ;

Sa foudre, ses éclairs, cette pompe terrible Fuit de son front passible, Et n'y laisse briller au un feu doux et charmant.

Belle Europe, dit-il, pourquoi gémir eucore?

Contemple à tes genoux Jupiter qui l'adore,
 Heureux d'étre immortel pour l'adorer toujours!
 Je u'al point fui l'Olympe; il n'est qu'où tu respires:

\* Meme quand tu soupires .

Je sens que la douleur embeijit les amours.
 Concois un noble orgueil, mortelle fortunée!

» Cède au moître des dieux; cède à la destinée » Qui réserve à ta race un immortel honneur; » Je veux de tes soupirs consacrer la mémoire;

Que l'excès de ta gloire
 Apprenne à l'univers l'excès de mon bonheur l

Tu vois ces doux climais, riche et vaste contrée
 Ou'échauffe avec amour la zône tempérée.

Et que presseut deux mers de leurs flots écumeux ;

Da moude divisé cette voide partie
 Va t'être assujétie,

» Et d'Europe à jamais porter le nom fameux.

C'est là qu'est ton empire ; il doit braver les Parques.
 Quo de peuples rivaux ! que de puissans monarques
 Tedoivent leur naissance, et leur gioire, et leurs noms!

Mais , Europe , ta file à mes yeux la plus chère ,
 Doux espoir de son père .

C'est la reiue des lis , l'amoute des Bourbons.

Ils seront, ces béros! J'armerai leur courage;
 Leur trône à l'univers doit faire au vaste ombrage,
 Et leurs fronts s'élever sur la tête des rois,
 Antant que de l'ida les plus superbes chênes,

» De leurs têtes hantaines, » Surpassent l'arbrisseau, frêle habitant des bois,

« Je mettral dans leug, mains l'olive et le tomsetre :

- Leur sort sera de vaincre ou d'éclairer la terre :
   La main des arts ceindra leurs fronts victorieux ;
   Et ce brillant essaim que de la muit des âces
- Et ce brillant essaim que de la nuit des âges
   Enferment les auages,
   Saura franchir des temos l'obstacle infurieux.
- » Soura trancair des temps i obstacte injurieut.
- » Mère superbe l'alors de tes fils entourée,
   » Sons l'ombrage des lis, triomphante, adorée,
   » Combien in chériras ces fruits de nos amours?
   » Veux-tu de ces destins, par un refus injuste,
- » Rompre la chaîne auguste, » Et, contraire à mes feux, reculer ces beaux jours?»
- Un baiser suit ces mots: Europe, demi-me, Craint de céder, et cède à sa flamme ingénue; Son voile et sa pudeur eu vain tuttent encor; Que ne peut un amant! leurs baisers se répondent; Leurs âmes se confondent:
- Et l'Olympe autour d'eux verse un nuage d'or.

# ODE VIII.

LES VOLAGES.

J'ai vu Zépbyr et Lindor Qui, aur l'aile du mystère, S'envolaient du même essor Vers les rives de Cythère.

Brillans de feux imposteurs, Tous deux vont lasser leurs alles A tromper toutes les fleurs, A trabir toutes les belles.

Que de parjures mélés À leurs caresses charmantes! Roses crédules, tremblez; Tremblez, crédules amantes.

De la rose est-il chéri, Zéphyr vole à l'hyscinthe; De Lise est-il favori, Lindor brâle pour Aminte.

Plus jaloux de conquérir Que de goûter leur conquête, Impatiens du plaisir, Nul charme ne les arrête.

Qui pourrait dans son essor Fixer le Zéphyr volage,

# Saurait aussi de Lindor

Fixer l'inconstant hommage.

### ODE IX.

O France! tu reneis pour venger l'univers.

Ab! pour être à jamais triomphante et paisible, Donne au mérite seul des rangs et des emplois ; Mère d'eufans égaux, sois une, iodivisible; Mais que ta liberté soit esclave des lois.

L'orgueil au désespoir, la rage fanatique, Tanteront d'ébranler tes nouveaux fondemens. Pour vaincre de cent rois l'active politique, C'est peu de tes amis, il te faut des amans.

Il te faut de ces cœurs dont la britante ivresse Au devant des périls a'empresse de courir, Et, fière de lancer la foudre vengeresse. Soit fidèle au serment de vaincre ou de mourir.

Oul, de leur saug impur qu'ils rougissent la terre, Qu'ils menrent sous le glaive, an brait de nos succès, Les traîtres qui, votant la famine et la guerre, Brâleut d'anéantir jusqu'au nom des Français.

Oui, consacrons nos mains dans le sang des perfides: Pour venger ton pays tout Français est soldat; Mais laissons aux tyrans les poignards homicides. Et d'un people égorgé le vaste assassinat (1),

Charles de ces horreurs put seul être capable, Il fut un roi hourreau qu'on nomme en frémissant; Mais un peuple! sa loi doit punir le coupable. Le frapper sans Thémis e'est le rendre innocent,

Ah! de sang et de pleurs soyons du moins avares; Vengeons-nous justement d'un injuste pouvoir : Est-ce à des malheureux à devenir barbares? Hommes! sover humains, c'est le premier devoir,

Du sauvage effréné la vengonnce est atroce; Sa baine boit le sang dans des crânes affreux. L'esclave révolté peut devenir féroce: Le vrai républicain fut toujours généreux.

(1) La Saint-Barthélemy.

LE BRUN. 471

I Sevons grands, sevens purs, gardens la foi publique;

La force courageuse excist la barbarie. On peut à la clémence instruire des lions; Mais comment l'inspirer aux tigres en furie, Aux brigands altérés du sang des nations?

D'un fux républicain, si le vœu téméraire Revolsit sous le jong, après l'avoir hrisé; S'il enivrait de sang sa Thémis arbitraire, Frappe-le, gialve affreux, par lui-même aiguisé.

Sou trône est l'échafaud : là , que de ses victimes Les maues indignés lui déchirent le flanc l Que leur cri le poursuive au fond des noirs ahlmes, Qu'll y tombe plongé dans un fleuve de sang!

Tout empire sans donte a des momens extrêmes, Où la nécessité commande la rigueur : Sauvez le peuple alors ; voilà uos lois suprêmes, Mais il fant que le fer soit juste en sa foreur.

Mais telle est des tyrans la maxime terrible : La justice n'est point une vertu d'état. Ah! l'injustice heureuse est-elle moins horrible? Et iamais la verin fai-elle un attentat?

Un peuple hrise en vain des chaînes qu'il abborre, S'il n'est point épuré par ses propres revers : S'il u'est point vertueux, il n'est pas libre cucore : Et ses vices bientôt le rendralent à ses fers.

Amis, ah! si jamais nous foelons avec gloire, D'un pied libre et valequenr, les trôces abattus, Songez qu'il faut encure absoudre la victoire, Par le honbeur du peuple et d'austères vertus.

Il n'est point sans vertus de juste indépendance, De notre liberté généreux conquérans, ' Sauvons-la des forfaits de l'atroce licence; Est-ce aux vainqueurs des rois d'imiter les tyrans?

Que leur lime perfide apprenne à nous connaître, Et que de nous corrompre ils s'épargnent le soin (1). Si Tarquin renaissalt, un Brutus va renaître ! Qu'il vieune un Porsenna! Scévola n'est pas loin.

Alhion, dans sou cœur, fait en vain le partage Des villes que son or espère nous ravir : Albiou subira le destin de Carthage, Une autre Rome encor jure de l'asservir.

Aux fourbes couronnés laissons la ruse oblique , L'art des Machiavels est liche et soupçouneux.

(8) Pitt prodiguait l'or pour acheter nos villes frontières et corrompre l'intérieur.

De la fraternité qu'elle serre les nœuis : Gardons la foi publique, et des fenilles légères,

Caruous is see punique, et ors ienuies iegeres, Même de l'or absent, remplaceront le cours; Mais, et l'argeot et l'or, richesses mensongères, Si nous trompions la foi, scraieut d'un vain secoura,

Peuple I taut qu'à vous seul la France est redevable, Pourriez-vons redonter de funestes besoins? Sa fidèle Cérès n'est jamais insolvable; De la fei de Barchus ce obtaut sont témoins

Que Piutas loin de uous prodigue ses largesses : Indigeut de vertus, de mours, de liberté L'esclave du monarque a besoiu du richesses, Le fier républicain chérit la pauvreté.

Français, aimez-la donc cette noble indigence. La liberté, le fre, volh votre trésor l Les rois ser leur richesse appulrout leur vengeance Montrez-leur que le fer a tonjours dompté l'or.

Une mile verta fonde la républiqua; Le despotisme affreux pour base a la terreur. Entre ces deux pouvoirs, le pouvoir monarchiqua S'élève sur un trôce appuyé par l'honneur.

L'honneur I et qui pent douc honorer des entraves P Un mooarque est bientôt despote imponément, En vaiu il adoucit le joug de ses esclaves : Bien n'est plus dangereux qu'un despote clément.

Octave eût succombé sous les traits de la baine; Auguste pour Octave implora le pardon; Sa clémence égorgea la liberté romaine : Il fut aux vrais Romains plus fatal que Nérou.

Je l'avone, en donnant des pleurs à la nature, Oui, César dot périr sous le fer de Brutus. Les rois pèsent de loin à la race future: Four cent Caliguias s'offre à peine un Titus.

La liberté sans doute est jalouse, ombraçeuse, Cette fière décase éprouve ses amans; Mais d'un républicain la verte courageuse, Aux caresses des rois préfère ses tourmens.

Dans nos murs où l'ibère a semé les alaraics, Entendez-vous frémir ces captifs généreux (1)?

(1) Des officiers français mis en prison à Saint-Jean-de-Luz, pour une légère faute de discipline, ayant obtrou de combattre les Espagnols, se reodirent ou prison ayrès la victoire. Ils brûlent de combattre , ils implorent des armes ; Les voilà ; l'Espagnol tombe ou fuit devant eux.

Mais ce dont Bome antique eût envié la gloire, Ce qu'admire en pleurant la France et l'univers; Dès qu'ils ont par leur sang acheté la victoire, Vainqueurs soumis aux lois, ils reprennent ieurs fecs.

# LIVRE QUATRIÈME,

### ODE I.

AFT PRINCIPL

O Messène! frémis : Sparte n'est point domptée ; Il lui reste ma lyre! elle enflamme les cœura. Tu le disais : ta lyre, é sublime Tyrtée! Enfanta des vainqueurs.

Fracçais, ressainisser le char de la Victoire; Aux armes, citoyens! il faut tenter le sort. Il n'est que deux sentiers dans les champs de la gloire: Le triomphe ou la mort.

Celui que Mars couronne au bout de la carrière, Sur ses pales rivaux lète un front radieux; Et la palme qui luit sur sa tête guerrière, Le place au rang des dieux,

La palme suit de près un espoir magnanime; Le doute des succès déjà touche aux revers. Accourez, combattez; la France vous anime; Les prix vous sont offerts.

L'entendez-vous gémir, cvtte auguste patrie?
Elle vous tend les bras , et ses yeux sont en pieurs :
Ses lourfers sont épars ; as guritande fétrie
Implore des reunesurs.

- O mea fits! vous éit-elle, é douleur trop amère!
  Quelle oubre vient ternir vos lauriers et mes lis?
  D'un peuple généreux je me croyais la mère,
  N'étes-rous plus mes fils?
- Jadis, quand la victoire enflammait vos aocètres,
   Le Capitole cut peine à sauver aes Romains;
   La maîtresse du monde eut vos aïeux pour maîtres;
  - Rome fut dans leurs mains,
- Que devient aujourd'hul cette audace si fière?
   Du destin des héros o'étes-vous plus jaloux?

- Préss à franchir de Murs le sanglante currière ;
   Soldats , où fuiriez-vous?
- Yous, guerriers, yous, Français, yous, mes fils, si yous l'étes
   Yougger-sooi, yougger-rous : osez être valiqueurs;
   Les périls, les combats sont les seules retraites
   Ouveries aux grands cours.
- Revenez, 6 mes fils, avec oo sur vos armes!
  Ainsi Sparte guerrière élera ses enfans,
  Contente de les voir, au retour des alarmes,
  9 Ou morts ou triomobans!
- Si la mort, qui toujours suit les fuites hontenses,
  Dans l'éternelle nuit vous plongealt à mes yeux,
  De quel qui vous offrir aux ombres belliqueuses
- » De vos braves aieux?

  » Un seul de leurs regards saurait trop vous coofoodre;
- Que diraient les Clissons, les Dunois, les Bayards?
   Enfans des voluptés, qu'oscriet-vous répondre
   A ces enfans de Mars?
- Là vous verrez Moncalm, ombre chère et sanglapte;
  Ce sang coula pour moi, pour venger mes revers;
  S'il respirait encer, l'Amérique troublante
  N'ell noist reru de fers.
- Que dis-je? l'Amérique...? On insulte mes rives;
   L'Anglais m'ose ravir et la terre et les couv.
   Français! verrai-je encor mes dépouilles captives.

a Enrichir ses vaisseans?

- » O mes fils!... » A ces mots, le trouble, les alarmes. De sa voix maternelle interrompent le cours. . Français, vous l'euleudez; c'est la patrie en larmes
- Qui vons tient ce disconrs.

  Vengen-în; repoussez des nations jalouses;
  De vos alext du moins défendez le tombeau,
  Vos pères, vos foyers, le lit de vos épouses;
  Et vos fils an berceau,
- Quels sout von enocmis? des liches, des parjures, Implorant tour à tour et bravant les traités, Des restes lugidis de légions obscures, Par vous-mêmes domnées.
- Vous n'eûtes pour vainqueurs, ni le fer homicide, Ni ces piéges de flamme échappée en volcans ir Voire enoemi fatal, c'est ce luxe timide,
- 'otre enoemi fotal, c'est ce luxe timide, Corrupteur de vos camps.
- C'est cet organil Jaloux, ces haiors intestines, Qui, divisant les chefs, immolent le soldat :

Malhenr à qui s'élève en foulant les ruines Des lois et de l'état!

Sur le vaisseau public il fant veiller sans cesse Pour triompher des vents, des rochers et des mers : Un seul moment eucor de sommeil ou d'ivresse, Et sos flancs sont ouverts !

Sachez que nos destins sont enfans de trous-mêmes. La fortune est un nom; le hasard a des lois, Et ne fait point, sans uons, flotter les diadèmes Sur la tête des rois.

Pourquoi de vos malheurs rendre les dieux compilees? Nos revers sont toujours l'ouvrage de nos mains; Ce qu'on nomme du sori les aveugles caprices, Sont les ieux des humains.

De Creveit, de Mindeu si la triste mémoire Imprimait dans vos cœurs ou la houte ou l'effroi, Rappelez-vous Lawfield, rappelez-vous la gloire Des champs de Fautenoi.

Du sang de nos rivaux ces plaines sout fumantes; Le soc y sient heurter leurs ousemens épars; Et l'Escaut rouie encor, jusqu'aux mers écumantes, Les casques et les dards,

Les palmes d'ilastenibeck, filles de votre audace, Et Minorque soumis à vos premiers efforts, Tout devrait, dissipant la terreur qui vous glace, Endammer vos transports.

Ah I si de vos louriers la tige a'est fiétrie, Vains Achilles, quittez les myrtes de Seyros; Combattre pour la gloire et venger sa patrie Est le sort d'un béros

Plus brillant que ces feux qui des sombres Ardenn-Embrasent les forés de sopin en sapin; Plus fier que l'aquilon précipitunt les chênes Du haut de l'Apennin;

Il vole, il fait briller la flamme vengeresse; La terreur le devance et la mort suit ses coups ; Le fer, le feu, le sang échanffe encar l'ivresse De sou noble courron,

Dans les plaines de Mars s'il doit trouver sa tombe, Sa tombe est un autel respectable aux guerriers; Et couvert de cyprès, heureux valuqueur, il tombe Sur un lit de lauriers.

Alasi tomba júdis dans les champs de Bavène , Entouré d'Espognois jumolés par son bras . Ce Nemours indompté que Mars suivait à peine Dans le seu des combats,

Vaus eussiez vu la Glaire, en ces momens funestes, De son voile de pourpre entourant ce héros, Le porter tout sangiant sur les voêtes célestes, Loin des yeux d'Atropos,

Mais celui dout la fuite ose acheter la vie', Bevient, les yeux baissés, par de sombres détours; Il craint tous lea regards : la peur, l'ignominie Euveloppent ses jours,

C'est l'opprobre éternel des bords qui l'ont vu naître, Du seiu qui l'a nourri, des flancs qui l'ont porté; D'un père, d'une épouse il se voit mécounaître; Ses dis l'ont rejeté.

VII aux yeux de l'amour, vii aux yeux du courage, Lui-méme il se dédaigne; il respire l'affront; Le fardeau de la vie est un poids qui l'outrage Et lui courbe le front.

Ah! de ces vils destins vas âmes indignées S'embrasent à ma voix des feux de la valeur; Et le glaive assoupi dans vos moins dédaignées, S'évellie pour l'hanneur.

Soldats! vouez ce glaive aux dangers de la France; Ne quittez point ce fer, de carnage altéré, Que ce fer n'ait éteint sa soif et sa vengeance Dans un sang abhorré.

S'il vous manque des chefs, du fond des rives sombres Évoquous Luxembourg, ou Turenne, ou Villars: Héros de uos aleux, murchez, augustes ambres, Devant nos étendards.

Toujours on vit l'audace euchaîner la fortune; Faites à la victoire expler sou erreur; Dans le seiu d'Albion, chez les fils de Neptune, Beuvovez la terreur.

Tels d'affrent léopards , dans leurs courses sanglantes , Ravagent de Barra les déserts escarpés ; Mais l'aspect d'un lion , rai des plages brûlantes , Les a tous dissipés.

Dieux! avec quels transports une épouse, une mère, Vont presser le vainqueur entre leurs bras chéris! Qu'il est bean de cauvrir les chéveux blancs d'un père Des huriers de son fils!

Ce fils verra les siens, un jour dans sa vieillesse, Autour de lui pressés, suspendus à sa voix, Éveiller leur audace, enfammer la jeunesse Au hruit de ses exploits.

C'est alors que ma lyre, amante du courage, Consurrant ce mortel par d'immortels access, Fera d'un nom si beau retentir, d'âge en âge, Tout l'empire des temps.

# ODE IL.

A JULES ANTOINE, Pindorum quisquis, etc.

Quiconque, dans son vol, ose imiter Pindare, Sur des alles de cire, ambitieux Icare,

Va chercher follement sa perte dans les airs : Bientôt , précipité de la voûte célesie , Son audace fuueste

N'enrichit d'un vain nom que l'abime des mers.

Tel qu'un fiente, à grand bruit, tombant d'un roc sauvage Fier et nouvri des eaux, tribut d'un long orage, Croît, s'élève, franchit ses bords accountanés; Tel Pindare, échappant d'une source profonde, Bouillonne, écume, proude.

Boule, immense, à nos yeux éperdus et charmés.

Tous les lauriers du Piude ornent son front lyrique, Soit que, dans la fureur d'un chant dithyrambique, Il se laisse emporter à des nombres sans lois;

Ou qu'il méle au torrent d'une libre harmonie, Ces trésors du géule, Ces mots audacieux qu'il prodigue avec choix.

Soit qu'il chante les dieux et leur vaillante race, Ces rois qui du Centaure étouffèrent l'andace Et la Chimère en feu vomissant le trépas; Ou que son vers consarre un inmortel trophée

Au mortel dout l'Alphée Vit le ceste on le char vainqueur dans ses combats;

Solt qu'il pleure un héros que la Parqué jalouse, Hélas! vient de ravir à la plus tendre épouse, Qu'il le renge, en ses vers, d'un trépas odieux; Que sa muse l'enlève aux bords de l'onde noire, Et, lont hrillant de gloire,

Le place dans l'Olympe au sein même des dieux.

Tel le cygne d'Ismène, ouvrant ses vastes alles, Que soutienneut des vents les haleines fidèles, Plane, avec mojesté, dans le ciel le plus pur; Et moi, tiujde abeille, grrante dans la plaine, Je ravis, non sans peine, Un peu de miel aux fleurs qui parfument Tibur.

Jules, c'est donc à tol de célébrer la gtoire Du héres qu'en nos murs ranche la victoire; Attache le Skoambre à son rapide char: Que la feuille sacrée, ondoyant sur sa téte, Dout prix de sa conquête, A ses hastes désire, noment le nectar!

Auguste est le plus éher de tous les dous célestes; Auguste a seul banui les désordres funestes; Il défant il protéen il embellit nos jours

Il défend, il protège, il embellit nos jours. Choisi par les destins, jamais no plus grand homme Ne peut veiller sur Bome, Même si Pâge d'or reunavelait son cours.

Meme si l'age d'or renonvelait son cours

Triomphel m'écrirai-je à son heureux passage; Triomphe! redira le Tibre et son rivage. Les vœux, les fleurs, l'enceus, partout seront offerts; Et de loin, secondant avec ma faible lyre Ton sublime délire,

Je mélerai ma voix à tes doctes concerts.

Immole en ce grand jour dix taureaux, dix génisses? Je sèrre un de leurs fils; et pour les dieux propiece, Loin de sa mère, il croit, il pott en hondissant : Son front menace en vain; et sou armé innocente

De Phœbé renaissante A peine lmite encor le timide croissant,

## ODE III.

SUB LA PAIR DE 1762.

J'ai vu Mars I je l'ai vu des sommets du l'hodope Précipiter son char et ses coursiers fougueux : Je l'ai vue, ô Bellone ! épouvanter l'Europe De tes cris helliqueux.

Ah! périsse le jour où la Sprée insolente, Pareille à ces torrens échappés de l'Etna, Vomit son unde en feu sur la Save tremblante, Aux rochers de Pyrna!

Depuis ce jour sanglant, ô que de jours funestes Ont épuisé du sort les tragiques horreurs! One de rois out pleuré les vengeauces célestes,

Et leurs propres fureurs!

Organe de la mort, la trompette effrayante
Appelait aux combajs et la terre et les mers;

Et l'Amérique s va l'Europe foudroyante Touner dans ses déserts.

Alors furent changés en glaives homicides , Le soc de Triptolème et la faulx de Cérès : Aux yeux do laboureur le char des Euménides Sillonna les puérets.

Sept fois l'été brûlant, sept fois l'humide sotonne, Sept fois le sombre hiver hérissé de glaçons, Vit la noire Atropos faire aux champs de Bellone D'effroyables moissons,

Eh I pourquoi de la mort précipiter les ailes? La toube est-elle encor trop loin de nos herceaux? Malheureux I est-ce à nous que les Parques cruelles Ont remis leurs ciseaux?

Glaive affreux! que fais-tu dans nos mains sanguinaires? Poursuls-tu des foréts les monstres dévorans? Non: l'humme égorge l'homme, assessins mercesaires Vendus aux commérans!

O sainte humanité l'quelle effrayante image Offre à tes yeux en pleurs ce globe malheureux, Tous ces fleores de sang, ces plaines de carnage, Et ces pièges de feux?

Sans doote Némésis, en ses profondes nues, Accumolant sur nous les orages du sort, Lança de toutes paris ces flèches inconnues Au carquois de la mort.

Assez et trop long-temps ont roulé sur nos têtes Tosts ces globes de fer qui àrisent les remparts; Trop long-temps ont régné les homicides fêtes, Les ieux sanchass de Mars.

Que ces hooches de feu, qui soufflaient le carnage, Que ces monstres d'airain se taisent pour jamais; Ou grondent sans fureur, expiant leur ravage, Aux fêtes de la paix!

Telle après les éclats d'un horrible tonnerre, Sur les restes grondans d'un nuage enflammé, La bienfaisante leis vieut apprendre à la terre One l'Olympe est calmé,

O rois, enfans des dieux, imitez leur ciémence l Un trône hienfaisant est rival des auteis : Étonffez des combats l'implacable aemence : Éparguez les mortels.

Pasteurs des nations que le ciel vous confie, Quittes ce titre auguste, ou rendez-nous heureux; Mais l'orgueil des héros toujnurs nous sacrifie A ses coupables vœux.

Eh! qui peut envier les palmes de la gloire, S'il faut, pour les cueffilr, cusanglanter ses mains? Le Titus des Français préfère à la victoire Le honheur des humains.

Son ministre fidèle et que Minerre inspire, Va réparer de Mars les sinistres revers : Le moment qui rendra la paix à sun empire, La rend à l'univers,

O Paix! dirine Paix! al lung-temps implorée, Prends du haut de l'Olympe un favorable essor; Et sur le front sangiset de l'Europe éplorée Fixe tes ailes d'or.

Tes mains de l'Océan mus ouvrent les barrières; Ces pins marigateurs, amis des matelots, Vont descendre à ta volt de leurs foréts altières, Et traverser les fiots.

Par les næuds du commerce embrusse les deux mondes: Et des climats de l'Inde aux rives du Boris , Gnide nos pavillons sur les vagues profondes De l'immense Tédhys.

Tes regards ont calmé l'oragense Angleterre; Les peuples dù soleil, enfans des vastes eaux, Ne verront plus sortir et la foudre et la guerre Des flancs de ses valsseaux.

Aux deux mondes rivaux donne nn juste équilibre; Rends les pemples amis, et les rois citoyens; Rends l'univers heureux : le honheur d'étre libre Est le premier des hiens.

Eh l peux-in sans pitié voir un or tyraonique De l'Africain servile acheter les malheurs? L'humanité, qu'outrage un abus politique, Te présente des pieurs.

Des enfans du Niger sifraochis le rivage; De la nature enfin ose venger les droits : Fais que l'humanité, rumpout leur esclavage, Signe aux traités des ruis.

L'univers te rappelle, alenable fugitive l Enchaîne la Discorde aux autris de Janus : Brise les noirs cyprès, et joins ta douce olive Aux myries de Vénus.

De pampres et de fleurs tu couronnes la terre; Les bergers conduiront leurs paisibles proupeaux Où flottaient ses drapeaux.

Oh! que de fils rendus à leurs mires tremblantes!

On : que ne us renous a reurs meres tremnames :

Que d'épouses en pleurs reverront leurs époux,

Et ue pàliront plus aux nouvelles sanglantes

De Bellone en courroux!

Tu souris ; et de Mars domptant la fière audace , Tu vois fuir les combats devant tes yeux sereins : Ts présence bannit la guerre et la menace Du cour des souveraius.

Ainsi, quand les zéphyrs, sur leur aile fleuric, Ramènent l'aleyon, dont espoir des nochers, Le flet groudant s'apaise, et roule sans furie Du sommet des rochers.

#### ODE IV.

Des insensés l'oot dit : L'ignorance est guerrière ,

Des insenses Foot ell : L'ignorance est guerrière , Enseignons l'ignorance : elle fait les héros, Éteignons le génie. Éteindre sa lumière , Barbares , c'est rentrer dans la mit du chaos,

L'ignorance créa vos despotes, vos prêtres, Tous ces rois, tous ces dieux révés par la terreur ; Vos pères héritaient du joug de vos ancêtres ; Ils naissaient et mouraient condamnés à l'erreur.

Le jour luit. Trop long-temps l'avengle fanatisme, De fantômes sacrés peupla les cieux déserts; Trop long-temps l'huile salnte, offerte un despotisme, A coulé sur des fronts stapides et pervers.

il est, il est saus doute une féte sacrée, La plus digne en effet d'un pouple souverain, Et qu'un sage (1) inventa dans l'heureuse contrée Où l'homme des tyrans brisa le joug d'airain.

Après avoir banni ses tyrans et la guerre, Implorant le grand être en fils respectueux, Dans un champ, sous un ciel qui sourit à la terre, Accourt et se rassemble un peuple vertueux.

Là s'élève un autel, et sur l'antel un trône. Sur ce trône est placé le litre de la loi, Près de ce litre auguste on pose une couronne : Ces mots y sons gravés : Peuple, Dieu seul est roi. Au nom du Dien vivant, un mortel vénérable La prend, la roupt, la donne en fragmens précieux, Peuple, tu la reçois en ce jour mémorable; Ton hymne, ô liberté! fait retentir les cleux.

Que Paris soit rival de la ville des frères. Hâtons-nous d'écraser des despôtes Jaloux, Et, paisibles vainqueurs des tyrans sanguluaires, Français, renouvelons un spectacle si doux,

La sagesse a parlé, Silence ! vains oracles. Temple de l'Éternel, sois pur à ses regards; Martyrs de la patrie, enfantez des miracles : Mânes encor sanglans, guidez nos étendards !

Qu'entends-je? muse, écoute! Un dieu renge l'empire : Cobourg a reculé dans ce moment fatal. Un long cri de victoire excite encor ma lyre; Un nouveau Sciplon est valagneur d'Annibal.

Qu'importe des Germains la tactique savante? Leurs chefs judis fameux, ces centaures guerriers? La fuite est leur espoir, leur chef est l'éponvante, Duand nous armons de fer nos tubres meurtiers.

Que ne peut le Français et sa vapeur rapide? Il se rit de l'obstacle, il triomphe en courant : C'est l'aigle qui dans l'air fond sur l'oiscau timide ; C'est un fleuve indompté ; c'est un feu dévorant.

Comme on voit l'Apennin qu'assiége an long orage, Affonter la tempète et braver les autans; Aussi, de nos guerriers l'indomptable courage, Repousse tous ces rois complices des tyrans.

Vos destins sont de vaincre! ô Français magnanimes! L'Anglais, fourbe et cruel, qui cent fois courre vous Arma tout ce que l'or peut acheter de crimes. Dans Toulon reconquis tombera sous vos coups.

Neptune est fatigué de leur lle parjure. Qu'ils tremblent ces tyraus de l'empire des caux, De nes ports insultés Londre expira l'injure : La Tamise en frémit dans ses mornes roseaux.

Je n'iral point alors, comme autrefois Malherbe, Chauter de vains exploits sous les murs de Memphis; Albion, Je dirai, sur ma lyre superbe, Tes vegres dans nos fers pleurant leurs derniers fils.

Dans le bras de l'oubli la victoire étouffée N'aurait point d'avenir sans le charme des vers ; il nons faut un Pindare, un Liuns, un Orphée. Cognes, il en est temps, commences vus concurts.

(f) Franklin.

C'est à Minerve seule à consacrer l'andace, Qu'elle apaise de Mars les féroces clameurs : Vainement d'un empire il efit changé la face : ]I faut des lois, des arts, des vertes et des mœurs.

Seuls d'un pouvoir durable ils foudent l'assurance Consacrons le burin, la lyre, le pinceau; Bannissons loin de nous le vice et l'ignorance, Du peuple qui va naître éclairons le berceau.

Renaissons dans nos áis: à vous, race nonveile, Qu'instruira de nos mant le fatal souvenir, Espoir de la patrie, sh! mon cœur vous appelle; Jeunes républicains, conquérez l'avenir,

L'instruction fait tout : enfans de la lumière, Vous rendez aux mortels les arts consolateurs, Et foulent des tyrans l'orgueillense pounsière, Vous redirez en paix mes vers législateurs.

Fils de la liberté, fille du Dieu suprême, Que le monde par vous s'épure à son finmbeau; Rendez républicains la terre et le ciel même; Que les jours, que les ans soient fiersd'un nom si beau

Thémis, qui parmi nous terrible, inévitable, D'une morne frayeur nous fit souvent frémir, Voiléra dévant nous son glaive redoutable, Et la douce pité n'aura pius à gémir.

lls cesseront ces jours de terreur politique, Le sang aura coulé pour la dernière fois; L'or n'ira plus corrompre et marchander l'Afrique, La terre n'aurs plus d'esclaves ni de rois.

Moins nombreux par le crime et l'erreur de vos pères, Vos soins effaceront ces vestiges sanglans; La vertu banuira de vos fastes prospères, L'enécrable Yendée et l'horrible Coblentz.

Aussi braves que doux, vrais smons de la gloire, Si des harriers de Mars il fant vous couronner, La cléuence naîtra du sein de la victoire, Et la fondre à la maja vous saures pardonner.

L'abus de la puissance usa le disidènse. Vous rendrez tous les cœurs heureux de vos succès : La liberté périt par la liberté même ; Du alus juste pouvoir vous craindrez les excès.

Vos jeunes fronts', converts de palmes et d'olives, S'embelliront encor des myrtes des amours, Et la Seine par nous reverts sur sessrives La victoire et la paix l'embrasser pour toujours. Fidèle à cet espoir d'une âme fière et tendre, Arbre de liberté crois toujours svec eux; De l'eme à l'autre mer tes rameaux vont s'étendre; Prête encore ton ombre à nos derniers neveux.

# LIVRE CINQUIÈME.

ODE I.

LE TRIOMPHE DE NOS PAYSAGES,

Quoi! de Tibur, de Locrétile, Borsee a vanté les douceurs! Et nose, dans un oubli sérile, Nons hissons nos bords eachanteurs! Nons taisons ses frais Élyades, Ces retraites favorirée De Zéphyt, du calme et des eaux, Od Full croit, lois des rives sombres. Voir tout le peuple heureux des ombres Errer eaces sons des berecaux

Sernit-ce Ponde du Pénde Qui serspente dans ces valions ? Tiveli, Blandree, Albunée, Vous n'êtes plus que de vains noms. Al 1 mieur que dans les hois d'Algide, Orion mit le daim timide Son de la haute chènes de Sénar; El Céphale tonjours fidète, Y voit d'une aurore plus belle Elizacter l'hamide char.

La Seine et l'aurore descendent Vers la reine de nos cités : Leurs ondes, l'eurs rayons s'étendent Entre des palais exchantés. Le Louvre y baigne son image, Peinet dans ce vante miroïe. Plus Join, le pavillon de Flore (1) Verra le soleit qui le dore Rough les nunges du soir.

Jardin pompeut qui nous étales Le faste du trône et des arts , Je laisse les ombres royales :

(1) Beau pavilion des Tuileries , au bord de la Seine , à l'aspert du midi et du conchant. Là, m'appelle le Champ-de-Mars; Là Vincenne, espoir des Dryades: Passy, fameux par ses Najades: Auteuil (1), qu'aima le dieu des vers ; Fontenai, couronné de roses : Et tol. Meudon, toi qui reposes Sous des ombrages topiours verts1

La colline qui , vers le pôle (2). Borne non fertiles marais. Occupe les enfans d'Éole A brover les dons de Cérès, Vanyres , ou habite Galathée . Sait du lait d'Io, d'Amalthée, Énaissir les flots écumeux : Et Sèvre d'une nure areile Compose l'albâtre fragile Où Moka nous verse ses feux.

Sans doute l'omant d'Érigone De Surène a fui les côteaux : Mais là, Montreuil fixe Pomone Dans ses labyrinthes nouveaux : Ici, les bois de Romainville Couronnent ce valon fertile (3) Dont le sol n'a jamais trompé, Et qui n'oppose à la rapine Que l'églantier et l'aubépine, Seul rempart du nouveau Tempél

Mais le dieu léger d'Idalie Me ramène à ce bois charmant (h). Où l'infortune de Pavie M'offre un antique monument (5). Mille chars, dans ces routes sombres Se croisent sons leurs vertes ombres. Y promènent milie heautés : Tous les papillons de Cythère Y suivent d'une oile légère Ces cœurs par Zéphyre emportés.

Est-ce l'art magique d'Armide Qui te suspend à ces côteaux, Tol (6) qui fais d'un conrs si rapide , Descendre l'ombrage et les eaux? One de cascades bondissantes Tombeut en nappes blanchissantes,

(1) Village consacré par les maisons de campague de Boileau et de Molière.

Et s'engouffrent dens ces bass Tandis que l'écume élancée De l'onde par l'onde pressée. Rejailit au front des sanias !

Ah! pour un mortel adorable. Épure les eaux, les zéphyrs, Genevilliers, retraite aimable, Oni charmas ses rians loisirs. Chez toi les Muses et les Gelces Cueillant des roses sur ses traces, Lui prodiguent leurs doux concerts : Vandreuil! nom sacré pour mon âme, Oh! que ne puis-le, en trats de flamme T'immorteliser dans mes vers!

Hébé , plus fraiche et moins ornée , Platt mieux que l'auguste Junon : Versailles! ta pompe étonnée Cède aux grâces de Trianon. Oui, tes fastueuses merveilles Épuisèrent les doctes veilles Des arts soumis à tes désirs : Louis te combla de largesses; To me présentes des richesses, Et mon coor cherche des plaisirs,

Frais bocages de Morfontaines. Que vos aspects sont gracieux ! Que de vos routes incertaines Le Dédale est mystérieux ! Qu'avec plaisir, loin del orages, Tu prépares ces dons ombrages . Et que tes jours v seront pars. Tol (1), par qui la Selne veogée, D'on vil obstocle dégagée. Coule avec gloire dans nos mors !

Il est donc une autre Vancluse Vraiment digne de nos concerts : Où mieux que Laure, une antre muse A Pétrarque eût dicté ses vers! Maupertois, que les sonres vives, Dans ton bean vallon fugitives. Woffriraient d'almables trésors, S'il ponvait en être où réside La muse froide et l'âme aride Du maître qui glace tes bords!

Oue de l'arbre cher à Dodone Navare soit toujours paré!

<sup>20</sup> Montmartre. (3) Les orés Saint-Gervals

<sup>(4)</sup> Le bois de Boulogne

<sup>(5)</sup> Le château de Madrid. (6) Saint-Cloud.

<sup>(1)</sup> M. Le Pellesier de Morfontaines, alors prévôt des rehends.

Que toujours le myrte couronne Anet, à Gnide préféré l le te consurer à la mémoire, Noble saile, qui dus tu gioire Noble saile, qui dus tu gioire An charme de tes belies eaux (1) 1 Viens avec tes roches hantaines, Tes bois, tes cygnes, tes fontaines, Décorre mes riches tableaux in

Toi qui m'inspices et m'appelles, Tu ne seras pas oublié, Plas cher à nos Apelles, Plas cher encore à l'amisié! Je ne vois plus ta roue bumide Blanchir un cylindre rapide De la dépoullé des guérets; Mais garde bien le nom champètre Que te donna ton premièr maître, Culle exclave de Cérès.

Laisse an faste qui se ruine Güter în notare în graods frais; De ta simplicité divine Conserve les touchans attraits, Ces vieux saules ridés par l'âge, Ce pont caché sous le feuillique. Ces hords aux contours ondoyam, Où la Seine , embrassant tes lles , See plait sous les voiders mobiles De tes ombrages verdoyans.

Je voulais chaoter sur ma lyre Ermenoaville et Chantilli; Mais le printempa vieut de sourire Dans les bocages de Marti. Epris de ses grâtes noavelles, Mon cœur y vole sur les alles Et de Zéphyre et de l'Amour : Que j'alme es légers portiques Ombragés de ces bois antiques, Que respectent les few du Jour !

Vénus n'est pins dans Amathonie; Vénus habite ceà jardins l L'Olympe céderait saus honte Au charme de ces lieux divins, Là, quand la paisible Diane, Promenant son char diaphane, De ses feux argente les airs, Des nymphes la troupe folsire

(1) Fontaineblesu. (2) Moulin-Joli. LE BRUN.

Danse et foule d'on pied d'albâtre

L'éméraude des tapis terts.

Toujours, sur ces rives fleuries,
Les grâces cueillent leurs bouquets;
Toujours les tendres réveries
Sont errantes dans ces bosquets.
Des fleurs Phabelen pentingte.

TouJours les tendres réveries
Sont errantes dans ces bosquets,
Des fleurs l'baleine parfumée,
Le doux bruit de l'onde minnée,
Tout rend ces bovda délicieux:
L'œil s'y plait, le cœur y sompire:
C'est ici que J'aimai Delphire!
Muse, couronne ces bowts fleury
Muse, couronne ces bowts fleury

ODE IL

BERAT DE L'AMOUR ET DE LA RAISON.

Amour me dit: Aime Lucile; Baison me dit: Ne l'aime pas, Amour! Baison! couple Indocile, Aurèz-vons d'éternels débats?

Amour! crokrai-je que tes charmes N'ont polat de retour dangerent? Raison! crokral-je que tes armes Nous domptent pour nous rendre heureux?

Ainsi, mon âme est balancée Entre l'Amour et la Baison; Et ma fréle barque est poussée Par le zéphyr et l'aquilon.

Mais quelquefois dans la tourmente, Quand le port semble loin de nous, il a'offre une rive charmante, Même en dépit des vents jaloux,

Amour! Baison couple indocile, Croyez-moi, cessez vos débats : Un sourire de ma Lucile A terminé mon embarras,

ODE III.

CONTRE LE LUXE.

Que vois-je? est-ce Dodone et ses bois prophétiques , On ces monts orgueilleux qu'entassaient les Titans? Répondez, fiers sapins dont les cimes autiques. Flottaient sur le berceau des temps,

Mais quel mage d'or lance une flamme pure, Et aur vos noirs sommets roule avec malesté? De vos fronts ondoyans la vaste chevelnre Nage dans des flots de clarté.

O nature ! à mes veux ta splendeur se révèle ; Ivre d'un feu sacré, je t'entends, je te vois! Toi, ma lyre! redis sa parole immortelle; Yous, mortels, écoutez sa vois!

« Ingrats? qu'avez-vous fait de mes présens célestes? » Je créai vos aleux libres et fortunés : » Eh l que vois-je partout? les monx, les je

» Où yous-mêmes yous condampez.

» De ces vieilles forêts le silence vous crie : . Soyez libres; fayez, brisez vos chaines d'or; » Brisez ce fer laloux dont l'avare furie » Défend ce coupable trésor.

» Je cachais douc eu vain l'or au fond des abluses! » Vous vous précipitez dans ces gouffres pervers ; » Et des sources de l'or jaillissent tous les crimes . Dont your inondez l'univers.

. Votre luxe orgueilleux insulte mes campagges: » Il ose me baunir du sein de vos remparts : » Mes rustiques polois, ces vallons, res montas

» Sembleut trop vils à vos regards. » Où prétendent voler ces forêts vagabondes? » La patrie à vos yeux est-elle sans appas? » Pourquoi fatiguez-vous les deux mers, les deux mondes? . Le bonheur germait sous vos pas,

» Le Niger a venda ses fils et son rivage » A vos briganda d'Eurone ! et, si nous les croyons . » Flambean sacré du jour, cet indigne esclavage

» Est le crime de tes rayons! » Ah! que n'a-t-il des mers expiré la victime, » L'insensé qui tenta leurs gouffres menacans ! » Et put voir, sans pâlir, de l'orageux abime,

» Bondir les monstres mugissans! » Sans ravir aux Iucas leurs richesses lointaines, » Ici l'émail des fleurs , l'or des épis flottana , » L'émerande des prés, et l'argent des fentaines,

» Et vons m'abandonnez à des amans serviles » Oul semblent moins cucillir qu'arracher mes faveurs

» Tandis que mon rival, ce luxe aimé des villes. Ditient von aveugles ferveurs!

· Prodiguent mes dons éclatans.

» C'était, c'était jadis dans le sein des bocage » One la main des béros m'éleva des autels :

 Mon culte générent forma ces grands coura » Ou'on mit au rang des immortels.

 Les bois, les prés, les eaux, Zéphyre et ses murms » Ces asiles secrets, au sage réservés, » Ces trésors ingénus, ces délices ai pures

» Flattent peu les cœurs énervés.

» En irritant vos goûts, le luxe les émousse. » Les richesses de l'art sont des besoius nouveaux ; » Le bonbeur vient a'asseoir sur des tapis de mousse :

· Il est citoyen des hameaux. » Il suit dans un vallon cette onde qui serpente » Sous l'ombrage et le frais des saules verdoyans ;

» Il monte ces côteaux dont la fertile pente » S'enrichit de pampres rians. » L'or, le feu des rubis, les triples diadémes

» N'étincellent jamais aur le front du bonheur. » S'il ne tuts qu'a vos veux, s'il n'est pas dans vous-même » C'est un fautôme suborneur.

» Pourquoi me fayez-vons, race dénatarée? » Pourquoi vous échapper de mes bras maternels ? » Mou sein vous prodiguait ane vie épurée;

» Mais l'art rend vos jours criminels. » Vous avez des métaux corrompu l'innocence ; » L'argent perd dans vos mains sa timide candeur : » L'or pur devieut le prix d'une impure liceuce :

 Son éclat séduit la padeur. » Sur des ailes de fen le nlomb vole au cornare: » L'airain vomit la foudre an gré de vos fureurs ; » Dans des fleuves de sang le fer s'abreuve et nage.

» Ivre de vengeance et d'horreurs. » O mortels ! c'est donc peq ga'nn luxe sangainaire. « Prête son faste horrible à la férocité! » L'u luxe plus doux change en cyprès fanéraire

» Le myrte de la volupté. Sons mille aspects rians sa fatale industrie » Vous déguise la mort qu'on sert daus vos festins, » Et ne aemble à vos veux multiplier la vie

» Que pour abréger vos destins. » Que dis-je? il est funeste à la race future! . O crime ! dans so source il l'éteint sans ren » Et d'un baiser stérile inventant l'imposture,

» Il trompe la vie et la mort. » Dépeuplant l'univers sans peupler le Tartare, » Par l'inflone couseil d'un luxe fainéant.

- De la fécondité dissipateur avare,
   L'hymen sacrifie au néant.
- » Loin des abus pervers , nés d'un luxe profane ,
- Dans le sein des hameaux j'épanche mes bienfaits;
   Là, j'invite le sage, et son humble cabane
   N'est point jalouse des palais.
- C'est là un'il vient goûter mes présens salutaires :
- Chaque aurore lui verse un jour pur et vermeil ;
   Et c'est pour lui qu'au sein des grottes solitaires
   Je recèle le doux sommeil.
- De nombreux rejetons sa vieillesse entourée,
- Semble flenrir encor dans res jeunes rameaux:
   C'est l'orme paternel, tige auguste et sacrée
   Que révère un peuple d'ormeaux.

Beureux? cent fois heureux, aux bords d'une onde pure, Celui qui, rejetant un luve empoisonneur, Sait cultiver en paix les blenfaits de la nature Dans le silence du bonheur?

### ODE IV.

ALCÉE, Contre les juges de Lesbos.

Mes tyrans ont repris les armes! Leurs traits sont aiguisés; leurs piéges sont tendus; Mon espoir s'éteint dans mes larmes; l'implore un ciel désert, et mes cris sout perdus.

O lyre! ô compagne fidèle!
Toi qui seule réponds à mes tristes accens,
Toi qui rends Lesbos immortelle.
Le crime a donc troublé des concerts innocens!

Hélas! en butte à l'imposture , Poursnivis d'une liche et perfide Thémis , Pouvions-nous chanter la nature

Sons le glaive insolent de ses fiers ennemis?

Eb l quelle digue secourable

Pourrait nous dérober à leurs flots dévorans?

La tombe est un port favorable:

Et c'est là que du moins on échappe aux tyrans!

Pour l'innocence qu'on outrage

Il n'est plus d'autre asile, il n'est plus de vengeurs : Il fant succomber à l'orage : Adieu , ma lyre!..., adieu! je t'embrasse et je meurs, One dis-je? mourir sans rengeance!

Mourir sans repousser an complot odieux!

Mourir dans un läche sälence,

Mourir dans un liche stience, Sans prouver aux mortels qu'il est encor des dieux!

Il en est! et d'un feu sublime Je sens que leur présence embrase ma vertu;

Il eu est! et malheur au crime Dont !'orgueil insulta mon géuie abattu!

O lyre! renais pour la gloire! Fais payer aux tyrans nos soupirs dédaignés;

Arme le temps et la mémoire ; Arme à jamais contre eux les siècles indignés.

Viens, de courroux étincelante! Tonne sur des pervers ; lance tes sons vengeurs :-Remplis-les de cette éponyante

Dout Ulysse frappa d'insolens ravisseurs.

Deviens pour eux l'arc redontable « Qui fit volcr la mort au sein d'Antinoüs; Deviens la flèche inévitable

Dont Alcide perça l'infidèle Nessus.

Vil juge! horreur de Mitylène!

Toi qui mettais ma perte au rang de tes exploits,

C'est trop, de tou impure haleige.

Souiller le temple auguste où respirent nos !ois!

De ta puissance illégitime

Th flattais, je le sais, mes vils persécuteurs;

Tu peasais que, faible victime.

l'adorerais encor tes oracles menteurs.

De tes làchetés insolentes

De tes làchetés insolentes Sous le dais de Thémis je saurai te punir; Tremble! de mes flèches brûjantes

Je veux te percer méme au sein de l'avenir. Me fuirais-tu dans la nuit sombre.

J'y descends : d'Érynnis J'allume le flambeau; Et des supplices de ton ombre Je veux éponyanter ton horrible tombeau.

Viens , vieus , dirai-je à l'Euménide ; Prépare tes serpens , et tes feux , et tes traits :

Le voilà, ce juge perûde Qui souilla les vertus et blanchit les forfaits.

Dieu des enfers ! juge équitable ! Le vollà , de Thémis cet organe odieux , Qui vendit à l'or du coupable

Les droits de l'innocence et la faveur des dieux !

Frappe!... Qu'entends-je?... une ombre chère, Se voilant à mes yeux, l'accuse par ses cris! Elle avait cessé d'être mère l Pardoune, dieu des morts, je suis encor son fils.

Si près de la tombe l... Ah l crnelle ? Voulais-tu m'arracher une épouse et le jour ? Sœur barbare!... Epouse intidèle l... Vos cœurs ont pu trabir la nature et l'amour l

Pardonne, dieu vengeur l pardonne l Ces nœuds qu'ils ont rompus me sont toujours sacrés; Et ma fureur ne l'abandonne Que l'appui eriminel de ces œurs égarés.

Que l'appui eriminei de ces cœurs egares. Épuise, épnise ta vengeance

Sur le chef odieux des tyrans de nos lois; Il sut tout l mais de l'innorence Il rejeta les pleurs, il étouffa la voix.

Je l'ai vu, cherchant des compilces Dans les membres pervers du sénat de Lesbés, Armer ses noires injustices Des suffrages vendus à ses fâches complots.

Je l'al vu de sa honche impure Vomir l'infime arrêt d'un divorce effronté , Et commander que le parjure Me flétrit d'un serment que l'or avait dicté.

Je l'ai va , bravant mes alarmes , D'un sourire adultère outrager mes douleurs. Venge l'hymeu l'venge mes larmes ! Venge les droits sacrés d'un enfant des neuf sœurs l

To m'entends I ton sceptre terrible
A ces récits affreux tressaille dans tes moins,
Et tu vas, d'un supplice borrible,
Effrayer ces brigands qui jugent les humains.

Moi! dans l'ivresse de ma lyre , Je l'offriral des chants si flutteurs et si doux , Que de l'éclat du sombre empire Je veux rendre les cieux étonnés et jaloux.

Tel chantait le sublime Alcée Qu'avaient trahi l'amour, la fortune et Thémis, Et de sa lyre courroucée La menne imposuit aux destins conemis.

# ODE V.

LES CONQUÉTES DE L'HONME SUR LA NATURE.

Disparais, limite insensée, Qu'un noble esser de la pensée Oppose un volgaire odient l Il est de nouvelles conquêtes ; Il est des palmes toujours prêtes Pour le génie audacieux.

Pareille à la poudre goerrière, Tont à coup rompant la barrière Des inaccessibles remparts, Sans cesse, ô divine Uranie! La force active du génie Besule la borne des arts.

Marchons sous ses nobles auspiees; Osons tenter ses précipices : Son danger même a des appas; Il n'est point d'arts qu'il ne découvre; Il n'est point de sentiers qu'il n'ouvre Aux mortels qui suiveut ses pas.

Les bois avaient conquis la terre; Leurs monstres nous faissient la guerre, Et le roi du monde a rampé, Mais au caillou qui la recèle Il ravit l'acureuse étineelle Qui lui rend ce globe usurpé.

Les hois, les monstres reculèrent; Les doux asiles s'élevèrent; La faim u'ent plus de niets sanglant; Et sous le nom de Triptolèmé, Le génic inventa îni-même L'art qui sit oublier le gland.

Sou expérience ferüle, Dans une herbe antrefois stérile, Surprit le germe des moissons : Oul, Cérès est fille de l'homme; Et du grain qu'Élousis renumme Lui seul a doré uns sillons.

Il impose au conrsier souvage Le freis d'un utile eschavage; Le bœuf féconde ses guérêts: Et pour fendre le sein des ondes, Changés en barques vagabondes, Les supins quitteut leurs forêts,

Son art, sur des voûtes solides, Traverse des flouves rapides : Les mouts altiers sont aplanis; Et par une route nouvelle, A travers les flancs de Cybèle, Les deux Neptunes sont unis.

C'est pen de l'antique merreille Des sous qui peigneut à l'preille L'âme invisible on notre seiu : Par lui in parole est tracée; Il éternise la pensée A Paide d'un mobile airain.

Il lit sur le front des étoiles : Il emprisonne dans ses voiles Éole aux souffles inconstans; L'heure même, si fugitive, Vient, dans un or qui la captive. Lui révéler les pas du Temps.

A son gré le marbre respire ; La toile pleure, ou va sourire Sous des pinceaux Ingénieux. Il chaute, et ma lyre, qu'il aime, Soumet le temps et la mort même A son empire harmonieux.

Par une savante culture. Il semble inventer la unture; Il dompte l'air et les climats. Aux yeux étonnés de Pomone, L'arbre, avec orgueil, se couronne Des fruits qu'il ne soupçonnait pas.

Ici. l'homme ceint du scaphandre (1). Franchit, plus heureux que Léandre, La surface des flots mouvans : Là , plongeant lusqu'aux Néréides , Même au fond des tombenux liquides . Il imprime ses pas vivans (2).

Le Batave à son industrie Osa devoir une patrie Conquise sur les champs amers : C'est là qu'il fonde sa fortune, Et dort, en dépit de Neptune, Où narealent les monstres des mers.

Franklin a pu dire au tonnerre : « Cesse d'épouvanter la terre : Descends de l'Olympe calmé ! » Soudain la foudre obéissante A reconnu sa voix puissante. Et Jupiter fut désarmé (3).

Renommée, abaisse tes niles;

(1) Corselet de liége avec lequel un bon verser les rivières, inventé en 1769 par M. La Chapelle. (2) Carte du fleuve Saint-Laurent , que Jacques Cook , qui n'était encore que simple matelot , dressa pendant le siège de Ouébec, en 1755.

(3 Les paratonnerres.

Ferme tes bouches infidèles : Cesse les rapports indiscrets: Vois cette active vigilance Des signaux qui, dans le silence, Vont saisir au loin tes secrets (1).

Quelle nuit rend mon vol timide? Quelle ombre jalouse et pertido M'a du jour noirci les rayons? Trainant use vie importune. Je plaignais l'aveugle infortune Des Homères et des Miltons.

O lyre! ne sois pas ingrate! On'on dony nom dans nos vers éclate. Brillant comme l'astre des cieux! Je revois sa clarté première : Chante l'art qui rend la lumière : Forlenze (2) a dévoilé mes yeux.

Que vois-je? ô merveille suprême! Un air plus léger que l'air même Ravit l'homme au ciel le plus pur ; La Seine, en frémissant, admire Le cours de ce premier navire (3) Oui des airs fend le vaste azur.

Ah! ne viens point, raison barbere. Fière de la chute d'Icare, Glacer nos Dédales français! Ce n'est pas à tol de connaître Les prodiges qui doivent naître De ces mémorables essais l

Dût l'aigle nous prêter ses ailes Pour voincre les autaus rebelles Et franchie les champs étoilés Albion verra sur ses côtes De nos célestes Argonantes Descendre les vaisseaux ailés.

Ému d'une crainte importune. C'est déjà trahir la fortune Ou'en avoir tâchement douté : L'audace enfonte les miracles : Rien ne peut vaincre les obstacles, Qu'une sage témérité.

Jadis un vulgaire crédule Béva les colonnes d'Hercule.

(1) Le télégraphe, inventé par M. Chappe, en 1791. (2) Célèbre oculiste qui fit a Le Brun l'opération de la cataracte.

3 Les sérestats.

Ces bornes du monde et des mers; • Et mol, dit un homme intrépide,

- Au delà du gouffre liquide
   Je vous jure un autre univers.
- Cet astre est le dleu que j'atteste!
   Il voit dans sa route célesté
- Les climats promis à vos vœux.
- Suivez-moi donc , troupe vaillante!
- » Quelle conquête plus brillante! » Je donne un monde à vos uereux.
- · Plus immortels que ces Achilles ,
- Fiers conquérans de quelques villes,
- Votre nom ne saurait périr!
- Notre nom ne sauran perir i
   Amis! que l'ombre d'Alexandre
- Désormais frémisse d'apprendre
   On'il fut un monde à conquérir!
- » Castillans nés pour la victoire, » Si ce u'est assez de la gloire,
- Si ce u'est assez de la gioire
   Cet inestimable trésor.
- » Voiez où les dons les plus rares
- » Lassent les mains les plus avares:
   » Plongez-vous aux sources de l'or.

A ces mots qu'applaudit Éole, Déployant la voile espagnoie, S'élança, des borás de Palos, Ce Génois, heureux téméraire, Certain du nouvel hémisphère Qui l'attend an delà des flots.

Emporté sur les mers profondes, La voîte du ciel et des ondes Déjà se confond à ses yeux : Dans ces abimes du silence, Tout à coup une terre immesse S'élève entre l'onde et les cieux.

L'autre hémisphère se révèle; O Colomb! une autre Cybèle Court an devant de tes vaisseaux; Et toi, si long-temps ignorée, De tes vastes bois entourée, Amérique! u sors des eaux.

Que dis-tu quand tu vis éclore Du berceau vermeil de l'aurore, Ces vainqueurs des flots et des airs , Armés de foudres (chiantes , Citoyens de villes flottantes ; Qui semblalent auger sur les mers? Cependant, ô jole imprérue!
Tol-même offrais à notre vue
Tes bords, tes métaux radieux,
Et ces nouveaux fils de la terre
Veuant rendre hommage au tonnerre,
Qu'ils croyaieut lancé par les dieux.

An fatal aspect de uos ármes, Tes dieux valucus jetteut des iarmes; Tes yeux tremblans sont éblonis, Le vaste écho de tes rivages S'étonne, en ses grottes sauvages, D'entendre des sons lucuis.

Ces bronzes tonnans qui rugissent, Ces coursiers fongueux qui bondissent, Ce fer qui luit dans les combats, Cet art de carnage et de gloire, Sous le nom pompeux de victoire, Usurpe ces heureux climats.

Telie qu'en sa course effrayante Une comète foudroyante, Au seis des airs épouvantés, Choquerait de son front terrible L'astre hienfaisant et paisible Que parent ses feux argentés;

Tels, au sein du liquide ablme, Deux moudes, quel instant sublime! S'entrevirent avec effroi; L'un paré d'or et d'innoceuce, L'antre armé de fer, de vengeance; Et tous deux out l'homme pour roi!

O Terre! assemble ta famille; Cesse enfin de chercher ta fille Dont Neptune fur ravisseur i L'Europe, et l'Asie, et l'Afrique, Aut bornes de l'onde atlantique, Out trouvé leur dernière sœur.

# ODE VI.

OPS DE LA VIEILLESSE,

Que Minos jette dans son urne Les noms des vulgaires mortels; Muses! vos fils bravent Saturne A l'ombre de vos salats autels. En vain s'échappe la jeunesse; Mon lishe trompe la vieillesse; Ma pensée est à sou printemps : Sa fleur ne peut m'étre ravie; Et même, en exhalant ma vie, Je ne meurs point, je sors du temps!

La nuit jalouse et passagère Dont le volle ombrage mes yeux, Nest qu'une écilpoe mensongère D'où l'esprit sort plus radieux. Aniai la unpube transformée En chryailde inanimée, Que voilent de sombres couleurs, Prépare ces hrillantes ailes Et ce front paré d'étincelles, Qu'adore la reine des fleurs.

Ce vieillard qui charmait la Grèce, Cet Auscréon si vanté, Dans la coupe de l'allégresse Set boire l'immortalité. Jeune de verve et de pensée, Sa vieillesse fact acressée Par les muses et les aunours; Son hivre ut des fleurs écloses; Son front se couronna de roses; Et ces poes vivent toulours.

Mais du chantre beureax de Bathylle La verte et brillante saison, Ne fut qu'une suite stérile De printempe obscurs et sans nom, Lui-même volla son Jeune Jee, Sûr de l'immortel budiange Dont il ménageait le flambeau : il sut reculer sa mémoire, Et sembla uattre pour la gloire Aux portes mêmes du tombeau.

Ainti, quand la prodigne Flore A vu flétrir ses doux présens, Dons fragiles qu'en vain l'Aurore Hunectait de pleurs hienfaisans, La sage et turdive Pomose Ose confier à l'automne, Voisin des farouches hivers, Ces fruits dout la riche corbeille Brave les larcins de l'abelille Et le soutifi gated des airs;

Ou tel des grappes colorées Le fen liquide et pétillant Vieillit, loin des coupes dorées, Au sein pur d'un cristal brillant; Loin que son âge le consume, Riche du temps qui le parfume, il devient ce jes précient, Cette liqueur à qui tont cède, Même celle dont Ganlmède Couronnaît la coupe des dieux.

#### ODE VII.

SUR LE VAISSEAU LE VENGEUR.

An sommet giacé du Rhodope, Qu'il soumit tant de fois à ses accords touchans, Par de timides sons le fils de Calliope Ne préludais point à ses chants,

Plein d'une audace pindarique , Il fant que des hauteurs du sublime Hélicon , Le premier trait que lance nu poète lyrique Solt une flèche d'Apolion,

L'Etna, géant incentiaire, Qui, d'un front embrasé, fend la voûte des airs, Dédaigne ces voicans dont la froide colère S'épuise en atériles éclairs.

A poine sa fureur commence. C'est mu vaste incendie et des fleuves brêtans. Qn'il est beau de courroux, iorsque sa bouche immens Vomit leurs flots étincelans!

Tel éciate un libre génie, Quand il lance aux tyrans les fondres de sa voiv; Telle à flois indomptés sa brûlante haranonie Entralac les sceptres des rois. Tol, que je chante et que j'adore, Dirice, o Librett mou vaisseau dans son cours.

Moins de vents orageau tourmentent le Bosphore Que la mer terrible où je cours. Argo, la nef à volx humsine, Qui mérita l'Olympe et luit au front des cieux, Quel que fit le succès de sa course lointaine, Prit un vol moins audicieux.

Vainqueur d'Éole et des Piélodes , Je sens d'un souffle heureux mon navire emporté; Il échappe aux écueils des trompeuses Cyclades , Et vogue à l'immortalité. Mais des flots fût-il la victime, Ainsi que le Vengeur îl est beau de périr; Il est bean, quand le sort vous plonge dans l'abline, De paraltre le conquérir.

Trahi par le sort infidèle , Comme un lion pressé de nombreux léopards , Seul , au milien de tous , sa fureur étincelle ; Il les combat de toutes parts,

L'airain lui déclare la gnerre; Le fer, l'onde, la flamme entoure ses héros. Sans doute lis triomphaient ! mais leur dernier tonnerre Vient de s'éteindre sous les flots.

Captifs!... la vie est un outrage :

L'Anglais, en frémissant, admire l'en conrage ;

Albion pilit devant eux.

Plus fiers d'une mort infaillible,

Sans peur, sans désespoir, calmes dans leurs comb De ces républicains l'âme n'est plus sensible Qu'à l'îvresse d'un benn trépas, Près de se voir réduits en poudre,

lls défendent leurs bords enflammés et sangians. Voyez-les défier et la vague et la foudre Sous des mâts rompus et brillans.

Voyez ce drapeau tricolore Qu'élère en périssont leur courage indompté. Sous le flot qui les couvre entendez-rous encore Ge cri : Vire la liberté!

Ce cri !... c'est en vain qu'il expire, Étouffé par la mort et par les flois jaioux. Sans cesse il revivra répété por ma lyre. Siècles! il planera sur vous !

Et vous! héros de Salamine,

Dont Thétys vante encor les exploits glorienx,

Nous n'égalez point cette auguste ruine,

Ge naufrage victorieux!

ODE VIII.

C'est depuis long-temps que ma lyre, Amante de l'égolité, Préluduit à la libersé, Dans son prophétique délire. Ces jours prédits à nos neveux Devancent et comblent nos vœux; Ma lyre n'est point mensougère t L'affreux despoisme a cédé: C'en est foit! du sort de la terre Un seul moment a décidé.

Ant rold din Nord comme à la terre Nous avions tous juré la paix. Ces rols s'arment: alt désormais Qu'ils tremblent, nous jurous la guerre. Soldats, etciaves des tyrans, Vous tomberez, liches brigande, Sous nos ormes républicaines; Pius grande que ces Romains si fers Qui domaient an monde des chalmes, Pumbles! nous histories no fores!

C'est en vain que le Nord enfante Et vomit d'affreur bataillons : Leur corps est promis aux sillons De notre France triomphante, Deux sours, immortelles cités, Taionville, aux murs indomptés, Brave et reposses leur furie : Lille! tes détris giorieux, De leur stroce barbarie Sont fumans et victorieux.

Des Beaurepaires, des Désilles La mort a prédit nos nucrès; Venez, plalatoges de Xercès, El nous aurous nos Thermopyles l Plus heureux que Léoudies, Le chei de ano braves soldats Avec l'Olympe auxillaire, Les chassers losi de nos mars, Comme l'astre qui nous éclaire Classes des nuques intrarr.

Calesce ces unages impars.

Parells out flot de ces raviers
Dont le bruit sême la terreur,
lib s'arangient, et leur futeur
Médiaid de vastes ruines.
Da meurire de nos choyens
la ensangitataient leurs pensées;
ils out pare I mois lis out fui
Comme les rélisse dispersées
Qu'Éole souffie devant lal.

Qu'Éole souffie devant lui.

Qui, le cici jura leur défaite.

Le ciel arme les élémens.

Voyez sur les alles des vents

La mort qui poursuit jeur retraite.

En vain couverts d'un triple acier,

Tombent en fonle, homme, coursier: Ils mordent nos plaines sanglantes, Triste pâture des vautours, Non loio des villes opatentes Dont leur espoir brisalt les tours.

O Renommée 1 à ces nouvelles, A ces prodiges que tu vois, Prête l'éclat de tes cent voix; Banime tes rapides ailes. Va, par un folde rapport, Glacer le despote du Nord; Coote au Danube, au Boristhène Que, rengeor de sa liberté, Le Français, de Sparie et d'Atbène Surpasse Fautique fierté.

Des Alpes Jusqu'ant Pyrénées, Partont, sous les d'anjeaux flottans Courreit nos Jeunes combottins, Ces âmes, de gloire effrénées, L'Allobroge, annant de nos lois, Ouvre tous ses murs à la fois; Le Var nous a soumis ses ondes; El le Rhin, cechant sa terreur, Frémit, sous ses grottes profondes, De son impuissante fareur.

La Seine, qui vit son rivage, Chargé de bataillons épars, Y promène cadin des regards Que ne souille plus l'esclavage. Bélie nymphe, honneur de Paris, An sein de Neptune surpris Houle ton onde sooveraine, Et que tous les fleuves divers Te reconnaissent pour leur reine, Dans le palais du Dieu des mers.

. Quad I ressuscité par la honte , Le reste de leurs légions Va chercher d'antres régions, Où dejà leur Mars nous affronte ! Pour tenier un nonveau basard, Armés de tout ec que peut l'art Dont jadis Yauban fut le makre , Les voilà fiers et menaçans. François ! la valent doit recoltre Avec les périls remissens.

Non, non, rien n'est inaccessible A qui prétend vaincre ou périr. Ce cri : *Viere libre on mourir* ! Est le serment d'étro invincible. En vain cent tonnerres croisés, Grondant sur ces monts embrasés; Opposent trois remparts de fiamme; Parmi ces orages hrûlans; Chefs, soidats, prodiguez votre âme; Triomohez sur des corres sanglans.

Ils Font fait. Le lion belgique
A va fair Faigie des Germains;
Il rugit , charmé que nos moins
Alent romps non joug virannique:
L'ombre de nos seuls étendares
Fait tombre les tours , les remparts;
Bruxelles voil hriser ses portes;
El le soullé de nos guerriers
Précipie an join ces cobortes
Oui menacèrent nos fovers.

Mais vous, généreuses victimes, Qui reponessites leur effort, Vous ne perdez point votre mort. Vous repolies forment légitimes : Vous tombeaux sont parés de fleurs; Un enceus qu'arrosent nos pleurs Vous suit jusqu'aux voltes célestes ; Et Mars dout le rapide char Vous enlève aux Parques funestes, Vous fait partique le nectur.

Ouvre tes portes immortelles, Panthéon! reçois nos héros; Que sur le marbre de Paros Y revivent leurs traits fidèles! Que les chantres et les guerriers Y ceignent les mêmes lauriers! Et tol, dont je fas l'interprète. Déesse aux accens belliqueux, Liberte! fais que ton poète Y repose un lour avec eux!

## LIVRE SIXIÈME.

ODE L

LES TOASTS DE L'OLYMPE.

Un soir que, rénnis dans leur palais d'azur, Les dieux, la coupe en main, savonraient l'allégresse, Et que la jeune Héhé, du nectar le plus pur, Leur versait la riante l'oresse;

Je bois , disait Vénus , à l'indomptable Murs ; Je bois , disait Junon , au maître du tonnerre ; Et moi, disait Cybèle en jetant ses regards Sur les maux dont gémit la terre,

Je hois au favori de la sage Pallas, An héros qui da Nil soumit l'urne féconde, An rapide vainqueur des Alpes, de Mélas, An pacificateur du monde.

Et moi, disait Neptune, au généreux lion, Effroi des léopards, dont la rage conspire Contre l'houreuse paix que l'atroce Albion Ose exiler de mon empire.

Oni, buvons, dit Pallas, à ce jeune gnerrier: C'est Ulysse au couseil; au combat e'est Achille; Il a couquis la paix, et son vaste laurier En sera l'éternel asile.

Jupiter Joiut sa conpe à la coupe des dienx; La donce Paix obtint son auguste sourire; Et Phéhas confia l'allégresse des cienx Aux divins accords de sa lyre.

#### ODE II.

MES SOUTENIES, OU LES DEUX RIVES DE LA SEINE (1).

Qn'un autre, d'une âme insensée, Se vieillisse en plongeant ses yent dans l'avenir l Moi, jo rajeunis ma pensée Par les charmes du souveuir.

Dans l'asile de ma vieillesse, Un sort heureux présente à mes regards contens L'aspect des lieux où ma jeunesse Vit éclore ses doux printemps,

Paisible nymphe de la Seine, Que ton onde me plait, que tes bords me sont chers! Ton onde est pour mol l'Hypocrène, Et tes bords me sont l'univers.

Tu sembles de mes destinées Réunir à la fois et partager le cours ; Lh coulaient mes jeunes années ; Ici coulent mes derniers jours.

Que mon cell aime à reconsaître La rive où se cachait mon timide bercean!

(t) Au sujet d'un logement que le gouvernement venait de m'accorder sur la rive droite de la Seine (au Louvre). Mon âme qui semble y renaltre , De plus loin brave le tombeau.

Ranimés par d'heureux prestiges, D'un palais abattu les marbres, les jardins (1), Se relèvent fiers des vestiges Qu'ont laissés mes pas enfantins,

Les voilà ces jeunes dryades Qui jadis m'ombrageaient de leurs rameaux épars ! Ce jet lancé par les naindes Bafralchit eucor mes regards.

Parmi les fleurs tonjours écloses, Errant dans les détours de ces dédales verts, Mon souvenir eneille des roses, Et peaple ces bossuets déserts.

Que l'aurore m'y paraît belle! Un nouveau jour me lnit, plus riant et plus pur; Et tout l'or dont il étincelle M'eurichit le céleste azur.

Jy vais épier lo phosphore De l'astre des buissons dans leur sein dérobé , Je m'y plais à nourrir encore L'amant des feuilles de Thisbé.

Je te revois, treille chérie, Berceau mystérieux dans les airs auspendu, Où, par in naive Egérie, Mon premier baiser fut rendu.

Voisin des lieux de ma naissance, Gymnase an vaste dôme (2), après soltante hivers Tes murs racontent mon enfance A niès yeux dès qu'ils sont ouverts.

De ton airain la sols fidèle Frappe des mêmes sons mou oreille et les airs : Douze lustres comptés par elle Rendent mes souvenirs plus chers,

Là, fuyant l'oisive paresse, Le travail vint m'apprendre à goûter le plaisir; Et des jeux la riante ivresse Egayait mon heureux loisir,

Là, dans sa vitesse immobile, Le buis semblait dormir, agité par mon bras :

(f) L'hôtel de Conti, où l'auteur est né. Cet hôtel est devenu depuis l'hôtel de la Monnaie. (f) Collège des Quatre-Nations, où l'auteur a fait ses études.

- Là, je tripiais le cercle agile Du chanvre envolé sous mes pas,
- Là, frête émule de Dédale, Un liége sous mes coups se plut à voltiger; Là, dans une course rivale, J'étais Achèlle au pied léger.
- Là, j'élevais jusqu'à la uue Ce long fautôme ailé qu'uu fil dirige encor A travers la route inconnue Qu'Éole ouvre à son vague essor.
- Là, ces colonnes, ces portiques M'ont vu la fronde en main, Baléare uouveau, Au dessus de leurs fronts antiques, Atteindre le rapide oiseau.
- Lh, souvent une jeune andace, Quand l'instinct beliquent vint enflammer nos sens, Prédudait aux jeux de la Thruce Par mille combats innocens.
- Là, ma jeunesse indépendante Puisa les premiers feux, céleste Liberté! Rome, Athène, à mon ûme ardente, Prétaient leurs arts et leur fierté.
- Qu'aux premiers accens de la gloire Il palpita ce cœur, impatient du prix! Comme des nymphes de mémoire Il devint pour jamais épris!
- Ceint de triomphantes guirlandes, Je crus franchir le Pinde et ses bords insmortels; De mes poétiques offrandes, Muses, je parai vos autels.
- Mon laurier conquit une amante; Vainqueur, mon jeune front plut aux yeux de Myrté : Oh! combien la gloire est charmante Quaud elle enfianme la beante!
- Ce premier sentiment de l'àme Laisse un long sonvenir que rien ne peut user; Et c'est dans la première flamme Qu'est tout le nectar du baiser.
- Age aimant, ûge d'innocence, Age où le cœur jamals n'a de replis obscurs : Ta pudeur feint peu la décence; Tes goûts sout vrais ; tes feux sont purs l
- Ainsi, quand la vicillesse arrive, Du long fleuve des ans je remoute le cours

Et je retrouve sur la rivo L'âge des jeux et des amours.

#### DE TIL

AUX BELLES QUI VECLENT DEVENIR POÈTES,

Souveraines dans l'art de plaire , Les dieux vous firent pour aimer ; L'amour verrait avec colère

Une muit perdue à rimer,

Quoi! dans une docte insomnie,

Parjures à ce dieu si doux,

Yous prodigueriez au génie
Un baiser stérile et jaloux!

Nos cœurs vous cèdent la victoire; Qu'elle borne votre désir; Un long siècle dans la mémoire Ne vaut pas l'iustant du plaisir.

La rose vit un jour à peine, Mais elle charme tous les yenx, Et n'est point jalouse du chéne Qui porte son front dans les cieux,

Voit-ou la colombe de Gnide Affecter l'empire de l'air, Et ravir à l'aigle intrépide Les triples feux de Jupiter?

Laissez-nous la double collèue; Régnez à Cythère, à Paphos: En vers tendres le doux Bacine A même vaincu les Saphos.

Le coursier fougueux da Parnasse Ne cède qu'aux fils d'Apollon , Et se rit de la faible audace Des Amazones d'Hélicon.

Rassurez les Grâces confuses; Ne trahissez point vos appas : Voulez vous ressembler aux Muses? Inspirez, mais n'écrivez pas,

### ODE IV.

CHANT D'UN PHILANTHERPE PENDANT LES HORREURS

DE L'ANABORE.

Prends les ailes de la colombe, Preuds, disais je à mon âme, et fuis dans les déserts; On que l'asile de la tambe Nous sépare enfin des pervers!

Une rose, vierge de Flore, Un lis, beau d'amocence et brillant de candeur, Des vents du sud qui les dévore Aiment-ils l'insolente ardeur?

Eh! que ferait l'agneau poisible Parmi des loups cruels, des tigres désorans? Quel bras, quelle égide Invisible Peut nous défendre des tyrans?

De ces cœurs soupçonneux, avares, Redoutons les fureurs et ménue les hienfaits, S'ils voulaient naus rendre barbares, Nons associer aux forfaits

Si de la noble indépendance, Au lieu de la venger, ils outrageaieut les droits; Si la bassesse et l'impudence Succédaient à l'orgueil des rois;

Élevés par la ruse oblique, S'lls montaient aux honneurs, et sous leur jong d'airais S'ils osaient de la république Abaisser le front souverain;

S'ils ensanglantaient notre histoire De mentres claudestins, sans périls, sans comhats, Et qui font rougir la Victuire, Amante de nos fiers soldats:

Si de la liste de leurs crimes lis effrayaient nos murs et souillaient nos regards; S'ils tralinaient parmi leurs victimes La vertu. l'hanneur et les arts;

S'ils mettaient un lârhe roarage A détruire en nos cœurs la sainte bumanité; S'ils joignaient dans leur falle rage La mort et la fraternité;

Si leur copidité férore S'eurichissait de pleurs, changeait le sang en or, Et souriait d'un œil atroce A cet exécrable trésor :

Si d'un dieu niant l'existence , Leur délire élevait un temple à la Raison ; . S'ils forçaient même l'innocence A boire leur affreux poison ;

Douce pitié, si tes alarmes Te rendaient criminelle à leurs ecopables yeux; S'îls venaient épier les larmes, Tes regards tournés vers les cieux;

Prenda les alles de la colombe,

O mon âme! fayons, fayons dans les déserts,

On que l'astie de la tombe...

Quail nous céderions aux pervers!

Non, non: c'est trahir la patrie! Fuyes-la pour jamais, joars de sang et de pleurs! Que sa gloire, long-tempa fiétrie, Appelle et trouve des vengeurs!

### ODE V.

MER CONSULATIONS.

Anacréon sut plaire aux belles, Malgré ses quatre-vingts hivers; Et les Grâces, tonjours fidèles, Le couronnaient de myrtes verts,

Le couronnaient de myrtes verts. Pindare, en cygne d'Aouie, D'un siècle traversant le cours, Plus cher eneare à Polymnie, Canntuit la gloire et les ausours.

Sophocle, à son vingtième lustre, De Melpomène eut les faveurs. J'aime à voir leur vieillesse illustre Cueillir des lauriers et des fleurs.

Ma lyre aussi n'est point muette : Le Pinde a répété mes vers. Liberté! je fus ton poète; Amour! je célébrai tes fers.

Mes Jeunes pas sulvaient les traces Des dieux de Gnide et de Claros. Je puis encor ébanter les Grâces : Et le chante encor les béros. Là, je soupire avec Tibulle; Là, Tyrtée enflamme ma voix; Ici, je lance avec Gstulle Les traits malins de son carquois,

Si, dans mes yeux moins diaphanes, Le jour ne brille qu'à moltié , Heureux , je vois moins de profanes : J'en sais plus cher à l'amètié.

Les Grâces, d'uue malu charmante, Daignent souvent guider mes pas; Je crois retrouver une amaote Quand leur bras s'enlace à mou bras.

Eb! puis-je encor la méconnaître? Mon œur palpite à ses accens. Nouvean Tithon, je vais renaître; Une autre Aurore a mon encens.

### ODE VI.

ODE NATIONALE CONTRE L'ANGLETERRE.

Ving., Éneide, lib. pv.

\_

Tandis que la Tamise, en ses mornes rivages, Dans son perfide sein médiunt les ravages, Rouie une onde Inidèle et Jalauses des lis, La Seine oux bords rians, nymphe tranquille et pure, Porte son doux cristal, ennemi du parjure, A l'immesso Thétys.

Thétys voit accourir à son hunide trêne Le Tihre, l'Étidan, et le Tage, et le Rhône, Le Méandre inscrtain, le rapide Eurotas, Et le Volga pressant son onde hyperborée, Le Danube au long cours, le Rhin, l'Eibe, et la Sprée, Amante des combats.

La, sous des bois vermells inconnus aux dryades, Erraient de toutes paris de largyantes nafades; Tous les fleuves du monde y roulent leurs desinis; Tous ceints d'algue et de joncs, s'inclimant sur leur urne, Près du fais orageux de l'antique Saturne, Partagent ses festins.

La Tomise elle scule , lyre de sa fortune , Et défaignant l'honneur des banquets de Nepinne , Entralnait aux combats ses perfides vaisseaux ; Aux bords américains déjà soufflaut la guerre , Son orguell affectuit l'empire de la terre

Sous les mers cependant les jeunes néréides Ont prodigué les fruits nés de leurs champs l

Ont prodigué les fruits nés de leurs champs bumides; Les conpes du nectar animent leurs banquets; Et l'ambroisie exhale une une odorante Qui parfume à longs flots la voûte transparente Des liquides palais.

De l'Ohio tout à coup la nalade lointaine Les frappe de ses cris, pâle, et fayant à peine, A travers l'Octan, de lairbaires valenquems: Ses regards éperdus, sa têse échevelée, De roseaux teints de song horriblement voilée, Attestut ses malbeurt ses malbeurt

Yengeance! crisit-elle; 6 Neptune! vengeance! Quel forfait de mes bords a sonille!!moceace! 7ús va la pais traihe abjure nos climats. Et tol, Seine, frémis à mes accens funèbres! La Tamise triomphe; et ses exploits célèbres Sont des assassinats.

Crédule à cette paix que l'infidèle atteste , Hélas I je repossès dans un calme funesse : Un cœur pur, de sompçois est rarement armé. Mes fits, suo crainte ermas, dans leurs concerts stavages Chaque Jour évillaisent l'écho de mes rivages Au uou d'un peuple aimé ;

Quand l'affreux ravisseor de la triste Acadie, L'Anglais, que sur mes hords guide la perfidle, Fonde et voes en rempert à la nécessité; De là son glaive impie et ses feux sacriléges Chassent les dieux, la paix, et de uos priviléges Braveut la saintoté.

Le Français se réveille au bruit de cette audace; il sait du uoir rempart l'insolente meuuce, Et son courrout vengeur sospend encor ses traits : Avant de foudroyer le crime et son asile, La sainte humanité coulie à Jumonville Le raincan de la paix.

Il part, quinze guerriers, compaguons de son zèle, Le suivent jusqu'aux hords de l'enceinte Indiéle; il pariait i il difful l'Oire è ces pervers. O crime ! il tombe aux pieds de l'assassin farouche : Le doux nom de la paix expire sur sa bouche; Sa troupe est dons les fers,

Dien des mers, in l'entends! dit la Seine éperdue; On égorge mes fils : Jeur sang coule à 4a vae; Et ce sang généreux ne serait point vengé! Ne suis-je plus ta fille? 6 Neptune l et toi-même , N'es-tu plus souverain de ce trident suprême Par l'Anglais outragé?

Yolih cette Albion, ce peuple magnanime Que le savoir éclaire, et que l'houneur anime ! C'est lui qui làtoement ensaplante la paix : De la terre et des mers déprédateur avare, Au Huron qu'il dédaigne et qu'il nomme barbare Il apprend les forfaix.

Tu voulus que tes flots unissent les deux mondes; Et du libre Océan il enchâue les ondes! Le cri des nations redenande les mers. Purge tes flots sacrés de ses volles parjures; Venge le sang français, mes larmes, mes injures, Tolometen. et l'univers.

Elle dit, et ses sœurs autour d'elle gémissent; Attendris, Judignés, tous les fleuves frémissent; Tous craigent d'enrichir l'inachier odieux; La aymphe au lit d'argeut, l'Orellanne en frissonne; L'or du Tage pilli; et le Gange emprisonne Sec cristaur radieux.

Fleuves, rassures-rous, dit l'époux d'Amphitrite : Au livre des destins la vengeance est écrite ; Abbion expira les maux de l'anivers. Avant que la Tomise ait compté queiques lustres, Elle aura vu changer ses triomphes illustres Eu sinistres revers.

Vainement l'insolente à sa noble rivale Croit opposer des flots Forageux intervalle; La perside s'épuise en efforts anperfins. Tramble, nouvelle Tyrl un nouvel Alexandre Sur Fonde, où tu régnais, va disperser ta cendre; Tou nou même n'est blus.

ODE VIL

SUR HOMERE ET SUR OSSIAN.

La riante mythologie, Que celle du chantre d'Hector l Qu'il a de grâce et d'énergie! Tout ce qu'il touche devient or.

De quels fenx divers Il compose L'arc d'Iris au vol diligent l Son aurore a les doigts de rose; Sa Thétys a les pieds d'argent. Toujours neuf sans être bizarre, Créant ses héros et ses dieux, Que, loin des gouffres du Tartare, Sou vaste Olympe est radieux?

De Neptune frappant la terre Le trident s'ouvre les eufers : Tes noirs sourcils, dieu du tonnerre, D'an signe ébranlent l'univers!

Le dieu qui fondroyait soupire, Et l'Ida se couvre de fleurs: Je pleure à ce tendre sourire Qu'Andromaque a mouillé de pleurs! Homère et la nature même

Ont su, variant leur pinceau,
M'offrir l'antre de Polyphème
Et la grotte de Calypso.

Du vrai, du simple, heureux modèle,
Ou'il est encore intéressant.

Quand d'Ulysse le chien fidèle Expire en le reconnaissant! Que le doux soleil de la Grèce L'échanfie bien de ses rayons! Mais Ossian n'a point d'ivresse :

La lune glace ses crayons.

Sa sublimité monotone

Plane sur de tristes climats :

C'est un long orage qui tonne

Dans la saison des noirs frimas.

Parmi les guerrières alarmes, Fatiguant sa lyre et sa voix, Il parle d'armes, toujours d'armes; Il entasse embolts sur exploits.

De manes, de fantômes sombres il charge les ailes des vents; Et le souffie des pales ombres Se mêle au souffie des vivats.

Ses flenves out perdu leurs urnes; Ses lacs sont la prison des morts; Et leurs nalades taciturnes Sont les spectres des sombres bords,

Il n'a point d'Hébé, d'ambroisie, Ni dans le ciel ni dans ses vers : Sa néhuleuse poésie Est fille des rocs et des mers. Sou géale errant et saurage Est cet ange noir que Milton Nous peint, de nuage en nuage, Roulant jusques au Phlégéton.

Vive Homère et son Élysée, Et son Olympe et ses héros, Et sa muse favorisée Des revards du dieu de Ciarros I

Mes amis , qu'Apollon nous garde Et des Fingals et des Oscars , Et du sublime ennui d'un barde Qui chante au milieu des brouillards !

# ODE VIII.

(1787.)

Kanaga monumentan Honaca.

Grâce à la muse qui m'inspire, Il est fini ce mouument Que jamais ne pourront détruire Le fer ni le flot écumant. Le ciel même, armé de la fondre, Ne saurait le réduire en poudre : Les sècles l'essairaient en vain. Il brave ces tyrans avides, Plus hardi que les Pyramides Et plus durable que l'airain.

Outstess leur masse insensée?
Hien qu'un neain ambitieux:
Mais louvrage de la pensée
Est immorte comme les dieux.
Le temps a souffit sur la cendre
Des muses qu'aux rives da Scamandre
Cherchait l'aus d'Ephession;
Mais quand tout meurt, peuples, monarques,
Homère triomphe des Parques
Qui triomphéreut d'Ilion.

Sur les ruines de Palmire Saturne a promené sa faux; Mais l'univers encore admire Les Pindares et e s Saphos. Frappé de cette gloire immense, Le fameux vainqueur de Numance, Par tant de palmes ennobli, Voulut qu'en sa tombe homorée D'Ennius l'image sacrée Le protégelt contre l'oubli.

Cet hymne même que J'achève Ne périra point comme rous, Vains palais que le faste élève, Et que détruit le temps jaloux. Vous tombere, marbres, portiques, Vous dont les sculptures antiques Décorrent nos vastes remparis; Et de ces tours an front superbe La Scine un jour verar sous l'herbe Ramper tous les débris épars.

Mais, tant que son onde charmée Balgnera l'empire des ils , De ma tardive renommée, Ses fastes seront embellis. Elle entendra ma lyre encore D'un roi généreux qui l'honore Chanter les angustes bienfaits, ala lyre, qui dans sa colère A d'une Thémis adultère Consacré les thènes forfaits.

Elève du second Bacine, And de l'Immortel Buffon, J'Osai, sur la double colline, Allier Lucrèce à Newton. Des bodinages de Catolle Aux pleurs da sensible Tibulle On m'a vu passer tour à tour; Et sur les ailes de Pindare, Sans craindre le destin d'Icare, Voler jusqu'à Fastre du jour.

Comme l'encess qui s'érapore Et des dieux parfame l'autel, Le feu sacré qui me dévore Brûle ce que Jui de mortel. Mon âme jamis se sonnaville : Elle est cette fiamme qui veille Au sanctualre de Vestu; Et mon génie est comme Akcide Qui se livre au bûcher avide, Pour renaître au sonmet d'Œia,

Non, non, je ne dois point descends Au noir empire de la mort: Amis I épargnez à ma ceadre Des pleurs ineignes de mon sort. Laissez un deuil pusillanimo: Croyez-en le dien qui m'anime; De ne mourrai point tout entier, Eh l ne voyez-vous pas la gloire Qui , jusqu'nu temple de mémoire ,

Me fraie un lumineux sentier?

J'échappe à ce globe de fanze :

Quel triomphe plus solennel 1
C'est la mort même qui me venge ;
le commence un jour éternel.
Comme un cèdre aux vastes ombrage
Mon nom, croissant avec les âges,
Rêgne sur la postérité.
Siècles I vous ètes ma conquête;
Et la palme qui ceint ma tête
Bavonne d'immersalité.

## ODE IX.

LES BOIS.

Si l'homme dut avoir un maître, Le seul qui fet digne de l'être, Le seul qui mérita de seconder les dieux, C'est un sage roi de lai-méme, Et qui de tout l'écht dont il brille à nos yeux N'emprunte rieu au diadème.

Mais ce mortel sublime et Juste, Ce monarque vraiment auguste,

Refusa d'un vain rang le dangereux houneur; Et sa gloire scrait flétrie, S'il eût pu consentir au fineste bonheur De commander à sa patrie.

Ainsi in force aux mains sangiantes, Lorgueil aux brignes insolentes. Conquerans de la terre, en deviarent les rois; Ainsi leur race criminelle, A son trône de fer sut enchaîner des lois Oui n'auxient tonné une sur elle.

De là ces publiques faries, Ces prodiges de harbaries; Néron, Caligula, ces monastres couronnés, Dont la rage en crimes féronde, Pour frapper d'un seul comp les peuples consternés. N'ett rouje qu'une tête un monde.

Possesseur avengle et hizarre Du champ public dont il s'empare, Au lieu de cultiver, le despote détruit : C'est le Canadien souvage,

### LE BRUN.

Il coupe l'arbre au pied pour en caeillir le feuit : Sa jouissance est le ravage.

Mais, si l'encensoir fanatique Joint à la bache despotique, Jure de l'univers l'esclavage éternel,

C'est alors que la race humaine, Sous le poids écrasant du trône et de l'autel, Bampe et meurt en baisant sa chaîne.

Tel on voit l'animal utile, Qui traçant un silion fertile, Engralesc à ses dépens son maître et son bourreau, Sous le joug il use sa vie;

Et pour fruit de sa peine il meurt sous un contean, Et de la main qu'il a nourrie.

O toi que la pourpre environne, Ne vante point l'écht du trône, Si ta le dois au sang d'aleux asurpateurs, Mais si par un libre suffrage Des nemples l'ont donné, ces peuples bienfaiteurs

Devaient-ils craindre leur ouvrage?

Rois, déposez votre tonnerre :

Implorez l'amour de la terre ,

Renversez détruisez ces tours , ces noirs remparts,

Complices de la tyrannie; Que de la liberté, sur leurs restés épars, S'élève et plane le génie,

Pourquoi cette guerrière élite? Pourquoi le fer du satellite Qui place la terreur entre le peuple et vous? Ab! vos craintes sont une offense : Entourez-vous de cœurs, monarques, aimer-nous,

L'amour sera vntre défense.

Youlez-rous mériter l'empire?

De l'humanité qui soupire

Calmez, séchez les pleurs, craignez de perdre un jour.

Condannés à l'orguei du trône.

A force de vertus, et de solus et d'amour, Rois, expiez votre couronne.

Malheur au roc inaccessible
Dont la cime arrile et terrible,
De sa bauteur stérile éponvante les yeux!
Gloire à ces montagnes férondes
Qui semblent n'élever leur tête dans les cienx

Que pour mieux prodiguer teurs ondes! Loin des oreilles souveraines,

O vous, dangereuses sirènes, Vons qui les rhatouilles de sous adulateurs; Et toi, vérité noble et sainte, Perce à travers la foule et l'encens des flatteurs; Parle sans détour et sans crainte.

Qu'à ta voix frisonne et pàlisse Ce làche et peride Narcisse, Des passions du maître esclave sans pudeur, Qui de la couronne éclipsée Emprunte effroutément une vile spiendeur, Prix infàme du cadrent.

Brise les cachets tyraoniques De ces oppresseurs politiques ,

Du pâle citoyen nocturnes ennemis! Si leur vengeance est légitime, Qu'à la sainte clarté du flambeau de Thémis, Elle ose frapner sa victime!

On'à son tour soit jugé lui-même Ce juge affreox qui te hiasphème, Et souilla trop long-temps la pureté des lois ! One la justice réparée

Que la justice réparée Soit du booheur public et du trône des rois La base éternelle et sacrée !

Éteins les guerres homicides; Que le souffie des Euménides Ne fasse plus ragir les brouzes enflammés! Ferme ces houches effrayantes Qui lancaient le courroux des souverains armés, Et leurs rénouses foutoryantes!

Il est de ces vaisqueurs sanvages Dont le char traîne les ravages, Rois dévorant leur peuple au milien des combats; Mais il en est dont la faiblesse Laisse à pas indolens descender leurs états

Dans les tombeaux de la mollesse,

An sein des nymphes d'Amathoote
Voyez-les endormis sans bonte,
Sacrifier leur gloire aux lâches voluptés,

Et d'amour esclaves suprèmes,
Sur le front insolent des plus viles beautés
Humilier leurs diadèmes.
Le trône n'a nu les absoudre;

Ils avaient usurpé la foudre . Et de l'encens des dieux enivré leur orgueil; Mais frappés d'une mort impure . Il vont au lieu funèbre où le ver du cercueil Attend sa rovale nâture .

O rois I vos passione sinistres Ont en vain de làches ministres: Vos crimes, sous le duis, en vain sont adorés : Craignez les dieux, craignez ma lyre :

Craignez l'affreux remords : sous vos lambris dorés , Il vous atteint et vous déchire,

Autant l'univers les abborre, Autant cet univers adore

Marc-Aurèle, Trajan, Louis douze et Titus, Et ce Henri de qui la gloire

Fit monter sur un trône entouré de vertus, La bienfaisance et la victoire.

Bon roi ! monarque vraiment père ! Sur la France qui te fut chère , Jette du haut des cieux un regard satisfait ;

Vois Louis calmer les tempétes! Vois la fière Albion subir enfin la paix, Et nos lis relever la tête,

Ah I parmi les règnes tragiques . Les jours sanglans et léthargiques Qui firent des homains l'opprobre et les malheurs ,

S'il naît de ces âmes divines, S'il suit un règne heureux, en essuyant ses plenrs, Cybèle sort de ses ruines,

Ainsi, quand d'horribles nuages,

Sur les mers soutilent les naufrages, Et lancent sur nos bords les vents, l'onde et les feux;

Parmi les éclats du tonnerre, Si quelque doux rayon fend l'Olympe orageux, Il console nu moment la terre.

Tyrens l les nations sommeillent, Ab! si jamais ils se réveillent,

Ces peuples souverains détrônés par les rois ! Si les abus de la puissance

Rendalent à l'homme enfin le premier de ses droits, La douce et fière indépendance!

Oh! qu'alors ma lyre superbe, Rivale des chauts de Malherbe, Aimerait à conter nos manx évanouis! Horace a vu les fers du Tibre: Hoy everais la Seine, amante de Louis, Rouler une onde toujours libre.

# ÉLÉGIES.

# LIVRE PREMIER.

#### LIVE PREMI

# ÉLÉGIR L

A FANNI.

Ah! fuyons des cités le profane séjour. Viena fronver au hameau la nature et l'amour, Fanui l'viens m'embellir les champétres asiles. Que les amans de l'art se pialent dans les villes! De leurs riches palais nocturnes habitans, lls ne connaisent plus l'aurore et le printemps :

Bis en connaissent plus l'aurore et le printemps : la out dans le cristal des Benns édecuréres ; Tristes et anns parlums, de Zejbyre (paorées : Leurs fruits imputiens devancent les suinons ; the Pomone trop (parte lis mépriens les dons. Lours pouls sont insensés ; leurs limes sont arisées ; Marquèse est le seud des de leurs jours inspiden; fin des jeux faigums lis consument leurs soifs ; El teur tribe bouder est de changer d'emusia.

Heureux qui de Palès respirant tous les charmes, Vu surprendre l'aurore à ses premières larmea. Et d'un pied matinenx efficurant le gazon, De l'oiseau qui s'éveille entend le premier son ! lieureux! si le premier cuediant la fleur naissante. J'en pare too bean sein , ô ma fidèle amante ! Ou d'un nid que la feuille à pelue couvre encor. Je mets sur les génoux le fréle et doux trésor. Et la timide mère, inquiète, éperdue, Qui le protége encor de son aile étendne! Mais, l'entends les regrets du père et de l'époux! O ma Fanni! cédons à des regrets si doux. Ah! remettons ce oid dans son palais mobile. Crolesez, petits oiseaux! goûtez un sort tranquille; One jamais l'épervier, ni l'autour ravisseur, Ni le plomb criminel lancé par le chasseur, N'abrégent de vos jours l'innocente durée, Et ne fasseot gémir une veuve éplorée!

Quelle ûme est insensible ant attraits logénus De ces plaisirs si purs à la ville inconous? Ao seal nom des hamesot l'âme à échappe entière; Des pleurs délicieux hamectent la paupière. Là. Cérès a pour nons déployé ses tupis : L'emerande y promet l'or fécond des épis. Là, d'une source vive entre les fleurs errante, Bondit it pas légers la nymphe transparente. Là. Philémon, Baucis, époux indis beureux. Se plaisent d'enlacer lenr feuillage amoureux. Syrint est ee roseau qu'un dont zéphyr caresse, La . tout narle d'amour, tout plait , tout intéresse , Tont porte ao cœur ému de saints ravissemens : La nature y sourit ou bonheur des amans. Le tendre Amour dut naître au sein d'une prairie : Là, do oectar des fleurs son enfance nourrie. Goûta les jeux naîfs des rustiques hameanx; Et sa bouche divine enfla les chalumeaux. Souveut il se mélait aux danses des bergères . On tressait en osier des eorbeilles légères. Opelquefois de ses mains un guéret sillonné. Sourit de voir un soc de myrte couronné. Avec son Adonis Vénus même sans houte A porté la houlette aux rives d'Amathonte, Amante d'un lait pur, sonvent sa belle main D'une mère bélante a su presser le sein.

One Vénus, que l'Amour soient encore nos maîtres! Ah! ne dédaignons point ces délices champètres, Avec l'aube éveillé, quel charme de te voir En longs cheveux épais soulevant l'arrosoir, Prodiguer une ean pure aux tiges parfumées Des fleurs que ton amont lul-même aura semées, Ou conduire uvec art aux voûtes des herceaux Du jasmio odorant les flexibles rameaux. Ou tondre d'un gazon la pointe jaunissante, On relever d'un cen l'espérance penchante : On quelquefois au bois, d'un caprice enfantin, Secouer sur mon front les perles do matin; Et cueillir avant moi , sur la branche agitée , La noisette trompeuse et souvent rejetée! Loin des palais dorés, séjour des noirs soucis, Onel charme, dans la grotte où nous seroos assis, De voir ces longs troupeaux qui blunchissent la plaine. Et la chèvre qui pend à la roche lointaine; Et le jeune pasteur qui, les suivant toujours, Confie ao chalumcan ses rustimes amours. Tandis que sa bergère attache à sa boulette Le prix de ses chansons, la simple violette,

Quand le soir, ramenant l'étoille du berger, lamposera sièucee au chalamean l'éger, Et que l'ainable oiseau qui se plaint de Térée, Charmera les forèts de sa voix éplorée, Émans de ses accese, touchés de ses douleurs, A mos tendres baisers nous méterons des pleurs, créma et tout soo or, source de ses alarmes, Ne sauraient acheter ces prélèpues larmes.

## ÉLÉGIE II.

Qu'il fut barbare! il eut un cœur de diamant, Le premier qui ravit l'amante à son amant l Et l'amant qui survit au jour qui les sépore, Lui-méme porte un cœur insensible et barbare,

Je n'àl point, o Famil cet insemblée cour ; De ton shorme, shois le sens trop la frigettr. Entrande loin de toi par l'avengé fortione. Camblen ja combant as favenr importune l'Camblen je regretais ce rivage enchante, Ou Yenum se fi tot la maissante heaute! 21 is douce retraile ant. Argus incomme. Ou Yenum se fi tot de maissante heaute! 21 in douce retraile ant. Argus incomme. Ou Pappels se except de maissante jusqu'en de la partie de la maissante partie. Attendati mon manuel saver l'aiser des noiel Emile de ses reprets la Turque me dédiret; En cessant de le voir, j'ai du cesar de vivre.

O als jour qui [require, entenda sons dermiere vasselle (Jourde des foots attain l'assauté et les petate). Les pour les qu'une oudire, une confrie sussét; journal no foudé applieu, étonibes un cercuré, Sera courerte, belar la sinabré intenda, ¿L'Amoure a peutre actu trieles noverélles. ¿L'Amoure que peutre actu trieles noverélles. ¿L'Amoure que peutre de l'année de la fait de la fait de la fait de l'ambient de l'autre de la fait de l'ambient de l'autre d'année de l'autre de l'autre d'année de l'autre d'autre d'année de l'autre d'année de l'autre d'année de l'autre d'autre d'

Descends, o no Fanal! sous la volte servée 00 de mon outher escor us servas observées. Viens orner mon cercruell de cyprès et de Beurys; Viens, less chever (spars, Purroure de tes pleurs, Prends des mains de l'Amour le trait qui l'à blessée; Et de ce trait de lors, sur mos tousse legend. Dune folde main viens écrire, en pleurant, ce vers qu'Amours, bleas! le diete en soupriant : « Sous ce marbre repose une ombre qui airulore; « Sin état une Fanal, Mysàs l'iritée toute.

## ÉLÉGIE III.

AU BILLET QUE J'ENVOIE A FANNI.

Billet upe Je confie aux alies de l'Amour, Pars, viole à ce que Jaime amonter, mou retour, Ah! dis bleu à Fanni nos vire impatience! Die que le vais demain respirer a sprésence! Demain Tsube verra mon rapide coursier Qui devance, e a courant, le voi de l'épervier, D'un pas ailé, franchir, en dévorant sa trace, Ces buit ternes joisun qui prolongent l'épayer. Demain, demain Fanni dôti par mille faveurs D'un citi doulourez un payer les riqueurs.

Doux billet In er za point frédère ce mysière: Trompe de sea Argua in vigilance sustère; Que l'amore te dévolue à tout regard mailin; Que l'amore te devolue à tout regard mailin; Et d'un regard oblique ensyant de te lire; Te glisse près du ceur où son santur cepire. Ta sentiras ec ceur, plein d'un trouble charmant, Te demander 335 à chaque mouveaux les des de l'action de l'actio

Oh I que des sombres nuits l'houre si désirée Va lui rendre inaportuns les jeux de la soirée, Et les tristes lenteurs du nocturne festis I Douze fois l'airain sonne : elle s'échappe enfin Vers l'alcève discrète où la beaudé repose : Un lin pur y reçoit et l'albâtre et la rose.

Heureux billet ! c'est là que, bravant les Argus, Au flambean de l'Amour, Fauni, les yeux émas, Va te lire cent fois pour te relire encore; Et tu reposeras sur un sein que j'adore!

## ÉLÉGIE IV.

O muit vuluptueuse! è ili cent fois heureax!
Asile et confident des baisers amoneux.
Li, où j'al caressé mon amante fidèle;
Rideaux que le plaisir agitait autour d'elie;
Doux fambeaux dont l'éclat animait nos discours.
Et ces folitres jeux, prélude des amours:

Ondres dont la faveur et les voiles compliese Encouragent Venus aux deroières délites; 'Abl sans cesse à mes peur retracer les appas Qu'Amour si doucreurent fa mourir dans mes bras! Sans cesse pégiase-moi les querelles badiues, Les refus livitans, les caresses divines, Et des baisers si doux le murmure enflammé, Que buil, plus doux encore, un silence pâme!...

Mais la nuit déroba mon bonheur dans ses ombres : Lu triomphe al doux eut des plaistrs trop sombres. Sans doute un demi-jour sert mieux la volupté : Et l'aime à voir rougir la timide beauté : Dans les veux des amans Vénus a mis leur âme, L'ard recoit, lance et guide une amoureuse flamme. Ce berger, qui ravit d'infidèles appas, Vit Hélène, sans vode, au lit de Ménélas; Endymion sans volle, an lit de son amante, Caressait d'un beau corps la nudité charmante : Imitons-les, Fanni! n'attends pas que ton sein Echappe mollement au balser incertain. Enivre mes regards des charmes que l'adore : Préviens l'affreuse nuit qui n'aura polot d'unrore; Entrelacons uos bras, et qu'un lien si bean De la Parene ialouse affronte le eiseau. One du tendre ramier l'aile volantueuse Presse mains vivement sa colombe amourcuse. Hélas! et s'il n'est point d'immortelles amours, Du moins ne leur donnons de terme que nos jours, ".

All in terrals contribles feature term learn source. L'Aurora condiminal che and glade de l'Orners, L'Aurora condiminal che and glade de l'Orners, La flamme du Soleli étéctionirai dans les riciex, Arant ce fen si pura alluné par les sprext. I Mon sort est de t'alimer, et de t'alimer sans cesse; De mourir dans les hea d'une éternible l'resses, A cette heureuse unit doune souvent des sœurs : A cette heureuse unit doune souvent des sœurs. L'amout qui pent sucre tes levres demic-l'otes Bolt Timmortalité dans leur coupe de resses.

#### ÉLÉGIE V.

L'absence me ravit les charmes que j'adore, Dieut jaloux! est-ce en vain qu'un amost vous implore? Vos autels sont-ils sourds à des vœux innocens? Le ciel se joùrait-il de mon crédule encens?

One Choiseul ait d'un roi le faste et les richesses : Mes vœux sollicitaient de plus douces largesses, Mon anour, pen jaloux d'ane value splendeur, Ne denandalt au ciel ui l'or ui la grandeur, N ces palais brillaut d'une pompe insultante, NI ces riches moissons que la Sicile enfante, Ni ces cristaux dout l'inde conceptilis ses bords; Tes balsers, o Famil I valent tous ces trésors: Balsers, o Famil valent tous ces trésors: Balsers, ou par l'aporte de napire? Mais quel jour me rendra ta vue et ton sourire?

L'amour a des terreurs que lui seul peut calmer ; Cette nuit même un songe est venn m'ularmer. Abl d'un trop juste effrol je n'ai pu me défendre ; Le songe était affreux... il te peiguait moins tendre,

Que la Perma et Mars gouvernout l'autrers Qu'ils demait à leur pie fluirir et le revers; Que par des neuels severts s'allinis à la Sciete, Le balis caure la leys d'au me le louy sibbee, ci di su sul Précier ausège les cettas; ci di su sul Précier ausège les cettas; ci di sul précier ausège les cettas; ci de la companie de l'autre de l'autre de l'autre les ne sesant l'avoire ma pubblic aussurée; les ne sesant l'avoire ma pubblic aussurée; les ne forme de vaux qu'en favour de l'autre d'autre l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre les coules dans se les commers au journes le vouleis, les pieds, merant de valapsé, Deceuter, joint d'autre, autre de Lédit.

Là, chantant les attraits dont tu fus embellie, Mes vers rendront jaloux et Tibulle et Délle, Gallus, Catulle, Ovide ef La Fare et Chaulieu, A ma flamme, à mes chants recounstront leur dieu.

Mais dans quels vains transports égaré-je mon âme, Quand ton absence, hélas! glace et trabit ma flamme! Quand, au dernier billet que ta muia a tracé, Un mot affreux... (les pleurs l'avalent presque efficé!) M'apprend de tes Argus la baine et les obstacles?

Aime! et crois que l'amour est le dien des miracles, Revole, ebère amante, aux hords de nos ruisseaux; Ab! Famil l'ext bon non que mirament et eaux; C'est ton non qu'en ces bois soupire l'hilomèle; Cet ombrage, mon cœur et ce gazon 'appelle. Reviens! et tol, Venus l'alme enfiis mon tourment! Et reuls ma Jeune amante à son dible amant.

#### friere ve.

FAITE PENDANT UNE HÉMORGHAGIE VIGLENTE, ET QUE PENSA DEVENIE MOUTELLE.

Le sang baigne à longs flots mes lèvres pôlissantes : Et mon Tibulle échappe à mes mains défaillantes. De mou sein oppressé les pénibles efforts Y tourmentent in vie, et brisent ses ressorts, Dans ce combat mortel et de elace et de finame Fanni scule , Fanni retient eucor mon âme : Ma voix en expirant soupire ce doux nom ; Et de ma lyre éteinte il est le dernier son, Ma lyre avait promis de la rendre immortelle, Et devalt au printemps défier Philomèle : Le printemps reviendra pour Philomèle... et moi, D'un silence éternel j'aurai subi la loi. Les roses reviendront; et cette main absente N'aura point le bonbeur d'en parer une amante ! Des myrtes, des lauriers que je devais cuellir Tout l'espoir avec moi va donc s'ensevelir?

O mort i dirinité si terrible au valgaire, Je ne crains pas le comp de la main assgoinaire : De mesi pours mai dissua tromps le fibble illen ; La via est peu de chose, et loi-même n'es rieu, Mais quitre è la fois une mannet et la ploire, Sans avoir convacré ses feux et sa mémoire! Mais dans la fouie obscure indégmement périr I Cette mort est affrense, et c'est plus que mourir!

#### ÉLÉGIE VII.

.

L'acure fable accourt, d'un long re'pe voilée, Terrible, et conduisant la Parque écherclée; Elle accourt l..., je la vois l..., Jenteuds son voi affreux, Té fond l'aride autour sur un cygne amoureux; Té le noir épraire, d'une alle féchissante, Voie, suit, presse, atteint la colombe insucente, Qui, du clur de Veaus séparée un moment, Par ses cris doubroux l'Implore taismement.

Loin de tes yeux, Fanni, în tombe me dévore; Tu n'entende plus la voix d'un ament qui l'impiore, Enlater de tes brae et du selu des ansours, Les chagrins de l'absence ont fiétri mes bésez jour

Que tu verrais Mysis différent de lui-même ?

Son occur n'est point résister; puisejn'il respire, il l'aim-Mais ce n'est glas ce frant riaint et fortuné, i Taut de fois par tes mains de myrtes couronné : Ce d'est plus cet aimant que tes l'erres de rose Entrément du cestar doux Vénaus se arrose; Ce n'est plus ce Mysis qui, plein de feux si doux, Seal aimé, ('alimant seule, a fait tat de jadons, Il jouissait stoirs de ta douce présence; Sa vie cai dans les youx; il meuret de to naiscèrée.

Je jural mon retour à tes embrassemens, La mort, la mort jalouse a rompu mes sermens : Sa brûlante fureur circule dans mes veines; L'art se trouble, s'épuise en ressources trop vaines, Et mon sang, qui jaillit sons des couteaux mortels. A neuf fois de la Parque arrosé les autels. La Parme, sur mon lit, terrible et menacante. Foule d'un pied sanglant ma tête gémissante. L'Amour repousse en vain l'inexorable faux: Sa main faible ne peut désarmer Atropos : La cruelle triomphe, et son sonffic homicide Desséchant les pavois sur ma paupière aride, Fait boullionner mon sang à flots séditieux. Je brûle, je frissonne; uu volle est sur mes yeux; Mes yeux ne verront plus ni les fleurs , ni l'aurore : Ni les yeux de Fanni plus séduisans encore : Ces yeux que je chantais et baisais tour à tour. Ces yeut où le puisals le géniè et l'amour.

Amour! Vénus! et vous. é Filles de Mémoire! Promettiez-vous ce sort à mes feux , à ma gloire! De Mysis, de Pauni les nous cutridacés, Dans vos fastes brillans devaient être placés. Le chastre de Fanni, sur la doulie colline, Edt effacé les nous d'Oride et de Corinne; Et se meur... sons rempir ces destins éclates!

Aprils Timitant suprême cetil d'autres instans? S'il en est, ô Famil i si l'inne cut immorielle, Si den feux de l'esprit il resie une étincelle, Qu'elle pause en ion selo, ô ma chère Famil! A mol-actine étospe, de mol-mème bami, Deviens pour ton annut l'immoriel Éjisée: De mon ilme rete où si p'avais puisée. J'adorerais le Styx, éclaire par tes yeux, Et l'Olympe sans olme servait odierx.

Mais quel affreux nuage enveloppe ma lyre? Od asis-je? où vais-je? ô dieux ? quel famèbre delire Trouble mes sens rolled des ombres du trèpas? Quels laguères objets a ottachent à mes pus? Pentrevois de la Mort les horribles ministres Entraluant mon ercreell à pas leurs et sindires. Ce spectacie, 6 Fauni ! devais-tu le prévoir ? Chère amante ! est-ce ainsi que j'ai dû te revoir ? Un doux espoir te flatte; et rieu ue te révèle Du trépas d'un amant la sanglante nouvelle,

Ce deuil, ce sombre éclat des lugubres fambeaux, Ces longs crèpes, épars eo funèbres lambeaux, Ces toiles noirs, semés de larmes blanchissantes, D'un corps pâle et glacé parures impuissantes, Ces cantiques de mort, ces lamentables cris, D'une secrète borreur vout glacer tes espris.

Hida I to microusio d'une trop louge absence :

Ta finame, hitteria pue un auta et cercuis;

Ta finame, hitteria pue un annat en cercuis;

Ta finame, hitteria pue un annat en cercuis;

Ja section de la resta de la companio del la comp

Accours! et romps le joug des timides égards; De plus près sur ma toute attache tes regards : Pais porler tes anglots, tou silience, ta floame, Et ces larmes d'amour, souveraines de l'âme l Va, le serpire des rois est uoius impérieux Qu'une larme dimide échappée à tes yeux.

Ose aimer sano rougit; one aroner ta pertet: Lêve ces noirs atours dont ant tombe est couverte; Gemis sur ton amand! tes soupirs, tes douleurs, Ter regrets, tes sanglots vont passer dans les cœurs. One me disquet à la Perque francoche : Mets son cœur sur mon cœur, ta bouche sur ma bouche; Couvre de tes baisers et mes y cas et non sein... Te sentirs mon cœur palpiter sous ta main!

#### érécie VIII.

a némésis.

Toi, qu'invoque en ses pieurs l'innocent qu'on outrage Toi, qui semblais trahir mes vœux et mon courage, Des crimes de l'Amour, des crimes de Thémis, Tu mo venges casa, tardive Némesis l Tu me fais de ta coupe enfiu goâter les charmes. Arunt ce doux nectur, ô que Jui bu de larmes l Sosu mes pas innoceas que de piréges dressés l Quel noir et long tissa de maux entrebacés l Jui, durant sept hivers, Jonet d'un sort harbure, Fatigné de Themis le labyrinthe avare, Depuis ce Jour, fatal au reste de mes Jours, Oui de treixe ang d'hirer emploonan le cours.

Ah! le calme riant de mes jeunes anuées M'anuoncait-il, grands dieux ? ces noires destinées ? Quand je parais Fanni de myrtes et de fleurs, Ah I crovais-le à Fanni devoir un jour des pieurs? Ouand ie fermai sa tombe aux dépens de ma vie. Pensais-je qu'elle-même un jour me l'eût ravie? Ma candeur n'eût iamais soupconné ces revers. De mes illusions je parais l'univers. Je me fis des vertus une chimère auguste. J'osais même penser que Thémis était juste. Dans mes donces erreurs l'avais sacrifié Au tendre et pur amour, à la sainte amitié. Ta mort, leune Bacine I et les pleurs des Corpeilles, Eu pénétrant mon âme, inspirèrent mes veilles. L'éclat de l'or jamais n'éveilla mes désirs. Fanni, les arts, la gloire cuchantaleut mes loisirat Je vovais dans Fanni, moins épouse qu'amante, De mes destins beureux la compagne charmante : Et par leurs soins heureux une mère, une sœur, Eussent fait de mes jours euvier la douceur. l'aimais, je cultivais, je chantais la nature. One mon cœur était loin de croire à l'imposture! On'un enfant des neuf sœurs est facile à tromper ! Je caressai la main qui devait me frapper! D'un ennemi trop cher complaisante victime, Tranquille, je dormais sous le poignard du crime : Le noir complot m'éveille en éclatant sur moi.

Sans donte il épronva moins de trouble et d'effroi, Le premier qui, resent le cop de la Tempéte, D'un nuage imprétu vii fondre sur sa tête La nuit, les veuts, la fondre à grands coups redoublés, Et l'ouragan roulant les flots amoncelés,

Que de fois, Nêmeias, dans ce fineste orage, Mon fraglic roisseant nivoliné du nastrage l Que de fois j'appelai les direct à mon secours! Elle fois due, de trosse, et les direct desient sourde. Tu vis le triple neuel de ce complot inflance; Tu vis le reinje neuelle de ce complot inflance; Tu vis le reur ensemble et arber, et deuen, et femme t; Tu vis le reur ensemble et arber, et deuen de l'entre l'entre le Tu vis le reur ensemble et arber, et deuen de l'entre l'entre le Tu vis le une sois est dirigére la forse le prote, public et au passe pour le prote, public dans passe pour passe que de certain par l'arber dans passe pourques que excertable Joir ; Et de mes tristes jours se disputant la fin , Se faire de ma vie un funeste butin.

O Médéagre I ainsi ton effroyable mère Te dévouait aux feux qu'allama sa celère; Ainsi Fhorribà seser d'Absyrba massacré, Dispersait en lamboaux son frère déchiré; Ainsi de Danatai feis filles exérrables, Anzang dé leurs époux loignaisen leurs unains coupabl Mais aucun d'eux a'u vu, dons ses deraiers abois, Epouse, et mère, et sære, le frapper à la fois.

Ab l tu vis plas encor l tu vis lear culomnic Des lois contre mes jours armer la tyrannie; Tu vis l'indigne chef d'un indigne sénat, Au poignard de Thémis dicter l'assassinat; Tu le vis, souriant de sa liche puissance, Aux pieds menes du crine égorger l'innocence.

El moi je m'écriais, en regardant les cieux : Viendras-tu, Némèsis, justifier les dieux ? Laisscras-ta dormir la vengenne et leur foudre ? Est-ce sur mon tombens que tu dois les absondre ? El par le vair écit des montres terrasés, Penses-ta réjonir mes ossemens glacés ? Complice du forfait que tu rioses confondre, C'est en l'éctamiant que lu dois me répondre.

El ta restais maetie au cri de mes donieurs I El perceitos directionalista à mes pierra I El perceitos gromete in baine d'incicaisate I El perceitos gromete in baine d'incicaisate I El perceitos gromete in des consecuences de la El perceitos de la companya de la companya de la Cantra tons mes tyrans jer d'araba plac que molce derivant mes pierces, el j'embressa insi jere, Arme de l'indicatune, (rice d'un naint délire , Man ageise indique tomas sur les pervers. Le consultant le mais me les perceitos de la El commanda de la mesta della della commanda de la commi de la bance in finalecta de la place; El son unos, ceplerant sons ma junte fururer.

Viens, viens, ô Némésis I seconde mu vengeance l Sur mes làches tyrans frappons d'intelligence l Périsse jusqu'au nom d'un sénat odieux, Et qa'un fils d'àpollon soit vengé par les dieux l

### ÉLÉGIE IX.

L'indible a rougi de son liche parjare!
Elle vent érpoure l'inréparable luipre
Ble vent érpoure l'inréparable luipre
Dane sansage dis lous equère son annat
Dans la plame havezur du ples affents tourneze.
Dans la plame havezur de ples affents tourneze.
Dans la plame havezur de ples affents tourneze.
Dans la plame havezur de ples affents tourneze.
Dans été finé aband, l'avezur leje encore la reviere l' Pourraise judenseil mes cerelles neu yeux.
De l'avezur de la reviere l'avezur de l'avezur le la reviere l' Deuts à la comme une parcère, laffet, ce qu'un adorci Lougit à la bane en viu je possession na ferre le Les maines efferts in facte le soude.
Le maines efferts in facte le soude.
Le maines efferts in facte le soude.
Le planes de l'avezur de l'avezur

Aujourd'hul qu'elle atteste un fidèle remord, Puis-le à son âme , hélas l ne pas ouvrir mon âme? Prête à douuer le jour un gage de sa flamme . Elle a posé ma main sur ses flunes douloureux, Et pénétrant mon cœur d'un regard amoureux : SI ie touche, dit-elle, à mon justant suprême. Si mon fils, en unissant, m'enlève à ce que l'aime. Je resiyrai nour tol dans cet enfant chéri. Un jour, en le pressant sur ton sein attendri, Ton amour donners des pleurs à ma mémoire : Mes lettres de nos feux lui conteront l'histoire : Il verra quelle ardeur avait su m'enflummer; Instruit par mon amour, qu'il apprenne à t'aimer. Il v verra le cœur de la plus tendre amante : Il lira mes baisers, ma flamme impatiente, L'ivresse des plaisirs, l'ivresse des douleurs, Et ton absence encore écrite par mes pleurs, Il v verra mon nom . le nom d'Adélaide . Ce doux nom... qui u'est plus celui d'une perfide. Et ces mots, tant baisés : Toi seul fais mon destin ; T'aimer, c'est respirer un sentiment divin! Ah I crois-moi, cher umant I cette ligne de flamme, Mieux que dans mon billet, respire dans mon âme. Si je vis, mon amour ue peut qu'être éternel ; J'en atteste mou fils et ce sein maternel l Ton fils m'a rappelée à l'amour de sou père; Il te demande aussi la grâce de sa mère. Son cœur est le doux nœud de ton cœur et du mien ; Nous serons toujours trois dans un même lien.

Alors, maigré Lucine et ses douleurs cuisantes, Me couvrant de baisers et de larmes brûlantes. Avec un doux souris mété de pleurs amers: Ah! je souffre pour toi des maux qui me sont chers! Val si je brûle encor d'une flamme volage, Puissent tous mes attraîts se flétrir avant l'âge! Ne crains plus de mon cœur l'égarement fatal; De mes veax, pour janais, l'ai banni ten rival.

Eh 1 je n'en croirais pas ces promesses ascrées Que jurent à mou cœur des lèvres adorées ! Ah 1 malheur à l'amant dans as haine endurci, Et qu'une amante en pleurs n'a Jamais adonci ! De mou crédule assour dussé-je être victime ; Tes pleurs, Addiable, ont diace ton crimo!

#### ÉLÉGIE X.

SUR UN FILS G'AUÉLAIDE, Né le 1º mai 1781 et mort le 21 luin 1782.

O d'un amour trait cher et dernier lien! Enfant d'Addaide 1... à toi qui fast le mien! Des pins tendres baisers, gaze, belas, pen derable, Tu m'es ravi! in meurs! enfant trop déplorable! De ma perfide manate en missant éparé, Ser le sein maternel tu n'as pas expiré; Enfant! I jouis du moias des larmes de ton père.

Muses | donnez des fleurs à sa tombe légère : Tol. Vénus, dont le myrte honora sou berceau. Hélas ! d'un noir cyprès courouse sou tombesu. Tu n'es plus, û mon fils ! trop semblable à la rose, Sous tes pas innoceus nouvellement éclose. La Parque a moissonné tes rapides Instans. Lorsqu'à peine les yeux out revu le printemps; Né dans le mois des fleurs, tu disparais commo elles. To n'encouveras point d'amantes infidèles : Une parjuro épouse , à l'aide de Thémis , Ne te punira pas des maux qu'elle a commis. Une sœur odieuse, à ta perte animée, Ne te lancera point sa langue envenimée. Tes pas, qui du berceau descendent au cercueil, A pelne de la vie ont efficuré le seuil. Ta mort trompe les maux qui suivent l'existence; Mais elle trompe aussi ma plus douce espérance. Je croyais que l'amour t'avait formé pour moi : Mon cœur dans l'avenir se reposait sur toi; C'est pour toi que, fuyant la vaste solitude D'un moude où règnent sculs l'or et l'ingratitude, Mon âme se formait un univers plus doux, Peuplé d'êtres plus purs , et plus digues de nous ;

Univers où l'amour n'était plus un vain songe, Ni l'amitié constante un rapido mensonge; Univers où les cœurs étaient le prix des cœurs ; Où l'or n'achetait point de servies faveurs.

To boothe old efflect par no cureoses perco Les crimes de la mère et son holsers parjures ; Tos douleurs sursient en consoler mes fondeurs : Et nous cussions gold les délicies des pleurs. To main sams doute un jour ell formé un pampière ; SI qualque gloire un jour ell torné una carrière, De ses nobles rysons tu te sersila penér de la De ses nobles rysons tu te sersila penér é; El le nous de mon dis Vett peut-fur honner ;

Ah! tu l'avais francé de tes veux homicides. Mère affreuse I ta haine et la mort tour à tour M'enièvent une amante et les fruits de l'amour. Parque barbare, achève! achève! et prends ma viel (Ah! sa plus douce part déjà m'était ravle! Une amoute et mon fils eu faisaient la moitié. ) Ou si tu m'épargnais, cruelle par pitié,, Prête, prête tou glaive nux mains d'Adélalde; Dieux ! avec quel plaisir, l'ingrato, la perfida Plongeralt tout entier ce glaivo dans un sein Ou'amour fit tant de fois palpiter sous sa main ! Ello y reconnaîtrait la première blessure One me fit cette main trop fatale et trop sûre : Elle v verrait mon cœur, sanglant et déchiré, Détestant cet amour dont il est dévoré. On'elle m'arracho, hélas I et sa funeste flamme. Et la mort de son fila vivante dans mou âme l On'elle reloigne un nèce à ce fils malboureux : Et upe sa rage au moius nous unisse tous deux !

# ÉLÉGIE XI.

LE SONGE

D'un piége inéritable ai-je pu me défendre ? Amour ! fatal amour ! et toi, Zelmis, et toi Dont la douce amitié m'enchaîna sous sa loi, Tu préssis à l'amour ta vois fisiteiuse et tendre. Ah ! qui veut fuir l'amour ne doit Jamais t'entendre !

Hier, quand in nuit sombre, enveloppant les cieux, Fendait les airs glacés d'un char silencieux, Assia auprès de toi, vers qui goyer passible, Tes accens me linient d'une chaîne invincible : Mon âme s'enivra de ces récits charmans. Où tu peisonais ai bien les récits des amans, Je respirais leurs feux ; l'enviais leurs alarmes ; De mes veux attendris contaient leurs doaces larmes : Que tu me rendais chers leurs plaisirs, 'leurs tourmens' Je croyais à Vénus en regardant tes charmes : L'amour m'environnait de ses enchantemens. Tont semblait ressentir mes doux ravissemens, Cette purc clarté que l'on doit à l'abeille . Attentive à la voix, partageait notre veille; Vulcain d'un feu plus donz pétillait à nos yeux : Des vents grondans an loin la bruyante furie N'osait troubler les sons de la bouche attendrie. Hélas! tu charmais tout... hors le temps envieux. Sa main fit échapper cette heure fagitive Qui, frappant douze fois dans l'or qui la captive, M'ordonna sans pitié le nocturne repos. Grands dieux l que le sommeil était loin de mon fine! Ta voix dans tous mes sens avait porté la flamme, Je me flattais ponrtant que le dieu des pavots, Humectant de leurs sacs ma paupière échauffée, Assoupirait enfin jusqu'an dieu de Paphos : Vain espoir l'amour seul avait séduit Morphée.

Un integer sont de fon involver dans en bran Jungium Bir old Mergher crashimit tes appas. Ta insulère vailait e ille offrità in na vae, Do dript des ridentas importante el johore, Ta vermello beauté notiement écnotive fonce et in qui vailait te charme les plus dont. Ta vermello beauté notiement écnotive des est les plus de la companie de la companie de la certa voir les beaux paux éveriller asses cestreat. Un poughe chappé de tes libres de rese Saixtir e donte requel, et sembla me dier 1 Des. Soudais la vindage d'encherant de ser feur. Du maiere plus antière l'incervant le creez pur la companie de l

O de mes sens émus trop rapide mensonge l Le réveil a détruit mon fragile houheur; Zelmis l'objet charmant d'une si douce erreur, Diracta comme moi: Pourquoi n'est-ce qu'un songe?

LIVRE SECOND.

## ÉLÉGIR I.

Divition altur fulvo sibi-congenut at Trace.

Ah I qu'un autre se plaise à grossir son trésor l

Ah l qu'un autre se plaise à grossir son trésor l Qu'il n'ait de dieu , d'ami, d'amante que son or, L'insensé qui , jaloux d'une vaine richesse , Inquiet, soapconneux, veille et tremble sans cesse! Un péuble bouheur flatte pea mes désirs : Ma donce pauvreté pie fait d'heureux loisirs; Content sous mes fovers de voir la flamme agilo Égaver vers le soir mes pénates d'argile, Pomone ne sait point éluder mon espoir. Ni ma vigne tromper l'attente du pressoir. Le sanvage arbrisseau qu'entanie un fer atile, Ici, doit à mes soins sa blessure fertile : Là, dans mes prés qu'altère un soleii dévorant, Le docile ruisseau me sait en murmurant. Mon verger s'embellit sous les mains de son maltre, On'il m'est doux de cucillir un fruit one l'ai vu naître! Je ne dédaigne point de tracer des sillons ; l'aime à voir mes troupeaux errer dans les vallons. Je ramène au bercail la génisse indolente, Et l'agneau qui s'égare à sa mère bélante.

O dieux amis des champs, dieux paisibles et doux? Pan . Vertumne . Palès . je vous honore tous . Veille sur mes jardins, toi dont la faux puissante Donne aux brigands de l'air une stile épouvante ! Que mes épis dorés, prémices des guérets, Couronneat tes cheveux, bicafaisante Cérès? Dieux I jadis protecteurs d'un superbe héritage l De ses débris, bélas! recevez l'humble hommage! J'offrais une génisse en des temps plus henrenx; A présent an agnean suffit avec mes vœux : Ou'il tombe à vos auteis! Ou'antour de lui rangée. La rustique jeunesse en deux camps portagée, S'écrie : Accordez-nous les vins et les moissons l Dieux | pe rejetez point ces autels de gazons | Cette arrile est encor la même où nos uncerres Présentaieut nn lait pur à vos autels champétres. Loin , loin de mes brebls , ravissears ténébreax . Loops cruels, insultez un bercail plus nombreux !

Je ne regrette point les trésors de mes pères, Ni leurs palais ravis par des mains étrangères, Que me faut-il? ces champs, un lit et du repos; Un lit d'oi l'amour seul écarte les payots,

All dass l'Increnc des noils que l'applion tourmente, Que durane de proces le doux sort d'anne maint le Qu'une plais oragenue et l'air limitativent Port bien gotte in pair d'un lit volupeeux l Que let soit mon bonheur, dieux l et que la fortune post de la commanda de la commanda de la commanda Qu'ils cherchent des climates et des biens d'arragers l de la commanda de la commanda de la commanda por la commanda de la commanda de la commanda por l'évite du midi les brillantes chaleurs : Mon abseuce à l'amour n'a point coûté de pieurs.

Ah! que les diamans! ah! que tout l'or périsse, 8'd faut pour les ravir qu'une beauté gémisse!

Creà à toi, Messala, né pour les grands exploits, po combattre, de vainer cet d'excluther les rois; Cres la moi de suitér tate amoureuse chaise, El d'odségére pous pues porce informanies. Délie à la f qu'on insuite à non oisérezé ! · Que m'importe la folière do n'ere pois te benuel. El sois de mes humbles champs in symphe médiare. Sois de mes humbles champs in symphe médiare. De mes jeunes l'étric sinjuier étre la bergière; Viens sons un autre frais reposer dans une bless; El puissé-je y dermir, unisquere de les spous l'a

One sert un lit de nourpre où veillent les alarmes? Il le cède à la mousse où reposeut tes charmes, L'or, le duvet, les eux, les chants harmonieux. Bleu ne peut assonpir un œid ambitieux. Eh! melle ime d'airain, quel avengle courage, Pouvant te posséder, s'arme et vole au carnage ! Qu'il enchaîne l'Asie à ses fiers étendards ; Ou'il aille de la terre éblouir les regards ; On'avec toi, que nour toi le vive, 6 mon amante! Et te presse en mourant de ma maiu défaillante. Sur le bûcher funèbre, bélas! mis à tes voux. Tu plenreras, Tibulle, en accusant les dienx. Tu pleureras : eent fois tes lèvres adorables Mouilleront de baisers ees restes déplorables! Nul amant, nulle assante, cu voyant tes douleurs. En voyant mon bûcher, ne retiendra ses pleurs: lls s'en retourneront l'œil humide de larmes!

Mais que ton déseapoir n'offenso point tes characs ? Mon ombrere géniral : inqué dis-je? all mes beaux (our literavent euce în l'arque, et sont tont aux amours. Mais l'âge à pos meste se glisse, 6 ma Délie? La jemesse a énavale : une ainsulte folie Sied mal aux fronts glaces qu'outrageas les hivers. Cest au prilitatopa qu'Amour caesille sos myrtes veris.

Chère amante, suis-moi dans sa dunce mèlée; C'est là que ma valeur reut fois fut signalée. Bon soldat, chef heureux, là je suis un héros, Et le nom de Tibulle est counu dans Paplos.

Trompette, éceille au loin les amans de la gloire! Que Mars dispeuse ailleurs les prix de la victoire! Riche de mon amante, heureux, illure de soin, Ma fortune se rit de l'or et du hesoin.

#### ÉLÉGIE II.

noque novos compesce dolores.

Verse, verse, ô Bacchus! ta liqueur favorable; Assoupis les chagrius d'un amant misérahle; Défends aux importuns de troubler mou repos, Si l'amour uni némit poûte encor les navois!

Ma Diffe est somaise aux orders d'un hariure : Lue porto d'aliral fenéme et aous éspare. O porci inestrealis è mes veux les plus doux, goe l'orage el les tests, que la foudre en concroux Te brisch... ab l'pluté réde à mon linguémere. Ouvre-ois sous traiter un fainle silence. Si quéfuje injure échappe nu dépit d'un annost, Personne II el agris e doi éparemen. Jétals l'appolit-été de plus doures offrandes; Combien pour Cembier jul tresse de printandes!

Tol.) Delle, one fair un Argus onlieux; One; Viens sondi ar crears audicieux. Soit qu'un jeune amant tente une porte connue, Soit que l'une ce termidant na symple à drain une, Viens soit que l'une reundinat na symple à drain une, Viens soit leur upperendre à s'écouler d'un list, A monper un jaioux, et même ce na présence, l'une de partie par le conservation de l'une presence d'une prie des gents parties audient l'une presence et translata. Dans horrere de la mai pursesser, et translata.

Jeones unutus, dans l'omère errez aans défiante ; Tott amant est aurée : Vénus est sa défente. Sous Falle da Annons qu'il harva les fareurs, Et les aures muius des sombres ravisceurs. Jamais les units d'airier, la freidure et l'orage, N'out insulté ma tête ou glaré mon rourage. Faibles naux, quand Délie odivre enfin à mes veiux, Et m'appelle an dont luvit d'un signal among eur.

Profines, gardes-rous d'éclairer ces mysières, D'existér nos pissies aux ombres solitaires; Emisiée-rous dans le Styr, mathement sindiceras l'associates dans le Styr, mathement sindiceras l'associates de la solitaire de la Je l'ai vue, agitant ses magiques flambeaux, Bavir Diane aux cieux et les morts aux tombeaux Son cri perce l'Érèbe et fait trembier la terre; Dans sa chute enflammée il suspend le tonnerre: Mais c'est peu d'enchaluer la foudre, les torrens. L'enfer. la triple Bécate et ses chiens dévorans : Eu faveur de l'amour et des jeunes éponses, Son art trompe l'hymen et ses fureurs ialouses. Tou époux, loin d'en croire un rapport envieux, Mo verrait dans ton lit sans en croire ses yeux, Mais n'étends point le charme : il n'est que ponr Tibulle, Et je rends pour moi seul ton époux incrédule. Elle m'a dit blen plus; ses philtres dangereux Pourraient même tarir la source de nos feux. Tandis que, m'épuraut d'une flamme lustrale, Sa main sacrifiait à la troupe infernale. Ja demandais aux dieux, non de ne plus aimer. Mais qu'un égal amour du moins sût t'enflammer. Je sais trop que Vénus par uos feux embellie. Qu'Amour même jamais ne plaira sans Délic.

## ÉLÉGIE III.

1162

Quis fult, herrendes primas qui protulis esses Teors

Périson l'invateur du glaite menurier? Ge habriere sans deux ain un ceuer d'arter ; 10 leques l'autre ain de coulais bonicides ; 11 leques l'autre diversité plus replace... rent , l'est grit le la coule de l'autre d'arter d'art

Dierr Laret dieux témoins des jeux de mon enfance, Vans qui arecz nourir, reillez à un defense ! Simples divinités de mes simples aleux . En tronc, un art grossier rous figure à nos yeux. All n'ear coujeze point l'or surduyes images D'anne foi plus sinches ont revu les homanges. Des pampres, des épis suspendus en festone, Sârs de les obleair, sollicitalent tos dons,

Le père offrait le jus de la grappe vermeille; La fille présentait le nectar de l'abeille.

Moi je vous offirial, loin des combats sanglans, Cet aoinal qui gronde et s'engraise de glands, Habiblé d'un lin pur, le myre sur la téte, Le suivral la victime à cette heureuse féte; Puissé; pé ainsi vons paire l'e qu'oux sangluns hasards Un autre aille hrigner les faceurs du dieu Mars, Afin que lo soldat, oisif dans non murailles, D'un doglet l'ur, en buvont, trace un jour ses batailles,

Quelle avengle fureur nous entraine aux combasts i intenset fi nous common suderants du trépas, Quel charme a le Corçue et ses brillauses rivers ; Cen l'est plus l'Hypocrème et ses fines argentés. Cen l'est plus l'Hypocrème et ses fines argentés. Il n'est plus de Zélis sur les rivages sombres : La Mort ny voit evrer, autour de ses faunheux. La Mort ny voit evrer, autour de ses faunheux.

Que sert à tou amust, belle Déidamie, Qu'llion expirit sous sa lance ennemie? Que de fois text les morts tou illustre béros À regretté la paix des rives de Seyros! Et ce jour où sa main, aux fast-aux échappée, Saist avidement et la lance et l'épée!

La gloire trop sonreut fui le prix des forfalts; Mais toutes les Vertus sont filtes de à Draix. O Paixt que nos lasaceax, ombragés de tes alles, Soient de nes demieras aute se albes débied Là, puisse un jour un race alber mes pas trembhas En ne voir à ses jeur sourier en checure libera? Contronné de mes fils, dans cer retraites pares, puissé-je leur courte mes jeunes seuternes! Que ces bords, oà le ché d'estar sons herceu. Dalgeses avec nama recuellir mou combreu!

Mais tandis qué Vénus brûle encor dans mes veines, Que je puis avavuer esse plaisirs et ses peines; Et qu'aux champs de Paphos ardent à moissonner, D'un triple myrte encor je puis me couronuer, O Paix I diviue Paix I que tes mains fortuades Pour la gloire et l'annour filent mes destinées!

Vierge aimable I quels biens sont dus à tes faveurs l Tu couronnes Cybèle et de fruits et de fleurs; Tu parfames la grappe au penchant des collines; Tu dores nos moissons dans les plaines voisines; Aux loups, aux noirs brigands fu dérobes l'agneau; Tn permets au pasteur d'enfier son chaiumeau; Tu diriges in danse au pied de l'orme antique Où hondit à pas lourds l'allègresse rustique : Toi seule poes de Mars briser les étendards, Et tu forçes ie soc des débris de ses dards.

Quand Bellone, en grondant, te voit calmer la terre, Un souris de Véuus y rallume la guerre, Amour! je vois briller ton carquois et tes feux! l'entends déjà le choc des combats amoureux. Frappez, jeunes amans! tombez, portes rebelles! Faisons sur leurs débris capituler nos belles. Mais le bronze est moins dur que l'amant irrité. Qui blesse les dieux même, en frappant la beauté. La beauté vous trahit : insultez sa parure ; Brisez les nœucis flottans d'une tresse parjure; Arrachez d'un rival les présens odieux, La fleur qu'il a placée, et qui choque vos yeux ; Rompez le voile épars sur un sein infidèle, Si d'un balser furtif l'empreinte a'y décèle: Mais arrêtez vos coups à ces vains ornemens. Elle gémit : des pleura mouillent ses yeux charmans :

Ah i la beauté qui pleure est tonjours innocente l

En essuyant ses pleurs, pleurez à ses genoux :

Les orages d'amour rendent ses seux plus doux,

Quel amant, sans gémir, voit pleurer une amante!

Tol, que n'amollit point l'aspect de tant de charmes, Mortel au ceur d'alrala, prends le casque et les armes : D'un tube foudroyant charge ton bers guerrier, Ceins tes flancs endurcis d'un large haudrier, Pour vieillir, en héros couver de cicurires, Sous un chaume indigent, seul prix de tes services,

13., du camp de Yénus culle pour junnia, Hyffrene, le somber llymen te rira desermais, 13., valequeur mullé, trainant au tourde chaine, Spouse, en tes teuts juries, 15 bizone ét a li hine. Mais que tun frent chargé de ribas et d'hivres, Des valequeurs d'illen refous les revers. La fighte, souillant cer riche beliqueuses, number la tipleir à set finances openenses. La palq que ta creise, et l'amous que la fisir, l'evergne captier danc en morse carbais.

Ah i loin de tes amans ces destins déplorables, Douce Paix I rants ma gioire et mes plaisirs durables. C'est pour moi, pour Zélis que brillen tes beant jours, Et Yûnus dans ton char promène les Amours,

#### ÉLÉGIE IV.

Rura meam.... tenent, villeopur puellant. Titti.,

Quel insensible cœur peut habiter la viile! Mon anante a volé vers un champétre asile. Déjà Vénus la sait de guéres en guéreis. Dejà vers a sait de conseis en guéreis. Au spectacle riant des fêtes de Cérès; Et déjà pour lui plaire, accourant au village, Le jeune Amour essaie un rustique langue.

Oh I que, pressant du pied la bêche un large fer, Ne puis-je ouvrir pour elle un chanp qu'a durei l'air I Oh I qu'il me serati doux, animé par sa vue, De peser sur le soc en poussant la charrue; Et nouveau laboureur, par les grâces formé, Affronter ou la bise, ou le sud enflammé I

Il n'ent ries qu'il ses lois la beauté ne sommette, Apélion amourers la pasteur chez Andhete. Son luth, ses Vegénates r'ous pas le secourir : Son luth, ses Vegénates r'ous pas le secourir : Son luth, ses Vegénates r'ous pas le secourir : Son luthere de la luth resse le piene armodér à Son lamoréetie and luth resse le piene armodér à l'entre represent armodés où diffrait den faitage. En pastiers arroudis où diffrait de son lutage. En passeur armodés où diffrait de son luth que de l'entre l'entre represent armodé equit even se sait l'entre l'entre de la part de l'entre de la part de l'entre l'entre de la part de l'entre l'entre l'entre de la part de l'entre l'entre l'entre de la part de l'entre l'entr

Sous or lott de roseaux recomatira-je un dieu ?

Out, dans les hare d'inée lu Pfeias plus sans doute,
Qu'an sommet éclatunt de la céleste voite,
Banni den cieux en vain par leur maltre irrité,
Tu retrouvas Tólympe au sein de la heanté.
Les dieux godaiseut alors un bombeur ineffaible :
Its ainalent It la raison dit que c'est une fable :
Importune raison j'en crois peut tes discours;
Du anant peut l'arrier à de dieux sans amoups?

Soleil | que faisais-tu de ton sceptre de feu ?

Et toi, qui me ravis une douce présence, Pulsas la terre ingrate étouffer in semence, O cruelle Cérès I Et toi, deur des buveurs, Pulsas leur soif en vaiu implorer tes faveurs ! Peties la resdange et les maissons nouvelles, S'il fout les acheier par l'exil de nos helfes ! Et ces frujas de nos champs sont ils si predenx? Valent-ils le bonheur que goûtalent nos nieux? Eux-mêmes à leur repos ne disisient point la guerre, Sans fuiguer leurs bras à fuiguer la terre, Solpres et fortunde, sans rique, anns moisson, La gland sut les uourrir, l'onde fut leur boisson,

Mais and soin deubourers ne vint troubler hur Jang; la repairent l'amour is vivinent de as finame, Ardens à recueillir les moissons de haiser, Irves de son extre sans jamais l'Popter. Sans cense ils jouksoient à l'ombre des salkles , Aux bordr frians de cens, sons les vertes feuilles : Véans était partout partoux des list de fleurs ; El l'abence jamais » jút couler de piers. Point d'Arjus, de verrous, de portes induclies, Les croes védicte loverts saint que les salies.

Revener, douces mours! temps heureux, revener! Mais que dis-je? il o'est plus de ces jours fortunés; Et notre ext criminel a changé lu nature, Eh bieu! je me dévoue aux champs, à bur culture, Au jong même: quels maux effediraient un amont? Où la beaulé commande. il rest plus de tourment.

# ÉLÉGIE V.

Absent de Lycoria, ô doulcurs l ô regrets! Le myrte va céder ma tête an noir cyprès. Ainsi do mes beaux (jours les auorres plaisent! Ainsi de mon printemps les roses s'obscurcissent! Et la Parque m'eulève an séjour ténébrenx, Plus jeune que Tibulle, et non moins amourebx.

Tandis que hoin de toi na vie est moisonomée, Que finier II, proir À name le hafortunée l Sans doute tou amour brûte de me revolr; Ton cour s'mitre, balls uf de crédude espoir. Une leure à la mais, relisant non mystères, Et pena-dre limploquant de sendre sanchères, Le feu de tes baisers, l'ardeur de tes soupirs. Le feu de tes baisers, l'ardeur de tes soupirs Leur demande un revour promis à lus désirs. Vaine promesse, helasi Sort jaloux et harbure l'absence. est éternôle : un noubseau nons sépare.

Tu semblais le prévoir dans ce funeste Jour Où je partis haigné des larmes de l'amour : Une pâleur mortelle obscurcit ton vissge; Tes sens étaient glacés d'un sinistre présage; Nos lèvres frémissaient de legubres adienz : El le crovais laisser mon âme dans tes seux, Tolendine dans mes bras nourante, évanoule, An fatal avenir tu dispatals ma vie. Il est de ces momens où d'un ceil plus certain L'âme va chez les dieux supresadre son desiin. Je vouisis..., Je derais en croite us alarmes. Quel deviar plus surcrés que ceux de nos anours? Le Parque dans tes bras ett respect mes jours.

Mais loin de toi je mestrs, et des mains étrangères Des yeux de ton amant vont fermer les paspières I Vers ton and encor, dans est momens d'effoi, Je tends ces faibles mains qui ne sont plus à tol. Ma seule combre aujourd'hui, vain songe de moi-mêmo, S'envole autour de toi murmaurer que je t'aime.

If all des temps hereene on loquing class tee laws, Les mysters of Inson condusional mess pass, Quand de ton jeune amant la sondaine précionce Vint auprender de reyse acts dans le pleurs de l'absence. Quel charme te prédatent en anives douteurs l'autrent de l'absence. Quel charme te prédatent en anives douteurs l'autrent de l'autrent de l'autrent de l'autre de l'autrent de l'autre de la l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre deu

It trons, de ces beaux jours conidentes trop chirest Vous que f'arroue, hisis let dens thermade dreizhers I Lettres de mon anante!... o mon pleu doux tréesq! These mourante main je vous rassemide encore, Hédal i mon cuit voilé d'un lapphre mage, Dans l'ombre de la mort voil forter voorbe lange, Je buise, en frainissant, von traits mysérieux ; Ma Lyrorie entière y respir à mes peur. Voils de tant d'amour les restes dépérables, Jour largite boudeur mousances pas derables !

O le plus dont respoir de mes plus tendres voux, Tant que Vénus digain frorciser mes fector, A son brélant époux c'est donc moi qui vous livrel, Vous scerest à me pour ne doivent point narvivre. L'Instant fatal d'avance.... o flammes i dévore cer rostes précleux, ces témolus hordres ; Que leurs récleu dépires, éficacible légères, Dans les pelus des hépires dispersant ons systères ; Mon come mirra bleanté leur desta répouveux Et mes demiers noupons s'exhabient aux ce ux.

-

#### ÉLÉGIE VI.

A CÉPHISE ,

Ser un depart suivi d'une infidélite.

Idem non frastrå ventosas middit alas, Fecit et humano corde volure Denm. Provence, Élég. 34, liv. 2.

Le premier qui donua des alles à l'Amour Peignit bien de ce dieu la fatale inconstance. Hélas! quand il s'enfuit, il s'enfuit saus retour : Céphise, grâce à toi, j'en ai l'expérience.

Cruelle! tu partis; mais quels tendrea adieux Contre un noir avenir rassurèrent ma fiamme? Je vis même des pieurs a échapper de tes yeux : Tes soupirs, tes baisers m'entraient de ton ôme; Eb! comme ils accusaient et le sort et les dieux!

D'un aveugle destin le cours impérieux M'entralge, disais-tu; mais l'abseuce fatale Jamais entre nos cœurs ne mettra d'intervalle : Ils a'uniront toujours : quand à l'astre des nuits Nos âmes confiront leur plainte et leurs ennuis, Dans les mêmes instans, loin de tout œil profaue, Nos regards se joindrout dans le sein de Diane. One dis-le? impatiens des pavots du sommeil. Dès que l'ombre fuira de l'Orient vermeil, Nos yeux s'appelleront; et le sein de l'aurore. Centre de nos regards, va les rejoindre encore, L'Olympe est aux amans : oui, le flambeau du jour S'allumera pour nous au flambeau de l'amour. La nature à mes yeux ne sera pas muette. · Pourrais-je, en l'écontant, oublier son poète? Le dieu que tant de fois ont eélébré tes vers, Rendra tes souvenirs et plus doux et plus chers Quand tu liras Sapho, dis : Céphise est plus tendre. Moi, le lirai Tibulle et le eroiral t'enteudre. Tout servira mes feux : sans eesse les zéphyrs Porterout jusqu'à moi tes fidèles soupirs; Et l'art consolateur par qui l'âme est tracée Sans cesse te peindra mes feux et ma pensée.

Ta le dissia, Céphise l et pour combier mes voux, D'une amorreuse main coupant tes bionds cherceux, Ta m'offris de l'amour ce frèle et tendre gage, Trop fidèle ténoin d'une finame volge. Ta maio jura d'écrie : è perides sermens! Nul écrit n'est venu consoler mes tourmens ; L'un stebay juquir moi u'à souprit ta peine ; Et les seuls aquilons , de leur bruyante haleine , Meraurent too onbil, précapeant to rigueur, Attristent de mes nuits l'Importune longueur. Dans les ceax du Léthé un Céphice pu hoire! Céphice l'on ausant etse plus dans ta mémoire. Comment, lebles 'Comment ererbil dans ton cour? Soupire, Jarmen, boisers, ah I devais-je rous crojue? È Et voss, lieus céhés, qui fluttie un langueur, Vous, joids Tornement d'une tête infidèle. Quand l'Imprete me fait, pourquoi ne parter d'étle?

Opendant... van rivall... 6 trop juste courroun! O diplaie in vanopera d'un cour tendre et jihoun! La rival dans to les houis de a virioute! La rival dans to les houis de a virioute! Ta ris de les sermons et de mon value repres. Ta ris de les sermons et de mon value repres. Ta de d'amon vaniel in dérité cette lapier! Qual et le brus et de ce attendant le papiers! Qual et le pout coloré de price et de pasiers! Qual et le pout coloré de price et de pasiers! Qual et le pout coloré de price et de pasiers! Qual et dont tendre dis nodation sa combent, net "Trop faulte bount! serve simulate et rompour. Entimemer est ou sur ; et value et se lapier!

## ÉLÉGIE VII.

(Fragment.)

Pétals lecureux: les arts occupaient mes loisirs; D'une légère main je cuelliais les plaisirs; Je chantais sur mon Inth et Corione et Julie; Je fupais l'amour tendre et sa mélancolle; Je redoulais mon coura, trop prompt à l'enfammer; Je craignais jumpio un onn du riles qui fait aimer. Humide et pile encer de mon dernier manfrage, Je fugais d'Ausolone et les sures et l'orage.

Pareil à cet oiseau qui du piége échappé, Se croît des laos trompeurs eucore enveloppé, Il essaie en trembhant l'usage de ses ailes, Et se confie à peine aux bois les plus fidèles; Ainsi je défendais ma douce liberté! Mais qui peut échapper à la fatalité!

Je vois cher Thélaire une besuté funcése ; Que ses yeux saviaet bien feindre un regard modeste! Le deuil sembait encor relever sa blaucheur ; L'Aurore a moins d'éclat, Thélay moins de fraicheur ; Mais tes dieux de Paphos, en volont sur ses traces , Admiratient se besutés, et ini électralient des grâces. Jamais elle n'offrit à la main des Amours De la taille d'Hébé les flexibles contours. Délicate Vénus! ton étroite ceinture N'eût Jamais à ses flancs pu servir de parure.

### ÉLÉGIE VIII.

Le cœur plein de soupirs, les yeux noyés de pleurs,

D'un amour sans espoir exhalant les douleurs, Perrais aux bords d'une lle inculte et solitaire. De quelques vieux cyprès l'ombrage funéraire, Épaississant sur moi le silence et le deuil, Sembiait m'envelopper des ombres du cercueil.

Là, d'un raisseau plalmif se trainais l'onde obsecure : Mes sanglots se méliènet à son trisic murmere : Mes pas , du noir Méandre imituient les détours , Et ines larmes troubhient son haneutable cours. Une savange Écho, du fond de ces bois sombres , Prologgetiu mes accens, égarés sous leurs oubres , Les autres, les forêts, les rochers attendris , Plus sensibles qu'égé , répondaient à mes cris.

O de mes longs enquis source cruelle et chère l O da perfide Amour impitoyable mère l O Vénus I m'écriais-je, ai-je dû t'obéir? Tu m'inspiras tes feux, et c'est pour les trahir l Tu veux que l'aime Églé, que l'aime une Inhumain De mes tristes soupirs insatiable et vaine; Églé que tu formos de charmes, de riguenrs, Pour le plaisir des yeux et le tourment des cœurs ! To sembles attendrir ses regards lufidèles, Et tu mets le refus sur ses lèvres cruelles ! De la crainte à l'espoir sans cesse ramené. De ses caprices vains Jouet infortuné, Cent fois près d'expirer aux genoux de l'ingrace, Sou orgneil en jouit : mon désespoir la flatte. Eh quoi! tant de rigueurs avec des yeux si doux! Hélas I mon egeur volait au devant de leurs coups ; Et fa mort est le prix que j'en devais attendre l Et c'est là cet amour que tu peignais si tendre? L'abeille est moins avide à savonrer les fleurs, Que l'Amour n'est ardeut à s'abreuver do pleurs : Dans les pleurs, dans le sang, l'Amour trempe ses armes. Et tol, déesse, et tol qui te ris de mes larmes, Barbare I tu sortis de l'écume des mers Pour agiter les cœurs, pour troubler l'univers; Pour verser dans mon âme un éternel orage : Dans tes flots inscusés, bélas l l'ai fait neufrage, Ah I toi-même dois-tu ravager tes moissons I Je te vousis ma lyre et ses plus tendres sons.

Quel autre, ai je meurs, souprinnt Tédejie, Sarra pelmiet na jedior autre kampe die Pärgie, Mettre à tes pieta l'orqueil de Junou, de Pallas, Le die I pomen centre choncer les apparais Le die I pomen centre choncer les apparais Mol I je predi une sanator, et je meurs tà vicinat Mol I je predi une sanator, et je meurs tà vicinat Ja l'excludir. A ces mode de un bouche finacie, Fallac, pilte, je tombe, et mes seus sons giaces. La reise d'Ansathonte apparait à na vuer:

Ingrat Joge tu seens mal tout le prix de tes chaines?
 Dubmeur des anoans se mesure à leurs pelues,
 Qui jamais n'a connu l'excès de mes riqueurs,
 Jamais ne connultur l'excès de mes faveurs,
 Jamais ne connultur l'excès de mes faveurs,
 Rends un nouvel hommago à la main qui te biese;
 Appierends que la constance miné à la teudresse,
 Enfin sait amollir les plus lêres beautés,
 Renais nouvi e hombeur, et chaine mes houtés,

Elle dit; et d'nn myrte humecté d'ambroisie, La déesse toucha ma tête appesantie : Le doux espoir encor vint sourire à mes yeux, Et le char de Vénus s'éleva dans les cieux.

# ÉLÉGIE IX.

. ... .........

Doux compile d'anour « des teudres plaisirs, Sonce heureux qui «offenis in reviscate imagu D'églé plus induigente aux feut de mes déérir, Pourquei la dévoire à mo irributa hommage? J'attendrissais Églé, je touchals an honbeur; Et te fuisi ..., Ab i cruel i ab l' ramère à mou œur Ses plaisirs égarts sur tou alse rollage. Mon amour ne doit pas ses feut à ton erreur, Mais sa félicité derensit un ourreur.

Ah I al poer un mortei c'est un hien trop flatters. Scoute; served moiss na mante qui l'implere. En fivyant de mes yeax, ra sur ceax que j'alore Verere la donce crevent eto en cechantement; Caresse de ton aile un objet si charmant; Ascompis na podere ficorache, incrorable; féville dans son lame un trouble favorable; Mes aux genour d'êglé le plus folde anant; D'une timide voix soupire na tendresse : Arroue de me plesure les préside de ma décesse; Peirs data mer yeus étaus l'existe de hexistent, Les trachentes l'approven, et les craisers sovoilles, Que le partie personné d'expère et dissant! La boats l'existe personné d'expère et des Égés, la fiert l'gié, peut-dère que se termésie. Égés, la fière l'gié, peut-dère peut se trachésie. Égés, la fière l'gié, peut-dère peut suitantes, Et la docre amiéé se glimant dans son latte, Per de tendres baller en caloner son contrarent. Le davrai are firemes à tou houvest autres peut peut trachent de l'experiment peut de l'experiment de l'existence dans son contrarent. Le davrai are firemes à tou houvest peut de l'experiment antest que nou sometiel ; Et peut-dire, à bouheur jeus-tire le réveil. Et peut-dire, à bouheur jeus-tire le réveil.

## EPITRES.

#### IPÎTRE L

A UN AME (1) , Sur la bompe et la manualse plaisanterie,

Ani, deut le gelt par, l'esprit soide et fa, kongrith de candient Borne et Tabarin, Et, toujours plus éptis des bous note de Catalie, Et, toujours plus éptis des bous note de Catalie, Disingue un hou plaisant d'un railleur rédiraire, Tandis qu'un sot titré, qu'enivre son faux goit, Ne ris-et pas de voir, par sa folle grimace, Ur diage det konsent par le propriet par La Fontaine n dit vai : le Ceit fit pour les pois Tous les méchans deures l'insiplies pour sous.

Oh le ficheux plaisant qui, dans son troid délire; L'ennoi peint sur le front, presd le masque du rire, Et, pesamment folière en sa légèreté, Tourmeute son prochain de sa triate patié!

Quelle gloire, en effet, jours tont fire qui poine, De rieillir dans ces jeux d'esfantine désacrev, D'arilir son esprit, sobla présent des dieux, Ao rôle ludigne et plat d'un faccur emospeux, Qui, payma nos este en deputropes fades, Eovie à Trocanert Honneur de ses parades; Et même es chèveux gris, paradre houstion , 'Transporte ses tréceux chez les gress du hon ton !

(1) Cette Épitre, dont le sujet est heuf, flut fuite, ill y a long-temps, à l'occasion d'un miserable boutfon de société qui, à la hoate du hou sesse, était accreilli alors par les gens du bon ton. Elle a été tronquée dans différens recueils. On la doube let conforme aux dernières corrections de l'austeure. Non que Je veille fei, essente arabilitére, Elleractive les fei housir l'art de plate : Ou, de l'induisir vanisset les seuls atraits, De raquels de House demaner tous les traits. Les requises de House demaner tous les traits. Mais je hais d'un farceur l'absenté personange, des grouders calendongs, ses burloques acceus : Le houffin suit tout febuire, excepti le hou seus. De la harce d'Obleand' l'ina pened l'air hypocoudre; puis harce d'Obleand' l'ina pened l'air hypocoudre; puis harce d'Obleand' l'ina pened l'air diprocodire; puis harce d'Obleand' l'ina pened l'air diprocodire; l'obleand de l'ina pened l'air de l'ina pened l'ina pened l'air de l'ina pened l'ina pened l'air de l'ina pened l'ina pened

Je plains le malheureux qui s'est mis dans la tête De plaire aux gens d'esprit à force d'être hête. Qu'un monsieur Turcaret savoure en se pâmant De ses mos à gros sel le stapide enjoûment : Ce jargon sert toujours de voile à la sottise.

Le véritable esprit Janais ne ne déguise : Parcell à la beauté, la nature est sou art. Les Gricers et d'Égmont a 'ont pas besoin de fard. Hébé fait l'art de plaire; elle en plait davantage. Pour l'aimable candieur tout voile est un outrage : La feinte avilit l'âme : et dans les moindres jeux Le vraid de nos plaisies est le principe heureux.

Voyez près de Baechus la feinte disparaitre; Des flots de son occiar la vérité va naître : L'asmable vérité rit dans les coupes d'or; Tout le cœur se sévoile et prend un doux essor.

Une public piquante est Time de la table:
L'insure en est charamai; Tidous peud est bideable.
L'insure en est charamai; Tidous peud est bideable.
L'admirent en bous maje la repene de home risig.
L'admirent en bous maje la repene de home risig.
L'admirent est bous maje la repene de home; l'admirent est plantin mode à leurs sage sites;
El les Gifcen, tonjours compense de hern jeux.
Le lle circus, tonjours compense de hern jeux.
Le lle circus, tonjours compense de hern jeux.
Le lle circus, tonjours compense de le la Troune (1).
Non ces louries quielles de l'a Troine (2).
Out est service quielles de l'a Troine (2).
Un term aure le via ser rébus à folice.
Tal Troing l'a Palette et hillère la liajon.

Il est un art charmant d'emuser et de rire :

Il fant de sel stiique égayer la soire. L'adresse est de choisir le trait qu'on doit lancer : Qu'il efficure en volant, et pique sans biesser.

(i) Impertinent bouffen de société comm sous le nom de milord Goord.
(2) Vin de primeur célékeé par Chaullen. Fille de l'à-piropos, la sallifie est plus vire : Un bon mot répété perd su grâce naîve. Ingénn, mais discret, vif sans être mordant, Qu'il soit d'un bomme nimable, et non pas d'an pédint Son rive vous attrite : il décoche avec fiegure, Au défant de stillie, un natique apophibèque ; El, de cent boins mois gross doctement hérinée, Sons un pessant adage ni vous croil terransé.

Cent fols plus ridicule est ce pédant ignare Qui, suas gree ni laint, dans son français barbure, Noppose aux meilleurs traits qu'an insolect ennui ; El pense voir partout le sos qu'on trouve en lui. Jamais de l'irode i n'a su les mysètres; Momus prête ses traits à des mains plus highres. Ainsi courte Dacter, les Gricles et les lifs., Charmante Schipel, combottuires pour tan fils (1).

Le Frencie, ne statle, particutes è qui l'assesse: Demarcaine si firte qui le public l'ercaise, Dorras rend le messenge sissable et déclassat; Alche nottle pour autre, et platt en mediennt. A'allez pola toutréée, par d'inables suréens, Dounce à la noirect e clorisé des Gréces : Nou lesca du bou tou, quoique dont et charman, Out hiesthé faigles ders coupales assus. La bounc compagnie est parios déstuable; El e visairen que presen un ceraiser inspinciale; et. El lo bolt plus noir, tout poujé d'ausonissis.

Dune guida sons feria répriment la ficence, Et respectus fui étais, la puedeur et l'Ansence. Qu'un mai par vou traite ne soil point immodé. Court agrès le bons not sui étais point par court agrès le bons not sui étais repi (gires 1 : Il perd ses pou tartifis et ses lumes aimères. El perd ses pou tartifis et ses lumes aimères. El respect donc les arresses et son si indicates à L'Ansence respece défend su perdonne jumais. Que robjet de los mont les aimères le repisée. On sourir toqual de fin or fum norqui senable était La maigne étaisede décine et vous attitus. Just au me si indepet de Cyclope étaises La maigne étaisede dicte et vous attitus. Just au me si indepet de Cyclope étaises de Cathider en jeurant étantisé sous les rousesses.

Jadis Vaicain forma d'invisibles réseaux : Tels sont les rets subtils d'un railleur socratique.

(5) On connaît le petit duel littéraire du murquis de 86vigné et de Dacier. Ce fut le combat de la grâce et du pédantisme. On aime un hon plaisant; on abhorre on canstiqué; On fuit ce persillage au sourire affecté, Ce ton leste et moqueur de la fatuité, J'almerals micux encor la galté brusque et folle Que le froid enjoument de ce jargon frivole.

Marcot sel permi nous, ricur vil et malin, Décorber l'elgiramme avec an art hadin. Par cet art sutrebis l'ingénieux Catulle Sur César, en jouant, haça le ridicule. De ce railleur evujus retenons bien ce mot : Garden-bous d'un sor tire; il n'est rien de plus sot.

Le sere fait valoir les traits du budinage, Et sa vive saille emporto un dour suffrage. Qui dit belle, dit tout : quelle belle, en effet, Ne semble pas avoir tout l'esprit qu'on ini fait?

La nymphe qui déjà tourhe au neuvième lustre, Au défaut d'être helle alors veut être illustre : Ou prodigue l'esprit; les bous mots font un nom; Et l'on se croit au moins Aspasle ou Ninon.

N'ai-je pas un Daphné, cette antique merveille, Lancer des impromptas qu'on lui prètait la veille? Tel de Pasquin dans Rome on voit le marbre usé Metire en vogue un bon mot dans son seln déposé.

Soorent la Jenne Eglé, pfulainte convive, Méle nu great indiscret la facile inventive, Et cred l'auponément, dans ses Jenx étourdis, Yous percer de bons moss qu'elle pense avoir dist, L'Amonez avec dédais vieuvole et fuil ses traces : L'Inventive Jamais ne fut le ton des Grâces. La politiesse aintaible et sage en sa gatté Est le plus doux leits de la specifie.

Eb l pourquoi des égards briser l'heureuse chaîne? Sexe né pour l'amour, pourquoi chercher la hainé? Vous qu'attaque une helle, ab ! n'oubliez jamais Les égards indulpeus qu'on doit à ses attraits.

Fayer Taigre dispute; une morque Inscusée Affecte en valn le droit d'asservir la peusée. N'ambitionnez point ce triomphe imprudent ; Cres un est de savoir triomphere en cétant. Amant de la raison, détenseur du génie, De consteter sans cesse étilez la manie! De aissable indigence est souvent de saison; C'est avair déjà tort que d'avoir trop raison.

Railleur novice encor, si tu voux qu'il me frappe, Ne m'avertis jamais du bon mot qui t'échappe : Sur ma lèvre à l'instant le sourire est glacé; Et le plaisir languit dès qu'il est annoncé.

Tel lance un trait plaisant qui u'est pas su l'écrire : Tel écrit un bon mot qu'il n'est iamais su dire. L'auteur vif et brillant (1) qui fit parler Usbeck, Dès qu'ii parlait lui-même, était pesant et sec. Ce Boileau, si foueste à l'auteur (2) de Pyrame, Si fin dans la satire, est froid dans l'énigramme. Rousseau, qui de ce genre eût mérité le prix, Souvent d'un sel trop îpre a semé ses écrits. Nul n'a tous les talens; tout homme a ses limites; Même aux dieux d'Hélicon des bornes sont prescrites : Voltaire, qui, du Pinde avide conquérant, Voulut tout embrasser, fut plus vaste que grand. Je vois parmi ses fleurs plus d'une ronce éclose. l'aime son Pompignan (3) qui se croit queique chose : Mais je ne puis aimer son malhenreux Frérou On'il appelle un faussaire, un escrec, un giton : C'est uoyer le bon mot dans un torrent de bile. N'était-ce pas assez que Fréron fût Zoile? Ou que Stupidité, qui fait tont de travers, Lui mit si plaisummeut des ailes à l'euvers?

Le dépit raille mal; ses jeux sont des querelles; Se ficher d'un bon mot c'est lui prèter des ailes. D'une vaine colère adoucissez l'éclat. Et que des jeux d'esprit ne soiens point un combat.

De Laburye, x-t-on dir, l'Imperiment viage Appelle les oddie (3): ce mod i riet qu'un outrage. Le veux qu'un trait pius doux, légre, lustreade, l'Empre l'organi d'un la pislamment confondi. Dilles : ce l'ond i rincur se careses biambane : An début du publi de les joute qu'il xiame ; Il voit sipne grand bomme et se dit immorted du Mercure? C'es mois voit rais qu'un de voit de l'Authre d'un de la contra de l'authre de l'authre d'un de Mais, dif lois repossed du troite de Barbon, d'un de l'August l'Étais les sequi un c'est que millife.

Un jour certain prélat, d'ignorante mémoire, Fier d'un beau mandement dont Il payit la gioire, Aborda ce railleur si conn parmi nous : L'arez-rous lu, Piron? Oul, monseigneur ; et vous? Ainst d'un trait plaissent la saille éducelle. Dans cet art périlleux plus d'un Français excelle.

Montesquieu dans ses Lettres Persones.
 Pradon.
 Out ne suit le vers :

Et l'ami Pompignan croit être quelque ch (4) Ce mot connu est de Piron.

(a) Ce mot comin est de Privit.

Quelquestio dans ses vers le héros de Berlín Se permit d'apider le narcame maile, El, des rois emposés rallant le comércie (f), Somul le trôce mine à na phisicautrie. Mais la Praise saughante expla nos hons mots ; Le poète raillere coults cher na héros. El nifil de Bernis la stérile shoothance; El Bernis (f) sat namer l'ampadour el la France. Dans la houche des rois le rire est trop amer : Le rôle de Monna siel mai à l'apiter. Le plus grand des Louis, totjours discret et sage, Jamas d'un froit mosquer se se permit l'auge.

D'un bou mot toutefois l'houreuse liberté
l'ext même aux souvernies offir la vérid.
Excustré d'enseuls que foij aux faibleurs,
Excustré d'enseuls que foij aux faibleurs,
Excustré d'enseuls que foij aux faibleurs,
Charle II; en ses dernières aux dans l'irrense des jeux.
Charle II; en ses dernières aux dans l'irrense des jeux.
Charle II; en ses dernières aux dans l'irrense des jeux.
Que l'en semble d'élé la up pinérent Labire.
—Qu'on en permit jouanne plus paisent un empire.
Ce mot auxus la France. Ainsi, nieux que nou lois,
Souvent le rédicte a cerrige les rois.

#### ÉPÎTRE II.

A M. CHÉNIER L'AINÉ.

Oni, l'astre du génie éclaira ton berceau; La gloire a sur ton froui seconé son finubeau; La sheilles du l'inde out uourri ton enfance. Phébus vià à la fois naître aux murs de Byance, Cher un peuple farouche et des arts ennemi, A in gloire un amant, à mou cœur un ami, Gue le nom de Péra soit vanté d'âge en âge,

Dans ces mêmes instans, sur ce même rivage, Qui donsèrent Sophie à l'amour enchanté, Apollon te vounit à l'immortalité. Lui-même sur les flots guida la nef agile Qui portait des neuf sœurs l'espérance fragile; Lui-même sur nos horts, dans ton sein généroux,

(1) Yeici le vers du roi de Prusse : Et des rois empesés le lourde confrérie. (2) On connaît ce vers d'une épitre du même roi :

Éviser de Bernis la stérile aboudance; et comment ce poète, devenu ministre, s'en venges par le traisé de Visense, qui mit la Prasse à deux doigts de sa

(3) Charles VII dans Orleans.

Souffia Tamour des arts, l'espoit d'un nom faneux : Le vulgaire jamais n'eut cel instinct sublime. Sur les ardes monts que voil au fois Solyme, Le cèder, dans son germe, invisible à nos yeax, Médic ces rameax qui loucherout les cieux. — Mon Saurice doit un jour ombrager le Parassoc; Pentrevies sa huterr dans sa naissante audace, Si modeste en son lave, et docile aux neuf seurs, Il permet de leurs soiss les beurques leuteurs.

Non, non; J'eu ai reçu ta fléèle prousesse:

Ta ne trahiras point les ayraphes da Permesse,
Nou, ta n'arsa jamais, soublant leurs assouca,
Adorce la fortune, et ramper dans les cours.

Ton front ne cedorda point la mitre et le scandale;
Ta n'arsa point, des lois emirouillant le dédale,
Consumec tes beaux jours à dormir sur nos lis,
Et veder, à lon c'réel, les arrêts de Thémis.

Ton jeune cœur, épris d'une plus noble gloire, A choisi le sentier qui mêne à la victoire; Les armes sout tes jeux : vole à nos étendards ; Les muses le suivront sous les teutes de Mars. Les muses enflammaieut l'impétueux Eschyle. Faime à voir une lyre aux mains du leune Achille. La cour ivre de gloire et d'Importalité Porte dans les combats un courage indompté, Du vainqueur des Persans la jeunesse guerrière Toujours à sou épée associait Homère. Frédéric, son rival, n'a-t-il pas sous nos yeux Fait pariec Mars lui-même en vers mélodieux? Conché aur un drapeau noir de sang et de pondre, N'a t-il pas, d'une main qui aut lancer la foudre, Avec grâce touché la lyre des neuf sœurs . Et goûté dans un camn leurs paisibles douceurs? Son camp fut leuc séjour, son palais fut leuc temple.

Inite ces héros, suis leur auguste exemple, Laisse un oisil anns de brates destructeurs, De l'antique ignorance orgueilleux protecteurs, Ériger en veru leur stophée manie, Dégrader Parl den vern et sifiér le génie. Le langage des dieux u'est point fait pour les sots. L'art qui real mimortel en plat qu'à des hécos.

Insende I que du molus von fureurs indiscrètes Sachest des vils rimeurs distinguer les poètes. A ces fils d'Apollon, ingrais I n'en doutes plas. Vous devez des plaisirs, des arts et des vertus. Et aans ressuccier les merveilles anaiques, Les chènes de Dodone et leurs vers prophéques. Et la lyre d'Orphée assemblant l'homme épars. Et la voix d'Amphion lui crèque des rempars. Quel autre qu'un poète, en ses nobles inages, Sut rendre à la verte de célestes hommages; La placer dans l'Olympe, et sur les sombres hords Des supplites du crime épons antec les morts? Les cleux à nos access s'ouvirrent pour Meide, Et l'Érèbe englouit la plie Danside. Un monde jaste et né des vers héplateurs, Et l'homme doit une âme à leurs sons créateurs.

Amat que la parella à nos yous filt tracée, Es qu'un papier ment fi parler la pennece, Par un at plus divin, les vers ingénieux. Exèccted dum l'explic fluers sens harmonieux; L'aine et a sous assessée se péquita l'aventie L'aine et a sous assessée se péquita l'aventie L'aine et a sous assessée se péquita l'aventie Justiqueuré an luie deuil, ce laugeq fequré. Des salecte, des lois, fie le depté sacré. Circi cas vers insumerés, la soués Minánoppee Des silectes et des surs couserns l'origine. Des silectes et des surs couserns l'origine. Aux sir un precéde l'ain salaime des vers l'aine se l'aine silecte de vers de l'aine se l'aine silecte de vers l'aine se l'a

Alme cet art celeste, et vole see mes pa Juaquirar Miero et al pière alfornet le tripas. Soit que ton Apollon, viniqueme dans l'Epopet. Soit que ton Apollon, viniqueme dans l'Epopet. Soit que de l'Origine evaluata les doubeurs. Soit que de l'échie evaluata les doubeurs. Soit que soit de l'avent de l'autre l'appuir. Te dispute la foudre à l'algie plusfarique. On soit que de Lardere d'éfaute le grand nome, Ansie au dare allé de l'Immorted Nextou. Ta liserre pe à jouge u seits de la nature. 23 nones pupies des crieva la nommaile structure. 23 nones pupies des crieva la nommaile structure.

Que du falte servin de ce temple des sages. Ta verras en pilié le monde et ses orages. I Tant d'aveugles mortels s'agitec follement, Aux senliers de la vie errer confusément. Se croisers, se choquer, disputer de richesse, Combattre d'insolence, ou lutter de bassesse, S'élever, en ranpant, à d'indignes bonneurs. El se précipiter sur l'éconé des grandeurs.

Mais tandis qu'agité du souffie de l'euvle, Fuyant, touchant à peine aux rives de la vie, Ce torreut des mortels coule à flots insennés, A travers les débris des siècles entassés, La gloire, et l'amité plus donce que la gloire, Fixeront nos destins qui temple de mémoire.

### ÉPÎTRE III.

A M. LE PRINTE DE CONTI, Sur l'amour que les princes doirent aux Lettres.

\_

Prince, ami des talens qu'ignore le vulgaire, Qu'estiment les grands rois et que ton œil éclaire, Tonjours ta main prodigue en secours généreux, S'applaudit des bienfaits qu'elle répand aur eux,

Ces présens d'un héros cherchèrent mon enfance, Et mes faibles talens te durent la naissance; Quand la Parque, frappant un père entre mes hras, Éperdu, je donnais des pleurs à son trépas, Tu le pleuras tol-mémel et d'un père fidèle Tes latmes et tes dons me payèrent le zèle.

Bellone alors, Bellone, aux bords lointains du Var, Tippelait aux combast et préparait ton char; Le Var courba sous toi son onde et sa fortuse; Vaisement Albion s'en plaiguit à Neptune. Outle fut sa doileur, ta gloire et mes transports! Content de l'admirer, je me talasis alors. Que non able, ludique de cet obseur hommage, Bribàit de s'ébacer loin des bornes de l'îge!

Comme un Jenne coursier, dans les bois de Vindsor, S'irritant des lieas qui trompent son essor, Frappe à pas redoublés la barrière insultante, Et devance sa course, et hut la plaine absente, Tel à peine escorté de quatorze printemps, Jaccusais les inetures du geine et du temps.

Mais eu vain J'implorais la lyre des Orphées: Mars ne suspend Jamais sa lance et ses trophées Au fragilé artisseau qui rampe loin des cleux; C'est l'arbre que Dodnne enfante pour les dieux Qui sons ce noble poids voit courber son feuillage, Quand Mars las et sanglant y cherche un doux ombrage.

Trop nourons le poète insigni an héros, A se laurieris heliums sella d'obserur paroto, Quelle muse citi osé, fellencati intripide, Sur les Alpes enfais mirre tou val rapide, Franchir ces rocs ols monte à peine un long regard, Y combatre Audele et la nature et l'art; Et malgre les torrens, les pooffers, la tempte, Malgré tous cer surques qui connicient et ut det, Footbreye dans les airs leurs Tituns furireux, Et comoture de les ces mosts lapér-leurs?

Je croissals; et ta gloire échauffant mon groie, Du langage des dieux J'essayai l'harmonie. A Tombre des lauriers que moissoma ton hras, L'étude vint ni apprendre à chanter les comlasts; El les champs de Cool me rappelaient Arbelle; Mais pour un Alexandre il fallsit un Apelle; El le dien qui dalgna sourire à mon berceau. Dans ma awia faible encre vit trembler son piacesau

Tel qu'un nocher d'abord et novice et timide. Attend que l'alcyou calme la plaine humide : Il contemple de loin ces gouffres mugissans : La crainte, le désir, l'espoir troublent acs sens : Sa barque n'ose encor tenter les mers profondes. Et consulte long-tempa ses volles et les ondes ; Ou tel que le jeune aigle, en ses premiers essors. Du rocher paternel n'ose quitter les bords; Mais bientôt moins timide et dédaignant la terre, Il veut tenter l'Olympe, il aspire on tonnerre, S'élance . Impatient du céleste séjour. Et fixe ses regards sur l'œil brûlant du jour ; Ainsi, trop jeune encor, je p'osai me résondre A toucher aux lauriers où reposait ta foudre. Enfin dix-huit printemps révolus sous tes veux. Porterent insen'à tol mon vol ambitionx. Le cœur fut mon génie ; éprise de ta gloire, Ma muse s'élanca sur tou char de victoire, Je te vis applaudir à mes jeunes acceus. Et sourire à la main qui t'offrait mon enceus,

Un enfant des neuf seurs plait aux fils de Bellone : Qui combit gour la gloire, estime qui la donne. Estec à d'obsers mertels dans l'opprobre nourris, D'aimer ces aris brillans dont l'homeur est le pris ? C'est de doit un Bomère aux exploits d'un Archille : Le ciel doit un Bomère aux exploits d'un Archille : C'est le droit des hérons ; et les hommes fameux cus, Connissers estels de roits de grands housser comme extre

Grand prince! on a metera arts in doish a witne estime; Exc arts to deviate bur tribul Prijettu. Exe Masses pour te suivre out quijett Fifeticon. Que ta cour d'accessis soil leur sarce valido ! Oul, le docte laurier que leur Premasse cessione; concrende des Coccessis nois le service valido ! Oul, le docte laurier que leur Premasse cessione; comment des Coccessis nois estate les lois, Marchais, la foudre ca mais, ane la site des reis; Narchais, la foudre ca mais, ane la site des reis; Can insue comunidante; ha reiso de monde. Ta de mil adiexa alors que finame étais fécende ! De la Thura et de hinde bosoure las inventas. La grand homme est, ans y peus de tout moral qui peuse, La grand homme est, ans y peus de tout moral qui peuse. Et quoi que dise encor la hassesse ou l'orgueil, Le seul génie échappe à l'oubli du cercueil.

En vain des conquérans, pour ravager la terre, Ont osé des dieux mémo empranter le tonnerre; Ils cherchaient d'aures cieux et des mondes nouveaux; Mais aux bornes du monde ils trouvaieut leurs tombeaux.

Il fut aussi des rois dont l'oisive mollesse Goûta des vains plaisirs l'amorce enchanteresse. Sous des lambris dorés un encens fastueux Enivra de ces rois l'orgueil voluptueux; Et du flambeau des arts l'éclatante lumière Fatiguait de leurs yeux la débile paupière. . Les timides talens, dans l'ombre retenus A leur servile cour languissaieut incanuus. Ouelquefuis abaissont leur fierté sourcilleuse, S'ils prétent d'un regard la faveur orgueilleuse. Des talens lugénus il fait rougir le front ; Et leur plus grand bienfait n'est qu'un utile affront, De ces rois cependant la stupide indolence Applaudit aux discours de l'altière ignorance, Dans l'éternel oubli tombés à leur réveil . Leur règne ténébreux ne fut qu'un long sommeil,

Perfides courtisms! votre coupable adresse De ces rois malheurenx égarait la faiblesses. Sans donte vous diséez que les lis d'Apollon Cultivent follèment leur sérile l'élicou; One d'un art chimérique, adorateurs fuilles. Loin d'offris à l'état des citopeus utiles, lis bornent leur essar à des objets si vaius, Que jamais leur tablent à servi les humaius.

Frimbers, vik mortels; les enfans d'Erainé Benframent Paurie nois hour vante grûné. Bienté leur vei échappe à vos tindes yeux. Bienté leur vei échappe à vos tindes yeux. Institute en vant de lamaire, y épisya se saine dens. Bientéer en voi de lamaire, y épisya se saine dens. Folder en not francifie les voiles; érrendées; Folder en not francifie les voiles; érrendées; Leur veix hammaiers s'oles dieu des bie. Leur des lamaires des la leur des bien. Leur des la leur des leur des leur des Leur des la leur des leur des leur des leur des Vous, dont fragged insuite à cen espris sulfanse, La boute de lite pert ou servis landes.

Prince, tu connais mieux l'empire des talens; Tu sais qu'un favori des filles de mémoire Consarra dans ses vers et la bonte et la gloire: Plus d'un roi par nos chants est devenu fameux :
 Notre gloire jamais n'a rien emprunté d'eux (1).
 Muse de Frédérie, Instruisez les monarques,

Triomphez de l'orgueil, de l'envie et des Parques,

Du béros de Nerwinde, 6 tol, rival henreux, Précea cust neigo d'ainable un pagie pérévext. Soss des nons différeus une même désses Te guide vers D'ipmp et air entrates en Premises. Pallas armait tou hras de la foudre des rois : Minerce, en sourieu, a misprie quelquestion. Propice à mes efforts, in diagneras peut-érre Farriéres des chairs que la giére a fait nuitre, Et les entendre euror dans ce temple de Mars, Ol le goût sur les pas va resembler les arts.

Polaciée, dans ces fient ut consecuta na vie, former den pales happoure les serpens de l'eveir 2 l'un seu de tes requests in sauras dissiper Ses persides compiles petrà à l'envolopper. Elle cristi de la suriera qui l'empressant d'échev, E répaida suriera qui l'empressant d'échev, E répaida suriera ve le die qui la deveu. Montre impar dont le soufle infectual les antiels, l'appointent l'ences qu'on ofte max insuraire. Sans donte la freuirierat qu'une pause avantar les des la prise de la regione de la companie de la consideration de la prise del prise de la prise de la prise de la prise del prise de la prise del la prise del la prise de la prise del la pri

L'entie encor dira qu'en sa Jonne ferreur Mon âge peut trabir l'écht de ta faveur, lik de ces vains discours : « Dans les âmes bien nées » Tu comptes les talens et non pas les amées, » De Mars et des neufs seurs les fils andaéeux Vont à assecuir eu naissant à la tabé des dieux. Quand Mars de ses lauriers bonora ton courage, Charmé de la valler, il ouijais qui peur

# **ÉPÎTRE IV.** A WOASIEUN NU BELLOI,

Auteur tragique.

Toi qui fus de mon cœur la plus chère moitlé, Cesse enfin d'ubéir aux eunseils de la haine! Ceins ton front des lauriers que l'offre Melpomène, Et ne rejette pas les vœux de l'amitié!

t) Ces deux vers sont du roi de Prusse , Frédéric 16.

Val mon cour n'est point fuit pour envier ta gloire : On m'n vu le premier applandir ta victoire ; Écarte un vain nuago et des soupçons jaloux Q'une haine étrangère a semés entre nous.

Quail no syear et nos cears out pa se méconsultre! Quail în me reprette sor un saurage bord Qu'échieret à regret les font glacés de Nord; Et dans l'heurere cilent qui tou deven cous vir naître, Nons suirons du comront l'implacable transport ! Insensée! Joue crytons an recugie rapport Al la mais in a plas efètre est sources limprodente; Et le dard de Céphale a hinesé son masme! Le trais l'échappe; il fuil, mois prompt que le reasord.

Lakes aux autorus oheren one kinde viaglare; Man some qu'inné popolon, et que Minerne éclaire, Esce à nom de descentré à ces bonneux débase. Esce à nom de descentré à ces bonneux débase qu'inférieure (repet, en le veugent par). Ces guerres de l'oujet, una l'épopeuble de l'Inné. (par pur de vita coupeau, daire se difficure par par pur de vita coupeau, daire se difficure par l'aux par de l'aux parties, autre l'oppeuble de l'Inné. Une noire foreur ne cernit point se four. Moitres qu'excert, d'étre unid de Rottine ; Moitres qu'excert, d'étre unid de Rottine ; Moitre qu'excert, d'étre unid de Rottine ; Moitre qu'excert, l'aux coupeaux d'excert Moitre qu'excert, l'objet en de l'appellance ; La babe en dédomnés l'objet end que j'abberre. Le babe en dédomnés l'objet end que j'abberre.

Serious couse cauemia, quand les Muses soot powers?
Les des édie die pries en édestes docuerus?
Et tous plus donc concert, à docte l'olyminé!
Varied de l'ambié la touchaine la tramoule;
Muse, rypereda tes dons et tes landres valoquemes.
Muse, rypereda tes dons et tes landres valoquemes.
Que sext de cultives les bords de l'Hippocrème,
Si la labier, on fleurant, y recueille la baise?
La gloire nous égare: ivre d'au foi bouneur,
L'esprit seu des succès; Jiane vest la bouheur :
Son honheur est d'alterer et de se cretire alanée.
La vie est dans l'auous, nou daus la renommée.

Tranquille en ses foyers, ou royageant bin d'est. A la ville, à la conçulant les camps, su Pransses, Sans la donce amitié auf mortel n'est beureux. Sans la donce amitié auf mortel n'est beureux. Elle épara les tres de Virgilé et d'Indrare; De charmana Euryais elle sontiel Faudher; De charmana Euryais elle sontiel Faudher; Belle ne change point quaud le sors a changér; Alsus serre, en mourant, Paul qu'il a vengé. Messe serve, en mourant, Paul qu'il a vengé. Messe serve, en mourant, Paul qu'il a vengé. Elle nechalle l'eurlg, aus enconcler Augusée. Elle rend plus légre la couronne et les fers; Elle rend plus légre la couronne et les fers; Elle rend plus légre la couronne et les fers;

Elle vergesil Racine oppiring par l'evrice. En vain la seure d'établer languissist stille; L'amisti d'um grand homme cessat la sontenir, Contre le saléve liapse arma tout l'avenir. Incliena fin un public pour l'auteur d'Atsalsie. Les freuers de Louisse arma tout l'avenir. Elle d'un seure de la dipute, armant esc ceurs de flamme, Draissi leur espiri, sans diviner leur d'un principe le privait leur espiri, sans diviner leur d'une puis grecht stants il Al d'o moble infinon leur vertau.

One Ruin se complaise en sa haine inflexible ! Le bel esprit est dur : le génie est sensible. Malheur à l'homme affreux, an cœur envenimé, Oue la voix d'un ami n'a lamais désarmé l Périsse la vengeance et sa donceur crueile l Ab l la sainte amitié doit seule étre immortelle. Étouffons pour jomais, dans nos embrassemens, L'injuste et folle erreur de nos ressentimens, Rendons-nous ces beaux jours, prémices de la vie, Où l'émulation ne connaît point l'envie. Comme l'amour des arts animait nos loisirs l Comme nos jeunes cœurs confondajent leurs plaisirs l Onels donx énanchemens de gloire et de tendresse l Ah! d'un bonbenr si pur goûtons eucor l'ivresse : Ton cœur aime la gloire ! il est digne de moi. Mon cœur est vertueux , il est digne de toi.

A Finnentiallé quand la volent ensemble, Que deux anis soit fers de nozel qui le messemble la veuve de Corneille a bessin d'un époux y Mépambe te nemue : en pais-je étre judour? l'Actude nos mais; le talent noss éparc. Engiple f'est étre, et jinôner Pilotare. Quand la scène l'appelle aux trasplares homesers, L'och aux alles et faume et l'éfégré en pleurs, Et l'auguste nature à mes yeux dévoilée, Méclarant des rysons de sa têtre étoilée, Méclarant des rysons de sa têtre étoilée. Métièrement pont-fère à ces doctes sommets , Os Marmontel et llim arrivéreur jamisais.

#### ÍPÍTRE V.

A MON FILS,

Ne en 1783, à l'époque des découvertes les plus étonosentes dans les arts , et de la paix la plus glorieuse.

O tol, né dans ce temps de prodiges semé, Où tous les arts ont pris un essor enflammé, Où, d'un cristal magique armant leur Zoroastre, Herschel à l'ambiers ajonte un nouvel anter;

Ol des cufants de l'ambiers ajonte un nouvel anter;

Franchilia nomme la foudre et désurme les cienz;

Franchilia nomme la foudre et désurme les cienz;

Franchilia nomme la foudre et désurme les cienz;

Le constitute de l'ambiers de

Ton berceau voit nos lis et glorieux et calmes; Mars a conquis la paix; la France urme sex ports; L'insolent léopard est chassé de nos bords; L'Europe vient de prendre un nouvel équilibre; L'Océan rompt ses fers, et l'Amérique est libre. Enfant godte l'espoir d'un avenir serein.

Mais la nécessité qui de son bras d'airain lélas! vers le malbeur courbe la race humaine; Et soumis aux revers méme le fiis d'Alembne; Gette nécessité qui viat, dans sa rigueur, Lier mon froat superhe au char de la grandeur, Peut-être moltrisant tes jeunes deslinées, De souffles oraques troublera tes années.

Ame-toi de courage, alors sois tout mus fait Leplanier, sousieres est, roit aux nobres de Braphis. L'habile massimmer, direighe de Forage, Emperatant du peril sou art et son orunge, Des vents, même opposés, découcerte l'effort, E contraite luter fireir à le consultier au port. Je l'initiati; mis-mei; donne le même evenple : Aut grande courant à qu'in fait pour de l'aux prande courant à ce prits la gibie overve son immle; Cett du sein de la mort et de Fabrenië O'Arkhée s'élevait à l'immortailé o

The store to drag, dans seen language occlure, Games on arts In Games on arts In Games on early and the Commission of the Interest or low critical de Fox.

Games of the Interest of the Commission of the Commiss

Mon fils, contre Vénus je ne veux point t'armer; Né d'un sang amoureux, 1u dois sans donte aimer. Eh! mi n'almerait nas le doux sexe des grices? Lui seul fait nos plaisirs, hélas! et uos disgràces, Les pleurs de l'élérie ont arrosé mes vers : Si tu les lis un jour, tu sauras mes revers, Ah! plus beureux que moi, sur les rives de Guide Puisses-tu ne trouver jamais d'Adelaide! Puisse ane untre Fanni, source de tes regrets. Un jour ne point changer tes myrtes en cyprès, Aux nymphes d'Amathonte, à leurs folles ivresses, Préfère des neufs sœurs les fidèles caresses. Trompé de la fortune et trahi de l'amour, Je me réfugiai vers leur paisible cour : Le bonheur m'attendait dans les bras de la gloire; Les arts out de mes pleurs adouci la mémoire; C'est par eux qu'avec tol je puis m'entretenir : Par eux je te rends cher aux siècles à venir.

Des muses et des arts donce et fréle espérance! Mon fils , luisse contre eux murmurer l'ignorance ; D'un vulgaire insensé dédaigne les mépris. Heureux oul de la gloire enfin cueille le prix? Ce prix cherche l'audace et fuit les mains timides. Un dracon défendait le fruit des Hespérides : Le Piede a ses lauriers dont il est plus laioux. Ah! la gloire! la gloire est un trésor si doux! Noble amunt de la gloire et non de ses vaius titres, le heural du succès les frivoles prhitres : Mon silence étonna la déesse aux cent voix : Oui sait l'attendre, un jour lui peut donner des lois. Émule généreux des aigles du Parnasse. Ton père quelquefois atteiguit leur audace. Oue mon vol soit un jour devancé par le tieu! Ce triomphe, 6 mon fils! servit encor le mien.

Et vous, dieux de mon âme, ô mes amis fidèles! Si je meurs, de l'uigion vous soutiendrez les ailes, Qu'a vos destins heureux son destin soit bé! Le dépose mon fils au sein de l'amitié,

### ÉPÎTRE VI.

A NAOANE DE \*\*\*.

EA MÉTEMPSICOSE.

Plus ne croyais à la métempsycose, Ni qu'eu la tombe une âme bien enclose Osat des morts le rivage quitter Pour revenir d'autres corps habiter. Si maints détots, croyant en Pythagore, Jeardent par lui qu'on alloit voir encore Virgile, Homère, an terrestre séjour, Las I je n'osais espérer ce grand jour. La qu'adriat-il? Grâce à leur prophétie, Du pourre siècle on vit mieux l'ineptie; Ce vain espoir nous rendit plus anners Les nieurs donnés à des malors si chers.

Eh! que royali-je an lieu de ces grands hommes? La peuple nain, d'impérieux aiomes, Qu'en vain l'erreur fit briller quelque temps, Mais que du trai les rayous éclatians Out replongé dans leur ombre prenaière Honteux d'artir affronté la Inmière. Trop hien je vis qu'en ce siècle failot, Mode ou cabole impose au peuple sot; Ou'aveuje Erreur est file d'ignorance.

Els (qui rice cut la folale assurance, Quand Marmonici, d'amasterge glocol, Ent d'un pied lourd le colburne chaussel, Maiss atélators à révinient : A mercille. Grand D'phagorel est-ce pas fine Cornelle Qui repenit ? e poursant air on fair rice, Car mon Cornellie on affilh sel et blen, Josephus resprent qui, dans la Cleighere, Paissat chorus, all proposition propriet production and production a

Lorn Diderez, charistan philosophe, Mehme puriole Socrate à l'Arctin, Le de Sijouv comment du Certin, Le de Sijouv comment discretie. Le des Sijouv comment discretie. Le des Sijouv comment de Sigue de Certine Carrier de Parte des l'accessions et récent crisis (fun grave ton : A. en concrite d'avaire des Daton » El perfends, d'ance main peu hartile, » En demandar des Enzychophile s'our maint volume, exhancel jumpi met cleux. « Sigue l'accession de Certine d'avaire d'avaire d'avaire d'avaire d'avaire l'avaire d'avaire d'av

Pâle d'euvie encor plus que d'algèlire, Calculant tout, le caustique A plus B, Plus fan que sage, et moins grand que célèbre, Fier d'un hean nom à deni dérobé, Pour ses dérois en lai seul ressuscite Tout à la fais Archimède et Tarite; Linguet s'en plajant, et crie au subornenr. Le Génevois, ce sublime Érestrate, Qui des braux-arts, dont il était l'honneur, Brûla le tenigle; et fuyant le bonheur, Trouxa la gloire, amante trop ingrate, Par vanité sérigeant en vaurien. Disalt tout has : » Je suis le vral Socrate; » Et cependant mon réveur n'en crut rien; Mais no pardome à qui rêve si blen.

Dorat alors, rimaliteur pette maltre, Amercéno am noisso e disali étre; Non qu'il chamful te dies jouille du vin , Mais du bean sex adorateur hodin, Il affabla d'éxplures imprérous Mille beantés que jouinai Il n'a vues , Et de vera nains fit trente în-cetaro , Arce fleuron , culei-lampe , vigarette : Morphée en a l'éciliton complète ; Et le von Fréron alors fat Aristarque, Comme Trapis et au ajourch'hai Pulatrque. Trois fois par mois investant un numéro , Il réduissit tout Voltaire à héve.

Mais Il prôna l'Ingénieux Deille, Qui sons le fard se domant pour Virgile, Si bien lime son vers mitoce et poll, Que le grand homme est devenu joll. Ainsi msoquant de grâces fantsiques Le uoble auteur des douces Géorgiques, Par trap d'esprit il n'eut qu'un faux succès : Okl que la France a bien fui cet excès!

Si m'en croyez, messieurs, je suis Horace, Disalt Rubbière Intrus sur le Parnatose. Vaccetle en Tat des jolis vers mal faits; Et pour Mécène ainsi je les faixais : Car vous sanraz que bou stur et génie Font mal des vers de boune couspoguie; Puis reliaant ses disputes qu'il lient, Dieu sal alors o qu'ilforace dericut.

Dans ces heant jones, û prodige bizarre! Bion, Moschus sont devenns Berquin; Tindle, Gays; et Properce, Bertin; C\*\*\*\*, Planie; et Sabatier, Pindare; Le nuir Gilliert, Insoleat por candenr, Corleca du Tinde, en croît d'ere le eygon. Et d'un vers dur s'ethalant sans pudeur, Pour Juréanla bantennet se désigne.

L'anteur bernois qui fit Guillaume Tel , Le Pradon suisse , au bon goût si mortel , Le bon Lemierre est Sophocle a sa guise , Il en convient lui même avec franchise.

Le froid La Harpe, habillant de son vers, Qu'il croit facile et qui n'est qu'insipide, Timolòsa, Giusave, Barméche, Et Mensikof et sa beanté perfide, Quoique sillé de l'ingrat univers, liéva pourtant qu'il était Euripide. Or voyce bien qu'en tout est altercas One n'ai pa oroire au lon Pythagoras.

Mais quand je rois dans vos lettres charmantes. Ces tours heurure, ces pelatures hernillates, Ce fen, ces traits legers et deličines, Tels qu'Erston a nerati dans le cas De leur prider des grices pian naires, De nous trarect des pelatures pian vires, Lars de mon doute en moi-eme indigné, Plas su enfercios and ini- plytageorg; Et gagerais que l'autre Sérigad Respice en 100s. et qu'elle écrit encree.

## źritre vii.

A M. DE CALONNE,

Lorsqu'il fut nommé ministre et contrôleur-général des finés

Te voità donc ministre! nu leune potentat A remis dans tes mains ce trésor de l'État. Reste des favoris, des catins et des prétres, Et des secours d'un peuple épuisé par ses maîtres. Le dernier perdit tont; sous ce rol très chrétien. On fit le bien très mal , on fit le mal très bien :-Faire mieux anjourd'hui n'est pas chose facile, A son propre bonheur, le penple est indocffé. Sans doute la brebis peut craindre avec ration La main qui la flattait pour ravir sa toisou; Et mille fois trompés par de beaux préambal-Nos bons Parisiens ne sont plus si crédules. Le grand mot de patric et de bien général. De nos calamités fut souvent le signal : L'a chancelier adroit ne dit pas tout le reste : D'un bienfait apparent nait un impôt funeste. One de fois, an début d'un édit cantieux. Vral badant, je surpris des larmes dans mes yeux!

l'applaudissals Terrai, dont la main assassine Terminait ce bel acte en signaot ma ruine. Que dis-je? c'était peu que d'être ruiné; l'ai vu de Duburri l'esclave couronné, Du nom français alors détrir toute la gluire, El lois de nos diveneux culter la victoire, de l'ai vu, s'endoramat au bruit de nos revers, de l'ai vu, s'endoramat au bruit de nos revers, de l'ai vui, s'endoramat au bruit de nos revers, l'ambia qu'un d'Aiguillon, politique automate, Labasiat trois majorisé ceruble le Sarmés en des Labasiat trois majorisé ceruble le Sarmés en des Que la Scienc a génis sous ce rèpaie imprudent. La maisse à mes pux a s'emparit du tribetur ; l'a valoceau, resté seul, composa notre flotte, UCCoch nit escience, Alboin fut depues,

Eafin du bino-ainei tes os esservisis.

Nons laisenti equipose ceptir de rasiner nos lis.

Le roi, dil-ous, nons aines, il resu resultre à la France
But haves Bernais de cours, la binolisarde à la France
But haves Bernais de cours, la binolisarde
But haves Bernais de cours, la binolisarde
But la resilient separse notre effort;
Lalisones, ne l'aderant, ce riree d'un cour tradre,
Lalisones, ne l'aderant, ce riree d'un cours tradre,
la laisent de la companie de la compa

Calonne, si tu veux qu'ou béuisse ton prince. Dans les traités publics fais-lui garder sa fol; Plaide en favenr du peuple au conseil de tou rol : Ce penple a, tu le sais, des vampires sans nombre. Ose du grand Sully nous retracer quelque ombre : Prête tes veux percans à l'aveurle Plutus : Récompense, à propos, les arts et les vertus; Aime les vrais enfans du dieu de l'harmoule : Pour l'honorer toi-même, honore le génie; C'est peu de l'enrichir, enhardis son essor : Obtiens sa liberté un'il préfère à tan or : Obtiens que nos censeurs, esclaves trop fidèles. D'un esprit poble et fier n'euchainent plus les ailes : Fais qu'il plane à son gré daos les hauteurs des cieux. Alors mon Apollon, que tu connaîtras mieux, Saora te présenter an nom de la patrie, Un encens que n'a point souillé la flatterie. Tel que Sully lui-même eût goûté ses douceurs, Et tel que l'avouraient Minerve et les neuf sœurs,

(1) Auteur d'oo traité fort consyeux sur la félicité publique. L'abbé Baudot fit, sur le méme sujet, des brochures plus enouyeuses encere.

# LES VEILLÉES

## DU PARNASSE.

CHANT PREMIER.

# (YES. Gire. St. IV.)

Quand Borée uux zéphyrs déclare eufin la guerre, Et ramène en grondant les frimas sur la terre; Quand la nuit, prolongeant sa course dans les cieux Semble usurper du jour l'empire radieux,

Il est sur l'Hélicon de charmantes reillées.

Là, sous l'abri secret des grottes reculées,
Les Muses tour à tour, d'un récit enchanteur,
Trompent des longues nuits l'importune lenteur,

Une noit que Phébas, jaloux de les entendre, A l'insu de Thétys, près d'elles vint se rendre, La sensible Érato voulut chanter l'amour : Pour la tendre amitié, Calliope est son tour; El la vier Thâle, au folitre sourire, Joignit son luth bastin à leur tonchante lyre. Permesse, lunpaisent d'entendre leurs concerts, Sarrête, et l'enquion n'oss trubaler lets airs.

Mes sœurs, dit Érato, si je romps le silence, C'ert Amour qui le veut; tout lui doit la naissance : Vous-mêmes lui devez lu lumière des cieux; Les dieux out fait le monde, Amour a fait les dieux.

Parai vous cependant sa fluame est condomnée, Mais criagues - sos l'Amoure conduit par ITJisménée? Pour deux trudres épous je demante vos pleurs, Hébas l'peindre l'Amour, c'est peindre des malibeurs ; Orphée en est in perure, et nour céril l'expose; Mais je dois de ses maux vous retracer la cusse. O mes securs l'agrona-snous o'édienre les unanes; Il est, il est des dieux qoi reugent leurs tourmens.

Dans ces rians vallons où le fleure l'éufe l'romène entre les fleurs son onde fortunée, Poursuivi du destin, un berger deni-dieu Avait dit à ces bords un éternel adéeu, Arixée est son onn : loin de ce doux rivage, leurant ses doux essaius que la Parque ravage,

Aristée égarait ses pas et ses douleurs : Aux sources du Pénée il accourt tout en pleurs ; Et là, tendant les mains vers ces grottes profondes : « O Cyrène, ô ma mère, ô nymphe de ces ondes! Du plus brillant des dieux si l'ai recu le jour. Sì vons êtes ma mère, où donc est votre amour? Eh! que m'importe, hélas I cette illustre origine. Si les destins jaloux ont juré ma ruine? Est-ce là ce bonheur que vous m'aviez promis: Cet Olympe où les dieux attendaient votre 61s? Un seul bien (ci-bas (mes abeilles si chères!) Eût de mes jours mortels adouci les misères ; Cétaient les plus doux fruits de mes solns assidus : Et vous étes ma mère, et le les ai perdos? Cruelle! de mes pleurs ne sovez point avare : Au sein de mes agneaux plonger un fer barbare; Et que mes jeunes ceps expirent sous vos coups, Si le bonheur d'un fils arme votre courroux, »

Cyrime, sasies au foud de sa grotte aurece, Esterale le breit contens d'une plainte (gent les Ses ayunhes l'entouraient : sar leurs faseaux legers britte un in de silte testa de l'azure des sons profite un in de silte testa de l'azure des Cyrilipes, sierge encer, 1, cortà 65là mère; Node, 59lo; l'Anie, et 10'rupee, et Node. Glern bisonis chevens fottsieur autour d'un seine de lis), sante, £pia / tenne seure, filier de vieux Nerée, Celinte fier, 'hate et l'aure, et d'hermaine parée; Et la leure (Elvade et la leiflate et le ...)

Pour charmer leurs loisirs, Clymène, au milieu d'elles, Leur chantait de Vénus les amours infidèles, Les doux larcins de Mars, les fureurs de Valcain, Et ses réseaux , tissus d'un invisible airain, Les nymphes, en filant, écoutaient ces merveilles. Quand un lugubre cri fraupe encor leurs oreilles. Cyrène, en púlissant, tremble à ce erl fatal. Chaque uymphe se trouble en son lit de cristal; Leur immobile effroi garde un morne silence, Plus prompte que ses sœurs, Aréthuse s'élance, Et. letant ses regards sur la face des caux. Lève sa tête humide et ceinte de roseaux : Et de loiu : « O Cyrène! ô mère infortunée! Ton fils! il est en pleurs aux sources du Pénée; Il te nomme barbare, » A ces tristes récits, « Vu, cours , vole , Aréthuse ; amène-moi mon fils ; Il a droit de descendre en nos grottes sacrées. »

Elle dit: à sa voix les ondes séparées: Se conrbant tout à coup en mobiles vallons, Beçoivent Aristée en leurs gouffres profonds. Il A'sunce, ésonée, sous ces voltes liquides, Admire arce étiles ces reputanes handies, .
Tous ces fourtes groudent sous leurs unées rechers, Et lés nource du III, lecousse aux pacies rechers, Et l'Ébre, et le Caligne, et le Plane, et le Tibre, Orqueilleut d'arrener les change d'un popule lière; Il Tippanis à grand Druit sur des rocs écunant, Et le leud Ania écoulant instement. Et le leud Ania écoulant instement. Et l'Échtica fonguesca qui, dans les mere profundes, Précipie en groundate le tribut de ses oudes.

Quand III prétert ces liquides publis, Cyrine, en Teurisseux, cilcaire ses siaus reprets. Chapter supinée, à l'enu), sert le jeune Ariaite! Est auss, ser ses ainsis, erenard finde angeades; Un ils Dates les essuée; et d'autres à ses yeax Officiatel les exposé à ris, less sets dédiciexs. Máis Cyrine : O hom Bit I que cette lispeur pure Coule pour l'Ocien, price de la nautre, Pour le su pupiles des bois, des fierers et des mens! « Bit di l'incens similar et les vaux sous d'une trois de la fiere et les vaux sous d'une trois délà d'incens de les vaux sous d'une trois délà d'incens de les vaux sous d'une prire délà d'incens de les vaux sous d'une prire délà d'incens de les vaux sous d'une prire prire délà d'incens de les vaux sous des vaux put prire délà d'incens de les vaux sous de suspenses.

· O mon fils, dit Cyrène, à ce présage heureux. Non loin des flots d'Égée est un devin fameux; C'est l'antique Protée aux regards infaillibles. Sur des coursiers marins il fend les mers paisibles; Il court vers l'Émathie, et côtovant nos ports, De Pallène déià son char touche les bords. C'est l'oracle des mers : les dieux lui font connaître Et tout ce qui n'est pius, et tout ce qui doit être, Ainsi le vent Neptune; et lui seul, sous les euux, Fait paltre de ce dieu les énormes tronpeaux. Il sait de vos molheurs la source et le remède . Mais por de longs soupirs c'est en vain qu'on l'obsède; Son oracle est le prix de qui l'ose dompter : C'est lai que votre andace enfin doit consulter. Moi-même, dès que l'astre, embrassant l'hémisphère, Aux troupeaux altérés rendra l'ombre plus chère. Je venx guider vos pas vers l'antre où le vieillard, Loin du jonr et des mers se repose à l'écart. C'est là que le sommeil invite à le surprendre. Chargez-le de liens; mais prompt à se défendre, A vos veux, sous vos maias, il se roule en torrent, Gronde en tigre lrrité, glisse et siffle en serpent, Dresse, en llon fonguenx, sa crinière sanglante, Et toot à coup échappe en flamme pétillante; Mais plus le dieu mobile est prompt à s'échapper, Plus de vos nœuds pressana il fant l'envelopper. Vaincu, chargé de fers, qu'il vous reode Protée, »

D'ambroisie à ces mots parfumant Aristée,

Cyrène lui souffia l'espoir d'être vainqueur; Ses membres respiraient l'audace et la vigueur,

Dans les fancs caverneux d'un rec batte de l'onde, S'ouvre un antre; à ses pieds, le first bonillonne et gronde. Mais II creuse à l'entour deux gollon, dont les eaux, Loin des vents orageux accueillent les vaisceaux. Le trielland, de ce roc sinue le frais et l'ombre; Cyrène y met son fils vers le finne le plus sombre, Ets et d'erbe au fond de son nunce fosis.

Déjà l'astre du jour, enflammant tous ses traits, Des fleuves bouillonnans tarit l'urne profonde, Et du haut de sa course il embrase le monde; Des feux du Sirius tout l'air est aliumé.

Protée alors angeant vers l'antre accoutumé, Voit les monstres, antour de sa grotte sauvage, D'une rosée amère innoder le rivage, Et dans sa grotte assis, join des feux du soleil, Compte ses lourds troupenns que prese un lourd sommeil.

A peine il vicadoranist, que le fili de Cyrbes Silance, juine une, i le saida el Technidose. Prodé, en déreilibent, s'aguie dans les fers; Et, narpris des limes dont ses lars sout courtre, Rispochant de son art les mervilles en faule, l'Impe, finame, touvernst, groude, estimate, s'écoule. Vaine efforts let cédant su bran victorieux, A laincidue revolu, a violt l'innounce au l'en l'active de l'entre de l'

« Divin pasteur des eaux, tu le sais mieux que moi ; Mea rerers et les dieux guident mes pas vers toi ; Parle, l'attends mon sort de ta houche sacrée. »

Protect sizes friend: as presentle querie Boule on healther feed done see year instruction. Et as booke has Denis prote on Seria access: — Les dieces sout intri- leure courses (ligitime N'agile point entere ten supplice et ou cridat. N'agile point entere ten supplice et ou cridat. In seit des sursey, Order autre de sides varageurs. To poursière les projets: Inflats nou piet disside Feed au serpest cette et a n'er perfeit. El Taistais, ci el explice : I dondern 3 errepets Se compagnes en plems fau géner les forêts. De Bhobley estimént les reclares soupièrents; Dans lieres autres sanglaire les régires la pleurie ent.

Mais lui , belle Eurydice , en des bords reculés , Seul et sa lyre en main , plaint ses feux désolés : C'est toi, quand le jour naît, toi, quand le jour expire, I Nul amour , aul bymen ne flattent plus ses verux, Toi que nomment ses pleurs ; toi que chante sa lyre. Mais que ue peut l'amour! Orphée, aux sombres bords, Ose tenter, vivant, la retraite des morts, Ces buis noirs d'épouvante, et ces dieux effroyables, Aux larmes des kumains tonjuurs impitoyables. Il chaute, tout s'énseut, et du fand des enfers Les mânes accouraient au bruit de ses concerts, Tels, quand d'un soir obscur grundent les noirs urages, D'innombrables oiseaux volent sous les ombrages. Telles autour d'Orphée erraient de toutes parts Les ombres des béros, des enfans, des veillards, Et ces fils qu'au bûcher redemondent leurs mères, Et ces leunes beautés à leurs umans si chères : Peuple léger et valn, que de ses bras hideux Presse neuf fois le Styx qui muzit autour d'eux. De l'Érèbe à sa volv les gouffres tressaillirent; Sur leur trône de for les Parques s'attendrirent; L'Enménide cessa d'Irriter ses serpens. Et Cerbère retint ses triples burlemens,

Déjà l'heureux Orphée est vaiuqueur du Téuare; Il ramène Eurydice échappée au Tartare : Enrydice le suit ( car un ordre jaloux Défend encor sa vue aux veux de son époux ), Mais, & d'un jeune amant trop avengle imprudence ! Si l'enfer pardonnait, 6 pardonnable offense! Orphée impatient, troublé, vaincu d'amour, S'arréte, la regarde, et la perd sans retour, Plus de trève, Pluton redemande sa proie: Trois fois le Styx avare en murmure de joie, Mais elle : Ah! cher amant, quel aveuele trans Et nous trabit tous deux, et me rend à la mort! Délà le noir sommell flotte sur ma paupière. Déjà je ne vois plus tes yeux ul la lumière : Orphée! un dieu laboux m'entralne maleré moi. Et je te rends ces mains qui ne sunt plus à toi. Adjeu !... L'ombre à ce mot fuit comme un vain nuage. Son amont yout encore la suivre au nuir rivage; Mais comment repasser le hrêlant Pidégéton? Comment Séchir deux fais l'inflexible Pluton? Quels pleurs, ou quels accens lui rendront son épouse? L'ombre pâle est déjà dans la harque jalouse.

Sur les bords du Strymon déplurant ses revers. Orphée erra sept mois en des rochers déserts. Aux tigres, aux foréts il conta ses disgràces: Les tigres, les furêts gémirent sur ses traces. Telle pleurant, la mit, sur un triste rameau, Ses fils, sans plume encor, rayls dans leur bercear Philomèle, charmant les foréts attentives, Traine ses longs regrets en cadences plaintives. Ab! depuis qu'Eurydice est ravie à ses feux,

Son désespoir l'égare : il franchit dans sa course Ces monts affreux où luit le char glacé de l'Ourse : Il pieuralt ses amours, bélas! deux fois trabis, Quand tout à coup, 6 rage! 6 furfaits inouis! Les bacchantes en fuule assiégeant le Hlphée, De leurs lalouses mains déchirèrent Orphée, Lui percèrent le cœur de leurs thyrses sauglans. Et semèrent au fuin ses membres palpitans, Dans l'Ebre impétueux sa tête fut letée : Mais tandis qu'elle errait sur la vague agitée, Ses lèvres , qu'Enrydice animait autrefois , Et sa langue glacée et sa mourante voix-Sa voix disait encore : O ma chère Eurydice! Et tout le fleuve en pleurs répondait Eurydice!

A ces mots, tout à conp élancé dans les mers. Protée a disparu suus les flots entr'ouverts.

# CHANT SECOND.

(Après une transition, pour amener son récit, Calliope t un tesit d'amitié coussere par Virgile. Encide, Lev. 12.)

## MISUS ET EURYALE.

Nisus, épris de gloire et cherchant les combats, D'Énée aux bords du Tibre avait suivi les pas. Xul guerrier ne aut mieux, d'une adresse intrépide, Darder le javelot , lancer le trait rapide: Ida l'avait nourri pour le métier de Mars; Tont jeune, d y perçait les munstres de ses dards. A ses soins vigilans, dans l'absence d'Énée, D'une porte du camp la garde fut donnée.

Là, veillait Euryale, enfant plein de valeur, Le charmant Eurvale en sa première fleur. Comme ou vnit deux palmiers, délices d'un rivage, Bennir leurs rameaux, cunfondre leur ombraze. Ils a'élèvent ensemble, et de leurs fronts noissans Ils vont chercher l'Olympe et défier les vents : Tels ces jeunes guerriers, réunissant leurs armes. Cherchaient la gluire ensemble, et voluient aux alarmes, Inséparables cœurs! prodige d'amitié! Le même poste eucor leur était consé

Quand Xisus tout à coup: «Est-re un Dieu qui m'inspire, O mou cher Euryale! on de ce qu'il désire Nutre cœur aveuglé se ferait-il un dien? Je frémis du repos ; je sens qu'un noble feu

A quotage grand exploit appelle mon courage. Comessi dans mo empresse sons onlonge: : vioir ces fines presupe reletats, ces pontes adjetiges, vioir ces fines presupe reletats, ces pontes adjetiges. La plaine sa tido ne tid el violares confloques. La plaine sa tido ne tid el violares confloques. Terras sa camp treven sa fonder a test el jour a Chefs, soldous, tous d'inée implement le retour Terras sa camp treven sa fonder a test el jour a Chefs, soldous, tous d'inée implement le retour prices condrictes que moissa segerires préside et les sons constitues que manier la journit la nometie; Aux es eras ma di, life col donneut le perit. Le sais vers ce côteses quelle rente Carrier. Me consistin dans forders nu sur ser le Pollante.

Amorerat de périla et de ploire enfimmet :

- (upal, Nisse 1-c'a tains qu'Erraya et ainse!

Ta veux auss moi, cruel, affondre les alarmes?

Ta veux auss moi, cruel, affondre les alarmes?

Sur ma jonne valeur auss quedques songono?

Araris-je de mon pière confilé les lespons.

Tol-arien confileria-in que Mora, dans non maralles, et alle perila de la consecución de la confileria de la confideria de la confileria de la confideria de la confideria

· Ami, répond Nisus, garde-toi de penser Oue d'un nareil souncoo je veuille t'offenser. Et toi, grand Jupiter! vous tous, dieux que j'impiore, Accordez-moi de voinere et de le voir encore, Dieux! qu'nn si dout moment pairait bien ma valeur! Mais si le sort jaloux me gardait un mailseur (Car aux coups hasardeux tu sais qu'il en arrive), Je prétends qu'à mes jours ton emitié survive. Ta vie est dans sa fleur, le dois lo ménager : Vis donc! et si ce u'est, hélas! pour me venger, Du moins pour racheter et poser dans la tombe Le corps de ton ami, si ton ami succombe, Ou, si l'on m'enviolt un si triste bonheur, Ou'au mojos d'un valu tombeau je te doive l'honneur. Ciel! et j'exposerais one tête si chère! Et dans ce deuil affreux je piongerois ta mère, Ta mère, béias! qui seule, en ces bards ennemis, Malgré les flots et Mars, voulut suivre sou fils! »

» Cesse, dit Eoryale, un obstacle funeste. Je te suivral; partons, les fleux feront le reste. » Il dit : leur veille passe à deux guerriers voichis. Le couple impatient se livre à ses destins. Sur les pos de Nisos Euryale s'élance : Vers la toute d'iute ils survebent en silence. La nuit de haut den alex terne le deux sommel; Tord dort. Sells, pick d'air, en un source consoil Voillaisent du cause huyen tous lex chefs insichtibes. Voillaisent du cause huyen tous lex chefs insichtibes. De l'autre lis soutrasient leurs peanse bouc leur, L'albestere de leur mi fait génier ess pourriers : A travers l'euceni, quel griderenx courage Peurail jusquits bebes se fuyer en passage? Qui l'asser? Soudoni les dens braves annis S'asouncest no cossell, d'amandent d'etre danis : luite autre transport voil leur impolience. L'accurille, et par ces most tiksur erougt le silence :

« Magnanimes Troyens, soyer-nous indulgens; En faveur du projet, faites grâce à uos ans, Jeunes, soais occupés de la couse commune, Nos regards, cette nuit, épialent la fortuoe : Le Rutule est valueu de sommell et de vin : Vers la porte du comp dont Neptune est voisin, En un double sentier la route se partage; Leurs feux u'y veilleut plus, et livrent ce passage. Si vous nous permettez de nous salsir do sort, Par cette roote ouverte à notre benreux effort, Nons aliens, nous trouvous le rol dans Paliantée; Il en sert ; l'ennemi, sous sa main indomptée, Tombe: nons revenous sancians, victorieux; Demain avec le jour Éoée est en ces lieux : Et la route se peut égarer notre audace : Cent fois, dans ces valions, entralaés por la chas De Pallantée, au loin, nos yeux virent les tours, Et de fleuve et du bols nous savons les détours, »

Le vieux, le sage Alèthe, ému, anisì de Jole, «Granda dieux! s'écla-lil, dirus protecteurs de Trole!» Oui, vous aimez encor ces restes malhoureux, Puisque vous leur donnez de ces cours généroux!»

A ces mots, le viciliard les serre, les embrasse, Les haipes de ses pleens : « Jeune et valiliante race! D'un service si grand quel eera le loyer? Votre ceur et les dieux peuvent seuls voos payer; Mais compire sur les dons d'un bêros magnanine, Sur la reconnitissance éternelle, unnuine De sou filse cêt me peuple à qui votre grand cueur Va reusère avec finée et lu vie et l'honneur. »

• Oni, dit le jeune lule, oni, rendez à mes larmes En hères qui pest seul dissiper uso niarmes. Au nom de tous les dieux, de mn race odorés. Au nom de Vesta metine et de ses feux sarrés, Volez, brares anis, ¿ces et oven que J'espère, Ez je vous derral tout, si je vous dois mon père. Nims, je de promesté deux beaux vaces gravés, Par mon père vainqueur dans Arisbe eulevés. Deux trépieds, deux talens, la coupe d'or antique. Riche don que me fit cette reine d'Afrique; Mais si uous parvenons à l'empire latin . Si Jamais, triomphant, Je préside au butiu, N'as-tu pas de Turnus, quand il vole aux alarmes, Vu le coursier superbe et les brillantes armes? Eh bieu! ce que tu vis, ces armes, ce coursier, Sa cuirasse d'argent, son riche bouclier, Et ce beau casque d'or qu'un aigle d'or couronne. Dès ce momeut, Nisus, à toi seul je les donne. Mon père ajoutera douze jeunes beautés. Avec douze captifs par lui-même domptés; Ce champ, de Latinus aujourd'hui l'béritage, Ce champ, u'en doute pas, sera dans tou partage. Pour toi, bel Euryale, enfant déjà héros, Paisque le sort voulut presque unir nos berceaux. Je veux que désormais une chaîne commune Nous unisse de cœur, de gloire et de fortune, »

« Prince, si je survis h ces nobles essais. On ne me verra point démentir leurs succès : Mais, poursuit Euryale, à ces dons que l'honore, Daignez joindre une grâce, bélas i plus chère encore : l'ai, seigneur, une mère! et jusqu'en ces climats Sou amour inquict a suivi tous mes pas : Digne sang de nos rois dont elle est descendue, Rieu n'a pu resenir sa tendresse éperdue. Ni l'amour qu'elle doit aux rivages troyens, NI les bienfaits d'Aceste aux bords siliciens, Son cœur a tout quitté, Maintenant je la laisse, Et lui cache un péril, affreux pour sa tendresse : Je lui dérobe , hélas! ma vue et mes adleux; Je pars sans l'embrasser ; car l'atteste les dieux Que jamais... uou, jamais mon âme déchirée Ne soutiendrait l'aspect d'une mère éplorée l Dans ce triste abaudon, seigneur, daignez la volr; Consolez sa douleur, flattez son désespoir : Mon cour voie aux dangers avec plus d'assurance, Si l'obtiens en partaut cette douce espérance. »

A ces vœux d'un guerrier noblement Ingénus, A ce touchaut discours, tous les Troyens émus Fondent en pieurs : surtout le jeune ills d'Énée, D'une amère douleur a l'âme consternée; Et l'image d'un père est vivante à ses yeux.

» Poursuls, cher Euryale, un projet glorieux; De promets tout : je fais ma mère de la tieme; Then lai manquera que le ound ei a mienne, Le seui nom de Créuse! et c'est assez pour moi Que son sein ait produit un enfant tel que toi. Je fais plas : que le sort soit propiec ou contraire (J'en jure par ma tête et celle de mon père ), Ces prix que t'eût donnés mou cœur reconnaissant , Je les donne à ta mère , à tous ceux de ton sang. »

Il dit, et d'une main, de ses larmes trempée, Se dépouillant alors de sa superbe épée, Captive dans l'ivoire, étincelante d'or, Il en arme Euryale en l'embrassant eucor.

Au valeureux Nisus, Muestée aussi présente D'un liou qu'il dompta la déponièle effrayante ; Alèthes avec lui change de bouclier, Et d'un casque bruni charge son front guerrier.

Le couple armé a'éloigne; une foule attendrie Pieure et les recommande aux dieux de la patrie. Jule, qoi les suit dans ces derniers Instans, Juleur confait encor des ordres Importans; Vains bruits que l'aquilon disperse dans la nue l

lls volent; le camp fuit, la plaine est disparue; La nuit les favorise, et d'un pas basardeux Aux postes ennemis ils pénètrent tous deux,

Que de sang va couler sous leur main vengeresse! Leurs yeux trouvent partout le sommeil et l'irresse, Les chars loit des coursiers, les guides sous les chars, Coupes, armes, soldats, confusément épars,

» Voici l'instant du giaire, et voilà notre route, Dit Nissa, le fer uu; viens, Euryale, écoute; Veille sur l'enneml qui peut m'envelopper; Vois tout, observe tout; c'est à moi de frapper, Et ce fer va l'ouvrir une assez large voie. »

II dit., set in, et frage, e. fi Bannels et au proie. De myerbe fi Bannels is semichre assengir Repusieles nodhezent aur de riches spile. De proie fin deue des man de la riche spile. De proie fin deue des man deue reperint deu Morpher, De de la riche de

Comme un lion pressé par une faim brûlante, Attaque dans ses murs la untion bélante, Il ravage, il déchire, il traine avec fureur Ce peuple mol, et doux, et muet de terreur; Sa gueule en feu rugit de carnage trempée: Tel Nisus dans le sang abrenvait sou épée.

Mais le for d'Eurysle, irre d'un beau courrout, Ne d'est point s'apuale par de moin souble coupse : Il entance le meertre, et son gibire dévore Hébbs, Parles, Abre, quis nomerillaire etcore. Rhéms, seul éveillé, voyait tout; et sa peur S'estalt fait d'un grand vase un aile trompeur ; Su tôte, qui déjà se croyait échappée. Le l'autale abstatr roule, et dans les sanghois Vouint le vin, le sange et la rée à long fous.

Eoryale a'élance, et sa fougue lasprudente Veut encor de Messape ensanglanter la teute, Il marche à la pâleur de ces feux presque éteints, Près des coursiers épars, sans conducteurs, sans freins. Mais Ninus l'arrétant : « C'est assez de carnage : » Craignons le jour ; volons par ce noble passage, » Il dit : du seul honneur leur courage affamé. Laisse un riche butin sur la terre semé: Quand de Bamnès, hélas l et l'écharpe fatale, Et le bandrier d'or vient tenter Eurvale. Malheureux Euryalel ayengié du destin . Tu salsis valoement ce funeste hutin l L'imprudent! il v joint le casque de Messane : Ce casque, dont l'éclat et l'invite et le frappe, Sur sa tête superbe étincelle un moment. De ce front enchauteur dangereux ornement l Enfin du camo fatal ils oot franchi l'enceinte. Cependant accouraient, semant an loin la crainte.

Vers ce camp malheureux, sur d'agiles coursiers, En bruyant escadron, trois cents braves guerriers: Volcens est à leur tête ; et de loin , parmi l'ombre Dont le casque brillant perçait l'horreur moins sombre, Il croit voir deux guerriers qui, vers le bois voisin. S'échappaient : il accourt , il les voit , et soudain : « Arrétez, arrétez, jeunesse fagitive? » D'où vient, où va, que veut votre course furtive? » Arrêtez ! répondez ! » Muet, le couple fait, Se jette dans le bois, espère que la nuit Les sauvera du moins sous ses ombres mourantes, Et dans les longs détoura des routes différentes, Volcens, oul veut fermer toute issue à la fois, Divise l'escadron, le some autour du bois; Bois sombre, antique ombrage, où la plus noire veuse Verse un deuil éternel sous sa feuille ennuy euse, Et qui, d'épais buissons partont entrelacés, N'offrent qu'affreux sentiers de rouces hérissés.

Euryale troublé, que us proie emburrasse; Du soutier de Nisus vient de perdre la trace; Il s'égare: Nisus, le croyans sar ses pas, Vole, et troupe, en fayant, Volcets et le trépas, Il vole; il a finachi, dans sa cousse rapide, Les bords des lacs albains et leur source limpide : Il touche au doux rirage, à ces valions si beaux Od du rel Labium paissent les grands troupeaux.

Plein de joie, il s'arrête. O surprise fatale! Il regarde, et son oril cherche en vain Eoryale. • Imprudent! qu'ai je fait? O jenne infortuné l • Cher ami l quoil Nisas t'anrait abandouné! •

Il ne dit pas, il vole, il revoit ces hois sombres, Lause tous les sendiers, perce toures leurs ombres, El domande Enzyale à leur maetie borreur. Tout à coup il estend un bruit plein de terreur, Des couraires, les solubts, et cette vois si chère i il a'élance, il franchit la forêt solitaire; il roit son Emzyale, ô dieux trop inbumairs! Surpris et nou valance, se échatrice ne leurs mains.

Ah I comment le ravir au fer qui le menace? Que peut son désespoir, sa force, son audace? Ira-t-il se jeter parmi les glaives nus, Et rejoindre, en mourant. Eurvale et Nisus?

Sondain d'un bras terrible il prend son arc fidèle, Et régardant les cieux : « O lumière immortelle ! » Brillant houneur des nuiss, Diané! entends ma voit : « Si ton arc me fat cher, » i J'adore tes lois,

Viens rasir ce que l'aime à des mains meurtrières,
 viens diriger le vol de mes ficches guerrières;
 Abandonneà mes traits cet escadron nombreux,
 Fais voier et la faite et la mort avec eux l

Il dit; et ployant Fare d'une main agnerrie, Lance un truit qui fend rollende, et dies neve faret: Il frappe au cuw Sólanon; le Volque chancelant Tombe, et sous an comirier e delta tota sanglant. L'escalence en fémil, et cherche es vain la trace : Nisse, dont le sociée necourage l'audie. Sainte, lance avec force une de est trales algue, la d'une tompe à l'armé en un percer Tapus; La cervisite bianchit la féche emanglantée; Le ceup lint plain bropoje éportantée.

L'affreux Voicens rugh; et sou ardent courroux Ne sachant où porter la fureur de ses coups, Il régarde Euryale, et d'un ton piein de rage, Le bras levé: « Ton sang va payer ce carnage, » À ce moi, à ce geste, à la lueur du fer, Pâle, troublé, Nisus vole, et d'un cri fend l'air : . Moi! c'est moi! i'ai tout fait, frappez votre victime:

» Celoi-ci n'a vonte al pu faire le crime :

» J'en atteste ce ciel, cette nuit et ces feux! » Son crime est d'aimer trop un ami malheureux ! »

En vain priait Nisus ; l'înexorable épéc Du beau saog d'Euryale était déjà trempée ! Il tombe, et de ses traits que la mort a pâlis, .

Un long ruissean de nourpre ensanglante les lis. La Parque appesantit cette tête charmante. Tel se courbe un pavot que l'orage tourmente. Ou qui, du soc fatal en passant déchiré, Penche languissamment son front décoloré.

Dienx! one deviar Nisus à ce snectacle horrible l Il se plonge au milieu de l'escadron terrible : Duns ses rangs, hérissés de glaives menarans. Son fer ne voit, ne suit, ne cherche que Volcens, Près de Volcens en vain sa troupe resserrée Offre à Nisus partout une mort assurée; Nisus roule son glaive en cercle foudrovant. Se fait dans leurs rangs même un passage effrayant, Joint l'horrible Volcens, lui alonge avec furie Son glaive dans la bouche au moment qu'il s'écrie.

Nisus, percé de coups, tombe, mais en vainqueur, Et sur son Euryale expire avec douceur.

### CHANT TROISIÈME.

l'Aveniure de France avec Hercule et Osophale, tirée du livre 11 des Fastes d'Oride.)

#### PRACMENT.

« Mcs sœurs, vous triomphez, et Thalie est en pleurs, Dit Thaiie elle-meine, en essuyant des larmes Qui voilaient de ses yeux les riantes douceurs: Cependant la tristesse est contraire à mes charmes : La plainte, la douleur, même un air sérieux M'enisidit, quand des pleurs embellisseut vos yeux. Permettez done, mes sœurs, que la vive Thalie Oppose à vos douleurs quelque aimable folie; Non, Faunc, ton omour ne peut être importun. . Qu'à vos tristes et tendres chants

Je mêle des récits plus gais et moins touchans, »

La belie reine de Lydie Et le fameux Alcide encor dans son printemps, Déjà héros, mais héros de vingt ans,

Voyagèrent de compagnie, L'Amour, dit-on, marchait à leur côté; Il anivait la vaieur, il suivait la beauté ;

Mais, quoiqu'Amour, il fut sage, Car le seul but du voyage Était, le croiriez-vous? un saint pélerinage Au temple de Barchus, et le couple assoureux

Voulait arriver pur, sussi pur que ses vœux. Onand on a ce projet, le plus sûr, ce me semble, Pour deux amans n'est pas de voyager ensemble. Ceux-el pensèrent autrement. Les voilo qui, tous deux, cheminent lestement.

Comme hons pélerins qu'un même vœu rassemble; L'une, en reine dalgnant traverser ses états; L'autre, en galant héros, vengeur de ses appas,

Quel temps? un ciel d'azur; quel chemin? tout de roses; Et l'amour voyageant pent-il voir nutres choses?

Ainsi par des sentiers de fleurs. Dans la rampagne lydiène, S'avancaient nos dens voyageurs.

Quand d'une colline prochaine Faune, qui va toniours cherchant quelques minois. Grâce à l'espiègle Amour, volt celui de la reine : Le voir, c'est l'adorer, « Adieu , nymphes des bois, Your ou bonomient mes feux, your qu'embellit mon choix, Adleu, vous dis-je, adieu : voici ma souveraine, Eh l quelle outre serait digne de mes désirs? Cette reine charmonte aura tous mes soupirs. »

Oni rit? ce fut Amonr, Flamme mal assortie Souvent au dieu malla plait mieux que sympathie. Els! comment ne rirait-il pas?

Il voit Fanne sur la colline . Oul déjà mirait ses appos Dans le cristal monvant d'une source voisine, Ft se dispit tout has :

« Quelle reine, en effet, ne rendrait pas les armes A ce froot, à ce teint braol, mais plein de charmes? Deux cornes, il est vral, mais faites par l'Amour, De ce front enrhantear sout un nouvel atour. Oh! comblen mes rivaux vont ressentir d'alarmes ! Je n'ai point d'Adonis l'insipide langueur. Mais ces membres velus annoncent ma vigueur : Ces veux vifs, pétillans, ces oreilles mobiles, Ces pieds un peu fourclins, mais lestes, mais agiles, Ne sont pas d'un amant commun.

Faunc de dire, Amour de rire.

Et de lancer encore an dieu qu'il a blessé Un nouveau trait, un trait plus insensé.

Mes sœurs, rappelez-vous la fameuse toilette

Du berger Polyphème aux hords de l'onde assis Ayant à ses pieds sa houlette Faite d'un grand sapiu qu'il arracha jadis; Tailliant avec amour sa barbe, ses sourciis, Pour sa gentille bergerette:

Vous aurez l'image complète
Delle du dien Faune en ses tendres soucis,
Faune en cet art valait bien Polyphème;
Omphale valait mieret que l'amante d'Acis,
Et quel cour n'est jaloux de plaire à ce qu'il aime?
Oui, de son cern Faune avait pris leçon:

Ce que l'art préte à la nature Pour embellir une aimable figure, Faune l'emploie à sa façon. L'ne ronce épineuse, en ses mains, a la gloire De remplacer la dent du frête et blanc hoire: Il doit sa tresse an lierre tortieur.

Qu'il carrelare avec ses crins hideux, Sur son front, hérissé de poil ruide et sauvage, En couronne champétre il ajonite un fenillage; "Puis de l'épaule au fine il décore son sein D'un mobile tissu de roces», Que sa main pétulante effeuille à petue écloses, Et oui doivent servir son amoureux dessein.

Ainsi paré, brillant, beau comme l'Amour même, Rien ne manque plus à ses veux, Que de conquérir ce qu'il alme; Mais c'est là le point basardeux;

Car, por quel beureux strataçõese. En pourra-t-Il Joule, à l'insu d'an rival Jaloux, toujours présent, et tant solt pea brutal? Ces soins roulsient clans seu l'anc agifée; Il remet donc Omphale à la nuilée; Car à Vérus la nuit porte consell : Maisrume ses roux vont presser le soleil I

Omphale copendant, par les Grâces parée,

(hije, sans le satoir, de veuer impatiens,

"mi de heau vaillons et des bosquets fans,
Leotement ávançait, pareille à Gythérée.

Sur sa étée échanit le fou des diamas :
En bouquets sur son sein des fleurs semblaient éctore :
Et de leurs mains Zéphyre et Flore
Sans doute avaitet fissu ses légers victeurais,

Qui sur elle flottaient à replis ondoyans.

(Le reste manque.)

### CHANT QUATRIÈME.

(Apollon , après avoir entendu Ézato , Celliope et Thalie , racont arc Muses l'histoire de Psyché.)

Quand les villes de Crèce axissien encer des ruis, les prieces eutre bisenatés pour elles, suin des treis, La plus jeune célipus ses sours et Véuus méme. Petré dejamis les globes à la beaute sprace. La voir, c'était l'aimer : vingt rois lui font la cours; La voir, c'était l'aimer : vingt rois lui font la cours; La cours voient en fonde à la Véuus souvelle. Les cours voient en fonde à la Véuus souvelle. Le cours moient peut pour die : L'encreus funne à ses pieces, les dients brigueut ses ferns. L'encreus funne à ses pieces, les dients brigueut ses ferns.

«Eb quoi! dit la déesse eu frémiseant de rage , Psyché de l'univers me dispute l'hommage ! L'immortelle Venus peut voit des yeux mortels Lui ravir sa beauté, son culte , ses autels , Tous les veux , tous les cœurs ; et Véus soutragée , O houte l'd désespoir in e serait point vengée !«

Ele appelle, à ces mois enfommés de courroux. Sou fils ainé, ce dieu si cruel et si donx, Fier de ses traits brillans, plein d'audiace et de charmes, Vénus, baignant l'Amour de ses jalouses larnes, Fait asseoir daus son cluer l'enfont malicieux; Ses colombes d'argent fendent l'azur des cieux.

L'Amour, en souriant, ini promet la vengeance. La décesse, que finite une donce engérance ; Le baise, et revolut aux hords des bots amers, Sur sa compac d'autr s'olinece et fend les mers. Sur sa compac d'autr s'olinece et fend les mers. But tervarres l'ondre en list de Neue Peri. Le vieux l'Artico de la la compaction de l Triomphante, elle arrive au temple de Paphos. Voit l'eacens railumé a'exhaler à longs flots , Et reconnaît l'Amour à ces divines marques, Aux deux sœurs de Psyché l'Amour joint deux m Elle, qu'environnaient tant d'hommages flatteurs, O prodige! voit fuir tous ses adorateurs. Que lui sert d'être encore et belle et renommée? Eu vain on l'admirait, elle n'est plus aimée! Sans amant, sans époux, dans ses ennuis crueis, Solitaire, elle pleure any foyers paternels, Psyché, qui le eroirait? Psyché cesse de plaire! Son père soupçouna la céleste enlère, L'oracle qu'il implore ajoute à sa terreur : Voici, voici l'arrêt qui le glace d'horreur :

« Avant que neuf solelis aient ebassé les ténèbres Il faut que, sur un mont désert, voisin des eieux. l'avché, dans les atnars de ses noces funèbres, Aille attendre l'époux que lni gardeut les dieux. Ne va pas espérer qu'un mortel soit ton geudre l C'est un monstre qui vole; Implacable, jaloux, Il empoisoune, il brûle, il peut tout mettre en cendre: La mer, les cieux, le Styx, tout tremble sons ses coups.

« Ciel! dit la reine en pleurs, ma Payché, que j'adore, Vit pour qu'un monstre affreux l'épouse et la dévore ! Anu, uon, je serai sourde à l'aveugle Destin. A-4-il su m'expliquer sou oracle incertain? Sur quel mout inconun, dans quel climat barbare, Pour quel monstre veut-il que l'hymeu se prépare? Dieux cruels! dieux jaloux! je u'y souscriral pas, Et votre baine en vain a dicté son trépas. »

Le père dévorait ses muettes alarmes. Et la teudre Psyché, les baignant de ses larmes, Les pressait tour à tour dans ses bras caressans.

« N'opposez point aux dieux des efforts impuissans, Dit-elle : e'en est fait, Psyché vous est ravie. Ah l je vous aimais trop pour n'aimer pas la vie l Puissent mes sœurs du mnins, plus heurenses que mol, Et vivre, et m'acquitter des biens que je vous dol l Que leurs soius, leur amour, leur bonheur vous console! Mais reteuez ces pieurs dout l'aspect me désole ; Il faliait me pleurer quand d'aveugles mortels, Sous le nom de Véuus, m'élevaient des antels. A l'euvie, à la mort ce nom m'a coudamnée. Innocente, je vais subir ma destinée. Le ciel qui me douus ces attraits malheureux, N'a voulu m'embellir que pour un monstre affreux. »

Huit fois le unit s'écoule, et la neuvième aurore. Plus triste que la nuit, mentre enfin d'éclore,

D'un sourire lugubre elle attriste les cieux. Psyché lit sou malheur écrit dans tous les yeux. On pare la victime : épouse lafortunée, Tu confiais tes pleurs au voile d'hyménée! On appréte le char, ou plutôt le cercueil; Pour l'hymen de Psyché tout l'empire est eu deuil.

La voilà sous le crêpe et dans un char d'ébène. Pâle, une urue à la main, se penchout sur la reine, Dont les pleurs accusaient l'inclémence du sort : Vivante, elle préside aux pompes de sa mort, Le rol suit en pleuraut cette pompe cruelle. Les coursiers vont sans guide où le sort les appelle, Partout de noirs cyprès les chemins sont ornés; Le char roule à travers les peaples coasternés. Au nied du mout fatal qu'entoure un vaste abine . Il s'arrête : à pas leuts on monte vers la cime: Ou dépose Psyché dans ces harribles lleux, D'une famille en pleurs , peignez vous les adieux; Le roi désespéré, la relne évannuie, Laissant leur fille, hélas l plus chère que la vie. Le char s'éloigne : ils vout , déplorant leurs amours , Dans un triste palais ensevelir leurs jours.

Mais que devient Psyché, seule, en proie au silence, A la nuit, à l'horreur de ce désert immense, A cent monstres ailés nutour d'elle siffans, A mille que l'effroi peiut à ses yeux tremblans? Mourante de frayeur, elle tombe; Zéphyre, Sous ces voiles flottans, s'insitute et soupire, L'enlève au pied du roc, dans un vallou charmant Et sur un lit de fleurs la pose mollement.

Après que le sommeil, de ses beaux yeax eu larmes, Dans une nuit paisible, eut réparé les charmes, Surprise, elle s'éveille en des lieux enchantés. Voit de rlans bosquets, des ruisseaux argentés. A ses yeux, sous ses pas, mille fleurs animées Lui tracent son doux nom en lettres parfunées: L'oude le murmurait : partout, dans ses jardins, Sur l'albâtre vivaut brillent ses traits divins. Psyché, d'aise muette, immobile à leur vae, Paraît de ces beaux lieux la plus belle statae. Une sirène, au loin, l'appelle à ses concerts; Psyché vole ; au doux sein d'un bois de myrtes verts, Sur cent colonnes d'or, un palais de porphyre Luit aous un ciel d'azur : elle approche, elle admire; Mais son œil au portique est à pelue attaché, Son œil avec transport lit : Palais de Psyché. Les portes de vermeil s'entrouvreut d'elles-même.

« O vous l de ce palais reine aimable et suprême, Belle Psychél lui dit que amoureuse voix,

Entrex, ce don salle est soumls à vos lois, .
De nymbes à l'instant une folici empressée Vole à son regard seul , et mémè à as pessée. L'une parfame au hois ses charmes révélés, .
D'une padoru tindie embellis et voilés; l'entre assemble avec art sous la deut de l'indie. L'autre assemble avec art sous la deut de l'indie, .
Ses chereux, dont Diane elle-amme ells fait gioles; Une autre la revêt des plus rians atours.
Al lai rous l'eussier vue, o mer des amours!

Bienth, pour le festiu met rouspe choisie, Lai sert le pur nectire et la doace almerboile. Caparboist aux accords d'un luth harmonieux, Dattees grapples embleien ces chants ingérieux : Dattees grapples embleien ces chants ingérieux : « Amourt volupé pure; amourt sent bien de l'âne; l'enercut le jeune cour estré de la finale par Tont plat, tout s'embellit doas tes liens charmans; La moort univers viets sourire aux names. Amourt volupé pure; amourt seul bien de l'âne; Regres sor les mortés ils sord dictex aux fannes!

La naîre Psyché soupire à ces access ; Son cœur palpite, ému de troubles innocens. Réveuse, elle se lère : « Oà suis-je ? O doox miracle ! Dis-elle : que devient et le monstre et l'oracle ? Qui donc m'a su ravir à la haine des dieux? Palais I offire du moins son insage à mes yeux, »

Dans cet espoir flatteur, porconrant l'étendue Des lougs uppartemens dévoilés à sa vue, Tout présente l'Olympe à ses régards charmés. Des feux du diumant les murs sont allumés : Elle y cherche un objet que rien ne lui révèle; Enfin brille un salon qu'ainma Fart d'Apelle.

Là, dans l'aveugle muit du chans ténébreux, L'Amour sème, en jouant, les astres et ses feux; lei l'enfant ailé dompte le fier Alcide, Et change la massue en quenouille timide; lei, sa jeune main lance à la fois trois dards, Qui percent à la fois Pluton, Neptune et Mars; Là, cygne, aigle, taureau, c'est Jupiter Ini-même Oui s'huntille aux pieds de cet enfant sonréme. Mais nn dernier tableau sartout frappe ses yeux; Elle y voit ce vainqueur des béros et des dieux, Vainen ini-même, atteint il'une flèche imprévue, Aux pieds d'un jenne objet qui détourne la vue, Pour se débarrasser d'une foule d'Amours-La grâce, la pudeur relèvent ses atours; On ne voit point ses traits, mais l'œil charmé devine One la tolle dérobe une beauté divine. An coin sout deux Amours; et le groupe enfantin Semble dire, en riant : Lui-même est pris enfin? Psyché de tant d'appas était presque jalouse. 1.

Mais Vesper Init delja (diji la jeme épomer Svanace a lii divjeme nosu un daia er utski. Sa malu inetu d'osati dépositiler are labita. Sa malu inetu d'osati dépositiler are labita. Elle hédir, elle rendette es condais tals charmes l'est de la labita de la labita de la labita. Les symphes, les fiambeoux éclipeen à la fois. Seele, elle respiral à peine, quand la volc., Gette unoceruse voir qu'elle entir enrodue. Sompte à son orefice éconde, éperieu. Sompte à son orefice éconde, de poècul. El l'invisible amont devient heures épons. La l'invisible amont devient heures épons.

Paythe, qui en retrille, on unit is cherche escore; Trendantate de jailer, mette de honders, mette de tronter. Brithant frum fer upen rive avourer a parteur, Psychet revoil le prior es son punjens faidenes. Ses charmes sont mycks on the languageran sourcities. Ses charmes sont mycks on the languageran sourcities. Ses tainité emberran evrite un dont morts. Sa blonde chercher, épondue à l'actume, Semale challer ence les loisers de l'Atmour. Ze des dost de parfens sa becant enfraédale. Consulte les créales y vois embellies. Des supriess auters elle ful l'occements.

D'un tendre souvenir en servet agitée, A peine de nectar sa livre est hannectée, Que, laissant les trésors dont brille son palais, Elle court dans ses bois chercher l'onibre et le frais, Et le silence, umant des donces réverles.

Là, seule enfin, Psyché, sur des rives flenties, Voit un léger ruissean précipiter son cours; Il fuit, revient, à/gare; elle ca suit les détours, El remonte, en révant, à la source de l'onde. Psyché la voit jaillir d'une grotte profonde, El, pas à pas, ac fie au roc frais et voité, Quand du jou rott à coup la monante charté S'étaint: Psyché veut fuir; mais la voit chère et douce Larrèce, et l'atticaut ters un siège de mousse :

» En qual't belle Psyche, dit-elle en soupirant, C'est done ent vision starlish de ce reisla creata Que je dois le bonhere de revolr ce que Palme? Quand pourrais-je, o Psyche, le devoir à vons-mer S-Al que si vons ainiez, ces l'inex vons seraient chers l' Une annate se plait aux borsis les plas déserts : C'est là que de l'Amour on sent mieux la présence; Là, né pour le mystère, il croît dans le silence; 530 L'Amour n'est-il point fait pour ce cœur ingénu?-L'amour ! eh ! puis-je aimer un objet inconnu ? Dit-elle : cet oracle (il m'épouvante encore!) Vous a peint sous les traits d'un monstre qui dévore. -Et le suis-je? reprit son invisible épout.-Non, le ne le puis croire à des accens si doux.-Psyché! mais sons quels traits voyez-rous mon image?-Je vous crois la fraicheur, les grâces du bel âge. L'esprit insignant, le souris doux et fin, Je ne sais quel regard vif, enchanteur, malin; En cœur tendre et léger; mais le ne puis connaître Si l'Afrique ou la Grèce entin vous a fait naître ; 'SI je dois admirer on l'ébène ou les lis De vos traits, que le jour est sans donte embellis. Cédez, géale aimable, au désir qui m'enflamme; Laissex voir à mes veux ce qui platt à mon âme : Souffrez .... - Ah! loin de vous ce dangereux espoir, Ma Psyché! du mument que vous m'aurez pu voir. Votre honheur, le mien , tout cesse !- Et moi , dit-elle , Je ne puis donc jamais vous aimer. - Ah! cruelle !.... Et Psyché sur ses mains sentit couler des pieurs, Au cri de son amant, à ce cri de douleurs, L'imprudente eût vouln retenir sa parole : Et d'un baiser timide en pleurant le console.

Le doux monstre s'apaise et tombe à ses genoux. « O ma Psyché! ne romps jamais des nœuils si doux ! Crois-en moins ton esprit que ton âme céleste; Ton sexe est curieux : crains ce penchant funeste. Jouis en paix d'un cœur que tn sus enfiammer; L'Amour même, l'Amour sanrait-il mieux t'aimer?» Il l'enivre, à ces mots, de baisers et de larmes : Et Psyché de l'Amour respire tous les charmes.

Charge nuit dans ses bras ramenait son amant : Chaque jour prolongeait ce doux enchantement. Do fils de sa rivale adorée et servie . Le mystère cachait son bonheur à l'envie. One de fois, an détour d'un vallon reeulé. L'Amour vint dans un char de ténèbres voilé. Au doux brait du zéphyr et de l'onde écumante, Enlever, caresser, promener son amante! S'il la ouitte, aussitét mille sonres riana S'empressent d'amuser ses feux impatiens. Sonvent au pied d'un myrte elle réve et sonpire : Il est. il est un nom qu'elle brûle d'écrire : Mais le trait sur l'écorce est en vain ébauché; Au défaut de ce nom elle écrit : ta Psyche.

Quelquefois, de ses feux la tendre violence Interroge les bois, les ruisseaux, le sileuce. Qui me révélera cet ennemi du jour? Écho, nomme-mol douc l'objet de mon amour? Et l'écho plus sincère, inntile merveille, Murmure en falbles sons Amour à son oreille. Sensible à ce doux bruit qu'elle ne comprend pas, Pour son cœur agité ce trouble a des appas, Ses yeux dans ce moment a embellissent de larmes : Une rougeur timide a coloré ses charmes, Henreuse, si jamais un désir curieux N'est troublé ce bonheur pur et mystérieux ! Mais. bélas! de ses maux l'âme est toujours complice. Et s'obstine à changer son bonheur en supplice (1).

# LA NATURE.

### LE BONBEUR PHILOSOPHIQUE

ET CHAMPÉTRE (2). PORME.

CHANT PREMIER.

#### LA SAGESSE.

O Nature I 6 ma mère I 6 déesse éternelle I Toi que l'erreur des lois vent rendre criminelle, Je t'implore, descends, respire dans mes vers l O source du génie , âme de l'univers , C'est toi, fille des dieux, toi dont les mains fécondes Forment la chaîne immense et des temps et des mondes, Ta volonté suprême est ta suprême loi : Ton rèque illimité n'a de horne que tol. Loin au delà des cieux où tes flammes circulent, De ton immensité les bornes se reculeut. C'est ta main qui sensalt sous tes pas radicux Leur poussière étoilée anx vastes champs des cieux. Éclaire des mortels l'orguellleuse ignorance, O centre ! qui jamais n'eus de circonférence , Comment fis-to rooler dans le cercle des ans Et les ranides lours et les siècles pesans?

Tn dis, et dn chaos les gouffres disparurent; La matière . l'espace et le temps acconrurent. Autour de tol flottant , les mondes et les cient N'attendaient pour marcher qu'un signe de tes yeur.

(1) Des troubles domestiques vincent interrompre Lebrun à cet endroit de son poème, qui n's point été achevé, (2: A l'exception du troisième chant, qui est presque nier, il n'existe que des fragmens de ce poème.

To sortis de toi-même, et ta main sôre et libre Au sein des mouvemens balança l'équilibre, Vers on centre commun fit peser tous les corps, Des élémens rivaux assembla les accords, Alluma les soleils, suspendit les planètes, Et cravoona leur route aux ranides comètes : Fit éclore en jouant les astres et les fleurs : De l'arc brillant des cieux quanca les couleurs; Sut diviser l'atome en points inaltérables . Euferma dans un gland des forêts innombrables, Brisa l'augle, et du cerrle arrondit les contours. Tu commandas aux mers leur fuite et leors retours ; Jetas dans l'Océan les pesantes baleines. Soufflas l'air, et des vents dispersas les haleines : Recourbas les vallons, inclinas les côteaux, Du centre des rochers versas l'urne des caux. De chaque être fixas et le germe et l'espace, De l'énorme éléphant appesantis la masse , Du ciron invisible arrangeas les ressorts, Et soutins des oiseaux les rapidea essors.

Mais l'homme qui respire, étonné de lui-nême. Fui le ché-d'œuvre beurezu de tou soullit supréme; C'est pour lai que te main, profigiana les moissons, Entrelaça les jours, les ouits et les saisons. Entrelaça les jours, les ouits et les saisons. L'aveu de son booheur le dévito son bommage, Ne libre, il ne consust de souverain que tol, Et l'univers naisont applisadit à son roi.

Alt! combieu son erreur a vollé ta lumière, Et qu'il s'est égaré de sa route première, ce premier bonheur, qu'aux champêtres humsins Offrait ce globe, à peine échappé de tes mains l

Et vous, de la Natura immortelles compagnes, Yous, déités des bois, vous, nymphes des rampagnes Laissez-moi parcuurir vos bosquets ombragés. Que l'art contagieux n'a jamais outragés; Ouvrez-moi ces berceaux de Pomone et de Flore. Où sourit la Nature, où l'âme semble éclore, Guidez mes pas errans any sources de ces eaux Où Diane se plonge entre mille roseaex; Laissez-moi le front ceint d'olive et d'amaraute, Fouler de vos tanis la richesse odorante : Livrez à mes regards ves asiles secrets. Ces lars, ces prés, ces bois, ces grottes, ces forêts; Versez dans tous mes sens l'harmonieux délire : Tandis qu'à ves bienfaits Je consacre ma lyre, Déesses, prétez-moi l'ombre de vos rameaux : Je chante un houbeur pur, né du sein des hameaux.

Et toi qui, des grandeurs dédaignant l'Imposture,

Ne connais que l'amour, la gloire et la nature, Mose, quis sur na téte as trest tes rayons, Sous les yeux de Palès dirige mes crayons. Des moissons do bonheur vieus séparer l'ivraie; Petins-nous dannie les homenaux la sagresse plas vraie, La liberté plus fière, et d'un vol plus beuroux Le génie et l'amour y déployant leurs feux.

De ces divins objets ma lyre est animée; Si do siècle de fer la rouille envenimée A corromon les cœurs et souillé l'univers, Que du moins l'âge d'or renaisse dans mes vers l

Le sage sime à r'ever dans un réduit champtère: L'agneux qu'il roit hondir, la brebis qu'il voit paltre, Les tuoreaux qu'il entend mugir dans les vallons, Le fer cultivateur, luisant sur les sillons, Les fortis, les closue ut elux ferite peute, Un zéphyr qui s'égale, une oude qui serpente, l'Intent plus ses regards justement enchancies Que le faste luigient des probluses cities.

Eh I que dit à nos ceurs la pompe de nos villes, Ces publis develée par une aums servilles , Ces ripales couriers, etc dans haudinares, consideration de la companyation de la companyation de Ces ripales couriers, etc disconsideration companyage de la companyation de surfices tromposures, Des phalairs inquiers, éten niciers promposures, Le mérice courier sons le jong des tyrans, Le de l'actique bommer de routes explana, l'a, des crimes heureus le cid paralt compiler, hair floremer est seuge, sa vue est leur apoplice; La richesse cal le prix des vices intrigues, te des larcings de l'arginos.

Je sais trop que Voltaire, abusant du génie, Aux champetres vertus prodigua l'ironie : Et refusaot ses mains au culte de Cérès, A d'un vers dédaigneux insulté noa guérets ; Jenx sanglans de l'esprit, funeste tradinage. Plus cruel que le fer, instrument du carnage, Qui, dépouillant le cœur de sa noble fierté. A la mollesse, à l'or, veudit sa liberté ! Malbeureux qui changeait, avec trop d'imprudeoce, Aux festins des tyrans la sobre indépendance ; Prodirieux mortel! homme unique et divers. Tantét avec les dieux plauant sur l'univers, Tantôt lusqu'à Zoile abaissé dans la fange, De furce et de faiblesse merovable mélange : Homme au dessus des rois, s'il les cût ignorés, Et le dieu des talens, a'il les cût révérés, Mais du cygne français (1) diffamant l'harmonie,

:1) Le grand Rousseau, (Note de l'auteur.)

34,

Il courut dans le Nord fistier la tyramie, Long-tempa de rois en rois son orgueil a rampé Sous na joug éclutant que ses pleurs out trempé. Enfin il guide un port une orageuse vie, Et redemande aux chanps sa liberté ravie : Les chanps et la nature animent ses accens, Et ce bouhere si pur a son déraiter encens.

O maison d'Aristippe I d'aprdins d'Épicure (f) I
C'est vous qu'il implorait dans sa rétraite obscure; p
ne ses destins errans il a fixé le cours
Près d'un lac et des bois, loin des trompenes cour
Le ce religiar finances jouit de sa mémoire;
Il ralinme sa vie au flambeau de la gloire.
Cornelle u volé slaus ses brins généreux;
Il a tout explé, poisqu'il fait des beureux.

Ainsi, quand de Vénus les flammes sont éteintes, Quand de l'ambition il seut moins les atteintes, Le cœur revole uux chumps dont il fut séparé : Il ramène au bonheur son hommage égaré.

Hourau gal, soslevam nac chaine importane, Detache se seisaine da char de la fortane, Et asua la fitiguer de soupies cerende, Galtier de se sualine las guéros paternela (Galtier de se sualine la guiere paternela (Az mortela indiscreta il derole sa leg. La di est cris insenses d'un valgaire odiera, L'insoccace des champs rend l'houme égal aut dieux, Libre one seis de forte, as vertes sollative Y romps des prépages la chaine héroditaire, L'insoccace des champs rend l'ordina de l'action L'Insoccace des champs rend l'ordina Y romps des prépages la chaine héroditaire, L'insoccace des champs rend l'insocca L'insoccace des champs rend l'action L'insoccace des champs rend l'action L'insoccace des champs rend l'insoccace L'insoccace des champs rend l'insocca L'insoccace L'insoc

Oui, la cour de Pales est l'asile in sage; C'est là que de aon âne il fait l'apprentissage, Et rendant la Naipre à ses aniques droits, Du fond de ses déserts inferroge les rois. Il pénêtre esc cours fors de notre faiblesse, De ses frètes appais dépoullte leur mollesse; Et tous ces dieux mortels, ouvrage de non mains, fentreu à ses regords an nivean des humains.

Tel à des yeux divers le spectacle varie, Tel aux yeux du pastenr, couché dons la prairie, Le chone qui déploie na front démesuré, Semble être in citoyen de l'empire azaré, Mais an regard perçunt de l'aigle vigilante Qui pénètre des airs la voite étineclaute,

(1) Ce vers est de M. de Voltaire lui-même. (Note de l'guteur.)

L'orgueil du chène rentre au niveau des silions, Et se mêle aux tapis de nos humbles vallons. Mais la fiert de l'aigle errante sur la nue Des regards du soleil est à peine connne, Et ce méme soleil n'est aux regards des dieux Qu'une étincelle, un point dans l'abine des cieux.

Voilà donc tes degrés, ô superbe existence l Et du monarque au sage il est plus de distance Que du sage aux dieux même ; lmage de ces dieux , Son âme en réfléchit quelques traits à nos veux.

Not supporte, to come 'sum poine à comprendre Cas nobles véritas piú jour (apprendre, Sur le sage oubblé tu versus tes mépris. Mais d'un sage et d'un oil distingue neue nelle perti. Mais d'un sage et d'un oil distingue neue nelle per l'est de la comprendre de l

II.

Que Cérès des mortels soit à jamais chérie ! C'est le premier sillon qui fixu la patrie. La fondre fit les dienx, le glaive fit les rois ; Cérès, le soc en main, vint nous donner des lo Non ces lois, qu'à grands cris la chicane infernale Vomit imprudemment de sa bouche vénale, Et qu'osent nous dicter ces brigands de Thémis, De ses droits les plus saints profanes ennemis. Un vil lege, abruti par l'infâme luxore, lyre encor des boisers de sa Lais impure , Viendra, pour couronner ses impudiques feux, De nos plus saints hymens briser les chastes nœuds : Et du voile des lois convrant l'affreux mystère, Lancera ses arrêts d'une bouche adultère. Jusqu'au jour où rompant un sommeil odieux . La fondre dolt enfin justifier les dieux.

Heurenc subtrateur des champs qui tout vu maltre, Que tob honbeur est pur, si us aix le commitre : Si Themis n'y vient point, par de noires chamens, Ty futiquer de lois moine purce que tes meurs; Lois que la hrique ou l'or pile à son vil usque, Escierce des tyrans, ce les tyrans du sage! L'ilme desient champière l'à l'appect des hameaux, Y vole avec Zéphyre, y coule uvec les caux, S'afflig avec Delle su chami de Philomèle, Sourit avec la fleur, 8'épanonit comme elle, 8'épare avec l'aurore à son brillant retour, Se colore des feux qu'épand l'astre du Jour, Et pour son bonheur seul ingénieux Protée, Devient tous les objets dont sa vue est flattée.

Les charges sont pes berceaux. Tout homme est né pasteur. Le premier des mortels est un cultivateur, Et le second peut-être un roi qui le protége. Il n'a point des grandeurs le fastueux cortége, Mais sous un toit rustique il goûte un donx sommeil. Chaque aurore lui verse un lour pur et vermeil. Le fifre aux sons aigus, la trompette éclatante, Le bruit sourd des tambours n'ont jamais sous la teute Réveillé de Palès le paisible héros ; Il laisse à Frédéric ces combats, ces assants, A l'œil sauglant de Mars pompes voluptueuses. Le fer est innocent dans ses mains vertueuses; Ce fer, qui désormais partageant nos fureurs, D'un carnage effréné respire les horreurs : Ce fer que lui prêta la céleste indulgence, Pour cultiver ses champs, pour valuere l'indigeu Pour moissonuer la gerbe aux fêtes de Cérès, S'armer contre l'hiver du secours des forêts. Et loin de ses fayers et de sa bergerie, Du monstre affreux des buis repousser la furie,

Élère de Palls, o mortel giorieras I

To iqui d'un fer posibile curres tes champs heureuxt.

Jamais l'affereux deud, monstre impire et fareuche,
La fireure dans le pour et l'issults à la houche,

De rage, de vengenace et de annu illéré.

Narrant es maisse d'un glaive aux mereures préparé.

Tu ur la conçola pas, cette horrible folie

Quidopta de Français in crusule apolie

Et qui, fermant l'oreille aux eris de la pitét,

Pour venger des gante égoure l'amilié.

La raison calmerait la fureur qui l'anime. Mais d'un blâme moqueur l'effroi pusillanime Précipitant son bras à ses tristes exploits, Le lette entre la mort et la rigueur des lois. Ahl ces Grecs, ces héros au dessus de l'untrage, De ces lâches fureurs souillaient-ils leur courage? L'art du gladiateur, vil aux yeux des Romains, A ces meartres obscurs n'instruisait pas leurs mai Chovens désarmés à l'ombre des murailles. Ils cherchaleut aux combats d'illustres funérailles; Venceurs de la patrie , ils ne daignaient périr Ou aux yeux de l'univers, et pour le cunquérir. Mais vous, héros du meurtre, inhumains par faiblesse. Impatiens d'un mot, d'un geste qui vuns blesse, Barbares! vous plongez au cœur de vos amis Ce glaive, réservé pour des flancs ennemis.

O sainte humanité! par tes soins, par tes larmes, Arrache de leurs mains ces parricides armes, Enfans de la Nature, ils osent l'outrager! A ses yeux, sur sou sein ils courent a'gorger! Ah! cruel I entends-la soupirer et te dire: Tu ne saurais créer, oseras-tu détruire?

To Foose I wait for prict dont to night ver siphone: Voice cerup imm and annual, nou percei de to compis. To receius é altereur l'un pied terminant s'éprez : To receius é altereur l'un pied terminant s'éprez : Ol lair 2 ma ceur aux ceux excuere : In ambie 1 mais ceux en comme cause de la comme de la comme de la comme de la comme de la mature l'une de la comme de la comme de la mature l'une de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la comme d

Plus utile à tou roi , plus brave encure peut-être, Quand ou flatteur l'aveugle, ose éclairer ton maître; Sauve la vérité du naufrage des cours.

La cabane indigente appelle tes socours: Verse un or généreux sur ces pales victimes, A qui la fuim peut-être eût conseillé des rrimes. Dans la Nature alors tout va rire à tes yeux: Le prix est dans ton cœur : il pale avant les dieux.

III.

( Après la description géorgique des transux , des exercices et des amusemens journaliers de mon sage champétre. )

Alad d'un clamp ferile exerçent la culture, An sources da burder, pinagé dans la nature, Il ce nouqueme pais plant s'il de non marca, l'emmi Son houbemp mu ait du rein des travaire. Sen longs journ écoules lois du déveu l'épidamer s' Son longs journ écoules lois du déveu l'épidamer s' SI en consont jaunis, ce de les pais pais. Si et consont jaunis, ce de les pais pais. Si et le consont jaunis, ce de le pais pais. Si et consont jaunis, ce de le pais pais. Si et consont jaunis, ce de le pais pais. Si et consont jaunis, ce de le pais pais. Si et consont jaunis, ce de le pais pais. Si et consont jaunis, ce de le pais pais. Si et consont jaunis, ce de le pais pais. Si et consont jaunis, ce de le pais pais. Si et consont jaunis pais de la pais. Sentirent tour à lour des rosses sen sa vic. Sen automne resemble à non plus dons princieraps. Il ecelle neces des notaux pur les pluses du traups. Andre de ses sils, entraite plumese Bur Douvers de se pours, l'appui de sa viellenes. De l'houvers de ses pours, l'appui de sa viellenes. Que dans d'acturires avorce està brille à les yeux,

(1) On se rappelle la belle setion du matelot Eronssard, qui fui surnommé le Brave Homme, Couronné de sa race, il va chez ses aieux. A la poudre échappé sans peine il y retombe, Et loin de son berreau n'égare point sa tombe.

Tel est, dompté par l'àge, un chène aimé des dieux One jamais n'ont flétri des vents contagieux. Il vieillit: mais du temps la faux loczorable Ne frappe qu'à regret sa tête vénérable. Ses rameaux bienfaisans, même dans leurs débris, Au temple de la Paix serviront de lambris. Caressé des zéphyrs, respecté des tempétes. Citoven des bameaux, il protégeait leurs fêtes. Jamais il n'a prété d'asiles aux forfaits : It n'est plus, mais il vit encor dans ses bienfaits, Il n'a point profané ses ombres ingénnes Autour de ces palais, fiers de tant d'avent La colombe y vola sans crainte du vautour; Le myrte des amans se plaisait alentonr. Les nymphes, les pasteurs ont gémi de sa perte; La foret, qui le plaint, semble veure et déserte. Le trone qui reste à peine est enrore importel : Jadis cher à Palès, il en devient l'autel; Et le voyageur même instruit de sa disgrâce. Do lieu qu'il ombrarcait, révère encor l'espace, Tels scront tes destins, ô viciliard fortuné!

Mais tel n'est point le sort d'un tyran couronné. Il meurt; et sa mémoire expire et s'évapore Avec le fol encens du flatter qui l'adore. Et, même de sa rour, en mourant exilé, Il a'onvre loin du trône un tombean reculé; La terre le détroe, et a 'est bus son empire.

Ainsi du sein des mers disparaît un navire. La devade en pleurant vit cet audacieux Fuir l'asile nmbragé des sapins ses alenx. Impatient, il vole, il dédaigne la terre. Un dieu même en ses flancs déposa son tonnerre. li entraîne avec lui ces mortels égarés Vers les sources de l'or dont ils sont altérés. Sonveraine des airs, sa voile triomphante Lenr promit les trésors que le Potose enfante. Il roulait sur les flots , colosse impérieux ; Son corns pressait l'ablane, et sa tête les cieux; Mais quand an jour fatal, ses noires destinées Enveloppent ses mûts, ses voiles consternées, On'en valu il lutte eneur sur un gonfre orageux, Où déjà le nonfrage étend ses bras hideux, Ni les voeux, ju les cris de ces pâles victimes Dans lear tumbe finttaute implorant les ablaces , Ni les trésors de l'Inde en son sein renfermés . Ni les fourires des rois, dont sen flancs sont proés, Dieu n'a pu l'arracher au gouffre qui l'embrasse,

Et l'onde inexorable en absorbe la trace. A peine an vil débris rejeté por les mers Redira son noufrage à de lointains déserts.

# CHANT SECOND.

LA LIBERTÉ.

Mortel I connais l'abline où ta raison s'égare ; De cet Être infini (1), l'infini te sépare, Du char glacé de l'Ourse aux feux du Syrius Il règne : il règne encore où les cieux ne sont plus. Dans ce gouffre sacré quel mortel nent descendre? L'immensité l'adore, et ne peut le romprendre. Et toi , sooge de l'Être , ntôme d'un instant , Égaré dans les airs sur ce globe flottant. Des mondes et des cieux, spectateur Invisible, Ton orgueil peuse atteindre à l'Être inaccessible! Tu prétends lui donner tes ridicules traits : To your dans ton Dien même adorer tes portraits! Ni l'avengte hasard, ni l'avengle matière, N'ont pu créer mon âme, essence de lumière. Je pense : ma pensée atteste plus un Dieu Oue tout le firmament et ses globes de fen. Vollé de sa spiendeur, dans sa gloire profonde, D'un regard éternel li enfante le monde : Les siècles devant lui s'éroulent, et le temps N'oserait mesurer an seul de ses instans. Ce qu'on namme destiu n'est que sa lui suprême : L'immortelle Nature est sa fille, est lui-même. Il est : tont est par lul : seul être illimité . En lui tout est vertu, puissance, éternité. Au delà des soleils, au delà de l'espace, Il n'est rien qu'il ne voie, il n'est rien qu'il n'embrasse; Il est seul du grand tout le principe et la fin, Et la création respire dans son seiu. Puis-le être malbeureux? je lui dois la naissance. Tout est bonté, sans doute, co qui tout est puissa Ce Dieu, si différent du Dieu que nous formans, N'a jamais contre l'homme armé de noirs démons, Il n'a point coulié sa vengeance au tonnerre ; Il n'a point dit oux cleux : vous instruirez la terre ; Mais de la conscience il a dicté la volx : Mais dans le cœur de l'homme il a gravé ses lois ; Mais il a fait rougir la timide Innocence; Mals il a fait pălir la conpable licence;

(1) Dieu.

Mais au lieu de l'enfer, il créa le remord , Et u'éternise point la douieur et la mort,

33.

Le monde cut son anteur : sons douer B est des dieux Que voile h non reparch l'ausersalé des cleux; Man ceur à l'eux héchaits aime à les reconsaître; Man ceur à l'eux héchaits aime à les reconsaître; Man ceur à l'eux des l'eux des la commentation des la commentation des la commentation des la commentation de l'eux de l'eux des l'eux de l'eux des l'eux de

Let diese seeinet plus grouds son boomere es mos pelviere. Mais peet effert, sons ext. Possume eité à une maitres, Rompaut le jour des lois et le feirs des remords, Rompaut le jour des lois et le feirs des remords, les et les estates de la commentation de la commentation de le et, il est un freil paris blauchence et Cret la religion : as foudre les consume. Si le cuite de disea vicilit pas levent. Il le servit encor par la nécessité. El 10 par et l'inde pais farrant des songes, Si 10 pais et l'inde pais farrant des songes. En tail et lett ses ments et pour dieux et pour lois, la des les les songes, Si land des lois a repoise; il fant des des larges tait par les just de la lett ses ments et pour dieux et pour lois, Il land des lois a repoise; il fant des de deux sur reix.

Il dat qu'il autre assor les verie les disègnes. Les viels est les these en expressent dises les les les rois de ser les reches de les rois de les les que de prince de prince daible, loss de la signé des rois, Saus les mêmes veries, «-t-lles mêmes derios" Tout un poule legonet d'arbriers qui dégrahersat, hampsoit dans les fection à leurs sière réglent de la manufact de l'arbriers de leurs sière réglent de l'arbriers de

Il n'est poiut de grands rois que la vérité blesse ; Et l'imprudent Valois qui l'osa dédaigner, Sut combattre, sut vaincre, et ue sut pas régner.

Oui, le métier de roi vent pour apprentissage, Les leçons du malheur et les conseils du sage. Si dans un sein de fer la dure adversible Ne sevra qocique temps un prince trop flatté, il fletrit ses aleux, il usarpe leur trône. C'est en vain que paré d'une triple couronne, A l'anivers trembiant il impose sa loi : S'il n'a point fait d'heureux , il n'est pas encor roi.

Onand sur un bouclier, trône de la victoire, Nos pères belliqueux, dans les champs de la gloire, Élevaient un soldat en invoquant les dieux, Ce roi, né leur égal, eut-il d'autres aloux Que son curur et son bras, ses vertus, son courage? D'une gloire étrangère il aurait fui l'outrage : Il devint son ancêtre; et son antorité Eut le dépôt des lois et de la liberté. Ah! sans doute qu'alors son anguste promesse Ne fut pas de livrer son trône à la mollesse; De fouier en tyran des peuples généreux Qui daignalent le choisir pour qu'il régult sur eux. De ses devoirs sacrés s'il a perdu la trace, S'il n'a d'autres vertus que l'orgueil de sa race, Qu'il ose remonter sur l'antique pavois, Et de nos fiers aleux redemander les voix: Leurs ombres frémiraient de se donner pour maîtres Ces rois, qui n'out de roi qu'un trône et des ancêtres, Le debors des grandeurs qui sert leur vanité, Au défaut des vertus serait-il respecté?

L'huile sainte a conlé sur des têtes profunes. De Charles Nenf encore on déteste les mânes. L'inexorable bistoire exhamera ces rois Vainement échappés à la rigueur des lois.

O Charles II est tempo que le crime a expête. De ce tombean roya bors, bors, cadurer impire. Onbibilis-be ce Jour exécrable à Jamis, El cette uste met de l'empire français, Céà access de l'harina sona per les faires, Tód-aixes déchaina tottes leurs barbairies, Le fet, p. feu, la mort; sojiet, amis, parens, Liva par Fausier lengoles, Jens nes Fautre expirates; De ce tube collumné, compitée de ta rape, 2, tous affereus sourire insultant su carrange?

Mol-bourness or trained de lièse-lumanile; Qu'oppose à ce fordit u vaixe misselle. To gurdes, tes faitners, ta couronce ett en poute; lien en peut de décente, et rien ue peut l'aboudre. Cater te saiden, liche conspiratur, Derast toest l'avenir mou ters accusatur, Traige ses l'échafaut an ménaire insolente. De meutre de tou peugle contr toute sangitate; 22 grave en trais de fes sur l'implicable sirian : Cardrels, de sea nighte fui l'implicable sirian : Les grottes, les côteaux, les bords d'one onde pure Sont les temples secrets qo'habite la nature. Oui, e'est là que, fuyant les profanes mortels, La déesse a porté son eulte et ses antels, Elle y prête à nos manx ses instrumens utiles, Ces armes du travail qui rend nos champs fertiles. Eh I qui peut dédaigner ses sublimes lecons? Qui de nous pent rougir de cultiver ses dons, Ouand Bome a vu ses fils, les souverains du mond Oo conquérir la terre oo la rendre féconde; Quand Mars à Chantifly, sous les traits de Coudé, Descendant de son char par la terreor guidé, Venait, de cette main qu'ensanglaota Bellooe, Ranger un espalier soas les lois de Pomone. Ou penchant l'arrosoir entre ses bras vainqueurs, Emiait le carage en cultivant des fleurs?

Ministres, qui lanciez des fondres intidèles, Airles, dont le tonnerre à consumé les ailes, Favoris, qui tombez du sommet des grandeurs. De Palès et des rois comparez les faveurs, Le sort qui vous fluttait vous insulte et s'envole. D'un pemple adorateur vous n'êtes plus l'idole : L'orage a dispersé vos fragiles amis; Et votre œil ne voit plus que des veox ennemis, Laissez à vos faloux leurs disprâces prochaines, Seriez-vous assez vils poor regretter des chaînes? Vous fandiez vos destins sur na glissant écueil : Vos destins si vantés dépendalent d'un coun d'œil. Vos fronts touchaient l'Olympe; un souffle du caprice Détruit de vos grandeurs tout le fréle édifice. Eh! sont-ce de vrais biens qu'un sonffle pent ravir. Oa qu'oo ne peut goûter qu'en daignant s'asservir?

Oo'est-ce qu'un favori si fier de ses entraves? Le second des tyrans, le premier des esclaves. Dans un triste palais, avec pompe enchalués, A l'envie, aux flatteurs, par état condamnés, Il voas fallait gémir duns les bras de l'intrigue, Au sein de la mollesse expirer de fatigue : D'ennemis caressans tromper l'œil dangereux; Pour feindre le bonheur, onblier d'étre heureux, Et vonés sans relâche aux chagrins politiques, Souffrir d'un mattre altier les dégoûts despotiques. One d'inquiètes nuits, que de pénibles jours Perilus dans ce torreut des nrageuses cours! Dans ce vain tourbillou où l'ou respire à peine, Dans ce bruyant Dédale où l'envie et la baine, L'ambition . l'orgueil , la vengeance et l'amour, Divisés d'intérêt, se croisent tour à tour, Vous n'aviez point vécu... Votre âme va renaltre : Vous serez saos flatteurs, mais vous serez sans maître, Au liea de ces grandears, piéges des souverains, Palès vous offre encor des jours pors et sereins . Le tranquille sommeil, l'abondance, La paix, les donx loisirs, la noble indépendance ; Ces biens one la faveur n'eût nu yous obtenir. Le courroux vous les donne en croyant vous punir. La fortune, en fuvant, vons cèrle à la sagesse, L'oubli des faux trésors sera votre richesse. L'aveugle ambition sut trop vous éblouir : Réparez vos destins ; apprenez à jouir. Ouel que soit des grandeurs l'écroulement funeste, Le sage ne perd rien : la nature lui reste. Palès vient en riant le couronner de fleurs; C'est aux rois, uny rois senis qu'il doone encor des pieurs; Superbes malheureux qu'asservit leur couronne, Et loin de la nature exilés sur le trône!

Quitra ce rang faial, cette cour, ces inantris; De rous-audre en secret rassembles ins éditis. Et du faite orageux de ces temples profines. Descender, sans rougir dans nos humiles chaines. Le sage vit beureux à l'ombre de oos hois. Etalles de vos ceurs le sonvenir des rois. Loin du servile état qui suit les disalèmes; Soyae honames enfie : soyae rois de vous-affines. Hooceux vis milleurs, rende grides aux revers; Etal fooder, cu tobunhan, n'à briefe que vos fern.

# CHANT TROISIÈME.

# LE GÉNIE.

Il fat un livre d'or où julis la muture De l'imaneuse universe a travé la penture; Les mysières de l'être y farent dévolés; 1/me, les d'émes, les glubes étodiés, Sans attendre l'effort de nos pénildes veilles, Déployajeat un sregnals le jeu de ces merceilles, El les amours secrets de l'ainant et du for, El les reflu de l'oude, et les ressorts de l'air. Chaque lettre à nos year y troquit on mirache; Chapue regard pouvait y suprender ou ornoté.

Des prestiges de l'art les mortels amoorent Daignalent à peine ouvrir ces fistes luminent; La nature en frémit, et sa main indignée Briss du litre d'or l'empreinte dédaignée; Prompte à le détorer aux profanes regards, St maia en dispersa tous les femilies épars forte sousest develue, anies les hois solitaires. Les natures, les rechers en sout dépositaires. Les natures, les rechers en sout dépositaires. Les natures dans les cients volérent erolamenés. Les natures dans les cients volérent erolamenés. Illuste les ciule des maies en la l'est en les consecutions de la les este des maies du moies, souliceris les certes des les cients, souliceris les certes que l'active en l'externation de les certes des les cients, souliceris les certes de l'est de la les certes de l'est l'est de l'est de l'est l'est l'est de l'est l'est

Le génie est amant des grottes, des ombrages; Des ruisseaux égarés il cherche les rivages : Les autiques Buffous, les modernes Thalès, Aiment ces bords secrets consacrés à Palès. Sur la chue des monts que les sapins couronnent, L'âme prend la hauteur des cieux qui l'enviroocnt, Far ou cumuerce heureux s'y oséle au pur éther, Et semble y respirer l'âme de Jupiter. C'est de là que nos yeux sans voile, sans obstacle, De la nature cutière embrassent le spectacle. C'est de là que, prennot un vol rapide et sur Jusqu'où le ciel étend ses pavillons d'azur. Une sphère à la main, la sublime Uranie, De l'Olympe foulait la carrière anlanie. Des ablmes du ciel tentait la profondeur, De la terre inclinée alongeait la rondeur, Depuis qu'un verre, armant l'œil de nos Zoroastres, Fit descendre le ciel et nous préta les astres,

Elle extusiva à son char ce pouple étuirchais Vivolises que nomrit un feu par et lieiliant; Ce soluit Cousi d'une source première, Aura d'or qui ripand des fectres de lumière, El Mercure, et ce globe aux rayons empressats Réprant For du jour pas ses feux argents. Vivos et hijaler, Mars et le noit Satures Qui rouele his de noss no globe tucitures, Ce fax et ce relate de l'océan des airs, Ces autres blancées dons leurs states désents, Les faites, les reburns, les cerectes, les elliques Des foux, dout no cacloud ont préfét les éclipses.

Qu'il est beau de frauchir, Join des vulgaires yeux, Ces ahimes d'azur où nagent ant de cieux l Par quel rapide essor la subliane peusée Des prisons du cervean tout à coup clancée, Suit-elle dans leur cours ces vates tourialitons Qui tracent sur l'eiter d'invisibles sillons? L'homme a countis l'Olympe, et ses mains souverain De ces chara haminent sembient teinr les rénes. Kepler leur impass as immortelles (bot; 1) O merveilles I Newton détermina leurs poids I Louire enflammé de lour, face dans nos empire, Eta le centre il lour, face dans nos empire, Eta le centre immortel des atters qu'il autre. Vers un cold de cit desce disnocedis per tous, Leur cretire resternit dans son gibbe jalon. Leur cretire resternit dans son gibbe jalon. Louire cretto fois le poids de tant d'atters essemble? Telle on voit le jubysique entreaster l'univers, Eta s hauteur sa l'ent d'asseccessible dans vers.

Vollà d'une tes essors, dieu pnissant du génie l' Toi seul du mbuile entier médites l'harmooie; Tandis que ce vulgaire, ibseur profinatieur, Des éternels serrets accuse la hauteur, An jong des préjugés l'aisse courber sa tête, Ou dédaigne l'insecte, ou gronde la tempête.

La terre presso l'ende en ses flants shirées; L'onde nautril et air ceitais de lex éthèrés; Ils enfantent ers vents dont l'aille ravage Itolica et service d'air, ces fleutes assa ringe, Et sur les champs d'airain de la sterilité Vene l'ord ses dont d'airain de la sterilité Vene l'ord ses alors d'airain de la sterilité Vene l'ord ses alors d'airain de la sterilité Vene l'ord ses des rochers filtre, en uppeun légères, Cor caux, ces dont trotors jalles que sanères, Qu'en les des l'airains de l'air

Ces caux, ces doux trésors jails oudes ambres, Qu'attira le soleil, qu'épurérent ses feux, Et qu'épanchent des vents les souffies orageux. Comment d'un art frivole enceuser les prestiges, Quand sur nous la nature a semé ses prodiges? L'air qui nous environe, hvisible et présent, Ce fluide subli, élandique, possail

L'air avec oous respire, agit, voit, parle, écoute,

O volx, sille de Usir, dis-nous spelle est la route? Dis comment, du larynx rers la glotte élancé, A l'aide du publis ma largue a prosoncé Le son qui sur ma lètre impoietui l'éclore, Diverge sers agons, forme un cône sonore, Air lai-neime, remplit tont l'air de mes accens, Franchi la peatenter, route au dessas des venis, De globule en globule, o' rapide merveille!

Sons le nom des zéphyrs, dans nos jardins semés, L'air promène des fleurs les esprits embaumés, Et, versant des parfums l'essence volatile, Ément de l'odorat la membrane subtile,

Tol que le choc des corps fait jaillir à nos yeax, Tu nages dans les airs, océan radieux ! De solcide en solcist, tei lumineuses ondes Remplissent in fois tou l'Espare des mondes. C'est par toi qu'un rayon, a prodige noureau! Petut in nature unétie aux voites du cervaus, Et de l'ait parcourant les lumides espaces, Et velair est sondies surfaces. L'optique rint guider les crédules transporta De nos yeux qu'egareient rindiches rapports, Et voulnt qu'à ses luis une regards répondissent,

L'algèbre méditant ses calculs épineux, Osa suivre un rayon dans son vol lumineux. Le prisue qui l'arréte au bout de sa carrière, Brise, et fait de son angle échapper la lumière, De ces gerbes de feu divise les faisceaux, Et surprend sept coulcurs nux rélestes pineeaux.

Cette mer éthérée, ondoyante ceinture, Voile que de ses mains a tissu la nature, Courte les feux do jour, et de leux urits brisés Faire jaillé sur nous les états divisés, Quand l'unibre recort to centre, et que les finare du globe Carhent le jour penchant, on la blancheur de l'aule; Et cet écla des airs, transparentes vapeurs, D'une nait trop soudaise éparque les borreurs,

Quel charme, en parcourant les caspognes fleuries, D'approfessiel esser en destera freches (L'happro objet vient tenter un eel observateur; La frait tomble, et 'estun conçués la possanteur, la frait tomble, et 'estun conçués la possanteur, Asenghane, Platon, Leurippe, Anataquere, Peneder les inteurs, un sein mysefentus, D'un sage quelipsefest tromps Toul curieux; Yahna obsancies tout orde oux vestiels obsidies; Le Treates et chiefe en families and les anafet, Le Treates et chiefe en families au des anafet, Le most l'aventus de la constante de la constante Le most l'aventus presentations anafet, Le most l'aventus presentations presentations anafet, Le most l'aventus presentations anafet (Le most l'aventus presentations anafet (Le most l'aventus presentations presentations anafet (Le most l'aventus presentations anafet (Le most

Tel qu'on print ce amerie laux grottes d'Amplitire, l'Fred efendabarte l'éclier pesson soloise l'Irrès; d'Amplitire, l'Ap piene il vois l'retoic endorent sur ses horrès, la Piène, l'il person i insilité définire.

Je l'actue, il la presse i insilité définire.

Tière, finame, torrent, groode, embrase, s'écoulle, l'Tear-finame, nichi son foite et se réalise.

Retrieux et disparait, se présente et l'est plass.

Mols instruit par les dieux, l'intérigles Artside Solait, presse, réfeint, tox. «untaine l'roide.

Solait, presse, réfeint, tox.» untaine l'roide.

Heureux qui des effets sait remouter aux causes,

Saisir d'un vul hardi les principes des choses, Et d'un regard sublime entrevoir les necords Des élémens rivaux, et de l'ûme et des corps !

Il sali qu'un édement, terrille en sa puissance, Jamais de son rival n'ose altérer l'essence, Jamais de son rival n'ose altérer l'essence; Ils se séparent tous par d'heureux changemens. Il voit que la maière, à jamais divisible, Même échappant aux yeux eu panasière invisible, Aux portes du néant est plus lois d'urriver, Que la terre au soleil n'est prés de s'élever.

Rien ne périt , tout change , et mourir c'est renaître. Tous les corns sont liés dans la chaîne de l'être. La asture partout se précède et se suit. Voyez comme sa maiu des ombres de la unit Teint leutement le jour mil pas à pas recule . Et semble les unir par un iloux crépuscule. Dans un ordre constant ses pas développés Ne s'emportent jamais à des bonds escarpés. De l'homme uny poimoux rapprochant la distance, Voyez l'homme des bois lier leur existence. Du corail incertain, né plante et minéral, Revenez na polype, insecte végétal. Sur l'insecte étonnaut l'être se ramifie. Et présente partont les germes de la vie; De son corps divisé soudain réparateur. Il renalt plus nombreux sous un fer destructeur. Telle à nos yeux la glace, en mille écluts brisée, Rend mille fois l'image entière et divisée.

On ne «Gaince point le voi de ces regards, Que n'a pointe observair lo simire de non rempars? Ils savent à la fois, et profonds et abilimes Montre à ces hastores, decreuéra le sea abilités ; Dias son cours lumineux sairve la véridé, El se plongers au sain de la Dichaide. La nature à ces yeux n'ext plos qu'un se de empire ç. Le roila, l'amini germe, et la plante respire. La plant sate haisème est pour l'immensité, Dans une geoute amère, un atome plets ; El du vaste Oréan la goute qu'il s'eoule, Autre Oréan, nourrit d'autres moustres níoule.

Eutre deux infinis l'homme en missant placé, Se voit de tous les deux également pressé. À l'aide d'un cristal antreviols sable aride, Sur des peuples nouveaux s'il jette un eil aride, Pour confondre ess yeux qu'effrays l'éléphant, Le ciron l'attendait aux confins de néant.

Dn néant à l'atome il voit l'espace immense ; On l'univers n'est plus , l'univers recommence. Aux profanes regards quels prodiges voilés Sont aux yeux du génie en fonte révélés! Lui seud de la nature a surpris ies oracles , De ses règnes fameux assemble les nitracles , Et au/sunt Tournefort au sein d'Antiparos , La saisit enfantant le marbur et les métaux,

Si da liquide empire il tente les merveilles, Des secrets de Téthys II enrichit ses veilles. Volt l'empreinte des mers aux augles des vallons, Et les pas de Neptime imprimés sur les monts : Suit d'un œil assidu leurs conquétes paisibles. Pénètre des reflux les ressorts invisibles, Quand des mois et des ans les astres combinés Déterminent les flots par leur globe entraînés; Soit qu'il médite eucor les merveilles physiques Du métal aimanté, des torrens électriques, Dont l'active vertu, fille du pur éther. Roule, invisible aux yeux, dans les veines du fer; Solt qu'il porte ses pas sous l'antique Palmire, A travers ees débris que l'Orient admire; Soit qu'il ose chanter la fureur des volcans, Ces combats de la flamme, et de l'onde et des vents. Interroger leur foudre égaré sous la terre. On demander any cieux les causes du tonuerre : Soit un'il ose asservir aux traces d'un comnas De ces elobes errans les invisibles pas . On franchir d'un regard nenf fois trois mille années, Pour voir de tant de cienx les courses enchaînées Sur lenr trace première en foule revenir. Et d'un nonvol essor embrasser l'avenir.

One du falte élevé des temples de Minerve, Il foule ces grandeurs que l'ignorance énerve! Plein d'un calune sublime, il voit avec mépris Ce néant agité dont les ceurs sont épris. One dis-je? Il ne voit plus lears déclales d'intrigues, Leurs tissus venimeux de complots et de brignes, Et ces cours où l'exil est le prix des verius, Et le sarade amus des trésors de l'Ututs.

Jamais un homme assis au front des Pyrénées, Qui dominent les vents et les mers effrénées, Et d'où chaque regard qu'il lance dans les airs Y pénétre ansel loin que le vui des échirs, Ira-4-li follement enserelle sa vue Dans les jones limoneux d'une source inconnue, Quand du globe à ses pieds les spectacles épars, Et les mers et les cieux appelleut ses regaris?

Heureux qui dans vos liras, filles de Mnémosine, Joint la fière Minerve à la tendre Euphrosine, Et qui, même en ses vers, émule de Newton, Tente au vol ignoré du Tasse et de Milton! La prose suit la gloire à pas lents et fidèles; Pour l'immortalité les vers seuls ont des ailes,

Ces vers, au sein des cours avec peine enfantés, Naissent en fonle aux bords des ruisseaux argentés. Le silence en révant médite l'harmunie, Et l'ombre solitaire enflanne le génie.

Sublime accent de l'ame, ô vers mélodienx, Tol seul fus appeté le langage des dieux; Ta fèere libreré fuit tous ecs mots exclaves, Et de nos vains respects les serviées entraves; Et tol seul, riche encor de tes antiques droits, Suis traiter en Ægal la majesté des rois.

Mals qui saurait tracer l'intisible passage Du profaue discours à ce divin langage? Quels ressorts inconnus, quels magiques attraits En épurent les sons, en colorent les traits? Et de quel feu divin cette prose anlainée S'échappe, en vers nombreux tout à coup transformée?

Il est, il est alors de ces heureux monunes Où l'âme entière éclate en doux rasissemeus, Voit, suit, respire, adore, embrasse la usture; Un dien secret l'agite, et l'enflamme et l'épure; Le mortel disparait sons la divinté; C'est le génie, amant de l'insmortalité, Qui des secrets divins fier et sublime organe, Rompt lo timilé jong de langage profane.

Déjà sont arcourus ces tours harmonieux, Ces rimes, de uos vers échos imgénieux, Ces repos variés, ces cadences nombreuses, Dà l'àme se déploie en des bornes heurèuses; Et ce fen du génie, épars dans l'univers, Brûle en se resserrant anx limites des vers.

Voyez-le réunir ses flammes dispersées Dans ce foyer ardent, centre ile ses pensées, Et de là, s'échappant en lumineux éclairs, Enflammer les objets à ses rayous offerts.

Tel l'acier arrondi, dans sa voûte brûlante, Rassemble des rayons la gerbe étincelante, Soudain l'œil étonné voit ces feux réunis Fondre l'or qui pétille, ou briser les ruhis.

Le géuie est un tilen tout de gloire et de flamme; l./harmonie est sa voiv, la noture est son ûme. Sun vul n'est limité oi des cieux ui des mers : Ses ailes, ses regards embrassent l'univers. Il inspirait Virgile, Homère et Démosthènes, Il éclatait dans Rome, il tonnait dans Athènes,

Il contaît l'art divin d'instruire et de charmer; Le vrai, toujours sublime, est prompt à l'enfam Il ooc être la seul artissa de sa gloire; On ne le vit jamais dérober la victoire, Ni d'une aile étrangère empruntant les essors; D'un succès mécanique arranger les ressorts.

La gloire se refuse au servile délire , Aux sons adulateurs d'une profane lyre : Mais un libre génie au silence des bois , Seul , de la Benommée éveille les cent voix.

C'est là qu'à ses regards brillent sans imposture Les traits, ces premiers traits qu'à semés la nature, Son amant y saist des piaceau enchanteurs, Et soumet la pensée an charme des couleurs. S'il porte à la heauté d'harmonieux bommages,

Snr les tiges des fleurs il eucille ses Images ; S'il peiut l'éclat des dieux et l'immortel séjour. Il trempe ses pinceaux dans les flammes du jour : S'il veut poindre le sage au front calme et aublime . D'un cèdre vénérable il contemple la cime : S'il égare un baiser, s'il enflamme un soupir. Il attache à ses vers les ailes du zéphyr : S'll peint l'amour heureux, sea tendres réveries Dépouillent les gazons et l'émail des prairies : S'il alme à soupirer d'imoureuses douleurs, Tourterelle plaintire , il dérobe tes pleurs. Un lae tranquille et pur, nne onde à peine erraute, Lui peint le calme oisif d'uue âme Indifférente. S'il tente les volcans, il méle dans ses vers Et le bruit de la fondre et le fen des éclairs, S'il peint Mars Irritant de féroces courages. Il monte ses accords sur le ton des orages : Ou dans les sombres bois il emorunte l'horreur D'one affreuse harmonie aux torrens en foreur.

Tantôt ces noirs vallons où grondent les ravines, Tantôt ees doux Tempés, ces retraites divines, Bords peuplés de zéphyrs, de nymphes et d'amonrs, Dérobent le génie au tourbillon des cours.

Amant de la nature, et varié comme elle, il sait peindre sans fard les traits de l'immortelle, il est de ces auteurs dont le vague pinceau Vondrait de la nature embellir le tablean: Même dans ses horreurs la nature est sublime.

Ges forêts, dont l'hiver a seconé la cime,

#### LE BRUN.

L'auror qui s'éveille un milieu des frisons.
Et ses pleurs on crisial sospension aux baisones.
Ces gazones attrivés, qu'els offinns blancheses.
Ces tocreres traphonis, era rocher qu'il franchiserest,
et, con le comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de

La nature en gémit ; l'art , ce tyran des villes , Prête de vains succès à des muses stériles,

L'esprit, éraporé daus les cercles hruyans. Ke suit qu'un Gi usage et des goists ondoyans ; Mais, éprise des bois et du calme accueille, L'unimense et profonde, active et recetifie, L'étade rêve, nu sein des antres écartés : L'inmorrelle nature y villé à acc soldes. Le géné à ses yeux s'enflamme et se dépoiée, Puise dans les travaux uns sublime joie, Aux profanes jaloux dérobe ses plaisirs, pour resdre à l'univers compte de ses loisirs.

La gloire se nourrit du silence et de l'ombre. Surs sie profonde loisire, et des villes sans nombre, Kelper, Bayle, Descarte, et Corneille et Milton, N'eussens jamais loin d'eux fils éclater leur nom. Sans éveller l'eurit laquiète, alamatée, Long-tenpa lis médilaient leur vaste renommée; Mais ils laissaient li peine échapper leurs travaux, Q'un éclat imprétu fondroya leurs rivaux.

Un mage long-temps médite les tempétes, D'an bitume orageux nourris son vaste corps, De ln foudre en allence amasse les trésors; Riche d'onde et de flamme, il vole, éclate, tonne, Et parcourt en grondant le globe qu'il étoune.

Avant one Impiter éclate sur nos têtes.

Ah! qui n'a point l'amour de l'ombre et des forêts, Vil profane, du Pinde ignore les secrets.

Bords servis du Permesse, è Broutes, è bocaqes, Quel dieu su brieter aous vos divins omtrages! Kymphes du Minries, resdet à met transports Les traces de Vigile empreintes sur vos horse. Principle, è Troit, réver dans tes bois sontres, y consulter encor tes poésques ombres, E presi-dre é copore les mileos reliders. El presi-dre é copore les mileos reliders. De l'amont de Giyerre, et du chaure des dieux. Olt quel charme d'erre aux surress de fliphée! D'y recueillir encor dans la grotte d'Orphée, Son âme harmonicuse, et les nobles débris D'un luth qui mit en pleurs les rochers attendris!

La solitude inspire, et l'ombrage recèle
Des poétiques feux la sublime étincelle.
Les autiques forèts, leur vaste liberté,
Prête aux enfins du Pinde une heureuse fierté,
L'esthousisme pars dans leurs routes perdues,
Saist de tous ses feux nos fines éperdues.
Les bois, les prês, les eaux, l'aux des cieux ouverts,
Sont l'îme du génie et la source des vers.

Hésiode, assoupi dans les vallons d'Ascrée, Seutit mieux des neuf sœurs l'influence sacrée, Pindare s'égarant sous les bois de Cadmus. De l'Ismène cent fois ravit les flots émus. Théocrité favait les murs de Syracuse Pour éveiller sa lyre aux sources d'Aréthuse. Virgile préféra les bords de ses morais Aux fêtes de Capone, au juxe des palais, Cicéron méditait dans les bois de Tuscule; Les bois chers à Délie inspirèrent Tibuile. Des tumultes de Rome Horace éponyanté, Redemandait toujours ce Tibur si vanté, Ses festins innocens, ses mauyes salutaires, Et des valions sabins les antres solitaires. C'est ele là qu'insultant au luxe des Romains. Il peignait le bonheur des champêtres humains.

Ahl s'il n'eût point rêvé dans les foréts d'Algide, Aurail-il vu Pallas seconant son égide. De leurs mons orgenilleux les égans accablés, El le Styx s'aginant sous des rosceux brûdes? Sor les glocas de l'Ébre deti il vie bacchantes. Parer d'affreux serpens leurs têtes menaçantes, Ou l'Ime de Caton échappant à Césur, Lorspril traible le monde et les dieux à son char?

O muse I o docte irresse I o farura libre et saintel. C'est toj adje circ isfe liprai former e l'enecime, Quand, pour donner aux Gres d'harmonieuses lois, llomeire ous chainte les querelles des roi. Ti i irrais i a sature à son voi anna limite. Ti i irrais i a sature à son voi anna limite. Que l'est quels traits divinel quels sublianes pinceaux! Quel écut quels traits divinel quels sublianes pinceaux! L'univers pe pégnait dans cette ûne produste, pe maives leustés source à jamais féconde.

Par lui, Minerve coule aux lèvres de Nestor; L'Amour pleure aux adieux de l'épouse d'Hector: Le jeune Astyanax sur le sein de sa mère Se rejette, effrayé du casque de son père; Andromaque se trouble à ces naives peurs; Elle jette un sourire, hélas i mélé de pleurs. O plaintive Andromaque! ô touchantes siarmes l Quel barbare oserait vous refuser des larmes!

Si de la Jeune Hélène il colore (es traits, S'il peint de Calypso la grotte et les attraits , De gràces et de fleurs il sème ieur peinture. Quand as main, de Vénus a tissu la celature , Sa main entrelaça les haisers, les langueurs, Les Jeux, le souris tendre et les molles rigueurs. Ses vers couleut , plus doux qu'une naibed errante , Promenant sur des fleurs son onde transparente.

Mais if ils if cluter has trompettes de Bars, Pettendis le chos d'incret des guerries et des chars; Tott il rune, tout comiant, tout respire licitoue, Le Xiante dans ser ser groude, éconne, bouillomes, toule, arec les déduis, les casques et les morts, toule, arec les déduis, les casques et les morts, Voyen le far, hai couvert d'unière et de poutre, Dédant hupiter, et le jour, et le foudre; Voyen ce fier, hai couvert d'unière et de poutre, Dédant hupiter, et le jour, et le foudre; Voyen ce dien loundant ser les artes aussis, El le front immortel Yourhant ses noirs sourcis Que blakanceus les ciene et la terre dérantée.

Sex vers éducedans sont une flamme aide qui dérobe à l'ouil ser arpons échann , Et s'enrole au deit des siècles inconstans. Beré sarcés du Vélés, il trous du ces images, Et ce feu créateur qui ravit nos houmages. Et ce feu créateur qui ravit nos houmages. L'étomère qui chanta les bocupes d'Édeu , Ce Milion at finneux, Waller, Poye, Dryden , N'eusseur point de leurs vers illustré l'harmonie, Si Palles n'ell jamais creasée leur griss acreasée leur griss Si Palles n'ell jamais creasée leur griss acreasée leur griss Si Palles n'ell jamais creasée leur griss acreasée leur g

O Vaucluse1 ton onde est rivale des mers; Pétrarque, de la source a vn couler ses vers, Il dut moins son génie aux doux charmes de Laure, Qu'à des champs parfamés des haleiues de Flore,

Mol-méme quesquetais au sein des hois altiers, de m'ouvris d'élitheus les pétibles soules des pas valgaires, Ces bords, que a'out jamais houtes des pas valgaires, Arcettibleam au regente houtement befordraires. C'elimpiot aux morreis des preus la mes yeurs, C'elimpiot aux morreis des preus la mes yeurs, Daphan des couronnais de ses tiges Récondes. Permeses autour da moi semblair rouler seu ondes; Mes sens falsacie daux et unon cour april. Respiral Tambrobie et l'Immortalid. Ait lets e'authomatid de rayrous de grésé;

144

frato, Calliope, Enterpe, Polymaie,
Westerlaised tree for foot fine free search value;
A l'avera des lustrices jy vojus Apollon
Annia sa pied dira mitre ciclaire de as gloire,
S'appayant d'une main sur as lyre d'ivoire.
S'appayant d'une main sur as lyre d'ivoire.
Se ouymbes l'encontendre; l'eur groupe lignéleux
Frappait l'arché, en diament, de pas harmonieux
Es sylvaine et d'amour eller sielum aviore.
Les froilles se thistient; riphyr n'outil voire;
In même he se roucus l'ande n'out parler.

Là , l'entendais encore une vois plus charmaule ; La pins douce harmonie est la voix d'une amante. Que de fois unissout ma lyre à ses accords , Du nom d'Adélaide ai-je ravi ces hords ? Écho le répétait, à l'enri de ma lyre , De côteaux en côteaux, de aéphyre en séphyre.

Ombres qui voltigez autour des arbrisseaux, O grottes! d'Orcés! d'fraicheur des ruisseaux! Riantes voluptés, délices des campagnes. Des muses, des amans vous étes les compagnes. A l'aspect des hameaux tous les cœurs excisés

S'envolent des palais, s'échappent des cités.

Tel nous voyons ce fleuve, au séio des murs qu'il lave,
De fange profané, roulant une onde esciave,

Et s'indignant du jong offert de toutes parts, Impatient, il fiui de serviles remparts, Et, libre de ses fers, court épurer ses ondes Au sein des bois altiers et des plaines fécondes. Tel lui-inéme nous voit de ses rives épris,

Loin d'une ville esclave, épurer nos esprits. Aux grottes de Pulès, Minerce aime à descendre. C'est là que de plus près un mortel peut l'enteudre. Là ne circulent nos ces tourbillons musqués

Late it creatures pas ces commantes assegiments posse nos cerced films sout toujours officupies; Toas ces lagers mortels, ces trice implictes. Pelletion d'enuisi, lorquest, et d'américa. Beasint numélieux, insectes surbaleus, Donn Italie use elettrer le faubesca des talenss: Ai ces jennes bontels, troupes falle et disvieux. Ai ces jennes bontels, troupes falle et disvieux. Ai ces jennes bontels, troupes falle et disvieux. Ai ces graves censeuxs, lampet post l'arring. Ai ces graves censeuxs, lampet trans sourilleux.

Jà u'est point ce Crésus, dont la riche hadolence Daigne stacher Miserve un char de l'opulence, Et dictant son Goge aux cafaus d'Apollon, D'un coup d'œil protecteur insuite l'Hélicon. Là n'est point ee vil grand, dont la fréle manie Veut éténdre à jamais les flammes du génie. Et prétend qu'un repos obseur et claudessin Ordoune de la glaire et dirte son destin. Ordoune de la glaire et dirte son destin. Du seal bruit des grandeurs son orcille assourdie Rejette les concerts d'une muse applaudie. Il traite d'insensé le langage des dieux; L'immortalile même est un crime à ses yeux.

Dieux I ne le vois-je pas, dans sa fureur atroce, Et des brigands du Nord reste impur et feroce, Fier de ne rien comaître et de tout mépriser, Arracher une lyre, et prompt à la briser...

Ah I barbare, auspends ter coups et tes blasphenes? Diomôde insensé, to blesses les dieux mèuse! Tiens, et lis sur le front des talens indignés La house des mortels qui les out déclaignés : Vois-y la tienne évrile, et poursuis si la Toies. Pourquoi, nerpent jaloux, empoisonner ces roses ; Ces lauriers qu'aux vertus préparèrem nos majus ? Les taless sout des dieux nés pour les huanius.

EAI qu'entine-tu donc, los stipulos et foire. Qu'il na tien d'étre qu'une (paramore nitire? ) Dis prenience des rois dans la pourpre observeis. En plant des malbareurs par molesse endurés ? Strainate des chascers terribaless et supides Qui partagen l'istante de leurs uneues rapidos? Sout-ce des conrisons, animanu venimers, El dans l'aut de rasper indigenent affances ? Sera-ce un politique, authitien misière, inmodate tote l'eurpre à sa grandeur sinistre?

Pidigué de repos, de mollesse vinieru, Vis ausa savio penes, meuro sona sovio vicu ; On pourrait (Vailetz; saus doute il ret facile De trainer ioli ont aver sun enfance indicite), D'estribuper sea jours dans su lichte nommell, D'estribuper sea jours dans su lichte nommell, D'estribuper sea jours dans su lichte nommell. Missi al su veru des arts me dérober la finame; M'éceinde leurs chartles, harbare, c'éciss mos dane, El que faire d'une lane, insulle furdeau, Qu'alors de mille ercretos observait le bundeau? Somplee, avengle, rampante, observar est profunée. De l'essence de dator semblé-celle fenancée?

Cest elle qui douna des luis aux nations.
L'hoemne voit, perue, qui et marche à ses rayoux;
Cest Dédube échappe des murs du laivyinithe,
Et heratust de Minos les fers et la contrainte,
L'esprit ne commalt point de vulgaires liens,
La grandeur a ses droits, muis la gioire a les siens,

La gloire est immortelle, et la grandeur expire; L'une règne à Janusi où l'autre est sans empire. Le grant homme expirant donne ses lois au sort, Il meurt, pour enchaîner et l'envie et la mart. Des siècles qu'il somme sa grandre ombre est suivie, Au delà de ses jonrs d'commeuce sa vie.

Dans ses nobles destins, le génie est pareil A ce brillant oiseau, digne fils du soleil; Lul-même il se consume, et certain de renaître, Du fen qui le dévore il prend un nouvel être.

Treate siches resulus sur les folles mortels, Exertanna les éstes, les vinces, les surbes, les Lein d'inglouir lionère en leur course profonde. Lein d'inglouir lionère en leur course profonde. N'ent fait que l'étrev sur les désirés des nombs. O'érentait Alexandre au valuquem des Troyens? Étaient-ce des regions diffects par les différents des Faires de la company de la company de Faires (éctat, le mang d'une immortelle mère? Ne., aux desints d'Achille in alvaria qu'ilonère, Crest le vaus du héros attente par ses plems; O regres généreez! O ashillaire adoiters!

Des vainqueurs précédaient Ulysse, Hector, Achille; ils n'eurent point d'Homère : échat vain et stérile! Leur gloire s'éteignit dans les flots du Léthé; Et mourir incounu, c'est n'avoir pas été.

Les peoples, les remparts, les rois, les tombeux meurent, Tont fait, tont disparait; et nos lyres demeurent; Nos lyres, nos écrits, sublines compuérans, Des empires vinieuxs affrontent les lyrans. L'Arries vergalonis d'out à ses picés Athènes; A-4 à pa compuérir Sophocle on Démostitiens? La ville de Minerve échappe à ses délris, Et plas superbe encor rèpne dans fours écrits.

Rome I que l'a servi tont l'échat de tes armes? Mais le génie encor te défend par ses charmes. Qu'un empire est henreux quand ses murs triomphan Du génie et des arts nourrissent les enfans ! Qu'un mortel sei divin quand sa granden suprèsse Est d'immortaliser sa patrie et soi-même. Et de leur gloire an loin semant le souvenir, Aux bords qui l'out va nalive enchainer l'avenie !

Ce bonheur généreux, un barbare l'ignore; Il consent que l'oubil pour jamais le décrore, Cet anour de la houte, et ce liche attentat, Sont au rang des forfaits que doit panir l'état. La gloire est un fardeau qui pissa à sa faiblease; Briller, c'est l'obseruér; et tot échat le blesse. Ainsi Calignia, Domilien, Néron Déchirèrent Virgile, Homère et Cicéron. Eh! quels étatent trurs droits? Jeurs droits étaient le crime, Dont l'œil sombre déteste un éclat légitime.

Labse ces cœurs afireux: ils sont uos ennemis, Regarde les heros, tous furent nos amis. Scipion, Péricles, César, Pompée, Octave, Médicis et Léon, la fille de Gustave, Et ce grand Frédéric qui, dans le seiu de Mars, Le tounerre à la main, caresse encor les arts.

Peut-dreu un dien Jalous nom Serme lour carrière; Mais reviews ser te pas et regarde ne arrière. El quod I ton dine sombre et tes yeux (édonis; N'ossend-is contenpré i sièrce de Louis; N'ossend-is contenpré i sièrce de Louis; Ce règne élincelant de grûne et de ploire Attachait à nos les surs et la victorire. Clos savait abres, d'un éternet lurriu, Graver les nons lamest dans ses fastes d'airain; El dans a coupe d'or, l'auques poosie, Aux subliense verteu présentait l'analiveilée. Louis, annant des arrs, grand nême en ses plaisies, Leuis, annant des arrs, grand nême en ses plaisies,

Des allens adorés perréceture injuste.

Vois briller à la fine, dans cettes cour auguste Bossent, Fendons, Bachen, Dele code anguste Bossent, Fendons, Bachen, Dele code anguste Bossent, Fendons, Bachen, Dele desta, Abrer des coustissans Bollens for l'Archettque; Bacine, doub la muse et lès tembra d'ouleurs Bacine, doub la muse et lès tembra d'ouleurs Out des yeux des our of lais coudre ratus de pleurs, Rodegune y marchali rivale d'Atholie.

Moilère y sus conduire et Tartufe et Thile, La Fonsitaire, valuime en ses naivetés, Laissa couleur des vers pour les Graces dictés.

Alors nos demi-dicux, Condé même et Turenne, Descudaient de l'Olympe aux hords de l'Hippocrène, Et Corneille et Louis, les savans, les guerriers, Marchaient d'un pas égal, ceiats des mêmes lauriers.

Quel spectacle de voir ces têtes inmortelies Se prêter leurs rayons, meler leurs étincelles. Et tous ces grands destius y commencer leurs cours, Échairer, ombellit la plas noble des cours! Les Muses devuquen tou légions adhères, Out de la France alors reculé les froutières; Et leurs mains ont porte des compuetes des arts Où n'out jamis sutrient les compuetes de Mars.

Louis sot qu'un héros n'est pas long-temps illustre, Si du flambeau des arts il n'emprunte son lustre; Et son règne, fertile en esprits otrellens, Par de nobles bienfaits implora leurs talens. Tous ces lauriers rivaux que ses mains cultivèrent , Pour ombrager sa tête en foule s'élevèrent. Des arts qui l'entouraient la sublime elarté Fit rejaillir sur lai leur immortalité. Oses-tu démentir le plus grand des monarques, Et ce règne , vainqueur de l'envie et des Parques , Où le Français, rival des Grees et des Latins, A de Rome et d'Athène assemblé les destins? Vois Lysippe et Myrron , Scopas , Vitrave , Appelle , Benaissant à la fois , quand Louis les appelle. Là . Mansard dessina ces portiques divins : lei Le Nôtre à Flore éleva ces jardins ; Là , Pomone attendait l'œil de La Quintinie; Là . Pulet sur le marbre u soufilé son génie. Lebran peignait alors d'nne immortelle main Ces deux héros vainqueurs du Granique et du Rhin Lebrun, dique en effet de tracer leur imane. De la terre avec eux sut partager l'hommage,

Au nom que l'art d'Apelle a deux fois consacré, Paisses-tu par ma lyre être enrore illustré! Puisse l'amour des arts qui brille dans mon lime, Se tracer vers l'Olympe une route de flamme !

Siècle des vrais talens par Louis caressés. Beanx jours de nos uleux, seriez-vous éclicsés? Ombre du grand Roussesu, pardonne à ta patrie L'arrêt d'une Thémis que ta gloire a flétrie : Et que du moins un siècle ouvert par Richelieu, Donne en fermant son cours Voltaire et Montesqu Nobles et derniers fruits du plus brillant des læes! Ainsi pour réparer ses antiques feuillages, Un palmier que la terre a va briller long-temps Jette encor deux rameaux, houneur de ses vieux ans.

O France! en demi-dieux serais-tu moins féeonde? Souviens toi d'éclairer, ou de venger le monde. Tels furent tes destins ; qu'ils sout loin de nos vœux! D'ancêtres immortels trop indigues neveux, Nous reletons l'espoir d'une palme rivale. Ah! couvrous de lauriers ce houteux intercalle.

Ge désir de la gloire est fait ponr les grands cœurs; Un repos dédaigneux, de superbes langueurs, Des esprits énervés sont l'iodigne partage, Les veilles, les travaux, voilà notre héritage; Ce présent fegitif dont te parais jaloux, Saisis-le si tu peux; l'avenir est à nous.

One dis-je , l'avenir? si ta sombre furie Éteignait ces mortels , flambeaux de la patrie , Sais-tu dans quelle horreur, dans quelle obscurité Ton siècle ténébreux serait précipité?

Vois ces jours effrayans, vois ces règnes funèlires. Et ces forfaits, amans des aveugles ténèbres. Tont ce choos affreux de prestiges, d'erreurs. Et d'un siècle ignorant les absurdes fureurs.

Veux-tu nous replonger dans la nuit de ces liges Où l'erreur nous armait pour de saints brigandages; Et courant par le meurtre honorer les autels. Crut, en les égorgeant, convertir les mortels?

Veux-tu nous ramener ce jour trop lamentable, De tant d'assassinuts complice épouvantable, Où le zèle eu fureur, levant ses étendards, Ordonns le carnage, siguisa les poignants. On'il périsse ce jour ! que les nuits les plus sombres , Ou un silence éternel l'accablent de leurs ombres l Ou'il devienne incroyable à la postérité! One dis-je? ah! s'il se peut, qu'il n'ait jamais été! Hélas! deux rois tombés sous un fer parricide, Attestent de ces temps l'ignorance homicide. Appreads que les arts seuls écartent ces revers , Et ces voiles sangians dont nous fâmes couverts.

Ah! s'il est un barbare, un cœur dur et farouche, On'irritent les penf sœurs, et que nul art ne touche, Ge tigre que nos chunts n'apprivoiseut jamais, Porte en son cœnr d'airain le germe des forfaits. O yous! monts radieux, mes guides, mes flambeaux,

Je vous suis en rival; J'embrasse vos tombeaux; Je jure sur votre urne , et j'atteste vos mânes , De ne jamais ramper sons des destins profanes,

Et vous qui, d'un regard sublime et caressant, Doignâtes m'éclairer, me sourire en unissant, Je m'ubandonne à vous, beaux-arts, dieux que J'encen Des trésors fugitifs vous réparez l'absence. Yous élevez nos cœurs, vous charmez nos ennuis, Et les tourmens du jour et les veilles des nuits, Yous n'offensez Jumais les yeux de la sagesse; La liberté vons doit peut-être sa noblesse ; Vous prêtez à l'amonr ses traits les plus heureux; L'amour devient sublime en des cœurs généreux; C'est lui qui le premier fit unitre l'barmonie : Ses regards ont prêté des flammes au génie. Muses, suivez l'amour à travers nos forêts: Il chérit comme vous ces ambrages secrets. Une muse sublime et rejetant l'insulte , Fuit du palais des grands l'écueil et le tumulte.

Voit-on le rossignol perdre ses doux concerts Sur des rochers battus et des vents et des mers ? Non, ses accords divins, libres dans un bocage, Charment les dieux, les airs, le silence et l'ombrage,

#### CHANT QUATRIÈME.

#### L'AMOUR.

ı.

Tout a'aulme an printemps; ses douces influences Font du sein de la terre éclore les semences; Mais aux champs émaillés Il prête moins de fleurs. On'il ne sème d'amours et de feux dans les cours. Les nymples, les gazons, les amours reparaissent. Complices de Jeurs Jeux, les ombrages renaissent : Les baisers caressans voltigent dans les bois ; Tout s'enflamme, tout cède aux amoureuses lois, L'air, principe éternel, Vénus, âme du monde, Versent dans chaque germe une chaleur féconde. L'hiver ne retient plus le pampre impatient ; Bacchus est sous l'écorce et l'entr'ouvre en riaut : La Volupté lascive et ses flummes brûlantes Circulent dans les fleurs, dans les hois, dans les plantes; Les troupeaux ont leurs jours destinés à Vénus. Et les feux de l'hymen leur sont même connus. L'air hussecte de pleurs le sein des prés arides. Flore laisse échapper ses roses moins timides, Tels furent les beaux jours du naissant univers, Jones long-temps respectés des farouches hivers, Tel brilla ce printemps dont le premier sourire Fit dn sombre chaos disparaltre l'empire, Quand l'homme déployant un front impérieux. Vit l'aurore éclater aux barrières des cleux.

Age d'or, stècie beureux, ô jours de l'innocence! Jours qu'altéra hientôt la profane licence. Age d'or, par nos vueux tant de fois rappelé, Serais-tu pour Janais dans les cieux envolé? Pour les tristes homains n'est-il plus d'espérance? N'auston-lis du bonheur m'une frêle apparence?

No regretite point en sulphres enchanteurs, Ord haven eigenet de far bine et des fleers, Cerp bliene que le see s'eld jamie faiguées. Cerp bliene que le see s'eld jamie faiguées. (No des riese toujons pers, al éet chapas loojeus verse; loi de jam; al de bliene aux ceels vous autres et la loi dyars, al de blien aux ceels vous retrais, Almahle sans Brence, modère sans refuse; Pareltat ave le effeut, insurientant les homalin. Dans un ferile champ cultiré de se maise. Le ce regretie enteur, justifies prairies, qualité par la les que de la commanda del la commanda de la comm

Que les flambéaux de l'art n'ont que trop égaré. Je te regrette, amour, alors sans imposture; Amour, toi le premier des cris de la nature; Tol qui te vis changer par l'avuen rigoureux. En devoir, en serment, en parjure amoureux.

La nature assembla de ses mains éternelles Les deux premiers amans, ces cœurs purs et fidèles : lls s'adoraient sans art, sans feinte, sans remords; Un ciel toulours riant éclaira leurs transports. Et les feux les plus pars de la voûte azurée L'étaient bien moins enror que leur flamme épurée. Les cœurs tendres s'ouvraient à de tendres avent; On ne rougissait pas d'aimer et d'être henreux. Mais dans les cœurs bientôt les soupcons s'évelilèrent : Les amours ingéaus en pleurant s'envolèrent. Bientôt les préjugés amenant les égards. On mesura leurs pas, on compta les regards, Hélas! rompant des corurs la douce intelligence, On surprit leurs sonnirs et même leur silence : Tout deviut criminel par le crime des lois. Coupables avec art, et malheureux par choix. Insensés, est-ce à nous d'altérer la nature. De changer en vertu la feinte et l'imposture ? Quand les premiers humains respiraient la candeur. L'amour était sans voile et non pas sans pudeur. On ne vit point alors une amante ingénue Mentir à son cœur même et rougir d'être nue. Pourquoi se déroher aux yeux de son amout? Le voile est un mensonge, et l'obstacle un tourment. Malheur à la beauté dont la trompeuse adresse Trafiqua le baiser et vendit la tendresse! L'hymen suivit de près re commerce imposteur ; Du prix de ses trésors il crut pover un cœur : Entouré des sermens, des égards, des parjures, Éteignit de l'amour les flammes les plus pares. En des jours fastueux rhangea ses donces nuits, Recueillit les souprons et sema les ennuis,

11.

De Fombre des coopprass ma canieur s'efficiente, Monce en les principara ju c'est héstir na houte. Le m'échippe d'un reuré dont na finames a dont é ... Le m'échippe d'un reuré dont na finames a dont é ... Tour voile me déplié dans le ceur « lime amastie ; One le joir soit moits pur, l'onde moiss transparent le ... L'amoure et un enfait : se jue sont influêrces ; Il hisse aux ceim lime échappir en serveix. Il hise aux ceim lime échappir en serveix. Aux replis notavoir d'un reur inspéricable, Dit Famour x'assuspié dans na ralme trup doux, écripation et le vicité par les échipse jaboux.

3.5

Amans, loin de vos fexx écartez ces ombrages: De l'égères vapeurs fomentent les orages. Des qu'une âme est ouverte au souffle des soupçons, L'amoureuse ambroisie est changée en poisons; Et Vénus chaque jour, par de lentes atteintes, Voit ses myrtes fêtris et ses Jammes éteintes.

ш.

C'est là que de Vénus l'amoureuse indolence Respire moltement l'air, l'ombre et le silence, . Dès que Flore échappée aux fureurs du verseau, Du printemps qui renalt parfume le berceau.

Déjà, du triste hiver réparant les outrages, Nos bois aux doux larcius vout préter leurs ombrages; Veuez, tendres amans; les grottes, les forêts, Du dieu que vous servez sont les temples secrets. Il aime à s'égarer sur l'émail des prairies, Et leur calme entretient ses douces réveries Là ce dieu des baisers , sans erreur, sans bandeau , A le myrte pour dais, et l'ombre pour rideau. Dès qu'amour y répand sa flamme enchanteresse, Une source, un zéphyr, une rose intéresse. Il vole autour de pons sur l'alle des oiseaux. Il germe avec ces fleurs, il coule avec ces cant. Dans ces prés amoureux, nos Tircis, nos Philènes, Ne ravirent Jamais d'infidèles Hélènes; Et Danaé famais, lyre d'un vain trésor, N'a vendu ses faveurs aux caresses de l'or.

Les ailes du plaisir agitent nos fougères, La fol repose encore au sein de nos hergères ; Sans avoir de Boucher fait mentir le pinceau. Leurs peintres sont nos cœurs, et leur glace un ruisseau. Riches de leurs attraits, belles sans imposture, Pékin n'a point tissu l'éclat de leur paritre. Dulac ue leur rend pas, comme aux teints en Des roses sans pudenr et des lis effrontés. Aiment-elles ? Jamais ces commerces de flammes, A de persides mains ne livrèrent leurs ûmes; Et lamais d'un jaloux le regard ombrageux N'interroge un gazon complice de leurs jeux. Richelieu n'y vint pas semer des feux volages : Villars n'a point souillé l'abri de ces feuillages : D'un luxe efféminé ces gazous inconnus N'offrent des lits de fleurs qu'aux amours ingénus. Lits de pourpre et de soie, alcôves fastueuses, C'est à vous d'inspirer ces ardeurs monstrueuses. Hélas l baigués de pleurs, ou fatigués d'eunuis, Vous ignores l'amour, ce doux charme des nuits. A peine quelquefois la vaine erreur d'un souge Yous laisse du bonheur entrevoir le mensonge.

Les Heures, les Saisons, entrelaçant leurs mains, Ne narient que d'amour aux champètres humains. Zéphyr nous rend Vénus sur des ailes de rose, Et du nectar des fleurs le doux printemps l'arrose : Quand l'été rend la faux à l'amant des guérets, Il chante encor Vénus en déponifiant Cérès. Il chante, et du berger l'harmonieuse adresse Sur un frêle roseau fait parler sa tendresse; Mais l'antonne, riant sur les côteaux voisins, Méle aux flammes d'amour l'ivresse des raisins. L'hiver a ses plaisirs. Quand la triste froidure Détruira ces hosquets, ces lambris de verdure. La voûte des rochers pendans sur les vallons, Offre aux hameaux voisins de rustiques salons, Où les débris du chanvre et des vertes feuillées Éclairent d'un feu lent les champêtres veillées, Quand, au bruit des fuseaux, leurs contes fabuleux Trompent les longues nuits des hivers nébuleux.

Dour loisirs, champs heureux dont les flours, les omb Ne connurent lamais la cour et les orages l Asile de l'Amour par Minerve habité, Retraite du génie et de la volupté, Bois, fontaines, vallons, invitez mon amante l Gazons mystérieux, et toi, grotte charmante, Où mes chants défiaient l'amant de Coronis, Grotte où Vénus sans doute a conduit Adonis, Ouand pourrai-le en ton seju, caressé du mystère, Avec ma seule amante amener tout Cythère; Et mélant nos soupirs, nos baisers, nos sermens, Entrelacer l'Amour dans nos embrassemens? Ah! qu'alors tu verrais sur nos lèvres brûlantes Errer avec nos cœurs ces plaintes caressantes, Ces accens du plaisir, ce murmure enflammé, Et cette mort qu'exprime un silence pâmé l Non, la colombe instruite aux plus douces caresses, Jamais ne sentit mieux leurs brûlantes lyresses. Grotte atmable, où deux cœurs, plus tendres, plus heureux, Dans tes ombres jamais n'ont épanché leurs feux, Que de tant de baisers ta mousse confidente N'en révèle jamais une trace imprudente; Mais que ce doux instant, source de mes beaux jours, Aux destins de Fanni m'enchaîne pour toujours l

Pour rodjours!...hå! Véaus lquel-acrument questianguel. Le cruiral je? ets-ce moi qu'un novat passible engage? Moi qut., plus aguid que l'onde et la rouceius, Al lant de fois d'Ausour rongue tous les réseaux. Et qui, pour mieurs tière le capite des belles, Empranais du Zéphyr l'inconsuauce et lea alies? J'aime, et d'un fess i par que l'Italiul et Gallus Et La Fare inspiré des regards de Cayius. Ne serdirent jamies ce bràtandes irresses! Oai, met voux ont fate leurs volgen tendresses; Si pe norte des fex, mon ceuer les a chelais; Eh! qui n'eût point aimé l'amante de Mysis! Eh! qui n'eût point aimé l'amante de Mysis! O Mysis! O nom charmant que as bouche adorée Souprie quelquientois sur ma boarche entiree! I O Mysis! O l'aman i nome chern I que désormais De liens de balesses univort pour jumais livre, Aux fureurs du tombenn si la Parque vous livre. Dans sues tendres écrits Véans vous dit revierve.

Misi open henvi vent treubler na Dyr et ness secence. Neurbensissen ein f.e. onem en löger erensen. Pentreub die dossen von par Frein erjetelen. En von å turen en Sentlen agstelen par vent å ventre som en stellen segten. En prospen vollegrins errer dasse est parliest. En prospen vollegrins errer dasse est parliest. En er brei en samme dispute ha corbeille. Lies anhanst kern jerk, pås ver et quien skelle, De Fire a ha samme dispute ha corbeille. Lies a dru jenes en jerk. Ledes netes die sentral in althunderur allere. Ledes andere die sentral in althunderur allere. Chre sammet requis mes bisieren et mes clause; (2018 solett evenne meler, suilliens et totochand in Universität den den der sentral in althunderur allere (2018 solett evenne meler, suilliens et totochand in terminal sentral in althunderur allere (2018 solett evenne meler, suilliens et totochand in terminal sentral sentr D'un fiel malin j'ai trempé leur fiuesse : Le Brun les darde ; un sot qu'il vise est mort. » N. L. LEMERCIER.

# LIVRE PREMIER.

Le dien Monna ent tonjoura deux carquois; be traits nalls, poiner tive et douce, Le premier seul arme ce dieu narquois; Plas brillantis dans la seconde trousse, Tant sont aigns, las q'aun rien les émousse, A deux mortels son secret il apprà; Par ses most fam Martial nous suprit; Mais la fiense e sa monotonie. De l'épigramme il n'avait que l'esprit : Catalle seul en ettou le grân.

#### A UN ABBE

QUI AIMAIT LES LETTRES ET UN PEU TROP MES LIVINSS.

#### ÉPIGRAMMES.

# AVIS AUX LECTEURS

POUR MES SIX LIVRES D'ÉPIGRAMMES.

Sachez, lecteurs, que les méchans Font les vers noirs, les noires trames: Ce ne sont que les bounes gens Oni font les bonnes épigrammes.

#### BUR LES ÉPIGRAMMES DE LE BRUN.

O dieu des vers I quelle coluce équisse De chautres goths et de bardes pótans Vient lébraire a filses discretians I Quoi l'écriaient les symples da Permesse, Ser Hiélicon ces intrus font des bios, Jageons, affiant nos lyres et nas vois! volci des traisp pour écartes la presse, Répond le dieu : Zolle les craint fort, Non, in n'es polat de ces abbés ignares, qui n'ont jamois rien lu que le Missel; Des boss écrits tu savoures le sel, Et ce consais en livres beaux et rares. Trop lém le sais l'ent, Jorspu'i pas de loup Tu virens chez moi femilleter coup sur coup Me Elfatrins, fis cradjent tou approche. Dans ta mémoire il en reste beaucoup; Beaucoup auss it restent dans la porhe.

#### L'OPÉRA CHAMPÈTRE.

Qu'ils ne tont donz, ces champétres concerts, ob hossignols, plagone, surefus, faurettes, Sar leur theiker, entre des rameaux veris, Viennest, grais, as ioffiri leurs chansomettes, Quelo opierus nes esraienti suosi chern?

Là, n'est point d'art, d'emmi scientifique; Gack, 'Récnia, 'vont point not de sains: Nature seule en a fait la mosique, Ex Marmontel et na point fait les vers.

25

# SUR UNE DAME POÈTE.

Chloé belle et poète, a deux petits travers : Elle foit son visage, et ne fait pas ses vers.

#### QU'ON PEUT LIRE DES VERS,

MAIS JAMAIS DE POÉSIE DANS LA SOCIÉTÉ.

Qu'un bel esprit, graud bonne en misisture, ' Like au boudier sever sain on gain,' Il est au ton de not cercles hillans; Il est au ton de not cercles hillans; Maia qu'un geite, annaut de la nature, Chaute a hinis chos, c'est giver ses clans. Joil serin doit, voir pour les helles: Sur leur tollette on se platt à le voir; Maia qu'i frenta un nigle aire vatess aille? Il doit franchir les voites immortelles....

#### MERACLE DE LA BIBLE, DÉFENDU ET PROUVÉ PAR L'AGRÉ DE FONTENAL.

AUTEUR DE LA GAZETTE ECCLÉSIASTIQUE,

A tott miracle révélé, Un certain Charles peu crédule Sontenaît qu'anesse ni mule En aucun traps u'avait parlé. Qual dit Fontenai l'infailible. Oses-no démentir la Bible? De par le grand dieu d'Ahraham, Je te juce, mon uni Charle. Que l'ânesse de Balsam A parlé. comme ie te narle.

#### UN AMATEUR DE JARDINS ANGLAIS.

Dans ce jardio, d'où tu veux chasser l'art, C'est la nature, ami, que to veux faire. Las de Le Nôtre, enfin tou godt préfère Ce genre auglais, qui ressemble au hasard. Là, tu bbils une ruine antique; Lh, d'un vieux puits sort la nalade étique, Qui vient mourir de soif dans ton enclos; Rocs et déserts y sont en ministure; Et tu fais tant que l'œil, dans ce chaos, Ne trouve plus ni l'art ni la nature.

## L'AMOUR DÉLICAT.

Si quelque Nymphe. à Diane vouée, Hommes galans, se prenuit dans vos lacs, Dit voire ardeur par elle étre avouée, Gardez-vous blen de brusquer ses appas. Comme ferziales satyres et prelies. Parcellle nymphe aussi trouvai dans Gnide; Mais quand je vis ses politiques ferveur, Et ses beoau, yeux mélés de fianme hunide, A doux baisers mélant respect timide, Je hi violis son trouble et ses farcers.

Qu'en sou faax zêle une prude est amêre! Danner le monde ess un plaisir d'éles; Mis le Saureur, à la femme adultère. Dit, sans courrous: Allee, ne péchez plas! Telle est du cile la sublime indulgence: Il plaint Perreur; il pardonne à l'offense; Il o'arme point nie fer ni le fer. La pécheresse est sa grâce acrontée; Mortin de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de dicteur, elle était laplace de Dieu l'arde ou docteur, elle était laplace!

#### DIALOGUE

ENTRE UN PAUVRE POÈTE ET L'AUTEUR.

On vient de me voler.—Que je plains ton malheur!— Tous mes vers manuscrits.—Que je plains le voleur!

Votre esprit fin, ma helle, n'a le dou De a'émouvoir aux pleurs de l'étégle; Votre esprit fin du mel abandon, Qui de Thalite est la douce magie. Au grand Pindare, à an fière énergle. Votre esprit fin trouve encor meius d'appas. Eh bien! Laissona et Pindare et Thaule : De l'épigramme au moiss vos faitset cas ; Noas médirons l'et, grâce à mon Catalle, tet traiss malian et voss anaqueront pats. Dieu fit le Diable; or , dans sa conscience, Le crésteur du massili Lacifer, De l'aveuir syant la prescience, Pour s'amuser inventa donc l'enfer! Qu'un Dieu Sausse; il en est bieu le maître; En peu d'enfer le récrée peut-être; Mais au honheur il nous faut dire adieu, Car pour seuir le bien et le mal-être, L'homme aquisi entre le Diable et Dieu.

#### SUR DOBAT.

Dorat qui veut tont essayer, tont feindre, Trompe à lo fois et la gloire et l'amour: Il est si bien le poète du jonr, Ou'su lendemain il ne saurait atteindre.

En prose, en vers, Lubin (1) compose, Et je ne sais par quel travers Il met trop de vers dans sa prose, Et trop de prose dans ses vers.

# SUR NOTRE DICTIONNAIRE ACADÉMIQUE.

On fait, défait, refait ce beau dictionnaire, Qui, toujours très bien fait, sera toujours à faire,

#### SUR LA RÉCEPTION DE TRUBLET A L'ACADÉMIE,

Après vings una de poursuites assidues pour y entrer.  $_{\rm q}$ 

Agrès sroir anns relàrès heurté, Heurté vingt ans à l'huis aradénique, Enfin Trublet, ai long-temps rebuté, Entre, et se glisse au funteuil narcotique. Lors il s'érie : O combleu de labeurs Tu m'as colté, fauteuil, cher aux grands ceurs! Que le taleut, J'en ai l'expérience, A de Jaloux prèta à le traverse!

(1) Marmontel.

Que pour la gloire il faut de patience! Et qu'un génie est de temps à percer!

#### SUR LE MÊME.

Lorsque Trublet, saint homme s'il en fut , Malger Voluire et l'indérocc clique , La le fancieur plus nomme ordenique, la le fancieur plus nomme ordenique, la le fancieur plus nomme ordenique, l'était un four qu'il enfait le Louvre. Voyez, diel., note cityme qui s'entre ; Crest d'Apollon le temple favori. De nos portraits die set plein jausqu'au cistre : Le mien y manque ; il me faut un bon peintre; Le mien y manque ; il me faut un bon peintre; conseillezand ; qu'inchistria/ç ? Oudri (i) .

#### GRACE D'ÉTAT.

De ses amis Luc n'avaît plus visite; De ses voisins Luc était rebuté; On trouvaît Luc importun, parasite: Luc a pris femme; eh bien! Luc est fété!

### LES CATACOMBES.

Robert, jadis, sous Rome errant, perdin, Contait ce fait en prote bien mitre: Fait que Deillie en besux vers a rendu (½). Aux deux recisa sine Grice attende. Bien Riements sut peinder leur célet. Que peiser-vons? — Que Deillie na la fait June de plaisir, et Robert plus de peine.

Connaissez-vous cette antique Sylvie Dont la fureur est de se rajeunir? D'amours encore elle se croît suirle, Mais les fuyards n'y vealent revenir. Dutac en valu récrépit mon octrice; Pour d'émentir a ride acrossatire, A cinquante uns elle s'en dit vingt-neuf;

(1) Fameux peintre d'animux. (2) Dans le goème de l'Imagination. Et même un jour, si tel est sou capeice, La belle aura baptistaire si ueuf, Qu'il faudra bieu la remettre en unarrice.

#### VIEILLANDS BIEN CONSOLÉS.

Quand un beun prince (I), escree sérénissime, Nous allégne de trente millions, Maiet hon vieilland, soulléreux, caccelyme, Porter lui fus sonimentations; C'était pité de voir leur dolfance, Los avisant, leur dit: Ne larmyez; Prince so essu qu'anomerer et conscience! Sans perdie rien vous sertes tons payes Dans clinquates son; ne fluit que posièmes!

# SUR BOILEAU,

QU'ON OBAIT ACCUSER DE MÉCHANCETÉ ET DE

Qui n'aimerait le fament satirique, Quand il nom dit que, majoré sa vigueur, L'Esprits a ent des hassesses du ceur l' » D'une main pure il lançait la cristique. Son tres rougit d'une homete pudeur; Son courrout même atiente sa candeur. C'est la rettu, c'est le godt qui l'enfamme. Mais loin de unes tout poète pervers Qui, d'un fei noir empoisonnout ses vers, Na de l'esprit qu'aux dépens de son imel

#### SUR LA HARPE,

QUI VENAIT DE PARLER UU GRAND CORNEILLE AVEC IRRÉVÉRENCE.

Ce petit houme à son petit compas, Vent sans putieur asservir le génie; Au bas du Pinde il trotte à petit pais, Et croît franchir les sommets d'Aonie, Au grand Corneille il a fait avanie; Mais, à vrai dire, on riait aux éclats,

(1) Le prince de Roban.

De voir ce naîn mesurer un Atlas; Et redoublant ses efforts de pigmée, Burlesquement raidir ses petits bras Pour étouffer si haute renommée!

#### LE MIEUX ET LE BIEN.

Le micax, dit-ou, est Cenneni du blen; Jamais le goût u'doût eet leur prorrèe. Cétal le micuï qu'ost teuter Malberbe; Mayard út blen, et Mayard ue fir rien. Goire à ce micus, nable but du génie l Il euflammsit l'auteur d'Iphigénie, Bolleau, Poussin, Phidias, Raphaël. Le blen, dinide, est le micus du vulgaire. A feu La Barpe il ne protis guère; Il en est mort i e micus est immortél.

# A UN IMPERTIMENT EN PLACE

QUI ME DENANDAIT QUELS ÉTAIENT MES TITRES ET MES PROTECTEURS.

Queiques vers inspirés sont nos titres suprêmes; "Ce n'est point aux fils des neufs Sœurs A chercher d'autres défenseurs: Les enlans d'Anolion se protégent eux-mêmes.

DÉFENSE DE LA HARPE.

Nou, La Harpe au serpent n'a jamais ressemblé; Le serpent siffie, et La Harpe est siffié.

# SUR UN TRÈS ENNUYEUX ASTRONOME.

Fuyez monsieur de La Comète, C'est de tous nos pédans le plas fastidieux; Aussi bavard que laid, aussi laid qu'ennuyeux, Des astres il fait la gazette; Sou esprit est dans sa lunette;

Sou esprit est dans sa innette; B n'en est que plus sot quand il descend des cieux.

#### SUR NOS ÉGLOGUES ET INVLLES

#### FRANÇAISES.

O mes amis! c'est un plaisir bien fade Que de chauter des moutous qu'en n'a pas l L'égloque feitate a pour moi peu d'appas, Berger de tille est une mascarade; El je me ris du hongrois L'jeidas, Quand l'Aguelet, petit Cotin champlère, Dans son grenier rimaillant sous un bêtre, Nous peint la chèvre et ce qu'elle a brouté, An pâturage on croît qu'il a goûté; Et désir vieut de le remoyer paître.

#### LES DEUX CHAMPAGNES.

Apollon et Bacchus, par leur double faveur, Bendent la Champagne orgueilleuse; La Fontaine, Auvilé, rappeileat le buveur; Mais Flins et ses plats vers, sans bouquet ni saveur, Sont de la Champagne pouilleuse.

Frappe ane ingrate: Amour I venge nies larmes; Venge den nuwde que Thèmine a brisée, (Que Hindible expire sous ten armes I... Noel qu'elle vive en pieurant ses attraits; Que son orguelà d'écigie avec ses charmes; Fais que mi vue insulte à nes regrets. Des lj le nivol i Cest die I... et je l'adore! Amour trompeur, tu l'embellis encore! Trop eu al va de ces demi-Saphos (Ou), le main, rimant à leur tollette, Vienneux, le soir, ensuyer tout Paphos Des Impromptus de leur muse coquette. Coquetterie est la mort du talcet. Tout vers sobliem est de d'un cœur brâlant; Or le feu manque à l'œuvre enhuminée Du froid carmin de ces muses d'un Jour. Mals la Sapho tendre ; passionnée, Respire encer ouss les feut de l'amour.

#### ENCORE SUR LES BAISERS DE DORAT.

Vous qui, liant les vers faits pour Lesbie, Arts c'Anour trop sent l'aiguillos, Si voulez voir sa human erfroidie, 31 de Vens plür le vermillos, 31 avet hocsing on consuin rous indige; Du sécupibar le brevinge posique; Prence, preser vers érdépénité, Qu'and Dornt set haisers instude; Et colherce, tant fassecu-ils rélés, Les feux maline dont vous bribini Canija,

# SUR MAÎTRE ADAM

ET LA DUC DE NEVERS.

Le maître Adam, menuisier de Nevers, Rabot en main fit plaisamment des vers. Son duc aussi voulut à cette escrime Se reudre lilusire, et crut versifier; Mais dac et pair, en rabotant la rime, Ne valut pas même le menuisier.

#### PROPOS DE JOUEUSES

SUR LE PAMBUX VOYAGE AUTOUR DU MONDE PAR M. DE LA PÉROUSE.

Jétais hier près d'une table ronde, Où, se lassant de gronder Quinoin, De La Pérouse un moment ou parin, Il va, dit-on, faire le tour du monde; Le tour du monde ! Eb! que fera-t-ij h? S'écric Églé : sottise que cela; Le temps est cher ; mais il faut que j'écarte... L'imligue jeu ! Puis, d'un air afbiré, Orphise ajoute, en regardant sa carte, Ce La Pérouse est donc bien désœuré?

Combine de fois, dupe de soa orcille, A de soas vers un't-ton point fait aceneil? De besus écrits, de vers lus à merveille, buchése et Pruit sont le fatal écacil. Ainsi Mondor, Dieu partioune à soa livre ! Dans les boundies lisuit à vous écarmer ; Prélat d'ouir, collètes de planer ; Charmant d'oit l'oit ols l'est auson cairve ! Els II mon ani , faites-vues imprimer, Echne bleedté la presse nous éditre!

# APRÈS UNE LECTURE DE MA PSYCHÉ,

QUI EUT LE RONDRUR RE NE PAS PLAIRE A UN HOMME GLACIAL, ET CONNU PAR SES BOUTS-RIMÉS.

O un Psyché! quelle mésocenture! Le vain sus plane, en traçant tes malheurs, Faissit alter leur touchante péntare; En vain l'Amour et de beaux quer en pleurs Tavalent promite à la race fature: Tu n'irra point, l'épidis me l'assure, Pour arriver à ce but poinblé, N'en donte pas, l'en de l'appendie de l'appendie par Da grand asteur d'au bout-tiné volutine: Il se conante ut montralibé.

#### LIVRE SECOND.

#### SUR LA MORT DE VOLTAIRE.

O Parnasse! frémis de donleur et d'effroi! Pleurez, muses! brisez vos lyres immortelles; Toi, dont il fatigita les cent voix et les ailes, Dis que Voltaire est mort, pleure et repose-tol.

Si tu prétends avoir un jour ta niche Dans ce beau temple où sont quarante élus, Et d'un portrait guiudé vers la corniche Charmer les sots quand tu ne seras plus, Jà a'est besoin de chefd'oavre bleu ample, Mais de flatter le sacristain da temple; Pais ce monsleur Toavrira le guichet: Puis de lauriers in feras grande chère; Puis immortel seras, comme Porchère, Boyer, Cotlu, et La Harpe et Danchet,

#### SUR L'ABBÉ DE LA PORTE.

Quei I poublai dans ma nomeuclasure Cet enanyea si noté par Bollous, Se cropata seul, en dépit de nature, Se propata seul, en dépit de nature, Topipura savais, tonjeura stif, tonjeura Seua, Pardon I pardon, mon cher abbé de Pure! Tu a) perdras, méempayeous est sâre; Je te revisé dans un mortel nonveau; Tonjeura savais, tonjeura stif, nojeura Seua, El chacun dit, en voyant sa figure:

#### LA RAISON

PRÉCHANT CONTRE L'AMOUR.

Dun faible cafaut, quoi i tu serais l'esclave? Tu gémira dan ses inaligaes fera Ses biens sont faut, ses plaidirs sont amors; Sais la Raison qui le parie et le brave; Sais mol, dit-elle, en ballant un pen fort. Telle une prude avec orqueil nons tance; On tel "" vons préche et vous endort. Lors, sonrisant de sa vuice jactunce, 'Amour se tut, mais fit parler l'Iortense; Vons jugez lien que la Baison ett tort.

#### SUR UNE BROCHURE INTITULÉE : ESPRIT DE L'AUBÉ DE LA PORTE, PUBLIÉE APRÈS

SA MORT.

De feu La Porte eu ce livret, L'esprit, oui, l'esprit se révèle; C'en est la première nouvelle, Tant le bon ubbé fut discret.

#### SUR LE MÊME SUJET.

#### \_ \_

De La Porte admirez le sort! L'esprit lui vint après la mort,

#### SUR UN MAUVAIS POÈTE

NOUNÉ LE BOI, QUI NE PUT JAMAIS PAUTENIR A FAIRE JOUEN SES TRAGÉDIES.

Le rotelet de Welponaire, Porté sur l'alle du fréion, Se croyant un moins un sigion, Prétendit voler sur la sobre. Hélas 1 un seul coup de silliet En eût chassé mon ruitelet; Mon oisillion tont essouffle Me put s'élever au thélûre (b) Timoéleon tu sillé.

#### LE BESOIN D'ÊTRE AIMÉ.

Un malheureux au monde n'avait rieu, l'Itors un barbet, compagnon de misère, Et qui mangerile i rien du pauvre hère. Quelqu'un lui dit: Que fais-tu de ce chien, Toi qui n'as pass même le nécessire? Plus à propos serait de l'en défaire. Le malheureux à ce mot soupira: El ne l'ai plus, d'il-l, qui m'aimera?

Chacan se dit : Pourquoi Venus prit-elle Fpoux holteux? Beauté certe a le droit De se choisir époux qui marche droit. Yen suis d'accord; mais pour gente lumertelle Qui craint d'hymen la jalouse tutelle. Frendre un beiteux n'est pas si maladroit.

Clément suit bien Despréaux à la lettre; Mais pour l'esprit, ce monsieur n'en peut mais ; Il sait toujours ce qu'il ne faut point mettre; Ce qu'il faut mettre, il ne le sait jamais.

#### SUR LINGUET.

OUI NE CESSAIT DE LOUER DORAT, POUR CAUSE.

Pour Dies, Linguet, an louez plus Dorat; Ocul lant d'expris avec à peu d'adresse! El ! croye-avoi, vous prôtez un ingrat Oui n'aime point à paper la rendresse. De quedque argent vous sidé-ell judie? La filtes-tous dés emprunés étentifs? Bestitez au plus vite la nomme, plus rayze-ancie ces élengre manufis Dout chaque mois voir cremords l'assonue; Et, bles payé, qu'il sille en paronie.

# QU'IL EST NÉCESSAIRE

BENIE PER CHUCER UP CENIE

Vous qui de l'inde aborder les côteaux, El dout la gloise est la douce mainé, Pertex d'abord votre encess au génie; De la natera l'itent seul les pinceux. Mais que toujours dans vos riches tableaux So benoté Bére aur prâces soit unie! Aimes leur culte; encenses leur auxel : De qui les fait vous savez les diegres, Eurdus est mort! Chaullieu vit por les grieçses; El Firat de plaine est Fart d'être immortel.

#### L'ASPIC.

Au beau drame de Cléophtre Où fat l'asple de Vaucanson, Tant fut siffé, qu'à l'unissou Siffaient et parterre et théâtre; Et le souffeur, oprat cela, Croyant encor souffer, niffa.

#### A UNE JOLIE FEMME UN PEU BOSSUE,

Au conseil d'un ami, Chloé, sois attentive : Fais qu'Amour te précède, et jamais ne te suive.

#### A CERTAINE REALITÉ MASSIVE

ET SANS GRACES.

Non in tam magno corpore mica salis.

Quel béau marbre! quel bloc de charmes!

Quels pesans et vastes appas !

Climène, l'Anour sur tes pas

Cèle, ou craint d'émouser ses armes,

Tes roces sout de lourds parous;

Ton froid talent, tes froids bons mots,

Nont rieu qui touche ou persuade;

Tu n's qu'enoui, ginec ou tiedeur.

O Climène! I beauté si fade

Ve vant pas genuille laideur.

#### MENACE DE LEMIÈRE A LA HARFE.

Tremble, mol et fade La Harpe; Crains l'aveuir où je t'attends: Mon âpre luth vainera ta harpe; Mes vers durs dureront jone-temps.

Gentil Bernard donne aut anans Un code de joyeuso vie; Collé, dans set refinias charmans, Chante sa boutelle et sa mie; Pour le blard de Lérémie, Saves-vous ses anusemens? Dans Commitgee et dans Eophémie Il vous fait des cuterronens I El le malbeur est que échas Mon lourd flosograr de Parnasse Vous cuterre à la même place, L'espirt, le gold et le bou sens.

## SUR LE DOCTEUR B'".

Il sait Pindare, il sait Homère, Il aait Aristote et Platon, Moise et Sauchoniaton; Il sait même encore, dit-on, Parler gree, chinois, bas-breton; Que ne sait il platot... se taire? Bruyant Cerbère, effroyable Londou, Comuse volteur mibotras-us anna essae? Prendsta, dis-mol, I Amour pour un floo? Alt i c'est du mois filou d'une autre espèce. Il ne vient pas, dans sa temérité, La force en main, ravir à la beauté L'argent ou l'or, insipide richesse; Il vient, béaut ; inestre un doux accès; Et, de l'aven de ta jeune maîtresse, Lai fière un vol qui a'spapariri jumis.

#### SUR UNE PERME LAIDE ET SOTTE.

Cléis, bien laide, avec peine se mire, Car des miroirs sa laideur elle apprit : Cléis, bieu sotte, en babillant s'admire, Oh! que n'est-il des miroirs pour l'esprit!

### CONTRE UN CRITIQUE.

Lorsque, vainqueur du serpent de l'envie, Le blond Phébas perça le noir l'ptibon Du sang limpar soudain reçul la vie Maini serpentenu, maini Zoile avorton. Wasp en auquit; et, fidèle à non père, l'igus, rampa mieux qu'asple on vipère; De l'écraser Pope fit son dévoir : L'insecte est mort. Mais, chemille peridée, Wasp laise un fils, Zoile en chrysalide : Au microscope un chèrun le peut voir.

Dane Theils, common! Tetredex-rous? Debt opine from soldien un faux d'avec. Son cher suri d'eritet cocu par force; La lei le vez : non vouloir est bleu doux! Els chandin qui, lugront sur l'écorce, A l'equité sui douner une entorce, Els chandin qu'ell qu'elle sui douner une entorce, Els chandie le bland in poll roux. Total lui peu faire un mediani, lors l'épons? Et ce destain, la post faire un mediani, lors l'épons encer lis léglime? Dane Thémis, comment l'entenderous?

#### MOT CÉLÈBRE

DE MADEMONIELLE ARNOTHS.

Qui le conini? Pueclle d'opéra.

Du seulment comait auxi les charmes :
Elle connuit la rolopé des larmes.
Qui voit Sophie ainément le saura.
Voici le fait. De sa vie amoureuse.
L'espiègle un soin mon rappolait le cours.
Et rais fort de ses derniers hons tours ;
Ounde tout à coup, d'une toix desoluerueue, Elle s'écrie : O mes pressiers amours!
Ol le hon temps ! J'elais bleu malbureuse!

# SUR LE CORIOLAN DE LA HARPE,

DONNÉ POUR LES PAUTRES.

Pour les panvres la comédie Donne une pauvre tragédie : Il est bien juste, eu vérité, De l'applandir par charité.

#### LES NOUVEAUX PRÉDICATEURS.

Le rire est mort : prêcher est la folle. Artequia prêche; on fait prêcher Thalle. La neil Young pêche à faire frienir; Le Jour & Arnaud prêche à faire dermir. Fail, en prêchant, billiter Jastislen. C'est hier prêche, dilt, en billitant, Volnien. Je billie saud, sans dire : Il prêche hier; Et, tout billismt, je ris de la sottier Qui fair prêcher protont, hors à Féglie.

#### PRIÈRE A L'AMOUR.

Amour! Amour! dont la flèche dorée Si doucement a pénétré mou sein, Daigne obtenir d'une amante adorée Deux mots écrits de sa divine main! Daigne obtenir un don plus cher encore De ces cheveux, dont l'ébené décore Ce front si noble où règne la candeur; Quand Zélia me ravit sa présence, En faut-il moias pour consoler l'absence? En faut-il moias pour charmer ma douleur?

#### CONTRE LE RÉGULUS DE DORAT.

Le vieux Dradon, rimeur que chacun berne, Gisait couvert d'un éterne mépris : Le jeune auteur de Riègalius moderne A Fancien veut disputer le prit. Olt de Pradon qui la rende l'émule, Mon cher Dorat? Ton drame est ridicele : Il le cauxient d'en demander purdon. Armedo-doi : rende ta débite uille ; Las It vois trop combien est difficile. Las It vois trop combien est difficile Même à Dorat, de remplacer Pradon.

### A ÉLIEA.

Si vous u'aviez que ces traits pleins de charmes, Et cette taille aux flecibles contours, Aupès de vous je serais sans abrames, Car la beauté n'enchaine pas toujours; Mais vous sera une flame faire et tendre, Un caux si uoble, au langage si dont 1 Qui vous entend, yeut toujours vous entendre; Qui vous entend, ne peut aimer que vous.

Celul que du scabreux Lemlère Le ver dur ne peut écorcher, Peut ouir une page entière Du raide et rocailleux Roucher.

#### LA GLOIRE DE BACULARD.

O Baculard! quels lieux ta gioire embrasse! Que de cilmats remplit ton Apollon! Berlin se plune an cul de ta Manon (i); Le Hotientot a'extasie à tou nom;

(1) Pièce de vers d'Arpand Baculard.

Tes madrigaux charment le froid Lapon;
Ton Jérémie est lu même au Japon;
Ton Euphémie est chère au Patagon;
Ton Coligny fait pleurer le Huron.
O Baculard! quets lieux lu gloire embrasse!
Hélas I un rês incomun ouis a Parnasse.

Gertain major devint bougne à la guerre.
Comme un autre uil Il ni fallut écréber,
Très proprement il en mit un de verre,
Qu'il ne manquist d'être à son concher.
Dans une auberge un soir le bou apôtre
1Prit gire, lust, paiss es deshabilla;
Puis à Suzon, agrets as patendère,
Dit : Mess cet dans l'étai que voilà.
Suzon au buger. En hiere (qu'attendé-tu là ?—
Jattendé, Monstère, que vous les monier l'autre.

#### LES ÉCRANS.

D'Aubert, dit-on, six fables à la glace,
Obstacle sir aux feux trop dévorans,
Lasses d'avoir enuny le Parnas et l'aux services.
Vont, pour étreune, embellir nos écrans;
Pen suis ravi; ma foi, c'était leur place;
Et, comme moi, doctement convaincus,
On entendra lecteurs da bon Horace,
Au coin da feu, dire: Era his focus,

Faine Bacine, et J'aduire Carneille, Tous deux Homneur du théâter français, Des Grees tous deux éclipant les sucrés. Comment choisir entre double merreille? Li, de force et la suifinitée; Li, d'un vers pur la céleste heauté, La passion, les grêes, l'harmonie; Vaste, desté, profond, mais inégal, Créans son art, son siècle, son rival, L'un est génie, l'atture a du génie.

Eutre deux draps, J'ai vu la jeune Issé, Bien tendrement appeler ce qu'elle aime; Contre un bean sein le retenir pressé; Mais cet ingrat, valnement caressé, Se débattait, mordait la beanté même; Et eependant, quel sort plus doux, plus bean ! Mars était moins heureux sous le résean Où de Vulcain il embrassait l'épouse. Or, cet objet de ma flamme jalouse, L'amant d'Issé, c'était... — Qui? — Son moineau l

Un des osievax que l'Inde nous entoie, Nouveau Vert-Vert, agoçail les passans, Mais en novice, et parmots innoceas, Mais en novice, et parmots innoceas, Fiberes, draposa, abbés, fillés de joie, Eurent hiemôt dévergondé son bec. Il hasphémit, jeand sœur Méchisédec Dit aux rieurs : Peut-on, en conscience, Cace des chréches apprendre ainsi le mal, Et pervertir cet housète animal?

#### AUX PERMES BEAUX-ESPRITS.

Le myre est besul\* miss de valuere le cèdre A-t-il jamais cour l'empte jalone ?
Et cependant l'austeur dirits de l'hébre Vis son ched l'enver armer votre courroux : l'hébre a subt vos linjantes dégodis !
L'Amour vous fis pour de moins doctes veilles : Nature sage a hidé votre esser. Vous n'avez pas ce qui fait les Cormellies? Suphe l'empte est est lie Cormellies ?

#### SUR DESORGUE.

Quaad Polichinelle Desorgue, Ce peilt bossu redomont, Sur la montagne au iloubie frout A voulu grimper avec morgue, On croirait que le double mont, Pour se venger de cet affront, Lui-même a grimpé sur Desorgue,

#### SUR LA HARPE,

QUE AVAIT FAIT UNE CRITIQUE AMÈRE DE LEMIÈRE DANS LE MERCURE.

Fen-La Harpe croit vivre, et feu La Harpe a tort. Faisant les honneurs de sà bière. Ce matiu au Mercure il enterrait Lemière; Mais un mort peut-il être enterré pur un mort?

#### A CERTAINES PEMMES DE BIEN.

Las I has beene I fout one Je Troore, Langtenop n'ti su, greate formers de blen, Proposition de la companie de blen, Proposition de la companie de la com

#### LE PRESSANT DANGER.

Amour, hier, voyant ouder mes pleurs, Me caressit de son sile timide: Que fait, Mysis, to jeune Additaide Qui te combaite de si donces faveurs? Je m'en souviens, et fétals angrès d'elle; La nymple, un sori, jura par mon carquois Qu'elle (ximait plus que ses yeux ceut flis; Qu'elle mourrait avant d'être indicide. Al d'dije, Amour l'u adonc la secourir : Additaide est beu près de mourir.

En se tralanni, la pesante tortue Accuse en vain l'aigle qui fend les airs : En vin encor La Hurpe s'évertue. Et se donnant pour règle à l'univers, Rampa eve er dans ses timides vers. Apollon rit de tous ces union rehelles, Qui du Puruasse ignorant les hauteurs, Pensent mener par des routes nouvelles Au peint pas le coursier des neuf Seuras : Cest pour voler que l'égase a des ailes.

#### LIVRE TROISIÈME.

Long songs jonet de vrais divinités bond le handron list le malièrer de monde (1), Grame un vaisceau toujours huttn de l'onde, Mou sort fottait dans les advenières. Seule, un milieu de ce finente orage, Me lyre enour haitai avec courage, Elle acrossil le ciel trop rigioureux; Le ciel fin tourd'; musik 'saulveuil sut m'entendre ; Il accouratt: son lane fêtre et tendre Cousunt la mieme, et je definis beureux.

Amour! J'ai vu la symphe la plus belle; Tai vu Thémier? et mon cour enlament lonse l'autieres, béans la e voit plus qu'éle! Mais ce n'est pas le tout d'être charmé! En bieu aimant, p'un le veut éve aimé? Donne-mol donc le houbeur de his plaire, pel rattendrir a mons sein du mystère. Je me evoirais dans les hers de Cypris. Va, dit l'Amour avec un dons souris, Aime toigness: le reus est mon allaire.

### REMÈDE CONTRE L'INSOMNIE.

Dans les horreurs d'une arbette insomie An dour sommell', judressim immi nospir : Lers je los 15<sup>m</sup>; et ce n'est calomie, phillist unt que je cress m'ssompir. Puis Jessari des vers academiques, Puis des pampleis qu'on dit éconosiques : Je lus escor préfects de l'iron , Et de La Harpe, et andes de l'Précon. Bien s'opérait. J'ouvre esfin ce poème Plus camayort cest lois que l'ennai adue; O Mois l à Moil '1000 s'alves cudorni De prime abord pour un sirècle et deni.

J'aime qu'on soit href et juste en réponse. Au plus méchant des méchans harbouilleurs , Au plus braillard des hraillards bredouilleurs Quelqu'un disait : Tol qui u'as pour une once

(1) L'Amour, is Fortune et Thémis.

De vrai talent, et pas un son d'ailleurs, Comment vis-tu? que fais-tu? — Je dénonce.

#### AU BONHOMME RUET.

Sourd, sot, bayard, bonbomme Huet, Que n'étes-vous encor muet l

#### SUR PLINS.

Des léthargiques rimeurs Films est bien le coryphée; Lui seul vate mille endormeurs; C'est le vrai fils de Morphée; Ce Dieu coule dans ses seus. Sa lourde muse est coiffée De pavots assoupiesans. Qui pourrait troubler sa vie? Il n'est pas jusqu'à l'envie Qui ne dorne à ses accens.

#### SUR LES TROIS NOMS DE M. DE PLINS.

Carbon , de Flins , des Oliviers A plus de noms que de lauriers.

#### SUR LINGUET.

QUE, AU LIEU DE PAYER DORAT, LE PROPOSAIT A L'ACADÉMIE HANR TOUTES SES PEUILLES.

SI, dans as feuille hypercritique, Linguet no cesse de crie-Que Dorat le microscopique Est pourtant fort académique, Faut-il nous en estasier? Par cet éloge amphigourique il croit peut-être le payer; Ou que le fauteuil narcotique Va, par un somme apoplectique, Le défaire d'un crésancier. Depuis deux Jours Cythère est en alarmes; Véens se plaint qu'Amour ait derave Véens se plaint qu'Amour ait derave pur le comment de service de la comment pour encidite la tolette d'Hobel; Dans tout TOlympe elle le cherche encore. Non, non, Véens l'Ensain malécieux N'a point caché son larciu dans les cieux; l'es crois, helai an feu qui me dévorc. Sur nos bameux jette un moment les yeux; Crest là qu'Amite en jouit, et l'ignere;

#### A UN NOUVEL ACADÉMICIEN.

Ta muse enún s'est done glissée Dans l'académique dortoir l Tu vas dormir comme au Lycée : Mais déjà tu ronfies! bousoir.

#### SUR L'EXIL D'UN MINISTRE DÉTESTÉ (1).

Qui ne connah l'insolente bassesse De ce brigand de rapine engraissé, Vendant le peuple à l'avare maitresse D'un rol qui dort aur son trône célipsé? La Providence cenis saure l'empire; Rufflen chancelle, et so favour expire: Le bien-sine l'estle de sa cour; De le bair il prend même la peine. Ancun ne fut ton trial en amour: One de riuxus Il surt dans so haise!

#### A UNE JOLIE FEMME QUI MORALISAIT.

Vous qui, mieux que defant Catou, Prêchez la reforme à Cythère, Igunec'actous, jeune Glychee, Que l'Amour s'endort au sermon? Des jamediness d'Idalie A peine serali-il godité. Jamais par boache juds jolie Grave sermou ne fut dicté: C'est bien dommage, en vériaé, Que vos yeax préchent la folie.

(1) L'abbé Terray.

# PIENPAISANCE. PROPOSÉE A MM. DE L'ACADÉMIE PRANÇAISE.

O rous, messiears ies quarante jaseurs, Vous du bas Pinde limpérieux depotes, Vous du bas Pinde parte et au de la composita, Vous que l'arçeux transforme en beaux discurs, Nous du ministre apiourfuel les faines partentes. A attant que lui soyeu done patrioies. Cest peu d'écrire en modernes Piatons, A menduerous, o jecuieres gioutons; Paliere senemble une œuvre expitatoire; A l'indique in remettes vos jectons, Et., all se peut, varsallier pour lus foire.

#### GASCONNADE.

Nous avons de si riches plaines Et de si fertiles côteaux, Dissit un Gascon de Bordeaux, Que si l'on y plantait des galnes, Il y pousserait des conteaux.

Moi, qui jamais ne fis une chanson, Javais promis des complets à ma belle; Mais je trouvai la mesure rebelle, El de mon luin he pus tière un son. Lors m'apparut une docte immortele, Qui, d'un air grave : Allona, mon fils, Qiu, d'un air grave : Allona, mon les Qiu, d'un air grave : Allona, mon l'acce L'Amour est la qui, se prenant à rire ; Moi, je te mèse aux genoux d'Eucharis; Miesa qu'Appolin j'monterei la tiyre.

#### INCONVÉNIENS DE L'IMPRIMERIE.

Maudit soit le premier dout le mobile airain' Sut an papier muet attacher la paroie! Son art, qu'on vante, me désole: Il vient d'estropier trois vers dans mon quatrain.

Entends ma volx, déesse d'Idalie ! Belle Vénus! sois propice à mes vœux, Prète des sons à mon luth amonreux, Rends-les valnqueurs de la fêtre Délle. Als 1 i l'ingrate écoulait mes accens !... Vénus l'éuns! c'est pen de mon eucens ! Ma jure alors, consacrant son hommage, Dirait si blen tes charmes aux mortels, Que tu versais kitchelleu moins voluge. Ex Villars même encenser tes antels.

# LA VENGEANCE DE L'AMOUR.

Heureux et maître de mon cour. Mes vers se phisaient à médire De l'Amour et de sa rigueur; Et sans cesse d'un air moqueur Le Jes répétais sur ma lyre; Mais bier l'Amour outragé Me dit avec un ris perfide. Tremble je vais être vengé : Tn connaîtras Adélaide!

#### A LA HARPE, SUR TOUS LES ÉLOGES DE VOLTAIRE.

Mon and le thuriféraire, Qui ne cesses, madia et soir, Dénecemer l'ombre de Voltaire, Deur Dien! fais trève à l'encensoir. Ton idole en est enfumée; De l'éciat de sa renommée au voudrais couvrir ton néant; Mais, al Voltaire est un génat, En seras-un moina an pygmée?

#### SUR L'ÉPIGRAMME.

Le seal bou mot ne fait une épigraname ; Il fant encore savoir la façonner, Avec adresse en manuere la trame, El le bou mot avec grâce amener. Un trail piquant d'abord plait, frappe, étonne; Mais il s'emousse, et devient monotone; Et ni le goût ne le place avec choix, Si d'un sel pur grâce ne l'assistonne, Si l'épigramme, à la vingtième fois, Ne vous plait mieux, elle n'est assez bound

Que Cythécée a bien Joude pour mère! Qu'élle en a bien le caprice oraqueut! Comme elle aussi ma Thémire est colère : Ses joils doigne essanglantent leurs jours. Mais à l'Instant a pille in désarme; Pais dans ses yeux un souvire, une hrme, Méica ensemble, éteignent le controns; Pais cette harme est d'un baiser subte; Grâces, frapper, l'apper! J'uine ces coups Que l'Amour donne, et que l'Amour espie.

# LE LINOT,

LA FAUVETTE ET LE BOSSIGNOL.

Linot de Pinde égaré dans Paphos,
Je fredonasis pour gentille Faurette,
Qui, de sa part, sur le ton des Suphos,
Pour Rossignol sospirait en cachette.
Ou reçut hiem an première chanson;
Car Rossignol dans un histain buissen,
Chantaita laces; le n'ais a voit tenchante;
Or le voilà qui revient un bean Jour.
Adien Faurette l adien chansous d'umour !
Linot se talé quand le Rossignol chante.

#### L'AMOUR CORRIGÉ PAR SA MÈRE.

Vénns a'nrmant d'un long hompest de rose, Saisti l'Amour, qui feint farmes et peur. Sur ses genoux l'imprudente le pose; il se debut sons le hompest vengeux. Aux charmes sur victo tribiates rougen: Vénns la voit, et se tronble et s'enflammes; Dans ses beaux yeux déjà insipai son âme; Et volqué se vollant de courroux. An bel enfant qui de plaisir se plame, En se planant donne les derniers coups.

#### SUR UNE MONTRE.

Moutre, qui fus entre les mains d'Adèle, De ton honbeur counsissais-tu le prix? A sea desirs ton aiguille fidèle
Suspendail Theure entre ses doigts chéris :
Qu'aver regret, hélast je te repris !
Arec regret élle sembla te reudre.
Lein de ses yeure, que ferons nons du temps?
Il est si long quand beaux yeux sont absents,
Quand u'euleuds plus cette voix douce et tendre
Qui me changealt les heures en ustsaus!

#### LA CALOMNIE IMPARIDONNABLE (I).

Quelle rument ? que de sots en alarmes !
N'essenb-je point braire le primd l'révon ?
Beraldar les aspière d'Allibrons :
De toutes puris la sottiet est en armes :
De toutes puris la sottiet est en armes :
Ven me licher au comp de pinniet;
Fine dois tout crimière, est, tout... hon's insomalé,
El pourque distable est : la s'arminos .
L'ignore-rous ? Pour moire calounie :
L'ignore-rous ? Pour moire calounie :
L'ignore-rous ? Pour moire calounie :

#### SUR L'AMITIÉ.

le Turolari, mon fant était crédale An nom d'ami ji croppia comme un sot Arair la chance, en trata que le mot : Arair la chance, en trata que le mot : Le d'ainer sond jurnis le ridirale! Esta le senga su m'échiere rop bien ; Il a dérais car rècas d'un cour rendre; Mais an bondoure je ne dois plus précedre. Ainer, c'est vire; héfus le n'ainer rien Ces, son virus, dans la tende descendre.

#### CONTRE D'ARNAUD.

D'Arnand va tonjours mendiant, Et de ses vers nous ennuyant. D'Arnand pourait, sur ma parole. Bien s'eurichir à rimailler, Dât il ue prendre qu'une obole. A lous eque qu'il faisait béliler.

(4) L'abbé de La Porte se plaignait fort de ce que, dans mor plaisanterie contre quelques goujets de la littérature, l'avais dit que du moins it était décent, honnéte et don.

#### REQUIESCANT IN PACE.

Bardus (1) a fait un cianetière Pour ses amis petits et grands : Là, git la gloire tout entière Des Sabatiers et des Morauds ; Là, tous , dans leur petite bière , Côte à côte proprament mis , Gisent en pair bien endormis Sous leur cloge mortuaire ; Or priet Dien, yons qui passes , Pour le repos des trépassés ,

Se le confesse; attendri d'un bienfait, De bienfaisance, en ves, Jui peint les charmes, Nos nans dous pleuris Or, comme un grand médid, La Harpe accuse et mes vers et mes larmes. Certes, ditid, des benefaits jui recu; Maic ev aim nom an un'a panais déçu: Je ne m'abalase it ne reconsaisance; Liere mes vers; dans auren je n'ai su, Dupe un moment, prober la biendaisance.

#### SUR UNE JOLIE PENNIE

LASSE DE COMPLIMENS, ET QUI M'AVAIT PROMIS UN BAISER PAR INJURE, OU POUR CHAQVE DÉFAUT QUE JE LUI TROUVERAIS.

Ami Phébus, trère à les madrignax I De tes fadeurs Senach hille et nurmure : Elle promet un baiser par lajure; Pour son bondeur trouve-lini lent definats; C'est cent baisers I la récompeuse est sêre. Éplache blein son cœur et ses apparents. Trouve-tu?—Non.—O pélnes sans égales? Deu des bons most, tire-moi élembarras I— Va, dit Phébus, consulter ses rivales; Les cert baisers ne te manqueront pas.

Douce amitié, sans doute je t'honore; Mais d'un beau masque on te couvre si bien; Mais on m'a tant abusé sons le tien, Qu'à tou nom même, hélas! je tremble encore;

(1) Fréron, dans ses feuilles.

1,

Et erpendant, qui peut vivre sans 101? Qui peut jouir de son ûme déserte? Douce amitié, ce ne sera pas moi! D'un liche anu viens réparer la perte; Il est cruel d'aimer des cœurs lugrats 1... Mais plus cruel encor de n'aimer pas !

#### CONTRE VÉMUS,

AU SUJET O'UNE PATALE CEINTURE,

Toi qui fis naire la déesse De l'amour et de la beauté, Mer I sous too mole vengeresse Englouis l'horrible chié De qui l'art plein de cruanté Forge l'instrument redouté Qui met le comble à mes disgrères, Fr, servant l'époux de Myté. Change la ceinture des Grâces En ceinture de clusteré!

En Jeune prince avait pour passe-tempo Une voltére où hianches colombelles, Des que zéphyr ramenait le princeups, Échanfalieux l'air de leurs soupirs fidèles, Pour mieux jouri de leurs tendres de Jeune de l'air de leurs soupirs fidèles, A son Mestor il dévode ses pas. La Jour qu'il twit ses colombes planées Et son Argus, ennemi du bombeur, L'ardinat leur dit : Yile, me blen-slinées, Depôches-rous : voici mon gouverneur!

Naguère un petit Amphion ,
Pour que sa muse fit nommée,
Me dit : Ta seule opinion ,
Le Brun , fera ma renommée.
Ma voix le nonmee avec écial.
Lors eç rimeur devient un fat ;
Sa reconnaissance est muette.
Yous plait-il de faire un ingrat?
Obligez un demi-poète.

### A M. CARBON DE PLINS.

Mon cher de Flin , Jadis Carbon , Yraiment ta gloire m'inquiète;

ю

Carbon fut trop méchant poète, Et de Flins n'est pas assez bon. Or, pour éviter les outrages . Dus à tes vers rapetassés, . Changer de nom n'est pas assez; Si tu m'en crois , change d'outrages.

Paine pariois l'épigramme en distique.

Paine encor plais et diazin marciapite.

Paine encor plais et diazin marciapite.

Paine encor plais et diazin marciapite.

Lager distique à peine vous efficure;

Den bon diazin le trait profand demeure.

L'un, de l'engrit est le britiant stylet;

L'antre, au génée ofère une arrais virile.

D'un bon diazin Rousseau vons cenfain;

L'un bon diazin est la lauce d'Achille.

#### A L'AUTEUR

D'UNE PADE ET ENNUYEUSE PASTORALE.

Dans ton beau roman pastoral, Avec tas moutons pêle-nêle, Sur un ton bien doux, blen moral, Berger, bergère, austur, tout bêle, Puis berger, austur, lotut bêle, Piss berger, austur, loteur, ehien, S'endorment de moutonnerie. Pour réveiller ta bergerie, Ohl gu'un petit loup viendrait bien!

# SUR UNE BEAUTÉ

DANS SON AUTOMNE.

Belle un pen mûre, Églé dans son antomne, Lorgne, folâtre, et se croit an printemps. Heureuse encor, ectte adroite friponne, Trompe l'Amour, et croit tromper le Temps.

# SUR UNE BEAUTÉ

DANS SON HIVER.

Quoi! belle tris, vous auriez sotrante uns! N'en croyez rien; ne soyez pas si sotte : Les elemenachs sont des impertinens, Et le temps même un vieux fou qui radote,

Oh! le maudit bavard! oh! le sot érudit! Il dit tout ce qu'il sait, et ne sait ce qu'il dit,

#### SUR CORNEILLE ET BACINE.

Tous les deux sont rivaux, et n'ont point de vainqueur; Tous les deux ont rainen les siècles et l'envie : Dans sa tête de fen Corneille eut le génie Oue Racine avait dans le cour.

#### SUR LISE.

Lise est, au fond, très sociable, Et n'a point le désagrément De mainte prude impitoyable. Elle craint le désœuvrement; Et, pour vivre commodément, Elle alme alternativement Les gens d'esprit par sentiment, Et les sois par tempérament.

#### AU MÉDECIN BOUVARD.

Puisqu'il faut qu'on m'expédie, J'aime autant, docte assassin, Mourir de la maladle, Oue mourir du médecin,

#### LIVRE QUATRIÈME.

De mon carquois les fièches sont colères; Garder-son bien d'en provoquer les coups. Il n'est volcans, in dest triples chanieres Plas dangereux dans leur brâlant courroux. On hrave en pair, sons de larges erroux, Les noies brâgands; in boudre en vain murmure t. L'art rount est feux; mais quel art, quelle armure, Conitre des vers dons le trait courrouxé Your perce encor chez la race future. Et par le temps ue peut être émoussé?

Le Rossignol, un jour, par les Oisous Fut couvié; surtout la Mère l'Oie, Oui se disait connaisseuse en chaus

De les ouir se faisait grande joie. L'oiseau diviu fut bieu dupe : il chanta, Le cercle Oison, éu bàillant, l'écouta. Il part : on rit. C'est là l'oiseau du Pinde . Dit Mère l'Oie! ah! qu'il aille aux échos Chanter s'il veut et réjouir les sots! J'aime bien mieux le doux chant du Coq d'Inde.

### SUR LUCILE

Oui, je le sais; ma Lucile est trop belle! La voir, lui plaire, est un bonheur trop doux! Ce que j'adore est plus qu'une mortelle : De mon destin je rends les dieux jaloux. Je devins dieu le jour qu'à ses genoux, Rendant hommage à la Psyché nouvelle, Psyché me dit, d'une tremblante voix : Je vous préfère; et que, tremblant comn De sa pudeur, complice trop fidèle, Mon cour, hélas! subit ses chastes lois,

Dans son boudoir un vieux seigneur caduc Mine faisait de beaucoup entreprendre ; Il pressuit Lise : orrêtez, mon cher duc, Lui dit l'espiègle; et si j'aliais me rendre?

#### SUR LA HARPE.

EXCELLENT PROFESSEI & DE POÉSIÉ AU LYCÉE.

Oh! La Harpe est vraiment un professeur uniqu Il your parle si bien de vers, de poétique, Ou'instruit par ses lecons, ou ne peut désorn Lire un seul des vers qu'il a falts.

# L'ÉGLOGUE DÉSENCHANTÉE.

L'homme se palt d'illusinns légères; Méme éveillés, hélas! nous révons tous : Témoins en sont éploques mensongères, Qui ue croirait que vos destins sont doux, Petits moutons chantés par uos bergères? Vous prissez l'herbe; on vous défeud tles long Sous la houlette une Phylis vous range; Le beau Myrtil en est presque jaloux. Oul; mais un soir, las! tombant sous leurs con Avec Phylis le bean Myrtil vous mauge,

#### SUB DESORGUE.

Mes amis, que Dieu vous garde Du rimailleur Ragotin! Il est pis qu'un diablotin. Quand son Phébus le paignarde, On dirait que l'herbe sante Tord la bouche à ce lutin. Des Francs il se croit le barde; Mais il v perd son latin. Sa rimaille est du fretin . Et sa lyre une guimbarde. Mes amis, que Dieu vous garde Du rimailleur Ragotin!

#### SUR UNE JOLIE FEMME

DE L'ÎLE DE BOURBON.

Ah! loiu de moi, Vénus hyperborées! Vos froids appas glaceraient mes concerts : Faime du sud les ardentes contrées. Et les Vénns qui naissent de ses mers. C'est de Bourbon que me viennent des fers. Qu'une créole, Amour, a de puissance! Près du volcan Adèle a pris naissance : Puis-je en douter? la flamme est dans ses yeux. Quels traits brûlans un seul.regard me lance! Il me dévore, et j'en rends grâce aux dieux!

On sait qu'autrefois Richesource Du beau langage ouvrit un cours, Et que dans cette vive source Laserre puisa ses discours. Il mourut; son ombre glacée Passa le fatal Achéron; Et notre éloqueuce éclipsée Pleurait sa gloire et son patron; Mais il renait au beau Lycée Dont La Harpe est le Cicéron.

Ce prenx valaqueur de cent peuples divers, Qui de Jupin se fiatail de decrendre, Brilait de valuere un nouvel austres. Un puerroyeur plan pétit qu'Alexandre, Annour qui va metant els creuss en cendre, N'a point, ma belle, un moins vaste dessein. Ce conquérant de les literes de conquérir les doux lis de tos sein Vent computir les doux lis de tos sein Pais, où croite, nd. is-mol, qu'all se expose?

## CR QUI DONNE A LA FIMME UNE IDÉE DE DIEU ET DU DIABLE.

Sans recherche, sans document, Sans lire ni Bible ni fable, Instruite par le sendiment, La femme très naïvement Se fait Dien, d'uprès son amant, El, d'après son mari, le Diable.

#### SUR LES TRADUCTIONS EN VERS.

Carder-vous blen du mot à mot.

Horace et le goût le renie,
Tout pédant traduir comme us sot.
C'est la grâce, c'est l'aurnonie,
Les images, la passion,
Non le not, mais l'expression,
Que doit rendre un libre génie.
Le plas délèt traducteur
Le plas délèt traducteur
Le plas délèt traducteur
Le plas délèt nois mois l'être.
Qué sait pas à pas son auteur,
Net avries voit ens sait son maître.

# SUR CE QUE L'AVOCAT M'"

AVAIT PROPOSÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE SUP-PAINER LES PENSIONS DES GENS DE LETTRES, VU L'INUTILITÉ DES FOÈTES ET DES ORATEURS,

> Dans sa Jennesse, à ce qu'il dit, M\*\* fut homme de lettres. Il faisait alors prose et mètres, Que jamais Phébus n'applaudit; Pais dettra toxect mandit. Or, Phébus est sa bête noire. Fermons le temple de Mémoire; Diell, voilà mon dernier mot : Tost littérateur n'est qu'un sot; le le fas; yous pourez m'en croire.

# LA MATURE ET L'ART.

Avec un peu de soins et d'aide, l'aime la taille de Zulni; La nature en a fait un Z; L'art avec grâce en fait un L.

# L'AMOUR ENCHAÎNÉ PAR LES MUSES.

Dans un losquet, les muses, l'autre Jour, De nouels de Berra doucement enchalèrent Ce bel cultur que l'un specilé Amour, Paris à Beauté pour capifi le doundretent. Véaus accourt ave grosse rançon Peur archèter et aimable enfançon. Mamna, diril, votre rançon est vaine : Juine mes fers plus que la libert. El 1 croyes-moi, rien ne brise une chalne Où vous refieles régult et la bouné.

Cette bossue aime un bossu Amourenx de la péronnelle : Si le bossu n'est point cocu , Il en naîtra Policbinelle.

## CONSEILS A UN LITTÉRATEUR.

Brise ta plume; arilis to pensée;
Ne t'arme plus d'un bou mot ionocent;
Ménago un fat, si ce fat est puissant;
Prône suriont La Harpe et le Lycée;
Tu charmera nou pédantes catins,
Mais, veu-tu plaire à nou jeunes Cotins?
Sille le goût, éénigre le génie:
De Bolleau même ose briser l'autel;
Va sans pudeir encenser monsieur Tel!
Tu serra son, et de N'expédieur

#### A URBAIN DOMERGUE.

MUR SES INNOVATIONS GRAMMATICALES, ET SUR SA TRAOUCTION DE QUELQUES ÉGLOCUES DE VIRGILE.

Grand poriste, vous qui donnites, De votre pleine autorite. Lettres de naturalité (1) A des mois que vous étonnites! Je voudriss que vous donnisseix Les églegnes que vous rimilies, Et que rien ne retranelassées Des beaux vers que vous déclamites. Failes vois sur votre bureau Le pubis harlant dans vos rines (2), El l'embrassement qui tauriens (2).

Palate Lemierre et soo orgueit oaif ; Bien franchement le bonhomme s'estime. Plus dur parfois que Ronsard et Baif, bu moins il pense, et fit un vers sublime. One cet orgueil ne fut décèncerté ;

A l'amatrice, dont nous rimes.

(1) « Il est des mots, disait un jour Bomergue a l'Isstitut, qui ont reça du ciet des lettres de maturainé, Je voudrais que l'on cessit de dire, une fennne amateur, et que l'on dit, nue amatrier. Plut au ciel, Messieurs, que vous vous enthousémonassés comme moi de ces temps du subjonctif en auré; étc., »

(2) Domergue avait fait ce vers., en parlant de Scylla: Dout le pubis est crisé de monaires aboyans.
(3) Il avait fait cet agtre vers:

D'un robuste taureau les fiers embraus mens.

Un jour donnant tragique nouveauté, Notre homme voit que le public n'aboude; il sort, revient; et d'un ton rasouré; J'ai vu, di-il, entrer bearcoup de monde; Je ne sais pas où diable il s'est fourré.

## SUR L'ÉPIGRAMME.

L'épigramme est uo jeu d'escrime : L'udresso à la force s'y joint. Qui soit mal dégager sa rime, De sa cuirasso offre le joint. On évite aisément l'atteinte D'un comp pesant et visé droit; Mais comment esquiver la feinte Ouv vous disse un tirera adroit?

# SUR UNE RÉVEUSE.

J'almai trois meis l'imbolente Lucile; le l'euivrai de l'encens le plus dout. A mes soupirs sa vaniéé docile, Reçat na prose et mes ters saus courroux. Elle cublis ma mes à ses genor. J'interropeais en vais sou âme absente, l'or, qui m'avait pris dans ce futs. Nen ? Sa réterie : elle rétait si bien? Mais je vis trop que la belle innocesie, Révant toojeurs, las l'ac révait à rien.

Près d'un beus sat, figlé dans son bomboir. Sur ou soit nocchaismment aode-, Le nisuelai d'un ell'riand et soir. Où volupié n'éait pas indéries. Minda sonas : cest bien l'horer précise; Mais er qu'ilors jamais von ne croirier. Man on tai dit A-l' que bien nieur acteix An fond d'un bois I La, vons tenant, ma chère... An fond d'un bois I La, vons tenant, ma chère... Ar fond d'un bois I La, vons tenant, ma chère... Ti dour, Monséer' i vons m'assassimerier.

Petit billet, ton bonheur fut extrème; Tu repossis sur on sela adoré: Que te disalt le cœur de ce que J'aime? De tous mes feux l'as-tu lière péuêtré? Petit billet, plus heureux que moi-même, Ab! que ne puis-je, au gré de mon désir, Prendre tu place, et du honheur suprême Goûter l'ivresse aux sources du plaisir!

# SUR LES POÈTES DE L'ACADÉMIE.

Malgré deux sucrès d'amatiques, La liarpe n'est qu'un rimilleur. Clamifort post des vers édignes; Lemierre en forge d'helvétiques; Saint-Lambert les fit aurroisques; Marmontel ne plait qu'ur aisleur. L'adroit et gentil émailleur. L'odroit et gentil émailleur, Des poètes académiques Des poètes académiques.

## LES DEUX GÉOGRAPHES.

En gros magister da Vezia.

Qui ne sat one prose ni meltros,
Vit nur la carte, en grandes lettreis,
Elien imprime, le pout Euzia.
Elien imprime, le pout Euzia.
En pout sur mer l'est da mécompre;
On n'y oldi pas monter sourent.
Pent-on nons hercer d'un tel conte!
Quoi! dit Blaise d'un non sarant,
Ne suis-ta pos que l'on y monte
Par les Érbelles da Levant?

Violano dira, jenne et rharmanne Adër, Ten dons reparts pleins de relesses foras; Gräcce direns tu gräce namerelle; Venns ullra les globes ammorreus; De ton bean sein, que baise un voile bement; Itymes: elt dit minante beauté service; Mai, je diral, sor ma lyre illerette, Ten bras d'albiere, armonis, faite on tour, l'Eras enchanteurs, qui seain leues i tamour, Et qui dervices embraser leur poète.

#### A L'AMOUR.

The igue ma lyre a chanif tent de foir, A mon piele, A mont; prête tes ille? I man piele, A mont; prête tes ille? Orne mes vers de rotes inmortelles ! Ez quand toi-même en auras fait le choir, Va les offir, non pas à Cythérée. Mais aux regarda de la symphe adorée, A quil tu dois me empire et des fere; Qui, tony i tour, sait méler avec prâce. Les feurs de Galde aux luaviers du Parussee. L'Amour sourit, et vola riche Bond.

# TE ANYA D,OF'

En partissa de la métenquycose, Kommé Le Veua (hien pauvre et hien bator; Notez cela), pour mieux prouvre la rhose, Daiat: Henselsen, je me souvites encor Qu'au temps jadis, je fus, moi, le Veua d'Or. Les un railleur obseverant la figure Da pauvre bère: Alt 1 Monsieur, ini di-ti-, Antant que vous, je le crois, je vous Jmez Mome en avez ence tout le profi! Et rien n'y manque, excepté la dorure.

#### A JOLI RIEN.

Won joli rieu, mon alsaslet tyran, Voos ślender, pur tenderene equivoque, Timosat si dosat, la sinate e oli Ton troque Ame pour Jace; la poine dais un an Poerriona-nosa sister une quene au roman; Mais je l'aural, ce boeher un on exercope. Ve suis vantour, grevirer in milan. Et toutefois, mon petit ortolan, liste fastira-la quan besa soli je vons creque.

# ÍLOGE D'URBAIN DOMERGUE.

Ce panyre Urbain, que l'on tave D'un pédantisme assonmant. Joint l'esprit du rudiment Aux grâces de la syntaxe. Le eroiriez-vous? cette prude Isabelle Me reala tous ces baisers si chers.

Oui, La Harpe est dans la nature: Il n'a rien du sud orageux; Mals du nord glaçant et neigeux Qu'il est bien la vive peinture! Pareil à la binnche toison. Sons qui la verdure frissonne. Son vers, qui nous pieut à foison; Est mou, froid, pilée et monotone.

# SUR GIN.

QUI POSTULAIT POUR L'ACADÉMIE,

Sar notre Piode nandemique, Qui du vera Piode et peu voisin, Notre Euripide limonosin, Marmonele burle da tranjine; Schlaine glehe die comique; Chabston ricle du lyrique; Lemierre, en innee fularcique; Nosa trace Part du Pérupin; La Harpe, chasa la positique, Ext, seul, Aristotte et Longin; Calbert est Vegère en méripie;

#### SUR L'INSTITUT.

Tous ces beaux esprits qu'on assemble. Ont trop peu d'esprit, ce me semble. Momus, qui jamais ne se tut, Dit trec franche bonhomie : On băillait à l'Académie, Et l'on rehâille à l'Institut.

Que pruderie a d'étranges mystères!
De gente prude, un jour, me crus ainé.
Je triomphais de ses charmes aussières;
Je caressals leur alluire animé;
Jy produngeis maint haier enflammé.
Par doux oubli, loin de m'être reheile,
Lors se plansit la praheur de ma heile.
Mals, lin jeriguant nos balasres dans mes veys,

# DES DONS DE LA NATURE.

INITÉ D'ANACRÉON.

Nature walk dome pour leur défense. An fire taurous le front à double dord. Le pied vengrer au courier qu'on gétme. Le pied vengrer au courier qu'on gétme. Le course au hitere et la ruse ail renard. Prospée de l'air ent ses ailles rapides; Penqué de l'onde ent ses rames humides. Lion est force et courage indompté. L'homme, pius doux, est asquesse en partage. Réstait la femme ; elle est, quoi? la beauté. Véstorieme et du fort et du sage.

Sona fen, sons serve et sons férondité, Bollonn copie (1) Et e'est un Louvre nême Que la médaille est le pris d'un bhasphème, Par tant de sols tant de fois répété ! Et M\*\*, Pradou ressuciéé. Critique sinci le critique supréase ! Qui ne croirait tori quarante Midas, Profinanteurs du dire de l'harmonie, A la sottise immolre le génie, Et couronier un mourea Marsyas?

Queil dans un paits la Verite! Quel gitte poor une immoreile! Els bien l que ne voyage-t-elle? Dira le valgaire hébété. Voyagère l ols vers la Bastille? En Bussie un knout vons Térzille; Même à Londre elle est sans appais; On la grifie en terrer papale; Le grand-ture l'écorche on l'empale : Miseux vant escore le fond du paits.

(1) Expressions d'une épitre de Mermontel , couronne par l'Aradémie

#### SUR CE QUE DES GENS

DE BONNE COMPAGNIE S'AVISAIENT DE CRIER CONTRE

DE BONNE COMPAGNIE S'AVISAIENT DE CRIER CONT L'ÉPIGRAMME.

Dans la bonne compagnie
On ne voit que booces gens.
Parmi ces ceurs indulgens
Si parfois on calomnie,
C'est dans les cas bien urgens.
Là, qu'ou assassine en prose.
On n'est méchant, ni pervers;
Charun le peut; chacun l'ose;
Mals qu'on égratigne en vers,
Oh l'est us berrible choos!

# LIVRE CINQUIÈME.

#### NEUVAIN ÉCLOS

PENDANT UNE BÉANCE DE L'ACADÉMIE.

Quel est ce corps tout composé de langues? Babil saus fin est sa voraiton. D'Academus, o' triste investions. Source d'enunis et de sottes harangues! Membres à part sout inctes némomiss: Mais, rémis, les meilleurs valent moins: Larges cercueus soubains er rérécisent; Puis des oyans les boarbes s'étargissent: Ceus qui Ballet, je vons prends à rémoins.

#### SUR UN VASE

APPARTENANT A UNE JOLIE NUMPHE.

Coupe d'Amour, bijou charmant et frèle, Vase, où l'on boit nectar de volupté, Quand on vous rasse, Amour est irrité, Mais il sourit, dit-on, quand ou vous feic.

#### RÉPOWSE

A UN BILLET SUR LEGUEL ON AVAIT ÉCRAY: A gebei qui ne sait pes que pour plaire à joit vien, il faut aimer beaucoup, desirer toujours, n'oser jamais.

Gentilie prude de Cythère, Voss avez fait an Joli tour! Orlec à votre régime anstère, Se meurt de faim le pauvre Amour. Ah! rompez vite l'abstinence; Rendez-lui ses doux alimens, Tendres regards, baisers charmans, bât-il mourit d'incontinence d'i

Or, aster-rous consuent de file homates Gentil Amour pas has not valasquere ? L'habite enfant d'abport soloit in têre. Perant doux haiser, pais descend vers le couer; Pasis glisse encere où le plaisir Partrite. Mais Sill n'ell Jolat la pusteur au diani Sill n'ell Jolat la pusteur au diani Sill n'ell Jolat pusteur au diani Sill n'ell Jolat pusteur au fais sill n'ell Jolat pusteur au fais Sill n'ell Jolat pusteur au penière compute. Sill en ell trait as permière compute, D'un ford bombeur prompt à se dessaisir.

#### CONTRE DESORGUE.

Que mandit soft cet Orphée au cel tors, Au des courters, à l'échier corrare, Qui vous penaruit de ses aigres accords Au R.; à table, su grenier, à le cave. Torts incleant de la rage des vers, Il vous suivrait sous la tombe, aux enfers, Platót cent fois y devuier Sysiphe. Platót cent fois y devuier Sysiphe. Platót my voir roue comme Loun, on a plus vasiour m'écorche de su griffe, Qu'ouir sans cesse un pareil Amphion.

#### AUR DEUX GRACES,

Chez lesquelles J'oublist, un soir, quelques élèpes marascrites, qui me furent renvoyces, le lendemain, enlacées de rubans.

Aimables seems, l'une, au charmant sourire, L'autre, aux grands yeux bien réveurs et bien doux, Ces tendres vers qu'Ausour me fit écrire , Ont donc passe la nuit auprès de vous! Pois, des l'aurore, un message fidèle Vient me les rendre avec faveur nouvelle, Si qu'on diriait que je n'ai rien perdu. Mais quand Tibulle, hebs l'quite Delle, Ce ue sout pas ses vers seuls qu'il cubile : Penseer- bien, tout ne m'est pas rendu.

Dans son bean pare un jeune annut anglas, hiche et profligue, avec so doce amére, Bras enlacés, un soir prenait le frais, Vénas alors vitait point endormie; Sa vive étoile éclatuit; et, tout bas, En y fannt un oil renapil d'appas, Betti soupére; elle y cève en ailence. L'annut s'écrie, avec doux enplouras : O na Betti I ne la désire pas : Te la donner vies pas en un poissance!

#### A VÉNUS.

Jeté du Pinde en ce noir Inbyrinthe
Où m'entaninit une inflame Théuis,
Bosne Vénas, un jour ta me promis
De m'alloucir cette coupe d'abay nibe.
Asyon d'espoir trut liure à me dundeurs,
Et de Fanoi braver la noire étoile;
Puis, soulerant tive grâce tou voilé.
Ta daignas même en essayer mes pleurs;
Et puis tout has me nommas cette Adde
Qui m'a si hien reagé d'une indidor.

#### SUR UNE JOLIE PETITE PERME

Lice est petite: Amour, qui l'a falt naître, N'est pas géant. Tout en elle est mignos. Estrait de Grice o composé son éve; Dans un grand ecreté à peine la voit on Mais qui la voit en guede la mémoire; Fregilife fait son charme et a ploire. Ce joil rien se giune dans le ceuer; Petit se fait an point qu'un ne s'en doute; Petit se fait an point qu'un ne s'en doute; Pais il grandit, pais il règne en vaioqueux. O joils riens! c'est vous que je redoute. Au coin du feu, le bailli Sottenville, En tisonannt, disait à su moitié: Oh! que les meurs d'u présent font pisié! Tous les époux, je crois, dans cette ville, A cocuage ont le tribut payé, Hors un qui, certes, est înecutié. Qui donc? repart la femelle naive. Lui de répondre, en ricannt tout has: Tu le connais.— Hou fits, dit la baillire, Ser mon houserer, le ne le connais pas,

#### SUR DESCRIQUE.

Ce petit l'hébus disloqué.
El qui pourtant se criqué.
El qui pourtant se criqué.
Dent tout le l'inde a'est moqué.
Cordt me donner le croc-co-jambe;
Mais je veux que, nouvens Lycambe
Il soit percé de mon iambe,
El que ce Phébus prétenda,
S'il se pend un jour, soit pendu.
Avant su con son dish'rambe.

#### A HÉBÉ CONTAT,

QUI ME TERRALT QUELQUES VERRES DE VIN DE TROP.

En pen crédule à ton nectar divin, En chancelant comme font les Ménades, Mon vers s'enfluir; je le rappelle en vain. De ton Bacchas modère les rasules. C'est dans le vin que naît la vériei; Yais dans le vin expire la mémolre; Apollon même a. je crois, mai chanté, Quand Fautre Hébé hai versatt trop à boire.

Nicaise oyant son viens père râler, Devens minuit, court vite an preshyster : Curé, servante, citisent à sonneiller; Il sonne, il frappe au moins une heure entière, Tout doucement, peur de les éveiller. Ou ouvre enfin : Eh i que reux-tu, Nicaise? Di lè curé—Vraiment, ne vons déplaise, Une heure y a, mon père se mourait.— fl est donc mort?—Non pas : car l'ami Blaise M'a bien promis qu'il nous l'amuserait.

#### EXPÉDIENT

POUR ÉCHAPPER A LA JUSTICE.

Un certain romé du hon ton Ne savait comment se défaire D'am certain procès, qui, dit-on, Menaçait fort sa jugulaire, De chieune il épuissit l'art, Payait maint avocat havard; Avocat n'y ponvait que faire : Pour médecin il preud Bouvard; Et le voiki tiré d'affaire!

Un soir qu'étais cher la fille d'Apelle, Troraul d'Annour le flambeus prespédeint. Las limprudent, Jy touche; une étincelle, Prompte à jaillé, role, échte, et en întrinst. Depuis ce Jour, pâleur est sur mon seins; Le cœgur ne hair, une fuel tent me d'éterce. Pavots si dont, en vain je vons impôre? Plus de soumed; je brûle unit et Jour. Vons, nes amis, qui ne brûlez encere, Fâl-il éteint, exiques flambeue d'Amor ?

Tol qui yeux sur le double mont Méler ta voix au chant des cygnes, Quand les plets vers sont même indign Du feu cocher de Vertamont, Mieux le siérait avec deux rames, La chaine aux pieds, fendre les esnux, Que venir aux doctes côtranx Braire deux sottes eolirrammes,

Chez joli rien , un augle solitaire, Un petic coin que l'Assour fit exprès, De vrai benderes souther dépositires. A pris d'y rient épier un socreté. La quant j'en de coire socreté. La quant j'en de coire socreté. La quant je vien douve exchanterese, Beine, palais, n'out rien qui m'unitresse; L'une est trep paraise, et l'intre trop panapux. Hon jeil rien date seel un tondresse; Son peti cois peus seu de recentre beuress. Un petit homme avait, sur son pupitre, Pait ma gros livre à force de réver : Cétait l'Emont rédigé par clupitre; Stupide orgoell resait de l'achever. Parious sodiés avait mis ses paraphes; L'Dename crisit : Lière mes paraphes; Instruier-tons, pemples, ministres, rois ! Pai nom ani, c-n'es le tout d'érrire ; En te lisant la s'instrutrout, je crois ;

## SUR UN AUTEUR COMIQUE

QUI AVAIT FAIT DES VERS SUR LE GÉNIE.

Faime a voir Colin d'Harleville, De Regnard émule charmant, Attraper, dans son vers ficile, L'esprit, la grâce et l'enjoilment; Mais, chez les nymphes d'Aonie, Colla d'Harleville, au hasard Voulant attraper le génie, Me semble un peu Colin-Maillard.

## SUR LA HARPE.

Preud la France pour la Norwége : Ennemis des feux d'Apollon ; Ses vers y tombent comme noige : Partiout sa glare nous assiège. « Éviter , dit-il, la chaileur ; » Trèce chaude est un grand malbeur » Craigner son fol entbousiasme ! « De res mots je sais la valeur : La llarne et froid son tofbonasme.

Ce petit écrivain lapon

# A UNE CHARMANTE BOITEUSE.

Jeune Chloris, ta dénarche inégale, Trop hien le seux, est un charme de plus.', Sortant des bras de Psyché, ta rivale, Amour te vit, et soudain tu lui plus. Boiger ainai, crois-en ce dieu lai-même, Ce n'est boiter, c'est varier tes pas; C'est t'incliner vers eet enfant qui t'aisse; C'est de l'Amour seconder les ébats,

## SUR L'ABSURDE MANIE OUAVAIT FRÉRON.

ET QU'AVAIT AUSSI M. DE VOLTAIRE, DE RÉBUIRE

EN PROSE LES VERS QU'ILS PRÉFENDAIENT JUGER.

Pour ies jager, mettre des vers en proce I Ce bean travail en digne d'un Fréron; Mais que Yoltaire ainsi les décompose ! Voir le doux cypus, c'ho d'Allibron, El Paigle affer complice du fron! Al I gottom sincor et Malberle et Racine : N'alfreon point les beaux vers qu'ils out faits, Sans le détruire admirons un paloit. El, pour jager une becade divine, Scalpel en mini, ne creusons point ses traits.

# L'OPÉRATION DE LA CATARACTE.

Un art divin me rend les yeux : L'amoor et l'amitié devant moi vont paraltre : Grâce à Forlenze, j'y vois mieux ; Demain j'y verral trop peut-dire,

# APRÈS LA MÊME OPÉRATION.

Non, Forlenze, tes soins ne sont pas superflus: D'aveogle en clairvo, ant ion art divin me change; Et J'aperçois déjà (nul bien n'est sans melange) Quelques antis de moins, et quelques sots de pius.

#### RÉPONSE A BAOUR-LORMIAN.

Sottise entretient la santé, Baour s'est tonjours bien porté (1).

(f) En réponse à cette épigramme : Le finan de glüre se neurni; Aussi, voyes comme il misgit.

#### SUR L'ÉPIGRAMME.

L'épigramme est pius qu'un bon quot; Or, si de maligne épigramme, Pour en affaibler quelque sot, Vous savez bien ourdir la trame; Si les vers bien faits, bien tissas, S'imprègnent bien de ridicule, Lors c'est la robe de Nessus Oui dévore mûne un Hercule.

## LE MOT DE SAINTE THÉRÈSE.

Ah! ce mortel est seul vraiment heureux, Qu'annont consume! Est-il un hien superene Sans ce doux mal? le ciet est of lon aime: Dieu n'est qu'annour; nous vivons de ses feuz. Quand il voolist punir hange du crime. La haine seule ent de froit d'allamer Ses noirs isons dans l'infernal ablane; Lu diable imans d'nouril po blaspéniere. Bonne Thérèse, ah I ton mot est subline:

# ORI BEND OVORS

Pour une affaire d'importance, iris sollicitait un jour : Son rapporteur avec instance . La sollicitait à son tonr. La verin d'iris fit noufrage : Son affaire eut un bon succès : Elle perdit son pucciage , Mais elle gagna son procès .

#### SUR LA PÉTRÉIDE,

POÈME ÉPIQUE, TANT ET SI LONG-TEMPS PROMIS

L'avenir trompe ie plus fin. De Thomas la muse hydropique Couva treate aus son œuf épique, Oui se trouve clair à la sis.

Ohl que de fois, sur les fôtes de Cythère, de memberqual dans not jeune soison; 

Mais il s'est rieu que l'âge enfin s'altère, Mais il s'est rieu que l'âge enfin s'altère, Mais il s'est rieu que l'âge enfin s'altère, D'alber rairir l'amourence toison? Chermané écont el se foot maiste sundirages, Chermané écont de les foot maiste sundirages, de l'altère sur des l'altère d'autre son paragre. Per entre sur des l'âge à risons se point. Per entre su port, mais holtes de orages, El, par les extess, d'emité de totes noues.

# LIVRE SIXIÈME.

#### SUR UN PAUX BRUIT

QUI AVAIT COURT QUE J'ÉTAIR NORMÉ LECTEUR DE S. M. L'EMPEREUR,

Napoléon se plait à créer le bonheur, Et sa grande lune alors ne connaît point d'obstaci Si j'en crois an bruit trop flatteur, Ce héros prodique en miraeles, D'un aveugle a fait son lecteur.

#### SUR UN BUREAU DE BEAUX-ESPRITS.

C'est là, me dis-tu, Benserade, La sarsate cour d'Apollom? Ah t'est docu que mascrade Que l'on joue au sacré vallon. Horace y conte des sormettes, En peti conseiller follet; -Jy vois Melpouène eu cornettes, Le dieu des neuf sours en lancties, El Pérase en petit collet.

#### RÉPONSE DE BOUVARD A UN PRÉLAT.

Long-temps n'y a qu'un vieux coquin titré, Au lit gisant pour mainte œuvre non pie, Qu'expinit lors notre goutteux mitré.
Car blen faut-il que tout métal s'expie,
Jamai, sarrai, histophémait en imple.
Si que Bouxard, médecia ricaneux,
Dans cette crise advenant par bouheux,
Crot aborder Lucifer dans son goutire:
Mort-Dien! Bouvard, dit le prélat, je soufire
Comme un danné! — quoi! éjdi, moustigneur!

#### L'INSOUCIANCE DE MATRURIN.

An cabaret, certain Jour, Majhurin Anec Lucas vidait masinet chopius. En ona absence, no gilante manderin D'autro nectar entirelà Madurrine. Bacchus, Anour, tous deux albieset leur train; Bacchus fail le premier d'aventare. L'épona reviena, frappe, ceistond certain bruit, l'épona reviena, frappe, ceistond certain bruit, l'épona reviena, frappe, ceistond certain bruit, l'épona reviena, d'est prind merci, je vous jure; pre doprairail beaucous miests cette nuis.

# HAÏVETÉ D'UN BEDEAU. — Certain bandet, en revenant an gite.

De sa paroisse enfinit le sentier: Grand soil ayant, il lorgue l'eau bénite, Entre, et vous lappe à fond le béniter. Témoin du fait, accourt maître Gausier. De l'eau bénite à ce grison profane! Dit le bedeau; c'est um pérèté hideau. Fi du chrétien! et pois rossant mou ane: Revieue-r donc! revieus, nous serons deux.

#### DESCRIÇUE NOYÉ.

Sur le Permesse, hier, voilant nager, Se crojant cygne, et c'est li sa folie, Desorgne vint tout à coup s'y plonger: Cygnes de fair à sa brasspe suillie. Tout sot est lourd; et d'abord le voilà Se débattant et de brus et de jambe Tant et si bien, qu'an fond du fleuva alla, Cer, pour nageoire, avait son dithyrambe,

# SUR \*\*\*

Amant grivois de charmes surannés. Certain vieux fat, malignement ignare, Fier d'avoir fait de petits vers mort-nés. Le verre en main, siffle Horace et Pindare.

Et vous aussi! vous, céleste beauté, Que tant croyals ingénue et candide ! Vous avez donc une ingénuité, Une candeur mensongère et perfide? Las! n'est fait nis sua fourhe Addinide. Car, le savez! et l'atteste vos vent. Qu'avec transport nommais fragmens des cieux! De leur oubli dus je prévoir l'injure ? Dus-je penser qu'ingrats, fallacieux, Ils méditaient l'absence et le parjure ?

# AUX CALOMNIATEURS

DE COMPE DE VAUDREUIL.

Lâches persécuteurs du malheurent Aicandre . Vainement le destin l'abandonne à vos comps. J'oppose à ses rigueurs mon luth fidèle et tendre : Et l'immortalité le défend contre vous.

## A UM TROP BEAU PARLEUR.

De beaux diseurs que le ciel me délivre ! Trop bien parler n'est parler asser bien Il ne faut pas discourir comme un livre: L'abandon plaît : li charme l'entretien ; Or ce mérite, ami, n'est pas le tien. En beaux discours, certes, ancun ne t'efface; De chaque objet, émaillant la surface, Nul, mieux que tol, ne possède la flenr Du bei esprit ; mais , hélas ! par malheur. Tes beaux discours sont pis qu'une préface.

# SUR UNE JOLIE BOITEUSE

OUI AVAIT UN MARI BOÎTEUX ET JALOUX.

Quand cette Églé séduisante Botte auprès de son jaloux. On croit que Vénus plaisante Et contrefait son époux,

## BÉPONSE MAÎVE

D'UNE JEUNE FILLE A UN VIEILLARD.

De mes haisers pourquoi t'effaroncher? Dit un barbon à fringante pucelle : Las! je puis bien te hoiser sans pécher. C'est pour cela que ne le veux, dit-elle,

# SUR CE QUE PRÉRON

S'ÉTAIT APPLIQUÉ UNE CITATION OUE J'AVAIS PAITE D'UN VERS DE BOILEAU, ET S'EN ÉTAIT PLAINT A UN MAGISTRAT OUL SEMBLAIT LE PARODISES

Bollean nommait, n'en déplaise à Enfron. Un chat un chat, et Bollet un fripon. Mais taisez-vous, muse trop indiscrète! Ce n'est le temps du fameux Lamoignon. Quand de Thémis cet auzuste interprète Dn satirique accueillait l'Apollon. O grave siècle, où l'on défend de rire! Car de nommer, comme fit la satire, Un chat no chat, et Rollet un fricon. Le croiriez-vous? c'est déplaire à Fréron.

#### LE ROBIN LACONIQUE.

Un vieux robin, la première nuitée De son hymen, étant presque any ahois, Parla si peu, las! qu'à peine une fois Sa présidente en fat complimentée ; Ce dont la dame un pen mécontentée : Quoi ! président! déjà perdez le fil De vos discours? la phrase est déjà close? Lors mon rohin, moins parleur que subtil, Je pourrals bien recommencer, dit-il, Mais ce serait toujours la même chose.

Au coche académique il est quarante places, Qu'avec les heaox-esprits quelques sots briguant fort. On le charga de vers et de prose et de glaces. Où va-tél 2 ne sais. Qu'r gis-oa ? Tou v dort.

# A L'AMOUR ,

EN LE CHARGEANT DU VOLUME DE PSYCHÉ, POUR LE PRÉSENTER A LUCILE.

Si mes soupier t'unt quelipacinis touché, A mes soupier, à de urbant, sois dercite! A mes soupier, à de urbant, sois dercite! Avez mes sousz, porte à Psyché-Lacile Ce deux remis fait, pour l'antre Psyché. A moorr, dis-lui dans tom pies dons langue; et Oblép thus pur et plan lesen que le Jour. Psyché-Lacile, accepie notre hommage. Accordenous, pur un juste révou. Quelques cheveux, dons lieus! temér gage! Jamais Psyché ne refrain l'Amour.

#### ENCORE SUR LE RIBE D'URBAIN.

Urbain, d'un bei onagre a le rire et la panse : Le plus âne des deux n'est pas celui qu'on peuse.

> Qoand, d'un éloge ironique, J'attaque un fat, revell inique, D'un pouvoir qu' à rend inique, Pooèquoi piler, me dis-tu? Ce n'est pière de faiblesse, Mais d'energie et d'adresse, Mais d'energie et d'adresse, Am! ne sais in done pas Que plus l'arc terrible pièc, Plus la Bèche avec furie Vole, et d'ante le trépas?

#### MON CÔTÉ PAINLE.

Quoi! de mes vers écrits avec courage Desorgue feint de me croire effiné (f.1) Sans érine, béaist il m² trop enque) et Vondraiell point se venger de Fourrage? Il m'abordait, son diday rambe en main, Illuriant des vers. Soist d'effort sondain, Bien l'avoirai, forsia à toute jambe. Pirais bravant les fosts sédificar v, Le fer, le mort, nou des vers enauquex.

On compresait plutôl les sunterelles Qui de Memphis de rorea les rosiosos, Qui des Gurmis les preplades mouvelles, Dès que Zéphy r recevuli les Jusissosis, Que de competer toutris ces fulles fines Que de competer toutris ces fulles fines De la province el Tanton et l'esploir. Ces petitos vers des Suphos de bonolair. Nes le mostir-de leurs cerveaux subilines. Et qui sont tous inmorrès. Jusqu'us soir.

# LE CULTE DE L'AMOUR.

Oul, mon âme jusqu'à ce jour N'offit aux dieux qu'un froid homt Ces astres leur brillante cour. Ces feux du céleste séjour. M'eu treçalent une vaine image. O Lacité l'enfin ta beaulé Leur vaut un culte plus sensible. Et toi seule me rends viable Livistible Divisible Divisible.

La prude lris n'est que ruse et grimace; N'a rien de vrul, ni plaisirs ni douleurs;

(4) Desorgue m'importemait souvent de ses vez éternels, de ses hymnes, de son dithyrambe surtout. Pour m'en défaire, je lui diasis: Quoé! an miliée des dangers de la patrie, pouvez-rous ne praiser qu'à des rimes? Alors is fit ce vers, qu'il mit dans je ne sals quelle piéce;

De son vers courageur. Le Brun est effrayé. on épigramme est la réponse à ce vers. (Note de l'unMême l'ai vue au miroir, avec grâce, Étudier le sourire et les pleurs.

OU CHAQUE CHOSE A SON TEMPS.

La tirelire est d'usagne à Paphon; Du jour, de mit, suns cesse elle est de fete, Belle à vinçt aus fait une heureuse quête : Lors sour lui piert, dientas et madriguar; Mais à cimpanner on dit, mecir vou, Vielle quéteuse est rébus déplaisante; Elle n'obliers que brouverde et refus. Voyee Sylvie, autrefois séduisante, A tous venaus en viai mille présente

Sa tirelire; bélas l on n'v met plus.

Jamais , Jamais je n'ai d'une épigramme Lancé le dard sans ére provoqué. Mais quand je vis une odiesse trane, Mais quand je vis likénement attapué, Mais quand ne udiver en ami bêra masqué, Autour de moi sème la calonnie, Ou equ'n si florife resultaint mon génie, Fait éclater le rice entre ses doings. Certes, alors ma sensiblé Uranie

#### MOYEN SUR DE PARVENIR.

Du chene était, sor la cime hautaine Du mont l'da, roi des mons d'alentour : Lu aigle était sur la cine du cheine; Près de l'Olympe il y tenait se cour. A l'Impervite a paparatt, un besu jour, Maltre escargot, fier d'étre a unifien d'albèber dominants l'ein se er croit fishel. L'un d'ext lai dit; Me serais-le trompé? Innece vi lai, dei juanda l'exe d'aile, Comment vins-tu juangie!? — Jal rampé.

Un bon curé dans son village Préchaît la passion si bien , Qu'il n'était bon paroissien Qui de larmoyer ne fit rage. Un seul paysan à l'écart Semblait ne prendre aucune port A cette universelle angoisse, Eh! pourquoi ne pleures-tu pas? Dit quelqu'un. Moi! répond Lucas, Je ne suis point de la paroisse,

## A MADAME DE ",

QU'T ME MONTRAIT SES TABLETTES, OU J'AVAIS ÉCRIT BES VERS POUR ELLE, QU'UN RIVAL AVAIT RATCRÉS AU CRAYUN,

Eh quol! ces vers où j'ai peint votre image Sont effacés par in crayon jaloux! Ah! venges-moi par un baiser si doux Que le plaisir égale au moins l'outrage!

## SUR L'ABBÉ MAURY.

L'abbé Maury n'a poist l'air impudent; L'abbé Maury n'a point le ton pedant; L'abbé Maury n'est point la ton pedant; L'abbé Maury n'est point la tonne d'intrigue; L'abbé Maury n'est point ne cavieux; L'abbé Maury n'est point un envieux; L'abbé Maury n'est point un envieux; L'abbé Maury n'est point un maury enx; L'abbé Maury n'est point un mauris prêre; L'abbé Moury de noin n'a panais ri; L'abbé Moury de au bon abbé Maury!

#### MOT DE L'ABBÉ ARNAUD

Un peintre avait si blen, par sa magie,

SUR UN PORTRAIT DE M\*\*\*, EXPOSÉ AU SALON.

De N. dat an double ennuyeur, Qu'on bhillait mème à voir son effigie, Tant qu'Egypus ane ne fit bàiller mient, Le dranaturge en était furieur : Ca, criait-il, au lien de cet ceil bête, Que du gênie on me peigue les yeur. Non, dit Arnada, non, de par tous les dieux! Il les foudrait mettre hors de la tête. Les grâces sont esplègles et Indines; Bien le croirai, pulsque Lise est ainsi. Lise m'arait afable par ses mines; Si qu'un beaut soir, en annant non transi, Me rannenant, le lui crial, pereigle; Et deoit allais aux faveurs clandestines; Mais vint un choc et le mot que voici. Attenda qu'on nit paré ce rempart-ci. Mol d'éclater, elle de rire aussi; Et le retour vata misen sous

# DERNIÈRE QUESTION SUR DESORQUE.

Desorgue qui prend sa rosse Pour le coursier d'Ilélicon, Prendrait-il aussi sa bosse Pour le carquois d'Apollon?

QU'il serul dons d'avoir pour héritier. Le tandre auil rendre heures ce qu'un aime, Mans appès sol, ce a'est mourie entier; Cest vivre encor, c'est dans la tombe amme, Se réserve un délies supreme; Mais gardier-vous de la fisuse amidé! Un ceur aimant trouve peu as moitié. Des et s'il trouvil l'intérêt vil, houture, Calendant tout l'A tels yent sans pité. Ne pan mourie biestis, c'est éte avare.

# POÉSIES DIVERSES.

#### M. DE VOLTAIRE,

SUR SON ARRIVÉR A PARIS.

O tol I qui de la Seine enfin comblant les vunux, Reparais sur ses bords honorés par tes veilles, Tol, dont una Iyre osa, pour le sang des Corneilles, Implorer le cœur généreux; Phénis qui renois de ta cendre,

Étomement du moude, konsteur du nom français, Voltaire, ne cesse jamais De nous plaire et de nous surprendre! Ces matre-viners hisres, dont tu braves le faix.

Ces quatre-ringts hivers, dont to braves le faix,
. Semblent, expiant tes succès,

Moins te vieillir que te défendre. Oh! qu'avec tant d'éclat la vieillesse a d'attraits! Et qu'il te sera doux, aux jeux de Meipomène,

De voir Aménaide en pleurs, Intéresser à ses douleurs Les larmes de ta Jeune reine?

Les armes de ta Jeune reine? Les grâces, triomphant sur le trône des lis, Out ramené les arts à la cour de Louis. Partage avec Baffon le temple de Mémoire; Les Muses t'out donné la gloire;

Jupiter désurmé te donne encor la palx.

Sons tes lauriers la fondre expire;

L'envie elle-même l'admire;

El la Parque étonnée a suspendu ses traits.

Mais ne va noint troubler to iole et nos hommares

sain ne va point trouver ta joie et nos nominages,

Ni de tes enuemis évriller les fureurs.
Val ce n'est qu'oux bienfaits à renger les grands cœurs.
Dans la coupe des dienx hois l'oubli des putrages.

De ton midi les brûtantes ardeurs

N'ont que trop élevé d'orages; D'un paisible conchant goûte enfin les douceurs; Que ton astre à nos yeux y brille sans nuages! Que tes derniers rayons, plus chers à nos rivages, N'y fassent naître une des ficurs!

#### SUR L'ANNONCE IMPRÉVUE

D'UNE PENNON DE DEUX MILLE LIVAES DONNÉE A L'AUTEUR BANS QU'IL L'EUT SOLLICITÉE.

Sainte amité , dirine bienfaisance , C'est donc à vous que je dois le bonheur ! Ah | devancer mon expérance ,

D'une muse un peu sère éporgner la pudeur, C'est embellir vos dons d'un charme si flatteur, Qu'il en double la jouissance. Grâce au nouveau Colbert, l'échappe à l'inclémence

Grace au nouveau Cothert, Jechappe à l'inclémence D'an astre, hélas I plein de rigneur. Larmes, que n'avait pu m'arracher le malbeur, Coulet pour la recomaissance (1),

(1) Le ministère ayant changé, et le paiement de cette même pession, non sollicitée, étant suspendu sans raison, ser un mémoire calomoieut de M<sup>-1</sup> Le B<sup>-1</sup>, una juste indigeation me dicta les vers solvante.

Quoi: d'un monstre conemi vos hienlafis sont les armes? Quai: vous me les reodez inssitans et errels! Represa cet e vit; moi, je represda mes larmes, Qui rendiant vos dons insnorrels.

a pension fut hautement rétablie, et la perfide sollici-

# JUGENEUT DE L'AMOUR

SUR LES YEUX NOIRS ET SUR LES BLEUS:

Un jour les beaux yeux noirs aux vives étincelles, Et les bleus aux regards doux, tendres et mourans, ( Jamais plus grave ohjet n'intéressa les belles)! Voulurent à la fin terminer leurs querelles,

Et que l'Amour fixit leurs rangs. Au juge de Cythère ils présentent requéta; ils plaident. Mes amis, c'est blen en pareil cas Qu'il est charmant de voir plaider les avocats! L'Amour, en bonne et grare tête.

Sur la foi des Baisers, lotègres rapporteurs, Met ainsi d'accord les plaideurs : Les yeux noirs savent mieux briller dans une fête; Les bleus sont plus touchaus à l'heure du berger,

Les yeux noirs savent mieux conquérir, ravager; Les bleus gardent mieux leur conquête. Les noirs prouvent un cœur plas vif, mais plus léger: Les bleus ao carur plus tenére et moins prompt à changer: Les noirs poissancent mes traits; les bleus ma donce flammer; Les noirs poissancent l'escrit, et les bleus befauert l'àme.

#### L'AMOUR ET LES OISELEURS.

IDYLLE.

Amour, Amour, jamsis tu ne reposes, Et rien n'échappe à tes piéges flatteurs.

Un jour (c'était dans la saison des roses) Climène et moi, novices oiseleurs, Nous préparions des piéges sur les fleurs. Le doux printemps, un dieu plus doux encore. Nous rassemblait au réveil de l'aurore, Tous deux assis sur la mousse et le thym, Nous respirions l'espoir et le butin; Et près de nous les réseanx et la cage Du peuple ailé méditaient l'esclavage. Le miroir brille : alors un ieune oisean Se détacha des sommets du bocage ; Il balançait son vol sur le résean: Puis en jouant l'effleurait d'un coup d'aile, Pais caressait le miroir infidèle, Aussi léger que l'éclat voltigeant Que réfléchit la glace au front d'argent. L'azur des cieux colorait son plumage: Nos cœurs semblaient répéter son ramage,

Le voir, le prendre, est an même désig. Nous nous taisons nous pajations de l'est pièce. Le piège court envelopper a proie; Le le piège court envelopper a proie; Le filst tombre, en vain foiseau vent fair; Il ne débat; je nomis; et Glimbne, Sous le fiet que je soubre à peine, Etned déja sa main pour le saistr. Elle y fouchait. no soudair l'obseur rapide (Cétait l'Amour) 'a'envel avec nos cris; Et du fiet dispersant les débris; Il diest encor dans le réseau peride Les oiseleurs qui pensaitent l'avoir pris.

# A M. DE VOLTAIRE,

APAÈS AVOIR VU MADAME DE VILLETTE, QU'IL AVAIT BURNOMMÉE BELLE ET BONNE, ET LORSQU'IL ÉTAIT PRÉS DE DONNEB IRÈNE,

Vielliard prodigieut ! toi que les destinées
Laisseraieot toujours parmi nous,
Si to vivais notant d'années
Que ta gloire a fait de jaloux !
Ainsi donc tes mains fortanées
Depuis treize printemps ont fait deux hyménées,
Dune dum généreuse annsemens blen doux!

Oh! que j'aime à te voir, de fleurs toujours nouvelles, Couronner tes nombreux bivers (1). Et du temps enchaîner jes alles Par le nœud des bienfaits, et le charme des vers!

Ponrsuis; na tendre hymen soumets les cœurs rebelles; L'ombre de tes lauriers rend ses myrtes plus verts, Sols toujoors le parrain des belles; Sois henreux du bombeur que tu répands sur elles;

Sois heareux du honheur que tu répands sur elles; Protége leurs attraits : ils nous seroot plus chers, J'ai vu grâces, cundeur, jeunesse, De Beile et Bonne assurer les succès;

Et, dignes de ce nom qu'a choisi ta tendresse, Bavir, sans le vouloir, le cœur de nos Français. Belle et Bonne a tons les suffrages; Elle plait comme tes ouyrages;

Azéma dut avoir et son ûme et ses traits. Si j'en crois le dien qui m'inspire, Melpomène et Vénna vont augmenter leur cour : Tu dois une sœur à Zaire : Belle et Bonne un frère à l'Amour.

(1) M. de Voltaire avait alors quaire-vingt-quatre ans.

# A M. LE MARÉCHAL DUC DE RICHELIEU (1),

SUR LA PHISE DE MAHON, Oui fit eclore dans Paris besucoup de méchans vers.

Rival du conquérant de l'Inde . Tu bois, tu plais et tu combats. Le pampre, le laurier, le myrte suit tes pas; Tu prends Chypre et Mahon , mais nous perdons le Pinde. En vain l'Anglais moqueur lançait de toutes parts, Sur un vainqueur musqué, les vers et les brocards: Chez nous l'ambre est ami de la fatale poudre ; Tu semais les bons mots, le sourire et la foudre : L'ironie à tes pieds tombe avec leurs remparts.

Leurs chansons t'insultnient, leurs défaites te vantent. Mais nos rimaillenrs m'épouvantent : Leur essaim bourdounant obscurcit tes lauriers. Veux in rendre l'éclat à tes succès guerriers , Reviens siffier cens qui les chantcut.

#### SUR LA MORT DE M. LOUIS RACINE.

FILS OF GRAND BACING.

Je le vois trop , Parque barbare! Tu prétends en désert changer notre Hélicon; Hélas ! fumant encore du sang de Crébillon. Ta faux, sourde à nos pleurs, ta crusuté bizarre Nous enlève Bacine, et nous laisse Fréron. Je le vois trop, Parque barbare! Les talens sont en proje à l'avide Achérou. L'enfer en est jaloux : le ciel en est avare ;

#### L'EXCEPTION.

A MAGAME \*\*\*, SUR LES PERMES POÈTES (2).

La monotone Deshoulière Béla des vers pour ses moutous ;

Il te reste à frapper et Voltaire et Buffon.

(4) Ces vers sout de moi. Ils ont été imprimés plusieurs fois sous le nom de Voltsire. Ne voulant pas qu'ils courussent sous mon nom, je les fis dans sa manière. J'y prodigual l'antithèse. Us ont para sous son nom dans plusieurs recueits, mais toujours infidélement. Je les ai retrouvés el corrigés. (Note de l'auteur.) (2) Voyez aux Odes , liv. 6, aux beltes qui veuleus de-

reniz poètes.

Servit d'asile à nos Prodons

Du faux goût sa muse idolâtre, Frvant Bacine et Despréaux, Courait aux loges du théâtre Siffler les chefs-d'œuvre nonveau

Racine banni de la scène , Fut un de ses plus doux bienfaits : Elle ravit à Melpomène L'espoir des beaux verts qu'il est faits.

Le plus grand encor de ses crimes Fut l'enusi de son Genseric : Mais sa chatte, expiant ses rimes, A vengé Phèdre et le public.

Sourde aux vers touchans de Racine, Sévisné même en a médit. Près d'elle sa muse divine Fut éphémère et sans crédit.

Scudéri, laseuse fanvette, Gazouille des vers amoureux; Mais, du moment qu'ou les répète, Ils sont fades et langoureux.

Des Villedieux et des Saintonges Les noms délà sont éclipsés: Et de leurs poétiques songes Les vains restes sout effacés.

La Suze, du feu qui la brûle, Vint glacer la ville et la cour-L'Amour soupire avec Tibulle; La Suze fait bailler l'Amour.

Ah I quand on u'a qu'un voin ramage : Le silence est une faveur. Phébus craint un bruvant hommage Oni trouble sou calme rêveur.

Mais gardea-vous d'être muette, Vous dont J'aime les tendres vers : La noture vous fit poète Pour l'honneur du dieu que je sers.

Les Grâces ne sont point confuses De vons voir au docte vallon, Vous inspirez comme les Muses, Et yous chantes comme Apolion.

#### RÉPONSE A M. LE GOUVÉ.

SUR CELLE QU'IL M'A PAITE EN PAYETA DES BELLES OUI VEULENT DEVENIA POÈTES.

Galant défenseur d'une belle.

Qui, dans tes jois vers a cru presque se voir, Tu sais donc présenter une glace insidèle? Tu crains que le dépit ne brise le miroir.

Sapho, tant solt peu masculine, Cent fois, avec édat, dans ses transports divins, Atteignit le sommet de la double colline; Mais nos poètes féminins,

Nais nos poètes féminins , Nos Muses de boudoir , chantant à la sourdine , Pour l'immortalité font des vers clandestins.

Souvent plus d'une belle, amante despotique, D'un sete qui l'adore enlera les crayons : Plus d'une Phébé poétique A des astres du Pinde emprunté les rayons. D'une charmante Desboulère Soyons plus amans que lecteurs;

Soyons plus amans que lecteurs; Et surtout croyons-en Mohère: Gardons-nous des femmes auteurs.

#### A UNE JOLIE PERME POÈTE,

QUI ME CITAIT LE CHANT DE LA PAUVETTE ET DE PHILOMÈLE, POUR AUTORISER SON RAMAGE POÉ-TIQUE.

Chez les oiseaux, ne vous déplaise, La femelle n'a point de chant; Nature veut qu'elle se taise, Même en dépit de son penchant.

Cette Philomèle vantée, Si docte en bécarre, en bémoi, Dont rotre oreille est enchantée, Ne fut lamais qu'un rossignol.

Ce que vous nommez la fauvette Est un mâle au gosier charmant, Qui, pour sa compagne muette, Chante son amoureux tourment.

Vos La Saze, rimont leur flamme, Trainent un vers efféminé. O! que Racine a mieux peint l'âme De leur sexe passionné!

Riches de grâce et de plumage, Enchantez le double vallon; Mais sans méler voire ramage Anx doctes cygnes d'Apollon.

Ne citez Jamais vos La Suzes; Parlez de Sapho seulement: Sapho couchait avec les Muses; Elle fut presque leur amant.

# SUR QUELQUES VERS

DE LA PIÈCE DE M. LE GOUVÉ.

Beanfort est à la fois une grâce, une muse, Un ruissean qui marmure, un zéphyr qui s'amass Elle a conquis la gloire en chautant le plaisir. Son sete l'applaudit par de jalonses larmes; Apollou à genous tui rend même les armes; Mais l'embarras est de choisir Entre ses taleus et ses charmes.

taleus et ses cuarmes.

## A MOI, SUR LE MÊME SUJET.

On se fait un grand nom avec de petits vers. Beaufort sur la romance a fondé sa mémbire. Sa violette encor parfume l'univers. Sachons lai pardonner ses taleus et sa gloire {{\}}!

#### A ÉLIKA BEAUFORT.

Oui l J'en crois votre aimable lyre; Votre cuur est fait pour aimer, Et votre bouche pour le dire; Mais sont-ils faits pour le rimer?

Quand la tendre Vénus se plune, hime-t-elle sa volupté? Change-t-elle une nuit de flamme Pour la froide insmortalité?

(1) Ce vers termine la pièce de M. Le Gousé. 37. Sapho, trop ivre d'Hippocrène, Prenait les Grâces pour amans; Et de sa flamme Jesbienne On connaît les égaremens.

Votre sexe u plus d'un trophée Qui déposerait contre lui : Jadis il déchirait Orphée; A Rucine même il a usi.

Mais ne rappelons que ses charmes; Beaufort, vous les possédez tous. Notre Apollon vous rend les armes; Voyez sés fils à vos genoux.

Par Corinne, an divin Pindure, Quelques lanriers furent surpris : Jonissez d'un bonheur plus rare; Méritez et donnez le prix. Loin de vous nos lauriers arides ! De fleurs embellissez vos jours. Un frout poétique à des rides

Dont s'effaronchent les amours.

Que de ses vivantes images
La heauté peuple l'univers!
Qu'elle féconde uon hommages!
En hel enfant vaut bien des vers.

#### MON DERNIER MOT

POUR LES FEMMES POÈTES.

Eb! puis-je redouter un sexe que j'adore! Sa grâce naturelle est mon premier encens; Elle inspira mes vers et les inspire encores; De nos tendres Psychés le suffrage m'honore; il échanife mn lyre; et mes derniers accens

Diront les charmes ravissans
D'un esprit qui plait et a'ignore.
L'esprit qu'un veut avoir est le seul que j'abhore;
C'est le seul qu'uit siillé Mollère et le bon sens.
Un fol espoir le guide; un sot orgueil l'enivre.

Que vient faire Zuini sur les doctes sommets? Psyché-pint à l'Amour, et ne fit poiot de litre : Les Grâces, dans Paphos, ne rimèrent jamais; Jamais Véuus, sur un triste pupitre, Re griffonnu la romance on l'épitre. Ou ne voit point Beauf<sup>we</sup>: émbellir en rimant.

Tibulle chantait sa Délie;

#### LE BREN.

Délie est immortelle aux vers de son amant; Mais cet objet si dout en serait moins charmant, Si de versifier il ett en la folie. L'Amour, en a'approchant d'un objet enchanteur. Veut trouver une belle, et non pas un auteur.

Cet aimable enfant, qu'éponvante L'orgueil d'une ride savante, Fuit des prétentions le ridicule excès. Les pecits riens rimés et leurs petits succès, Valent-ils le bonheur? Quand la beauté compôse,

La beunté perd de ses attraits.

Elle parle sans art une si donce prose!

L'encre sied mai aux doigts de rose:

L'Amone n'y tremne noint ses traits.

O combien la feume sensible, Cultivant un doux myrte et non de vains lauriérs, Préfère avec raison ses modestes foyers

A notre Pinde inaccessible!
Tourment d'un ami, d'un époux,
Belle, qu'agite carocre une gloire inquête,
La nature vous crie: Il est des soins plus doux!
Soyez épouse et mère, au lien d'être poète.

L'enfance qui vous tend les bras Vous demande un lait pur, et nou l'eau d'Hippocrène. Ah! tarisse à jamais la poétique veine, Fintôt qo'un sein pressé de ses doigts délicats!

Que le bochet fasse taire la lyre.

De l'amour maternel savourez le délire.

Per ce fils chancelant dont vons guidez les pas,
Dans la postérilé commence votre empire;
Et ce front qui déjà réfléchit vos appas,
Cette âme où votre lame respire,

Ce doux nom qu'il bégaie avec un doux sourire, Vant bien la folle rime et des lecteurs ingrats (1).

(1) En compount ette petite piler, dont it hat en place helle, ette impount et tern moret, på de effekte innten i ste helden flauge, hente i ne platenfren pretintation i se helden flauge, hente i ne platenfren pretinsen et el fant hel begin in ecessari de politiquer an arma aimable, mais faible et facile a figurer; j'al vocile termere i à intante, a la vitra électation, à dos pérors pas toujenn de messoage; on della vérillé mêtee han pas toujenn de messoage; on della vérillé mêtee han pas toujenn de messoage; on della vérillé mêtee han pas toujenn de messoage; on della vérillé mêtee han pas toujenn de messoage; on della vérillé mêtee han pas toujenn de messoage; on della vérillé mêtee han pas toujenn de messoage; on della vérillé mêtee han pas toujennes, qui der commande d'albier lever enfant, en dépit de matériale hon ton, Rossieux, de la plate de la commande de la plate de la commande de la commande de la commande de la plate de la commande de la commande

Rica a'est bean que le vrai; la vrai seul est simable.

BOLEAU.

[Note de l'auteur.]

# SUR LE MONUMENT

ÉLEYÉ A JEAN-JACQUES HOUSSEAU, DANS L'ÎLE DES PEUPLIERS, A EDMENONVILLE.

Parmi ces peupliers qu'entoure une onde pure,

La cendre de Jeau-Jacque honore ce tombean : C'est lel que repose, au sein de la nature, Son peiatre, son amant, le génie et Rousseau.

## SUR LA BELLE STATUE

DE M. DE BUFFON.

EXÉCUTÉE PAR LE CÉLÉBRE PAJOU, AU JARDIN

. — Buffon vit dans ce marbre! A ces traits pleins de feu.

# Vois-je de la nature ou le pointre on le dieu ?

Toi qui seras toujours, par tes heautés naïves, Le désespoir des beaux-esprits! Toi qui, sans y penser, dans tes charmaus écrits,

Fixa les grâces fugitives!

Ingénu La Footaine! O bon homme immorte!!

Quel profine rival suit tes divines traces!

Le bon goût indigné prétend sur ton autel

En faire un sacrifice aux Grâces:
La victime, l'encens, les feux vengeurs sont préts.
Déjà, déjà du dieu les mains inevorables
Dn froid Dorat vont t'immoler les fables,
En attendant celles de Nivernais.

#### SUR LA DIFFÉRENCE

DES VERS ET DE LA POÉSIE. Tirée d'une lettre à Monsieur de Buffon.

L'esprit fait les rimeurs, l'âme fait les poètes. Phosphore d'un moment, l'un se perd en bluettés. Et l'œil reste ébloui de ses éclairs trompeurs. L'antre, foyer brûlant, cultamme tous les cœurs. Si des feux d'Apollon l'âme n'est point saisie, Pourquoi mettre, en rimant, sa raison dons les fers? L'art forma de sang-froid, sans l'aven du génie.

Nos La Harpe, nos Saint-Lauberts. Buffon, je l'avoûrai, j'aime assez peu les vers ; Mais j'adore la poésie.

# A LISE,

QUI ME PROPORAIT IRONIQUEMENT DE VALSER AVEC ELLE.

Lise, recevez mes evcuses; Avec vous je ne puis valser; Mon refus ne pent vous blesser; Je ne danse qu'avec les Muses.

Jadis le vicillard de Téos, Anacréon chéri des Grâces, De l'âge ignorant les disgrâces, Les suivait any bals de Paohos,

On voyait un essaim de belles, Heureuses de le préférer, Près de lui venir folâtrer Pour qu'il les rendit immortelles.

Mais si quelque solte beanté Sans pudeur raillait le poète, Sa lyre, tout à coup muette, La privait d'immortalité.

Malgré la vieillesse pesante Il se créait un doux printemps : La sottise est vieille à trente ans , Mais l'esprit est jeune à soixante.

Plus vieux même qu'Anacréon, A cent ans l'heureux Saint-Aulaire Chanta Du Maine, et sut lui plaire Mieux qu'Adonis et que Phaon.

Le sexe a des grâces divines, Mais sa heauté n'a qu'nn Instant. De l'esprit le charme constant Le fait survivre à ses raines.

Même après quatre vingts bivers, Ninon brilla d'un nouveau lustre; Et dans un rendez-vous illustre Donna des baisers et des fers,

#### SUR LA PONTAINE (I),

A NADAME LA CONTEME DE T\*\*\*.

Avant que la quadragésime , Brisant les masques de Momus , Force les amours an régime , Et fasse , hélas! jeûner Comus ,

Lisez vite, aimable comtesse, Ce profane et diviu conteur, Qui, d'une pieuse tristesse, N'assoupit jamais son lecteur.

Oh! qu'avec plaisir de Boccace Je verrai l'enjoué rival Dans vos mains occuper la place De Le Tourneux ou de Pascal!

Il u'est bacheliers ni saints pères Qui débrouillent mieux certains cas : Il explique bien des mystères Qui ne sont point dans saint Thomas.

De tous nos anges de l'école J'aime fort la grave leçon; Mais je donnerais tout Nicole Pour le seul conte du Faucou.

Tandis qu'un aigre janséniste Nous distille un pieux venin, La Fontaine, doux casniste, Nous prêche l'amour du prochain.

D'une conscience amoureuse Quel plus aimable directeur? Il rend la créature beurense; Et c'est le vou du Créateur.

Tous ses vers sont semés de rose: N'ayez peur d'y voir un pavot; De quel doux nectar il arrose Des nonains le baiser dévût!

Vénus n'a point d'autre bréviaire; C'est là son office diviu; Et e'est le seul antiphonaire Que l'Amonr prêche à son intrin.

(1) Cette pièce, que l'auteur n'avait jamais mise au net est tirée de brouillous confus et presque illisibles. Non, uou, l'inuocente malice De sa muse chère aux amours N'a point mérité le cilice Dout li arma ses derniers jours.

Que Baculard porte la haire, Lui qui set trop nous ennuyer: Qu'un cilice solt le salaire Des vers que E\*\*\* doit expier,

Qu'Apolion frappe d'anathème Nos Dorat pesamment légers ; Eux qui font hâiller Vénus même Sous les pavots de leurs baisers.

Plaire sans arts est l'art suprême : La Fontaine eut cet heaveux don. Qu'il fot aimahie sant système, Et sublime avec abandon !

Que le génie et la nature Semblent à l'aise dans ses vers! C'est une source libre et pure Qui de l'art a brisé les fers.

Il ignora la froide lime D'un travail Jong et médité : Sa muse nafre et sublime Jone avec l'immortalité.

Oui, le bonhomme, sans le croire, S'est avisé d'être immortel : Vénus le menait à la gloire; Les Grâces fondaient son autel.

Il n'a point ce crayen profane Dont la licence arme Robé; Sa plume est le pincenu d'Albane; Sa muse est fraîche comme Hébé.

Que sa finesse est ingéoue! Qu'il est fripon avec candeur! C'est une nymphe domi-nue, Voluptueuse avec pudeur.

Jamais son galant badinage N'arma le céleste controux : Dien n'aurait pas eu le courage De damner un mortel si dons.

SI pourtant le pope de Rome Mettait ses contes à l'index; Du moins, pour bénir le saint homme, Faurais l'anti-pape de Gev. De nos pieuses litanles Ses vers seront peut-être exclus ; Maia sur la liste des génies Il brille parmi les étus.

Il u'a point des Rocs, des Pancraces, L'auréole et les saints atours : Mais canonisé par les grâces, Il est fêté por les amours.

Qu'un petit docteur au front chauve Disc que ses jeux sont maudits; Je n'en crois rien : si l'esprit sauve, La Fontaine est en paradis,

# TRADUCTIONS.

#### DÉBUT DE L'ILIADE.

Muse, chante avec moi la coètre implacable Qui, servant des destins l'arrêt irrérocable, Dans les champs d'illon, sous ces fameuses tours, Livra tant de héros à la fain des vautours, Du jour que s'eufauman la querelle homicide D'Achille, dis des dieux, et du superbe Atride.

Quel Dieu viut les armer? Apollon, ce fut toi Qui fis payer aux Grees le crime de leur rol. Le fier Agomenon, par un refless aissistre, Arait du dieu vengeur insulté le ministre : Lorsque des fils d'Atrée abordant les valsseaux, Un sceptre en main, le front ceiut d'augustes bandée Chrysès viot demandér aux princes de la Grèce The fille. Tenotir de sa triste vieillesse.

- » Atrides, et vous Grees, généreux combattans,
- Puissent enfin les dieux, de l'Olympe habitans,
   Vous comence valormeurs au sein de la patrie !
- Vous ramener valoqueurs au sein de la patrie!
   Mais daiznez rendre, bélas! une fille chérie
- A mes dons, à mes pleurs, au ministre sacré
   Du dieu dont l'arc terrible est au loin révéré, »
- Il dit. L'or qu'il présente, et les larmes d'un père, Et d'un prétre des diéux l'auguste caractère, Font pencher tous les Grees au conseil le plus doux: Mais Atride, lui seul, instevible et jaloux,
- Comblant ses durs refus de meuaces, d'outrages : » Téméraire vicillard, fuis toin de ces rivages ; » Si dans mon camp jamais tu hasardes tes pas,
- » Le sceptre de ton dieu ue te sauverait pas;

- Et soumise à mou lit, aux fuseaux destinée,
   A vieillir dans Argos ta fille est condomnée.
  - Fuis! « Le vicillard s'éloigne à ces mots foudroyans.
     Il marchait en silence aux bords des flots bruyans,
     L'œil en pleurs vers les cieux, le désespoir dans l'âme.
  - Dieu de Chrysès! c'est toi que ma douleur réclame!
  - Toi, fils de Jupiter, puissant roi de Délos!
     Toi, dont l'are immortel veille sur Ténédos!
  - Si couvrant tes auteis de victimes sangiantes,
  - » Je me plus à t'offrir leurs entrailles famantes,
  - Arme-tol! venge-nous! Que tes traits courroucés
     Fasseut payer aux Grecs les pleurs que j'ai versés.

Apollon, à ses cris, du haut des cieux s'élance,
L'are en main, et le cœur enflammé de veugeance.
Sar l'épaute du dieu, ses fleches en fureur,
Font rendre au carquois d'or un son plein de terreur,
Tel que la noit, l'il marche entoure d'un mange,
A l'écart des vaisseaux, il 3 suissel au rivage;
Et courbain sur les Grees son arc étiveleuint,
Le truit rapide vole, et fend l'air en sifilant.

Du premier coup atteins le consrier léget tombe ; Le Gree frappé lui-mème aux seconds traits succombe. Neufs jours sur but le camp volent ces traits mortels, Neufs jours des nois béchers laisent les feut crueis. Janon de ce carange et s'indigne et songire; Des la dittième aurore, Achille qu'éle inspire Rassemble tons les Grees que glace un morne effeul! Il rompt l'affress sièmec et s'odress' à leur rol ;

» Fils d'Atrée! il faut donc fuir re bord bomicide! » Il faut done saus honneur revoir les champs d'Aulide; » Si même cet espoir reste à des malheureux,

- Quand le poison des airs et Mars s'arme coutre eux!
   Ah! consultons du sort les ministres suprémes;
- Sans doute leur réponse est la voix des dieux mémes,
   Ou'eile ose révéter la source de nos pieurs :
- Quel crime a d'Apollon allumé les fureurs;
- De quel vœu différé la coupable paresse,
   Quel oubli des autels l'arme contre la Grèce;
- Quelle hécatombe enfin peut éteindre à jamais
   De son carquois hrûlant les implacables traits?

Añ discours du héros soudalo Calchas s'avance; Calchas fils de Thestor, Calchas dont la science Embrasse des destins le cours mystérieut. Le pasté, l'avenir sont présens à ses yeut. C'est Foracle des Grees; seude aux rives du Xanthe Sa proncesse entralan leur flotte ohéissante.

« Achille aimé des dieux : puis-je , hélas ! sans regrets ,

- » Des forents d'Apollon révéler le secret?
- » Oui , je sais de vos maux l'origine cruelle :
- » Mais quel est mon appui si ma voix les révèle.
- s Ma voix qui va peut-être enflammer le courrous
- » D'un monarque puissant, implarable et jaloux? » Des rois, le le sals trop, la colère est terrible.
- » La haine dort long-temps dans leur âme inflexible :
- » Tout à coup elle éclate, et ces cœurs outragés » Ne s'anaisent famais qu'après s'être vengés. » Puissant fils de Thétis ! jorez de me défendre.
- » Parle , diviu Calchas ! parle , c'est trop attendre.
- » Je réponds de tes jours : ni ces Grecs , ni leur roi . Si fier de voir marcher vinet peuples sous sa loi.
- » N'oseraient t'offenser tant qu'Achille respire.
- . J'en atteste ce fer et le dieu qui t'inspire.
- » Parle.—Eh! bien , dit Calchas , ni des vœux différés ,
- » Ni le fatal oubli de tes autels sarrés .
- » Du terrible Apollon n'out irrité les armes. » De son prêtre offensé ce dieu venge les larmes :
- » Atride refusa Chryséis à ses pleurs :
- » Voilà, peuples, voilà d'où naissent ves malheurs. » Vonlez-vous d'Apollon désarmer la colère ?
- » Bendez cette captive à son malheureux père ; » Qu'une sainte hécatomhe atteste vos remords, » Et de Chrysa veugée eusangiante les bords! »

Atride, en frémissant, se lève de son trône : De la rage en son sein le noir torrent bouilloune : Son cœur brûle : son front s'allume de fureur : Son mil semble lancer l'éclair et la terreur : Et menacant Calchas de son regard farouche :

- « Prophète audheureux ! ılit-il , lamais ta bouche
- » M'a-t-elle fait entendre un présage flatteur? » Ta voix prédit les maux : c'est tou affrenx houher
- » Aujourd'hui dans ce camp tu sèmes le murmure :
- . De son prêtre, à l'ouir, un dien venge l'iginre :
- » Mes refus ont armé les furenrs d'Apollou :
- » Je devais de Chrysès accepter la rancon : a Rendre une beauté chiere !... Oui, sous donte, iel'als
- » Qui, le la préférais à Clytemnestre même,
- » Je la rendrai pourtant; dussent mes pleurs couler,
- » Je sais qu'à la patrie un roi doit s'immoler : » Je donue ma captive au salut de la Grèce;
- » Mais qu'une autre beauté console ma tendresse.
- » O Grecs! vous m'entendez : le chef de taut de rois
- » Serait-il privé seul du fruit de ses expluits?
- Superbe Atride! ainsi ton injustice avare. » Dit Achille , à nos yeux sans pudeur se déclare ! . Onol! to year one les Grees, confordant leur bati-
- » L'ailleut sonnettre encore à l'avende destin? » Cède une tille au dieu qui menace ta tête :

- » Laisse-nous d'Ilion achever la conquête : » Et des princes troyens expirant sous nos coups. » Les veuves t'offriront un prix digne de nous.
- Non, non, répond Atride on fils de la déesse,
- » Non, le p'accepte point ta frivole promesse :
- » Ah I quand je cède uo bien dont mon cœur est épris, » Si des peuples ingrats m'en refusalent le prix.
- » l'irais , j'irais , armé de mon pouvoir suprême . » Ravir le prix d'Aiax , d'Ulysse , on le tien même.
- » Mais qu'un léger pavire à l'instant soit armé :
- » Qu'ane riche hécatombe y suive Chryséide !
- » Qo'elle apaise les dieux, et J'y nomme pour guide » Un des chefs de la Grèce, Ajax, Ulysse, ou tol » Vaillant fils de Thétis, qui fais trembler ton roi, »

# DÉBUT DES GÉORGIQUES. PRACMENT.

Ouel art donne aux guérets de riantes moisson Sous quel signe l'hymen rend les nampres féronds.

Et quels soins aux pasteurs Pan Ini-même conseille . Et les prudentes lois que veut le peuple abeille, Volla quels doux objets sollicitent mes vers. Mérène! inspire-moi : flambeaux de l'univers, Astres, dont l'influeuce active et furtunée De la voûte des cieux fait descendre l'année. Tol qui d'un jus vermeil, 6 céleste Bacchus, Appris à colorer l'urne d'Achélous! Vénérable Cérès, dont le puissant génie Chappenit en épis d'or les glands de Chaonie!

Pan, Dryodes, Sylvain, dieux des bois et des champe Je célèbre vos dons : favorisez mes chants. Et toi qui nons donnas l'olive bienfaisante, Sage Pallas I et toi de qui la main puissante, Sondain frappaut la terre, a d'un coup de trident, Fait jaillir en fureur le coursier frémissant, Neptune!

## L'OARISTYS (1)

OU DIALOGUE AMOUNTLY ENTRE DAPHNIS ET UNE BENGERE.

XXVII- IDYLLE DE THÉOCRITE.

DAPITS IS.

Hélène aima Pâris; ah! tou baiser flatteur M'sporend qu'une sutre Hélène aime un autre pasteur LA BERGÈRE.

Sois moius fier d'un baiser : fogitive caresse! DAPRINIS.

Le baiser qui s'enfuit laisse une douce lyresse. LA GENGÈRE.

li profane ma bouche, et je veux l'essuyer. DAPHNIS. Du moins permets qu'un autre efface le premier,

LA BENGÈRE. Va baiser tes brebis, non de jenues bergères,

DADENIE La Jeunesse est rapide, et ses fleurs passagères. LA BERGÈRE.

Va, le crains peu des uns les retours importuns, La rose qui n'est pius revit daos ses parfums. DAPR NO.

Viens sous ees oliviers; l'ai deux mots à te dire. LA BERGÉRE. Déjà par ces discours tu m'as vouin séduire.

DAPHNIS. Viens sous l'orme écouter ma flûte et ses doux sons.

LA BERGÈRE. Amuse-toi, berger; moi, je hais les chansons. DAPHNIS.

Crains Vénus, crains l'Amour, que ta rigueur offense LA BENGÈRE.

Je les brave tous deux ; Diane est ma défense. DAPRNIS. Tremble: l'Amour écoute, et ses rets sont tendus.

LA BERGREE Traitre? que fait la maiu? Cesse, et u'y retiens pleis. DAPUNIS.

Tu crois donc éviter l'amour inévitable?

(1) Cette idelle est un des plus délicient morceaux

l'antiquité. ( Note de l'anteur. )

Tu crois done m'asservir à son jour redoutable :

DAPHNIS. Pent-être me fais-tu pour nu moins digne amant?

LA SENGÈBE. Mille ont briggé mon choix; tous l'ont fait vain

DAPHNIS.

Passire à ton hymen : seul l'ai droit d'y prétendre . Si l'hymen est le prix de l'amour le plus tendre.

LA BERGÉRE Mais on dit que l'hymen a des jours pleins d'ennuis.

DAPHNIS. L'hymen a de beaux jours, et de pius douces nuits. LA BERGERE.

Toute femme est esclave, et trembie sous un maître. DAPHNIS.

Dis plutôt qu'elle est reine, et plus encor peut-être. LA BENGÈRE.

Je crains, je l'avoùrai, Lucine et ses tourmer DAPRING. Vaipe peur! ta Diane assiste à ces mo

LA BERGÉBE. Héjas! et qu'en noissant un fils coûte à sa mère! Il détroit sa beanté!

> DARRING Pour in readre plus chère!

LA BERGERE.

Et ia det ?

DAPS VIS. Tous mes biens, bois, champs, troupeaux, et moi! t a pracing

Jare d'être fidèle.

DAMINIS. Oui! fût-ce maigré toi! LA BERGÉRE.

Et tu me construiras, quand pous scrous ensemble, Une cabane?... DAPHNIS

Ex lit où l'amour nous rassemble!

LA BERGERE. Mais que dire à mon père en retournant chez nous ? DAPHNIS.

Dès qu'il saura mon nom, ne crains plus son courroux. LA BERGÉRE.

Dis-moi ce nom : souvent uu doux nom sait pous plaire. DAPSING.

Je m'appelle Daphuis ; Licidas est mon père.

LA arngine.

Daphnis, à tes parens les miens ne cèdent pas.

DAPHNIS.

Je le crois ; rependant ton père est Méndicas.

1.4 arnokar.

Berger! où sont tes bols, tes champs. ta bergérie?

Viens; vois ces hauts cyprès règner sur la prairie.

Paissez, chèvres; je vais dans les bois de Daphuis.

Paissez, taureaux, paissez; je mêne aux bois Doris LA uencêne.

Berger ! quel feu t'agite ? Arrête , téméraire ! UAPHNIS.

Tu trembles! Que crains-tu de qui cherche à te plaire?

LA BERGÉRE.

Tu poursuis!...Dieux! quel trouble!...Eb quoi! tu preuds

[mon sein?

Tes deux pommes d'amour ont invité ma main.

LA BENGÈRE.

Je tombe!... Ce gazou va souiller ma parure.

DAPHNIS.

J'y mets d'une brehis la toisou molle et pure.

LA REBURDE.

De ma crinture encor, méchant! tu romps les nœuds l

Vénus ! reçois ce don, prémice de nos jeux.

J'entends du bruit! Où fuir, bergète infortunée?

DAPRINIS.

C'est le bruit des cyprès qui parient d'hyménée.

LA RENGÈRE. Tu déchires mon voile, et je suis nue... Ah, dieux l

DAPHNIS.

Je te promeis un voile encor pius précieux.

1.4 uengène.

Tu me promets beaucoup.

Je tiendrai plus encore ; Je voudrais te douuer cette ûne qui t'adore ! LA REBEERE.

Ah! Diane!... ah! pardonne au troubie de mes sens!

DAPHNIS.

Autel du tendre Amour, reçois mon pur enceus!

Autel du tendre Amour, reçois mon pur enceus!

La rengene, après un intervalle.

J'étais fèlle, et suis femme!

DAPHNIS.

Oni, femme, et hieutôt mère D'eufans qui dans tes bras me nommeront leur père.

Ainsi tous deux cueillaient la fleur de leur printemps, Doris vers ses troupeaux a'en revint à pas leuts, De volupté, d'amoure et de pudeur émue; Le cœur lui bat : coufuse elle baisse la vue; Mais Daphnis, pieln de joic et fier de sou bonheur, Revint à ses troupeaux anoureux et valqueur.

DOOME OF STRUCKS A WESSALA.

Pars, suis dans l'Orient les drapeaux de la gloire : Cherche à travers les flots l'Asie et la victoire : Mais que ton souvenir flatte le triste sort De Tibuile, enchaîné sous l'aile de la Mort. O Mort, suspends tes coups! ô Mort, que la furie Attende à me frapper au sein de ma patrie; le chercherais en vaiu, dans ces sauvages lieux, Un sein pour recueillir mon ame et mes adiens. Y verrais-le une mère, une sœur, nue amante, Baigner de quelques pieurs ma cendre encor fumante? One n'en croyais-je , bélas! jes larmes de l'amour, Quand Délie implorait les dieux et mou retour! Ils flattaient son espoir; mais une borreur secrète Attachait à mes nas sa tendresse inquiète. Combien je reculai ces fonestes momens i Quels pieurs attendrissaient nos longs embrassemen A mes derniera adicux j'en ajoutais encore : Eh! peut-on s'arracher à tout ce qu'on adore? Cent fois interrompant de sinistres apprêts, L'amour lui ramena mes pas et mes regrets. le pars ; un noir présage en secret m'épouvante ; Mais le plus triste augure est de fuir une amante; An mépria de ses pleurs échapper à ses bras, C'est irriter les dienx, c'est courir au trépas. Pardonne, Amour ; Délie, excuse un téméraire, Déjà trop malheureux d'avoir pu te déplaire. Si la Mort t'obéit , Isis , si tes autels N'abusent point les vœux des crédules mortels. Daigne sauver des jours consacrés l. Délie !

Périsse des combats la sungtante foile ! C'est élle qui troubla des jours purs et sereins. O paix de l'îge d'or ramène les desdins ! Un printemps éternel curessail la unture : La terre grodiquait des moissons sans culture. Ses fance se ulonge chemins n'ésoient pas sillonnés Et de murs sompçoneux au toin emptionnés; Les foréts, dépouillant leurs antiques ombrages, N'allaient point sur les mers défier les orages, L'avenzle ambition , trop féconde en revers , N'avait point divisé les cœurs et l'univers ; Dn coursier, du taureau, la liberté sauvage, Et du frein et du jong rejetait l'esclavage. Mars n'avait point encor déployé ses drapeaux ; La baine étalt sans glaive, et l'orgueil sans faisceaux Les sermens n'étalent point l'organe du parjure ; Et les prêtres des dieux ignoraient l'imposture, Les cris de la trompette, et la soif des combats. A des crimes beureux n'excitalent polut nos bras : Le soupron n'avait point juventé les partages : La foi servalt alors de terme aux héritages. Loin du crime et des sets. Phonome ent ses mœurs nour his. La verta pour ses dieux, et les dieux seuls pour rois,

Mais d'un sceptre d'airain le ciel frappant la terre, L'or brille, le fer luit, le sang coule, et la guerre, Fille de la vengeance et mère des forfaits. Exile de nos cururs l'innocence et la naix. lis m'ouvrent le cereueil! ah , s'il faut que j'y tombe , Que da molas l'univers lise un jour sur ma tombe : · Tibulle ici repose; au printemps de ses jours, » Mars l'enlève à Délle , et la Parque aux amours, » Déjà Vénus en pleurs me guide aux rives sombres, Vers les bosquets sacrés des innocentes ombres ; Là. Zénhyre, évellé par de tendres concerts. Promène l'harmonie et l'amour dans les airs ; Sur des lits de gazon la volupté sommeille : On n'y voit que la rose et sa moissou vermeille; Un jeune essaim d'amans vole autour des bereeaux On'arrosent du Léthé les caressantes eaux : Vous qui chantiez l'amour, doux et tendres poètes. L'amonr vous réunit dans ces douces retraites.

Plus loin, du noir Chaos les gouffres entr'ouverts

Recidual for Tursure et la mit des calers; La, friedi Alceria Ji, Trisphone cerrante Fait siller les serpens de sa treue susgiante, Cerchère quie centre, de se triples abiotis; Les auslieres que le Sty comprisone neuf foit le prodest de enforte les prodesta sancées l'aprocess de enforte les prodesta sancées l'aprocess de enforte les prodesta sancées l'aprocess de enforte les prodessances autres l'aprocesses de l'aprocesses autres de l'aprocesses l'aprocesses autres de l'aprocesses autres l'aprocesses de l'aprocesses autres de Tanales; Cette cades y veoge sa surge que prodégnit Vérsas L'al sur priet le pruse, les ferfaits sous commu.

Tombe dans les enfers toute amante parjure, Tont rival dont ma flamme a recu quelque injure? Un rival !... 6 soupçons ! 6 tourmens ! 6 revers ! Ah! e'est trop respirer le poison des enfers; Ombres, Parque, Achéron, fuyez, sanglante lurage, Ah! Délie! ah! ton cœur ne peut être yolage. Je t'mme, mon amour me répond de ta fol. Échappé du tombeau, je vole jusqu'à toi, l'entends la victile esclave assidue à tes veilles. D'un récit fabuleux t'alonger les merveilles; Ouaud le soir, rallument l'étoile du berger, Voit fair l'hamide lin sur ton faseau léger; Mais le sommeil enlève, en frappant ta paupière, La quenouille à tes mains, à tes yeux la lumière. Que je t'éveille alors, et puissent tes appas Voir au lien de Morphée un amant dans tes bras! Ce lit qui t'attendait plaintive et solitaire, Du flambeau des plaisirs s'embellit et s'éclaire. Un désordre amoureux te llyre à mes regards, Je dismute ton sein à tes chevenx épars: Doux baisers !... jour heureux ! que ma tendresse implore ; Beau jour échappe-tol des portes de l'Aurore!

# MALFILATRE:

# NARCISSE,

# L'ÎLE DE VÉWES

POÈME.

#### CHANT PREMIER.

Pourquoi fant-il qu'au lieu de ces déliers, Qu'ou sous promet dans l'empire amoureux, Nous y trousions, près des rise des jeux, Les faux sompçons suivis des injustices, La jakousie et ses tourmens bouteux, Les vains sermens, le dégoût, les caprices, . El que l'Amour soil un dieu dangereux?

One dis-je', hélas! c'est le meilleur des dieux : Il nous aimait, et par ses soins propices. Il ne voulait que prévenir nos voux. N'en doutez point, le bonheur anit ses feux : Le siècle d'or coula sous ses auspices : Le siècle d'or ne vit que des heureux; Après ce temps, fait pour nos bons aleur. Blentot l'Amour, exilé par nos vices, Les yeux en pleurs, s'envola dans les cieux. Mais prêt à fuir au séjour du tonnerre, Dans ses adieux il a mandit la terre : Il a chez nous laissé pour successeurs. L'Ambition qui cherche les honneurs. Falt les énons : les unit sans tendresse Et l'Intérêt qui trasque des cœurs, Et la Débauche hideuse en son lyresse Munstre impudent qui foule aux pieds les mœ

El l'on se plaint, en suivant de tels guides,

Que les plaints «Cristoprosis de nos mains; Vous s'ainter point, vrop avergels humains: Le sensiment fait les plaints soulées. Vous s'ainter point vos conducterurs perfudes vous s'ainter point vos conducterurs perfudes plaints (etc.), lograis, gémérier dans vou chaines; Mais à l'Annour impunier point von pelmeir Depais qu'aux cleux l'Annour cei retras, point à l'annour invasibances concre ; pes son benn som sons absouce concre ; pes son benn som sons absouce accorder ; les obles en som sub absouce accorder ; Les Masphents dans vous forc couns. On voi à prien, en ce s'ojour famente, Quelques manus Messade d'un trait doré, post les cours purs suchest did se sacres les sons pour les conservations de la sacres les cours purs suchest de les sacres les cours pour suchest did se sacres les cours pour suchest d'est sacres les cours pour suchest de les sacres les cours pour suches de les cours les cours pour les sacres les cours pour suches les cours pour les sacres les cours pour suches les cours such

Cypris, un Jour, Findingente Cypris, voolant erdin noor rammere rom fis, Lai prépara, chez un peuple fidèle, Un nooreau temple, un mique en l'univers, inaccessible aux regards des pervers. Le dieu des saux, pré par l'immortelle, De son trideat rispapa le fond des mers, Et, sous ses mains, vit une let nouvelle Maitre, à l'instant, au sei des fosts amers,

Vésus, dii-on, par son posterir suprème.
Dons et décert transpers mille essaina.
Dons et décert transpers mille essaina.
Dons et décert para le dit elle-maire.
Dons et de suit elle-maire.
Gerçons y mil, qui acrette de l'infance.
Lecte, brillans, rejoules, fisite su temp.
Es, dans un âgr, de croissant chapse pour
Es force, en grier, lis donneut l'explorate.
D'être hientit les prétres de l'Amour;
Filles y mil, dont le printemps commerce.
Fraiches beantes, à l'air plopuant et donz,
An misois fisi. à l'en selon d'innour;

MALTIATE (Jacques-Charles-Louis), naquis à Gene 1723. A pelse roit du collège, il rennourul pour les en 1723. A pelse roit du collège, il rennourul pour les entre de la collège de la respectation de la respectación de la r

obliat expendent de nuclés price un rèté du généreux lubeaire. Mais Lecumbe mourant, Sibillière e révoire suque assolidé dans une grande détresse; et, pour activare en paix nos poieme de Aucrèse et chapper a se nompredient avez léon-temper a son le mont de La Forcé. Une tritte maisdie, à lusquelle se miseire ne lui perme un d'apporter les solns néreusaires, le précipité fort peus en tentieux. Il mourant le d'ames rêtre, Délà portant d'inéritables coups; Dont le port poble, éfégant, plois d'aisance, La taillé libre, et les jeunes tréors Sivrondissant, sallinas sur un beat corps, Dat temps d'aimer annoucent la uniesance; Dout le cœur vil, encor dans l'ignorance, Novice encor, mais fait pour le désir, Va, tendre Annor, émo par ta présence, S'ouvrir blestôt à l'insistet du plaisir, Comme la roce se souffle du Zéphyr.

A son antel, cette heureuse Jeunesse, Va tous les jours adorer la déesse, Et, tous les jours, la déesse pour eux Quitte le ciel, et vient dans ces beaux lienx. Lieux enchantés ! Que ne puis-je moi-même Y vivre en pait, auprès de ce que l'aime!

Là, les étés n'embrasent point les airs;
On n'y craint poist la rigueur des hivers;
Mais ou y voit, assises sur an trione,
Flore et Cérès à côté de Pomone.
Par leurs bienfais, d'elle-même, en tout temps,
L'lle Kroude à la fois se couronne
Pépis dorés, des fruits umer de l'antomne,
Et de l'émait dont hrille le printermps.

Dons précieux que la nature fait naître Pour 'unrichir ses jouses habitans, Vous suifisez que les rendre contens! Ils sout heureux! pourraient-lis ne pas l'être? A leurs heastou ils horneus leurs désire, Mais sans chercher, au gré des vains caprices, A se créer mille besoins factices : Des vrais besoins naissent les vrais plaisirs,

Ocuqué resul du rioda de leur he Ige, To les condicis, d'Avectuble sage, De qui le som, finityat dans ranivera, Fren hientiel Fornatopie de ces vera Fren hientiel Fornatopie de ces vera Tol, sout vieilited qu'on adment dans ces liters, De totte l'ille et frence è le perigre Tol, dont l'especia pour solubre in arputer Tol, dont l'especia pour solubre in arputer Tol, dont frence d'inité cette qui pet destines, Cui les instrais dans jes arra becensières, Qui les instrais dans jes arra becensières, Qui les instrais dans jes arra becensières, Sans le presert, enlières leur pas, Sans le presert, enlières leur phie, Soutes passertes, et ne la forbèpa pas.

Tu sais encore, aidé par l'harmoni

Polir l'esprit, et sans autres lecons, Former le cœur de tes chers nourrise Autour de toi, dans la verte prairie. Vient se ranger leur troupe réunie, Lorsque tu joius la donceur de tes cha Aux airs du luth , aux sons de la guitare ; Lorsque tu peins , dans tes accords touchar Soit un lointain, où l'œil charmé s'égare, Sur le mélange agréable et bizarre Des monts, des rocs suspendus et penchans, Soit les couleurs dont le matin se pare, Ce qu'out enfin d'attrayant ou de rare Les bois, les eaux, les vergers et les champs. Main si ta voix , plus brilloute et plus forte , Chante Uranie et les déserts semés D'étoiles d'or et d'astres enflammés : Si, tout entière à l'ardeur qui l'emporte, Plus haut encor, par delà tous les cieux, D'un vol hardi, ta muse se transporte, Pour contempler la majesté des dieux, Alors, au bruit de tes acceus rapides. On quitte tout; de tout autre plaisir, Pour t'écouter, on perd le souvenir : Et le pêcheur, sur ses rives humides. Et le chasseur, au fond de ses foréts. Près de surprendre ou les poissons avides. Ou les chevreuils et les biches timides. Frappés d'abord, enchantés et distraits, Laissent tomber le filet on les traits : Chacun accourt, chacun sent que son àme Perce avec toi les palais éternels, Et va se perdre au sein des immortels : Leur cœur ému pour la vertu s'enstamme Et s'affermit dans l'amour du devoir : Tant l'harmonie a sur nous de pouvoir l

Tu vois sinsi, purce et fortunées, D'un cours égal Aécouler leurs journées; Et chaque soir, quand l'astre de Véuns, Fait luirea ne cle a pasibile insulère, Ils voot chercher une oubre hospitalère Sous les orneuses, sous les palmies touffus, Ou reposer dans des grotics tranquilles, Sur le duvet de la mousse et des fliers, Lits sans apprêts, véritables aulée

O peuple enfaut, 6 fils de la Nature I Simples comme elle, auds par ses liens, Pour qui son sels, comme une source puie, Toujours ouvert, s'épanche sans mesure, Jouissez tous, sans d'viser ses biens. O mes héros i cours faits pour la drobure. Faits pour l'amour la sagesse et la paix I O vous de qui n'approchernt jamais L'oppision, l'erreur, ni l'imposture, Ai le désir de l'or et des grandeurs, Auteurs premiers du criam ou des malheurs I Conserves hien le sort que vous assure Votre innoceuce, et plaise aux dieux qu'il dure I

II edt duré sans un vice, un fléau
Done le sout tele progrès deviarent plus finnesies
One ne le sout tous les filenas celentes,
Sans l'amour-propre enfin, monatre nouveau,
Né dans cette le, en de pour sa rive.
Oui, de l'Amour et rival et bourreau,
An fond des consers le cherche et l'assassine.
A vous traver sa finale origine,
Fauil, l'adias I employer mon piacean?

C'est par vous seul, infortané Narcisse, Que cette terre, inacressible an vice. Connut enfiu le mol contarieux Qui fit partout des ravages horribles, Et corrompit, dans ces âmes sensibles, De leurs vertus les germes précieux. Vous, dont Vénus enrichit la Jeuncese De tons les dons qui captivent les cœurs , Vous, le plus beau de ceux que sa tendresse Avait choisis pour ses adorateurs, Amont d'Écho, si long-temps chéri d'elle. Ouel dien yous fit oublier cette belle. Pour n'aimer plus que vos traits enchanteurs? Ce fut Jonos. La déesse cruelle Vous envoya cette fareur nonvelle, Oui, pour vous-même, alluma votre amour, Par vous Junon transmit, en un seul jour, A vos amis votre aveuele délire Et de Vénus anéantit l'empire. En desséchant dans tous ses citoyens, Le sentiment qui formait leurs liens.

Mais de uos yeux éloignons-les encore, Ces maux affreux par ma muse annoncés: Arrêtons-nous, pour voir au moins éclore Ces jours si beaux, et sitôt éclipsés.

Vénus voniut, arant l'ôge où l'on aime, Voir ses sujées, voir oes couples charmans, Couples futurs, déjà s'auir d'even-mèses Par la rapport des goûts, des sentimens. Elle voniut que ces onlians aimables, Pour rendre un jour leurs chaites plas durables, Fuseent amis avant que d'être amans, O'en attendant les anoureuses flammes.

Divence na neue à l'autre fils lié ;
Ol-relafi Tamour, prèt d'estrer des lours lanes.

Ol-relafi Tamour, prèt d'estrer des lours lanes.

Relafi Tamour, les controlles de l'entre l'en

Or. des vertus in Nature est in mère : Consultez-vous, et soyez mes témoins. O mes lecteurs! ou consultez da moius Ces cœurs bien faits, où la vertu sincère Ne fut jamals une plante étrangère, Et, pour fleurir, pe demande aucuns so Aussi le dieu qu'à Paphos an révère. Choisit leur He, en fit son sanctuaire : Ce dieu charmant, de la terre exilé. Par ta vertu chez eux fut rappelé. Il attendit, pour s'y rendre auprès d'elle, L'age marqué, le vrai temps des amours, Qu'il faut attendre, et qu'on prévient toujours. Cet age arrive, et la race mortelle Revoit enfin le père des beoux jours, Après l'horreur d'une absence eruelle. If vient, il rit, d fait dans tous les cœurs De son flambeau jailfir une étincelle ; Et tous les cœurs , d'une flamme nouvelle . En même temps, éprouvent les ardeurs,

Tout change alors, alors tous les yeux s'ouvrent. Non sans rougeur, les deux sexes découvrent One l'amitié qui les unit long-temps, S'est transformée en d'antires sentime Auprès d'Écho, l'heureur, fils de Céphise Sent des désirs qu'il n'a rait pas conous. La belle Écho, d'elle-ratme surprise, Sent près de lai tous les feux de Vénus. Le soir approche, et, chaque amant s'apprése A demander, par sea brôlans soupirs, Le doux tribut que lui doit sa conquête; Mais pour Narciss e il n'est point de plaisirs. Avec douleur, Ti resias lui-même, Qu'ont trop ins gruit des oracles secrets, En l'éloignant des veux de ce qu'il aime , N'a consulté : que leurs vrais intérêts.

Mais le jour fuit : sous le toit solitaire De cent berceaux, sous le simple lambris Des myrtes verts et des rasiers fleuris, Entrelacés par la main du mystère, L'Amour conduit les enfans de Cypris. Dans ce bercail, le pasteur de Cythère Vent rassembler ses troupeaux favoris; En les comptant, son cœur se désespère : Il lui manquait ses deux agneaux chéris. Du reste, an moins, le bouheur le console, Il a'en occupe, il est partout, il vole Sur eux, près d'eux, parle aux vents, aux ruisseaux Il adoncit le marmure des eaux, Il tient captifs les fils légers d'Éole. llors le Zéphyre, habitant des roseaux; Il règne en dieu sur les airs qu'il épure, Des prés, des bois ranime la verdure ; Des astres même, en silence roulans, Il rend plus vifs les feux étincelans. Amons heureux! dans la nature eutière , Tont vous invite aux tendres voluptés : Les yeux aur vous, la nocturne courrière, D'un pas plus lent, marche dans sa carrière. Et pénétrant de ses traits argentés La profondeur des hosquets enchantés, N'y répand trop, ni trop peu de lumière, Ce faible jour, le frais délicieux, Le doux parfum, le calme des hocages, Les sons plaintifs, les chants mélodieux Du rossignol, caché sous les feuillages, Tont, losqu'à l'air qu'on respire en ces lieux. Jette dans l'âme un trouble plein de charmen, Tout attendrit, tout flatte, et de ses seux. Avec plaisir, on sent couler des larmes.

O belle nuit! nuit préférable au jour! Première nuit à l'amour consacrée! En sa faveur, prolonge ta durée, Et du soleil retarde le retour.

Et toi, Vénus, qui preisides sans cesse A tous les pas de tes chastes enfans, Qul les anis, sans témolts, sans promesse, (Précaulion dont ces houreux namas Nont pas besoin pour demourer constané, Tendre Yénus, lorque, sons tes auspices, De tes plaisirs la ceuillent les préminces, Descends, allume, et railume leurs feux, Et dans leurs aens, invisible auprès d'eux. Verse les flots de tes pares édèties.

Applaudis-toi, grande divinité, Applaudis-toi, contemple tou ouvrage :

D'un œil serein vois la félicité De tant de cœurs qui te rendent hommage : Vois cette scène, et ces proupes épars, Onel Hen Jamais offrit à tes regards De ton pouvoir un plus beau témoignage, Et du bookeur une plus vive image? Où cependant, où ne portes-tu pas Et le honheur et l'innocente joie? En quelque endroit que se tournent tes pas. Sur tous les fronts la galté se déploie : La paix te suit, les flots séditieux, Quand tu parais, retombent et s'apaisent, L'aquilon fuit, les tonnerres se taisent, Et le soleil revient, plus radieux, Dorer l'azar dont se peiguent les cieux. A ton aspect, la Nature est émue : En rugissant, le lion te salue. L'ours, en grondant, t'exprime ses plaisirs; L'oiseau léger te chante dans la nue : Et l'homme enfin , par la voix des aoupirs , Te rend honneur et t'offre ses désirs. Rien ne t'échappe, et l'abline iles ondes S'embrase aussi de tes flammes fécondes; Et sous tes traits, sous tes brûlans éclairs, Pleins d'allégresse, en leurs grottes profondes, Tu vois boudir tous les monstres des mers. C'est toi par qui soot les êtres divers, C'est toi, Vénus, qui rajennis les moniles, Et dont le souffle auime l'univers.

L'Olympe anten éproure ts paissance, El Jupiere. Mai leque dis-je? et pourquoi Partéje lei de ton empire immesse? Non alét arrient un emportait majoré moi : Faithe mortel, je me înis devant toi. Para te loure, la mellemer éoqueme. Est de restir, de te suivre en alleme. Est de restir, de te suivre en alleme. Est de restir, de te suivre en alleme. Est de restir, de te suivre milleme. Deux jemes ceurs, par un tenter délire. Thomstrest plus que les isson de ma laire. Le la suspends moi-même à ton matel.

Transporte-moi parmi tes insulaires, Égare-moi dans les réduits secrets poe lenns vallons, de leurs sombres forêts. Je les terral, ces rives érrangères, Prair inverce con peuples fortunés, Ces amans vrais, ces maltresses sincères : Prair ches vous, painitées solinières, Jouir des biens qui sous sont destinés; A votre naite, d'o nymphes bocagères | Priai foueir les maissances fougères, Et. les cheveux de roses eouronnés. M'associer à vos daoses légères,

#### CHANT SECOND.

De ce bonhear, qui semblait fait poor tons, Le beau Narcisse, Écho, sa belle amante, Sont privés seuls par un pouvoir jaloux, Almable enfant, et vous, nymphe charmante, Qu'aviez-vous fait? et quel crime sur vous Avait du ciel attiré le courroux?

Narcisse, Écho, par un avis céleste, Sont menacés du sort le plus faneste, Le même jour, oui, le jour fortuné, Qu'à leurs plaisirs ils auront destiné; Tirésias , que le destin éclaire . De ce destin organe involontaire, A ces amans, près de combler leurs vœux, Avait prédit cet avenir affreux.

Mais il craignait le neuchant lovincible One l'on nour l'autre ils éncouvaient tous deux : La soif du cœur, l'instinct impérieux, Pouvaient braver cet oracle terrible, Pour les amans il n'est rien d'impossible . Et les périls ne sont rien à leurs yeux, Les vrais amans laissent tonner les dieux : De nos désirs l'attrait irrésistible Parle plus hant que l'enfer et les cieux. Il voulut done, sous nu prétexte heureux, Oter lui-même à ce couple sensible L'occasion qu'il redoutait pour eux . L'occasion d'un moment dangereux. Tromper l'amour est chose peu facile : Tirésias, en ressources fertile, Sut, nuit et jour, enrhalner près de lui Son jeune élève, à ses ordres dorile. · Mou fils, dit-il, si je fus votre appui - Dans l'âge tendre, où l'homme, sans as

- « A votre tour, conduisez aujourd'hui
- · Venez, mon fils, votre présence utile
- . Des jours trop longs of abrégera l'ennai. » Nous marcherons attachés l'un à l'autre
- » Par les deux bouts de ce ruban léger,
- » Oni réglera ma route sur la vôtre, » Et lois de moi bannira le danger.
- · Approchet-vons. « Le crédule Narciss Vient s'enchaîner, sans prévoir l'artifice.

. A se conduire est encore inhabile. » Et soutenez ma vicillesse débile.

De ce moment, il précède, il conduit Le vieux devin, qui chemine avec pelne, Qui, dans le jour ne trouvant que la nuit, Pour a'étaver dans sa marche incertaine . Courbe son corps sur un appui de frêne, Et fortement tient le cordon qu'il snit,

Mais en captif te retenant sans cesse, Trop simple enfant, ainsi Tirésias T'empéchera, barbare par tendresse, De rester seul poprès de la maîtresse, Et saura bien, quand tu guides ses pas, Sur tous les tiens veiller avec adresse, Souvent Écho, souvent Narcisse eu pleurs Près de leur père unissaient leurs douleurs, Et ce bon père, ému de ces alarmes, Pleurait lui-même, en essuyant leurs larmes. Regards, soupirs, quelques baisers encor, Donnés, rendus, savourés en eachette. Maigré les soins de l'aveugle Mentor, Mélaient du moios, dans leur âme luqui A l'amertune une douceur secrète. Mais ces baisers tremblans, mal assurés, Ces faibles biens, que sont-ils, comparés'. A ces terrens de volunté parfaite. Où les amana, de plaisir altérés, Sont, à longs traits de plaisir enivrés? Un jour enfin , jour de triste mémoire, Oni vit la faute et les malheurs d'Écho! Jour qui devrait des fastes de l'histoire Être effacé par la main de Clio? L'astre du monde ouvrait encore à peiue . Dans l'Orient, son palais de vermeil: Près d'un taillis, sur le bord d'une plaine, Parmi les fienrs, sous la voûte d'un chêne Impénétrable aux rayons do soleil. D'accord entr'eux, Zéphyre et le Sor Flattaient Narcisse, et ces gardiens fidèles. Au loin chassaient, en secouant leurs ailes, Les ooirs soucis, jasqu'au temps du réveil. Depuis trois jours , depuis trois puits entieres , Vous n'aviez pu , dieu des heureux pavots , Sous votre main abaisser ses pampières, Ni dans ses sens rétablir le repos, Il pressentait les approches fatales De son malheur; mais les dieux quelquefois A nos chagrins laisseut des intervalles :

Le Sommeil vient, la Nature a ses droits. Écho surviut. L'ennui qui la dévore Vers son amant l'appelle dès l'aurore. Le tendre Amour présente à ses regards Tirésias et celui qu'elle adore.

Près d'eux, sur l'herbe, étaient de toutes parts Traits et carquois confusément épars. Traits dont Narcisse, en des jours plus tranquilles. Ajmait l'usage, et qu'il laisse inutiles, Près du vieillard qui le tient enchaîné, Sur ses genoux, d'nn sir de confisace, Il sommeillait, mollement incliné,

Et le vieillard, senl, assis en silence, Le soutenait, d'un air de complaisance. L'agile Écho précipitait ses pas ; Mais tout à coap , immobile , enchantée , Un pen loin d'eux elle s'est arrêtée. A cet enfant qui ne la voyait pas, Elle sourit en étendant les bras ;

Elle sourit, et pourtant elle pleure. Le ciel présente un contraste pareil. Lorsque dans l'air on voit, à la même heure, Tomber la pluie et briller le soleil. · Sans doute, bélas! à son insfuiétude,

. Toute la nuit, dit elle, il s'est livré; » Au jour naissant le sommeil est entré » Dans ses beaux yeux fermés de lassitude.

» Comme en dormant il reprend sa fraicheur » Et ses attraits I que dans cette attitude

» Il est touchant! qu'il est cher à mon cour ! » Vers le gazon où Narcisse repose. Disant ces mots, elle court vivement, Puis, abaissant une houche de rose, De cent baisers, doucement, doacement,

Presse, en secret, sa houche demi-close. Qu'il est heureux I mais que dis-je? endormi, S'il est heureux, il ac l'est qu'à demi.

Enfin, cédant à sa douleur amère, Écho se jette aux genoux de son père, Et d'une voix qu'éteignent les soupirs, Exprime ainsi ses mortels déplaisirs : » O vous, de qui la boaté paternelle,

» Narcisse et moi, daigne nous consoler! » Toujours le sort nous fera t-il trembler?

 Que tarde-t-il? et quand sa main cruelle » Dn dernier trait nous doit-eile accabler? » Faut-Il long-temps languir dans la contrainte

» En l'attendant? Condamnés par le ciel, » Faut-il encor que nous mourions de crainte, -

» Cent fois le jour, svant le coup mortel ! » Ah I quel que soit ce malheur que l'ignore,

» L'incertitude est plus affreuse encore. » Il est cent maux que notre esprit flottant

» Craint tour à teur, pour un qui nous attend. » Mais, ce qui rend notre infortunc extrême,

» Nous redoutons le jour du bonbeur même :

» Nous nous aimons, et n'osons nous unir 1 » Serait-ce un mal de s'unir quand on s'aisse, » Pour que le ciel voulût nous ca puair?

. O vous, moa père! oh! si jamais votre îme

» Du tendre smour avsit conna is flamme,

» Si yous lisiez dons le sein des amans, » Avec pitié vous verriez pos tourmens.

 Ua dieu menace. A-t-il quelque supplice » Plus dur pour mol que de perdre Narcisse?

» Je crains sa perte, et c'est mon seul effroi. » Mon cher amont ! toi seul es teat nour mol.

» Mon choix est fait, s'il faut que je choisisse » On de mourir on de vivre sans toi.

» Je périrai.... Sera-ce avec instice? » Suis-je coupable ?» Alors Tirésias :

. Craimper le cicl et ne l'accuser nas : . Le ciel est juste. Est-ce à vous , téméraire .

» D'oser juger la justice des dieux ? » Ah! réprimez ce penchant curieux,

» Ou redoutez un châtiment sévère. » Penchant funeste! Écho, tremble anjourd'hai

\* D'être coupable, et de l'être par lui. » Mais le temps vole. Allez dans ces campagnes,

. Allez, ma fille, assembler vos compagnes, » Je yous attends; et gaand l'astre du jour

· Aura fourni la moitié de son tour, » Nous Irons tous, dans au grand sacrifice.

» (Honneurs, hélas! peut-être superflus!) · Prier Junon de vons être propice : Craignez Junon... Je n'en diral nas plas:

» Et dès ce soir, si de tristes présages, » Lorsque tantôt nous irons l'implorer,

» N'annoncent pas qu'il fant vous séparer, » Et que sa maio rejette vos hommages .

» Oni, dès ce soir je couronne vos vœux, » Car, je le sens, enfin cette journée

» Doit décider de votre destinée, » Et va vous rendre beureux ou malheureux, »

Écho partait. Dans le vague des noes, Elle aperçoit deux eygnes éclatans.

Au col flexible, aux ailes étendues. Qui dans un char, au bruit de leurs accens, Trainent Vénus, et volent sur les vents, En se jouant, légèrement ils fendent Le sela des airs, et lentement descendent Sur le gazon , jusqu'aux pieds du vieillard. Avec respect, pesamment il s'empresso De se lever, d'aller à la déesse .

Pour l'adorer, au sortir de son char, Retombe assis, et maudit sa vieillesse. An mouvement que fit Tirésias,

L'enfant roulant s'en va sur l'herbe énais

Tomber près d'eux, et ne s'éveille pas : Tant le Sommeil fui renui avec usure Ce que le soin sit perdre à la Nature !

. Dors, cher enfant, sous ces ombrages verts. » Esprits légers , qui volez dans ces plaines ,

. Paisibies vents, par vos moltes baleines, » Autour de lui , rafralchissez les airs , · Vous, mes oiseaux, par vos tendres concerts,

· Calmez son âme, et faites dans ses veines » Couler la paix et l'oubli de ses peines. » Ainsi parla la mère des Amours: Pois , s'assevant sur un lit de verdure :

# Guide prudent, qui veillez sur ses jours; » Hélas ! dit-elle , à vous seul j'ai recours :

· Apprenez-moi sa disgrâce future, » Et de son sort percez la nuit obscure. »

» Belie Vénus, reprit Tirésias, » De l'avenir le destin est le maître. » Sa volonté dirige tous nos pas :

» Respectous-la sans vouloir la con » Pour la connaître, on ne la change pus-

» Eh l qui, d'ailleurs, de ce dieu redoutable » Peut déchirer le voile impénétrable?

» Par moi saus doute il annouce aux mortels, . Tantés des hiens , tantés des maux crucis ; Mais par ma voix rarement il déclare

» Onels sont ces maux ou ces biens qu'il prépare ; . Avec moi-meme ii sait dissimuler,

» Et ne répand qu'une lumière avare

» Sur les secrets qu'il veut me révéler. » De ces cufass ce qu'il daigne prédire.

· Diversement se peut interpréter. · Il serait long de vous le répéter,

a Tendre Cypria, et pour vous le redire, » De mon histoire il fandrait vous instruire :

» Il en dépend et s'y trouve euchainé..., · Muis laissons-là mon sort infortuné,

» Et de ma vie étouffons la mémoire. » :

· Non , dit Vénus , il faut tout recueillir , » Le passé peut expliquer l'avenic. » J'attends de vous ce récit, cette histoire, » Toujours promise, et remise toujours;

« C'est trop long-temps différer, tous les jours, . Cette faveur qu'une déesse implore.

» Ne penses plus vous en défendre encore, » Ni m'échapper par de nouveaux détours.

· Voyona enfin ces événemens rares,

. Ce long tissa d'aventures hizarres, Oni de vos aas oat illustré le cours.

» Parlez sans crainte, à l'ombre de ce chène

De l'avenir entr'ouvrir le nuage, Et dévoiler ce su'il tenait caché.

Tirésias dans un profond silence Detait toujours se tenir retranché; Mais il sent peu la triste conséquence

» Nous sommes seuls, nul témoin ne pous gêne . » Nul indiscret n'entendra nos discours, » Ainsi du moins le crovait la déesse : Mais un buisson dérobait à ses yeux La jeune Écho, qui s'était, auprès d'enx, Dans le taillis glissée avec finesse. En surprenant ce qu'ils disaient tous deux, Écho voulait pénétrer ce mystère Qui l'intéresse, et que l'on veut lui taire. Injustes dieux! pourriez-vous ja punir. D'avoir tenté de sauver ce qu'elle aime? Serait-il vrai qu'elle eût fait elle-même Tout son malbeur, voulant le prévenir.

Elle était file, elle était amoureuse; Elle tremblait poor l'obiet de ses soins; C'était assez pour être curieuse, C'était assez : filles le sont ponr moins ; Mais je ne veux fronder ce sexe aimable Et pour Écho sa faute est excusable. Si cette nýmphe est coupable en ceci, Je lui pardonne, Amour la fit conpable. Puisse le sort lui pardonner anssi l

Discrètement, et d'une main habile,

L'œil et l'oreille avidement ouverts,

En écartaot le feuillage mobile,

Ellé regarde, elle écoote au travers ; Ne peut qu'a peine, en ce petit asile, Trouver sa place, et craint de se montrer. Ne se meut pas, et n'ose respirer; Sait ramasser son corps souple et facile, Se promettant, durant cet entretien, D'épier tout, un mot, un geste, un rien : Un mot, un geste, un rien, tout est utile, Comme elle nussi, Vénus le savait bien. Vénus croyait de ces énigmes sombres Voir par degrés se dissiper les ombres : Qu'une parole échappée au hasard, Dans le récit qu'elle attend du vieillard, Malgré lui-même, éclaircirait peut-être Ce qu'il semblait n'oser faire connaître ; Qu'une fois mis en humeur de conter (Car on se plaft à conter à cet âge), A ce plaisir se laissant emporter, Il pourrait bien, moins discret et moins s Par quelque trait imprudemment liché,

De son Aric; et Plumission producer, Qui dans la mid te ent trupp a marché. Dans quelipe alban a implement réfraché; Dans quelipe alban a implement préche des l'autheurs, quel et aprise mensen, quelle altrauer. Pallater, memore, ausorité, crarene,— Tout fut d'ense; en ovient avanu point. Contre Vêres que peut soure faillance, queuel Fratire le majornel en jouant au de l'autheur de prouvel en jouant Soudain ni démone un haiver plein d'appen, Voie à los cont, contrere la crare de sans be l'aux. El indérennel le crare des son bras.

Tirésias, réchauffé par Vénus, Sentit en lui se ranimer la cendre De ces dout feur, natrefois si conaus, Et d'un soupir il ne put se défendre. « Vous rappelez à notre souveuir

- Un temps hien cher, dit-il à Cythérée.
   » O temps heureux, mais de courte durée !
- » Temps des amours, qui ne peut revenir,
- » Devais-tu noître? ou devais-tu finir?

  » Regrets amers? Mon âme déchirée.
- negrets amers: son ame decurree,
   Tout de nouveau se rouvre à ses doileurs.
- » Il faut pourtant vous conter mes malheurs.
- » La Renommée en a parlé , sans doute ,
- Pins d'one fois, à la table des dieux;
   Mais ses cant voix, dans la réfeste voûte,
- Mais ses cant voix, dans la céleste voite,
   Mentent souvent, comme dans ces bas lieux,

# CHANT TROISIÈME.

» Depais le jour eû, jenobe de von charmes, An amen Ha, l'Inevent berger Price. De la beaute vous accordant le prire, Força Jounni de vous creadre les mares, Força Jounni de vous creadre les mares, Força Jounni de vous creadre les mares, Lance les ratius de eus dépti Jouns : El Taronie ne peut tens sanere d'elle P. Diany chie cui femme, « et qu'elle est lamortelle; Moi, qu'el de sind encrès une cruire indique. J'en une sanni l'objet infectante, J'en une sanni l'objet infectante, le la mon extenjule en une prouve lengique Que une coure der « à jamis perfenent. De lors, v'essa, aprèt util surce peine.

Nos citoyens, enfans de votré choix: Ils sont à vous, et vivent sous mes lois, C'en est assez; la commune ennemie, Renversant l'île encor mai affermie, Vest de nous deux se venger à la fois.

» Elle est puissante, et les bords du Scamandre, Beaux lieux, changés en un séjour d'horreur, Ces tours, qu'eu vaiu vous voulâtes défendre, Cette Ilion, dont fame encor la cendre, Out éprouré ce que peut sa fureur. Cette fureur aujourd'hui se raujme. Mais sans éclat, et cherchant sourdement A nous creuser un lavisible abline. Avec plus d'art, agit plus sûrement. Ce couple aimoble en sera l'instrument; Il en sera la première victime, SI le Destin n'en ordonne autrement : Car le Destiu , par sou vouloir supréme . . Peut rendre vain ce qu'elle a résolu; Mais le crains bien one ce maître absolu. Dans ses projets ue la serve lul-même. Tendres amans, tout me présage assez Qu'il doit vous perdre; et mes malheura passés De vos malheurs sont l'image et l'emblème. Pour me porter les plus sensibles coups, On me poursait aussi dans ce que l'aime, Et c'est mei seul que l'on punit en vous. On yous punit, et le suis le conpuble ! Eh quoi ! Janou ne se contente pas De tous les maux dout sa rage implocable A lustu'ici frappé Tirésias! Je l'offensal; mais des traits d'improdeuce, Dignes, ag plus, d'un châtiment léger, Méritaient-lls cet excès de vengeance? Dalgnet, Vénus, m'entendre et me inger,

» Sorti des murs, qu'any acreus de sa lyre Un fils des dieux, architecte pouveau. Près de l'Euripe autrefois sut construire. Sacri's remnarts qui furent mou herceau. Je voyageais, curient de m'instruire, Jaloux de voir, dès mes nius jeunes ans, " L'esprit, les mœurs des peuples différens. Je pareonrais ces fles renommées Que volt la Grèce à l'Orient semées; Et dout le cercle environne Délos. Une tempéte, un dien plutôt m'égare Près de l'Asie, au seiu des vastes flots Rendus fameux par la chute d'Icare, Et le Destin me conduit à Samos. Que n'ai-je, 6 cle!! péri dans cet orage! Mais moo malbeur me souva du unufrage

- « Ce fot . déesse . en ce triste séjour , One de Junen l'excitai la colère. Comme à Cadmus, le ciel m'offrit un jour Deux grands serpens qui, près d'une onde claire. Gardaieut ses bords et les bois d'alentour. L'amour a'appréte à les unir ensemble : Mais quel amour! à la haine il ressemble. Ces fiers dragons, près de se caresser. Eu s'abordant semblaient se menacer. Entre les dents, dont leur gueule est armée, Sort en trois dards leur lange enveuimée, Oceane imour on'anime le désir. Signal affreux de leur affreux plaisir. D'un rouge ardent leur prunelle enflammée Jette antour d'eux des regards foudroyans. Mais tout à coup ils siffent et a'embrassent, Erroitement l'un l'autre ils s'entrelacent Dans les replis de leurs corps ondoyans. De vinet couleurs l'éclat qui les émaille, Varie au gré de ces longs mouvemens, Et mon gil voit, dans leurs embrassemens, D'un fen changeant a'allumer lenr écaille. Telle est l'Iris, quand un nuage obscur, Chargé de pluie, altéré de lumière, Volt le soleil, et vers notre paupière Réfléchit l'or, et la pourpre et l'azur.
- » Un javelot (sans eu prévoir l'usage, Dans une main j'avais deux javelots ) Lancé d'abord sur ce couple sauvage. De leur sang noir, qui coulait à ruisseaux. Teignit près d'eux les herbes et les eaux. Blessés tous deux, tous deux avec eourage Dressent la tête, et recourbent de rage Leur queue immense, en cercles redoublés, Puis, Jusqu'à moi s'alongent, ac déploient D'un sant agile, et devant eux m'envoient Tons leurs poisons en vapeurs exhalés. De l'autre dard j'arrête lenr furie, Et par mon bras, maigré leur force naie, Le double monstre, à la fois combattu. Dans la poussière, à la fois abattu, Laisse à mes pieds sa colère et sa vie.
- · Ils expiraient. L'ue voix dans les airs, Au bruit des vents, au milien des éclairs, S'ouvre un passago, et me glace de crainte : « Ab l malbeureux l près d'une source sainte, » Et sur des bords à Junon consacrés, » Oses-ta bieu , dans tes fureurs impies ,
- . De ce lien même attaquer les génies,

- » Ces demi-dieux à Samos adorés? » Tremble,.. frémis, Junon qui les protége

- · Saura punir ce forfait sacrilége. » To cruputé, sans respecter leurs feux,
- a Les a privés des plaisirs amoureux : » Bientôt toi-même, avec plus de justice,
- · Épronyeras un semblable supplice, » Et tu verras tes élèves un jour.
- » Ainsi que toi, l'éprouver à leur tour. » Ah I j'ai rempli de l'oracle funeste Une partie ; ils rempliront le reste.
- » Je n'avais nas, en ce temps fortuné. Ce front brani de rides sillouné . Ce grand front chanve, et cette barbe épaisse Que tous les jours argente la vicillesse. Oue mon hel fige a fui d'un vol léger! Que promptement, dans son cours passager, Chacun de nous cache au soir de la vie l Le temps cruel et sa faux ennemie N'approchent point de l'Olympe immortel, Et les dieux seuls out un jour éternel,
- » Avant le temps de mes longues disgrâces, Jadis en moi se trouvaient réunia Les doux attraits, la jeunesse, les grâces Et de Narcisse et de votre Adonis : Aussi les cœurs volaient tous sur mes traces. Mille beantés, dignes de m'enflammer, Avalent cherché vainement à me plaire : Dans les forêts, erraut et salitaire, Je me cachais, et le craignais d'aimer, Je vis Irène, et mon fier caractère, A son aspect, se sentit désarmer. Almable Irène I objet si plein de charmes ! Victime, bélas l de tes fent trop constans l Fille trop tendre l après trols fois seize ans, Ton sonvenir m'arrache encor des larmes.
- · Devant les dieux je reçus sou serment, Elle eut le mien. Nous touchions an moment Si cher pour moi, si cher pour elle-même : Nous avancions pour le bonheur suprême ; Ma bonche avait des baisers précurseurs Cucilli délà les premières douceurs : Mais, ô prodige l û sondaine disgrâce l Dans tous mes sens émus par le désir, Et qu'animait l'approche du plaisir, Uu froid mortel se répand et les glace : J'en perds l'usage... ou pluth... quel affrout ! Je perds... La honte est encor anr mon front. O chère épouse l'en quel moment étrange, Et par quel trait, inoui jusqu'alors, Cette Janon me surprend et se venge l Entre tes bras, la cruelle me change,

Eu jeune uymphe, et trompe mes transports Le m'éclipal dans mes plas dont efforts. Tôle en nos champs la tendre sensitire Fait le toucher, déliciat et craimire. Er rentre en soi, mais du moins, o Viena; Si nous ôtens le doigt qui la captive. Elle renaît et plus fariche et plas vire : Elle renaît, et moi, triste, confis, Moi, ans renaîte, helta ! je dispurus

Moi, sans renalire, hélas? Je disporus
A mes regards, comme aux regards d'Irène;
Et mon amouté étonnée, incertaine,
Eu moi me cherche et ne me trouve plus.

- Ainsi le sort nous joue et nous apprime,
   S'écria-t-elle; sinsi, faibles hamains,
   A neine il met le houbeur dans vos mains.
- Que devant vous il entr'ouvre un ablue,
   Où vous voyez fondre et s'évanouir
- Ge vain bonheur dont vous deviez jouir.
   Toi, ou'll détruit, le vois de cet outrage.
- De re néant s'indignér ton conrage;
  Je souffre aussi; tont est fini pour moi.
- Mais à ta main si je ne puis prétendre ,
  J'attends de toi l'amitié la plus tendre ;
- C'est mon espoir. Ne crois pas qu'après toi
- Aucun amant m'engage sons sa loi.
  Quand tu n'es plus, je veux chérir ta cendre,
  Et ta mémoire aura toujours ma foi.
- » Je fas sensible à cet amour fiélée, Et je l'aimai, mais sans brûler pour elle. Eh! que pouvais-je en cet état nouveau! Elle avait vu dans la muit éternelle De mes désirs s'éteindre le flambeau : Jétais vivant, et l'étais au tombeau.

D'Irbne, au moias, compagne inséparable, Je lui donnais mes inutiles jours;
 Notre asuité deviat inatérable.
 Près d'elle enfa, J'oubliai pour toujours.
 Ces lieux charmons, ces lieux qui m'ont vu naître, Et que l'Ismène arrose dans son cours;
 Coument alors pouvais-le y reparaître?

Tous mes conseils ne purent étoulier du sein d'irène une ardeur insensée. Mon vais fantôues occupair sa pensée, Et la raison ne put en triompher. Sa passion, hábiement endormie, Se réveillait de moment en moment, et chaque jour, ann yeux de son amie, Etle donnait des plears à son amant.

» J'étais bien loin de partager sa flamme.

Le seue dit que la simple amitié Peut, sans l'amour, satisfaire son àme ; Le sexe ment : le tendre amour réclame De ces beaux cœurs au moins une moitié; J'en fis l'épreuve. Acis eut ma tendresse. Acis m'aimait. Acis savait aimer : Je fus discrète, et ma délicatesse Voulut cacher à ma triste maltresse Un feu nouveau qui devait l'alarmer. Mais i ignorais one le trait oul nous blesse Ne peut en nous toujours se renfermer, Et qu'il n'est point de si secret mystère. Que tôt ou tard un œil jaloux n'éclaire. A ma rougeur, à ce trouble si prompt, Ou'an nom d'Acis on voyait sur mon front , A mon silence, à mon air de contrainte, Irène aporit mon pénchant et ma feinte.

» Turbines. Friest : à mon crear, comme ne ties, le culture consente de l'est le culture caute de l'est le culture de l'est l'

» Elle arriva, cette grande journée. Souvenez-vous de eet instant, Cypris, Où, dans les bras d'Irène consternée, Tirésias devint Athénais, Vous le dirai-je? En un moment semblable. Outad mon époux est à peine en mes bras. Oceand as plaisir tont paralt favorable Par un retour one je n'attendais pas, Athénais devint Tiréslas, Ainsi, deux fois la déesse fatale Me fit souffrir le tourment de Tantale : Ainsi, le sang des serpens amoureux Sollicitant sa cruelle lustice. Elle voulut, pour les venger tous deux, Du double sexe en moi tromper les feux. Unir en moi le différent supplice Oue dut jadis éprouver chacun d'eux. Ce châtiment aprait du lui suffire. Acis gémit. De ses bras caressans, Les yeux baissés, honteux, je me retire, El lui remets son carar et ses présens.

» Je le quittai , pour voler chez Irène. Enfin ; disais-je , à moi-même rendu , Je vais encor la faire sonveraine D'un tendre cœur qu'elle a long-temps perdu. Flatteuse idée ! espérance trop vaine ! Featre... la Parque allait trancher son sort, Et m'attendait nour cette horrible scène. « Irène !... à dieux ! criai-le avec transport. » Vois ton amant que le ciel te ramène, . Entends ma voix ... . Elle fait no effort. Étend les bras, me cherche, ouvre avec peine Des yeux nageant dans l'ombre de la mort, Me reconnaît... Un doux rayon de joje Sur son visage, où régnalt la pôleur, Fait, uo moment, renaître la couleur. « Serait-ce toi? Que faut-Il que J'eu croie? » Se peut-il bieu qu'enfin je te revoie? · Mais dans quel temps? Ah! je n'ai pu sonffrir . Ton autre hymen; ma tendresse jalouse · M'a consumée.... Adien, je vais mourir, » Heureuse au moins de mourir ton épouse ! » Retiens tes pleurs. Puissé-je, à l'avenir, » Trop cher époux, vivre eu tou souvenir! » Puissé-je !... » Alors elle perd la lumlère. Hélas! en vain , la serrant dans mes bras , Je la voolais disputer au trépas :

Ses feux, sou âme et son dernier sounir, » Dès cet justant, pardonnez, 6 déesse ! Je pris en haioc et l'hymen et l'amour : Des lors, mon cœur, flétri par la tristesse, A you plaisirs se ferma sans retour. . Si mon image a dans le sein d'Irène Régné jadis jusqu'a son dernier jour, Je veux moi-même, occupé de la sienne, Dans le tombeao l'emporter à mon tour.

Il me fallut lui fermer la naunière.

Et sur sa bouche ou mo vit recueillir

. Je voulais fair une lle que j'abborre; Mais le Destin qui fit tous mes malheurs, De ces premiers peu satisfait encore, My préparait de nouvelles douleurs.

» C'est à Samos que Junon prit naissance, C'est à Samos, séjour de soo enfance, Que de son frère elle fit soo époux. Elle a'v piaît, et cette beureuse terre Lui sert d'asile , en ces momens ialoux, Où, poor un temps; la déesse en courrous Renonce au lit du maître du tonnerre. Souvent aussi Jopiter suit ses pas; Dans ces bosquets il la trouve plus belle.

A lear aspect, son-cour se renouvelle, Et brûle encor des feux si délicats Qo'il y scotit pour ses jeunes appas ; Et son amour met à profit, près d'elle, Les souvenirs que ce lieu leur rappelle ! Mais quelquefois elle vient a'y cacher, Respirer seule, et jouir d'elle-même : Sans cour, sans pompe, elle vient y chercher La liberté, qui fuit le rang suprême : De sou frout grave elle y vieut détacher Tous ses ennuis, avec son diademe; Elle v vient rire; on rit peu dans les cient. Je la plaindrais, je plaindrais tous les dieux D'être immortels, si ces dieux qu'on révère, Devaient trainer leur triste éternité. Sans déponiller la majesté sévère : Si , pour l'honneur de la divinité, Ils ne pouvaient briser la chalue austè De la contrainte et de la diguité. Jenon commande à la nature entière. Je le confesse, et pour ce cœur ai fier Il est flatteur de mercher la première Parmi les dieux, et près de Juniter, . Il faut pourtant à cette reine altière D'autres plaisirs, des plaisirs plus touchans. Somos lui rouvre un seiz qui l'a nourrie, Et Junon trouve en cette fle fleurie Ces plaisirs purs qui naissent dans les champs.

. Elle y parnt, alors que toute prête, Sur le rivage, en ses replis flottans, Déjà ma voile emprisonnait les vents. J'allais partir : mais son ordre m'arrête. Conduit près d'elle, et près de son époux. Dans un salon de fleurs et de verdure Orné des mains de la simple nature. Je viens : le tooibe à leurs sacrés genous De l'univers je contemple les maîtres. Ils étalent seuls ; car les dieux de leur cour Étaient restés au céleste sélour : Et le troupeau des demi-dieux champétres, Par Juniter enivrés en ce lour. Tron échauffés de nectar et d'amour. L'avaient quitté, pour suivre sous les bêtres Le jeune essaim des nymphes d'alentour. L'exemple cotraine, et le fils de Saturne Avait aussi, sur la fin do repas. Pressé Junon, et volé dana ses bras. Tout l'annoncait ! on remarquait une urue Sur le gazon renversée auprès d'eux, Et cent cristaux qui, brisés dans leurs jeux, Témoins récens d'une galté folitre. Du grand combat, parsemaient le thélitre.

« Sages enfin, après l'emportement, Ils jonissaient de ce repos charmant Où tombe une âma heurense et satisfaite, Calme enchanteur, tranquillité parfaite, Pure, sans trouble, et sans égarement. Ils raisonnaient, ils demandaient comment L'enfant Amour, qui paralt si paisible, Porte en nos sens ce tumulte terrible. Tel que celui de l'hunide élément, Quand l'Aquilon de son souffle invincible Le bouleverse Impétueusement. Ils demandaient si sa flamme invisible: Sur chaque sexe agit également, Lequel des deux, la maltresse ou l'amant, Prend plus de part , se montre plus sensible A ses plaisirs, dans un tendre moment. Juson disait : fant-il qu'on délibère ? Ne suit-on pas qu'en ces instans si doux, L'homme plus vif est plus flatté que nous? Mais Jupiter prétendait le contraire, C'est aux experts d'expliquer ce mystère; Mais des experts, en est-il sur ce point? L'expérience, en ce cas nécessaire, Qui peut l'avoir? Eh! Cypris ne l'a point? Cypris pourtant du plaisir est la mère. » A ce propos la déesse sourit, Et le vieillard en ces termes reprit :

· On me fit juge, en cette conjoncture, J'étais fameux; et ma double aventure, Dont les détails ont été mal consus. A Japiter donnaît droit de conclure Oue je pouvais, instruit sur la nature, N'imporant pas l'une et l'autre Vénus. Développer cette matière obscure. Il ne savait mes destins qu'à demi ," Et le le crois : sa sagesse profonde Peut hien mouvoir les grands ressorts du monde Sans s'occuper du sort d'une fourmi. De mes malheurs Junon mieux informée, Puism en secret elle en était l'auteur. A son époux loin d'ôter son erreur, Accréditait ma fausse renommée: Elle riait, et jouissait tout bas De sa malice et de mon embarras, Comblait mes maux, qui furent son onvrage, En y joignant et l'insulte et l'outrage. Et m'honorait, pour me faire rougir, Sa bonche entin, paraissant m'applaudir, Par un discours, que le dien crut sincère, Sut m'accabler d'une ironie amère :

Yous, qui rendez les dieux même jaloux?
 Pour qui le sort, de ses dons moins avare,

» A réuni par un accord si race,

Les deux plaisirs et d'épouse et d'époux,
 De ces plaisirs quelle est la différence?

Lequel vous semble et plus vif et plus doux?
 Une dispute, élevée entre nous

Sur ce problème, attendait la sentence

D'un connaisseur, d'un juge tel que vous.
 Des rois du ciel éclairez l'ignorance.

Des rois du ciel éclairez l'ignorance.
 Le monde entier, qui vantait votre nom.

Des dieux encor vous nomuera l'arbitre.

A ce bienfait, reconnaissez Junon;
 Vous lui devrez ce respectable titre.

« Je ressentis jusqu'au fond de mon cœur Le sel piquant de ce discours moqueur. Mais, malgré moi; malgré na honte extrême, Je l'accepsia, ce titre si pompeux, El j'avodrai que, par vanité même, Le fia sensiblé e cet honpeur superime : Vanité folle! honneur trop dangereux! Sur cette mer inacce de qui érzpos I Ah I croyce-moi, ne jugeons pas la cause De deux époux, surtout quand li sont dietax.

J'avais connu les différens désirs; A leur ardeur nesurant les plaisirs, de sasties, ou je crus sainsiare. Et ma reageance, et l'équité dévère. Junon perdit. Par de très grants éclats Elle annonça sa furenr vengeresse. Le dieu sourit. « Ah ne triompher pas. » Dit anssitut à terrible décesse;

Mon jugement à Juson fut contraire.

Dit aussitét la terrible déesse;
Sachez enfin que ce Tirésias
A sans jouir consumé sa jeunesse;

Que les plaisirs appelés tous les jours ,
 Quoiqu'il se flatte , et trompe sans scrupule

En ce moment, Jupiter trop crédule,
 Jamais pour lui n'ont cessé d'être sourds,
 Et n'ont jamais couronné ses amours;

Que des plaisirs ce juge ridicule
 Est un aveugle... et le sera toujours. »

En prononçant cet arrêt formidable, Junion me Jette na repard furicax, S'élance à moi, finé deux fois sur mes yeux Tombre le poids de sa main redoutable, Poem ne ravit à leumière des ciests. Sans doute alors, par sa rage jubumaine Elle me crut mreuglé sans retour : Grêces du moins à ma faite soutaine, Un de mes yeux fut seul priré de jour. Sa main sur l'autre heureusement troupée, De la pruncile obliquement frappée, Légèrement effeura le contour,

» Minerve sente à Samos descendue.

» Tremplant eucor, je cherche une onde pare. Pour v javer ma sanglante hiessure. Mais admirez cette fatalité, Oui pas à pas me suit dès ma naissance; De mon étolle admirez l'influence. Et les effets de sa matignité.

Axait do ciel snixi les souverains: Mais du Dieu Pan, des Faunes, des Sylvaiss Elle évitait l'indécente cobue. Hélas i Vénus , le bord des mêmes eaux Où je conrais pour soulager mes maux, Ce bord désert la présente à ma vue, Lorsque sans voile, et la jambe étendue, Demi-piongée, elic entrait dans les flots, Elle me voit, et d'une main modeste Cachant à peine un tiers de ses appas. Elle menace, et murmure tont bas Des mots secrets dont le charme funeste. Quand j'approchais, fixe et retient mes pas, Et pour toujours ferme l'œil qui me reste : « Adieu , dit-elle , en s'éloignant de moi , . Le hel enfant qui fera tes délices. » Serait henreux, si quelques dieux propices » Daignaieut le rendre avengle comme toi, » « Cruelle, achève, et m'arrache une vie » Oui m'est délà pins ou'à demi ravie. » Et vous, témoin de mes justes transports.

» O Jupiter i ah ! d'un coup de tonnerre, » Précipitez mon âme any sombres bords. » Seul, dans in muit, égaré sur la terre, » Avec lenteur trainant ce triste corps, » Ne suis-je pas d'avance au rang des morts? » Frappez, grands dienx! J'implore cette grâce, . Et j'ai peut-être un droit pour l'obtenir. » De quelques dieux si j'encours in disgrâce, » Ce n'est pas vous qui devez me bair. » Sans m'exaucer, sa bonté sonveraine,

Par des honneurs crut adoucir ma prino.

Revit mes maux dans son livre de fer.

Le fier Destin, prié par Inpiter,

Et pénétré d'une pitié secrète,

De ses arrêts il me fit i'interprète.

. Dans ce grand livre, avoc peine entr'ouvert Confusément, Vénus, l'ai découvert Qu'an sein des eaux, que Narcisse doit eraindre, De son hymen le flambeau va s'éteindre :

Ou'h sou amant Echo prête à s'unir, Par trop de soin deviendra malheureuse : Que, pour avoir le droit de la punir. Junon saura la rendre curieuse ; Enfin l'ai lu qu'en un monde nouveau . D'affreux chagrius creuseront mon tombea

» Mais que me sert de percer ces ténèbres? Et qu'ont servi mes oracles célèbres, Dans tous les lieux où l'ai porté mes pas . Aux champs d'Argos, à Corintie, à Messènes Près du Pénée, aux bords de l'Eurotas, Et dans les murs d'Épidaure on d'Athènes Il vandrait mieux ignorer l'avenir Oue de prévoir d'inévitables peines , Et des matheurs qu'on ne peut prévenir. Considéré, malgré moi, dans la Grèce, Chargé long-temps et d'ennuis et d'honneurs l'ai tristement attenda la vieillesse : Elle est venne, et la mort qui me presse. Va terminer mes jours et mes douleurs. C'est loin de Thèbe, et dans ce nouveau mond-Où, sur vos pas, je viens de pénétrer, One doit finir ma course vagabonde. Heureux dn moins, quand je vais expirer, Si, pour combier ma tristesse profonde, Sur ces enfans je n'avais à pleurer! »

#### Ce long récit du malheureux prophète Rendit Vénus encor plus inquiète.

- » Je comprends hien , dit-elle , qu'à l'instant
- » De voir enun couronner sa tendresse,
  - » Narcisse doit fuir une onde traltresse;
  - » Que , lorsqu'il dort , et que son cœur content » Ici peut-être est flatté par des songes ,
  - » Et se repait d'agréables mensonges,
  - » Anprès des eaux, Janon veille et l'attend. » Auprès des canx, sans doute, on le menace
  - » D'un sort cruel, d'une injuste disgrâce : » Mais quelle est-elle? Et pourra-t-il , bélas !
  - » La prévenir, s'il pe la connaît pas ?
  - » Dois-je trembler qu'une chute sondaine
  - » Ne l'engloutisse au sein d'une fontaine, » On on'il ue boive un faneste poison.
  - » Versé dans l'eau par l'ordre de Junou? » Dois-je trembter que, pour venger encore
  - » Ce double monstre à vos pieds terrassé, » Au bord des flots , un serpent ne dévore
  - » Ce faible enfant, tant de fois menacé? » Nouvel Hylas, cher aux filles de l'onde,
  - » Et par leurs mains enievé sans retour,
  - » Ouittera-t-il l'obiet de son amour.
  - » Pour habiter leur demeure profonde?

- » Osera-t-il, indiscret, curioux,
- » Sur les appas, sur le bain de Diane
- . On de Pallas, ouvrir un œil profine?
- » Yous, Actéon, mille autres, par les Dieux
- » Farent panis pour avoir eu des yeux.
- » Quoi qu'il en soit, redoublez votre zèle. » A ce ruban , qui yous attache à lui ,
- » Tissu trop faible, et pen sûr aujourd'hui,
- » Substituez ma ceinture immortelle .
- Dont la vertu, dont l'utile secours
- » Dans le péril peut défendre ses jours. » Mol , si Junou ne m'a pas prévenue ,
- . Si , dans mon tle en secret descendne,
- . Elle n'a pas, par un philtre edieux.
- « Empoisonné les sources de ces lieux , » Je préviendrai moi-même la perfide, »

Alors Vénus, remontant sur son char, Autour de l'île alia, d'un voi rapide. Dans chaque source épancher le nectar, Pure liqueur, dont l'ondo une fois teinte, Des noirs poisons doit repousser l'atteinte : Secret heureux, mais employé trop tard!

Vénus entier s'éloigne du vieillard . Déployant l'or de ses rénes flottantes, Et fend des cienx les voûtes éclatantes, De sa retraite Écho sort doucement, Parcourt les bois, rassemble en nu moi Autour de soi ses compagnes chéries, Et leurs épout épars dans les prairies ; Au milien d'eux, revient du même pas, Au temps marqué, trouver Tirésias, Trouble à regret le repos do Narcisse. Par cent boisers essuie, à son réveil. Sur ses beaux yeux, les restes du sommeil: Et, réunis pour le grand sacrifice. Tous vont, nu pied d'un antei de gazon, Brûler l'encens en l'honneur de Junon.

#### CHANT QUATRIÈME.

La curieuse est rarement discrète; Qui tont éconte, aisément tout répète, En avancant vers les champêtres lieux. Où tout le penple et le divin prophète Vont rendre hommage à la reine des dieux, Trop faible Écho, tu n'as pn te défendre De raconter à ton amant aurpris Ce que tu viens et de voir et d'entendre :

Fuueste soin! quel en sera le prix? lis mormuraient (le malbeur rend injuste) : Ils s'animaient contre leur chef auguste.

· De notre amour bizarrement jaloux,

» Il veut pent-être , en se louant de pous . · Nous effrayer, et, par ce stratagème,

» Nous dérober des plaisirs dont lui-même

» Il fat privé par le sort en courroux. »

A ces soupcons loignant l'ingratitude . -

Les deux amons résolurent encor Do secouer le joug de Jeur Mentor. De rompre enfin cette longue habitude D'obéissance et d'égards superflus, Dont, pour tout fruit, ils ne recoeillaient plus

Que des chagrins et de l'inquiétude. Narcisse dit : « Si l'autel de Junou

o Offre à nos yeux un sinistre présage, · Tirésias doit à notre union ,

· Ma chère Écho, refuser son suffrage,

· Que faire alors? Faudra-t-il obéir? \* A nous guitter pourrons-nous consentir?

» Ah I dès l'instant que des signes contraires · Annoncerout des destins ai sévères,

» Viens, et faisons nous-mêmes uotre sort :

» N'attendons pas que d'nue main barbare, » Tirésias pour jamais nous sépare.

» Et de tes braa m'arrache avec effort. » Viens alors, viens : qu'au travers de la foule

» De son côté, chacun de nous se coule

» Admitement et trompe tops les venx. » Mais, pour ne pas errer à l'aventure .

» Fixous un lleu : fuyons , si tu le veux , · Près de Vénus, et dans sa grotte obscure,

. Là uous irons , indulgens à nos feux , » D'nn chaste amour serrer les derniers nœuds. -

» Eh bien! Narcisse . il faut... » Écho. modeste . N'acheva pas : sa rougeur dit le reste.

Tandis qu'entre eux ils se parinient tout bas , Devant leur chef, dont ils guidaient les pas. Ou approchaît du lieu du sacrifice. Pendant le peu qui reste de chemin, Écho plus triste a les veux sur Narcisse. Le tient, l'embrasse, et pleure sur sa main.

· O mon espoir! 6 moitié de moi-même! » Unique objet de mes vœux les plus doux !

» Toi que j'adore! bélas! si ton cœur m'aime . . De mon repos si ton cœur est ialoux.

» Tourne tes pas loin des fleuves perfides, » Loin des étangs, des lacs et des ruisseaux :

» Pour t'immoler, des monstres homicides

» Sont per Junon cachés su bord des caux. »

Discours fatal, dangereuse imprudence! Écho pensait l'éloiguer de ces lieux, Si redoutés, si funcates pour eux; Mais jeune encore et sans expérience, De son amont, par sa seule défense, Elle endammait les désirs curieux.

Eufin pourtant on arrive, on s'arrête Au haut d'un mont dout la superbe tête, Bravant les cieux, la foudre et les éclairs, Domine an loin sur la terre et les mers. C'est sur ce mont que s'élève un hocage Dont l'art a fait un temple de feuillage, Temple où Junon, souveraine des airs, Voit adorer ses grandeurs immortelles. Un double rang de palmiers toujours verts, Simples appnis, colonnes naturelles. Forme, à l'entour, des portiques ouverts. Ou trouve, au centre, un vaste sanctuaire, De qui l'encciute, espace elreulaire, N'a d'autre toit que la voîte da ciel. Des doux parfums, qui brillent sur l'autel, Plus librement les vapeurs répandues . Jusqu'à Juuon a'exhalent dans les nues.

A cet autel de gazous et de fleurs Déjà la main des sacrificateurs A présenté la génisse sacrée. Jeune, an front large, à la corne dorée. Le bras fatal, sur sa tête étendu, Prét à francer, tient le fer auspendu. Un bruit s'entend ; l'air sittle ; l'autel tremble . Du fond du bois, do pied des arbrisseaux; Deax fiers serpens sopdain sortent ensemble. Rampeut de front, vont à replis égaux; L'un près de l'autre ils glissent, et sur l'herbe Laissent, loin d'eux, de tortueux sillons; Les veux en fen, lèveat, d'un air superbe, Leurs cons mouvans, goaffés de noirs poise Et vers le ciel deux menacautes crétes, Rouges de song, se dressent sur leurs têtes. Sans a'arrêter, sans jeter un regard Sur mille enfana fuyant de toute part, Le couple affreux, d'une ardeur unanime, Suit son obiet, va droit à la victime, L'atteint, recule, et, de terre élancé, Forme cent nœuds, autour d'elle enlacé, La tient, la serre, avec fureur s'obstine, A l'enchaîner, maigré ses vains efforts, Dans les liens de deux flexibles corps; Perce, des traits d'une lange assassine. Son con perveux, les veines de son flone, Poursuit, a'attache à sa forte poitrine, Mord et déchire et s'enivre de sang.

Mais l'animal, que leur souffe empoise Pour s'arracher à ce double coueml, Qui, constamment sur son corps affermi, Comme un réseau, l'enferme et l'emprisonne, Combat, s'épuise en mouvemens divers, S'arme contr'eux de sa dent menaçante, Perce les vents d'une corne impuissante, Bat de sa queue et ses flancs et les airs. H court, bondit, se roule, se refève; Le feu jaillit de ses larges naseaux. A sa douleur, à ses horribles maux Les deux dragons ne laissent point de trève : Sa voix, perdue eu longs mugissemens, Des vastes mers fait retentir les ondes. Les autres creux, et les foréts profoudes, Il tombe enfiu : il meurt dans les tourmeus. Il meurt. Alors les énormes reptiles Tranquillement rentrent dans leurs asiles.

De tont le peuple, encor pâle d'horreur, Un autre objet augmente la terreur. Non loiu de là , guidés par la nature, Sur les rameaux, sous la jenne verdure D'un chène aitier, qui se perd dans les cieux, Étalent cachés deux niceons amoureux. Seuls ils allaient, an gré de leurs tendress Se prodiguer d'innocentes caresses. Ab ! vainement l'attente des plaisirs Unit leurs becs, fait frémir leur plumage, Conford leurs voix, leur prête ce ramage Rauque et flatteur, et coupé de souplrs, Oui, lent ou vif, est tour à tour l'image Et des langueurs et des brillans désirs. Porté vers eux dans un sombre nuage, Un paou superbe en sort, tel que l'orage Oni vient troubler le calme d'un besu jour. Par sa présence il suspend, il traverse Le cours heureux de leur paisible amour, Il les fait fair, les poursuit, les disperse, Et satisfait de l'effroi qu'il répand . An hant de l'arbre il revient triomphant. Là, battant l'aile et chantant sa victoire, Il développe, enisré de sa gloire, Un beau plumage en cercle épanoui. Sa queue entière avec pompe étalée, Forme, en s'ouvrant, nue roue étoilée : Il la contemple, et ini-même ébloui De ce tissu, brillaut d'or et de sole, S'enorgacifiit des trésors qu'il déploie.

L'outrage fait aux oiseanx de Yénus, De moux plus grands u'étnit que la figure; Maux près d'éclore, hélas l. mais incounus, Quoique d'avance on eu vit la peinture.

#### MALFILATER.

O pono funcate, oiseau d'affreux augure! Pina effrayant et pina uni des picurs Que le corbeau, messager des malheura, El le làbou, qui dans la unit obscure, Vient annoncer le deuit et les douleurs! Va puisses-in, cher la race future, Malgré l'email de une, l'horreur de la nature! Étre, comane eux, l'horreur de la nature!

Parmi la troupe éparse à l'aventure, Déjà Narcisse a tenté le hasard, Et pris la fuite; il s'était avec art Débarrassé de sa belle ceinture Qui l'arrétait à côté du viciBard.

Il est dans l'ile un vallon solitaire . Fait pour Vénus et les dieux de Cythère. Étroit, profond, ceint d'arbres différens, Cèdres, sapins, orangers odoraus. Cette foret verdoyante et touffue. Amphithéâtre agréable à la vue. De toute part, enfermant ce séjour, Borde le pied des côteaux d'alentour, Et par degrés a'élève dans la uue. Sous des rochers au has de ces côteaux. S'ouvre une grotte à Vénus consocrée. Dont une vigne, épandue en rameaux, De ses festons a tapissé l'entrée. Des doux zéphyrs l'halcine tempérée Vient, au travers de son feuillage épais, Bafraichir l'air de la grotte sacrée . Et leurs soupirs en troublent seuls la paix. Cette retraite, où se plait Cythérée. D'un rayon faible est à peine éclairée. Rayou douteux entre l'ombre et le jour, Oui parle aux sens; qui, sans causer d'alars A la beauté, mais sans voiler ses charmes. Complice heureux des larcins de l'amour. Sait la contraindre à lui rendre les armes.

Course Jason, cet autre révére?

Ofte à Aureise au aulte aueré.

Narcise y visit : Éche devait s'y rendre;

Crèc en ce fine qu'i premis de Fatanche,

il le promit pauls, crucile Jason,

il le promit pauls, crucile Jason,

il de promit pauls, crucile Jason,

to de aux essa d'empeter sa prométe;

be son cispit in le rendis mairenes.

De son cispit in le rendis mairenes.

This list s'une une des enchanteres.

Oh, de long-temps, in mini, in main tariresse

Anail d'es laus fait géneraire un polone.

Dont la toper-jette une prompie l'exesse

Dans tojus los seus, et trouble la raison,

Trop tard Venus de són nectar céteste Dans chaque source a répandu les flots : Jauon, plus prompte en son dessein funeste, Avait d'avauce empoisonné les enux; Et ce qu'a fait en dieu qui nous vett unire, Un autre dieu ne saurait le détruire,

Bords pleins d'attraits! par quelle étrange loi
L'humide empire est-il fermé pour moi
Disait Narcisse, et quel monstre ni-je à craindre?

Disalt Narcisse, et quel monstre ai-je à craindre
 Ah! s'il en est qui m'attende en ces lieux,
 Je marche à lui, alans son sang odieux

Mes javelots, mes flèches vont se teindre.
 Assez long-temps on vit ces traits oissis
 Charger mes mains, ou se perdre sans gloire

Sur les chevrenils et les daims fugitifs;
 Et j'ai souvent rougi d'une victoire;
 One me cédaleat des animaux craintifs.

Que me cennent des animaux craesus.
 De cette grotte, où viendra ma makresse;.
 Ses yeux ouverts sur mes exploits heureux,

Admireroat son amont valeureux:
 Oul, tant d'audace, avec tant de jeunesse,
 Honore, Écho, ton choix et la tendresse;

» Et tu joindras sur mon front généreux, » Quelques lauriers aux myrtes amoureux. » Il dit et voic, il trouve une esu paisible, Un ruisseau pur, dont le brillant cristal

Un russessa pur, con u e britant crasan
Sati letacemoc une pente insensible,
Conie sans bruit, et va, d'un cours égal,
Potter la vio à l'herbe bargaissante,
Nourrir les Beurs, nourrir l'ombre naissante
Des saules verts qui bordent son caual.
En approchant, sor l'une et l'autre rive

Narcisso jeue une vue attentive:
L'affreut serpent tant prédit aujourd'hul,
Peut le aurprendre et s'elancer sur lui;
Un arc en maln, le carquois sur l'époule,
Prét au combat, notre jeune héros
Observe tout, se poste au pled d'un saole;
Baisse les yeux, regarde dans les flots.

» Dieux i est-ce là cette hydre épouvantable , » Ce noir dragon , ce monstre détesté ?

Air! c'est, dit-il, c'est un être adorable!
 Oui, c'est sun doute une divinité,

Qui s'offre à moi sous cette forme almable.
 Sur ce visage, où règue la fraicheur,
 Quel jucarnat s'unit à la blancheur!

Tel an matin, quand le jour vient d'éclore,
 Aux traits d'argent qu'il lance à son réveil;

Par intervalle il méle un feu vermeil,
 Et le rubis légèrement colore

Un ciel blanchi des perles de l'aurore, a

L'amant d'Écho frappé de taut d'appas, Se voit lui-même et ne se connaît pas. Dans le portrait que l'onde lui présente, Sans le savoir, il admire en détail, Ses propres traits, sa beauté séduisante; Soit de ses dents l'éblouissant émail. Qui, divisant deux lèvres de corail, Semble appeler aur sa bouche engageante Des ris légers la troupe voltigeante; Soit ses yeux bleus, tendres et couronnés De poirs sourcils fièrement dessinés, Peinte dans l'ean, sa chevelure noire D'un teint de neige augmente encor l'éclat. Et, descendant sur un cou délicat: Offre l'ébène à côté de l'ivoire.

Narcisse, épris de cet oblet nouveau. Bougit, se trouble, et voit dans le ruisseau, Sur le beau front de sa jeune merveille. Paraltre un trouble, nne rougeur pareille! Courir un fen anhit et passager, Et tous les lia en roses se changer. Pour une nymphe il a pris son image ; Dans cette erreur aisément tout l'engage. Et aou menton qui d'un devet léger A neine encor commence à s'umbraner. Et ses regards aussi donx que son îme. Et sa pudeur, et ces grâces de femme One l'homme n'a qu'en son premier printemps. Oui, tont l'abuse, et jusqu'aux vétemens. Les vétemens, sans différence aucune, Sont une robe aux dent sexes commune Simple en sa forme, élégante, saou art, Autour du corps négligemment jetée, Oui, sous le sein, d'une écharge arrêtée, Retombe en plis ondoyant an hasard ; Mais qui souvent, quand il faut, à la chasse, Franchir les mouts, braver les feux du jour, Sur un genou relevée avec grâce, Du brodequin laisse voir le contour.

- « Toi , dit Narcisse, hôtesse de cette onde, » Quitte pour moi ta retraite prafonde. » Et sur ces bords aecumpagne mes pas,
- » Je suis mortel, et ta beauté divine » Indique assez ta céleste origine :
- » Oui que tu sois, ne me dédaigne pas,
- \* Tirésias (et nous ponvons l'en croire) » A de mon sang vanté souvent la gloire.
- » Un fleuve illustre , à qui je dola le jour,
- » Sous un ciel pur, couic an sein de la Grèce; » Et ma naissance est le fruit de l'amour
- » Dont une nymphe a payé sa tendresse,

- » Paisse la mienne et te plaire, 6 déesse. » Et mériter un semblable retour!
- » Parle, réponds, et daigne au moins m'apprendre
- » A quel destin mun amour doit s'attendre. » Ah! je le vois, ce silence obstiné
- » M'annonce trop mon sort infortuné : » Je te déplais, et tout me fait entendre
- » Og'à tes dédains Narcisse est condamné
- » Mais, si J'en crois les nymphes de cette lle,
- » Celul qui t'aime, et que tu vois, hélas!
- » Braler ici d'une flamme inutile.
- » N'est point difforme, et vaut bien cet Hylas » Qui, plus heureux que le fils du Céphise.
- » Vit de ses traits une nalade éprise.
- » On peut m'aimer, et peut-être qu'aillegrs » On prise mieux l'objet de tes froideurs.
- .» Tu me hais seule. Un plus heureux, sans doute, » De tou cœur fier a su trouver la route,
- » Un autre... Ah! dieux!» Il s'éloigne à ces mot Le noir poison qui s'exhale des eaux, Agit sur lui, coule de veine en veine,
- Brûle son sang, et pénètre ses os, De ce poison lu force souveraine Passe à l'esprit, en dévorant le corps ! Et sa vapeur, ou'il supporte avec peine. Fait qu'il s'arrache à ces malheureux bords; Mais son amour pussitor I'v ramène.
- Jeune insensé! tu mis une ombre vaine, Ce qui n'est point, ce qui n'a rien de soi, Qui vient, s'éloigne, et revient avec toi. Ouvre les yeux. Ses yeux sont saus lumière En voile épais a couvert sa paupière; Il ne voit ples que l'abjet imposteur. Qui, noi partout, n'existe qu'en son co Triste jouet d'un penchant indomptable. Il est blessé : sa plaie est incurable.
- Dielo de désirs, et d'amour éperdu. Lancuissamment sur la rive étendo. Ce fol ament, d'un œil insatiable, Fixe, à loisir, un fantôme agréable; Vers ce fantôme obstinément penché,
- A l'observer il demeure attaché. Quoique avenglé par une erreur trop ehère,
- De ce qu'il sent lui-même est étonné; Il voit on'il soulire et on'il est entraîne
- Par des désirs d'un nonveau caractère, Et que l'amour, dont il est dominé, Est différent d'une flamme ordinaire :
- Et cependant il se platt à nourrir Sa passion . Join d'en vouloir euérir.
- Avec plaisir, son cour se laisse abattre Sous un nouvoir qu'il ne saurait combattre.

C'est toi, Junon, toi, qui lui fais chérir Le mai secret dont tu le fais périr.

Narcisse enfin sort de sa réverie. Et s'adressant à sa nymphe chérie :

« Peux-tu, dit-il, quand je vieus à genonx

» Te présenter l'hommage le plus tendre, . Hélas! peux-tu refuser de m'entendre?

» Est-on barbare avec des traits ai doux? » Mais, ciel ! que vois-je? Ah! serait-li possible

» Qu'enfin ton cœur cessût d'être inflexible?

. Ou n'est-ce point un songe officieux · Oui me séduit et fascine mes veux ?

» Non, dient puissans! je lis sur son visage » De mon bonheur l'infaillible présage,

» Et ma Véaus daigne avec un souris » Tonrner vers moi ses regards attendris, »

Il ne sait pas (aveuglement extrême!) Que sa Vénus n'est antre que lui-même : Qu'd est l'amant, qu'il est l'objet aimé; Que de ses yeux part le trait qui le blesse; Ou'il meurt, en proje à sa vaine tendresse, Brûlé d'un feu par lui seul allumé, Il ne sait pas que l'onde ini renvoie, Par des rayons réfléchis dans les airs. Tout ce qu'il fait, tous ses signes divers D'abattement, d'espérance on de joie : Que ce cristal recoit et rend d'abord Et son regard, et son geste, et son port, Autant de fois que sa tête secoue Ses longs cheveux ou le zéphyr se jone, Et qu'envierait la déesse des bois . Antant de fois, dans le miroir des ondes, Il voit aussi leurs boucles varabondes Flotter sans ordre antour de son carquois. Chaque attitode a des grâces nogvelles. Et la nainde, à chaque mouvement, Semble tonionrs, sous des formes plus helles,

Tron ébloui des charmes qu'il voit naître : De ses transports hientôt d u'est plus maître; Sa main s'avance, il cherche, il veut suisir, Au sein des flots , l'objet de son désir, Et déjà même d le touche, il l'embrasse; Mais l'eau se trouble, et l'image s'efface. » O nymphe! arrête. Elle fuit. Malheureux! » Je la fais fuir par ma coupable asslace! » J'ai trop osé, Je vois, amant fougueux,

Se reproduire aux yeux de son amant.

» Si cependant ma mémoire est fidèle.

· Cette beauté, maintenant si cruelle.

» Mes feux trabir l'intérêt de mes feux.

» Par des regards pen différens des miens » Semblait tautôt mieux répondre à mon zèle.

» Et quand mes bras se sont portés vers elle , · Elle a vers moi paru lever les siens :

. Je les ai vus ; d'une ardeur mutnelle . a J'ai vu son front et le mien s'approcher.

· Nos mains s'unir, nos lètres se chercher : » Elle m'aimait. Par quel caprice étrange

» Disparalt-t-elle? et d'où vient qu'elle change? »

Il dit et pleure. A la fin : le ruissean .

En se calmant, ramène de nouveau De sa beauté l'image fugitive.

. Reviena, dit-il , 6 uymphe trop eraintive! . Reviens, pardonne, et bannis tes frayeurs,

» Quoi! dans tes yeux, où j'ai vu la tendresse, » Il reste encore nne ombre de tristesse!

· Ouoi! je t'adore, et tu verses des plenrs! ·

Écho surprise entendit ces paroles; Elle arrivait. Elle avait vu d'abord Son jeune amant, seul, à l'ombre des saules, Et d'Adonis craignant pour lui le sort. Elle accourait vers ce funeste hord; Elle accourait, hélas! pour le défendre! Mais, à ces mots, qu'elle a trop sa comprendre L'oin d'approcher, elle vole, en conrroux. Carker sa honte et ses transports jalony Dans l'antre meme où l'ingrat dut l'attendre. Écho, de là neut le voir et l'entendre : Lui, sans la voir, suit une antre beauté. Une autre, ô ciel ! efface de son âme L'aimable objet de sa première flaneme : De cet objet dont il fut enchanté Dans sa mémoire ancou trait o'est resté : Sa chère Écho o'est plus dans sa peusée ; Il a perdu, sur ce bord détesté. Tout souvenir de son ardeur passée; Pour lui, cette onde est celle du Léthé.

Écho s'indigne ; une fureur égale Contre Narcisse et contre sa rivale Subitement s'alinme dans son cœur; Mais par degré cette ardente fureur Tombe, a'anaise, et ne laisse après elle Que la tristesse et la douleur cruelle : Ce coer plus caime en sent mienx son malheur. Tranquillement, sans détourner la vue, Long-temps elle ose observer avec soin Son intidèle; elle ose être témoin (Spectacle affreux, spectacle qui la tue !) Témoin constant des gestes, des discours, Des trahisons de cet amant volage !

Mais, tendre Éche, plus il te fait d'outrage, Plus tu promets de l'adorer toujours.

Elle necrossible à ses vives adames : Paldie, Johnes, elle trens des larmes, L'Insuez, vialoppeur de ses renessitiones, La poist encer Variros plans ainable; El, dans sono crore, purdennata so caugable, Elle Vérte: à A consers, viens, je Chatalon, à Volonie, divid, una salude mispolle , Elle mitterda solo de ses rescens. O doux cepoir i « En arberast ces moto Dura noverne fies en regnal d'énriche. Et ser la rive il dépose à la finis

Le front couvert d'une rougeur divine, Érbo le voit, over nu œil confus : Écho l'admire. Aux trésors répandos Sur le satin d'une peau blanche et fine, On le prendrait pour le fils de Véaus. Ainsi que lai , l'Amour est pleiu de charmes , L'Amour est uu, l'Amour porte des armes. Mais disons vral : Narcisse o pardessus Un avantage aux yeux de son amante : Car, après tout, cet Amour que l'on vance, N'est qu'un cufant; Narcisse ne l'est plus, . Opoi! ma rivaie | Ah! grands diens! Ah! perfide! » Tu veux la suivre en sa grotte liquide ! » Je cours à toi. Je ne sonffrirai pas....» Écha troublée, en désordre, épendue, Frappost son sein, meurtrissant ses appos, Youlait courir. Use force inconsue Soudain l'enchaîne ; un dieu retient ses pas, Un Dieu ? Que dis-je ? implacable déesse. C'est tol, Juson, qui la poursuis sans cesse. Pâle, étoppée, elle sent ses cheveux. Avec horrene, se dresser sur sa tête; Son sang glacé dans ses veines s'arrête. Vers son Narcisse elle tournait les yeux : Tournés vers lui, ses youx sont immobiles. Déjà ses mains, sou cou, ses pieds agiles Avaient perdu le jeu de leurs ressorts; Chaque moment endurcissait son corps: Froide, en un mot, livide, immimée, Vous l'eussiez crue en marbre transformée. Elle l'était. Le destin toutefois Laisse exister et son âme et sa voix. Son Ime libre, habitante légère Des antres verts, des vallons et des bois, A conservé son premier caractère. Trop curieuse, elle avait éconté

Ce qui devait pour elle être un mystère, Trop indiscrète, elle avait répété A son amant ce qu'il fallait lui taire : Elie est encor ce qo'elle avait été; Comme autrefois, caricuse, Indiscrète, Elle se cache, elle éconte et répète Tendre surtout, elle aima de tout temps A répéter les sounirs des amons. Sensible Écho I c'est pour pous one ta veilles : Mais insensé uni t'apprend ses secrets : Si les rochers ont toujours des oreilles. A tron parier ils sout anssi tont prêts. Non cependant qu'Écho rende jamais Nos doux propos et nos plaintes entières: Le sort, vengeur des mout qu'elle avait faits, L'o condomnée à rendre désormais Des deraiers mots les syllabes dernières,

Que faisais-ta 2 toi qu'elle a tant aimé ? Pour to chimère encor plus enflames ; A la chercher de fib tu le pripares ; Diji penché, pretà a quine le bord . Les bras osiertas. Arriète, la t'égent : Daigne un listant modère en transport ; Baise la two. Il regule d. Darpréte! Tout le preside cu entra disipié. 4 M I milibreuro ; qu'ajú pru 2 con moi anbre:

- Je m'abusais. Ooi, c'est moi seni que j'aime.
   Je suis sans velle, et je suis détrompé.
- Je suis saus voile, et je suis détrompé.
   Je le suis trop. Quel triste jour m'éclaire!
- Dieux ennemis, qui m'ôtea mon erreur,
   Rendez-la moi, rendez-moi mon bonheur,
- Rendez-la moi , rendez-mni mon bonher
   Je veux encore , aveugle voloutaire ,
- » M'abandonner à ma douce fureur :
- Je venz eucor te parier, te sonrire,
- » O belle nymphe l'Après toi je soupire, » Mes vœux ardens... Mais qu'ai-je à demander ?
- Je suis à toi, j'ai ce que je désire;

   Oue neut le ciel au dela sa'accorder?
- » Que peut le ciel an delà m'accorder? » Quel bien plus grand que de te posséder?
- Ce hieu pourtant est un mal sans remède.

   Nareisse est pouvre ou milieu des trésors ;

  Ul les commit et maleré est effects.
- Il les poursuit, et, maigré ses efforts,
  N'en jouit point, parce qu'il les possède
- » Pour en jouir, je sens , avec effrei ,
   » Qu'il me faudrait me séparer de mul.
   » Mourons. Pourquoi ne peux tu me survivre?
- Au noir cisean faut-il que je te livre?
   Mais de nos jours a'd tranche le fil d'or,
- Mais de nos jours a d tranche le lil d'or,
   Tu vas me suivre a la rive infernale
- El moi, peuché sur la barque fatale,
- » Dans l'ean du Styx je vais te voir encer.

» Ah! c'en est fait : je sens que je succombe.

» Je m'affaiblis : je chancelle : je tombe.

Il pirti dator l'ausge de ses sens : L'herbe reçoit se membre languissana. Mais au moment qu'il revinet à lui-néme. Ses penniers soits auset pour l'ombre qu'il aine : Il se reparde et saéconnoil son tient; Son eil se voit, et e voit presque éténit : A sen regands, son front se décolarer; Il déprit, consande de sindere : De sa heanté, dies au première autorre. Un rest hefinat a desséré la fieur.

Il ea gémit. A cet aspect funeste, Il lève au Ciel et les yeux et le bras, Et ramassant la force qui lui reste : « Hélas! » dit-il. Écho redit : « Hélas! » Ce long sonpir, de colline en colline, Est envoyé dans la plaine voisine, Et retentit jusqu'à Tirésias. Tirésias, et tout le peuple en larmes Allaient cherchant les amans fugitifs : Mais, à ce bruit, ils redoublent d'alarme Et, dirigés por ces accens plaintifs, Vers le vallon hâtent leurs pas tardifs. En pen d'instans, le vicillard même arrive, Narcisse an loin, nu, couché sur la rive, Frappe d'abord les regards étonnés. On voit sa tête hors du bord avancée. Sur le courant tristement abaissée, Et ses cheveux aux vents abandoanés,

Nise et Chloris y courent avec zèle; Dircé les suit : Doris, plus vive qu'elle, L'honneur des bois, la chasseuse Doris Passe de Join Dircé, Nise et Chloris. Laure sax yeux noirs, et la blonde Glycère. Et Célintène à la taille légère, Volent ensemble. O belle Théano l O tendre amie, et compague d'Écho l En l'appelant, tu cours à son Nareisse. Écho voudrait, seasible à cet office, Nommer ton nom : la nymphe, au lieu du tien, En t'écoatant, ae redit que le sien. Laissant cafin les autres en arrière, Près du ruisseau, tu parviens la première. Ta vois Narcisse, ou platôt, justes dienx l Narcisse était invisible à tes veux. « O mes amis! mes compagnes fidèles l » Venez, cherchons : cet enfant merveilleur « A disparu sans sortir de ces lieux. » Chacun s'empresse, à ces tristes nouvelles;

Makes aux plets leasts Furfeier donine den alles; On sieste, on cherche na milien der rorenze. On sieste, on cherche na milien der rorenze. Der che en copre na en wit und worden, Mais tout à coup, par un notre prodige, Mais tout à coup, par un notre prodige, Mais tout à coup, par un notre prodige, Da seis de l'Erbert, il sont avec écial. Le bouten d'or, sur me longre dige, Boncéde de fieur d'inties de décia. Feuille d'aprest, qu'ins lègre souffle shat: Fauille d'aprest, qu'ins lègre souffle shat: Fluite aprachie, et de frier existence. Doux, Inseptionia, symbole infortante Doux, Inseptionia, symbole infortante

De toute part, le Narcisse nouveau Croissait déià sur le bord du ruisseau. En gémissant, les belles le cueillirent, A leur côté le placèrent, et dirent : « Que notre sein lui serve de tombean! » Mais, 6 douleur! elles flairaient à peine La flenr récente; à peine, avec ardeur, Leurs vifs époux, que cet exemple entraîne, Jaloux aassi d'en consultre l'odenr. La respiraient d'une indiscrète haleine; Tous, de Junon victimes à leur tour. Dans la vapeur de cé leune callee. Puisèrent l'îme et l'esprit de Narcisse. Et l'amoar-propre et l'oubli de l'amonr. Tous, ilu poison sentant déjà l'ivresse, Cherchent sa source, et, dans l'eau dont il sort, Vont à l'envi se contempler sans cesse ; Le plus grand nombre y rencontre la mort. Le reste ( ainsi le voulait la déesse ) Survit, helas! pour un plus triste sort : Vivre insensible est une mort ernelle, Que chaque jour, chaque instant renouvelle. N'avoir du moins de sensibilité One neur soi-même, et déclairmer les autres N'aimer enfia la grice, la heauté, Les agrémens du'autant mo'ils sont les pôtres. C'est être mort pour la société.

Tel fat ce pesple. Il changes de nature, El pelt une line indifferente et durc. O mation true dique de piaté! Qu'est derena ce sendancu inaine. Par qui tout 14, qui ha l'homme et l'anine? Qui sons les nons d'annore et d'anisid. Tenant chacor lina à l'aure le. De l'autiers est le moteur sollaine; Ce sentionent, qui par de promps ressorts. Pour nos parells excite les transporte. El hors de nous ant emporter nos times? Déjà ce feu u'élance plus ses finames: Trop concentré, loin de tendre au debors, En sens contraire, il tourne vers vous même. En bien? allez, contentez vos souhaits, Comaissez-vous, admirez vos attraits.

Ils se livraient à ce plaisir suprême , Et commençaient d'eu jouir à longs traits, Onand de Junon l'agile messagère Glisse dans l'air, sur une aile légère. De ses conleurs le mélange éclatant Brille à sa suite ; il peint , dans un instant , L'immensité des célestes campagnes. Descend en arc au dessus des montagnes, Touche les pins, les chênes, et paraît, En l'éclairant, embraser la forét. Le ciel s'ébrande. Une voix trop connue, La voix d'Écho, dans ce vallou secret Se fait entendre, et répète à regret Ces mots tounans, qui sortent de la nue; « Jupou l'emporte et Vénus est vaincue, » L'amour dès lors pour jamais disparut : Tirésias de douleur eu mourut : Et ses enfans, dont sa douce sagesse, Avec honté, dirigea la jeunesse, Ces cœurs ingrats join de denner des pleurs A ce vieillard, qui, par trop de tendresse, Finit ses jours, en pleurant leurs malheurs, L'abandonnant à son heure dernière, Le laissent seul achever sa currière, Ne sougent plus le jonr de son trépas, Qu'à se parer de guirlandes nouvelles , Qu'à relever avec soin, leurs appas Des ornemens, des secours délicats One prête l'art aux grâces naturelles.

Ce même esprit, cet Insipide goût, Par qui chacun deveuu son idole, Et se compare et se préfère à tout. Régna depuis dans cette île frivole; Et c'est de là , si l'ou croit nos aleux , Que nos Français virent fondre chez eux Ce tourbillon de ridicules êtres Ou'on a nommé coquettes, petits-maîtres: Narcisses vains, pour eux seuls prévenus. Paons orgueillenx, qui se rendent hommage, Insolemment Ctalent leur plumage. Et font la guerre aux oiseaux de Véns Oui que tu sois, mant de ton image, Toi , qui , pour elle , animé d'un beau fen, La suis de l'œil, et la vois en tout lieu : Caresse en paix cette image chérie, Passe à ses pieds ta glorieuse vie;

Dans les miroirs, dans le plus fin cristal Cherche les traits qui ravissent ton lune, Et ne crains pas qu'on traverse ta flamme : Ce u'est pas moi qui serai tou rival.

### Poėsies diverses. ——

AU MILIEU DES, PLANÈTES.

ODE.

ODE.

L'homme a dit : les cleux m'environnent, Les cleux ue roulent que pour moi; De ces astres qui me couronnent; La nature me fit le roi; Pour moi scul le soleli se lère, Pour moi scul le soleli se lère, Pour moi scul le soleli sa lère; Sou cercle éclatant dans les airs; Et le vois, souverain tranquille, Sur son poids la terre immohile An centre de cet univers (1).

Fier mortel, bannis ces fantômes, Sur tol-même Jette un coup d'oil. Que sommes-nous, faibles atômes, Pour porter si loin notre orgueil? Insensés! nous parlons eu maries, Nous qui, dans l'ocfan des étres. Nageous tristement confondus; Nous, dont l'existence légère, Pareille à l'ombre passagère, Commence, parait, et n'est plus i

Mais quelles routes immortelles Uranie entr'ouvre à mes yeux I Desse, est-ce toi qui m'appelles Aux voites brillantes des cieux? Je te sais. Mos mes grandle, S'élançant d'ane alle hardie, De la serre a quitte les bords : De ton fismbean la clarté pure Me guide au temple où la nature Cache seis augustes trésors.

Grand Dieu! quel sublime spectacle Conford mes sens, glace ma voix! Où suis-je? Quel nouveau miracle

(1) Système de Ptolomée.

De l'Olympe a changé les lois? Au loin, dans l'étendue immense, Je coniemple seni en silence La marche du grand mivers; Et dans l'enceinte qu'elle embrasse, Montagnes de la configuration del configuration del configuration de la configuration de la configuration de

Portés du courhant à l'aurore Par un mouvement éternel, Sur leur aux lis touraeut encore Dans les vastes plaines du riet. Quelle inatiligaeur servéte. Règle en son cours chaque planète Par d'imperceptibles reasorts? La solell est il le génie Qui fait avec taut d'harmonie Circuler les céstess rorps?

Au milieu d'un raste fluide, Que la main du dien créateur Versa dans l'ablane du vide, Cet astre unique est leur moteur, Sur lui-même agrié sans cesse, Il emporte, il balance, il presse L'éther et les orbes erraus; Sans cesse une force contraire, De cette ondoyante malère Vers lui repousse les torrens.

Ainsi se forment les orbites Que tracent ces globes conus : Ainsi dans des bornes prescrites, Volent et Mercure et Vénus, La terre suit : Mars, moins rapide, Dun air sombre, s'avance et guide Les pas tardifs de Jupiter; Et son père, le vieux Saturne, Roule à prine son char nocturne Sur les bornes glacés de l'éther,

Oul, notre sphère, épaisse masse, Demande au soleil ses présens, A travers sa dure surface Il darde ses feut biernisans. Le four voit tes beures légères Présenter tes deux hémisphères Tour à tour à ses dout rayons; Et sur les signes incluée, La terre promenant l'anuée, Produit des deurs et des moissons.

(1) Système de Copernic.

Je ie salue, Jane du monile, Sacré aoleil, attre du feu, De toas les biens source féconde, Soleil, image de mon Dieu! Aux fobes qui, dans ken carrière, Bendent Inommage à ta lunisère, Annonce Dieu par ta splendeur : Règne à Janais sur ses muvrages, Triomphe, entretiens tous les âges De son éternelle grandeur,

#### ALLUSION.

Du ciel, auguste souveraine.
C'est tei que je peins sous ces traits:
Le tourbillon qui ouss centraîne,
Vierge, pe l'cherania jamais.
Eurvloppés des vaperus sombres,
Toujours errant parmi les ombres,
Du jour aous cherrhous la clarif.
Tou front saul, aurore nouvelle,
Tou front saus distinité,
Des feur de la distinité,

#### LE PROPHÈTE ÉLIS

ENLEVÉ AUX CIEUX.

000

Còmque pergerent el incodentes sermocinarentur, ecce currus igueus et equi ignel diviseruni ulrumque et ascendit Elias per turbinen la celum

Ren., lib. 2v, cap. 2, v. 11.

Qual cercle éclassan m'ensironne! D'où part ce déluge d'éclairs? Quelle source de feu bouillonne, Et soudain embrase les airs! Plus prompts que les traits de uonerre, Des coursiers fondeut sur la terre, Et bondissent parmi les feux. Où tend ce tourbillou rapide, Et quel conducteur intrépide Vole sur un rha tuniment?

Est-ce tol qui viens, Dieu suprême, Remplir le moude de terreur? Verte de dévoter tol-meme Par le souffle de ta furreur? Est-il venu ce jour de crainje, Ce jour où ta majesté sainte Doit prononcer ses jugemens, Et sur une aue enstammée Parcourir la terre alumnée Au bruit de la foudre et des vents?

Élysée, ab l'évat ton cher maître. O regrets! ô cris superflus! Il fait, il vieu de disparatire, Hélas! It une le verras plus! Oui, c'est lui, doubeur immorrille! C'est mon guide, en valu je l'appelle, En pleurant je lui tends les hras; Mais à mes yeux il se dérobe, Et déjà vers un autre gibbe Il s'élance, et ou m'entend pas.

Qui consolera ma patric
De cet érécement cruel?
Quel mur coutre l'idalitrie
S'élèvera dans Israèl?
Peuple, accabilé de la tristesse,
Tn n'as plus celui qui sans cesse
Brâlait de zèle pour ta loi.
De ton char il tenaît les rénes,
Et de tes tribus incertaines,
Lui seul s'éremissait la foi,

Je l'ai ur rendre ses oracles, Libre et vrai dans tous ses discours. De la nature, sans abstacles, Je l'ai ur asspendre le cours. Aux ordres de sa voix puissante, Sur nous la nue obéissante Retenati on versait ses caux. Par des prodiges manifestes, il fit tumber les feux cléstes, Ouvrit ou ferra les tombesux.

Ses merreilles nous donnérent:

El les cieux qui nous le dounèrent,
De ce grand homme sont jaloux.
Leur vaste sein s'ouvre et l'embrasse.
Ah! que ne pubi-je sur as trace
Voier dans ce lieu fortuné!
O vous qui m'aimiez, ô mon père!
Pourquoi, sur ce triste hémispière,
M'avez-vous don abmdonné?

Arrête, serviteur fidèle, Les pleurs qui coolent de tes yeux : De son esprit et de son zèle În reçois les dons précieux. Sucede à ce ministre sage : Mais hélas! que de jours d'orage Naitront pour toi de cet hanneur! De sou maître l'illustre vie Fut sur le pojat d'être ravie Par les ennemis du Seigneur.

Grand Dien! ton équité répare Les outrages que tu permis, Périsse la reine barbare Qui fait la guerre à tes amis; Dieu vengeur qu'elle persécute, Apprends aux bommes par sa chute A ne pas laravel l'Éternel. Effrayés de son sort funeste, ils dirost: Voilà ce qui reste pe l'orgueilleus Jéazbel,

Loin de cette femme implacable, Jouisser d'un destin plus doux; Propiète, le Pans qui l'accable Prodique ses bésafaits sur rous. Conduit par de brillantes routes, Au dessus des célestes vuites, Au dessus des célestes vuites, Pour uous alors, auge propiec, Yous vieudres Réchir la justice Du souverait juice l'rité.

#### ALLUSION.

Du Très-Haut sublime interprète, Vous n'avez point comm la mort; Avec nous nul autre prophète N°s partagé cet heureux sort. Lintant qui nous danne la vie, Dans notre înne au corps asservie, De la mort imprime le seçon. Tn n'as point comm nos ténèbres, O Vierge! et les ombres famèbres Nost point entouré tou berceau.

LA PRISE DU FORT SAINT-PHILIPPE.

Du haut de son trône immobile, Au dessus des temps et des airs, Dien voit sous lui, d'on tril tranquille, Rouler lous les globes divers, Il parle, et soudain, ser leurs ailes, Ses anges, ministres fidèles, Portent la mort et la terreur, Losque sur la sphère où nous sommes Pour punir les enfans des hommes, Il vout envoyer sa fureur,

Tel est ce monarque suprème.
En qui le dicu de majesse
Prit plaisir à graver lui-même
Les traits de sa divinité.
Du Très-Haut image visible,
Louis apprend, d'un front puisible,
Louis apprend, d'un front puisible,
De ses voisins les vains comptos :
Forcé de leur faire la guerre.
Il a déjà mis son tonnerre
Entre les mains de ses héros.

Hs volent avec assurance Sous les drapeaux de Bichelieu ; Il sera l'ange de la France Comme Louis en est le dieu. Allez, troupe libsare et chérie, Venger l'honneur de ma patrie, Sous les auspieces de mou roi; Il enchalmer à la fortane Sur les campagues de Poptune Comme aux plaines de Fonteuoi.

Se rit des traités les plus saints, A travers son intrigue obscure; On voit l'orgueil de ses desseins : Peuple lier, du sein de tes ondes, Tu priteuds régir les deux moudes Et seul dominer sur les mers : Dragon superbe, la tempête Blentôt écrasera ta tête, Que couronnent les fiots amers.

Un peuple inquiet et pariure

Tu n'as point aporta à commitre Del long-temps quels sout les Français; Tu veux encor faire resultre Et tes matheurs et leurs succès. Insense: ..., Mais, dons leur enceinte, Tes lles frémissant de crainte, Philadront les horribles tourmens , Quand, abstut sur tou rivage, Tu feris éclater la rage Par d'étrovables silieueus.

Déjà dans Minorque alarmée, Nos légions jettent l'effroi, Et e'est par là que notre armée S'annacera jusques à toi, Lorsqu'ellé entre dons la carrière, Par cette puissante harrière; En vain tu voudrais l'arrèter: Elle va, malgré mille obstacles, Y préluder par des miracles, Aux cours qu'elle doit te norter.

Quet est ce roc linaccessible Parell aos antiques géans, Qui presse de son poids horrible Le séjour des mânes tremblans? Sur son front le tonnerre gronde; De sa bouche énorme et profusile Il vomit des torrens de feux; Mais, en l'attaquant, nos Alcides Bravent tous les traits bounichles Cou eser cest hera lancent sur eux,

De toute part, pont sa défense. La mer enfante des vaisseous; Et tels qu'une forêt immense. E tels qu'une forêt immense. Leurs mats s'élèvent sur les eaut. Bang combat, II edde, il soupire, Et des mers sous laissaut l'empire. Dans Albion fuit en courroux. Bichelieu, le fort, presque en poidre. Se soumet et sueptend la foudre: Cen est fait, hinorque est à mous!

Par des locanegre immortelles Chantons l'arbitre des combats. Qui , selon ses lois éternelles, Ébrande on soutient les états. Dans un nansa d'ormes fragiles, Et dans d'ex vaisseoux inutiles L'Anglais a mis tout son appui; Louis le met en ta justice; Il veille sur nous, Dien proplee : Daigne à justia veiller sur loi,

#### ALLUSION.

O Vierge! c'est à la victoire Que je consacre ces accens; Reçois, du séjour de la gloire, Mes hommages et mon encens, Richelieu, ce foudre de guerre, A de la suje. he Angleterre Forcé le rempart le plus fier, Le cœur auguste de Marie A trionaphé de la furie Et des juissances de l'enfer,

39

#### LOUIS LE BIEN - AIMÉ

SAUVÉ DE LA MORT.

. . . . .

Vers nous, au milleu d'un orage, Quel démon s'urance en fureur? Dans ses flance, un épais nange L'apporte et recule d'horreur. Il voit des lis l'heureux empire; Il voit, els s'arrète, il soupire; Sa voit éclate dans les airs; Es pietrean les voltes sombres, Ces mois portés au sein des ombres, Foot mour le fond des enfers.

- » Des nations auperbe reine,
- » Fatal objet de mou courroux,
- Braveras-tn toujours lu baine
- » Et les traits d'un démon jaloux? » O France! 6 nom que je déteste!
- Depuis ta naissance fuueste,
- Depuis ta mussance nucese;
   Je te poursuis pour t'accabler;
- » Et par le temps même affermie, » Tu ris de la main ensemie
- Tu ris de la main ennemie
   Oni te frappe sans t'éhranier.
- » En vain donc je souffle la guerre,
- Contre toi, contre ta grandenr!
   Les vains projets de l'Angleterre
- » Ne font qu'augmenter ta splendeur.
- . Les traits que ma fureur te lance.
- » L'ange qui veille à ta défense .
- . Sur moi les fait retomber tous.
- » Tremble, e'en est fait, un barbare
- » Me venge enfin, et te prépare
- Le plus terrible de mes coups, »

Il dit : mille vapours fundhers Redoublent l'horreur de la muit : Dans le siènce des ténèbres ; l'a monstre marche, un glaire luit. L'a monstre marche, un glaire luit. Mais quel leurit la voit du tonnerre Ébraule les cieux et la terre ; La nature en pilit d'effoi. In hess.... le coup part , le sang coule : On s'écrie, on accourt en foné. Hélas! c'est le sang de mon roi!

O Dieu! cette tête chérie

Penche dejà vers le cercuell. Je l'eatends, an triste patrie; Quels cris touchans, quel vaste deuil ! Proterme an pied de ce trône Que l'ombre mortelle environne, Tes larmes inondent ton sein; Tu trembles pour les jours d'un père, Et un frémis d'être la mère De son exterable assassiu.

O vengeance! 6 forfait arroce!
Quoi donc, 'tes sacriiéges mains
Ont pa frapper, monstre féroce,
Le ples simulais des hamains!
Que pour punit ta burbarie,
La plus implacable furie
lavente un supplice nouvean,
El que tout le feu de la foudre
Brüle, écrase, rédaise en poudre
Le toit qui te vit au bercean!

Onoi, cher prince!... bélas ! li n'est pins! Onei cosp ! On se tait..., pius de larmes, Tous sont consternés, abattus, Hais, rompast ce morae allence, La Recommée et l'Espérance Ont fende l'air d'un vol lèger. Renais, peuple aestable et tendre, Déjà l'écho te fair entendre Que ton roi s'est plus en dunger.

Pourquoi ces nonvelles alarmes?

Il vit. France, bannis ta crainte. Il vit. France, bannis ta crainte. Il vit. To ampe protective. Et vient continuer ton bonbeur. Ange hearens, to nous rends la vie! Tu terransas l'affreus genie, Es son est librouche en rongit. Le crost, d'une dent souvage, Mord sa chaine, écume de rape, Regarde Louis et rusti.

Qu'll vine, ce roi qu'on adore! Le péril dont il sort vainqueur Nous l'a reada, plas cher encore: Notre amour croît per la dosleur, Qu'll fasse le tonheur du monde, Dans le sein de la pair profonde, Que nous prometient nos secche; Qu'il règne environné de gloire, Aussi long-temps que su mémoire Virra dans le cœur des Français.

#### ALLESION.

La tristesse monto ma lyre. La joie en ranime les airs. Puisse mon rol connaître et lire Et mon zèle ardent et mes vers!... Vous-même, acceptez-en l'hommage, Vierge sainte; sous son image, J'ai voulu tracer votre sort. Vous avez, grâce an ciel propice. Des enfers bravé la malice : Il a triomphé de la mort.

#### TRADUCTION DU PSAUME 136.

SUPER PLIMING BARYLOMS.

Assis sur les bords de l'Emphrate. Un tendre sonvenir redoublait nos douleurs : Nous pensions à Sion dans cette terre ingrate, Et nos yeux, malgré nons, laissaient couler des ples

Nons suspendimes non citharres Aux saules qui berdaient ces rivages déserts : Et les cris importuns de nos vainqueurs barbares A nos tribus en deuil demandaient des concerts.

Chantez, dissieat-ils, vos cantiques; Répétez-nous ces aira si vantés autrefois. Ces beaux airs que Sion, sous de vastes portiques, Dans les jours de sa gloire admira tant de fois.

Comment, au sein de l'esclavage, Pourrions-nous de Sion faire entendre les chauts? Comment redirions-nous, dans no climat sauvage, Du temple du Seigneur les cantiques touchans?

O cité sainte ! ô ma patrie ! Chère Jérusalem dont le suis exilé. Si ton image échappe à mon lime attendrie, Si jamais, lolu de tol, mon cœnr est consolé;

One ma main tout à conp séchée Ne puisse plus vers toi s'étendre désormais; A mon palais glacé que ma langue attachée Dans mes plus donx transports ne te nomme ja

Sonviens-toi de ce jour d'alarmen. Seigneur, où par leur jole et leurs eris triomphans, Les cruels fils d'Édom insultant à nos larmes, S'applaudissaient des maux de tes tristes enfant,

Détruisez, détruisez leur race, Criniaient-ils aux vainqueurs, de carnage fun De leurs remparts brisés ne laissez point de trace, Anéantissez-en jusques aux fondemens,

Ah! malbeureuse Babylone, Oul nons vois sans pitié trainer d'indignes fers! Heureux qui, l'accablant des débris de ton trône, Te rendra les tourmens une nous avons soufferts!

Objet des vengeances célestes, Que tes mères en sang, sons leurs toits embrasés, Expirent de dopietr, en embrassant les restes De leurs tendres enfans sur la pierre écrasés,

DES ÉGLOGUES DE VIRGILE.

PRAGMENS O Melibere! Deux nobis here ofia feett Ed. 1.

TITYER. O Mélibée! na dieu m'a fait ce doux loisir. Oni, pour un de ses dieux mon cœur le veut choisir, Pour prix de ses hienfaits, de fréquens sacrifices Rougiront son autel du sang de mes génisses. Par lui, mon troupean libre erre sur ces côteanx, Et ma voix pent encore éveiller les échos,

MÉLIRÉE. Je n'en suis point faloux : mais ce calme m'étonne. Tandis qu'au désespoir ici tont s'abandonne : Tout fuit : le vais moi-même, en de nouveaux chmats, Trainer mes chers montons, compagnons de mes pas. Cette faible brebis oui me suit avec peine. A laissé deux agneaux dans la forét prochaine, Jumeanx nés aujourd'hui, mais perdus sans retonr, El privés de leur mère en recevant le jour. l'aurais bien dù prévoir ces disgrâces funestes. Souvent J'ai vu ces pins frappés des feux célestes; La corneille a souvent du creux de cet ormeau. Par ses cris menacans, effravé le hameau.

Ecl. II.

O Fortuné vieillard! . . . . . . . . . . . . . . . . Ce terrain te demeure et suffit à tes vœux . Quoiqu'à peine le soc ouvre ce sol pierreux. Les eaux de ce marais, fangeuses et tranquilles, Couvrent les prés de jones et de roseaux stérlies;

Mals exempt de nos many et libre de nos soins, Pour ses tendres brehis ta ne craindras du moins Ni l'effet dangereux d'un nouveau pâturage, Ni d'un troupeau malsain le triste voisinage, O fortuné viellard! dans nu heureux repos, Ici tu jouiras de la fraicheur des eaux, Près du fleuve sacré eul coule dans ers plaines. Et sous les arbres verts qui bordent ces fontaines. lci tressés en haie et plantés de tes mains. Ces saules , de ton champ oni marment les confins T'offriront du sommeil les douceurs passagères. Au mormace flatteur des abeilles légères, Quand l'essalm boardonnant de ces filles da ciel Vole de feuille en feuille et ramasse le miel. Les chauts du bûcheron, du haut de ces montarnes Retentiront an loin dans les vastes campagnes; La tourterelle enfin, gémissant dans les hois, Aux voix de tes camiers joinden sa douce voix.

> Nutc virides etien.... Ecl. IL

Courte les four de Jour les l'Aussile regule. Dans les rich de la benne vient chercher en soile. Thorst le san moissement (spile) de d'avail, Thorst le san moissement (spile) de d'avail, les maisses, le soile me soile de la contrar les les soiles les soiles les sorieurs les plus vieve, l'emailse qu'en l'espile Moisses de cre champe, l'ex se cris importants, répond availe à mor chante. Ail que des plus d'absencé de cre champe, l'ex se cris importants, répond availe à mois chante. Ail que des plus plus d'autre d'a

Eel. V.

Les ayunghes, de Diphinis plemarient la most cruelles. Inches vanne filter beninnis de heur douber mortelles, Quand sa mère, cunterassent nes reases mullemeness, the boar telpan récur accesait tous in Four No. Nous vitnes is géniuse et le courairer superbe. Oublière les misueux et la fristricate d'harde, Et les trisées moutens, aux plosis de heur hergen, routifiés des misueux, sombiés un partieger. Lous les misis brithins de l'Artique déserre, Lous les misis brithins de l'Artique déserre, Durbulés est les resultes, un la cettain vitalis. Atteien à des chars les signes d'Arméule; Il couvrit le premier, dans les champs d'Assonie, Les shyrses de Bacchus de pampre et de raisins. Getes et des silions l'ornement le pins digne. Le taurean, rolles champs, est l'homeur des troupeans, La vigne erne l'orneza, le grappe orne le vigne; Et te fas, o Daphuis I la giorie des homeont.

# FRAGMENS DES GÉORGIQUES DE VIRGILE.

\_

Goorg., ids. L.

Mécène, aux laboureurs mes préceptes utiles Enseignent par quel art ou reud les champs fertiles. En quel temps, sous le joug le taureau doit gémir. Sons quel astre la vigne à l'ormeau doit s'unir, Quels sécours aux troupeaux prête la main de l'hom Et instru'où va l'instinct de l'abeille économe. Astres brillans du monde l à secourables dieux ! Oul conduisez l'aunée errante dans les cieux. Barrhos, et vous Cérès, si les moissons dorées. Si les vigues d'Argos, de pourpre colorées, Pour vous out rempiscé, par vos heureux hienfaits. Et l'eau des froids torrens, et le stand des forêts : O vous, fauses légers, qu'adorent les campagnes ! Vous, nymphes qui pienrez les bois et les montagnes Jetes sur mes casais des regards complaisans: Accourez à ma voix, je chante vos présens, Toi dont le fier trident fit sortir de la terre Le superbe coursier, symbole de la guerre . . Grand diendes mers, et toi dont les nombreux trouper De Cée, en bondissant, dépouillent les côteaux, Toi surtout , Dieu pasteur, souversia d'Arcadie , O Pan! și tu ch/ris ton benreuse patrie; Minerve, si par toi ton peuple favori Beçat les premiers arts et l'olivier chéri ; Jeune enfaut, qui indis an genre humoin sauvage Vins montrer la charrue et sou utile usage; Silvain, dieu des forêts, sulitaire Silvain, Dont un jeune cyprès orne tonjours la main; Je vous invoque tous, dieux, déesses propiets, Soit que les fruits vermeils naissent sous vos auspices, Soit que du haut du eicl arrosant les sillons, Vous nourissiez la terre et ses germea fécouds.

Quioque tenent corlum some... Georg., lib. L. Continuò rensia surpentidus.... Georg., lib. L.

Cinq zones de l'Olympe embrassent l'étendne : L'une, par le soleil sans cesse parcourae, De cet astre de flumme est l'empire éternel, Et voit des deux côtés, près des pôles du ciel, Deux zones, de frimas tristement couronnées, A l'horreur des hivers à jamais condamnées, Et deux que la nature, indulgente aux hamains, A su de part et d'antre enfermer de ses mains Entre ees froids elimats que le soleil ignore, Et l'espace brûlant que la chaleur dévore. De ces plages, où règne un air plus tempéré, Par son char vagabond le bord est effleuré. Lorsque ce dieu do jour va. dans un cerrie chlimse. Visiter tour à tour l'un et l'antre tropique. L'habitant du Rhipée est voisin de ces lient Où la terre s'élève et s'approche des cieux ; Et l'ardente Lyble, et les murs d'Alexandre La vuient vers le midi s'ubaisser et descendre. L'un, des pôles du monde où souffle l'Aquilon Toujours, par sa hanteur, domine l'horizon; Toujonrs l'autre se montre à ees rivages sombres Où règne le trépas sur le peuple des ombres. lci, tel qu'un grand fleuve, en ses vastes détours, Embrasse au loin les champs que féconde son cours. Le Dragon tient tonjours les deux Ourses glarées Dans ses replis divers fortement embrassées : Les Ourses, que jamais les souverains des mers Ne laissèrent descendre au sein des fluts amers. Là pilit la nature, et anr ces bords fanèbres Une nuit inférande entasse les ténèbres, On peut-être l'anrore, à ce nonveau séjour, En s'éloignant de nous, va reporter le jour; Peut-être, quand sur nous cette jenne courrière Ordonne à ses coursiers de sonffer la Jumière. Là, l'étoile du soir, au départ du soieil, Allume son flambean dans l'occident vermell.

> Pullidus Orcur..... Georg., 11b, L

Il vis nutre Josia Piston et les Paries, Il vis nalur Joset et se feires impies Ligués pour autèrez le monarque du ciél, El le précipier de son triuse étrenir. Trois fois sur Pélion tons ces montres horribles Vivent l'Ossa humb per leurs eficier politière, El sur l'Ossa l'Olympe estante par truis fois Portac es fers. Times, et génis sons le politiq. Mais la foudre atteignant et génas et montagnes, Trois fois les fix router dans le vastet capagnes. An premier sifilement des vents impétueux, Vous voyez s'agiter les flots tumultueux; Le rivage mugit, l'écho porte aux campagnes Le murmure dea bois et le cri des montagnes, Dient, quels périls affreux menacent les vaisseaux, Quand les plongrons troubiés, quittaut le fond des caux-Par un vol inquiet et des acceus sauvages. Annoncent la tempéte et cherchent les rivages ; Quand on voit le béron, loin des marais fangeux, Se perdre tout à coup dans un eiel orageux; Les ponles de Thétys ae rassembler entre elles . Et joner aur le sable en seconant leurs ailes, Dons l'ombre de la moit, les étoiles sonvent Semblent se détacher aux approches du vent; Elles inarquent de feu leur rapide carrière, Et sillonneut les airs de longs traits de lumière ; La feuille des forêts et la paille des champs, Sar vos pas, quelquefois, sont les jonets des vents : La poussière voltige, et sur le dos des ondes Flottent légèrement des plumes vagabondes. Mais si la foudre au nord fait entendre sa voix, Si ses coups redoublés vont frapper à la fois Les portes du courhant et le char de l'aurore , Ab! quel nouvean déluge est prét à fondre encore! Bientôt les vastes champs, noyés par Jupiter, Aux yeux du laboureur n'offrirent qu'une mer. Déjà le nautonnier, tremblant à ce présage, A replié sa voile et prévenu l'orage, L'orage enfin s'annonce et jamais ne surprend; L'œil le mains attentif le prévoit et l'attend. Du creux de leurs vallons, la nation des graes S'enfuit à son approche et traverse les nues; Pour respirer l'orage et le sonffie des airs. Le taureau vers le elel tient ses naseaux onverts : En effenrant les eaux, la folètre hirondelle Les ride faiblement por le vent de son aile; Les grenonilles encor, sur le bord des étangs, Insultent de leura eris Latone et ses enfans; Par des sentiers étroits, la fonrmi, non sans peine. Quitte, en trainant ses œufs, sa maison souterraine, Et le grand arc des eleux, de rayons coloré, Buit les eaux de la mer dont il est altéré : De corheaux croassans un ténébreux nuage, Pressent legr vol tardif vers le prochain bocaro. Considérez alors tous ces giseaux divers Oui s'assemblent en foule an rivage des mers. Et ceux que le Caystre, errant dans les prairies, Volt paitre por troupeaux sur ces rives fleuries : Tous, avant que le ciel nous verse ses trésors, Ont pressenti la plaie et s'approchent des bords.

Offrent leur téte au flot que le rocher renvoic, Plongent le cou dans l'onde, ou nagent arec joie, Cherchent le frais den caux, et vont, dans un instant, Laver cent fois en vain leur plumage éclatast.

Scule, errant sur le sable, avec un cri funeste, La siastre conveille appelle l'esu celeste: La vieille la prédit, en premant ses fiscaux, Quand l'haile pétillante éclaire ses travaux, Et que des noirs Bocons d'une mousse enfunée S'amoncellent au bout de la mèche allumée.

> Apparet Hyaida... Georg., lib. L.

Nisns jette un grand cri. Sa fille, à ce signal. Se souvieut de sou crime et du chereu fatal : Elle a'enfult. Partout du s'enfult la perfide, L'affreax Nisus la suit de son alle rapide; El partout of Nises suit Seylla dans let airs, Seylla s'enfuit d'an vol plus prompt que les éclairs.

> Hand epsidem credo... Georg., lib. 1.

Non qu'e ca aissaux, Jupiter consumique
Les accruits du cite le Topult providerpe;
Mais, quand le crie traite, et que les veuts directs
Confacentes traite à lone et dilatent les aiers,
D'ane tempéraire aimi tenjueur changeaute,
L'impression aure aux te teujeurs différente!
Et porte dans leurs sean la juie ou les chaprins,
A pappende des juins arbilante ou servicies.
De la cess donn concerté dont les bois retentissent.
Et cette des cerbeaux qui, rassemblés entre eax,
Et cette des cerbeaux qui, rassemblés entre eax,
per le pos accesso de les picé popuraients les cleux,

Georg., lib. 1.

Qui pourra d'imposture acteur le noieil !
Souvent méme di poidi le secret appareil
Des puerres, des combais, des crimes près d'échere, Ri equime épaise mité auss peus cache cacore.
Quand César expira, le socieil, dans son cours,
Néclaira qu'à regret le décnier de son jours :
Le solieil vit nos picurs, le socieil phajeai Rome
Des maiblemen qu'entrainait la mort de ce grand homate !
Il parrages noi feuil; cet autre écicients ,

D'un volle ensanglanté convrit son front brillant . Et des hommes pervers la race criminelle Craignit à cet aspect une puit éternelle. Hélas ! tout dans ces temos apponenit nos revers : Tout nons éponyautait, et la terre et les mers. Et des chiens menacans les clameurs importunes. Et l'oisean précurseur des grandes infortunes. Combien de fois , ô dieux , dans ces jours de terreur. Viutes-uous de l'Etna les volcans en fureur S'échanner à travers ses fournaises brisées . Des foudres souterrains , des roches embrasées , Des torrens de fourée obscurcissant le jour. Bouler en tourbillons dans les champs d'alentour ? Un hruit de chars, un choc d'invisibles armées Fit trembler du Germaiu les villes alarmées, L'Apennin tressaillit, et sur leurs fondemens Les Alpes, dans les airs, chancelèrent long-temps (1). Des spectres infernaux, dans l'horreur des nuits sombres Sè tralnaient au milieu du silence et des ombres : On entendait au loin retentir une voix Lamentable, et des cris sortis du fond des bois ; Des flenves étoppés les ondes reculèrent. La terre a'entr'ouvrit, les animaux parlèrent, Et dans nos temples saints, séjour des immortels, On vit les dieux d'airain pleurer sur leurs autels. Le roi des fleuves même, affreux dans ses ravages. Le auperbe Eridau, franchissant ses rivages, Dans son onde écumante épandue à grands flots , Entraîne les nasteurs, leurs toits et leurs troupeaux : Dans le flanc des taureaux les ministres célestes, Ne voyaient chaque four que des signes funestes : De longs ruisseaux de sang épouvantaient nos yeux. Et des louns affamés les troupeaux furieux. Quand la nuit couvrait l'air de ses voiles paisibles, Effravaient les cités de huriemens horribles. Jamais en un ciel pur et dans des jours sereins , La foudre plus souvent n'étonna les bumains ; Et iamais plus souvent les comètes cruelles Ne lancèreut sur nous leurs tristes étincelles,

tieutôt la Macédoine, asile de Brutus, Revit par les Romains, les Romains combattus, Et Jupiter sonffrit que les champs d'Émathie S'entyrassent encor du sang de ma patrie.

Un jour, un jour viendraqui en ces champs trop féconds, Le laboureur surpris, en traçant des silions, Trourers, sois les ses, des judges enterrées, Les ærmes des Romains de rouille dévorées. Des casques entraînés sur ses pessous rateaux, Es de grands ousemens et d'autiques tombeaux.

(1) Les Alpes, à grand bruit, s'agitérent long-temps.

O dieux! dieux citovens, que mon pays adore. Romalus et Nama! Tol, Vesta, que j'implore, Vesta, qui sur le Tibre arrêtes tes regards, Et daignes protéger le palais des Césars. Ah l laissez-nous du moins, divinités suprêmes, L'appui d'un jeune prince, en nos malheurs extre Notre sang le plus pur, répandu si long-temps, A de Laomédon lavé les faux sermens, Hélas! le Giel jaloux, le Ciel inexorable Yous envie . 6 César | à la terre coupable : Il se plaint, quand César mérite des auteis, Ou'll cherche à triompher an milieu des mortels. Que d'un siècle de fer il brigue le suffrage, Tandis que les humains, dans leur aveugle rage, Foulent aux pieds la paix et les lois de l'honneur, Et font du monde entier un thélitre d'horreur.

La terre sons culture a perdu tous ses charmes: On enlève à son champ le laboureur en larmes : La guerre détruit tout, et la faux de Cérès. Devient sons le marteau l'instrument des forfaits. Togtes les nations à nous perdre animées ; Le Danube , l'Embrate enfantent des armées : Malgré le voisinage, et la foi des traités, Tout combat : les cités attaquent les cités : Mars remplit l'univers de sa fureur impie; Ries ne peut, dans son cœur, arrêter sa furie. Tels, de jeunes conrsiers, ardens, impétueux, Tout à coup avertis par le signal des jeux. D'un sant précinité franchissant la barrière. Impatiens du frein, volent dans la carrière, Et, las de retenir leur courage indompté, Le guide avec le char est hai-même emporté.

# COLARDEAU.

#### LETTRE AMOUREUSE

#### D'HÉLOÏSE A ABAILARD.

Unton of aftinum restot, at in perditions discress minor non accorded dolor quain precessis amor. Ep. Abel. Hist. Cal., p. 17.

Héloise est supposée dans su cellule, occupée à lier une leure d'Abaileré.

Duns ces lieux habites par la simple innocence. Où règne avec la paix, un éternel silence, . Où les cœurs asservis à de sévères lois, Vertuent par ilevoir, le sont aussi par choix : Quelle tempéte affrense à mon repos fatale, S'élève ilans les seus d'une faible vestale? De mes feux mal éteints qui ranime l'ardeur ? Amour, cruel amour, renais-tu dans mon cœur? Hélas! le me tromnais: l'nime, le brille eucorc. O nom cher et fatal! Abailard! je t'adore. Cette lettre, ces trnits à mes yeux si connus, Je les haise ceut fois, eent fois je les ai las : De sa bouche amourruse Hétoise les presse, Abailard! cher amout!... Mais quelle est ma faiblesse! Ouel nom dans ma retraite asé-le proponcer! Ma main l'écrit... Eh bien ! mes pleurs vont l'effacer. Dien terrible, pardonne; Héloise soupire; Au plus cher des époux tu lui défends d'écrire ; A tes ordres eruels Héloise souscrit... Oue dis-ie! mon cœur dicte... et ma plume obéit.

Prions oh la vertu, volontalire victime, Gémir et se repent, quoique exrangte ale crime; Gémir et se repent, quoique exrangte ale crime; Del Fhoume, de son étre ingurulent destructions, ke jette vers le ciel que des cris de doudeur; Marbers Inandines, ét unas, froibles refigues, Que nous ornous de fleurs, qu'honocreat nos cantiques! Quand Jablers Aludialred, quand le est mae époux, Que ne suis-je insensible et froide comme vons! Mon Diru n'appoile en vain in trivue de sa gloire : Je cède à la nature une indigne victoire, Les cifices, les fers, les prières, les vœrs, Tout est vain; et mes pleurs n'étrignent point mes feux.

An anoman où plu la ces trictes caractères Des cessuis éto cuer serces dépondaires, Abaistral, jai senii renaître mes douterns. Cher founs, cher ploid de tredrisses et il horreurs, que l'amont dans tes bras setti pour moi de charmost. Cher l'amont dans tes bras setti pour moi de charmost. Tantale je creis te vai de mytre commente. Houreux et suisitait, à mes jeios prosente; Tantid dans les destres, facundre et oublaire, Le front contert de caraltre et le coups sons la baire, Desseché dans a letter, pile et défigure.

A l'ombre des autels , dans le clottre ignoré ,

C'est donc là qu'Abailard, que sa fidèle épouse, Ouand la religion de leur bonheur lalouse. Brise les nœuds chéris dont ils éstient liés . Vont vivre indifférens , l'un par l'autre oubliés? C'est là que détestant et pleurant leur victoire, As fouleront aux pieds et l'amour et la gloire ? Ah! plutôt écris-moi ; formons d'autres lieus; Purtage mes regrets, je gémirai des tiens-L'écho répètera pos plaintes mutuelles : L'écho suit les amans malhenrenx et fidèles. Le sort, nos ennemis, ne peuvent nous ravir Le phrisir douloureux de pleurer, de gémir : Nos larmes sout à nous, nous pouvons les répandre... Mais Dien senl, me dis-tn, Dieu seul dolt y prétendre. Crael, je t'ai perdu, je perds tout avec toi : Tout m'arrache des pleurs, tu ne vis plus pour moi; C'est pour tol, pour toi seul une couleront mes larmes. Aux pleurs des malheureux Dien trouve-t-il des charmes?

Écris-noi, je le veux : ce commerre enchanteur, Aimable épanchement de l'esprit et slu cœur, Cet art de converser, sans se voir, sans s'entendre, Ce mart entretien, si charaunt et al tendre; L'art d'écrire, Aballard, Int sans doute inventé

COLAMBALY (Darles-Pierre ), naquit en 1728 à lanville ; Rave et-Juire). Son perme poi dans la certiferi des letters fui un triumple, et l'en peu dire que Colardeau debuis par son chef d'avert. La Loure d'élaiteux avait fait concervir des espérances qui ne furent pas réalitées; cependant la leitre a Induced; les Houises de Pounchée et le Temple de Guide, out souseun dignoment la répu-

tation qu'avait acquise Colordean et lui assurent permi les poctes du second ordre un rang distingué. Il donns ou infétire deux transféres : d'antobé et Colitat. Nomenté aradémicien en 1770 ; Colordrau mourau le 7 averl de la même année profusia qui il travaillat a son discours de reception. Ces le seul membre de l'Aradémie que la mort ais fragué avus le jour de son trisomphe. Par l'amante captive et l'amant agité. Tout vit par la chaleur d'une lettre éloquente, Le sentiment s'y peint sous les doigts d'une amante, Son cœur s'y développe : elle peut sans rougir Y mettre tont le feu d'un amoureux désir... Hélas! notre union fut légitime et pure; On nous en fit un crime, et le ciel en murmure, A ton cour vertueux quand mon cour fut lié, Ouand tu m'offris l'amour sous le nom d'amitié . Tes yeux brittaient alors d'une douce lumière ; Mon âme dans tou sein se perdit tout entière. Je te croyais un dieu, je te vis sans effroi : Je cherchais une erreur qui me trompat pour toi. Ah! qu'il t'en coûtait pen pour charmer Héloise! Tu parlais... à ta voix tu me voyois soumise. Tu me peignais l'amont bienfaisant, enchanteur: La persussion se glissait dans mon cœur. Hélas! elle y coulait de ta bonche éloquente ; Tes lèvres la portaient sur celles d'une amante. Je t'almai; je connus, je suivis le plaisir : Je n'eus plus de mon Dieu qu'un faible souvenir. Je t'ai tout immolé, devoir, honueur, sagesse : J'adorais Abailard; et, dans ma donce ivresse, Le reste de la terre était perdu pour moi : Mon univers, mon Dieu, le trouvais tout en tui.

Tu le sais; quand tou âme, à la miesue énchaînée, Me pressait de serrer les nœuds de l'hymenée. Je t'ai dit ; » Cher amant, hélas ! qu'exiges-tu?

. L'amour n'est pas un crime, il est une vertu : » Pourquoi done l'asservir à des luis tyranniques? » Ponrquoi le captiver par des nœuds politiques?

. L'amour n'est point esclave ; et ce pur sentiment Dans le cœur des humains nait libre, indépendant.

. Unissons nos plaisirs, sans nuir nos fortunes : a Grois-moi. Phymen est fait nour des âmes communes.

» Pour des amons listés à l'infoldlité :

» Je trouve dans l'amour mes biens', ma volupté. » Le véritable amour ne craint point le parinco :

· Aimons-nous, il suffit; et suivons la nature. » Apprenons l'art d'almer, de plaire tour à tour.

» Ne cherchons en un mot que l'assour dans l'amour. » Que le plus grand des rois, descendu de son trône,

» Vienne mettre à mes pieds son scentre et sa couronne ;

» Et que, m'offrant sa main pour prix de mes attraits, » Son amour fastueux me place sons le dais ; » Alors on me verra préférer ce que l'aime

» A l'éclat des grandeurs, au monarque, à moi-même.

» Abailard, tu le sais, mon trône est dans ton cœur. " Ton cour fait tout mon bien, mes titres, ma grandeur.

» Méprisant tous ces noms que la fortune invente. » Je porte avec orgueil le nom de ton amante :

» S'il en est un plus tendre et plus digne de moi.

» S'il peint micux mon amour, je le prendral pour toi. » Abailard , qu'il est doux de s'aimer, de se plaire ! » C'est la première loi ; le reste est arbitraire, » Quels mortels plus heurenx que deux jeunes amans.

» Réunis par leurs goûts et par leurs sentimens : » Que les ris et les jeux , que le penchant russemble ,

» Qui pensent à la fois, qui s'expriment ensemble. . Oui confoudent la joie au sein de leurs plaisirs.

» Qui, jouissant toujours, out toujours des désirs?

» Leurs cœurs, toujours remplis, n'éprouvent point de vide, » La donce illusion à leur honheur préside ;

 Dans une coupe d'or ds boivent à longs traits » L'oubli de tous les manx et des biens imparfaits, » Si l'amour leur suffit, ils sont heureux sans donte.

» Nous cherchons le bonheur, l'amour en est la route : » L'amour mène au plaisir. l'amour est le vrai bien. ». Tel fut, cher Abailard, et ton sort et le mien-

Oue les temps sont changés ! 6 jour, jour exécrable. Jour affreux, où l'acier, dans une main coupuble, Osa...! Quoi! io n'ai point repoussé ses efforts? Malheureuse Héloise I ah ! que faisais-je alura ? Mon bras, mon désespoir, les larmes d'une amante Auraient... Rien ne fléchit leur rage frémissante. Barbares, arrêtez, respectez mon époux : Seule , j'ai mérité de périr sous vos coups. Vons puniserz l'amour, et l'amour est mon crime,

Oui , j'aime avec fureur, frappez votre victime. Vous ne m'écoutez pas! le sang couie... ah! cruels! Quoi! mes cris, quoi! mes pleurs parattront criminels? Ouoi ! ie ne nuis me plaindre en mon malheur faneste? Nos plaisirs sont détruits... Ma rougeur dit le reste. Mais quelle est la rigueur du destin uni nous perd!. Nons trouvous dans l'ablase un autre abime ouvert. .

O mon cher Aballard! peins-toi ma destinée : Rappelle-toi le jour où , de fleurs conronnée . Où, préte à pronoucer un sermeat solennel.

Ta main me conduisit oux marches de l'autel : Où, détestant tons deux le sort qui nons oppris On vit une victime immoler la victime :

Où le cour consumé du feu de mes désirs. Je jurui de quitter le monde et ses plaisirs. D'un voile obscur et saint ta main faible et tremblas

A prine avait convert le front de ton amante; A prine je hajsais ces vétemens sacrés, Ces citices, ces fers à mes mains prénarés:

Du temple tout à coup les voûtes retentirent ." Le soleil s'obscurreit, et les lampes phirent : Tant le ciel cutendit avec étonnement

Des vœus qui u'étaient plus pour mon fidèle amant ! Tant l'Éternel eucor doutait de sa victoire!

Je te quittais... Dieu même avait peine à le croire.

Hélas! qu'à juste titre il soupçounait ma foi! Je me donnais à lui quand j'étais toute à toi.

Viens douc, cher Abailard, seul flambeau de ma vie, Que ta présence encor ne me soit point rayle : C'est le dernier des biens dont je veuille jouir. Viens; nous pourrons cucor connaître le plaisir. Le chercher dans nos yeux, le trouver dans nos âm Je brûle; de l'amour je sens toutes les flammes; Laisse-moi m'appuyer sur ton sein amoureux. Me pamer sur ta bouche, y respirer nos fens... Onels momens. Abailard! les sens-tu? melle ioie! O douce volupté, plaisir où je me noie! Serre-moi dans tes bras, presse-moi sur ten emur... Nous nous trompons tous deux; mais quelle douce en Je ne me souviens plus de ton destin funeste; Couvre-moi de baisers... Je réverai le reste. One dis-ie! cher amant, non, non, ne m'en crois pas: Il est d'autres plaisirs ; montre-m'en les appas. Viens, mais pour me trainer au pied du sanctuaire. Pour m'apprendre à gémir sons un joug salutaire, A te préférer Dien, son amour et sa loi ( Si le puis cependant les préférer à toi ) Viens, et pense du moins que ce troupeau timide De vestales, d'enfans, a besoig qu'on le guide, Ces filles du Seigneur, instruites par ta voix. Baissant un front docile, et s'Impesant tes lois, Marcheront sur tes pas dans ce climat sanvage. De ces remparts sacrés l'enceinte est ton ouvrage: Et tu nous as trouver, sur des rochers affreux, Des campagnes d'Éden l'attrait délicieux Retraite des vertus, séjour simple et champêtre, Sans faste, sans écht, tel enfin qu'il doit être. Les biens de l'orpheim ne l'ont point enrichi. De l'or du fanatique il n'est point embelli : La niété l'habite, et voità sa richesse, Dans l'enclos ténébrens de cette forteresse, Sous ces dômes obscurs, à l'ombre de ces tours, Que ne peut pénétrer l'éclat des plus beaux jours, Mon amont autrefois répandait la lussière : Le soleil brillait moins au haut de sa carrière. Les rayons de su gloire éclairaient tous les yeux. Maintenant qu'Abailard ne vit plus dans ces lieux, La nuit les a couverts de ses voiles funébres, La tristesse pons suit dans l'horreur des ténèbres : On demande Abailard : et je vois tous les cœurs, Privés de mon amant, partager mes douleurs.

Des larmes de ses sœnrs Héloise attendrie De voier dans leurs bras te conjuré et te prie... Ah! charité trompeuse! ingénieux détour! Al-je d'autre vertn que celle de l'amour? Viens, n'écoute que moi; moi seule je l'appeile; Abailard, sois sensible à ma douleur mortelle. Toi, dans qui je trouvais père, époux, frère, ami : Toi, de tous les amons l'amont le plus chéri. Ne vois-to abus en moi ton éponse charmante. Ta file, ton amie, et surtont ton amante? Viens: ces arbres touffus, ces pins audacieux, Dont la cime s'élève et se perd dans les cieux, Ces ruissengy argentés, fovant dans la prairie. L'abeille sur les fleurs cherchant son ambroisie . Le réphyr qui se jone au fond de nos bosquets . Ces cavernes, ces lacs, et ces sombres forêts. Ce spectacle riant, offert par la nature, N'adoncit plus l'horreur du tourment que l'endure. L'ennui, le sombre ennul, triste enfant du déroût, Dans ces lieux enchantés se traine et corromot tont. Il sèche la verdure; et la fleur pâtissante Se courbe et se flétrit sur sa tige mourante, Zéphyr n'a plus de souffie, Écho n'a plus de voix : Et l'oisean ne sait plus que gémir dans nos bois.

Hélas! tels sont les licux où, captive, enchalo(e, Je traine dans les pleurs ma vie infortunée : Cependant, Abailard, dans cet affreux séjour, Mon cœur a'enivre encor des poisons de l'amour; Je n'y dois mes vertus qu'à ta funeste absence, Et J'y maudis cent fois ma pénible innocence. Mol I dompter mon amour, quand j'aime avec fur Ah! ce cruel effort est-il fait pour mon cœur? Avant que le repos puisse entrer dans mon àme, Avant que ma raison puisse étouffer ma flamme, Combien faut-il encor aimer, se repentir, Désirer, espérer, désespérer, sentir, Embrasser, repousser, m'arracher à moi-même, Faire tout, excepté d'onblier ce que j'aime! O funeste ascendant | ô jong impérieux ! Osirissont dunc mes devoirs, et qui suis-je en ces lieux? Perfide!... de quel nom veux-tu que l'on te nomme? Toi! l'épouse d'un Dieu , tu brûles pour un bomme ! Dieu cruel | prends pitié du trouble où tu me vois : A mes seus mutinés ose imposer tes lois. Tu tiras du chaos le monde et la lumière : Eh bien! il faut t'armer de ta puissance entière; Il ne faut plus créer... il faut plus en ce iour : Il fant dans liéloise anéantir l'amour. Le pourras-ta, grand Dien? mon désespoir, mes larm Contre pu cher ennemi te demandeut des armes; Es renendant, livrée à de contraires vous Je crains plus tes bienfaits que l'excès de mes feux.

Chères nœurs, de mes fers compagnes ismocèntes, Sous ces portiques saints, colombes gémissantes, Vons, qui ne commisses que ces froides vertus Que la religion donne..., et que je n'ai plus; Vous qui, dans les langueurs d'un esprit mona lenorez de l'amour l'empire tyrannique: Vous enfin qui, n'ayant que Dieu seul pour amant, Almez par babitude, et nou per sentiment : Que vos cœurs sont heureux, puisqu'ils sont lusensibles! Tous vos jours sont sereins, tontes vos aults paisibles : Le cri des passions n'en trouble point le cours. Ahl qu'Héloise envie et vos nuits et vos jours ! Héloise aime et brûle au lever de l'aurore, An concher du soleil elle aime et brûle encore Dans la fraktieur des units elle brûle toniours : Elle dort, pour rêver dans le seiu des amours, A peine le sommeil a fermé mes paspières . L'amour, me caressant de ses ailes légères, Me rappelle ces nuits chères à mes désirs. Douces units, qu'au sommeil disputaient les plaisirs! Abailard, mon valoqueur, vlent s'offrir à ma vue, Je l'entends... je le vois... et mou âme est émue : Les sources du plaisir se rouvrent dans mon cœur, Je l'embrasse, il se livre à ma plus tendre ardeur : La donce illusion se glisse dans mes veines. Mais que je jouis peu de ces images vaiues ! Sur ces objets flatteurs, offerts par le sommeil, La raison vient tirer le ridean du réveil.

Ab! ta n'éprouves plus ces seconsses cruciles, Abaitard : to n'as nius de flammes criminelles : Dans le funeste état où t'a réduit le sort, Ta vie est un long calme, image de la mort. Ton sang, pareil aux eaux des lacs et des fontaine Sans trouble, sans chaleur, circule dans tes veines: Ton cœur glacé n'est plus le trône de l'amour. Ton œil appesanti s'ouvre avec peine au jour; On n'y voit point britler le seu qui me dévore : Tex regards sont plus doux qu'un rayon de l'aurore. Viens donc, cher Abailard; que crains-tu près de moi? Le flambeau de Vénus ne brûle plus pour toi. Désormals insensible aux plus douces caresses, T'est-il eucor permis de craindre des faiblesses? Puis-je espérer eucor d'être helle à tes yeux? Semblable à ces flambeaux, à ces lugubres feux, Qui brûleut près des morts sans échauffer leur cendre, Mon amour sur ton cœur n'a plus rien à prétendre : Ce cœur anéanti ne peut plus s'enflammer; Héloise t'adore, et tu ne peux l'aimer.

Ah! faut-il c'envier un destin si funeste?
Abailard, ces devoirs, ces lois que je détente, l'Enastérité du cloitre et su tranquille borreur,
A ton cher souvenir rien p'arrache mon cœur.
Soit que ton Héloise, aux pleurs abandonnée.
Sur la tombe des morts génisses prosternée,
Soit qu'au pied des auteis elle implore son Dien;

Les autels, les tombeaux, la mojesté du lieu, Rieu ue neut la distraire : et son âme obsédée Ne respire que toi, ne voit que ton idée. Dans nos cantiques saints, c'est ta voix que j'entends; Quand sur le feu sacré ma main jette l'enceus; Lorsque de ses parfums s'élève le nuage. A travers sa vapeur je crois voir ton image : Vers ce fantôme aimé mes bras sont étendus : Tous mes væux sont distraits, égarés et perdus. Le temple orné de ficurs, nos fêtes et leur pompe, Tout ce culte imposant p'a plus rien qui me trompe. Quand, autour de l'antel brûlant de mille feux, L'ange courbe lai-même un front respectueux Dans l'instant redouté des angustes mystères. Au milieu des soupirs, des chants, et des prières, Quand le respect remplit les rœurs d'un saint effroi, Mon rœur brûlant t'invoque et n'adore que toi.

Mais que dis-je! ô destiu! ô puissance suprême! Onelle main me déchire et m'arrache à moi-même? Tremble, cher Abailard! an Dien parte à mon cœur: De ce Dieu, ton rival, sois encor le vainqueur, Vole près d'Héloise, et sois sur qu'elle t'aime : Abailard, dans mes byas, l'emporte sur Dieu même. Oni , viens : coe le mettre entre le ciel et moi . Dispute lui mon cœur... et ce cœur est à toi. Ou'ai-le dit! Non, cruel, fuis loin de tou amante. Fais, cède à l'Éternel Héloise mourante : Fuis, et mets entre nous l'immensité des mers : Habitous les deux bouts de ce vaste univers Dans le sein de mon Dieu quand mon amour expire. Je crains de respirer l'air qu'Abailard respire : Je crains de voir ses pas sur la poudre tracés ; Tout me rappellerait des traits mal effacés. Du crime au repentir un long chemin nous mèue, Du repentir aa crime un penchant nous entraîne. Ne viens point, cher amant, ic ne vis plus pour tol: Je te renda tes sermens ne pense plas à moi, Adies , plaisirs si chers à mon âme enivrée : Adieu, douces erreurs d'une amaute égarée; Je vous quitte à jamais, et mon cœur s'y résout. Adien, cher Abailard, cher époux, adieu toat !

Natio quotile vois primi dans man lans riperchae? All versicles, "The office city end between extravel, Line mail...] is veilimis à cité d'un tombreus; Lan triche lanciers, observer énoir lambieus, Ploussail; pur intervalle un feu morarant et combre, Aprile a Si évilent, et disporte dans l'ormètre, Que, du creva d'un necrusal, des cris, de longs access observers d'un necrusal, des cris, de longs access observers d'un necrusal, est cris, de longs access » Arrière, chère sour, arrêre, ne dis-elle; Ma censéen amois lateme, et un tombre d'appelle. Du repos qui le fini eval ici le sejone: J Jul vice cemuse le victime de l'imour; Comme te jul brêté d'un fen sons expérance. Cere dans la producise d'un ferre sistement le l'acceptance de l'acceptance de l'acceptance. Le l'acceptance de l'acceptance de

O mon Dicu! s'il est vrai, si telle est to bonté. Précipite l'instant de ma tranquillité. O grâce luminense! ô sagesse profonde! Vertu. fille du ciel : oubli sacré du monde. Vons, qui me promettez des plaisirs éternels, Emportez Héloise on sein des immortels... Je me meurs! Aballard, viens fermer ma paupière: Je perdral mon amour en perdant la lumière, Dans ces derniers momens, viens du moins recuelllir Et mon dernier baiser, et mon dernier soupir, Et toi quand le trépas aura flétri tes charmes . Ces charmes séducteurs , la source de mes larmes : Quand la mort de tes jours éteindra le flambeau, On'on nous unisse encore dans la puit du tombeau. One la main des amours y eraye notre histoire : Et que le vnyageor, pleorant notre mémoire, Disc : « Ils s'aimèrent tron, ils furent maiheureux : Gémissons sur leur tombe, et u'almons pas comme eux.

FRAGMENT

D'ABARARD A HÉLOÍSE.

Qu'al-je lui v qu'acto finit, ausilierrerese Hérole 2 de juig de tes dervoirs je te requis sommée : le croyals que tou coure, paus d'aveje aimé, de froids sentimes Visiti accourant. Not-même plus tranquille, et talans la solitude . Sons le poisit de mes fers courbe jus l'antiquitation par l'accoura, séparé du reste des mortels. Notorent que le Deut dont je sers les autrels, Poublisis qu'il foise, aux termes condumnée, Actevait lois de moi su traité dantière. Le n'abundomais plus mes esprits d'étrompée du l'arternation de l'accourant de l'accourant le la marche de n'abundomais plus mes esprits d'étrompée. Ton amour partagna le trouble do mas vie: Il civid justic audie que ton crear grécireux. Pai jouir d'un repos nécessaire à tous deux. Pai jouir d'un repos nécessaire à tous deux. De l'érein. Je ne peins dana cet et als paisible Qui suit l'Equisement d'une fune trop sensible. Et na forder noisen l'intée la pattager. Les trompesses danceurs d'un calune passager. Les trompesses danceurs d'un calune passager. Le trops m'abundanne, et na rage y resonce : Le rapos m'abundanne, et na rage y resonce : La danne qui le trêvé a rataline rase feux :

Et je politais la paix que l'ai tent peursoivie.

Onl. ju f'aime... et l'aimer et un applice affect.

Try deplorable amme, de na chert l'étible.

De mon anous treublé pardonne la surgirée :
longine d'éte aime. j'ai deut de de not cour.

Porstair je me faster d'impire tant d'arders.

N'ai ple ne faster d'impire tant interest.

N'ai ple ne faster d'impire tant interest.

N'ai ple ne faster d'impire tant d'impire tant d'impire.

N'ai ple ne faster d'impire tant d'impire.

N'ai ple n'impire tant d'impire.

N'ai ple n'impire.

N'

Hélas! In le sais trop : le ciel, dans sa vengeance, Le ciel ue m'a laissé qu'an roste d'existence. Ménagement cracis autant que superflus ! l'existe pour sentir que je n'existe plus, O mort! m'as-tu frapné, sous popyoir me détruire? L'homme est anéanti dans l'homme qui respire; Et de l'humanité ce qui aurvit en mol Fait rough la nature et la glace d'effrol. Image affrense, bélas! que to m'as retracée! Crains-tu qu'ello n'échappe à ma triste pensée? Tu me crois door heureux par mes propres malheurs? Va. mes láches bourreaux et tes perséculeurs. En flétrissant les sens de leur faible victime, N'ont nu dénaturer le corur qui les anime : C'est au fond do ce cœur qu'ils devaieot te chercher; C'est ce cœur , en un mot , qu'il fallait m'arracher,

Depuis l'instant cruel oh, dans sa rape extréme, Le sort wis pour jamois keparé de mol-neine. Toujours ensecté dans l'ombre des désercts, 7 di dérolé pas lamite ans yeut de l'authers; Et toi-môme, l'éloie, abantionaux et moule, Ta caclais as boileur dans une nait profoside. Ta caclais as boileur dans une nait profoside. Ta cardina l'authernative de l'authernative des Ta caclais as boileur dans une nait profoside. Ta cardina l'authernative de l'authernative de l'authernative de Et qu'entir ramence à ton holdfereur, Ta visia à bies transmille, au sein de l'imporcate. Je l'ai cru !... Cette idée, en des temps plus heureux, Aurait livré mou âgue à des tourmens affreux; Anjoural'hui je voudrais qu'elle adoucit ma peiue : Mon cœur à ton amour préférerait ta haisse... Vois combieu cet amour accroît mon désespoir! Déjà, docile au joug d'un rigoureux devoir, l'embrassais sans efforts des vertus mercenaires : Dieu même, plus sensible à mes larmes amères, Au pied de ses autels dans le sein de la paix. Sur mon cœur affligé répandait ses bienfaits : Je me flattais epûn que sa main consolante Versait les mêmes dons sur me plaintive amante... Douce et trompeuse erreur dont i'ai trop peu ioui! Mon bonheur commençait; il s'est évanoui. To lettre, cette lettre où tou ûme exprimée A peint toute l'ardeur dont elle est consumée : Cette lettre britlante a porté dans mes sens Ces désirs autrefois si vifs et si nuissans... Trop cruelle Héloise I ab I pourquoi ta tendresse N'a-t-elle pas du moins ménagé ma faiblesse? Pourquoi montrer encore à mes yeux entr'ouverts L'image de ces biens qui me furent si chers; Et pourquoi rappeler à mon âme sensible D'un houheur qui n'est plus le souvenir horrible?

Tolowhee to Ye di; ton militareren amon; Per es personeren privé de senious entre entre les personerens privé de senious Personais incentre suit aire apissey me condeversation. Personais incentre les aux baiers et des amants : Et ceptuals en proje à tes lecilais désirs; Ton cour à ret amant demande des plainirs] Te lefelle de le voir, quand sa tree importane. Per pent que ne moutre toute son infortuse ? Quand la même prevade part en metre production de la voir de la vo

#### ABMIDE A BENAUD.

HE MOIDE.

Faronche Européen, qui, des rives du Tibre, Viens, an sein de la paix, troubler un peuple libre, El qui, dans tes fuerurs, nous préparant des fers, Veux à tes prépages soumettre l'univers; Detestable croisé, chrécies Déche que fuerde, Tremble, cruel Resund, connais los traits d'Armide: Tremble, Ce ne sont-plus ces chiffics amoureux, L'un dans l'autre enlacés et garans de nos feux : Ge n'est plus cette Armide à tes lois enchalmée... C'est Armide en furenr, Armide abandonnée; Et, pour te peindre entore un plus pressant danger, G'est Armide outragée, et qui vent se vouger.

Doutes-tu que cet art, dont le pouvoir suprème Commande à la nature, aux enfers, au ciel même, Et qui, pur l'ascendant d'un charme impérieux, Rend un faible mortel plus puissant que les cheux; Doutes-in que ret art qu'employ a ma tendresse, Ne serve égallement una fureur vengresse?

Queil sous le ciel épois des plus afreux climas, Ser des monts couronis par dictente frimas, Sous ces pôles gâncés où, robie et moiss éconde, La nature laugait aux liadies de moiss éconde, La nature laugait aux liadies de moisses; El pie ne pourral pas, quand le traftre m'estrage, Crée pour mo aumant un nouvel auxieres; El pie ne pourral pas, quand le traftre m'estrage, Annia que mon aumon faire éclater ma rage? Nou, nos: coutre un ingrat armous les élémens, El gress, percè de coups, pous les sauvs de Solyme Lindéle Remand expire un tréfiche.

Malheuroure lo di n'igare un delespoir mortel; Te ri de mon couront sa la lut pe seu, cruel, Sano dout ut sais trop qu'une annaute timide. Trembalant et desamrée l'aupent d'un peride, l'able encer pour l'olgiet de son ansour trahi, sent equ'il est represe bleu plus qui rios bai. Moi, me reque? de qu'il d'un mottel que l'adore; Que me fait unis, bactir que l'adore; lou me fait unis, bactir que l'adore; lou me fait unis, d'actir que l'adore; l'actir de l'actir de l'adore de l'actir de l'adore. Adete la vesqueux en prist de son botterer, Actet la vesqueux en prist de son botter.

Il est vrai : quand l'Europe, à pous perdre animée. Déploya ses drapeaux dans les champs d'Idumée ; Quand tes làches chrétiens, faustiques cruels, Vincent veuger leur dieu dans le sang des mortels; Tremblante pour nos murs, tremblante pour mon pèrè. Je jurai, dans l'ardeur d'une juste colère, De purger à jantais nos états opprimés De ces pieus brigands, au meurtre accout En invoquant les dieux des rives infernales, Bientôt l'allai semer dans vos teutes fatales. Cet esprit de discorde et de rivalité Qu'entre les héros même excite la beauté. De vos chess imprudens les âmes divisées Offrirent à mes vœux des conquêtes aisées ; Et je traŝnai captifs, aux prisons de Damas, Ces superbes chrétiens enchaînés sous mes pasToi sent, cruel Renaud, dans ces jours de ma gloire, I A mon coror indigné disputas la victoire : En jetant sur Armide un comp d'œil dédaigneux, In préféras la guerre et ses plaisirs affreux. To fis plus : non content d'insulter à mes charmes. Tu tournas contre moi tes invincibles armes : Des esclaves chrétiens ta main brisa les fers. Ma honte, mon dépit, remplirent l'univers. Armide, dans ces temps, à la haine livrée, Contre un fier ennemi justement déclarée, Était loin de prévoir que su devais un four Écraser son orgueil sous le joug de l'amour, Ab! iorsqu'abandonnaot le sein de ta patrie, Tu portais le ravage an sein de la Syrle; Quand le souffle infecté de ta noble fureur D'ane fureur égale empoisonnait mon cœur : Aurais-je pu penser que, pour toi plus humai J'allamerais l'amour aux flambeaux de la baine?

J'avais juré ta mort : au gré de mon courroux Un sommeil imprudent te livrait à mes coups : Ah, dieux ! pourquoi ma main, dans cet instant funeste, N'osa-t-elle percer un cœnr qui me déteste? Fai frémi, malbeureuse! et l'ai craint de frapper. Mon bras, en t'immolant, ponvait-il se tromper? C'était Benaud, Renaud, ce guerrier indomptable, Ce soldat de Dadon, ce héros redontable, Ce destructeur barbare, armé contre les miens, L'effroi des musulmans, et l'appui des chrétiens. Mais Renaud n'avait point cette armure terrible. Ce custive ensanglanté qui le rend invincible : Qui, le cachant alors sous son panache affreux, Eût enhardi mon bras en abusant mes yeux. J'anrais bravé Renaud sous le poids de ses armes; Mais Renaud désarmé n'eut pour moi que des charmes, Tant d'attraits brillent-lls au front d'un ennemi? Je crois te voir encor sous un myrte endormi, Les yeux appesantis, fermés à la lumière, Mélant any dony zéphyrs ton baleine légère. Sur un tapia de fleurs négligemment conché ( Tel qu'un jeune arbrissem vers la terre penché ), Le front à déconvert, la bonche demi-close, Charmant, semblable enfin à l'Amour qui repose. Tes blonds cheveny flottaient à l'aventure épars : Un dien semblait alors s'offrir à mes regards,

Dans mes mains rependant le poignard édincelle ; le mélance vers tois... je frémès... je chancelle ; Déjà je ne peux plus ni frapper, ni pusir; J'aime Rensond, je l'aime l... Ai-je pu le bair? Quelle était mon erreur! I fenund est tont alimable. Ce n'est pins ce chréden, ce mortel néprisable ; Ce soldat linatique et ervel our à tonr ; Ce n'est pius mon tyren c'est Resand, c'est l'Amour.
Mais que vois-je no from est couvert de possières:
L'ardeur da jour le brête. O ciel que raisje faire?
L'ardeur da jour le brête. O ciel que raisje faire?
Alt q'un baiter l'essué l... (Esté fait pour souffre!)
Alt q'un baiter l'essué l... (Esté fait pour souffre!)
Reçuis, sonc che Famoud, ce dous baiter d'Armidei.
Ce a'us plus la fureur, c'est l'amour qui la goide.
Ident l... versis, laiscreous r'expecteu no nommell.
Décut | qu'il sera charmané à l'amour qui la goide.
Il me s'a préfere l'a l'Europe, à la terre la line es préfere l'a l'Europe, à la terre.
Peut flour l'anne, l'action pa popur la garret.

Pourraile H., Le crains ton., Enchalmons ma compute; Loin du camp des chrétiens que le plair l'arrêce. Que ce tissu de fleurs, celui de mes cheven; Le servent dans mes bras de mille et mille monds. Partons: et, dans un char traveravant l'empyrée, l'arméportons mon amont dans une fie (gnorée, Où men amont plator soit certain de as foi; Où je sois toute à lui comme lui tout à moi.

ll est vrai... mais Renaud dans sa haine affermi,

J'arrive : la uature , en partageant ma Joie , Sur d'arides rochers s'embellit , se déploie ; Et , se reproduisant aa gré de mon amour , Du plus affreux désert fait le plus beau séjour .

Au moment du réveil quelle fut ta sarprise l Aux pieds de son vainqueur Armide était assise Cette fière princesse. Armide dont le bras Quelques instans plus tôt s'armait pour ton trépas, Redoutant à son tour de te voir inflexible. Paraissak Implorer le dieu le plus terrible; Et, me livrant entière à de justes fraveurs. l'embrassais tes genoux arrosés de mes pleurs. e Cher Renaud, t'ai-je dit, tu vois couler mes larmes : Puissent-elles sur toi ce que u ont pu mes charmes l Je t'aime, le t'adore; et mon curar enflammé Pour prix de son amour demande d'être aimé. Au trône de Solyme en vain ton bras aspire : Renonce à cet espoir : je t'offre un antre empire . En empire plus doux et plus digne de toi. L'empire de mon cœur que je livre à ta foi. Onitte ce fer borrible et cet airain barbare : Laisse agir le croissant, le sceptre et la tiare : Abandonnons au sort ces intérêts divers, Ce palais, ces jardins, voilà notre univers. Viens, suis moi, cheramant...viens...ce sombre bocage, Ce temple de l'Amour est son plus bel ouvrage, Ce trône de gazon, ces ombres, ces raisseaux, Le souffle du zéphyr, et le chant des oiseaux. La nature, en un mot, au plaisir nous appelle :

Le plaise à tes yeur va tus rendre plus belle; Venes... «The ments l'Amour dans noi embrasoement De deux ders ennenis fait deux tendres annas. L'ardente activité de ser rapides Jhammes Foud nos ceurs, les unit, et conceitre nos âues; D'un seul et d'un même être ji vient nous aniney; Renand vit de ma vie et je vis pour l'ainer.

Oue l'étais loin alors de te croire perfide! Rien ne troublait le cour de l'amoureuse Armide. O jours délicieux ! à fortunés momens. Où les plus doux baisers scellèrent nos sermens ? Au coucher du soleil, au lever de l'aurore, Cent fois to me disais : « Armide, je t'adore : Oue to me fais bair les jours, les tristes jours Où le dien des combats m'enlevait any amours! Pai vécu sans l'aimer, ô ciel! et j'ai pu vivre? Pardoune. » Faible alors, et ne pouvant poursuivre, Tu laissais échapper de tes yeux attendrés Ces larmes de l'amour, plus douces que les ris : Et, te précipitant au seiu de la maîtresse. Passant de la douleur à la plus tendre ivresse, Tu me faisais godter au sein des voluntés Des plaisirs toujours vifs et toujours répétés. Nous expirions d'amour; mais nos lèvres actives Fixaient, par des baisers, nos ames fugitives : Ou plutôt nos deux cœurs, émus par les plaisirs, Volaient de l'un à l'autre, et suivaient nos soupirs. Dans ces embrassemens doucement abusée , Je goûtais le booheur de me croire adorée. Et j'étais loin encor, trop lois de soupçonner Que mon volage amant voulût m'abandonner,

O jour, jour odieux, jour à jamais funeste, Et dont, pour mon tourment, le souvenir me reste! Épourantable jour, que je n'ai pu prévoir! Dois-je, en te rappelant, combler mon désenoir?

Jone sals quels mortels; deux chréfens que j'abborne; Secourse par un dieu, que je las hijs secours; Frundissant, malgré mol, cer orchers sourcillors, Deate les fance cerespie (e crealent à leurs yeax, Vienneut; e., le partont de giolre et d'hérèbine, Hallment dus tou cere le feu de famalisme. Les burbiers hérotif l'arrichest de ses brus- l De sit des voltages in roles aux consistent. Trembante, je sa écrife à Arrête, fagur la streie! Trembante, je sa écrife à Arrête, fagur la streie! Trem l'accisses pour la boll se vien es précis par la consiste pour la consistent de la consistent de la la consistent de la con

Mes samplots , mes elameurs remplissent le rivage.

J'en prendrai sans rougir les rétemens affre.

Déjà J'ai déponillé ces tresses de cheveux,

Vers ce berecht chéri, témoin de nos plaisirs; L'écho, le seul écho répond à mes soupirs : Per mes cris reçubalés vainement je t'appelle. Falidie alors, et cédant à ma douleur mortelle, Le tombes aux et lich everdure et de fleurs, Oà mes haisers pa vient tes babers imposteors; Oà, te cherchant encor, J'étends mes mains tremblantes Où je n'embrasse plus que des ombres errantes.

O ciel ! Il est dooc vrai que mon amont me fuit ! Tristes divinités de l'infernale nuit. A mes accens plaintifs sortez du noir empire; Embrasez ce palais que l'amour aut construire : Volez , portez partout le fer et les flambeaux, Bavagez ces jardins, desséchez ces ruisseaux, Anéantissez tout, l'univers et moi-meme : Mais épargnez eocor le pertide que l'aime : Qu'il vive !... Il vit, l'ingrat ; et son barbare cœur Peut-être est insensible aux cris de ma douleur-l Le croirai-je, Reaand, que ton âme infidite Joigne à ce titre affreux le titre de cruelle? M'abandonneras-to sur ces rocs calcinés, Sur ces tristes sommets de la fuite étonnés Où, depuis ton départ, la nature engourdie Expire loin du dieu qui lui donnait la vie : Où le ne puis enfin par mes enchantemens. Ce que pouvait un seul de tes regards charmans?

Non, Benoud, prends pitié d'une amante égarée... Criminelle pour toi, poor toi dénaturée. Pour toi j'ai tout quitté : mon pere, mon pays, Mes devoirs, mes sermons; je les ai tous trabis. De quel œil, de quel front oserais-je parattre Dans les murs de Damas ( que tu détruis peut-être ! ) Dans ces murs malheureux où l'ai recu le jour. Dont j'immolai la gloire an soin de mon amour? Parle : dois-je montrer à la terre étonnée · Armide dans les pleurs. Armide abandonnée? Puis-je enfin, sans rougir, exposer à ses yeux Mon déshonneur... le prix dont tu payas mes feux? Mais, que dis-je, est-ce à moi de redouter la honte? Je t'aime avec fureur, et l'amour la surmonte. Permets que ton esclave-accompagne tes nas : Traine moi dans ce camp où mes faibles appas Alhamèrent des feux de discorde et de haine. l'enchaînal des chrétiens : venge-les et m'enchaîne. Je ne demande plus à mon cruel vainqueur Que du beau nom d'amonte il flatte ma douleur, Dans son camp près de lui, s'il permet que ie vive. Je ne veux que le titre et le rang de captive : J'en prendrai sans rougir les vétemens affreux.

D'un front convert d'ennuis inutile parure ! l'abborre des attraits qui n'ont fait qu'un parjure,

Oul, Renaud, laisse-mol voler à tes genoux; Esclave et dans tes fers, mon sort sera plus doux, Onels soins ie te rendrai, quand le dieu des hataliles T'entrainera sangiant au pled de nos murailles l Tremblante pour tes jours, je couvriral ton sein D'un fer Impénétrable et du plus dur airain : Moi-même, le ceindrai ta redoutable épée : Enfin , que te dirais-ie? A te plaire occupée . Redoutant de te perdre, et marchant sur tes pas, Armide te suivra dans le choc des combats. L'or de ton houciler, ta cuirasse pesante, Ne pourront rassurer to mulhourouse amanto: Craignant, à chaque dard par l'eunemi lancé, Que, tont ingrat qu'il est, ton cœur n'en soit percé, Le sein, le sein tremblant de la fidèle Armide Contre ces traits mortels te servira d'égide. Heureuse si bientôt, expirant à tes yeux, Tn connais tout le prix d'un amour malheureux !

Mais que dis-le? où m'emporte un espoir sui m'énare ! Ah, cruell je prévois ta réponse barbare. « Armide , diras-tu , j'ai dû trahir tes feux ; J'alme un Dieu moins facile et plus grand que tes dieux: Je suis chrétien. Ma loi rigoureuse et sévère? M'accusait dans les liras d'une femme étrangère : Aux pieds d'une idolàtre en esclave enchaîné. La gloire gémissait dans mon cœur mntiné. Sur des ailes de fen la gloire descendne Chasse enfin le nuage épaissi sur ma vue. De mes seus ahusés jo connais les erreurs. Imite-mol : renonce à des plaisirs trompeurs ; Ne vieus point. Vis heureuse, en oubliant un traftre, Oui le fut par devoir, et qui gémit de l'être. Je te dis, en pleurant, un éternel adieu : Je te plains... mais enfin l'obéis à mon Dien. »

A ton Diera? Quod! C'est toi qui m'opposes son etible! Ce a' est donc plus l'amour que ton dane consulte! Mais réponds. Dans l'instant où, maitre de les veux. Tu pouvis dédaigner ou contonner mes feux, "Dourquoi m'avoic caché cet obstacle injudeile? Tou Dieu, dans ce monnerdt, étai-fil moins servible ?" And. "An et a' dieu d'allemen on de lain", h'as-su néois d'almen que pour mieux me trahit?

Non, tu n'en point le fils de la helle Sophie; Non, ne te vante point de lui devoir la vie. Le Caucase, au milieu des neiges, des ghiçons. Te conçut dans la nuit de ses antres profonds; Ou la mer en fareur, te roulant dans son onde,

Te vomit sur ses hords pour le malheur du monde, Ingrat . Il te sied bien de vanter ta vertu : D'opposer à l'amour un devoir prétenda! Va, crois-mol; désoruais cesse de te contraindre : To feignis de m'aimer, et tu feins de me plaindre, Laisse moi mes douleurs : ah! je dois les chérir, Si par elles, du moins, l'apprends à te hair. Ne crois pas cependant que, seule dans les larmes, Je maudirai l'amour, et Benaud et mes charmes : Euménido cruelle, attachée à tes pas, Je te anivrai partout, dans ta tente, aux combats; Partout, le reprochant ton crime et top parjure, Je te ferai sentir les tonrmens que l'endure. J'en mourrai; mais hieutôt, abusé dans tes vœux; Tu descendras toi-même au séjour ténélireux : Et, satisfaite alors, mon ombre ensanglantée Sans cesse poursnivra ton ombre épouvantée ; La voîte des enfers mugira de mes cris... Vois si tu veux, ingrat, me trahir à ce prix.

Qu'ai-je dit! vains projets d'une amonte insensée! Ah! qu'un plus donx espoir vient flatter ma pensée ! Va., ic ne te hais point ; va., ie sens que mes pleurs Dans mon ûme attendrie ont éteint mes fureurs. Ouels que soient top parinre et mon dépit extrême . Benand, mon cher Benaud, il est vrai que jo t'aime... Écoute: tu m'as dit que la religion. Oue l'amour des combats, que ton ambition, Et le ne sais encor quel serment homicide. Te forçaicut, malgré tol, d'abandonner Armide; Eh bien? connais l'excès, le pouvoir de mes feux; Je renonce à mon culte, et l'abjure mes dieux : Sols le mien désormais. Idolûtre on rhrétienne. Armide n'aura point d'autre loi que la tlenge. Détermine à ton gré ma cruyance, mes munrs; Je n'examine rien : sait vertus, soit erreurs, Ten devoirs sont les miens, et je suis ton exemple. Délà ton Dien m'est cher, conduis-moi dans sou temple. Heurense si bientôt, par des nœuds éternels. Il unit nos destins an pied de ses autels! Tron benreuse, en un mot, si, per l'amour conduite. Ta main, sur les débris de Solyme détruite, Daigne ceindre mon front du bandeau nuntial :-Si, quittant à jamais un séjour trop fatal, To me fais voir au Tibre, ébloui de la gloire, Assise à tes côtés sur ton char de victoire l J'ose exiger ce gage et ce prix de ta foi-Je pars, dans cet espoir, pour me rejoindre à toi : Et quel que soit le sort qui m'attende à Solyme, J'y vivrai ton épouse, ou mourrai ta victime.

### LES HOMNES DE PROMÉTRÉE.

Dans les plaines d'Enna, non loin de Syraene, Sur conto fortunes où cuale l'Arthues, A la reise des dieux on imple consecret à l'arthue de la comment de la

L'autél, le sudrauire et son auguste encriate Des injures du tempo ou autoire sous il Tatteine. La d'autiques tableoux les murs eurologoés Conscretto inte lesser traits an arrage échappés. Sur la fresque hilliauté ou y voil Pronéthée Dannant an nouven maître à la tere enchantée. Pour peindre ce grand jour où de savantes mains Pétrient la limos qui forme les hanacit L'artiste a révail, dans le plus bel encenaile, Tout ce poir mis les neures d'échapes.

L'horizon, sous un ciel et de pourpre et d'azur, Y fuit dans la vapeur d'un air tranquille et pur. Ce lointain, couronné du summet des montagnes, Offre dans les vallons de riontes campagnes, L'u fleuve entreénapé de jones et de roseaux D'un cours lent et paisible y promène ses eaux : Et toujours plus charmé, plus épris de ses rises, Amuse en cent détours ses ondes fugitives. Ici c'est un torrent qui, d'un cours orageux; Tombe , hondit , et renle à flots impétneux : D'une humide vaneur il obscurcit la plaine. Pousse et rejette au loin les débris qu'il entraine. Là d'orgueilleux palmiers s'élancent dans les airs : Plus loin d'humbles buissons les côteaux sont couverts; Et partout la verdure, aux veux qu'elle intéresse, Fait briller du printemps la grâce et la jeunesse. Insectes, animany, errent dans ces beaux lieux: Prométhée y mit l'homme et sit plus que les dieux.

L'homme, sous le pinceau de l'artiste fidèle, Étale sur son front sa ferté naturelle : Tout annonce dans hui le roi de l'univers. Son superbe regard à échappe en longs éclairs : Son port majestaeux, mais noble saus rudesse, Réunit à la fois la force et la souplesse. Sur ses membres ucriveax les muscles prononcés Forment un bel accord, l'un dans l'autre enheés. Tel paraît dans le cirque un lutteur intrépide.

Sa moidé près de lai, sous un maistien timide, Laine voir plus de grâce et des attrais plus dour. Le peinire à s'arait point sous un voile jalont De la belle l'undorre ensevel les chèrrens : L'innocence etait une, et l'était sans attrames; Elle s'enveloppait de sa socie pudent. La beauté à rourig qu'es portains as candeur; El, près de son berceau, pure escore et célosie, Dans la saudié même clie et un front modelact.

Pour readre tant d'appas, l'artiste, mains hardi, D'une mais plus légère avait tout arroudi : Du pinceau caressant les touches adoncies Semblaient avoir glissé sur les superficies. Le sang, qui reflétait sa pourpre et son éclat. Colorait de la peau le tissu délicut : Partont d'heureux replis et des formes riantes. On vovait les cheveux de leurs tresses mouvantes Ombrager, couronner au front calme et serein : Leurs nœuls abandonnés roulaient sur un beau sein. Sur deux touffes de lis figurez-vous la rose. Lorsqu'au lever du Jour, timide, demi-close, Et commençant à peine à se développer, Du bouton le plus frais elle va s'échapper : Tel est ce sein; ce sein, la première porure . Que reçoit la beauté des maises de la nature : Demi-globe enchanteur, dont le double contour Palpite et s'embellit sous la main de l'amour. Pour mieux prindre, en un mot, ce sexe qu'on adore, Le goût a rassemblé dans les traits de Pandore Ce que mille beautés auraient de plus charmont : C'est la grâce nalve unie au sentiment. Pandore dans la main de l'époux qui la guide Laisse, comme ou hassed, tomber so main tieside Sur le cours d'un ruisseau son beau corps est penché : De son humble paupière un regard détaché Y suit furtivement l'image qu'elle admire ; A ses propres attraits on la voyait sourire : Et l'art représenta par cet beureux détour, L'amour-prouve naissant au berceau de l'amour.

Prométhée, appuyé sur l'urne qui recèle Du rayon créateur la irilliante étincolle, Costemplait d'un sir fer son chét-d'auver nouveau; il défait les dieux en le vayant si beau : Moi-même j'admirais et l'artiste et l'ouvrage, Sur ce tableau subline ajais parla le sage ;

40.

Des Titans, me dit-il, l'orgueil ambitieux Voelut, de mouts eu monts, escalader les cienv : Mais Jupiter, armé des flèches du tonnerre, Renversa sons ses conps les enfans de la terre. Des rochers de l'Etna l'un d'eux est écrasé : Un antre sous le poids du Vésuve embrasé, Ébranle avec effort les murs de Parthénope : Un sutre ici mucit sous l'antre du cyclone : Et les plus ariminels sont . an fond des enfers . De la voûte du moude étouffés et converts. A leur affreux supplice échappa Prométhée : Il frémit en voyant la terre inhabitée; Et ses fils malheurenx, à jamais englontis, Replongés dans les flancs dont ils étaient sortis, Mais à s'humilier rien ne peut le résoudre ; Il relève son front sillonné par la foudre : · Des dienx qui m'ont vaincu soyons encor l'égal, Dit-il : dût mon orgueil me devenir fatal, De ces dieux détestés bravons la tyrannie. Sans le fen de l'audace il n'est point de génie ; Osons tout : repeuplons ce globe désolé. » Il projette, exécute, et l'homme est modelé.

D'abord, pour affermir l'édifice fragile, En solides appuis d façonne l'argile, Du sang prêt à couler il creuse les canage. De la fibre mobile il unit les faisceaux; Il les enchaîne entre cux , entre cux il les oppose : Des mouvemens divers il assure la cause. An buste assujéti le bras s'étend soudain ; Les doigts en s'alongeant vont dessiner la main Bientôt de ce bean corps la taille souple et libre Sur sa double colonne a pris son équilibre : Le Titan s'applaudit et poursuit son essor. Avec plus de génie, avec plus d'art encor. De ce noble édifice il embelfit le fatte: Du plus grand caractère il conronne la tête, Superbe, et s'entourant de l'ombre des cheveux, S'élève et s'aplanit le front majestneux. Au fond de son orbite éclate la prupelle : Un doux voile se ferme et s'entr'ouvre autour d'elle. Un arc demi-courbé, qui s'abaisse sur l'œit, Donne encore an regard plus d'aadace et d'orgueil. Le teint prend son écist; la lèvre colorée En deux filets de pourpre est déjà séparée. Il semble en ce moment que le fils de Japet, Rival de la nature, ait surpris sou secret. Comme aux tiges des fleurs que ptile rosée En émail, en verdure est métamorphosée, Ainsi par le Titan le limon préparé En organes divers se transforme à son gré. Lorsque sa main traca ces artères, ces veines, Foyers toujours brûjans des passions humaines.

Il prit des animanx les diverses humeurs; L'homme a tous leurs instincts, et trop souvent leurs mours Du tissu de la peau l'enveloppe l'égère Du jeu de ces ressorts nous voils le mystère : Leur mobile à nos yeux fut toujours inconnn.

An terme de l'ouvrage à peine parvenu,

Le Titan, du limon qui lui restait encore, Pétrit les doux appas dont il orna Paudore : Pandore, être enchanteur, d'après l'homme imité, Être semblable à l'homme, avec lui contrasté ; Portrait ingénieux, plus brillant que fidèle, C'est en vain qu'il ajonte à l'éclat du modèle ; Chaque trait s'affaiblit dans ses traits répété : Il a bien plus de charme et moins de majesté. La mollesse toujours accompagne la grâce : La fierté disparaît, la douceur la remplace, Figurez-vous enfin deux étres opposés. Pareils et différens, nais et divisés ! L'un de l'autre ennemis, l'un pour l'autre sensibles, Rapprochés en secret par des nœuds invisibles; Amis, amans, époux, et rivaux à la fois, Confondant lears plaisirs, se disputant lears droits Société bizarre et pourtant assortie, Où sans nuire à l'accord, règne l'antipathie. Tel est le conple humain, fier, jaloux, mais heureux.

L'art n'obteunit encor qu'un triomphe donteux : L'automate est formé : mais ce groupe immobile N'est qu'une vaine image et qu'une froide argile. Le souffle de la vie est le bienfait des dieux : Prométhée osera, dans le nalais des cieny. Bavir aux immortels ce noble privilége. Bien ne pent ralentir son essor sacriléee : Il traverse des airs le fluide azuré, An fover du soleil saisit le fen sacré. S'enfait, se précipite aux autres du Caucase. Y revoit son Image, et l'anime et l'embrase. Le céleste rayon pénètre par degrés : Déjà le sang circule en ruisseaux colorés, Les veux s'ouvrent au jour, les lèvres au sourire : Le conr bat, tout se ment, et le couple respire. O puissance! ô prodigo! ô fortuné moment l-De ces êtres nouveaux quel fat l'étonnement? Inondés tout a coup d'un torrent de lumière, Ils ouvrirent à peine une faible pauplère . Et leur premier regard, confus, embarrassé, Sur eux-mêmes resta timidement baissé.

Cependant aux objets leur vue accoutumée Crut pouvoir regarder cette volte enslammée, Ce jour, ce vif éciet dont brille l'anivers. Ils contemplaient l'espace et la hauteur des airs, Ce soleil dont les feux, lancés sur la nature, Jettent en rayons d'or une riarté si pore : Ces nuages brillans, dont l'aile des zéphyrs Promène dans les airs la pourpre et les saphirs, D'un spectacle si beau la pompe et la richesse De leurs sens délicats fatiguaient la faiblesse ; Et de trat de solendeur leurs regards confondus S'éteignirent bientôt, ébloois et perdus. Trop d'édat se déploie au sélour du tonnerre : On admire le eiel, on jouit aur la terre. Là de rians tableaux amusèrent leurs veux. Les reflets adoncis d'un joor délicieux; Les fontaines, les lacs, et feurs rives fleuries; La verdure des bois et celle des peairies : L'or flottant dans la plaine, et l'ambre des côteaux; Et l'émail des vallons, et le cristal des eaux; Et ces antres si frais, et ces hosquets si sombres : Les leux de la lumière et le repos des ombres : Cet aspect varié d'objets intéressans Charma, sans les blesser, leurs organes unissans; Et, sans peine introduite au foud de leur pensée, Leur image y resta légèrement tracée.

Ah! la froide habitude et ses cruels déguites
Natériént point encor des plainirs aussi dout!
Leurs exprise nitéré jouissaient sans consultre:
Il sembisit que pour eux l'univers viut de natire;
Que, sord tout à coup de la unit du chaen,
Leur superine séjour avec eux fit écles:
Et que la main d'un dieu, par un double miracle,
Avec les spectaiense elle créé le spectaies,

Mais parmi ces beautés, quel invincible attrait, Quel autre changement les trouble et les distrait? L'un vers l'autre sans cesse un penchant les entraluc ; Il fixe les rayons de leur vue incertaine, Ah I tout cède au plaisir qu'ils goûtent à se voir : Des objets fugitifs d'détruit le pouvoir. Avec quel lutérét ce couple heureux s'admire! L'un et l'autre, plongés dans un cuafus délire, Se porcoureut d'un œil avide, curieux: Tout leur être jooit, leor ame est dans leurs yeux, Lear âme à leur bonheor vent être intéressée; Et déjà leur instinct s'élève à la pensée. Les progrès uc sont plus et pénibles et leuts : Du seo de leurs regards leurs esprits sont brûlans, Le sentiment ému produit l'intelligence . L'ombre fuit, le jour brille, et la raison commence,

Dans ce flux et reflux de monvemens divers, Si prompts, al variés, tous également chers, Pandore s'écria : D'où viens-je? où vais-je? où sais-je Du trouble où je me vois quel est donc le profisce? L'être dunt je Jouis, par qui n'est-il donné? Qu'était-il avant d'être, et comment est-il tié? O toi qui mets le comble à ma surprise estrème, Toi que in offres en toi l'image de nool-aelme. Toi que cherchent mes yeut, qui des yeux me poursois, Enfin, qui que tu sois, apprends-moi qui je suis !»

Le murmure flatteur de l'onde qui soupire, Les mouvemens légers des alles du Zéphyre. Le door bruit des rameaux halancés dans les airs Des êtres anisaés les langates divers Et do chant des oiseaux l'étounante merveille Du premier des bumains avaient frappé l'oreille : Mais, energ plus sensible put sons de cette voix Qui l'émeut, l'intéresse, et l'enrhante à la fois, Il dit : Aimable objet, û toi dont la présence Aurait seule embelli le jour de ma naissance, Ah! cède à mes désirs, répète ces accens, Ces sous dont la doureur a pénétré mes sens Nous ignorous tous deux qui nous donna la vie; Mais, dans ce même instant me fût-elle ravie (Je l'éprouve aux transports qu'elle excite chez moi ), Ta vois me la rendrait, je renaîtrnis por toi. Peut-être le pouvoir aul te rréa si belle De mon lose en tes yeux alluma l'étincelle. Pour mon honbeur sans doute il voulnt te former : Il t'n faite pour plaire ; il m'a fait pour t'aimer. »

A cas most il suppressor e, a partici il su di ciudat. Bertonette i saini è un mis qu'il vui presente i partici. Peritonet è la sini è uni sui qu'il vui presente. A prince riforme-t-à le tione fe se doigne. (Ce time al relation et ai donc his fini foi 1) que modissi foit de lai son lans en retire. Differente montrest en contratte de la commentation de

De surgicise e as surgicie e al évaside en essais, L'un est l'autre éposites, précençais, s'aistrales, Se lèveux, et d'un pied chanc clean et finisée Marcheat alandonnés à l'insidire qui les guide, Avec quel trouble enover, avec quel enaburara. La terre leur paraire ne nouvals sous leurs pas ils s'assarces: l'eur 'un hugitile, attentive, Contemple la verderne autour d'eux figile. L'un sous Contemple la verderne autour d'eux figile sur luis Se companye, l'ules fille, a bevoir d'un spudy; Il la soutient : Pandore , humble dans ses alarmes , Cède à l'homme un pouvoir que reprendront ses charmes.

Courez, jeunes ansque, et volez sur les fleurs : La nature vous mène à d'nimables erreurs : La nature, pour vous induigente et propice, A de plus grands desseins qu'il fant qu'elle accomplisse : Elle va de vos veux arracher le handeau: Et l'Amour devant vous tient déjà son flambcau. L'heureux fils de Japet , eaché dans un hocage , Observoit ces époux à travers le feuillage. De sommet d'un côteau leurs pas précipités S'élancajent aisément, par la pente emportés : Et vers les profondeurs d'un vallon solitaire Ils dirigeaient tous deux leur démarche légère, Là, Flore déployait, à leurs venx satisfaits. Son plus beca coloris et l'émail le plus frais : Tous les dons du printemps prodiguaient leurs délices; Les fleurs, les tendres fleurs, da sein de leurs calices-Exhalaient autour d'eux mille parfums divers : Eu unages légers ils flottaient dans les airs. Un nouveau sens s'éveille ; et d'une haleine pure Le couple respirait l'enceus de la nature. De sa douce vapeur l'homme parut flatté: Avec bien plus de charme et plus de volupté Pandore savourait cette essence invisible: Pandore est à la fois plus faible et plus sensible. Un instiuct curioux, le ue sais quel désir Emporte son essor de plaisir en plaisir; Elle cède au besoin de counsitre : c'est elle Qui soupçonne et découvre une ivresse nouvelle, Dans l'ombre d'un hosquet tous deux ils a'enfouçaient. Prets à s'entrelacer, là deux myrtes croissaieut. De l'une à l'autre tige une distance égale Les séparait encur par un faible intervalle. L'abeille industrieuse entre ces arbrisseoux Venait de déposer le fruit de ses travaux. Pandure l'apercult; son œil britaut, avide, Étincelle à l'aspect de ce trésor liquide : Elle se précipite, elle court; et aondain Un rayou détaché s'ohandoune à sa main. Sur ses lèvres bientôt doucement exprimée S'épauche à longs flots d'or la liqueur parfumée, A neige dans son trouble elle a pu la goûter, Elle vole à l'époux qu'elle vient de quitter, Lui présente de loin sa conquête et sa proie, L'aborde en souriant, fait écinter sa joie; Et sur sa bourbe alors, de ses doigts délicats, Presse le pur nectar qu'il ne compaissait pas. Ah! tont evide à l'attrait de eette jouissance! La nature, pour eux déployant sa puissance, De ce nouveau plaisir forma son plus doux soin, Et pour l'accroître encore elle en fit un besoin.

Soudais de vieix ou vicin aux flasme incanane Coule aver le notes et partout sinsiume. De ce philtre enchanteur effet profujeiax ? Ce désordre suils, ce les sédiéurs Jouque dans son sijour va troubler leur pounée; ; Elle marche an basend, d'oubarres quabarrascée. Ils rappellaus en vain leurs seprits étomás : Leurs yeas von citéonis, leurs pas sout enchables; Tote est vapue, confus, unt objet ne les frappe : A prédictule se rainteut échappe; El passan de ce treulité à de noiles lanqueurs, Estrainis! Tou par l'outre, lis transleut sur les Beurs.

O spectacle charmant! 6 séduisante image! Couché sur les gazons, et couvert d'un feuillage, Figurez-vous l'Amour, dans un beau soir d'été, Mollement endormi près de la volupté. Tels étaient ces époux. La nature en silence, Autour de leur herceon veille avec complaisance; L'onde à peine nurmure entre les tapis verts, Les zéphyrs voltigeans rafraichissent les airs. La unit, sur ce bosquet si paisible et si sombre, Vient eucore à pas lents développer son ombre; Et le sommell enfiu, suivi du doux repos, Laisse tomber sans bruit ses tranquilles pavots. Tout est calque; assoupi sur ce lit de verdure, L'inquiet Prométhée à peine se rassure ; Il vole à ces amans, il s'éponyante, il craint One le ravon céleste en eux soit éteint... Il les sent respirer : leur cœur brûle et palpite : Un songe, eu ce moment, les trouble et les agite : Un souge leur peignait, dans de rians tableaux, Et leurs plaisirs passés et des plaisirs pouveaux, -De ses bras caressans l'homme entourait Paudore; Pandore dans les siens le serrait plus encore ; Et ces illusions, ces vains embrassemens

Au charme du réveil préparaient ces amans. Cependant par degrés l'orient se eolore De la pontace brillante et des feux de l'Aurore, A l'univers charmé qu'elle annonce un beau jour ! Son char, plus radicux, est conduit par l'Amour, A travers les rameaux sa naissante lunière Du prenier des bumains vient frapper la paupière : Il ouvre lentement un oil appesanti. Des chaînes du sommeil à peine il est sorti, Ou'il seut près de son cœur sa compagne fidèle. Dans ce tendre abandon qu'elle lui parut belle! Le repus ajoutait à l'éclat de ses traits. Cet énoux enchanté, pour mieux voir ses attraits. Du doux nœud de ses liras s'échappe et se retire; Appuyé sur les sieus , il contemple , d'admire, Tout irrite à la fois ses désirs curieux :

Sur deux ploies d'albitre il arrète ses you. Comme on trè di un cuiscou les ondes argenties. S'éleve, applaini, par les reus spicées, le meme ce beau sein, libre dans son asson. Se soulère, s'abalaise, et le soulère emocr. D'un avide regard l'homme le considère : Il suis es mouvements ; et, d'une mai fighte ; Il note en parcouir le mobile contour; Et ses yeux et ses mains jonissent tour à tour.

Oisenux, dans vus concerts vous saluez l'aurore : Taisez-vous; respectez le sommeil de Pandore. A l'ardeur inquiète, nux vœux de son époux, Laissez-la prodigner ses charmes les plus doux. Ou'il aime à contempler l'or de sa chevelure. Ces tresses, ces réseaux épars à l'aventure, Oui, mélés sur sa gorge à la blancheur du lis, Y roulent molloment de replis en replis l Combien d'autres attraits, déployés sans contrainte, Dans ses sens trop émus vont porter leur atteinte l Oui, Pandore, à ses yeux tout semble t'embeillr ! Oue de fleurs sur ton sein ses lèvres vont cueillir! Sur ta bouche risnte il respire la rose : Il vondrait plus sans doute ; il craint, il tremble, il n'ose. La peur de ton réveil adoucit ses baisers : Zéphyr les donne aux fleurs moins purs et moins légers.

Cependant, sous le fen de sa brûlante haleine, Cette anapta sent naître une flamme noudalue : Elle lai tend le Swa; et tous deux, éperdus, Demeurent enlacés, unia et confandus. Telle une Jeune vijme entoure avec souplesso Ce superhe pulmier qui sontient sa faiblesse; Tel, pins flexible encore, et redoutant ses nouds, S'enchaîne are le myte un litere amoureux.

Triomphe, Prométice, et Josis de ta gioire: Tri totoches un moment marque pour to victoire, Vois ce couple cairré que ses feux out uni : Tra consaneque l'ouverge, et l'Anomo l'a fail. La nature, l'anome, l'instinct, le besoin mémo, Conduient ces sames à leur bonheur superine; La attrait invincible et d'aveugles désirs Ont appris à leur seals le secret des plairies : Enfin ils som hierreux, et la terre étonaée Fait treeuir un loin le Cud el Tsyménée.

Leurs esprits épuisés out suspendu leur cours : Immobiles, muets, lis jouissent toujeurs. L'homme sort en vainqueur de ce profond délire ; Il appelle Pandore; et Pandere soupire. Jour fortuné, dit-elle I Est-II vrai, cher époux? Nous naissous, nous vivous pour un destin si doux? Quol ces feux, ces transports, cette rapide ivresse, Ont leur source en nos cœurs, et renaltront sans cesse? Ah! qu'un blen si charmant, tons les jours plus goûté, Soit,pour toi le plaisir, pour moi la volupté!»

Elle embrasse à ces mots le tendre époux qu'elle aime. Il sourit et répond : « O moltié de mol-même ! Ce tumnite des seus, cette ivresse, ab l crois-mol. J'ai su la savourer, m'y plonger comme toi. Mais c'est toi qui la rends et si vive et si pure : Rien à l'égal de toi n'est beau dans la nature. J'admirais ce soleil brillant au haut des cieux; Un jour plus enchanteur étiscelle en tes yeux. Chacun de tes regards porte ou fond de mon âme Un trouble qui l'agite, un rayon qui l'enflamme, l'admirais la verdure, et les fruits, et les fleurs : Mais ton teint fait pûlir l'éclat de leurs couleurs. l'ai respiré l'encens et le parfum des roses; Qu'il en est de plus doux sur tes lèvres mi-closes l Les oiseaux ont chanté sons l'ombre de ces bois : Mais les oiseaux n'ont point les charmes de ta voix. Je l'ai bu ce nectar présenté par Pandore : Celui de tes baisers m'est hien plus cher encore. Le nectar, les parfums, tout ce que j'ai goûté, Et la terre, et les cicux, tont cède à ta heauté. Ivre de mes plaisirs, ah! Je respire à peine! Une langueur secrète auprès de tol m'enchaine. Mon être est-il changé? m'as-tu donné le tien? Loraque nous confondions et ton cœur et le mien. Aurais-to dans mes sens fait passer ta faiblesse? Quel pouvoir prend sur moi ta grâce enchanteresse l Ah I ces plaisirs si vifs, et dont je fus surpris, Ne me les aurais-tu prodigués qu'à ce prix? Oul, oul, je le sens trop an charme qui m'attire; Tu me cèdes la force, et tu retiens l'empire. »

L'homme se tais, se lève, et prend un air sercin : An a belle c'omagne li présente la mai. Ce regroche échappé, qui la faste et la touche, Josan an sourire ainsaile capire aux sa honche. Cos épont out quitté le lit volapteux Témoir de le lur hymne et témoir de brars foux. Ils montent la coilline, ils «fanceux : leur vue Du plus state horton mesture l'écharie et destrais l'entre est manuel de l'autre est manuel de l'autre et ain un articular de l'autre est manuel est des-Ex l'un et l'autre estim marchen dans ces désertu

## LE TEMPLE DE GNIDE

#### CHANT PREMIER.

Guide plat à Venns, et Vénus le préfère Au tempé d'Amalène, aux bouques de Cythère. Elle ne equite point le cédiex séguire. Elle ne squite point le cédiex séguire. Elle ne squite point le cédiex séguire. Comme four charge de la comme del comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme del

Gable élère ses uurs dans des champs fortunds Des épis de L'èles de not leups couronnés. Li de ausbrivent troupeaux, sur des rives feuries, Journal Frant Jains de l'autre praider son Journal Frant Jains de l'autre praider son Les desid, claim in cel fosquées calune et serein, Temperate les ryanes des allaumes chères, Ny fletris point l'écit dons la burre cet parée. L'écone, die le main jour des feuillages verts, D'econe harmoniere dans remarer et sy premaitre; L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre L'autre de l'autre

On décourre, non loiu des remparts de la ville, Du palale de Vénus l'étégaut péristyle. L'artisan de Lemnos posa ses fondements. Valcaio craignait Vénus et ses ressentiments : Vulcain, pour réparer la surprise craelle Dont rougit aturefois la décesse insidèle, Lui blût ce palais : époux humilié, Trop heureug avié ce nivi l'affont (fit oublié!

O Grâces, dont la maio conduisit cet ouvrage. Sans doute c'est à vous d'en retrarer l'image! Pour rendre tout l'éclat de ce brillant séjour, il faut ou vos crayons ou les traits de l'Amour. Parmi tant de beantés, comment les peindre tontes ? Sur cent cotonnes d'or quant l'appatrials les voltes ; Quand fe fersi hiller sous ces vastes lamirés, L'éclair des dismans et le fou des rubls. Quand mes profigues mains y répandraient encore Les pertes, les asphirs du berceau de l'aurore ; Quand l'opale et l'aurr s'amiraient incrustés, l'en peindris la richesse, et non pas les besués,

D'agréables jardins l'enceinte est embellie : Une rose y renalt d'one rose cueillie. Là Flore, là Pomone, unissent leurs faveurs, Le fruit sur les rameaux se couronne de fleurs. Lorsque, dans ces jardins, l'aimable Cythérée De cent jeunes beantés se promène entourée. On voit, neudant les ieux et sons leurs pas légers Se courber un instant les trésors des vergers; Mais, par l'enchantement d'un pouvoir qu'on ignore Les arbustes foulés s'y relevent encore. Là repose Vénus , join du trouble et du bruit. Sous l'ombre des berceaux la volunté la suit : Son sourire applacdit aox bergères de Guide : A leur danse paire elle-même préside, Vénus se pialt à voir, sur leurs fronts satisfaits, De leurs cœurs ingénus l'ionocence et la paix. Compagne de leurs jeux, elle adoucit pour elles De ses regards divins les vives étincelles. Nymphes, de votre sort le ciel même est jaloux : Vénus est votre égale et folàtre avec vous.

Use vaste prairie, où sourit la nature, Ebend, non loin de la, sex lapie de verdure. Ici l'hooreux berger, couché parmi les fieurs, Auprès de la bergère assorit lesor couleurs, incertain dans son choix, il balence; mais celle Que choist son anante est tologors la plus belle, Ses parfons sont plus doux, son émail est plus frais; El la main qui la ceelle ajonte à sex attraite.

Le Ceplée, eu ces lieux, de son urne profende Épanche leutement le cristal de son oude : Il serpene, Samues à priolonger son cours ; Et son il tortoeux se joue en cent débours. Et de dieu, parmi les joncs qui couronnent ses rives , Embarrasse les pas des nymphes fugilives : L'amant les suit , les presse, et leur orgueil sonnis Donne enfaire bisaier que leer houche a prouiss.

Le ficure, à cet aspect, encisainé dans sa course, Ke sait s'il doit couler ou monter vers sa source; Par on charme secret ses flots sont suspendus, Le flot qui fuit s'arrête au flot qui ne fait pêus, Mais quel trouble s'il voit neis de son onde nuce Une jeune heauté dépouiller sa parure, Quitter des vêtemens, des voiles trop discrets, Et venir dans ses eaux rafratchir ses attroits! Il frémit, il s'agite; et la vague eußammée Autour de tant d'appas roule plus animée; Pour les animer tous, pour mieux les embrasser, Pour atteindre à ce sein qu'il vondrait caresser. Il sonlève ses flots , s'élance; et , plus rapide , Il entraine avec lui la bergère timide, Ses compagnes alors frappent l'air de leurs cris : Mais, tout fier du fardeau dont son cœur est épris, Le fleuve lu soutient, doucement la promine Sur le dos argenté de sa liquide plaine. Enfin , désespéré d'abaudonner ce poids , Ce poids qu'il abandonne et reprend mille fois, Il va le déposer, sur ses rives fienries, Dans les bras euressans des nymphes attendries.

Plus loin crolt un bosquet de myrtes culacés: Les timides annan nouvellement blessés Viennent al younder leurs soupirs et leurs peines, lls suivent au hasard des routes incertaines: S'annus de leur trouble, et les égare exprès.

Une feature foreit, non ioin de ce bocage, Fat expiere le pour sous ons antique onduringe. Jamais l'ardest siell a'en pres les ramenus: On s'; croit enfoncé dans i sout des tombreux. Des chiness et des pius les organillenses tétes Vous Jaquele dans la nou enformer les templets. Là les cours sont saints de craiate et de repente. La consume sont saints de craiate et de repente de consument de consument de consumers. Que les dicteur sant frommer en haistante les soutres.

An sourie de ce bois redouishée et sorté, quaud l'ait de fois et à pere est enfin cétieré, Du décourse, au sommet d'une insuiter voilent. Le surple de Viense et à prospe d'évie. Le surple et Viense et à prospe d'évie. Le surple et Viense et à prospe d'evie. Ce first danc c'iles saint, a sp joid de ses autels, Que Viense (et Viense bacepe pour en ouper). Pour le première fois vit le fis fur Cpuire. L'Ausonn Désea son celt des prince de projetome à Ce cruze l'este en server, de son troublé étomé. Ce cruze l'este en server, de son troublé étomé. Que la viens à Venue, c'est un mourte que p'almed. Que la viens à Venue, c'est un mourte que p'almed. Qu'ai viens à Venue, c'est un mourte que p'almed. Qu'ai viens à Venue, c'est un mourte que p'almed. Qu'ai viens à Venue, c'est un mourte que p'almed. Qu'ai viens à Venue, c'est un mourte que p'almed. Qu'ai viens à Venue, c'est un mourte qu'ai plant Qu'ai s'ai par si devenue, d'est me de l'ai programme de l'est pur l'ai par le devenue d'ai venue d'est par l'ai par le devenue d'ai venue d'est par l'ai par l'ai venue d'ai venue d'est par l'ai venue d'est par l'ai venue d'est qu'ai venue d'est

Ce fut là que , piqué d'un déli téméraire , Son organil consulta les enfans de Cythère. Le berger phrygien portera-t-il ses yenx Sur des charmes secrets enviés par les dieux? Ou le veut; et déjà sa robe est détachée, Sous l'or de ses cheveux sa ceinture est cachée : Les Grâces, les Amours parfument son beau sein. Sur son char d'émeraude elle monte soudain : Il s'élève , emporté par l'oiseau du Méandre, An vallon de l'Ida Pàris le voit descendre : Vers Pallas, vers Junon tour à tour entraîné, Son choix , douteux encor , flotte indéterminé : Mais, au riant aspect de leur belle rivale, Sa main laisse pencher la balance luégale. Tu triomphes, Vénus! Paris sur tes attraits Fixe entiu des regards qui ue sont plus distraits : Si tu ne dois la nomme à sa bouche timide, Elle échappe à ses mains, et son trouble décide.

Co fet in que l'Anoner, cutivound des Ris, Tranquille, et voltigenat tous les riches labaris, l'ét paraître l'hydré condrité par sa mère : l'Anoner a'insia jamiss. L'Anoner ainse et vest platre; Des freu dont il hous brâle il se sent consumé, se sons aure, sur re trais il langual diserné. « C'est donc ainsi, diél il, c'est ainsi que je bleme ! » Il mobie sur le serio de sa jome mattere. Il n'écrie, past transports qui résencet le solice . L'oui, je sinis... Ou'i, Nomer sus le dece de platie! !

Lorsque du temple auguste on franchit le portique, Un charme inexprimable au cœur se communique; On a entre de l'air qu'on respire en ces lieux; Il semble qu'on ait bu dans la coupe des dieux.

Tout ce que la nature étale de richesse, L'élégance de l'art, son octat, sa noblésse, Out fait de ce beau temple un Olysupe nouveur: La toile y prend une fane et vit sons le pinceau. Une savante main (la main d'un dieu saus doute) Voulut prisudre elle-même et décorer la roûte.

tei Vénus s'élère, et sort du fond des mers. Que ses charmes naissans étoaneu l'univers l cythérée, au milien de la troupe c'élésé, Ose à peine entr'ouvrir un œil doux et modeste : Sur les lis de son sein ses cheveux sont épars, Et sa pudeur naire enchante les regards.

Plus loiu sont ses assours avec le dieu terrible . L'ampiesyable dieu qu'elle a renda sensible. Là d'an fier coloris Mars est représenté . Poussant dans les combats son char ensangianté. Son front cruel et sombre annonce le carrageo : La Mort, l'affreuse Mort, l'Époquante, la Rage, Précédeux ses couniers écumans et fongueux Ser un casque de fin an dregue terrieure. Semble vouir se loui la famme et la fonde p Actor du dieu saignaist vele la lieuconiere. Sa dévenable courz, Bellone, à ma cédés Marche, a'éllance, cour la pus précipités; El, seconsal les feus des a torche inférmile, De son barbare frieve est la digne révision. Tous deux d'un valu liurire es disputeux l'honneur.

Icl is disc, conclub aux des confine de resex, Prévente are dont hubers son l'evre d'ent-electors; Dans les leus de Venns Mars demètre exchaines; Dans les leus de Venns Mars demètre exchaine; 13 lançail, 16 sompler, et la vus incertaine 14 lançail, 16 sompler, et la vus incertaine 1, declayer s'entre l'entre l'entre

De la desse edin l'hymen larmionaire Ex pient dinn atte on safe aux num de saintinaire, Ob y voit tous les dieux citeir leur spiemberr: Verlan pient abusins sombre et n'et spe sombre réveur. Verlan d'an off mouvernt, que le jour importance, l'exparis rec' froition l'allegrasse commans et veur. Elle marche à l'autei d'un pas faible, incertain p Elle marche à l'autei d'un pas faible, incertain p Elle oftre à not d'exparis ser (existe la pinénée, Vers les Cricles es depuires a un une dédomnée,

La superite Jusons, dans an sadre tablens, De ce faital lyneus à lunc le fambions; Elle Gonne aux (spoul to clore) révière. Une éternite foi par Vissus en jurie : Variain crois in serieure, et (17) laye en sourit. Plus bois é deux, bleué d'aut refin qui Talgitu. Entraite, impaient, "(spoule désorte et deux d'un des la confirme des la confirme desorte des entre des

Enfin le dieu l'emporte et la presse en ses hras : Tout l'Olympe en tumelte accompagne leurs pas, Près du fit nuprial, Vénus copère encore Échapper à l'ardeur de l'époux qu'elle abhorre : Elle combat, résiste : et, dans ce trouble heurent, De son voile agité se relàcheat les nœuds.

Il flotte dans les airs, et le tissu s'entr'ouvre,
Sa gorge dend nue échappe et se découvre ;
Mais plus prompt à couvrir qu'à baiser ce beau sein,
L'énouv le coche alors sous su islouse main.

Venus tombe à regrets sur la couche sorrée que l'Hymes, d'un sir froid, pour elle a gesparée. Sur ce li multi-ceres, luis de senser des Beisns, de l'est de l'est

Vénus se plait à voir la pompe de son temple : Sa beauté satisfaite en riant s'y contemple. Elle-soûme en fixa le calte et les honneurs, Elle y brûle l'encens, elle y jette des fleurs : Et dans ce lieu sacré, dont elle est la décase, Venus remult encor le devoir de prétresse,

L'hommore an'en ces lieny lui rendent les mortels. Loin de les honorer, aviilt ses autels. La, sous l'éclat trompeur de leurs mailes parures ; Les filles des cités, dans des fêtes impures, Courent à la fortune immoler leurs attraits. Et se font une dot du fruit de leurs forfaits. Ici l'épouse apporte au pied du sanctuaire Le prix, l'infâme prix de son lâche adultère. Là s'unit à la sour le frère incestueux : Ici, dans l'indécence et le bruit de leurs jeux . Des prêtres, entourés d'un chœur de courtisanes. Vont offrir à Vénus des guirlandes profancs. Enfin il est un temple où des kommen flétris, Monstres efféminés que poursuit le mépris, De la nature en eux dégradent la noblesse. Là leur difformité consacre à la déesse Et le sexe détruit qu'ils perdent sans espoir, Et le sexe emprunté qu'ils affectent d'avoir.

Cytheries a vanda que l'incureuse Davido Edia un culte plus pur dans le temple de Calde. L'à le feu de l'ammur tient lieu de feu sucré : L'à l'incumage est rende quand on a souplée. L'à, coudait par l'époir, chappe annot vient se rendre : On a rèage de lui que l'offre d'un coor tendre. Véuns reçoit le versa à l'ammie aderssér; Vénus n'ocit polat jalouse ; on altue, et d'est anoez, C'est adorer Vénus qu'adorer une belle ; Et la boauté lui semble aussi divian qu'elle.

Les annate encholosé d'un lien immortel -De la fidélité vout embrasser l'autei : Re l'on voit soujere, out pieté de la déssee , Ceux qui n'out pu féchir l'orqueil de leur maitresse. La finiteres espéraires solonci l'eurs tourneus : Un bean jour tôt ou tard luit pour les vrais annans. Venus en nousés de ficur alune à chanquer leurs cheines, El leur félirlés se mestre à leors pelnes.

Là de la jalonsie on pent sentir les traits; Mais le cœur la dévore et n'en porte jamais. Ainsi qu'il faut des dieux révérer l'hijastice, On doit de son amaute adorer le caprice.

Dans Gnide on met au rang des divines faveurs Les transports de l'anome et méme ses fureurs. Trop beureux d'épronner cette invincible flantme, Ce tumnite secret, ces orages de l'âme, Tans de connes! Tendres égarcuens miens sentis que connus! Moins le cœur est à soi, plus il est à Vinus.

Tota mortel sans assour aux piesla de Cyllières, Nesse sprésent dans l'encrites assarée. As portique du temple à prime în put admis; l'iterat y prostructure en excluse somais; l'iterat y l'iterat de l'itera

Tranquille à leurs genoux, l'amant respectueux Attend, sans le hâter, le mouerat d'être heureaux. Ce moanent est fivé pur l'anante elle-même: On cède sans remorts quantil il est vrai qu'on aime; Mais se rendre sans rhoix, quais céder sans désir, C'est profamer l'amour et souiller le plaisir.

An front des Gnidiens l'Amour met sa couronne; Il épure tonjours le bonheur qui l'heur donne. Qu'une amoute traibe éprouve les froideurs D'un infidèle amont qui rebute ses pleurs, D'un trait plus solutaire elle est soudoin frappée : Dans les eaux du Léthé la pointe eu est trempée. Si l'Auson aux autéls voit un couple nouveau, il prend tout à la dis-sou arc et sou finaheuu; il l'ance tout se trait; il équise ess flumases. Longue de deux ausans a'assoupisses le Simes, Quand leur airleur u'a plas qu'un écht incertain, il de parge à leurs cruss ces tristes intervalles, l'et cer récons à foivis, et ces laugeurs, fatales, Etic cer écons à foivis, et ces laugeurs, fatales, Etic celle d'un foi pret à so consumer. On lea mis le l'accès, noi l'on cesse d'aluter.

Là, toujours caressant pour des peuples ficilées, L'Amour ne s'arme point de ses fiches cruciles ; De cest traits dont judis son aveugle fureur Bes álles de l'hinos empoisonna le courr; Traiss mortels qui, nuéles et d'anour et de haine, Signolent le pouvoir de sa main souveraine! Quand cer cufant terribice en alguise le fer, Tout tremblec, c'est la fouder aux nains de Jupide

Vénus, lorsque l'Amour a fait une blessure, L'enveloppe des plis de sa helle ceinture : Elle vient l'adoucir et non la refermer, Vénus instruit à plaire, et l'Amour fait aimer.

Gnide voit chaque jour sa brillante jeunesse, Ses nymphes entourer l'autel de la déesse. La leur bonche ingénue exprime avec candeur Des sentimens naifs, aussi purs que leur cœur,

Line d'elies disoit : « O reine d'Idaile ! Hillas, qui me fiat cher, se piaint que je l'oublic ; Déesse I daigne entradre et couronner mes vœus, lis n'ont point pour abjet de ralianer mes fœus : Le feu dour je brublas s'est éteint de soi-même. Fais qu'illiss m'abandonne et que Covidon m'aine. »

Une outre s'écriait ; « O puissante Vénus ! Que mes feux pour l'phis sulent encore inconnus ; Donne-moi quelque temps la force de les taire ; L'aveu que J'en ferai sera plus doux à faire, «

Une autre enfin disalt: « O reioe de Pophos!

Pourquoi mon cœur trophlé u'a-til plus de repos?

Au millen de nos jeux je suis sombre et distraite:
Des grottes, des hosquets je recherche la retraite:
Mais j'eprouve partout des tourmens infinis.
J'aime pent-tire?... Eth bien! sil j'aime... éest Daphnis!«

Les amons, les hergers, dans les heaux jours de fêtes, An temple de Vénus vont chanter leurs conquêtes: Les doux sons de la lyre accompagnent leurs voix; Ils célèbrent Vénus et l'Annonr à la fois. L'un d'eux, qui, d'une main timide et carcesante, Tenait en la serrant la main de son amante, Calanait : « Amour, Amour, ann genous de Byché Tu te blessas du trait que to m'as décoché. Non, je n'en doute point; je le sens, c'ext le même : Tu n'as pas mient ainé, ni plus ainé que J'aine. N'ai-je pas tous tes feux, tes transports, tes désirs ? Achère, dies charmant d'dome moit es plaisirs.

L'a berger moins discret, plus fier de sa victoire, Camatai: - Fils de Véaus, je partage ta gloize. Qui peut vaincre Dopale peut vaincre tous les cosses. Jessenble à mes roux, insensible à mes pleurs, L'orqueilleuse Daphoi dédaignait mes houmages; Je l'al durprise entin dans un de les bocages : Regarde sur son front ce tenuire coloris, Regarde, et viso combles j'à point ser mépris. »

Fal vu Gnide, l'ai vu cette heureuse contrée : C'est là qu'à mes regards Thémire s'est montrée, Je la vis pour l'aimer, brûler et soupirer; Je la revis encor, ce fut pour l'adorer. O Galde! sur tes bords je veux vivre aver elle: I'v serai plus houreux, elle v sera plus belle, Nous irons dans le tempia : on n'y verra jamais De plus tendres amans, d'adorateurs plus vrais, Au palais de Vénus je saurai m'introduire: Je prendraj ce palais nour celui de Thémire. Eh? sais-je si mes veux, flattés et prévenus, N'y prendront pas encore Thémire pour Vénus? Dès le lever du jour j'irai dans la prairie; I'v cacillerai la fleur nouvellement fleurie : . Thémire permettra que ma timide main L'attache à ses chereux on l'unisse à son sein, Je l'y verrai pâlir, finir sa destinée, Plus beureuse que moi, moi qui l'anrai donnée. Mais Thémire peut-être les dans ces bosquets Où sont entremélés tant de détours secrets, Si je puis l'égarer dans ces lieux solitaires. Si... Vésus me défend de trahir ses mystères.

#### CHANT SECOND.

A Gaide, il est un antre, un antre récée ; Asile de la pais, aux nymphes consacré : Là du sombre aveair Vénus est l'interpréte. L'Effroi n'abitie point cette heureuse rétraite : D'épouvamblies volx, du reux des souterrains . N'Y mugissent jamais sous les pas des hemains. On n'y voit point non plas une borrible précesse Se débattre en furceir sons le dieu qui l'oppresse; Et, métant l'imposture un trouble de ses sens, D'un captieux oracle envelopper le sens. Yéons ne sait trouper ni l'espoir, ni la crainte; . Ou consuite Yénus, Yéous répond sans feinte.

Une femme... (Fovex, mortels, fovez..., Jamais A tant de perfidie ou n'unit tant d'attraits). Des rivaeus crésois sur ces bords atticée. Des ieunes Guidiens elle marche entourée. Grâce, beauté, parure, en elle tout séduit : De mille adorateurs le fumulte la suit; Son geste, son coup d'œil, sa voix, tout les attire : L'un obtient un regard, l'autre obtieut un sourire; Et celui que d'un mot elle a favorisé, S'il est le plus beurent, est le plus abusé. Aux pymphes de Vénus qu'elle inspira d'alormes! On s'empresse; la foule environne ses charmes; Et, fière d'un concours qui flatte son organit, De la grotte sacrée elle franchit le senil : Elle entre ; mais soudain du fond du smetuaire Vénus s'écrie : « Arrète : où vas-tu, téméraire? L'amour est dans tes yent, l'imposture en ton cœur; Viens-tu souiller un temple où règne la candear? Ah! ie t'en paulral : frémis de ma vengeance. Assez et tron long-temps ta froide indifférence A séduit les amons et trompé leur espoir : C'en est fait: ta beauté va perdre son ponvoir : l'en détruis le prestige; et ma juste colère Te laisse pour tourment le vain désir de plaire. Oni: Les traits sont choner's, unis ton cour ne l'est rus, Vois déjà tes amans abandonner tes pas. Va. cours, poursuis eo vain leur troupe fugitive; Cours - ils t'évitezont comme une ombre plaintive. Et chaeun d'eux plus libre, à soi-même rendn, Va paver tes mépris du mépris qui t'est dû. »

Dom man of shortish till mer courtimes: "
Som line, pill hir off ference of la conditione, "
Affectial Citate for dom multiplicit
Affectial Citate for dom multiplicit
Citate for dom per of conditioned
Citate for dom per of conditioned
Debut time les platfor que present to besent.

If a proural internet most do, non, most findent,
Perce à Cartares santés les veux interceuté:
Ant sis doctiones à l'optice captement,
Cartar soffic serve ent se transposic citatens;
Cartar soffic serve ent se transposic citatens;
Approphigue l'avera yeat londonnesses d'enu

Des charmes éclipaés aussitét qu'aperçus. Fuls , dis-je! tu ferais mépriser un puissance.

Chargé d'or et d'eanuis , un Lydien s'avance : Des penples du Pactole il levait les tributs : La déesse prévient ses désirs superflus. «Je sais quels sont tes vœux; mais en vain, lui dit-elle . Je vondrais les remplir, moi qui suis immortelle. Es-tu digne en effet de connaître l'amour? Des dons de la fortune il n'est point le retour : Au sein de la versu l'estime le fait naître. Tu vondrais être aimé? malheureux! peux-tu l'être! L'esclave dont tou or a rayé les attraits . Même en les recevant, rought de tes bienfaits. To yeax aimer? crois-moi, e'est trop vouloir es Ton cour peut-il chérir des cœurs qu'il déshonore? Les plaisirs achetés ne sont plus des plaisirs. A grossir tes trésors borne tes vains désirs ; Leur amas peut un jour te devenir utile. L'indifférence suit un bonheur trop facile; Et sur ce que l'amour eut jamais de plus dogs . Tu sentiras ton âme étendre ses déroùts, »

Alors vient un berger des champs de la Doride; On le nomme Aristée i il avait vu dans Guide Camille, jeune objet dont son ozur est charmé; il l'aime; nul amant n'a jamais tant aimé; il l'aime, et vient encor, tout plein de son image, Demander à Veins de l'aimer d'avantage.

« Je counais , lui dit-elle , et ton ûme et ses feux; Camille d'un monarque est pa remplir les vœux ; Mais an elois de l'amour qu'importe une couronne? Tu brûtes pour Camille , et Vénus te la donne. Les titres et les rangs ont peu d'éclat pour moi ; Un bergre bies dyns l'emperes sur un rol. »

Je parus, à mon tour, sur les pas de Thémire : La déesse me dit, avec un doux sourire : « J'ai rempli tes soubaits, je les ai prévenus : Que puis-je encore ? est-il au pouvoir de Vénus Piercreltre tou angour, d'embléir ton amante ? Ton amour est si vrai ! Thémire est si chormante !

» Déesse! m'écrial-je; nh I déesse, écouter; Non, je n'à pois tencre épaise vos bossés. Combles-les sajourd'hui : faises que ma Thémire N'alt d'lime que mon lame, et pour mot seal respire; Que lous ses seniaisers l'indéressent à mot; Que l'aisser, de ses jours soit le plas donc emploi; Que la mit mon image à ses sens oit racée c' Que je sois au réreil su première peanée;
Qu'elle mitte, per yeux du plaisié é em v'oir; On'absent je sois encor son désir, son espoir; Enfin, Jorsque le ciel veut que je la revoie, Que Thémire gémisse an milieu de sa joie, Et que son cœur sincère, beureux par mon retour, Regrette les momeus perdus pour notre anour!

## CHANT TROISIÈME:

Quand le dien des saisons ; sa course terminée . Recommence au printemps le cercle de l'année . Gnide ouvre ses remparts à cent peuples divers : Ses peuples et ses leux appellent l'univers, Des rives du couchant, des portes de l'aurore, Lh vient ce sexe heureux, ce sexe qu'ou adore, La le plus doux triomphe est par lui disputé. La plus belle y reçoit le prix de la beauté. La naissance est alors un titre qu'on dédaigne : Le trône est dans les cœurs, e'est la beauté qui règne : Elle éclinse les rangs, elle éteint tous les droits ; La bergère en impose à la fille des rois, Dans ce cirque brillant, où ceat jeunes rivales Out un même avantage et des armes égales .-On crotrait que le prix dit rester incertain : Vénus Jette un coup d'œil et le donne sondain. Vénus n'ignore pas quelle heureuse mortelle Reçut plus de faveurs et de son fils et d'elle.

Hébène, dans ces jeux, trois fois obtuit le prit, Deux fois elle l'obtinit, quand Thésée et Pirix Au pablis de Tindure osèrent la surprendre; Hében triompha quand, des bords du Scausandre Elle fut reconduite aux bords de l'Eurousa, El rentra plus chérie an lit de Mendas. L'éponx, en retrouvant retté épouse abusé, Se erut non moins bearreux que Pleris et Thésée.

L'époux, en retrouvant cette épouse abusée, Se erut non moins beureux que Păris et Thésée. J'ai vu des jeux sacrés la pompe et le concours; J'ai vu de toutes parts, les Graces, les Amours

Amener par la main les helles étrangères : L'Innocence au front par conduisait les hergères. Les filles de Corinthe étalaient aux regards L'or fletible et mouvant de leurs chèreux épars,

Celles de Salamine, à leur première aurore, Déployalent tout l'édat et la fraicheur de Flore : Elles avaient cet dege, îge heureux de l'amour, Où la heanté va naître, et naît comme un bean jour. À peine elles ont vu de son haleine pure. Le néphre trèpe, fois rajeunig in nautre; Et l'on vayait déjà s'élever sur leur sein Ces globes que l'Amour arrouilt de sa main, Ces chavases que le feu de l'artenie jeunesse, Sous un voile importun fait palpiter sans cresse. Au tever du solde, tielle un voit une feur. Des preniers feux du jour ressentant la choieur, fleponsser, déchiere le tisse qui la couvre. El moutrer les trèses de sou sein qu'il e enti-ouvre.

Les Blies de Leabou exprinadates dans ferus veux buy has ingur amourt se scatinent hometex. La rougeny sur le forut, Fune fissish à l'autre : La rougeny sur le front, Fune fissish à l'autre : L'éctait au eux autrisés c'éche pre des du c'être, le liècu in eux services de la rouge de

Des ülles de Milet parurent les plus belles;
L'Alshire, le lis mêsee est obserreit par elles.
L'Erai min gelsemes, et leur taille et l'eurs trajits,
Tout annouer l'échat de leurs rharmes accrets;
Les dieux n'ont point format de plus noble assemblage.
Sans doute elles seraient leur plus parfait ouvrage,
S'ils leur avaient donne, plus distraits dans leurs soins,
Quelquer grices de plus, quelplues Leurdé se le uoins.

À leur suite marchaient les nymphes d'idalie.

« Au culte de Veuns la volopie nous lie,
» Le culte de Veuns la volopie nous lie,
blasient elles sian Glyppe on conserce sux amours
Et ses premiers attraits et ses premiers hours jours.
D'une faisse verte nous heavons les starges;
Nons ne rougissons point ile protiquer uos charmos.
Peu-ten phâre à Veuns sans brailer pour son tils?
Nons les servois tous deva. Il sous doivent le prair-

Sparte, soughars wide of d'échat et de ploire, Votat auxel dance rep 'en útjourer la vicitér à ' Una s'écons la Tapoce de ess livers heunie. La gran vider cent évents par les vous since l'agran vider cent évents par les vous since Auseur de leurs appais fotisées à l'avvecture. Auseur de leurs appais fotisées à l'avvecture. Souvereit la bissaleur sivi à le citart de jours Cest qu'aux çues de mystère a réversé à Pomer. De l'ament per epotisée ette ou de la faite de l'avvecture de l'avvecture de l'avvecture l'auxel l'avvecture de l'avvecture de l'avvecture l'avvecture de l'avvecture de l'avvecture de l'avvecture l' Mer fasseuse en écuells, des dépôts précieve Franchiers tet deupers sous la garde des dieux. Un active clargé d'augustes foclairés Fouldi d'an const heureux tes vagues mutinées; Et tu via autrelois le noble filé d'ivon Emporter sur tous en Médée et la Toison. Le souffile du z'play applaudisant tes coules, Vous de conduire corror sur les plaines profisades Un essain de brantis que via quêtre Colchos; Et assus me plois à dour l'Anoure contraite se focts,

Des femmes de Lydie Oriane entourée S'avança dans les jeux triomphante, udorée. Dans iles corbeilles d'or cent maphes de sa cour Aux antela de Vénus, aux antels de l'Amour, Du Pactole superhe offrirent les richesses. Reine majestucuse et semblable aux déesses, Oriane, an milieu du faste et des grandeurs, Seule arrétuit les yeux et fixait tous les cœurs. Épony enorgueilli. Candanie vist ini-mémo. Plus fier de son amour que de son diadême, De la belle Orime esclave couronné, Il dénose à ses pieds son scentre abande Henreux de contempler l'épouse qu'il adore, Il la voit, le resoit, et sent la voir encore : I in désir antisfait lui redonne un iléstr : Un plaisir touiogra vif suit Dexrès du plaisir. . [[élas] s'écriuit-il, je sais honreux sans doute; Mais l'Amour a vu seul le bonheur que le goûte. S'il était plus connn , qu'il ferait de jaloux! Les dieux même, Oriane, environt votre énoux, O reine I dédairnez ces fêtes étrancères . Abandonnez le prix à des beautés valgaires : Un lancier plus flotteur, d'autres prix vous sont dus, Quittez ces ornemens et tous ces vains tissus : D'une pompe inutile Oriane voilée, luconnue à la fonte, y lunguit désolée. Ah? montrez mon honbeur, montrez-vons aux mortels -A l'univers charmé demandez des autels, »

Je vis, non Join de là, les femmes de l'Emphrate, L'or sur Jeuns viternens parrai la poujero éclute : Leur leur politique, éclinit les bienfaits Dont mille adurateurs ont payé leurs attraits, l'ar ce vaia appareil crôt relanuser escorre-Le prix d'une beanté que ce prix déshonore,

Los femmes de l'Égypte avançaient sur leurs pass : En contraste enchanteur relevait leurs appas. Mille feux jalissaient de leur prunelle sombre, Et l'éclair y semidait étinceler dans l'ombre. Letrs cheveux sur leur sein flottant à longs replis, Opposaient leur ébine à la bhancheur des lings. Leurs tranquilles époux marchaient à côté d'elles : « Par goût et par devoir uous yous sommes fidèles. Leur disaient-ils : Isis nons soumet à vox lois ; Muis, plus puissans qu'Isis, vos charmes sont vos droits. Entre les dieux et vous notre enceus se partage; Nous ulmons dans yos fers notre heureux esclavage. Nos usages, uos mœurs, l'attrait de la beauté, L'amour, tout garantit notre fidélité : L'amour, le seul amour nous répond de la vôtre. Triomphez dans ces jeux, votre gloire est la nûtre : Mais préférez à tout le cœur de vos époux, Ousaid des soius étrangers yous éloignent de nous Renfermés sous nos toits, d'une main fortunée Nous cultivons en paix les fruits de l'hyménée; Et la nous attendous l'heure, l'instant du jour Où vous reparaîtrez sur les pas de l'Amour, «

Ces fiera un'igateurs qui, souverains de l'oude, Font toler leurs vaisseaux jurga aux hormes du monde, Des rivages od 177 voi la mer à ses picts, Amenbrent assis leurs brillantes moitiés. Le poids des ornemens controlis leur tête altière. On croisité, à les voir, que la nature entière Leur apparte les dons de cent cliunas divers. El tient pour les apart (ous se trivairs ouverts, El tient pour les apart (ous se trivairs ouverts,

Des Best od said le jour d'autres sinente encere, ou dit que ces lesseis, jes filles de l'Austre, Pour contempler leur aire causens leur résuit : Ou dit que peu donnéer acreus le soid. Quand son char, s'électant des hands de l'himisphère, étépies les rajous est tes fous de leur mête. La tendresse est jánouse maint que l'est l'ausent L'autres est dié-même acreuse à son donc; L'autres est dié-même acreuse à son des l'est L'autres est dié-même acreuse à son de l'autres de l'a

Un peuple qui courait empress, curiera, Vers mo dejt nomen mi fi tourner he yeur. Je via, sono les fotoses d'une fente de l'art krille, le crincia de l'ante de a jouen familie. Le crincia de l'ante de a jouen familie. Le crincia de l'ante de a jouen familie. Se se se sono de l'ante vincia de l'ante de l'a

D'autres vincent aussi de la place lointaine

On le Ber Occion retint le file d'Alcuenen.
L'univers, eu un mot, accourret dans ces jeux.
Partout à la beauté l'autour offire des voux :
Les bosnenges partous sout prodignes aux belles ;
Mais les plus écatians sont les plus dignes d'élètes :
Ils flatteut leur orgueil ; et cet orgueil jaboux
Net satisfait d'aucuus il ue les oblient tous.

Des bergivers de Guide cuità je sinà les traves. Belles saui orneunes, elles niont qui des grières : On ne voit point la peric et l'or dans l'eurs cheeves. En capitre la treue, en ressurre le neudis : Leur parure est l'émail des doux présens de Flore ; Zelphyr de ses biances les y carses access. Leur parure est l'émail des doux présens de Flore ; Zelphyr de ses biances les y carses access. Leur parte voitigeante, ourrage de leurs mains, se déploie et se joue en replis incretaire. Et l'às dans ses contamus d'autre art, d'autre étégamer, Que de margier la tille et d'en moutre l'biance.

Camille déduigna la gloire de ces joux : Camille se disait , modeste dans ses vœux : « Que m'importe la palme anjaurd'hni disputée ? Je suis , grâce à Vénus, helle aux yeux d'Aristée, »

De sa prisence auguste honorant ce grand jour, Diame, an dessus de l'amour, N'ambitionnait point la couronne des belles : La decsus edit rougi de vaincre des murcilles, Je me trompal d'abbred ej le ja méconnus : Venus était loin d'elle et je erus voir Venus ; Más (dal-elle panir une bourche profane)

Nul spectacle jamais ne fut aussi pompeux. Les peuples réunis, unisi distingués entre eux. Officient tout à la fois, à l'out qui les dévore, Les beautés du conchant et celles de l'aurore. On court, au croit errer dans les climats divers; La scème s'agrandit; et Gaide est l'univers.

La nature, prodigue est férensis en richesses; De charmes illégrens combellit les dévanes; Alois lu main des dieru, dirisant ses hiendais, Entre les autions printipata los strates; Ici d'est de Pallas la heausé gure est forc; Le celle de Jamos, majestenson, shière; Ici le ciud d'Helé, ses rous es les lis; Li la singlicité de Disuc et de Firer; Ici le singlicité de Disuc et de Firer; Ici les royatos para du repard de l'Aurone; Là la singlicité de Tisuc et de Firer; Ici les royatos para l'arizonte l'estranes ingérous. Tout pays a ten meetre, tout climat are magen. Chet les peuples divers, policie en auvergen. Le deux peuples divers, policie en auvergen. Le deux peuples de le present de la contract de la contract de l'acceptant de l'acceptant

Les dieux sont si flattés des grèces de Thémire, Que jamis lis n'on pa fa voir sans lai sourire; Thémire est leur ouvrage et Thémire leur plat. Véaus sur elle encore navre un œil satisfait, La contemple avec joie; st, seule des décases, N'a poigt et l'admirant de jadouses faiblesses.

Comme sur la verdure, entre l'émail des fleurs, On distingue la rose à ses vives couleurs, Au milieu des beautés dont l'essaim l'environne. L'œil reconnaît Thémire, et le cour la couronne. Même avant que Thémire est pu voir tant d'attraits (Tant d'attroits par les siens éclipsés à jamais.), La houte dispersa ces rivales confusés : Thémire à leur organil ne laissa point d'excases. Leur vanité n'eut point l'honneur d'un long combat. Thémire, négligée et simple en son éclat, S'avance, elle triomphe; et Vénus dit aux Grâces : . Allez, suivez Thémire, environnez ses traces, Attachez sor son front mes myrtes favoris : Allez, e'est à vos mains à lui donner le priv. De toutes les besutés que le cirque rassemble. Thémire est la plus belle, et senie vous ressemble.

## CHANT QUATRIÈME.

Pendant que na Thénire, humble dans la vistoire, Aux pieds de lu décese en dépose la gloire; Qu'êlle bride aux sarels les parlems les plus doux, Qu'êlle fatte, console un sete dé jaloux; Et que, distribunt les ferres des accurenne, Aux nymphes de sa suite elle-même les donne; Mei, respectant des soins si dignes de son cœur, Senl, as fond d'un boquete je ré-à mon bonderne.

O surprise! soudain l'aperçois Aristée. Je l'avais vu dans l'autre où , per nous consultée , Véens nous prenança son ocarde meré : Le me serais hervaux de l'avoir rencontré. Als l'autrait fut égal : mo linne cliancées l'Ethèreux de consoluter et duni réunes penéres. El a posmis-je clusér ce sestiment valuqueur? Tel est des Gallières le presiège exhanteur : On égrouve à herr une, à teur soule présence. Touts qu'ungrès les mauts el romai de l'albancer Deut Sólès nanis, an moment de retour, Ont pp gobber inmais et d'altrose et d'arbour.

Non extent spil a 'atticient, if eva-némens de domètreu, 'Une dans l'auto bient tous dem is d'épanchèreat, de crus voir l'autoité, d'un air risust et dout, because de son leur, s'essorie suppré de sons, Ses quiring unde son maisse, et, les servant entenable, Commerce à jaussité tenurel qui unit encanable. Commerce à jaussité tenurel qui un son décent revisi. Commerce à jaussité tenurel qui un son décent revisi. L'est de l'un de l'est de l'est

Aux murs de Sybaris out commencé mes iours, Vénus dans les devoirs du plus saint ministère, Occupait aux autels Antiloque mon père... Peut-être ignorez-vous les mœurs de Sybaris? Que ces mœurs, Aristée, inspirent le mépris? Sans doute il est affreux de bair sa patrie! Aux yeux de l'univers la mienne s'est flétrie. Là, souillant du plaisir l'aimable pureté, On confoud les besoins avec la volupté. Tons les arts bienfalsaus ont fui de cette encrinte : Sybaris les chassa, dans l'odieuse crainte Que leur bruit, leur tumnite, sutour de ses palais, Be son peuple indolent ne pût troubler la poit. Mais les arts corrupteurs sont accueillis par elle : S'ils ouvrent an plaisir quelque route nouvelle. S'ils flatteni sa moliesse et acs goûts insensés, Par des prix, des honneurs, ils sont récompensés, O honte!... oui , mon smi, j'ai vu le Sybarite Enrichie des bouffons la tronpe parasite, Er laister saus fortune, ainsi one saus éclat, Un peuple de héros, la gloire de l'État.

Autour de Sybaris, les campagnes riantes Offrent de tous côtes des moissons abandantes : Mais un faste insolent abuse dans ces lieur Des présens de la terre et des faveurs des cieux. Crs blems, foin d'éveiller une aubie industrie, Dans un houteux repise endorment un patrie.

Les citovens oisifs, se créant des besoins,

Dun sens ne frivole insient tons les poissa. Dans des seitant Parlians on de pe lut leur image, de Dans des seitant Parlians on de peut leur image. On les vois componer les traits de leur risage. Se couronnet de Benra, parfiame leiren devent; En suspendre la trense, en arrondir les neuells. En sent de la composition del la composition del la composition de la compositio

La heanté sana pudeur y rède saos amour : Chaque jour voit finir l'espoir de chique jour. On u'y recherche point ce bien, ce bien suprême. Ce doux plaisir d'aimer, d'être aimé comme on aime : D'un éclair de bonheur on s'y laisse éblouir, on demande, on obtient; of l'ime crois jouir.

Josén I nos, mos assi; sas charme s'environne, he précède, ne sile is fateres que l'or domos. On est hiesett heureux, mais on n'est rien de platch deltai al touches, cer combas, cer refai; in consideration de la companie del companie de la companie de la companie del companie de la companie del la companie del la companie de la c

Si la beauté du moius, sous un maintien modesto, Y voilait de ses mœurs le désordre faneste l Mais elle brave tout : rieu, nou rien dans cea lieux N'effarouche l'oreille ou n'étonne les yeux.

Lois que le Sybarite, en voltigeant sans cesse Et d'objets en objets d'ilvresse en ivrose, Épure ensin son lans an feu des voluptés; Las de lant de plaisirs rapidement godéés, Il ne x'y livre plais qu'ave indiférence : Ils n'ont tons à ses yeax qu'oue même quance. Son lans sans ressort languit sans mouvement, Et ne peut distinguer un gold d'in sentiment.

Dans le rire affecté d'une joie apparente Il consume le cours de sa vie indoiente; Mais ce debos trompeur cache un probust enusi : Cet enusi le dévore, il le traine avec loi ; El c'est en vain qu'il quitte, on cryont se distraire, l'in plaisir qui déplait pour on qui va déplaire, De mes concisiorens les sens trop délicias Tonqicars près du bonheur, as le possident pas, il échappe à leurs solts, à leurs recherches vaines : Mais, froids pour le plaisir, ils ressentent les peloes. Leurs maux les plus légers sont des tourmens afferes. L'un d'eux, (et ce trait seell me fait rougir pour eux), L'un d'eux, sur le dures ol leur enunit reposé, Sat trouver la docheur dans le pil d'une rose.

Automaters féteis, funtimes réquisés, Dus points de lum paure ils semblest écrasés : Lere corps faible et tremblant s'affaisse sons lis-mêre Tous ens volagement, dans lete molles estréue. Sont échlors de Jour dont les ont éclaires. On les voit au réure chars, pilles, édégurés, S'ésasoire su levil de leurs contriers rapides. An milles du focilités, sur leurs livres findes, let na milles du focilités, sur leurs livres findes, let la hance de leurs compet par le partie le leurs contrière rapides. An milles du focilités, sur leurs livres findes, let la hance le mais partie de leurs compet d'un les places l'emple qu'il tout à plur encor.

Pour More le soloit et la course des houves, factiones arts dais son soloi de leues descources, literaren de viculities, lis derments onn le dini .
La berric ricitatione planes dina silema plais.
La berric ricitationes dans aims ai la moleran, liberan de la moleran de la moleran, liberan de la moleran de la moleran, liberan de la moleran de la moleran de la moleran, l'impaisse de la moleran de la mo

A point le raison éclaira mes caprits,

Oue je fan insighte des mours de Spharis.

J'ai toujours craint les dieux, e la tretta m'est chère.

J'ai toujours craint les dieux, e la tretta m'est chère.

Ala lispous, dieje bions qu'en marce de m'éclaire.

Appeis de mon herceso trop long-temps enchatief,

be respire i cip lous air empionous.

Fayans que ce til peuple, emensi de lai-même,

Atache aux viologia sa violopié auprece dien.

Qu'hercere dans Spharis il resulle Phabler,

Il est dai pour » pjaire e, et no jour la quièter.

Je cours, je vole au temple, aux pleds do la ééense; l'écarie autour de mol la foule qui s'empresse; Je m'élance aux autois (à cos mienes autois Où mon père apportait l'hommage des mortels); Je m'élance et m'écrie au milieu du tunsulte: Je m'élance, et m'écrie au milieu du tunsulte: l'abandonne, ô t'ésus le ten temple et ton culté; Je t'offrirai partont l'encens que tu chéris ; Mais je l'offrirai pur , plus pur qu'à Sybaris, «

Je partis; et bientôt j'arrival dans la Crète. Pour un cœur vertueux quelle horrible retraite! Mes yeax, 6 mon ami i n'ont yn dans ce séiour Que d'affreux monumens des fureurs de l'amour. Là, ce tarrenu d'airain qui par son imposture, Servit, trompa des feux dont frémit la nature : lei, ce labyrinthe embarrassé, confus, Où les pas égarés s'égaraient encor plus : Mais, conduit par un til dans ce vasta édifice. Thésée en éluda le plége et l'artifice. Là, le palais de Phèdre, et plus lois son tombezo : Phèdre mi du soleil fit pûlir le flambeau. Phèdre qui, respirant l'inceste et l'adultère. N'a que trop imité Pasiphaé, sa mère, Je vis , non loin de là , le temple de sa sœur. De la tendre Ariane on y plaint le malheur; Ariane qui, seule, errant à l'aventure. Pleurait dans les déserts la fuite d'un parjure; Mais qui, trop faible eucor, ue se repentait pas D'avoir de ce perfide accompagné les pas.

Je via endo, Je via Pauel d'Homenée.

O matherurer vatiquemen? d'épiter infortunce l'
Tous ens Grecs échappés à cest périls divers,
Aux combates de Faite, à la furmer des mers,
Pournaits par Venus et par les Eaustaides,
Trouterret nous leurs mista des époneus perfide s'
Dans leurs embrassemens lis requirent la mort.
Mémodrée, leufa et un plus tuise sort.
Veus crael. L. C'est son file qu'il immole no rivage.
Le quistif cette terre colleure à Voue.

L'orage me jeta sur des bords inconnum, O'n'entourvit de son onde une mer en farie : C'était L'ribon, Lerbins du Vémus per chérie. Aux Emmes de cette lie elle ôte la pudeur, L'agrément à l'aux Cairis l'innoceace à leur ceut, Ab I laisse-les brâker d'une flumans plus pure, Décesse i que ton fils les reude à la nature! Lesbins de trop d'horreurs a soullé ser regrafie,

C'est în que Mitiliène élère sés remparis.
Supho de la Yillène est la houte et la gloire :
Cetta insmortelle seur des Filies de Mémoire
Abandonne son âme à de folles amours :
Elle alburre son sete et le cherche tonjours.
Helta! Combien de fois elle a munit ses charmes f.
Combien de fois, réduite à répandre des l'armes,
Ar-elle édeteit ès panchains de son cour l'

Amour, ernel enfant, in ris de ma douleur.
 Disait-eile. Alt pourquoi meles-tu tant de peines A d'impulsana désirs, à des flammes si vaines?
 Veage-tei, punis-moi de mes compalées feux.
 Ooi, frappe: je crains moias ton courroux que tes jeux.

Bisonté Dabandeauxi ces furores rivagos.

Varirai dans Lamons de ses proptes avarques.

Vann reçois encer des affronts ples crosés.

Sis l'eurs poches Romans Véas n'i pout futurés je.

Et de ces cours grootiers la forouche radesse.

L'attende l'eurs productier en servant la décase,
Justement Prifés, elle a puni cent fois

Leur orgenté déclaigeux, leur nepéris pour ses lois a

Más, dans les chiturens, ce pesple plus lampie

Responsétie son crime, et jamais le Pergié,

Total tenter enery le caprice des flots; Le soullie des siphysm se pera vera Délos : Tabibila pos de temps cette fle révérée. As es ains des fost des la agence cétaire de la capacita de la capacita celurie A faigne autre en nous quelques presentates; Se de Time des diems cette pure efficielle, Des anoble origine aura pre récoire Le possorie de percer l'ombre de l'areair; Ban Délor, que lisance nou segar lequidale, El vera me civil soulle de l'areair; El vera me civil soulle de l'areair;

Uoe nuit où moo îme, entière à sa pensée, Du poids de ses liens sembiait déburrassée, Où du premier sommeil légèrement surpris, Mes sens n'égaraient plus le cours de mes esprits; Il m'annarut soudain... dirai-ie une mortelle? Une divinité?... Qu'importe? elle était belle. Je crois la voir encor : dieux! quel air et quels traits! Vénus a plus d'éciat sans avoir plus d'attraits. Des charmes différens qu'elle unit et rassemble, Aucun n'est régulier... on aime leur ensemble : Oo ne l'admire point ; elle enchante, elle pisit : Elle peut être mieux... elle est mieux comme elle est ; Ses cheveux en désordre errent à l'aventure : Mais cet abandon même en devient la parure. C'est ec je ne sais quoi dont l'œil est si flatté . Que la beauté n'a point, qui n'est point la beauté : Ou'on ne peut définir, qu'en vain l'on voudrait peindre; Servet de la nature où l'art pe peut atteindre l Bientôt elle sourit à mon étonnement : Quelle sourire, Aristée ! et qu'il était charmant ! Sourire de Vénus, à peine tu l'effices !

Elle me dit: - Je mis la seconde dels Grèces : Cest Vénus qui m'euvole; elle veut ton bonbear. Mais pars : cours avant tout mériter sa fiveur. Cours au temple de Giade ndorer l'immortelle. » Alors elle a renote, et mon soupe ever elle. En vain Jécends les lors: : plus prompt que les éclair. Son hactiens depré disparait dans les eirs , Elle fuit : et non cœur , après l'avoir perdue; Souprès du plaidir que m'avris fits a vue.

Je pars... O doux climat!... & fortané sélour! O Gnide I sur tes bords je respirai l'amour! Aristée, oui, je crus y prendre un nouvel être : Dans un antre univers votre ami crut renaître, Je sentis... Mais comment pourrai-je l'exprimer? Je n'aimais point encor, mais je vonlais simer. Je ne sais si l'amour, si Vénns elle-même S'emparaient de mes sens : mon trouble était extrême; A pas précipités l'errais dans ces beaux lieux : Mes yeux les dévoraient, ils enchantaient mes yeux. Onel bruit interrompit mes douces réveries! Un essaim de beautés, sur l'émail des prairies, Badinuit, folitrait, des Jeux environné. Par un charme vaimqueur je me sens entrainé: Je me disais : Hélas, que fais-je? où vais-je? où suis-le? Ouel est donc de ces lieux l'attrait et le prestige? Quoi! délà de l'amour l'ai les égaremens! Quoi! je vole inquiet, à ces objets charmans! Il m'importe : je cède au pouvoir qu' m'attire . Je cours impatient... Je vois... je vois Thémire. Sans doute pour s'aimer nos deux cœurs étaient fait Thémire m'éblouit de l'éclat de ses traits, Thémire éclipsa tout, le ne regardai qu'elle, Je serais mort, ami, mais d'une mort cruelle, SI cette nymphe aimable, avec un tendre necnell, N'eût fait tomber sur moi la faveur d'un com d'oil. « O Vénus! m'écrial-je , 6 puissante déesse ! S'il est vrai qu'à mon sort ta bonté s'intéresse. Si tu prumis ici le bonheur à mes feux, Enfin, si c'est ici que je dois être heureux, Déesse, que ce soit avec cette bergère ! Ori . toute autre beauté me devient étrangère. Elle seule, 6 Vénus! peut combler tes bienfaits, Et remplir tous les vœux que je feral jamais. •

Du fen de ses récits j'animerail es miens ; Oui, tout ce qu'il m'a dit je ponrrai le redire : Le dieu qui l'inspirait est le dieu qui m'inspire,

Mu vie, obscure et simple en ses événemens . Ne tient son intéré que de mes sentimens . [Dit-il] à pen d'éclat rous devez vons attendre; Mes peines, mes plaisirs, an eceur fiéble et tendre . Camille et ses attraits . Comille et mes amours . Des jours .voureux... voils le tableeu de mes jours.

Casillie out Droienne, et Guide est a partie. Sa fauille homonalty fui inspirer vierire; Mais et hauter pour eils est un hattre eurprusé : Mais en hauter pour eils est un hattre eurprusé : Elle arant tous; et plaire et un on plan dour partieur. Elle arant tous; et plaire, et un on plan dour partieur. Ces cest, o mon mais, ces appus mechanteurs. Que les years satisfaits out pelande dans les creurs. Ell aries point de heunet que Camille n'effece, Pour nous, des qu'une fais nous yannes va ses traity. El fout a via résultaine et son charare et su grèce.

Sa talle, done les yest nâmens l'Adquerc ; Comme un rouse inchile indiment et de haince ; Son from, mujeurs modente, est noble mus vygetil ; Le regard le plus per réchappe de son les III est vil; et l'on croit qu'il va devenir tendre ; 37 lm , plus vec dois mas risuas ; prégrende. Que vous dirai-je cence ? Cet un métaigne hereux. Le pracero d'air leur charmes et de cette harmoule L'ance frouve liebent la douce transact.

Camille en sa parure est simple et sans apprét; Mais l'art le plus pompoux près d'elle disparalt,

Ge feu dont la beauté rarement étincelle; L'esprit, anime encor sa grâce naturelle; Il se peint dans son geste, il brille dans ses yeux: Foldure tour à tour, tour à tour sérieux, Chez Camille il auuse, il instruit ou bodine, Gest la sage Minerve, ou l'aimable Euphrosine,

CHANT CINQUIÈME.

-

De mon nouveau bonheor l'entretiens Aristée, Pour soulager son âme , en secret tourmentée , finstruit de mes amours , il raconta les siens, Plus vous avez d'esprit, plus vous goûtez le sien : On s'enive à longs traits de son doux entreiten. Sur sa honche lugéune ent l'almable sonrire : Elle s'ouvre : et l'on croêt que son lame y respire, Sa voix tendre et fleuble, avez un son flatteur, Retentit à l'orcaille, et va parler su cœur. Retentit à l'orcaille, et va parler su cœur. Sentit, peindre, exprimer, voible son étoquence. De tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle pense-

#### COLARDEAU.

L'art le plus innocent est au loin rejeté. C'est le candeur unie à la simplicité; C'est le ton naturel, le ton vrai des bergères. Ces traits si délicats, ces grâces si légères. Ces nuances enfin u'chappent polat aux yest; Mais le curry les assist et les sent encor miess.

Ah! J'ai plus que senti, j'ai craint ces avantages. Et cependant on m'aime , on reçoit mes homm ages : On n'a point dédaismé, point rebuté mes vrant Jugez, 6 mon ami ! combien je suis hew.eax Quand l'umour me retient aux genour, de Camille ! Jo la vois satisfaite, et riante, et trapquille : Mais si loin de ses pas je m'écart e un moment, Elle s'afflige : il faut lui faire le serment Que moi , qui ne respire et 'ge vis que nour elle . Je reviendrai bientôt et re viendrai fidèle. Sans cesse je lui dis; « J.e t'aime... » Elle me croit : « Je t'adore, » ajonté le... Elle le sait, le voit : Mais plus je le lui d'es et plus elle l'ignore . Et je le dis cent fo'is, pour le redire encore. Si le lui dis : « Tu fais le bonheur de mes jours : — Tá fais le mion, dit-elle, et le feras tonjours. » En un mot sa t endresse, à ma tendresse égale, Entre elle et mes désirs met si peu d'intervalle, Que souver,t, maigré moi faible et présomptueux, Je me cro's digne d'elle et digne de ses feux.

DPA, depuis us mois, je guidais sa précence; Mist isopaur nerifered dans Fombre de sifence, Mor a some rui debner crisjonsi de s'épancher : A me propers regules je voulait le condence. A me propers regules je voulait le condence. Plus elle savait plaire à mon fluor charmée, Moins j'ouis d'un seur tentre l'événance. Moins j'ouis d'un seur tentre l'événances. Moins j'ouis d'un seur tentre l'événances. Moins j'ouis d'un some tentre l'événances. Moi j'ouis d'un somme des champs de la Dradie. Me q'un, le renconstrant dans les rempures de Calele. Le crus que la compagnée houversait de dieur; l'

Camille, à ton amant pardonne cet outrage! Fai voulu de mon îme effacer ton image: Je ne l'ai pn, Camille; et voilà mon honbeur. Ton image à jamais restera dans mon cœur.

Je hai dissis un jour : A'simais le hruit de moude; J'aime aujourlai les hois, leur retraite profonde : Je nourrissais en moi d'ambiture désirs; Te plaire est ma fortme, et l'aimer mes plaisirs ; Je souhaitais de voir l'anivers, les empires; Je u'aime à respirer que l'air que ta reppires : Enfin , Camille , enfin , tout ce qui n'est pas toi , Honneurs , richesses , gioire , a disparu pour mọi . »

N'est-elle sour us jour parté de us tradresse, Elle mie paufic encore el timb parté ausancesse ; Oul, mon amil, us bondre, et ser yeur, et us voir, hegépent les serremes qu'ils mon fails suille fois ; Mol, teojours plus heureux, plus charmé de l'extendre. Certain de mon houbeux, je veux eurer l'apprendre. J'est elever un doute : et liventét eurre-nous Le silence seuché à des édabas si donc. Ab i silence séculés des des thus not con. Ab i silence séculés et met tempeg ? Of non artagnies ets, poil Ou dit dévantage !

Lersque de longs momente out pa nous déremir, De tout ce que Jui va Jaccours l'entretenir. » De quoi m'occupen-tu' neu parie-tu, dit-elle, Parle moi de tou cœur; tou cœur m'est-li foble? El que font à mes frat d'insultier rélis ? Étais-je, lois de toi, présente à tes espriss?... Tu te tais i est-ce ainsi que Camille l'inspire? »

Quelquerials, d'un labor consolate une cumais, le lle dit e , rétine de traine I..., or du , je le mis c' Mán au trinten cei douce, et trus le nir cus-poient. Jeans confirm especies, porque ja jearent na l'abes par la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del la commanda del la commanda de la commanda del la com

On me demande encor, « M'aimes-tn?—Si je t'ujme !' Mais comment m'nimes-tu?-Toujours, toujours de méme-Mon cœur est tel encor qu'il fut le premier jour : Ji n'est que mon amour d'éral is mon amour .»

Tont ce qui voit Camilie et l'inforc et l'encense : Des traits de sa beauté tont vante la puissance. Que de plaisirs alors je ressens à la fois! L'éloge qu'on fait d'elle est celui de mon choit. D'anne sentiment d'orgoeil jai peine à ume défendre : Tout dit : Camilie est belle; seul je sais qu'elle set tendre.

Si tous deux queiquesois nous sommes entourés De Jeunes Guidiens par son charme attirés Son esprit si nell, sa grâce si touchonte, Le doux son de sa voix, ses discours, tout enchante : | 11 se tut ; mais rempti de l'objet qu'il adore , D'une oreille attentive on suit son entretien; Et je voudrais alors qu'elle ne dit plus rien.

Je ne sais si l'amour rend l'amitié plus chère ; Mais il est des bergers chéris de ma bestrère : Son accueil est pour eux et caressant et doux : Des plaisirs de l'ami l'amant devient jaloure. Toi jaloux , Aristée ! et tu l'oses paraître ! Tol. mortel trop beureux, m'is indigne de l'être! Ab ! rougis d'envier un fails a sentiment : L'ami tient son bonbeur d'a bonbeur de l'amant.

Mais. Camille, l'on t'aime, on ose te le dire : Un cœur sensible e et faible et facile à séduire. Crains tes adoro eurs, crains leurs piéges secrets, S'ils viennent te jorer qu'ils t'aiment... ils sont vrais, Mais d'aimer plus que moi si leur bonche t'assure, Ne les cro's pas, Camille; ils ont fait un pariure,

Onand le vais la chercher, quand de loin le la voi. Lorsque je cours vers elle, et qu'elle accourt vers moi. Mon eœur troublé s'égare ; elle approche , il s'agite ! Elle vient, c'en est fait ; il s'envole, il me quitte. Je né le tratiens point , Camille , il est ton bien : Ah! tu l'as trop payé! tu l'as payé du tien!

Elle me la refuse et combat mon désir; Mais elle en donne une autre, et double mon plaisi Ah! ne soupçounez point Camille d'artifiee : Elle résisterait, céderait par caprice ! Non, non; je eounais trop son amour, sa verta, Son amour si craintif, par l'honneur combattu. Elle doute, elle bésite, elle pleure, elle tremble : Et voudrait tout donner, tout refuser ensemble,

Si wa bonche égarée, ou ma main téméraire,

Cherche à lui dérober une faveur légure.

« Respectez, me dit-cile, un cour trop alarmé : Ne vous suffit-il pas que vous soyez aimé? Que demande Aristée, et que vent-il encore?... - O tiel ! ce que je veux ! quoi ! Camille l'ignore ! Tu n'aimes qu'avec crainte, et j'aime avec fureur, Il est, n'en doute pas, un doux moment d'errour, Un crime de l'assour, que l'amour justifie : Permets ce crime, et fais le bonheur de ma vie... Quel est donc cet effroi que je ne puis calmer? Si quelque jour, hélas! le cessais de t'aimer, . Camille, que ce jour, déplorable, funeste, De mes jours malheureux empoisonne le reste! Ou plutôt, que la Parque en termine le cours : Ou'il soit, ce jour affreux, le dernier de mes jours !» Il cessa d'en parler pour y penser encore.

## CHANT SIXIÈME.

Nos cœurs livrés sans erainte à cés épanchemens. Se confisient ainsi leurs plus doux sentimens : Mais nos pas, qui suivaient des rontes ignorées. Ne retrouvèrent plus leurs traces égarées.

Une première erreur entraîne mille errenrs. Des tapis de verdure et des chemins de fleurs Favorisant encor nos tendres réveries. Tranquilles, nous marchions sur l'émail des prairies. Quel objet tout à coup intimida nos veux ! De sa cime effrayante un mont frappait les cieux. Sar ces flancs escarpés une caverne sombre S'ouvrait, s'élargissait, et s'enfonçait dans l'ombre. « L'humble vertu, disais-je, bahite ce séjour : Plus d'un sage s'exile et se dérobe au jour. Avancons, « O surprise | 6 demeure abborrée ! Mes premiers pas à peine eurent franchi l'entrée. Que d'un froid Inconni mes sens farent glacés. Je seutis sur mon front mes eheveux bérissés : Je sentis qu'un ponvoir infernal ou céleste Malgré moi me poussait dans cet antre funeste: Et le trouble et l'effroi, le désordre et l'horreur, Entrèrent par degrés jusqu'au fond de mon cœur. · Ah! dussions-nous ici voir redoubler nos peines, Ai-le dit, parcourons ces voûtes sonterraines, »

Nous marchons... sous un roc creusé nar les ennuis. Où-le plus noir flambeau perce à peine les nuits. 'An millen des sonpçons dont son âme est saisie; A travers les vapeurs, je vis la Jaiousie, Sans m'effrayer, sa vue étonna mes regards; Oui, malgré l'appareil des coupes, des poignards, Son aspect me parut plus sombre que terrible : Sa sourde inquiétude avait un air paisible : Et la morne Tristesse, et la limide Pâleur. Et les Soucis secrets, et les Soins, et la Peur, Et la vaine Insonnaie, et la fausse Prudence, Cortége malheurent, l'entournient en silence.

Elle souffla sur nous, elle étendit la main, En comprima nos cœurs, en pressa notre sein; Ce monstre sur nos fronts l'appesantit encore... O prodige! 6 terreur! 6 pouvoir qu'on ignore! Tout prit autour de nous un aspect plus affreux. Mille fantômes vains, mille spectres hideux

Remplirent nos esprits, tourmentèrent nos âmes ; Nous crûmes aux erreurs que nons imaginàmes. . Avancez, nous dit-elle, et domptez votre effrol : Une divinité plus paissante que mol Vous attend dans cet antre, et déjà vous appelle, Elle est digne de vous, vous êtes dignes d'elle; Oui, courez, hâtez-vous, infortunés humains : Courez: elle mettra le glaive dana vos mains, »

De mille affreux serpens sa tête était armée : Anx lucurs qu'ils dardaient d'une langue enflat A leurs longs sifflemens qui nous glacaient d'horreur, Notre œil épouvanté reconnut la Fureur. Soudain de ses cheveux elle arrache et dénous Un serpent qu'elle irrite et que son bras secone. Il part comme un échie... Je voulus le saisir... Il était dans mon cœur, que je sentis transir. A ce cono imprévu je demeure stupido; Mais bientôt le poison , devena plus rapide , Court infecter mon sang dans ses cansux divers; Je brittai , le me crus au milieu des enfers. Dans mon sein palpitant mon åme bors d'haleine Se débattait , luttait , se contenuit à peine ; Tons mes muscles tendus s'épuisaient en efforts. Mon déplorable ami partageait mes transports; Et nous crûmes, en proje à taut de barbaries, Que nous tournions tous deux sous le fouet des Furie

Par un accès de rage à la fin emportés, Nous courûmes dans l'antre à pas précipités; Nos pas retentissaient sous ces voîtes funcibres, Insensés I nous cherchions , à travers les ténèbres , Tantôt la Jalousie, et tantôt la Fareur l L'avencie égarement ne connaît plus la peur : Nous serrious dans nos bras ces déités cruelles. Ah I pous fâmes bientôt aussi barbares qu'elles Nos houches insultaient aux noms les plus chéris : Nous appellions Camille et Thémire à grands eris. Si Camilie et Thémire alors s'étaient montrées, Nos mains, nos propres mains les auraient déchirées.

Nons resumes enfin l'astre éciatant des cieux :

Sa brillante lumière Importuna nos yeux;

La nuit d'où nous sortions fut presque regrettée, Des plus noires vapeurs l'âme encor tourmentée, Et ne pouvant trainer nos corps appesantis, Nous tombâmes tous deux moorans, anéantis. Hélas l notre repos fut ini-même un supplice ! Il semble que sous nous la terre s'endurcisse : Nos yeux secs et brûlans nous refusent des pleurs; Je m'endormis... Combieu ce sommeii fut pénible !

Kul souple échappé ne soulage nos cœurs. La nature s'épuise et devient insensible : Qu'il mélu d'amertume à ses tristes pavots ! Un songe, un songe affreux renouvela mes maux 11 m'offrit des objets, des images plus sombres, Plus terribles que l'antre et que ses pâles ombres, l'étais à chaque instant réveillé par l'effroi : La perfide Thémire était apprès de moi , Je Ja voyais... O ciel! oserni-je le dire? Oul, mon plus grand tourment était de voir Thémire; Et d'un rêve cruel l'épouvantable horreur, De mes souncons ialous réalisait l'erreur.

Je sors en m'agitant du sein de la poussière : « Faut-il fuir, m'écrini-ie, et l'ombre et la lumière? Qual! le trouve partant un spectacle edieux ! Quoi ! Thémire infidèle... Infidèle à mes yeux! Est-ce une autre Euméoide à mes pas attachée? L'ingrate l... de mon cœur qu'elle soit arrachée. Ah I dieux I aurais-le cru qu'un lour, dans mes souh l'aurais à demander de ne la voir jamais? »

Mon esprit éperdu reprend toute sa rage :

« Aristée, ai-je dit, tu dors et l'on t'outrage ! Tu dors! réveille-toi, suis mes pas, vengeous-ao Par la flamme et le fer viens signaler nos coups; Du anng de ces troupenux inondons les prairies... Regarde les bergèrs sor ces rives fleuries : Ils soupireot en paix leur bonheur et leurs feux : Seront-lis, Aristée, impunément heureux? Ah! troubler leurs plaisirs, c'est soulager nos peines... Non, ne poursuivous point des venecances si values : Vois-tu sous l'horizon ce temple s'enfoncer? Viens : s'il est à l'Amour, je veux le renverser : Sur son antel détruit, détruisons sa statue : Oui, je veux qu'à mes pieds elle tombe abattue, Allons : et qu'il frémisse au bruit de nos fureurs, »

Rlen, dans ce noir projet, n'intimide nos cœurs : Il semble que chez nous la force se ranime : Plus d'audace jamais n'accompagna le crime; Nous traversons les prés , les ruisseaux , les forêts, Un rocher devant nous élève ses sommets ; Notre essor le franchit, et rien ne nous arrête : Le temple où nous courons en couronne le faite. Nous entrons... A Bacchus II était consacré, O puissance des dieux | secours incanéré! Sondain de nos transports la violence cesse : Un songe dispuraît avec moins de vitesse; Et nos troubles caimés, dans cet heurenx mon Ne laissèrent en nous qu'un long étonnement.

Je cours . le tombe aux pieds du dieu qui nous protége. « Tu viens de m'épargner le plus grand sacrliège, Lui dis-le , le te dois le repos de mes sens.

Ah! pour tant de blenfaits accepte mon encens! Le volé da sanctuaire et cherche la prêtreus de Elle vietar, dans ses yeax brille une donce irresse; Le m'avance et lui dis : « Yous vogre deux mortels Cherra au dien dout vos malen décorra les austels Nous Turoso épruvoré bienfaisant et propiec; Nous Turoso épruvoré bienfaisant et propiec; Nous valones dans on temple offire un sacrifice; De vos augustes soins daiguer nous honorer: »

Tandia qu'elle commande et fait tout préparer, Moi, dans l'empressement du zèle qui m'anime le cours sous le paris chercher me victime l Je l'amène : déjà son front mal assuré Trembiait et paipiant sous le conteau sacré, Le temple retaint des accrois d'Arisée : Au dieu qu'il adorait cette hymne fut chantée,

Bacchus, tu te plais dans les ris Et dons leur doux tumolte : Autour de tes autels chéris La joie est notre cuke. La galté, les aimables jeux Habitent dans ton temple; L'iofortuné devient heureux Sitôt qu'il t'y contemple,

Si notre ruison sur tes pas Et a'entre et sommeille. Le plaisir l'endort dans tes bras, Le plaisir l'y réveille. Lorsque les dieux, troublant nos cœurs, Nous en dieux l'arcublant nos cœurs, Tu viens dissiper nos erreurs Et chasser le ounge.

Si, conduite par les Soupçons, L'affreuse Jalousie Nous infecte des noirs poisons Dont son sue est soisie; Tn parais, tu brises les fers Dont elle nous enchalte; Et ton pouvoir ilons les enfers Renlonge l'inhumaine.

La victime à l'instant reçoit le coup mortel. Da nectir le plus pur ou arrore l'autol. L'encemo brile, a d'eletat, le sarrifec casse. À la foste attentive, à l'augusta prévenses de dis par que l'ouigne, entraînte et surpris? Nons avions va dans l'autre absucer nos optris. Nons avions va dans l'autre absucer nos optris. Non aubeuns impédiant l'inséré le giut entire... Tont à coup un débeun su mitre a fuir cuestion. Les accesses de l'airies, les cris de suille voit. Grondent dans les rochers, frémissent dans les bois à Nons volons au portique, et nous sortons en foule: Sur la plaine obscurcie un nuage épais roule; li avance vers nons à flots tumuitueux. On voit, dans les transports d'un trouble impétneux, Sur la cime des monts, à traver les vallées, Les bacchantes en feu courir échevelées ; Leur voile dans les airs se disperse égaré . De feuillages poayeaux leur front est entouré : Les pamores voltigeans s'unissent au lierre : De leur thyrse à grands coups elles frappaient la terre. Le vieux Silène arrive, incertain, chancelant: Son animal tardif le traine d'un pas lent : D'ivresse et de vapeur sa tête embarrassée Tour à tour se soulève et retombe affaissée ; Soo corps, qui s'abandonne à ses balancemens, Du tranquille animal suit tous les mouvemens. Là, s'agite en tumulte une folle jeunesse : Pan, le dien Pan a'élance et boodit d'allégresse De son aigre pipean les sons retentissaient, Les satures légers autour de les santaient. On voit dans tous les yeux étinceler la joie, Le rire épanoui librement se déploie, Un aimable désordre unit, confond les jeux : On chante, on s'entrelace, on court, on est heures Le nectar est versé des mains de la Folie. Et de ses flots brillans chaque coupe est remp Enfin je vis Bacchus par des tigres trainé : Son char d'un pemple immense étak environné. Tel aux rives du Gange il parut dans sa gioire. Jeune, portant partout la joie et la victoire.

On vovait Ariane assise à ses côtés, O fille de Minos I vos soupirs répétés Redemandaient au ciel le parjure Thésée, Quand Bacchus, consolant une amante abunée, Vint essuyer les pleurs qui conlaient de vos yeux. Il prit votre couronne et la mit dans les cieux : Il offrit et sa gloire, et soo cœur à vos charmes, Ah I s'il n'eût pu tarir la source de vos larmes. Bacchus aurait été pius malbeureux que vous. Vous le vites aiors tomber à vos genoux : « Aimez-moi , vous dit-il , almez-mol , je vous aime ; Thésée à son boobeur a renoncé lui-même : Autaot qu'il vous fut cher que l'ingrat soit hal. Oubliez un amour si lüchement trahi; Couronnez un amant plus tendre et plus fidèle : Pour yous aimer toujours, je vous rends immortelle.»

Descenda de sou char, se tenaot par la main, Le couple dans le temple chtra d'un air sercin : La route sous leurs pas de fleurs était semée; Auprès de son amant, satisfaite et charmée, Ariane disait : « Restous dans ces beany lieux , Je saurai mieux t'y plaire et tu m'aimeras mieux; Répands sur ces climats une joie éternelle ; Vénus règne ici près , tu dois régner près d'elle : Ariane et Bacchus, et Vénus et l'Amour. N'auront plus qu'un empire et qu'une même cour, Cède , cède à mes vœux ; que tes mains adorées Comblent de leurs faveurs ces beureuses contrées. Depuis que ton amaute en a respiré l'air, Plus aimable à ses yeux, tu lui devieus plus cher. Qui m'est dit que mon cœur t'aimerait davantago? Hé quoi ! d'un immortel tel est doue le partage ? Il peut donc aimer plus, quand il aime à l'excès? Ses verux les plus outrés ne sont point insiserets? Et. toujours plus heureux dans chaque jouissance, Il porte son bonheur plus loin que l'espérance?

» Il a importe; fayons, fayons fectat des cieux; La giore dans l'Otympe occupe rop les dieux. La giore dans l'Otympe occupe rop les dieux. Ce n'est que sur la terre, au sein de ces retailes, A de God ece absoques, dans leurs routes secrétes. Que l'haie ladépendante et prompte à rendimemer Se l'irre auss contraita eu adout plainé d'aimer. Viens: tundis que la foule, à te phiere empressée, y as e l'irre aus routif d'une joie la menance. Tout entire à mes feux, à mon bonhern; à toi, Je n'aurai me l'Annour euer Bearchas, et moi.

Le dieu sourit le dieu, sous l'aide du mystère, Condaisit Ariane au fond du sonetuaire. Alors un feu divin s'ablema dans non senst: Nois treubles, non transports dévinernt plus pressans, Nous thems à longe traits la coupe enzimberense : Pan eut moins de gailé, Silem meins d'ivresse; Et, le thyrue à la main, sones sairlanes tons d'eux Les danses, les concerts, les courres, et et je jeux.

## CHANT SEPTIÈME.

-

La foule ae sépare, oa se quitte, ou soupire; Nous amémes, recrous de outre beurçue défire, De ces ljent enchantés nous partons à regret. Nous sentimes blesoit que leur charne secret N'avait que raficuti, que suspenda nos peines. N'avait que raficuti, que suspenda nos peines. Le poison circula frodule dans nos veltes; Mais son fae concentir én judit plus au debors, Ce l'écit plus la rage et ser cruels transporta; C'étife cette trintesse où l'anse enserelle Dérore les chaptris dout elle s'est remplée. Les terreurs , les soupçons s'emparèrent de nous : l'étais moins furieux, mais j'étais plus jaloux.

Fatal égarenent ! redoutables faibleases ! Il nous semblai abors que les notires décesses . Navalent ou d'atter objet en tournemaine nou résure . De le consequent de la mois de consequent . Le not souges affects, et le curs voite par le consequent . Le not souges affects, et le curs voite propose. Au le consequent . Le consequent .

Gnide vers l'horizou s'offrait à notre vue. Son temple par degrés s'élévait dans la une; Mais d'un aspect si cher notre oui fut frappé: Non: aous ue goûtions point ce trouble nnticipé. Ces douceurs qu'un moanent de revolr ce qu'elle aine, Une âme sait goûter, recueillé en soi-même.

Mon ami soupira, me dit : « L'heureux Licas De Camille peut-ére accompagne les pas : Ah! peut-étre à lui plaire il ose eucore prétendre; Il lui yante ses feux, l'ingrate aime à l'entendre, »

Tircis, lui répondis-je, attenda chaque jour, Peut-être aux murs de Guide est déjà de retour. Il brûñs pour Thémier, é l'aime eucer saus doute : C'est de tous mes rivaux le seul que je redoute. Thémire, il Budra douc redemander ta fol, Et disputer au cœur que je croyais à moi?

—Licas, ces jours passés lounit, chaestait Comille: Insensé que j'étais! j'étais sier et tranquille: Je craias bien que Licas ne triomphe à son lour. En flattant l'emour-propre on fait naitre l'emour.

—Thémire (I in a'en soutent et un me le rappelles)
De Tircis l'autre jour reçut des fleurs nouvelles.
Avec combien de jole elle en para son sein!
Leurs boutons caresoris «fémillient sons su main :
Cest un dou de l'ircis, ona-c'elle me dire.
El je laissai ces fleurs sur le sein de Thémire [...]
Faurais de sons mes pleids disperer leurs délvis :
De ce bourpact peut-être an baiser fat le prix.

—A la féte dernière ( à trop funeste augure !
On!, Camille dès-lors méditait son parjure ),
Camille me suivit aux autela de Vénus.
La perfide, affectant des debors lugénus,

Venait à la décase offrir deux tourterelles : le les vis a'envoler de ses mains infidèles, -Leur fuite m'affligea : l'inhumaine en sourit.

--Moi, sur un jeune ormeau, content, j'avais écrit Mes amours et sou nom près du nom de Thémire. Las, reles mille fois, j'aimais à les retire : Sous mes yeux ils croissient, unis, entrelucés; Mais, hélas! ou matia je les vis effacés.

—Camille, on soit punir les ingrates hergères : Crains tout de ton amant si ta le désespères. Non, mon carra i ton curre ne pardonnera pas Le plus léger soupir échappé vers Liens. Souge, si ta trahis le serment qui l'enchaîne, Que l'annour irrifé va ples loin que la haine.

—Si quelque Gnidieu, si quelque audacieux Arrête sur Thémire un seul droment les yeux, Soudaiu, sans mesurer et la peine et l'ontrage, Fût-ce aux pieds de Vénus, je l'Immole à una rage.

Ainsi la jalonnie, au monent du hombeur, De amertume et de sie reughissia horte courr; Nons-mêmes à nos seux tonos cherchians des nistacies; Enfin nous arrivosa à l'autre des coractes. Alors, sel que les fiets par les vents agités; Le peuple allait, venais, reunari de tonos ciolés; Sar les fronts, dans les yeux, l'impulétude est pelaie; L'espoir d'ans tones les courres est transité par la craines. Ceus-là montent, ceuv-ci doscendient du rocher; Lun sait déjà sous r., l'autre us che chercher.

Nous pénétrons pourtant dans la grotte euchantée; La foule nous entraîne, et ∫y perds Aristée; Il avait vu €amille, il était dans ses bras.

Mol, je Kerchais Télemire et des la seuseis jaux et les paratis. Als d'étant pard desborrés à sa veel Quel trouble es saisi de mon lane feyerbeit. Tous aus seus moustles fraulteur de courreur; Julian ai holmoloster ai mes transpora jaloux. A quel excels, d'est faut les maprores la rarez francis de la compres de la rarez de la compres de la compres de la rarez de la compres de la comprese del co

Thémier account, a 'appulle, e n' récrie : a Liete suit à l'air en que non ausait étal prenip nor moi. Al l'enset à all combier un min coûté d'alternant : l'entre pair trois jour notion le site coûté d'alternant : l'entre le course d'air son de l'entre l'entre le course d'air suit de la course d'air air air l'aire concer; "Al l' qu'un soin plus pressunts s'urite et une dévoret le course d'aire d'aire de la course d'aire d'

« Excuse, répussible), su ceue informaté Pare es posseité autre en le crise entanté à 55 poemit le bair, « ceuer l'autre librié Six poemit le bair, « ceuer l'autre librié six non, Tiendes, » ail, în le 7 point relac. Il le four pe, un retione est deux la main éen deux; le librié pour peut en de deux la main éen deux; le librié pour le comme de l'autre la main éen deux; le le ceuer autre l'active non assor pour Tiendes. Le crastate, les soupes, le se le saus de la pileux. Le crastate, les soupes, le se le saus de la pileux. Le crastate, les soupes, le se le saus de la pileux. Le crastate, les soupes, le se le saus de la pileux les se pour le crastate de la pileux le se pileux le crastate la pileux le crastate de la pileux le crastate la pileux la pileux

«Vieus donc, Thémire, viens dans ce hois solitaire : Tous ces crines afferen que l'anour a pu faire , Je veux les espier par un euchs d'amour. Il en est un surtout qui fit plair le jour ; Ma bouche éponyanété à regret le rétrête; Jage de son horreur ; je r'al crue infidète. «

Elle me suit!... Ces bois favorisés des cieux, A l'éternel bonhear consacrés par les dieux, Ces bois de l'Élysée, où des embres chéries Promènent dans la paix leurs douces réveries; Et la sombre Dodone, où des chênes divins Fout parler l'avenir et dictent nos destins; Et ees brillans verrers où l'arbre sur sa tige Du plus riche des fruits étalait le prodige ; Où les files d'Hesper, fières de leur trésor, D'une organilleuse main cueillaient les pommes d'or ; Ces beaux lieux n'ont iamais égalé le bocage Dont Thémire avec moi viet rechercher l'ombrage. Ouel charme autour de nous fut soudain répandu! Se glissant sur les fleurs, aux rameaux suspendo, Done un air frais et pur voltige le Zéphyre, Le Mystère en silence accompagne Thémire; Le Plaisir par la main conduit la Volupté ; Thémire embellit tout ; et tout est enchanté.

Le Salyre, (Tukeeus, la Oche est moint repide) promatical à grande cits me o prophe funde. Il nous voil, et, surpris, plarrier derout nous : - Heurera name, déd, que votre not donct vois vous since, va overn étentenient, ex répondres trans de la commande de la commande de la commande Le moi, d'une hommanie manus fundres destir Et moi, d'une hommanie manus fundres de ne peis la fiefrit rieu, ame rieu ne la norde. Dervati and, chaipes jour - elle fair plus furoutes con terre la main de la commande con terre la commande de la commande con la commande de la commande con la commande de la commande commande de la commande commande de la command

Soas und eren herceux, on l'épuisseur du l'ouisse per du dans les equits à ne sais que de sommère, Une jeune hernét, l'est homisé de pieux, souprisé à l'évant se presidanée adorieux, souprisé à l'évant se présidanée adorieux, l'âle remble surtout et plût à nat vac. - Amour , l'éverla-felle, ch quest, jumpière res ileux 'Ta constaine fareur vient affiger mes yeax? Als l'y vooiles acrèter et na louset en nos l'armes; 'Y pieux vient de l'armes de l'a

Auprès d'une fontaine où coule une onde pure, Nous vimes Apollon couclié sur la verdure : Il avait, sur ces bords, accompagné sa sœur. Sur les traces d'on daim égarant son ardeur . . Diane dans ces bols avait été conduite. A sa troupe immortelle, à l'éclat de sa suite, Je reconnus le dieu sur le Pinde adoré. Le front ceiut de lauriers, de sa gloire entouré, D'au air majestueux il accordait sa lyre. Des arbres , des rochers , que son pouvoir atti On voyait les sommets s'agiter dans les airs; Les oiseaux, attentifs, saspendalent leurs concerts Et le lion lui-même, apprivoisé, tranquille, Reposait sa colère et restalt lumobile. Nous seuls, trop occupés, trop pleins de nos tran Nous sûmes résister à de si doux accords. Nos pas , qu'un autre dieu précipitait sans donté , A travers la forêt poursuivirent leur route : Le dieu que nous cherchions suit peu celui du tonr.

Enden, ob eroyer-rons que fe trouval l'Amore?
L'Amour P..., je le trouval dans les yeux de Thémire;
Sur as bouche de rose il semble use sourire:
Je voules l'y baiser, il tomba sur son sein,
Il my bava. Je cruis l'en punit sor sa meln;
Mais, pour se dérober au feu qui me dévore;
Il se jette is se piéde: Je l'y pourissis encore.

Bleads to one se present il courrel a encher i Med plu lapsinch i ventulis Py clercher. Prisis pris de l'atticifier et sino lone égrécé. Blas Thoisier en courrel, unit Théaire éplorer, Par des larses, don cels, serbit une es flevir i Alla Combies I lectric a norrelle resiste II s'y fism. De môre une simulis ferrete Non quiter luis de velle non assere : Si quéque heut érpond l'épons auté entire l' Si que cels religions par l'épons au le moitre s' Si confess l'est l'au mais qui test pour les surpressions; L'est viele : la mais qui test pour les surpressions; L'est-leure faisse soit peut le l'est-leure de l'est-leure.

Thémire à mon audace opposa la colère : Elle entendit mes vænx et devint plus sévère; Mais je ne pus dompter la fureur de mes sens. Dieux! qu'elle me lança des regards menaçans! Je tremblai, je frémis de l'avoir offensée, Je pleurai... Par sa main ma main fut repousée; Je tombai, je sentis mon ûme s'exhaler; Dans un dernier soupir elle allalt s'envoler : Je mourals si Thémire, alors plus attendrie, Dans mon cœur expirant n'eût rappelé la vic. Son sein, qui le pressalt, lai rendit sa chaleur; Elle tourna sur moi des yeux pleins de douleur : «Non, je ne te hais point : non, ne meurs point, dit-elle; Non . ernel . enmme tul ie ne suis point cruelle; Tol qui veux m'entraîner dans la nuit du tombeau! Cher amant! de tes jours rallume le flambeau. Rencends entre mes bras ton âme funtive : Vis enfin pour m'almer, al tn veux que le vive, »

A ces mots si touchans, je respire et reoais: Le renais plos aimé, plus beurenx que jamais... Gen est fait je triomphe, et Thémire m'embrasse: Dans les plus doox baisers non cour reçut sa grâce. Elle m'en prodigua les goges les plus chers, El le eri de Pasour l'annonça dans les airs.

# ÉPITRES.

ÉPÎTRE A M. DURANEL

DE BENAINVILLIERS.

risnate senex, tryo ine ruro menebusi.

Vino., Ecl. t.

Solitaire vallon où, permi les reseaux, L'Essonne lentement laisse couler ses eaux, Eufin je to revois ; et tes rives fleuries Vont m'inspirer encor d'utiles réveries.

Au milieu du tumulte et du bruit des cités, Mes esprits , loin de moi dans le vague emportés , Dociles aux désirs d'une foule insensée . A l'intérêt de plaire immolaient ma pensée. Dans ces soupers où l'art le plus voluptueux Aiguillonne nos sens et nos goûts dédaignent . On d'une main, pour nous toujours enchanteresse, Bébé verse en riant le nectar de l'ivresse, Opel mortel, insensible au charme du noison, D'un philtre si flatteur peut sanver sa raison? L'Anglais, le seul Anglais, instruit dans l'art de vivre, Pense et raisonne encore au moment qu'il s'enivre : Le coude sur la table appuyé gravement, L'esprit préoccupé d'un hill du parlement. Il contemple sa coupe en silence vidéc; Et, pleiu de ses vapeurs, il creuse son idée.

Mais nous, peuple frivole, et qui dans nos plaisirs Sommes plus emportés avec mains de désirs ; Oui, le cœur toujours vide et la tête exaltée, Ne cherebons que le bruit d'une jole affectée, Nous godtons le banheur sans l'économiser ; Et notre art d'en jouir est l'art d'en abuser. Des houdoirs, des sofas les intrigues secrètes, L'anecdote du jour, l'histoire des tollettes, Les jeax d'un vil bouffon, des brochures, des riens Voili les grands objets de tous nos entretiens ! Lorson'enfin, terminant de semblables orgies, Le rayon du matin fuit pâlir les bongies, Nos convives légers remontent dans leurs chars. De ces fous si brillans les rapides écarts Ont, sur le goût, les mœurs, et les modes nouvelles Lancé du bel esprit les froides étiucelles : Mais, d'un objet utile occupant sa raison, Un seul d'entre eux , on seul a-t-il réfléchi?... Nan.

J'ai axis i rop long-temps es toursilhor rapide; A caresa son deil par al comm le tide; Et, de filma ethoppd, Je reviene dim Tiber templere las parlicus de mai transpille et juri descripere las parlicus de mai transpille et juri sur la commentation de la commentation de la commentation Si Je mis los détours que forment ces suite. Si Je mis los détours que forment de core, Les rapis combrans des jurs es des rousants Les rapis combrans des jurs es des rousants Les casades visible, dans les mourants décore, Let dont mistreue et plais la mer expansi Sont les baches de resultants et Let dont mistreue et plais la mer expansi Sont les baches de relinants, cest papillons ejurs Annat que mes expris déndest l'imposure , Me parissous de best vays ex sessiént la verbur. Dely ma main sécluite est préte à les cueillir; Mals, alarmé du bruit, plus prompt que le zéphyr, L'Inserte, tout à coup détaché de la tige, Seufuit,, et c'est encore une fleur qui voltige [1]. Les arbres, le risage, et la voite des ricort, Dans le cristal des cours epeignent à mes peux; Chaque objet s') réplès; et l'Onde qui vacille Balance dans son sein cette image mobile.

Tandis que du tableau je demeure frappé, Soudain, vers l'horizon, le clel enveloppé Roule un nuage sombre ; et déjà le tonnerre De ses tièches de feu le silionne et l'éclaire : Mais un vaste intervalle en absorbe le bruit. La tempéte, semblable aux ombres de la nuit, Dans le calme imposant du plus profond silence . Mome, se développe, et lentement s'avance. La nature frémit dans un muet effroi : L'air immobile et lourd s'apperantit sur moi. Tont à coup il nurmure ; un tourbillon de poudre S'élève vers la nue où retentit la foudre : La terre au loin mugit sons ses coups répétés. Et l'éclair étincelle à traits précipités : Les cieux grondent ; les veuts siffient ; l'urne céleste Menace le vallou d'un déluge funeste ; Et du haut des rochers, d'un cours impétueux, Tombent avec fracas cent torrens écumeux : Les oiseaux, que partout environne l'orage, Voltigeut, Incertains, de feuillage en feuillage; Et le pâtru éperdu, rassemblant son troupeau, A travers les guérets regagne le hameno. Mol-mémo, qui me trouble en voyant la tempétu Comme un vautaur affreux s'élancer sur ma tête, Je monte la colline.... un abri m'est offert : C'est le château d'un sage aux malheureux ouvert : Duhamel, c'est le tien. Je suis tes aveuues : Ébranlés par le poida de leurs têtes cheuues . Tes ormes, sous le choe de deux vents opposés. Embarrassent mes pas de leurs rameaux brisés. A ce désordre, au bruit, aux éclats du tonnerre, On dirait que les cieux s'écroulent sur la terre. Par l'orage effrayé, j'eu admire l'horreur : Le philosophe observe, et l'homme seul a peur.

J'arrive; un important, couvert de la livrée, Ne me fait point chez toi solliciter l'entrée; De ta porte à son aise on peut franchir le seuil, Cerbère caressant et de facile accueil,

(1) Le P. Commire, dans une pière de vers latins, avait déja dit avec non moins d'élégance et de bouheur, en pertant également d'un popillon :

Floren potores nave per liquidum cesturas

Ton chien, sans ar obliger d'attendre ave réponse, Court au devant de moi, boudit, jappe, et m'annonce. Si jadis tes aïeux porèrent ta maisan

Des bizarres beautés d'un gothique écusson, Dans tes jardins partout je vois que ton génie L'orna plus sagement des travaux d'Erunie. lei, sur un pivot vers le nord entraîné, L'aimant cherche à mes veux sou point détern Là de l'antique Hermès le minéral finkle S'élève au gré de l'air plus ser ou plus bamide : Ici par la liqueur un tube coloré De la température indique le degré : Là. du baut de tes toits incliné vers la terre. Un long fil électrique écarte le tounerre, Plus loin la cucurbite, à l'aide du fourneau, De légères vapeurs mouille son chapiteau : Le règne végétal, analysé par elle, Offre à l'œil curieux tous les sucs qu'il recèle; Et plus haut le vois l'ombre, errante sur un mur. Foire marcher le temps d'un pas égal et sûr.

C'est la que les saisons, les mois et les années, S'écoulent sous tes veux en heures fortunées. Eh! quelle beure du jour pourrais-tu regretter? Par autaut de bienfaits ou te les voit comoter. L'ami de tes vassanx, et leur juge, et leur père, De leur lamble cabane écartant la misère. Nouveau Titus, assis sur un trône de fleurs." Citoyen courougé, tu règnes sur les cœurs. Le temps fuit, de sou voi le passage s'efface: Tes monumeus divers en out fixé la trace : L'employer comme toi c'est savoir l'arrêter. Tu sais que co tilleul que ta viens de planter, Ne dit-il rien souffrir des veuts et des orages, N'en périra pas mains dans le torrest des âges, Dubamel, ces cyprès que tes mains unt semés, D'abord froids embry ous dans la pulpe enferagés, Attendicent le jour où tu verrais leur germe Sortir, développé, du sol qui les reuferme : Tu les vois aujourd'hui ces superbes caprès. En lustres élevés, décarer les bosquets, Mais le temps quelque jour, par un autre prodige, Viendra déraciner et dépouiller leur tige. Eh! combien, dont l'embrage entourait les tambeues Sur la cendre des morts ont perdu leurs rameaux! De nos tristes destins tel est l'ordre suprême : Tout périt lei-bas, tout ,..., le tombeau lui-même.

Mais le sage, qui peuse et calcule le temps, En saft asettre à profit les rapides instans. Taodis que les humains, jouets de la folie, Laissent évanouir le rêve de la vie, Le philosophe, aculi sans être dissipe, Uile à son semblable et de l'homme occupé, Par ses truract divers, ses soins, sa blembissuce, Résinc le souge, et seut son ciaience. Il a nont obserté, out peré, iont comm : Le trume arrive, il menut; mais lui seul a vécu. Que dis-je il une meuri point; il surrich à la-iméte; Dans le bien qu'il a fait sa postéric l'aime.

C'est ainsi , Duhamel , qu'aux jours de l'avenir Tes peveux fortunés, pleins de ton souvenir. Saus alter te pleurer au pied d'un mausolée, S'imagineront voir son ombre consolée Errer dans ers hosquets, soms ses orbres chéris. Que tes maius out plantés, que la terre a nourris, Déjà n'entends-tu pas, au sein de tes domaines, Ce people, qui cultive et léconde tes plaines, Tranquille sous les toits que tu viens d'achever. Bénir le bieufaiteur qui les fit élever ? Là sa femme, ses fils, sa famille qu'il aime, Ses utiles troupeaux, ses valets et lui-méare. Sous un abri commode out trouvé, par tes soins, Ce qu'il faut au bonbeur, ce qui manque aux besoins, Ou'd est doux de jouir des fruits de sa saresse! Le pouvre, soulagé du fardeau qui l'oppresse, En s'occupant pour toi trouve en toi des secours, Et d'un pain légitime alimente ses jours, Ici, son bras nerveux ébraule et déracine Des rors, qu'il fait rouler du baut de la colline : Là , plus industrieux, sous les coups du marteau, Il dégrossit le blor, qu'il finit au ciseau. Pour recevoir de l'air les douces influences. Il creuse ici le sol à d'égales distauces : Et dans cesse avenue, au retour du bétier, Tu lui feras planter l'orme et le peuplier. Lorsqu'eufin, vers le soir, sa tâche est terminé Revenant à pas leuts, chargé de sa coignée, Harassé du travail, noirci des feux du jour, Le front haissé, l'oril morne, il rentre dans la cour. De ta main bicufaisante il reçoit son salaire : Le malbeureux sourit, et va dans sa chaumière Offrir d'un air content is sa chère moitié Cu pain qui lui manquait, qu'il doit à ta pitié.

Sign Diclainstillers, joint long-tempt encore
Da some die leinchierur-de en non qui t'honner II
Dann Faris, où l'argueil de non vains preiggés
Donne ann grands des flatteurs et de vils prolégés.
Où le riche, écrassant la timide indigence,
An poids de ses tréoises pales son importance;
Fai comus des mortels, et j'en rougis pour eux,
Dont l'ême ne fermait aux cris des malbeureurs;
Qui, défourmant la true j's l'aspect de leurs l'armec,

De la douce pitié méconnaissaient les charmes : Mais va; je n'ai point vu ces mortels froids et durs Dans leur triste boukeur goûter des plaistrs purs, Au milieu de l'éclat de leur cour turbuleute. Je n'ai point enteudu de voix reconnaissa Par le cri de l'amour publier leurs bienfaits. On les flatte souvent sans les bénir jamais, Je les ai vus , trompés par leurs propres systèmes Au seiu des voluptés trainer l'enoui d'eux-mêmes ; Blasés par l'habitude, heureux jusqu'au dégoût, Ils n'out joui de rien en jauissant de tout, La nature a voulu , par la loi la plus sage , One le plus dons plaisir filt celni qu'on partage-Des heurenx que l'on fait ou recoit le booheur : La main donne ;... elle achète un plaisir pour le cœur. Plaignons l'être isolé qui dans lui se renferme?

Quand ux vois, Dubanel, assox Forme de la ferme La joie ma jur de frei assemble r le hamerou; Lorsque la comernace et son algre pipeau Port diaser ton fermier qui l'aurelieurus statille, El même en roud l'essim des la jeune famille; Quand Laic, aippe everce, mais faire esto miniota, Quand Laic, aippe everce, mais faire esto miniota, Quand Laic, aippe everce, justificate dispis; au la companie de la companie de la companie de la La galife sur le front, c'anusce et s'évertene. Un continement pur l'auferses à se jeux; La robapié de sus ges du evir de Sanerue.

Écoute : de tes murs aux remparts de la villo La tempéte a rendu le retour difficile ; Donne-moi too souper, quelques fruits, du lait frais, Blen de plus : l'amitlé n'exige point d'apprilts. Et si le ciel est pur, quand l'aube matinale Annoncera demain l'amante de Céphale, Nous irons dans tes champs, au sortir du sommeil, Admirer la nature, épier son réveil. Nous verrons, ilans ta cour, le con fier et superise, Pour y chercher le grain, éparpiller la gerbe, Appeler nigrement son sérail assoupi, Entre mille beautés partager un épi : Et, d'un bec amoureux, distribuer entre elles Des baisers qui jamais n'ont trouvé de ernelles, Nous entendrons encor, sur le toit de leur tour, Tes pigeons roueouler les sonpirs de l'amour; Et bientôt to verras cetto troupe élancée Fondre sur tes guérets, par le besoin pressée, Se relever cent fois en légers tourbillons, Et d'une aile rapide effleurer les sillons.

Sortis de ta demeure, et traversant la plaine, Nous irons de Segral visiter la fontaine; Segrai, vallou charmont par sa rustiché, Source pure où l'on paise, où l'on boit la santé: Où la beauté fiétrie, au moment d'être érlose, Vient embellir son teint des couleurs de la rose : Segral, dont le breuvage, et salutaire et frais, Fait circuler nn sang devenu trop épais ; Oni divise à la fois nos humeurs encourdies. Et de la fièvre en nous ételat les incendies, Là, pendant que ton frère, occupé dans nes ports, De l'une et l'autre mer parcourant les deux bords, Ira de nos vaisseaux déterminer la roupe . Calculer les rapports de la prone à la poupe, Assujétir la quitle, en affermir les bras, Étaver iles haubans et la verrue et les mits. Donner à la manœuvre un jeu faeile et libre , Balancer tous les poids tions un juste équilibre ; Et, par cet art enin maltre des élémens, Enchaîner le caprice et la fiireur des vents : Là , dis-je , loin du bruit des mers et des orages , Préférant une rive à de vastes rivages, Sur les hords d'un ruissean paisiblement coucké, Tu pourras m'expliquer par quel détour en hé Du vallan de Segral la avenphe solitaire Verse dans un hassin son onde salutaire : Ton esprit fixera mrs esprits incertains, Je sanrai si la terre en ses nolrs sonterrains Contient le réservair de res canx inconnues ; On bien si ce tribut et de l'air et des nues. Par l'éponge des monts goutte à coutte filtré. Reparait à nos yeux et sont plus écord.

Mais déjà je crois voir, le long de la chaussée. Courir vers la fontaine une foule empressée : Dans la simple parme et l'habit du motin, Vois Chloé, vois Bosine, une conte à la main. Préripiter vers nous leur démarche ténère Un rustique échanson, dont l'œil les empidère. Leur verse le remède aux maux qu'elles n'ont pas, Et d'un air qu'il eroit fin sonrit à leurs appas, La nymphe de l'Essonne, en les voyant si belles, De honte en ses roscaux se cache devant elles, Eglé les suit à pelue ; Eglé n'a plus d'attraits : Une sombre pûleur décolore ses traits, On dit qu'un fen caché, que pent-ètre elle ignore, Aux plus beaux de ses jours la brûle et la ilévore. Alasi sous le midi, dans l'ardene de l'été. La rose voit flétrir l'éclat de sa beauté : Mais des zéphyrs du soir l'haleine caressante Belève et raffermit sa tige languissante. Le destin d'une belle est celui d'une flenr :-Églé, comme la rose, u perdu sa fraîcheur; Et je crois que Lysis, que tu vois sur ses traces, Serait l'heureux zéphyr qui lui rendrait ses grâces,

Cependant le soleil, monté sur l'horison. Nous lance un feu ulus vif. et init dans le vallon. On rherrhe vainement la voûte d'un fenillage : Segrai n'a point encor d'ombre ni de hocare : Mais par tes soins, un jour, un pied de ces côteaux L'éruble et le tilleul étendrout leurs rameaux. Puissé-je, dans ces tempa, conduire ta vieillesse Vers re risut asile, orué par ta sagesse! La campagne à mes yenx eut toujours des attraits Eu charme plus paissant que de vains intérêts. Du milieu des rités sans cesse m'y rannelle : Elle ent mes premiers moits, et le ania né pour elle. S'il est quelque taurier que ma maio put rueillir : Si d'un faible talent je puis m'enorqueillir; Si ma lyre , fidèle oux lois de l'harmonie . Suppléa, dans mes vers, ou défaut du génie : Si, moias brillant que par, plus vral qu'ingénieux, Jamais d'un foux éclat je n'éblouis les veux. Aux bois, uux prés , aux champs , je dois ces avi C'est là que j'esquissai mes premières images, Et que, par les objets ému profondément, J'unis à mes tableaux le feu du sentiment, l'observai la nature, et fus son interprète : De ses vives rouleurs je chargeal ma palette, Souvent, lorsque la muit déployait dans les airs Ce voite parsenié de tant d'astres divers. Quelquefois, quand l'aurore, étincelante et pare, Des roses iln matin colorait la nature . On lorsone le soleil, plus radieux encor, Roulait son char de feu sur des unages d'or, Parmi res iets brillags et res nuages sombres. Je saisis le contraste et du jour et des ombres. Souvent du rossignol j'écoutais les rhansous ; Il instruisit ma muse uttentive à ses sons : l'appria à soupirer ces notes languissantes, De la plainte amoureuse expressions touchantes : Je formai ces accords plus vivement frappés. A lu joie, au phisir, à l'ivresse échannes : Et, nor ces tons divers, mon oreille exercée Sut donner à ma voix l'accent de ma nensée. Au bord de ce ruisseau qui, passible en son cours, Suit de ces prés fleuris la pente et les détours. J'appris l'art peu couns d'abandonner mon style. Et de laisser confer un vers doux et facile. Chez nos cultivateurs transporté anelogefois. Auprès de leurs foyers, à l'abri de leurs toits, Dans les détails tourbans de leur cabane obscure . l'alhais étudier les mœurs de la nature. C'est là que par mon cœur mon esprit éclairé Eut des sentimens vrais qu'il peignit à son gré. C'est là que, près d'un fils, une mère attentive Calmait dans le bercesa son enfance plaintive : Et , tandis qu'à cet untre , endormi sur son sein ,

Sa houche souriait de l'air le plus serein , Un astre , un untre encer, qui jousient autour d'elle , Occupaient tendrement son fime maternelle ; Et mes yeux satisfaits furent souvent témoins Des baisers dont l'époux récompensait ses soins.

O cabane du pauvre ! 6 demeure champêtre ! Malheureux qui te fuit et n'ose te connaître! Att! puissé-je bieutôt, libre et débarrassé, Rejetunt le fardeau dont je suis oppressé. Habiter un asile où l'ûme se consulte! Des remparts de Paris fuyons le vain tumulte. Quel besoin m'y rappelle, et qu'y veir autourd'hui Le mérite oublié, le talent sans appul; L'aissable poésie, à jamais exilée, Aux traits du bel espeit sans pudeur immolée : Une froide unalyse à la pluce du goût; La ruison qui dessèche et dérompose tout : Des écrivains du jour le style énignatique : Du contraste des mots le choc antithétique : Un faste sans éclat, un vernis sans couleur, Des aurfaces sans fond, des érlairs sans chaleur; La gloire des beaux-arts nu souillée ou perdue, Et leur palme flétrie à l'intrigue veudue.

Il vant mienx, Duhamel, assis à tes côtés, De la simple nature admirer les heautés. Oui, oui, le reverrai ta douce solitude : J'y viendrai de ton cœur approfondir l'étude , Y jouir avec toi du fruit de tes travaux, Y nourrir le mépris d'un monde ingrat et faux : Et, fayant loin des dieux du globe sublunaire, Rechercher, rousoler cet utile valgaire Oul, poar un prix modiene, avec peine obtenu. Fait le bonheur de ceux dont il est méconnu. Ta longue expérience instruira ma Jeunesse : Mes fleurs s'enrichiront des fruits de la sogesse ; Et mon esprit, charmé de tes propos divers : Finira l'entretien en te lisant ces vers : Ces vers où je n'ai point , adulateur servile . Divinisé d'un grand le colosse imbérite, Mais où , fuvant la gêne et le ton de l'ennul , l'ai su louer un sage en causant avec lul.

### ÉPÎTRE A MINETTE.

Cessez vos jeux, Mineite, et m'éroutez. Je hais en vous l'abus de mes bontés. Toujours mutine, étonrôle et légère. Minette, enfin, me devienden moins chère. Votre air prévient : mais pourquoi cachez-vous Un eœur erael sous des dehors si duux? Pourquoi surtout res pattes veloutées, Mais en dessons des griffes ergotées. Tirant leurs traits de leurs petits rarquois, De coups subtils frappent-elles mes doigts? Vous déchirez la main qui yous caresse. Je ne veux plus que ma lôche faiblesse Nourrisse en vous ees scotimens ingrats, Vous me direz ( ear que no dit-on pas Pour déguiser un naturel infâme ! Souvent l'esprit est le vernis de l'ûme Il en devient l'apologiste, mais L'esprit est foux, quand le reeur est mauvais ) : Vous me direz que c'est à la nature" Ou'il fant s'en prendre ; et ou'après tout l'armure Dont j'ai si bien l'empreinte sur ma peau, Ne doit rouiller au fond de son fourreau; Qu'à soo emploi chaque être se résigne; Que le chieu mord, que le chat égratigne; Conclusion, qu'il est de vos destins D'égratigner, et qu'à tort je me plains.

Den cour plet telle est l'Inconséquence, ciffins à laves que pour vater défenne; (fiftins à laves que pour vater défenne; (Natisquer polat, mais défender-vous, solt : Es garder-vous d'absert de ce droit. N'avons-ones pas, sieut que votre espère. Des l'avons de l'avons

Oh! si chacun, n'agissant qu'à sa guise, Imputant tout à l'husuaine sottise. Aiusi que vous était abandonné Au fol instinct dont il est dominé ; Si I'on pouvait rompre toute mesure, Verser le fiel de l'amère censure, Venger son cœur, et traiter ici-bas Les sots ainsi que vous traitez les rats; Répondez-moi : pensez-vous que moi-même ( Moi qui suis bon, puisqu'enfin je vous aime), Oni , répondez : dites-mol , pensez-vous On'environné de critiques jaloux, Je ne pourrais comme eux, pleia d'amertume, A son caprice abandonner ma plume; Et. des bons mots empruntant le secours, Empoisonner et mes vers et leurs jours?

Graces ant solus qui, depuis mon enfance, Out de mes sens dompté la violence . Toujours battu, mais bercé par les flots, Je ris en paix de l'orage et des sots. Leurs plats écrits, leurs rabales, leurs ligues, Le nœud secret de leurs sourdes intrigues. Les comités : les soupers clandestins ; Où res messieurs vont régler nos destine, Où de Comus l'irritante fumée Aiguise encor leur langue envenimée; Où , dans l'arcès de leur double appétit . A belles dents ils déchirent l'esprit; De ces bonffons les fades parodies, De leurs recueils les plates capsodies, Le noir venin, le fiel de leurs écrits N'exeite en mol que lo plus froid mépris,

Mais, cependant, l'abeille courroncée A la vengeance est auclauefois forcée. Lorsqu'elle va pomper le sur des fleurs, Et du matin mettre à profit les pleurs, Souvent un sot qui la suit à la trace Dans ses travaux l'interrompt et l'agace. L'abeille olors prend l'hameur da frélon, Sur l'importan darde son aiguillon; Et, dans un coin, bieutôt notre imbéelle, Triste et confus, mandit le volatifle. L'heureuse abeille (Il eût dû le savoir) Recut du ciel no donble réservoir : L'un est rempli de l'utile rosén On'au sein des fleurs son adresse a puisée, De ce nectar si bicufaisant, si dony, Doot elle fait le partage avec nous; L'antre est rempli de ce cuisant acide Dont l'agresseur sent le venin perfide, Poisons qu'elle a ramassés et eucilis Fealement sur la rose et le lis : Car à mon sot je dois encore dire On'ausour de nous tout être qui respire. One l'animal, l'homme et les végétaux Ont le principe et des biens et des maux; Et qu'en ce point l'improdent et le sage Savent en foire un différent usage. Où l'un choisit l'amertume et le fiel. L'autre distingue et sait trouver le miel : Et e'est ainsi qu'an monde sublunaire Il n'est de mal que le mal qu'on sait faire.

Quoi ! dans le temps où j'use mes esprits A raisonner, à polir mes écrits, Un impadent qui a à d'autre mérite One le levain de sa bile maudite,

Et qui, semblable aux reptiles obscurs, Dans un recoin vomit ses sues impurs; I'u vil Zolle osera, dans sa rage, Secrètement déchirer mon ouvrage; Et, sur mes vers distillant ses poisons. Mettre en bons mots de mauvaises raisons! On me dira que, dans sa coterie, Ponssant plus loin la basse effronterie, Par quelques sois sottement éconté Il n'est talcut qu'il ne m'ait disputé: Qu'il ose plus : que, dans ces rimes même Où j'ai vanté tout ce que mon cœur nime. Où l'ai chanté ma patrie et mon rol, Où j'ai dépeint tont bon Français et moi, On me dira qué su helne insensée, " Dénoturant le style et la pensée, Sur quelques mots interprétés exprès, Aŭra voulu qa'on me fit mon procès : Je le saurai, je verrai ses cabales, Et, froid témoin de ses lignes fatales, Je laisserai sa coopable fureur

Calonuier mon esprit et mon cœur! Non; mon dépit anssitét se réveille. Lâches, craignez l'aixmillou de l'abrille : Craignez du moins qu'armé de mes crayons, De jour sur vous rassemblant les rayons, Je ne vous peigne et fasse reconnaître Sons des conleurs trop fidèles pent-être. . Jusqu'à ce jour ma facile bonté A pa souffrir vatre importanité; Vous m'avez cru faible et pusillanime : Mais votre humeur ose aller (osqu'an crime : Et, tout entière à ses emportemens, De mes écrits passe à mes sentimens! Ah! sl., mais non... One la nuit la plus somi Yous enveloppe eneure de son ombre, Ai-je besein d'ôter à la laideur Le plâtre usé de son masque imposteur? A nos regards de lui soème | s'entr'ouvre ; Et, malgré vous, l'œil publie vous découvr Ma muse ainsi renferme ses pinceum. J'attends encor des outrages nouveaux : Mon cœur sensible , et que le rôtre offense . Ne vons hait pas, mais il hait la vengeance. Toat esprit doux se horne à menacer; Le glaire est prêt, mais il craint de blesser. Eh! plût aux dieux que , dans l'âge où nous se L'aménité, rapprochant tous les hommes, Unit les cœurs, les talens et les arts, Sút émousser la pointe de ces dards, One des hamains la fureur insensée Lance anjourd'hui jusqu'au sein du Lyrée!

Qui penserait, à voir ces démélés, Ces longs débais toulours renouvelés . Ces noirs factums, ces brochures cruelles, Ces mauteaux coorts, colporteurs de libelles, Ce vil essaim d'insectes bourdonnans. Nés dons la fange, emportés par les vents, Oui, des marais dout ils viennent d'éclore. Vont rayager les richesses de Flore. Vont déposer sur les fruits de l'été Ces œufs féconds dont le germe infecté Fait pulluler tant d'immenses familles De vers rongeurs et d'infâmes chenilles : Oui penserait ma'an millen des rameurs. Des mouvemens, des ligues, des borreurs Dont est troublé le monde littéraire : Qui penseralt, dis-je, qu'en cette guerre Il ne s'agit, entre taut de rivany, Que d'un laurier, d'infractuenx romeaux, D'un faux encens qui s'exhale en fumée, Et d'un vain bruit ga'oo nomme renomn

Je vois partout, avec l'acharmement, Régner la haine et le dénigrement : . Les froids hans mots, l'insipide ironie, Versent leur fiel sur les fruits du génie. Dès qo'un ouvrage nu grand jour a paru, Dans les cafés, le critique accouru Sonne l'alarme, assemble ces pygmées, Ces légions de longs sifflets armées. Qui, ne sachant ni sentir ni porler, De leurs ponmons savent du moins souff Duns ces tuyans au'ane lâche industrie A fait servir d'organes à l'envie. Au milieu d'eux , leur chef déshonoré , Convert d'opprobre, à la honte livré, An noir tamis de la froide analyse Passe l'écrit qu'il déchire et méprise, Bientôt, le prisme et le compas en main Pour résultat de son triste exameu Il ne voit plus, dans l'œuvre on'il censure, Qa'un rien pompeux fardé d'eniuminure. Sur cet arrêt par sa bouche rendo. De ses suppôts l'escadron répendu Va, par ses cris, de folles incartades, Renouveler les fureurs des Ménades : Du dieu de l'Inde nn cruit revoir les jeux : Précipitée à flots impétueux. L'horrible orgie, au combat échauffée, Met en lambeaux le malheureux Orphée.

Yous en plenrez, messieurs les heaux esprits; Mais valnement. Dans vos propres écrits De ces excès rous donnez des modèles. Tant d'ignorans, témolas de vos quorelles, Lancent sur vous les traits envenimés, Les némes traits dont vos bras sont armés! N'est-ce pas vous qui tenez à vos gages, Ces embryons, ces petits personanges, De tout mérite ardens persécuteurs,.' Intrus par vous an monde des anteurs? Vous excitez les cris de la cabale.

Redontez-vous une muse rivale. A sa poursuite alors yous envovez Tous ces roquets, par qui sout aboyés Les candidats, les nourrissons du l'inde; Du double mont, où son esprit se guinde, Vous détournez son vol et son essor. Dans vos noirceurs vous faites plus encor : Vous répandez sur ce tímide émule L'aigre sarcasme avec le ridicule, Ses vers par vous mutilés, travestis, A leurs lecteurs n'offrent qu'un cliquetis De mots sans ordre et de phrases usées Sous un vernis vainement déguisées. Tel est surtout l'art de nos prosateurs ; De nos tableaux ils ôtent les couleurs, Laissent le trait, et privent le génie De cet éclat qui tient de l'harmonie. Ils n'aiment point ces nobles fictions, Ce monvement, ce jeu des passions, Ces traits hardis, ces fougues téméraires, Du vrai poète élans involontaires, Ils n'alment point tous ces mots dont le choix Et dont les sons arrondis par la voix, En chatouillant notre oreille charmée, Donnest la vie à l'image exprimée : Tout ce brillant, que leur morgue prescrit, N'est qu'un phosphore, un éclat de l'esprit. Ils aiment mieux nne prose toisée, Où la raison , lourde et symétrisée , Ne peignaat rien, mais définissant tont, S'appesantit et disserte sans goût,

Aust volc-to-to-to-trineur subsiderine
File par ent sur le Pinde moderne:
Vollà lera sigle: il a rimé, di in-ou,
Rimé Schupe, Arisote et l'Islon.
Il est bleu ruri que sa docte Minerne
En vian déclaire sonorfond et écurre.
L'attention, toujours hors de propos,
Broullie en se vera l'arrangement des most so
Sa muse enfin, de grâce déposillee,
Dans ses contours roigiurs catoritilde,
Comme un reptile à travers les taillis,
Pubblisheurs y et rine à longs reptils.

Mais il n'importe : on trouve dans ses rimes L'empois du grand, ces devises sublines, Ces riens pompeux, ces recherches du cœur, Et des pédans la sombre profondeur.

Or protected datas lear trouge objective.

Onl. represent Freede d'Apolhou,
Bergarde tout du hout des arabon.

Hest gonde du field ont des arabon.

Hest gonde du field ont des arabon.

Hest gonde du field de la satier.

Hast caches son exprit médiann.

Hast caches son exprit médiann.

Hais son la saille et son un tru plaisant.

Hais son la saille et son un tru plaisant.

Hais son paid n'est que planace vaine;

Table, il a pour labort singuiller

Du art houseux, l'art de parodier!

Tabet commun, aux erver et pass souline.

Qu'il me réponde : a-t-il autant d'estisse Pour ce Scarron, ce bizarre Collot, Dont le burin et dont l'esprit fallot Ont surchargé leurs peintures comiques D'êtres tortus, de formes fantastiqués, D'anges proscrits en magots fagotés, De noirs démons sur des munstres portés . Oni , se coiffant do canachon d'un moine . Tentent la foi du solitaire Antoine? Estime-t-il l'un et l'autre houffoh Au même point qu'un Corrège, un Milton; Eux dont la touche et vizonreuse et nure Des traits de l'art embellit la nature? Les fant plaisans, les diseurs de bons mots Par leur jargon n'en imposent qu'aux sots. Un vers beureny, dicté par le génie, Vant tout le sel de leur plate ironie. Par nu esprit équitable et sensé L'esprit d'autrui n'est iamais rabaissé: Et du railleur la stérile éloquence Est moins en lui talent qu'insuffisance. Mais finissez... Quoi! Minette poursult? De mes lecons est-ce donc là le fruit? Cessez, vous dis-ie; ou ces griffes cachées Par le ciseau vont être retranchées. laitez-moi : l'aurais on démasquer Tant d'importuns ardens à m'ottaquer; De leur cabale éclairant les manœuvres, Montrant leurs fronts où siffeut les couleuvres, J'aurais sur eux fait détourner les traits Qu'ils m'ont lancés par des ressorts secrets : J'ai dédaigné cette juste vengeauce. Enfin, Minette, imitez ma prudeuce; Et désormais, tranquille à mes côtés,

Eornant le cours de vos Jeux détestés , Souvenez-vous que le pouvoir de nuire Est étendu , mais qu'il fant le réduire ; El qu'il vont mieux être, par sa douceur. Dupe d'autrui que méchant par humeur.

## POÉSIES DIVERSES.

# LA VIEILLESSE.

ÉPÎTRE A M. L'AURÉ DE P<sup>ace</sup>, Sous le nom de M. le comie de \*\*\*.

Il est hien vrai, mon cher abbé. Je me plains du poids des années; Si le fil de mes destinées A la Parque s'est dérobé . Ce n'est que pour quelques jonruées : Le Temps, dans l'âge des désirs, S'enfeit sans qu'il nous intéresse. Il n'a que le vol des zéphyrs ; Et l'impétuense leunesse Dans lo poursuite des plaisirs Croit le surpasser en vitesse, Je n'entendais dans mes beaux jours Que le doux battement des ailes Du folitre essaim des Amours : Aujourd'hui je n'entends que celles De ce'vicillard gal fuit toniours. Et qui , ressemblant aux vantours, Vous prend dans ses serres cruelles, Vous dévore, et poursuit son cours.

Je sais que de ses mains arides La Vieillesse n'a point sur moi Gravé ni ses traits ni ses rides : Oui; je dors, je mange et je boi... Je dors ; mais hélas I de quel somme ! On'il est profond!... Alt I mon ami ! Yous dites fort hien : Le paavre homme! Non , iamais le n'ai tent dormi. Jadis le souffle d'une belle Eût interromps mon sommell ; Je ne sentirais rien pour elle Aujourd'hui, même à mon réveil. A ma table on me contrarie: Les tyrans de la Faculté Génent mes goûts , ma fantaisie : Mon estomac débilité

Trop àisément se rassasle : Un mets sagement opprété Suffit au soulien de ma vie. Dons l'âge heureux de la santé, le croyais, rempil d'ambroisie, Digérer l'immortalité.

Du dieu qu'adorait Érigone J'élude aujourd'ini les décrets : il est rare qu'à ses builéts le m'étourdisse et déralsonne. Quatre fois le mois, à peu près, Un peu de sève bourguignonoe Coule dans des verres discrets , Si médiocres , que jamais lis mont incommolé personne.

Mes plaisirs sont blem différent, Al-je encor ces doucrs fallsteurs, Qui sont au profit de nos sens? Yous m'entiez (et ]'y consersa! Les soins, Jes baisers de mes nières : Jaine fort leurs embrassenents; Mais ceux de mes helles moltresses Valatent bien les froides currents Que l'on prodigue ans grands parents.

Vous me peiguez tel qu'Epicure . Sur l'ouate bien reposé; Mals aous un Sybarite usé Une feuille de rose est dure. Et de sa plus mince plassure Son faible automate est brisé.

Par use trompetus apparence Mon sort vous a rendu joleux: Je vous donnerais mon alsance, Mon fauteoil, nese constant si dont, Et non café des Chismort, Mes faisans, mes perdrit aux choux, Et mon chorolat de Briganace, Mon ôtre avec ses dépendances, Tous mes plaisirs, oul, je dis tous, Pour une de voi onissones.

Le seul gofit qui me soit resté De mes passions éclipaées, Oui, ma dernière volupé Est de réchanfler mes pensées A celien de l'antiquîté; De lire et refire sans cesse Les philosophiques écrits Où, sous l'envéloppe des ris, °

On nous fait aimer la sagesse; De sayourer avec lyresse Les beaux vers, les vers favoris D'Herace, le dieu du Permesse, Le plus sensé des beaux esprits, Le moraliste sans rudesse, A qui je donnerals le prix Sur les sept sages de la Grèce. Jaime ce vieillard de Théos: Qui, voluptueux et tranquille, Laissant les dieux et les héros. Chantait, près du jeune Bathville, Le vin , l'amour et le renes. J'aime ce vieux goutteux du Temple (1) Oui jooait avec les Amours. Your direz : « Sulvez son exemple, Embellissez vos derniers lours.... - Ah! croyez-mol, le Saint-Aulaire, Chaulien, ces libertins charmans Oui sur leur front octogénaire Rajeunissaient les agrémens ; Oul sous les drapeoux de Cythère Allaient encore en cheveux blancs Folfatrer ao souper des graods. Flatter les belles et leur plaire : Ces faux Thous, ces froids amans, Rendus sous leur toit solitaire, Sentalent leurs maux, groudzient leurs gens, Et, ne pouvant plus se distraire, Dans un silence atrabilaire Comptaient le nombre de leurs aux, Loin de Sceaux, où régnait du Maine (2). Loin des soupers du grand prieur (3). Dans leur petit intérieur, Goutte sciatique ou migraine Venalt affliger le rieur. Le plaisir trompe la donleur

Mais vous, abbé, par quel chagrin Prétendez-tons ficirir les roses Qu'Anour mit au le front divin, De l'auteur des Mélanorphoses ? Oui pet récite vos dépodas ? Ouide fut triste en Seythie, Et la sa muse appesantie Des Gés

Et le sentiment y ramène.

(4) L'abbé de Chaulieu, surnommé
Temple.

(2) Le duc du Maine.

(3) Le grand pricur de Vendôme.

Que sa muse élégante et libre Chanta bieu les amoprs des dieux ! il faut encor qu'on l'apprécie Par la noblesse de son cœur : Son ambition, sn folie Fut d'être l'heureux séducieur, L'amant adoré de Julie. Il ue fut point le vil flatteur D'Octave, ce triomphateur Dont le char foula l'Italie. Le prix que vous lui dérobez Est mérité par ses ouvrages : Ses écrits, quoique probibés, Secont relus dans tous les Sees Et par les fons et par les sages . Je crois même par les abbés.

Sur ce, monsieur le grand vicalee, Recevera mes tendres adieux. S 1000 sites libre d'affaire, Pranct voire esses vers ces lleux; Vous verrez escore à nos treilles Quelquos muscats hien parfamés, Et nous chargerona nos corbelles De ces beaux finis que vons ainec. A vand que l'âge vienne éteindre Le fen de vos sons émonsés, Vitez salisfait, josisser;

# RÉPONSE A UNE ÉFÎTRE DE M. PEZAY.

Oui, ma muse est une bergère ; Et le ioli chapeau de fleurs Dont l'embellit ta main lévère Plait à ses goûts, sied à ses mœurs. Elle est simple, et si naturelle, One, dès le moment où son front A ceint sa conronne nouvelle. Un coloris subit et prompt La fait rougir d'être si belle. Tu sais plaire, tu peux tromper: Aux traits d'un éloge insluide Il est facile d'échapper : Mais lorsque la grâce y préside, Bientôt on s'en laisse occuper. C'est un réseau dout l'art perfide Attire et sait envelonner L'impocence faible et timide. Mais non : to n'as nas prétendo

Sur l'arbuste d'Anacréon S'épanouit plus d'une rose : Le myrte a plus d'un rejeton; Daphné, dans sa métamorphose, De rameaux convrit l'Hélicon. Si pour vous la fleur est éclose, Pour moi s'eutr'ouvre le bouton. Rivaux que la gloire rassemble, Vons, amans, poètes, guerriers, Ah i eneilles, mais cueillez ensemi Et ces myrtes et ces lauriers : Da souffle infecté des furies. Cruels, n'allez pas dessécher Ces roses, ces palmes fleuries, Que l'on doit rougir d'arracher Quand la haine les a flétries.

Je plains le cœur rongé d'ennui Et d'un orgueil atrabilaire, Qui des jouissances d'autrai Se fait un malhenr volontaire, Et qui présume que, sans lui, Ne pent exister l'art de plaire.

Pour moi, qui fuis dans mes loisirs, L'éclat d'une gloire sublime : Qui, limitant mes vains désirs, Les borne aux douceurs de l'estime; Moi qui, da cercie de mes jours Vois sortir tant d'heures fatales, Et n'ose employer de leur cours Que de rapides Intervalles; Moi . moi . que l'on vit enfanter Des vers sans art et sans prestige. Que leur naturel fait goûter, Où iamais l'esprit ne corrige Ce que le corur n'a pa dicter : Libre dans mon insonciance, Modeste, ou timide en mes vœux, l'attends, pour toute récompense, On'on souffre que je sois heureux. C'est peut-être trop d'exigence.

## COLARDEAU.

Et dans notre cirque orageux Où l'on se nuit par concurrence, Nos Aristarques sourcilleux Connaissent peu la tolérauce.

Mais, Pezz, qu'importent leurs cris, Leurs intrigues, et leurs outrages : Lem étrite de mes écrits te dépend point é leurs suffrages : Te les aimes, voils leur prit. Indifférents ure no ouvrages, D'après ton goût, je les chéris : De ton épitre cuchantéresse J'ai respiré le par éncens ; Déjà mes capris languistans Ont sent je feu de l'ivresse : Oui, je clairme de éta saccèns Est l'aiguillon pour ma parcess, El la volupé tour nés sexts.

# ODE A M. D'AGUESSEAU DE FRESME, AVOCAT-GÉNÉRAL.

Sur sa convalescence, en novembre 1774.

Digne rejeton d'un grand homme , Que doit envier à nos lis Le barreua d'Athène et de Rome , De Frenne , est-il bien vrai ît us ist ; Tu vis ; et , de ses voiles sombres Épaississant en vain les ombres , La mort n'a pa fermer tes yeux! Ils ont reva briller l'auvore ; El vers le temple d'Épidaure Tu vas marcher victorieux.

Il est une horrible Gorgone, Le Béau, l'elfroi des humains: Un nôreus serpent l'environne; Un noir Bambean brâbe en ses mains: Sa farreur lance le repule. Et du froid poison qu'il distible Il glace, il eugonrdit nos seus. Bientôt, par des effets contraires. Sa torche allume en nos arrères Des frux sans cesse renaissans.

Tes maux, dans leur morche inégale, Changeaient de moment en moment; Leur cours marquait chaque intervalle Par l'horreur d'un nouveau tourment. En proie à ce double supplice, Tu penchais rers le précipice Où se termine notre sort; Et dans ces cruelles alarmes, Déjà nos yeax versaient les larmes Dont nous cussions pleuré ta mort.

Telle une fleur prématurée Tombe, vicime tour à tour Du souille glacé de Borée Et des feux de l'astre du jour; L'un de son haleine fatale Le frappe à l'aube matinale, La décolore et la fiérit; L'autre, dans son midl fineste, Du haut de la voûte céleste, L'embrase; elle brûle et péris.

Ainst de tes Jennes années S'évanouisaisent les beaux Jours; Et de tes arbites destinées La mort interroupait le cours, Pendant ces heures effrayantes Que n'ac-tu va nos maies tremblanter Presser uno fronts appesantis! Hélas! dans ton citat horrible. 'Ces maux te trouvaient linensible : Cott nous qui les àrons sensis,

Peins-tol le désespoir d'un père, Criul d'une Louille en pleurs. Ou frénit, on le considère Mourant sur un lit de donieurs : Dans un liegubre et long mormane, L'amitié, l'amour, in nature, Près de tol confondaient leurs cris : Un seul, on seul d'est fait entenfere; C'était le cri d'un père tendre Qui nous redemadoit son fils.

Que je plains le mortel farouche Qui, sans rapports autour de lai, Écarte l'objet qui le touche, El craint de voir les maux d'autrui! Danns sa froide et fanses sagesse, Rien an debors ne l'Intéresse, Il vit sans crainte et sans désirs; Mais si ses rôtdens inhumaines Lui sauvent en effet des peines, Ab! considem i lored de plaisirs l

Si d'une famille étrangère Le trouble a passé jusqu'à moi , Si pour la tête la plus chêre l'ai reasenti son juste effroi; De Presse, en cets jours où la joie Sur des frouts beureux se déploie, Qu'il m'est dout de la partager! Quel caime on goûte après l'orage. En embrassant sur le rivage L'ami dont ou vit le danger!

Sant doute, lorsque la tempète forodait, lançait par toi ses traits, Lorsque les Parques sur la tête Accumalième leurs noirs cyprès, De ton aisel Tombre éloquente, Triste, plaintive, gémissante, Priait pour tes jours Incertains. Sa voir, qui des dieux de la terre Arrêta souvent le tonnerre, A su désarmer les dessins.

Oul, c'est cette ombre revérée Qui de tes jours, près du tombeuu, A, d'une édicelle sacrée, Ballamé le pilé flumbeus. De son som, si cher à la France, Ta vie est l'unique capérance; Ses bonneurs étalent éllacés. Al I paisqu'll e rend la lumière, Lance tes pas dans la carrière Où les sièns sont escor tracés!

Ya (Illustrer, à son exemple, An sanctuaire de Thémis: L'orphémic Taltend dans ce temple Pour sauver ses droits compromis. Ser le siège, ou dans la tribane, Va, cours préter à l'infortune Tes soins, tes talens, et ta vôt. Sois le souties de l'innocence; Appresads à tenir la balance, El le glaire vençeur des lois.

Mais quelle puissance magique Lève un vuile mystérieux, Et, dans un tablean prophétique, Pelast ton aceuir à mes yeax? Ser un auté of ênecens fume L'n flambean qui soudaius s'allume. Méle ses fest aux feux du jour, Et, sous l'air modeste des Grées Une beauté qui suit tes traces Marche entre l'Etymen et l'Amour. Ah! ce n'est point un vain prestige; 2e'vois s'aillier deux beaux nous. De Frenne, tu dois à ta tige Des appais et des rejetons. Sorti des ombres de l'enfance, A peine de l'adolescence Les premiers feux t'ont cedlammé; Dans les délices du bel âge, Goûte hien le double avantage D'aimer cassemble et d'être aimé;

Pardonne si ces faibles rimes Noffreut que des épaschemens; Si ma muse à des traits sublinces A préféré des seutimens; Paurais voulu, dans mon tresse, Du chautre des Jeux de la Gréce Égaler les plus aobles airs; Mais ma roix, plainaive, étouffée, Prenant bientôt le ton d'Orphée, Na pu que éoppiere ces vers.

# L'AMOUR ET L'AMITIÉ.

Généreuse Amitié, toi dont la douce flamme D'un tropble impérieux n'agite point notre âme : Tol qui, n'imposant point de tyrauniques lois, Laisses à la raison la liberté du choix ; Toi ou'un goût réfléchi fait naître de l'estime : Qui consoles les cœurs que l'infortune opprime t Amitié, qu'on adore et qu'on ne connaît pas. Tes destins sont-lla donc de faire des ingrats! Il est un dieu cruel que l'hommo te préfère... Pardonne, e'est l'Amonr ; pardonne , il est ton frère. Sous d'horribles couleurs peins-moi, si tu le veux, Son funeste ascendant, son despotismo affreux; Dis-mol que tous ses trais, trempés dans l'amertume, Empoisoppent nos sens d'un feu qui les consume ; Moi, je te répondrai que les emportemens, Les pleurs , le désespoir, les plaintes des amans , Ce flux et ce reflux, cet éternel délire D'une âme qui possède et d'un cœur qui désire . Nos craintes, nos enquis, toutes nos passions, Vains prestiges des sens, orreurs, illusions, De quelque titre cafin que ta raison les nomme, Sont les ressorts secrets et le besoin de l'homme. Ton honheur uniforme en sa tranquillité Détruit notre énergie et notre activité. Ton sentiment est faible ; il faut à l'âme bumaine On les feux de l'amour ou le fiel de la baine,

### COLARDEAU.

Misanthrope ennuyé, tout fatigue mon cœur : Mes regards, offusqués d'une sombre vapeur, Voyant tous les objets à travers un mage, Me représentent tout sous un aspect sauvage : Les dégoûts ont glacé ma sensibilité, Je hais tout : cependant un ami m'est resté : Il conserve sur moi les droits de l'habitude, Je veux m'envelopper, fuir dans la solitude : Il m'embrasse en pleurant : mais sa molle pitié Va me faire hair jusques à l'amitié. Lui, pleurer! est-ce à l'homme à répandre des larmes? C'est à la beauté scule à leur préter des charmes. L'ami qui me console ajoute à mes chagrins : Étalant à mes yeux sa raison que je craius, Combattant mes dégoûts, l'erreur qui m'empoisonne, Onand il faut me tromper, le malheureux raisonne, Lois que d'un tel secours mon cœur soit attendri, Par ses moralités il est encor flétri. Mais que, dans ces momens où notre âme abattue Se plaît à dévorer le poison qui la tue : Où , nous assounissant dans nos profonds chagrins . Nous nous désunissons du resta des humains ; Ou'alors une beauté tendre et compatissante, Conduite par l'Amour, à nos yeux se présente; Qu'elle daigne répandre au sein de son amant Cos pleurs délicieux, les pleurs du sentiment ; Eutre elle et nos ennuis notre âme partagée Du poids de ses douleurs est bientôt soulagée. L'astre du lonr sur nous se lève plus matin : Ou sent à chaque instant s'adoucir ce levain, Ces poisons leuts et froids qui, confunt dans nos veines, Dans chacun de nos sens multiplialent nos peines. Sans doute, il n'est point d'homme assez infortuné. De quelques maux cruels qu'il soit environné. Qui ne puisse aisément, au sein de ce qu'il aime, Oublier sa douleur et s'oublier soi-même.

Onel est ce malhenrenx revétu de lambeaux? Je le vois à pas lents descendre des côteaux : Bravant sous le midi l'ardente canicule, Depuis le jour naissant jusques au crépuscule. On l'a vu, la coignée ou la béche à la main, Déraciner le chéne, aplanir un terraiu : Le soleil l'a noirci des feux de sa hamièro: Il se traine, et courbé rentre dans sa chaumière, Le poignard dans le cœur, les larmes dans les yeux, Va-t-il y querellor, y maudire les dienx? Non: e'est là qu'il rejolut une épouse fidèle. Elle vient dans ses bras : il vole au devant d'elle : Un sourire enchanteur, un tendre embrassement, Une caresse, enfin le plaisir d'un moment, Redonnent à sou âme éteinte, aséantie, L'u sentiment plus vif et l'amour et la vie :

Sous le poids qui l'accable il est plus affernsi.
Mais que ce malheureux aille voir sou anai :
Infortunés tous écux, tous deux dans la mière,
Leur douleur desiendra plus sombre, plus amère;
Leurs malheurs et leurs maux sur eux appesantis,
Détaillés l'un par l'autre, en seront plus sesuis,

O déesse, à présent des mortels ignorée, Amitié! tu répnas dans les beaux jours de Rhée : L'homme heureux et conteut, à l'abri des revers. N'allait point coufier des maux qu'il oût soufferts : Sur le front des amis l'allégresse était peinte. Leur bonche n'était point l'organe de la plainte; Mais dans ces jours cruels quels sont nos entretiens? Les maux sont partagés, et chaque être a les siens: Sons cesse l'on s'en fait la triste confidence. Nou : l'aime micux me plaindre et gémir en silence. Je n'irai point verser dans un cœur étranger Des maux ou'il sent lui-même et ue peut soulager : Et l'amitlé d'ailleurs, dans ce siècle parjure, Pent-elle étre sacrée? est-elle toujours sûre? L'orgueil ou l'intérêt en out formé les uœuss : Un malheureux veut-ll d'un ami malheureux? Au moins l'amour est vrai ; son charme iuvolontaire Le rend lualtérable et le rend nécessaire : Il tient à l'âme, aux sens ; et, malgré les erreurs Dont les vices du jour ont infecté nos mœurs, L'amour n'est point un songe; il est vyai que l'on aime : L'amour indépendant existe par lui-même.

Ont chassé les vertes do ce triste univers : Vous qui de l'innocence avez perdu les charmes, Oui vivez dans le trouble, au milieu des alarmes : Vous, tigres dévorans, l'un sur l'autro acharnés, Sons le poids de vos fers esclaves mutinés! Vous chez qui l'amitié n'est rien qu'une chimère, Ou'un nœud mal assorti que l'intérêt altère : Yous qui yous étes fait nu art de yous trabir : Vous que l'ambition oblige à vous hair ; Vous entre qui les rangs out mis des intervalles ; Vous dont l'orgueil défeud ces barrières fatales, Qui semblez entre vous, par vos commons mépris, Oublier le limen dont vous fûtes pétris... Ennemis l'un de l'autre, essemis de vous-même, Votre infortune, hélas! n'est pas eucope extrêmo, Vous n'avez pas du ciel équisé le courroux. Tristes mortels !... l'Amour est encor parmi vous.

Trop coupables bamains, dout les crimes divers

# AGLAÉ,

OU LA PRIÈRE A L'AMOUR.

Le jour s'est levé pur du berreau de l'Aurore : Ses feux naissans, un charme, un pouvoir que l'ignore, Vers ces lieux reculés ont égaré mes pas, Quel est donc cet asile? où vais-je? où suis-je? hélas!... Mais quoi ! n'ai-je suivi qu'un charme involontaire? Ces myrtes enlacés, cet autel solitaire. L'enceas qui déjà fame, allumé par mes mains, Ces oiseaux palpitans, de leur sort incertains, Ces victimes, ce vase entouré de guirlandes. Mon trouble aux pieds du dieu qui recoit mes offraudes. Tout annonce à ce dieu quo je craius de nommer, Un sacrifice à faire et des vœux à former. Mais anx pieds d'un enfant d'où vient que je frissonne? Sa main est désarmée, il tient une couronne : Son sourire est-d fait pour inspirer l'effroi ; Dieu que l'on peint cruel, Misis l'est plus que toi, Misis !... A ce nom seul je me sens plus émpe... Le jour où dans le cirque il s'offrit à ma vue. Le feu de ses regards pénétra tous mes sens... (Ainsi sous ces berceaux s'est répandu l'encens.) Sous mes voiles légers ce feu secret circule... Misis m'a-t-il trompée ? al-je été trop crédule ? liler il me surprit tandis que je révais : Je me plaignis à lui des maux que je souffrais ; Je lui peignis commeut, éperdue, inquiète, Des antres ignorés je cherchais la retraite; Combieu j'en chérissais le silence et l'horreur Satisfaite, du moins, d'y cacher ma douleur! Ma plainte le touchait... un sounir l'a fiuie. . Tu me fuis, m'a-t-il dit; et l'Amour l'a penie : C'est ainsi qu'il frança l'insensible Daobné. Lui seul peut consoler ton cœur infortuné: De ce cœur, qu'il agite, il demande l'hommage, Sou temple est près d'ici, ce temple est un bocage : Vole, au lever du jour, sous ces ombrages frais, Va soumettre à ce dien ton cœur et les attraits. Au pied de ses autels que ta fierté fléchisse : Va, le boobeur suivra ton premier sacrifice, Boi-même, plus heureux, l'attendrai ton retour : Ou accorde à l'amont ee qu'on offre à l'Amour...

Eh bien, dien favorable! écoute ma prière: A ton cuite sacré se livrant tout entière, Aglaé vient l'offir un ceur simple, ingénu... Mais quel hruit jusqu'à moi tout à coup parvenu! Je frémis... Qui peut donc nejter ces fenillages? Mair et gran. It main voit matter pen d'arreges; Ce n'et point la éve vate le sondife impérieux... Mais oreniel III... Alt finisions mes veru; Qu'mariel à r'octour pris du dies qu'impiere? Il punirait Misis... Le truit rédouble excere... Gel etter ces names est-ce Misis - C'es lui II... Dies puissant d'en venteur l'préte-mot ton apouj ties mourir les pelses ce calombe fillées; l'ott mourir les pelses ce calombe fillées; l'ott mourir les pelses ce calombe fillées; l'ott mourir les pelses ce calombe dibles; l'otte mourir les pelses ce calombe dibles; l'imporcate peit est avantée de Paleman.

# STANCES A ÉGLÉ.

Prétudes enchanteurs des débats de l'amour, Voluptieux sourire où l'âme se déploie, Begards plus enflomes's que les rayons de jour, Baisers de feu reçus et donnés tour à tour, Se peut-il désormais qu'un malbeureux vous croie?

Hier, sur voire fot, plein d'andreir et il espoir, de volai ves le lité ce elle que J'ouire : Hélas l'en l'était plus ce que J'avais cra voir; du piaisir, dans ses yeux, Jàu va mourir l'aurore, Et sur sa bouche eafin je n'ai pris qu'un honsoir, boux regords, dons baisers, puis-je vous croire encore? Si mes veux vets d'faité sont toniours suncritus.

N mes veux pres d'age sont tonjours superius, Du trône des plaisirs si sa main me repousse; Pliqué de ses froideurs, outré de ses refus (Quoique né fort crédnle et d'humeur assez douce), Baisers, regards trompeurs, je ne vous croirai plus.

Mais déjà le Sommeil s'avance avec la Nuit: Amour, paissant Amour, donne-moi la victoire. Mon amante paraît, la Volque la suit. Comblera-elle enfin mon houbeur et ma gloire? Oui: son ceil me l'amonce, et le plaisir y luit. Regards, laisers charmans, qui il estitoux de vous croire?

#### LES SACRIFICES DE L'AMOUR.

A WADAME \*\*\*.

l'ai vu, comme Actéou, les beantés de Diane : Le respect, dans mon cœur, cédait à mes désirs ; Et l'allais, piein de feu, porter un pied profaue An sanctuire des plaisirs.
Déja, dans l'arderq qui m'anaine,
Je m'avançuis vers cet autel sacré
Où l'Amour seul peut rendre un culte légitime :
Mais, ô resour inespéré!
Pour la divinité mon hommage est un crime!
Et sou cœur, contre moi par la haise alcéré,
De mes trausports m'a rendu la victime.

O tol qui, molgré les rigueurs, Ke peux du moins m'éter ton image chérie, Tu le vois, sous les traits de cette allégorie, Le peins ces soupirant mon crime et mes malheurs... Mon crime L... estél donc vrai que Ja pu te déplaire? Quoi ! ce penchant toujours impérieux, Ce sentiment involontaire.

Ce sentiment involontaire, L'amour est un outrage, une offense à tes yeax? Moncrimel...hchaqme instant mon œur le renouvelle, Plus coupable atijnurd'hui, même après tes refus, Je sens daus mon dane rebella S'accroftre enor des désirs superfus.

Eu vain ta bouche me rappelie Que tu ne m'estimeras plus : Je ne puis commander à mes seus trop énus ; Et le ne réféchis que pour te trouver belie.

Que dis-je? cette nuit, quand un repos fiattour, Par une illusion (le charme de mon âme!), Dans les bras du sommeil endormait ma douleur.

J'espérais fiéchir ta riqueur; Et ton amant, piètin d'amour et de flasame, Précipitait Tiustant de sou bombeur: Je fai valocue; et mou fase ravio Sculvait doucement au sein des voluptés : Je paissis le plaisir aux sources do la vie, Mes basiers, par leur moubre, égalaitent les beautés...

Hélas! de quels regrets mou erreur est suivie! Les désirs seuts me sont restés : N'en donte point : je les ressens eucore.

N'en doute point ; le les ressens encore. Je ne puis te tromper, je ne puis consentir A condamner mes fenx, à feindre un repentir Que je u'ai point... pulsqu'enfin je t'adore... Je le vois, je t'offense, et l'outrage est réel;

Ton courrous même est légitime : Mais preuds pâté d'un amant malheureux. Telle est l'ardeur du transport qui m'amine, Que je voudrais, blen plus audocieux, Mourir eutre tes bras pour expier mon crime.

Ne me dis point que ces emportemens Annouccut le mépris et le défaut d'estime : Non, pour toi, dans mon cœur né tendre et magnanime, L'estime est le premier de tous mes sentimens... Juges-en, et connais à quel excès je t'aime : Oui, maigré mes transports, mes regrets, mes désirs,

Explique-moi ta volonté suprême;
Permets on défends les plaisirs;
Coutre tes lois je n'ai que mes sonpirs,
Va, je l'obéirai... fût-ce contre moi-même.

#### VERS

Poer metire au bas d'une statue de marbre représentant la Volupté, aous la figure d'une femme couchée et qui semble ende min.

Comme un éclair, naît et meurt le plaisir : Son feu fellet à peine nous enflamme. Qu'il a'évapore et détruit le désir. Je ne sais quoi lui survit dans notre âme : C'est un repos voluptueux, charmant, C'est le bonbeur goûté dans le silonce; C'est des esprits un donx recueillement : Après les sens, c'est l'âme en jouissance, Considérez cette jeune beauté, L'uil entr'ouvert, la bouche demi-close, Révense au sein de la tranquillité : Dormirait-elle? oh non! elle repose; Paisiblement son cœur est agité, il est ému : devinez-en la cause. Combien de cœurs out ainsi palpité! Figurez-vous, pour mieux peindre la chose, L'Amour tranquille après l'activité D'un phisir vif, nouvellement goûté, Se reposant sur des feuilles de rose : Ce repos-là se nomme Volupté. L'art du ciseau, dans ce marbre, en expose Le charme beureux, dans un simple portrait. Mol , j'al vu plus ; dire où... comment... je n'ose : Amour le sait : je l'ai mis du secret.

# ÉPÎTRE A M. D'ÉP''',

Qui soupçoussit l'auteur d'avoir fait des vers contre lui sur l'infidélité de su maltresse.

Je n'aime point par un vain persiflage , De mes amis censurer les erreurs ; Tout homme est faible , et chacun a ses mœurs ; Je plains un fon comme l'estime un sage. Cher d'Ép..., plus de soupçon sur moi : ° l'ai pris par choix la bonté pour devise. Du fol écrit qui te ridiculise Ma main n'a fait ni les vers ni l'euvol; Un sot peut seul rire d'une sottise : Mais repoussons les traits de tes censeurs. Est-ce un travers, qu'aux jours de ton autor Tou sang encor dans tes veines bouillonne? Ne sait-on pas, sur nos fragiles cœurs, Onel est l'effet d'une minc friponne? Un fin sourire, oracle des faveurs, Un ceil malin oul s'irrite et pardonne. Des riens charmans, des caprices trompeurs, Mille refus plus doux que ce qu'on donne. Volà comment la coquette aiguillonne Des sens flétris, éteints dans les langueurs, Eh! qui pourrait, füt-il octogénaire. Voir sans désir la folâtre Phryné, Dans un boudoir an plaisir destiné. Renouveler tous les jeux de Cythère? Là tous les sens sont charmés tour à tour, Là, sur des coins, pastilles enflammées Portent dans l'air de ce discret séjour L'ambre irritant de leurs donces famées (L'ambre, dit-on, est l'encens de l'Amour). Dans une niche où, loin de tout profane, Sont suspendus d'inutiles rideaux. Un lit charmont que l'on nomme ottomane. Offre aux désirs des conssins, des carreaux : L'henreux sultan y conduit la sultane. Vois-y Phryné, Phryné dont les attraits N'out plus l'éclat de leur première aurore; Mais sa parure , un déshabillé frais , Mille rubans lui dounent l'air de Flore. Lorsque son sein ne venait que d'éclore. Ou l'admirait, on sonnirait aunrès: Mais maintenant on le baise, on l'adore : Enfin Phryaé, par l'art de ses apprêts, Est aussi jeune, et bien plus belle encore. Ce qui ini préte un charme encor plus sûr, C'est ce regard que l'aimable friponne Lance toujours et si tendre et si pur : C'est cette bouche, où le rire assaison Chaque haiser que sou amant lui donne ; C'est l'air, le ton, faussement ingénus, Dont la perfide échauffe un je vous aime. On le dit mal quand on le sent soi-même : On le dit mienx quand on ne le sent plus, Pour nos Phrynés, tromper est l'art supréufe. Si sur leur front le ciel mit la candeur. Si dans leurs yent il peignit l'innoceuce, Si sur leur houche il placa l'éloguence.

Il mit wassi l'imposture en leur cœur. Voilà comment la nymphe enchanteress Devint si chère à tes esprits charmés, Chaque ploisir nous coûte une faiblesse : Et la première est de nous croire almés. Tu fus heureny, mais aussi tu fus dane: Et , si l'en crois la gazette du jour. Jamais Phryné n'a ressenti l'amour : Le plaisir seul ou l'intérêt l'occupe. D'après cela, mon esprit est bien loin De déclasser contre ton inconstance : En offensant, elle prévient l'offense : Et, comme toi, mon cœur en u besoin. Après un goût un autre doit renaître (Tu m'as donné cette utile leçon), Et dans le choix d'être dupe ou fripon . Tout bien pesé, c'est fripou qu'il faut être.

# AU ROI LOUIS XV.

Vous voità donc bourgeoia d'Auteuil, Sire : et voilà notre village Qui va jouir de l'uvantage Dont se vantent avec orgueil Choisy, Lu Meute et l'Ermitage, Vous y viendrez chercher l'ombrage, Le doux lilas, le chèvrefeuil : Tant micux pour nous. Ron voisinage Fut toujoura d'un beureux présage. Nous vondrious years faire uccaril. Immortaliser notre hommage Por quelque éclat; mais ce hameun Oui vit les muses rassemblées Se promener dans les uliées Do jardin qu'habitait Boileau , Antenil ne voit plus sa fontaine Abreuver le sacré troupeau Qui s'enivre dans l'Ilippocrèue : Les Muses n'aiment plus notre eau. Nons nous en consolons : les Grâces Valent tout un moius les neuf Sœurs : Elles tiendront icl leurs places. Blentôt, amenant sur leurs traces Une foule d'adorateurs. Nos regards les verront paraltre Dans des chars légers et brillans, Rire . folitrer sous le bêtre : Et, dans les beaux jours du printemps, Former me dame channeltre. Tel est l'agrément de ces lieux.

Sire, remplissez notre attente, Venez-y; tout en ira mieux. Il fast blen que de haut du trône Louis descende quedeprésia; L'émail des prés, l'ombre des bois, Les dons de Flore et de Pomnon Doivent lui plaire; et les bons rois Ont blen souvent, dans le sièmec, Caché sous le nom de bourgeois Les grands l'ires de leur maissance.

SUB LA MOST

DE MONSEIGNEUR LE DAUFRIM.

Il est un moutres ourd, averge, heursable: La rege et disa son ever, le priparred duss su main: La nature d'entyrée et sus cri la mentable, little ne l'ément; il letpue avec un lures d'heilen. Cets chais qu'on a vu son squelete servisée Sanseire transpulleres et un si little designation. Cets dans qu'on a vu son squelete servisée Sanseire transpulleres et un si little designation. Dunc lamille suggest y reinter les pleurs. Dunc lamille suggest y reinter les pleurs. Est parter lansaceur et une ji letre servisée. Est la bert a déreil su plus soblé engertante. Mais de tats de farteres ne sonné (consons plus : Elle e d'articles au la trans-sé de la Prance : Elle e d'articles aux larrans-sé de la Prance :

# A MADAME "".

Tranquillise ton cœur, ton cœur si cher un mien. Unis par le peuchant, par le plus dony lien, Les chaines de l'umour, quelquefois si pesantes, N'auront qu'un poids léger pour nos mains caressau To crains (to me l'as dit) qu'un premier sentiment Ne reprenne à mes yeux ce qu'il eut de charmont. Et que vers lui hientôt mon âme ramenée Ne te laisse plaintive autant qu'infortunée... Sincère dans mes feux, et vrai dans mas froideurs, Je ne t'ai point caché d'anciennes ardeurs : D'un amour malhenreux tu fus la confidente : L'amant a'est plaint à toi des torts de son amante. Barement satisfait, sons cesse humilié, Becherché quelquefois, mais souvent oublié. Caressé par loisir, uimé par intervallo, Objet trop peu flutté d'une flamme inégale : Mon bonbeur le plus pur, mes plaisirs les plus de

Furest engolessams par de justes depoles. Sus inderesser Flas e la est afferes sans desat De ne d'entre qu'ins seus les paisles; que l'en godes. Elle que misporte à sono la feuer d'une comp d'esti de treux que le come moime et avisane overe organi? Mais que ce come ingra, milet d'un double hommes, Eure qui vai et ende haus ceuse en paraque; Eu que d'un vai nel évale estamenta except. Son ananté le pies cher soit son annat reusap ? Son ananté pais cher soit son annat reusap ? Son de le pies cher soit son annat reusap ? Son de le pies cher soit son annat reusap ? Son de le pies cher soit son annat reusap ? Son de le pies d'un cour que je ne pais e reagir . De me cut plus d'un cour que je ne pais reagir .

Since dates, I, lest des journ's nece desire constraires; lest des concerveires, des subserves ferenciares; l'onte les hieres des mettels aout malées à des maux; les mis qu'il et ceitair per d'autons sons rivers. Más sorbe qu'en secret l'amonte que l'auton sons rivers. Más sorbe qu'en secret l'amonte que l'auton sons rivers qu'en les productions de la pre de l'amort en papeault et a homer; Qu'elle peur, sons géréer, pôter ses semissons au par de l'amort en tote in monerair.

Autorité par journe sons en étres materiale; l'autonité de l'autonité de l'autonité de l'autonité d'autonité d'aut

Pikin de ces nobris somprous, de creat linequisible. "Tak cherche, je Fronze, en crear dipen de nienz : de Fria cherche long-temps, et jul travné le lite. Le Fria cherche long-temps, et jul travné le lite. de rois en extater just meiste, als pour plaire le manut it à besoite que d'une leus sincire, que d'une leus ejecutes, es sessible encore plus, tel. j', il de la tous-her, ce sent là mous retras. Ces pure elle, do noise, que j'à se recommètre Le report et de nos comes mais, que j'à se recommètre Le report et de nos comes mais que j'ai en recommètre Le report et de nos comes mais que j'ai en se commètre Le report et de nos comes mais que plus plus de la pour l'étant Le report de nos comes mais que plus j'ai en la pour l'estate Le report de nos comes mais que l'ai plus de l'ai pour l'étant Les que l'ai plus de l

Quel instant plus hererva que l'instant fortune, Ob, per l'amour titude à tes pieds amené, Marchant à la fiveur du alience et des oustres, La fauspe de l'opte parai les clarics sombres ! La lampe de l'opte de jestis ce faitlée jour. Cotte doivere leuer fororable à l'amour : l'octe doivere leuer fororable de l'amour : Sontrandont en tremblant aus desarche facertailes. Loupstès, initiatifs je critiquissi not réclient. Loupstès, listiatifs je critiquissi not réclient. Loupstès, listiatifs je critiquissi not réclient. Mais quel fat une doineur, quate, au létte la plainte, la listia quel fat une doineur, quate, au l'étre la plainte, l'alies quel fat une doineur, quate, au l'étre la plainte, l'alies que fat une doineur, quate, au l'este la plainte, l'alies que fat une doineur, quate, au l'este la plainte, l'alies que fat une doineur, quate, au l'este la plainte, l'alies que fat une doine de l'alies qu'est au l'année de l'alies qu'est l'alies qu'est me de l'année de l'alies de l'alies qu'est l'alies qu'est me de l'alies d'alies de l'alies qu'est l'alies d'alies d'alies d'alies d'alies d'alies d'alies d'alies de l'alies qu'est l'alies d'alies de l'alies d'alies d'alies d'alies d'alies d'alies d'alies de l'alies d'alies d'alies d'alies d'alies d'alies d'alies de d'alies d' Tā hotech a 'cuprima qu'un sentianen de ensiate, que cet effent si deux, que ces hildres researcis, D'un ceur édyà sonnis value et dérenders efforts! L'un de l'outre étonien, maie charracté ha pair fautre, Quelle rodqué pare eté égals la ndoro? Prefinde des plainirs qui misment au bouheur, Balterra dounts, revadus, épanechemens du crear, Nons pindalmes tout; et, donn nare delire, Nons ne nous disions rien pour avoir trop à dire, A ce troubles à dont et calmes a succédie.

Quand la prix de l'insoure et sulla recoulé, Souvers, dans occepits, l'limion détruite Laisse d'affreux dégodts qu'ête rainné à sa saite : Mais, après ma victoire, escréo pius herreux, La finame dia plairir tiens d'arcritir sans feux. L'à rescourc'ére to la natienté pure. Le simple réolets qu'un tient de la nature : Ce sentiment si vroi, qui l'exprime sans ser, Le comme un dont rayou se plett dans le regard.

Je veux semer de fleurs les pas de mon amante : Je veux que, dans mes bras et tranquille et contente, Elle n'àid er epret que le regret flatteur D'avoir po ladancer à me donner son œur. Donne pou ladancer à me donner son œur. Non par de vains sermens, trop voisins da parjure; Va, Je sais mieux choisir les gorans de ma fot; Le veux l'alment toujours... et jes piere par tol.

A M. LE COMTE DE ''',

POUR LE JOUR DE SA FÊTE. 3 novembre 1708.

Conter, point de cérémonie, Point de Immiliarec naprées; Point de ces feux dont Flammie A tant varié les éficis. Sous le ciutre de tes bougests Point de bal, point de symphonie Benneroup d'amité, peu de frais , Ex voils ta fee finne. Nois d'allieur l'affetus assous! Poire remireme, épairée, S'enfoit tente dévolurée D'ent pour les de l'entre de l'entre L'entre pour de d'entre pour L'entre pour de l'entre pour L'entre pour les deux pour L'entre pour L'entre pour les les deux L'entre l'entre les deux L'entre l'entre les deux L'entre A côté de pos sentim Contente-tol du simple hommage Des cœurs qui te sont dévoués : Je te l'offre sans étalage. Va , les grands qu'on a neu loués En furent almés davantage. Sois heureux, et que la Santé. De sa maiu brillante et fleurie, Verse sur le soir de ta vie Le calme et la sérénité. Le nombre des ans s'accumule; Une faiblesse ridicule Nous en fait mesurer le cours : Crois-mol, cher comte, les beaux jours Sont suivis d'un long crénuscule, Imite ces viciliards sensés Oul, de tous soios débarrassés, Laissaient sans trouble aux destinées Filer, entre leurs doigts glacés, L'heureux fuseau de leurs anuées, Alasi, du sage Anacréon Charlien renouvelant l'exemple. Alla, dans les soupers du Temple, Béchauffer sa froide saison. Malgré les douleurs de la goutte. Galment courbé sur son bâton, De fleurs il parsena la ronte Oui le conduisit chez Pluton. En un mot, Comte, et pour conclure, Trop de prudence est un défaut : Je crois les soins de la nature Et les préceptes d'Épicure Meilleurs que les poudres d'Ailhault.

# BOUQUET.

A TOI.

Picin des sentimens de 1800 reur, Vent-ta que , le Jour de ta fête , Des vers d'un éloge finiteur J'occupe et faitigne ma tête? Zelmire, tout adorateur Qui chatatit savant la conquête Goûte en silence son bonheur. Almis l'oiseun danne le bocage, Avant l'instant délicleux, Fail centendre au lein sou ramage. Et puis se tail, pour jour feuir

Jouir, voilà notre narture. Ta fête est sans doute un beau jos Je sais , ainsi le veut l'aspee . On'il fant célébrer son relour Par un houquet, par un hommage Qu'à l'amour-propre doit l'amour: Mais ce soin est-il nécessaire ? Et. si l'ens l'art de te charmer, Si d'une ardeur luvolontaire Tes sens se laissent enflammer. Nous sommes bien sûrs de nous plaire ; Il ne s'agit plus que d'aimer. Ah! le m'en rapporte à tol-même : Est-ce par un vain compliment Que le puis prouver que le t'aime? On ne le prouve qu'en aimant. Ovide auprès de sa maîtresse, Bien moins amoureux que galant, La lousit, la flattait sans cesse, Et lui montrait plus de talent Qu'il ne lui prouvait de tendress Il est vrai qu'il chanta l'Amour, Et son pouvoir à qui tout cède : Mais bicutôt, par un prompt retour, Il eu sut chanter le remède. Tibulle, en montrant moins d'esprit, Développe un cœur plus sensible, Il alme, Il le sent, il le dit En moius de mots qu'il est possible : Et souvent un mot lui suffit. Aussi, le crois que son amante, Parmi tant d'hommages divers, Recut de sa bouche éloquente Bien plus de baisers que de vers. C'est lui que je prends pour mon guide; Tu ne trouveras point en moi Les grâces ni l'esprit d'Ovide : Mais je prouveral, por ma fol, Et par le goût le plus solide, Que je auis Tibulle pour tol.

## ÉPITRES.

A TOL

Zeluaire, enseigne-moi le temple de l'Amour : N'a-til plus parmi nous d'autel ni de séjour ? Je sais que nos aleux placérent son image Au fond de leurs jardins, dans l'ombre du bocago : Lis. Fammat designé de l'objet de sen feux. Solaliter, p serial sen regrete de ser voers. Le n'imagine voir une fireque suiter. Lois d'un manut de l'imaginasse qui plantier. Alter aux pieds du Direi joiné, verser des pleurs. Le la commanda de la commanda de l'est de l'est Le la baler quelquefris fini le piri d'une renez le la commanda de la commanda del la commanda de la commanda del la commanda de la

Que rous étes heureux, amans qui des l'aurore Voyer l'objet aimé pour le revoir rescore; Qui, pur l'able ajassante arractée de ses bras, Sons les yeux de l'Amour saivez partous ses pas; Qui, lorsque de la nuit le voile se déploie. Courez jouir netor d'une plus donce joie! Libres dans tos plaisirs, libres dans vos amours, De vos embrasemens rien a l'airertoupe le cours.

Zelmier, » de speint qu'un état à trasquille Nome reduct dus requelle d'un bendere trep feelle. Le sais qu'il en des cesses failles et languissans qui l'ont di d'utilité que cette de leur sons pour l'archer passagère et copiens facçule Svielle par maneur et moret par intervalle : Mais, Zelmie, non cereurs, formés différensans, Nomble qu'un de linicer 21 les unit e senior 2 par par le moisse character que le misa se s'abbre Ne de ce qu'il reçuit, si de ce qu'il expetie. Et qu'ente le bouleur avec les partigle Et tolopeur sur product et un per protospet.

Agridde eljour on je vais vois Zadius? Bonal item, vons te sarer i som cener vous deier! Oul, je von reterrai, ditlicieus herenas! Za vais en spullen diposillent vor menzu; La vais en spullen diposillent vor menzu; Pett as reich des hivers tour enablief encore; Vous milerteurers elsen par tos delier. Vous aller neppiere et pointer la sone operio, A mon fanz, è mos ren, ceita i bost une dere, Des jours trop tils punde,... que tous fret realier. Vous aller neppiere et pointer la some dere, Des jours trop tils punde,... que tous fret realier. Vous filer conteinde on ser prenters plaine; Til, de mile halters domes dans no revisite, Til, de mile halters domes dans no revisite.

Oui, Zelasire, je sais quel est l'heureux afjour,

Quel en Falimable nille habits par l'Amour.
He a, 'un' dontine point, a fine du ten bonages.
Fini literale, Jiria i lai rendre mes hommages:
Fini literale, Jiria i lai rendre mes hommages:
Fini me plaidate è la bid equelqui un de neut manz.
Fini me plaidate è la bid equelqui un de neut manz.
Fini me plaidate è la bid equelqui un de neut manz.
Fini me plaidate è la de la proposition de la commandate de la proposition de la commandate de la proposition de la commandate de la plai studier è contro « E institute de la comma de la proposition de la proposition de la comma de

## A TOL

One je les plains ces caprs insensibles et froids, A des plaisirs saus poût alrandonnés sans choix. Qui, d'un monde frivole embrassant les systèmes, Savent jouir de tout, et pan jouir d'eux-mêmes! Je le seus, les plaisirs de la société Ne sont que dans l'accord d'un cercle limité. An sein de la saturé, et lom d'un vain tomnite, Il faut que quelquefois nove isse se consulte. Dans la fonle brillante on est tron loin de soi : J'aisse à philosopher, à penser avec moi, L'amitié, de l'amour rette aimable rivair. Moins vive, et rependant quelquefois son égale, L'amour et l'amitié ( je les nime tous deux ) Suffisent au bouheur de qui sait être beureux. Une assante, un umi que le peuchant nons donne, Une amante qui plait, un assi uni raisonne. Différenment aimés, mais évalement chees, Nous ticiment lieu de tout, et sont notre misers. Qu'ai-je besoin d'aller adorer la fortune Chez un grand qui m'ennuic on hien que l'importune? L'humiliant aponi dont il croit m'honorer. La faveur qu'il me vend, et qu'il fundra pleurer, Son comp d'avil dédaigneux, l'organil de son sourire. Seraient ils plus pour moi qu'un regard de Zelnire?

Nos. Zelmire! mos cour met dans l'égalité: Sons suprème plaide et as feliciel. Clest dans l'heureus séjour d'où l'hiver none etile (per lai) joui d'une cle brojours par et tranquille. La mes jours, commencies et finés près de toi, N'alestest pais cours capeces et qu'un monest pour me Lor sir en partagrations les heures festimétés. La l'alle et partagration les heures festimétés. La l'alle matin, millé des jobs hebelles que les jours, Dans le siné des plaisies appelaient les amours ; Dans le siné des plaisies appelaient les amours ; Quel amant ne craint point le retour de l'aurore! Couvert de tes baisers, embrasé de tes feut, Après de telles nuits est-il un jour heureux! Oui, sans doute, il en est ; la heanté que l'on aime, Pourrait douser un charme à l'infortune même.

Le madn, quand l'ivoire assemblant tes chevent, Sur ton front calme et pur en disposait les nœuds, Tes traits, dans le mivoir refichis à ma vuc, Ins; traient à mon âme une joic inconnue: La glace, en répétant les rayons de tes yeux, Augmentait mes plainirs multipliés comme eux.

Je crais ne voie encere amprès de mon annune Censurir les lecons de la norbe charmante. Tracer sur le papier le idutain d'un colteux, Sor le plans naracié colonier un hamen. Per le partie par les colonier un la mance. Le direction indigent varier les autreces; Le, d'un corder sant la motion de fernite, Me présenter la de une ouvrarge à la main. Le tienes déven, le tiene, inviteligente et afrer, De nes autrec vory rouds dévoupe à verbiere, Le tienes déven, le tiene, inviteligente et afrer, De mes surfacer tour produit devenup à verbiere, Le le manuel de l'outre et las hrillians des clairs. Ceta tiene que Zeach fut esseries pent-éve :

Ah! quand viendra le temps, où, ton maltre à mon tout, l'associrai pour toi les Muses à l'Amour; Où formant ton oreille aux accords de la lyre, Dans l'art brillant des vers mu voix pourra l'instruire? Zelmire, tu le sain, cet art est l'art du cœur; Il donne la pensée, et l'esprit la couleur, L'aimable liction est le fruit du méule : Et l'oreille, en un mot, cadence l'harmonie, Paisse de tes essais l'Amour être l'oblet ! Il anime les vers dont il est le sujet. Nous aurons deux talens pour peindre la nature. La touche de la plume est également sûre : Elle ne cède point à l'effort des pinceanx . Et sait tracer aussi d'agréables tableant. Elle offre à nos regards la clarté matinale Que répand dans les cieux l'amante de Céphales Elle peint re jonr doux qui suit un plus bean jour, Le lever du soleil, son coucher, son retour, La unit a'enveloppant de l'ombre de ses voiles, La lampe de Dione et le feu des étoiles : Elle peint les foréts, les fleurs, les prés, les chanq Les couleurs des oiseurs, leurs umours et leurs chants. Ou'on se pipit à tracer ces brillantes images ! L'univers fut toujours le spectacle des sages. Trop hearent mand le puis, per quelques sentis

Dounce encore une line à ces tableaux charmans, Chanier les dons, plaisirs que l'amour ne procure. Et parler de Zelmire en prégnant la nature ! L'art à ouvre n'est point celai de végéter : Contemigher l'amisers et le représentaves et le représentaves de représentaves. Sarcir, en t'ainsant bleu, dire hien que je t'alme, Voilla, pour tou ansunt, la violagé supprése. Trop content quand il pent, dans le sein du bombeur. N'occumer me de lo son esprit e son ceurs.

## A TOI.

Onittez, Amours, quittez vos demeures tranquilles. Il est des lieux plus beaux, de plus charmans asiles, Doux enfans du Plaisir et de la Volnpté, Volex vers le sélour par Zelmire habité : Dans ses bras, à ses pieds, que ne puis-je vous suivre! Volex; c'est parmi vons que Zelmire doit vivre; Your serez mes rivaux sans me rendre jaloux : Par qui serais-je mieux remplacé que par vous? Vous me rappellerez su tendre objet qui m'aime ; L'amour consolateur n'est que l'amant lai-même. Allez donc : de Zelmire environnez les pas ; Dressex sur la verdure un trône à ses appas. Zelmire aime les prés, les routes solitaires, Le toit d'un vert feuillage, et ses ombres légères... Écoutez : si Zelmire, assise sur des fleurs, Du midi dévorant évitant les chaleurs, Se présente à vos yeux sous un berreau champêtre . Pensant à moi, réveuse, et m'appelant peut-être; One loin de vous alors le plus vrai des Amours , Déguisé sons mes traits, lui tienne ce discours : « C'est ton amont, c'est moi : J'ai franchi l'intervalle One met entre nous deux ton absence fatale : Je viens jurer des fent qui ne mourront jamais : Chère Zelmire, entends les sermeus que je fais, Le ciel n'a pas toujours guranti du parjure. J'aime micux attester Zelmire et la nature : La nature est si belle, et si belle par tol! Je la prends tout entière à témoin de ma fol, Que les tendres oiseaux, mourant sous ces ombrages, Changent en cris plaintifs leurs amoureux ramages; One la viene et l'orment l'un à l'autre attachés. Séparés désormais, languissent desséchés; Que les pleurs de l'Aurore et la fraiche rosée N'humecteut plus le sein de la terre épuisée; Que les gazons converts par d'éternels frimas. Cesseut de s'émailler, de fleurir sons mes nas : On'an lieu des doux parfums dont l'abeille compose Son pectar exprimé du lis et de la rose .

Lea fleurs n'exhaleur plus, sons ces bosquets obscurs, Qu'une odeur Importune et des poisons Impurs; Que l'oude des ruisseaux, que celle des fontaines, Que l'ombre des valions, que les trésors des plaines; Que tout reutre, en un mot, dans l'éternel chaos; Si mon ceure, toin de tol, goâte quelque repos. »

Amonrs, charmans Amours, Joiguez à mes promesses Le gage des baisers et le feu des caresses. Appetlez les plaisirs pour sceller mes sermens. N'oubliez nas surtout mes tendres seutlineus : lls sout faits pour son cœur, pour le cœur que l'adore, Vous, mes dieux et les sieux, sonvenez-vous encore De couronner son front , d'y former mille nœuds ; Oue le myrte tressé s'maisse à ses cheveux. Il m'en soavient, Zeimire aime cette parure : Une rose, un boutou, des feuilles de verdure Se mélèrent sonvent à l'écist de son teint. Placez encor, placez quelques flears sur son sein : Mais, en rendant ces soins, conservez mon image; Que je semble à ses yeux l'auteur de chaque hommage: C'est à vous de lui plaire, à moi seul de l'aimer, Volez, Amours !... Son cornr saura bien me nommer.

#### ÉTRENNES.

A TOI

Tu connais tous les verux que mon ceur peut former: il en est un surtout, et l'amour me l'inspire, Cest de renouveler dans l'âme de Zelmire Ce seutiment si cher, ce plaisir de m'aimer, Que le temps a fait naitre... bélas i qu'il peut détroire. Eh d'uni se solt nos que le Temps.

Père dénaturé, dévoire ses esfans ?
Un nouvel an commence sa carrière;
Combien d'amans, dont les amours
De l'autre sannée not embelli le cours,
Sentent mourir le feu de leur ardeur première?
Us ont passé leurs plus beans jours.
On sent un vitte afficeu dans son âme étonnée;

Comment of the control of the contro

Viens; si le dien nous demande an salaire (Le hall signé par nous, et signé saus retour), Par un balser tu notres le notaire.

#### A TO

Zelmier, an Jour de 160 en sans deute le Jour Gal van deit prediguer les sermens de l'amour; Mais d'attenda point de moi de nouvelles promesses. Vas, non amoure et sirt, et sir par les refilières et Mon cœur à pas bevoin de rediouter sa foi, El que l'official qui se soit tout à do? Ce qui l'est étranger, la folver, la fortune, Tout ce qui l'est point toi Vallège et l'Impertance; Et, maigre les chapriss de son jidoux cennil, Le maibreu d'ons te bras et de l'independent pour lui, le maibreu d'aute et bras et de l'independent pour lui, de l'aute d'aute de la resident de l'aute de l'aute d'aute d

Mais sursibes II, Afailer's, ane e'glae constance?

Camment used passed rei journe de non subsence?

A neu triete destina value-fe rea chandronne?

Serl a free oil je value e'en constance.

Serl a free oil je value e'en constance are pas,
Oue le deich du mehn 1'y porte dans mes lens.

La den lieux et deu temps salt francher l'amerralle l'

per des illiancia les les faits des phaliers.

Le den lieux et deu temps salt francher l'amerralle l'

per des illiancia les les faits des phaliers.

Zalutier, et c'est alant qu'unit boots oil je le tiliance.

Zalutier, et c'est alant qu'unit boots oil je le tiliance.

Mais peut-être, oublié dans ces jours malheureux, Je vais perdre des droits déjà vains ou doutenx. Du rival qui t'est cher le pouvoir les halance : Qu'il va mettre à profit le temps de mon absence! Par combien de sermens il te fera jurer D'abandouner un cœur qu'il voudrait déchirer! Déjà je crois le voir, par de fausses caresses, Te flatter, t'arracher de honteuses promeases, Pardonner à ce prix tea infidélités, Et, ser de ses succès, l'aunoncer ses bontés, Ah! si jusqu'à ce point ton âme m'humilie, Je te verrai toi-même, en moltresse aville, D'un maître impérieux essuver les dégoûts. Épronver les hauteurs de son orgueil jaloux ; Et, sans cesse à ses pieds esclave voloutaire, Brûler devant l'idole un encens mercenaire, Ta honte sera douce à mon cœur outragé ; Je la verral, Zelmire, et je serai vengé,

Heureux encore, heureux si, dans Trat des Cornelles, Quelque hritiant sucrès préconquerts est celles; Si je nois quelque jour, pour mieux Chamilier; Si je présente à loi convert d'un bean laurier; le viendrai l'éliouir, des rayons de ma ghère. Ta neufras abors, alors tu pourres revier. Qu'il est un doit tous mobile organil, une fierté du crost. Pour des un pour de la contra de l'un mobile organil, une fierté du crost puis de la maisse de la contra de l'auteur de l'un mobile organil que ferté du crost puis de la maisse de la contra de l'auteur de l'aute

Mais dates quel avenir s'égrarant mes penufer? Vécente point nes rois, mes plainies insennées : Ta dois navie, lettas! si j'inime, si j'aimai. Pardonne pedeples donnée à l'amore aizmaré : Pardonne; il est affreux, pour un ceur qui l'ablore. Pardonne; il est affreux, pour un ceur qui l'ablore. Davier soudert de mana qu'il lant naviellé encere; De combattre toujours pour ne vaisore jamais, de l'ablore soudert de la mais qu'il put naviellé encere; De voir l'amour trial moints fort que le hieralis : Eafia, il est horrible, après toui aux d'hommage. D'expérér besences puniss, de réalire d'arantage.

It has poll voudrais as done què, pierin de ces terreres ser ter pas, aujourralla, je semane des fieres? La féve de l'amour, d'une ansatte adorée, An miliée des empinis serait mat cléritud et tes attraits! Ta fatale beung, l'ari dia, je la site le les attraits! Ta fatale beung, l'ari dia, je la site le fat, je suite reaver infortene par elle. Mis je m'applausari de te trouver est belle, Quand, horrent saus partage et sons rivallée, le posséderis et de equi n'est disput.

Ce langage jalous te blesse et l'effarouche? Sexe faible et léger, un seul plaisir te touche : L'u élore flatteur qu'on prodique au hasard. Vain tribut de l'esprit, où l'esprit seul a part; Des fadeurs, en un mot, voilà ce qui te flatte : Mais les sentimens purs d'une âme délicate, Les élans de l'amour, des transports pleins de feu, Ne t'effleurent qu'à peine, et t'intéressent pen! Zelmire, c'est ainsi qu'aux dons de la fortane l'oppose en vain des soins dont le cours t'importune : Par des biens séduisans, avec faste annoncés, Je vois trois ans d'amonr en un jour effacés, Eh bien! cède à l'espoir qui te platt et t'enchaîne ; Jouis de ton bonhenr, mais sans être inhumaine. Pourquoi prolonges-tu mes douloureux emais? Finis l'inquiétude et le doute où je suis. Zelmire, je ne sais, un trouble involoutaire M'annonce des malbeurs qu'on s'obstine à me taire : Un sentiment secret m'en instruit maigré moi., Je ne puis l'expliquer les maux que je présoi; Mais on veut à nos feux mettre un nouvel obstacle : Ma sensibilité m'est un trop sur oracle,

Enfin, que te diralje? un unage confins N'amonore mille maux, et m'en cache encor plus. Mon âme, à tes regards toujours développée, Ta mentré ses replis, et ne l'a point trompée. Imme firanchier, et ne l'a point trompée. Dis-moi si je dois craindre, ou s'il faut espérer.

### A TOI.

Il faut donc te céder, et te perdre, et partir l Tu l'ordonnes; tu veux que, pendant deux anné L'Amour séparément file nos destinées; Et que, par l'espérance amusant ma douleur, l'attende que le temps me rende enfin ton cœur : Mais ton cœur pourra-t-il, pendant cet intervalle, Nourrir une tendresse à ma tendresse égale? Et ne prévois-tu pas qu'un mortel trop heureut Peut, au delà du terme, assujétir tes vœux? Si tu peux anjourd'bui sacritier ma flamme A de chers latéréts, trop puissans sur ton âme, Sur quel espoir, hélas! puis je me consoler? Trompes-to la victime avant de l'immoler ? Je n'ose approfondir ta politique obscure. Mon cœur souscrit à tout ; mais enfia il murmure ; Il se plaint de l'arrêt que ta bonche a dicté, El l'accuse tout bas de trop de cruauté.

Quand de tous mes transports l'interprète fidèle, Ouand ma bonche, en des jours de trouble et de querei Osa te reprocher tes faibles sentimens; Ouand, mélant l'ameriume à mes emportemens, l'osai te faire voir mes profondes blessures; Moins sensible à l'amour que sensible aux injures . In nommas dureté cette tendre fureur. Hélas! je t'adorais en déchirant tou cœur l Mais réponds à ton tour ; que veux-tu que je per De l'épreuve nouvelle offerte à ma constance ? Tu m'aimes, me dis-tn; quel est donc le degré D'un amour qui peut naître et s'éteindre à son gré? Ah! si ta confiance autourd'hui me l'avoue. Au plus triste abandon c'est moi que l'on dévoue ; Mon rival trop heurent occupe tous tes solns, Me perdrais-tu pour lui, s'il t'intéressait moins? Entre l'Amour et nous doit-il être l'arbitre? Si je fus ton amant, dis-moi donc à quel titre ! Oni, réponds... m'as-tu vu, soigneux de te tromper. Mendier tes faveurs ou bieu les usurper? Al-je sollicité le bonheur de te plaire? de g'ai su que t'aimer, me contraindre, et me taire,

Quand tu me donnas tout, je n'aspirais à rien Von cœur irrésolu se médait du tien; Je forçais mon amour et ma bouche au silence; Je n'osais attaquer ta froide instifférence.

Dans le moment funeste autant qu'inopiné Où tu prévius mes feux, où tu m'as couronné, N'ai-je pas itù penser que ton âme euflammée Se livrait tout entière nu plaisir d'être aimée : Que, libre dans tes vœux ainsi que dans tou choix, Tu te donnais à moi pur le plus saint des droits? Pourquoi, dans ces momens de prestige et d'ivresse, Nai-je pu voir le piége où tombait ma faiblesse? Quel bonheur en effet m'annoncèrent tes feux? Cessons de rappeler ces instans malheureux; La coupe où s'eulyra ma raison étonnée, Cette coupe fatale était empoisonnée. J'aurais dû te connaître , et pressentir des lors Qu'un amour partagé s'éteint dans les remords : Que ton cœur, las d'un nœud qu'il croit illégiume . Pour le briser un jour m'objecterait le crime. Quel crime cependaut?... Si e'en fut un pour toi De tromper mon rival et de trahir ta foi, C'en est un autre encor, mais plus grand, plus horrible, D'abuser làchement d'une âme trop sensible . D'avoir troublé la paix dont tu sus m'arracher, D'abandonner un cœur que le tien vint chercher.

Peut-être trop d'aigreur empoisonne mes plaintes; Mais si de mes chagrins tu sentais les atteintes, Zelmire, h mon amonr tu croirais tout permis. Assez et trop long-temps adorateur soumis, l'ai trainé sur tes pas , dans un bumble silence , Les fers que désormais veut briser ta prudence. l'eus des torts, je le sais, j'ens les torts d'un jaloux; Je sonpçonnai tes soins... mais, dis-moi, sommes-muus Dans ces tristes sérails , dans ces prisons d'Asie , D'où la main des muets banuit la jalousie? L'essaim des séducteurs environne tes pas; Pour un cœur adoré quel cœur ne tremble pas! Cet or impérieux que l'opulence étale Emporte la balance, et la rend inégale, J'ai frémi ; J'ai prévu qu'un mortel trop beurcux Triompherait enfiu ilu plus iloux de mes vœux ; Dans ce trouble cruel, dans cette horrible attente, l'ai querellé le sort . l'amour et mon amante.

Eh quoi! tous mes sonprons étaient-ils incertains? Le flambeau de l'amour va s'éteindre en tes mainre, Pour un houbeur itouteux que la pité m'amoinre, Au neud qui noss unit ta veur que je renonre! De quel frivole espoir fant-il m'entretenir? Ab 1 si par le passé je juge l'avenir, Feras-tu quelque effort pour briser une chaine ?
Dont l'écla t'à séduite, « qui te remi si vaine ?
Que dis-je! passes-tu qu'ili soit en los pouvoir
De reuplit quelque jour mon chianérique espoir ?
Par de nouvelles lois chapue jour malirisée,
Chiaque jour plus contente et muins désabusée,
Pourras-tu l'oveuper du sort d'un malhieureux
Égaré dans la doile où se perfiont ses veuns?

Mais je veux bien , Zelmire , en croire tes promesses. (Que m'importe une erreur après taut de faiblesses? C'en est une de plus, et je veux l'embrasser.) Mais songe que e'est toi , toi qui m'y veux forcer; Songe que tu promets à l'amant le plus tendre De lui rendre les droits que tu vas lui reprendre. Ta bonche l'a juré, ton cœur en est garant; Ton cœur sera puni s'il trabit le serment; Il te sera por moi , pent-être par lui-même ; Par moi qui sais hair au meure excès nue l'aime . Qui saurai sur tes jours rejeter le mépris Dout mes jours malheureux auront été flétris : Par moi qui te rendrai dans la même mesure Et les indignités, et la honte, et l'injure. Enfin je ehercherai man plus cruel vengeur Dans tes propres remords, dans le fond de ton cœur. Si tu trahis l'espoir dont tu flattes mes peines, Puisses-tu, sous le poids de tes honteuses chaînes, Trainer dans les affronts des jours déshonorés, Des jours à l'esclavage, à l'opprofire livrés! Puisse l'ingrat mortel auteur de man supplice Ne te payer jamais le prix du sacrifice ! Heureux si je pais voir ton cœur, toi, la beauté. Au comble du mépris qu'ils auront mérité!

### STANCES.

#### L'AMOUR TRAHL

Je Fui alti à l'écho, l'écho l'a répété; Je Fui dit au zéphyr, le zéphyr en marturure; Je Fui dit à la terre, au clei (pouvanté; Enfin, je le veuv dire à tonte la nature, Zelmire à la noirceur de l'infidélité Vieut d'unir saus remords le crime du parjure

Je n'eus point l'art rruel de la tyranniser, L'ingrate I elle me vit , adorateur timide , Noser rien quand peut-être il fallait tout eser. Son choix, son goùt, son cœur, tout pour moi la décide ; Elle m'aime, le jure ; et j'en crois le baiser Offert et recueilli sur sa bouche perfide,

Des sermens qu'elle a faits ers beux furent témoins. Sous ce hêtre où nos nous furent gravés par elle, Mon bonbeur di l'Objet de ses plas tendres soins; Les droits que m'accorda sa faveur infidèle, S'its sont audentis, sion attestés du molas; Et, sans les granatis, tout le l'es rappelle:

Malbeureux! de quel coup me suis-je vu frapper. Hier un autre mannt, dans Ce lieu solitaire, Lui prodigua des vent dont il sut l'occuper. Loin que mon souvenir servit à l'en distraire, Tout ce que l'inhaimaine a dit pour me tromper. Sa husche, millé fois, l'a redit pour lui plaire.

Zelmirn, ce rival vengera ton amant.
Puisse-t-li dure ingrat aquant que je auis tendre !
Qu'i jure de 'dinier pour rompre son serment;
Qu'à des charmes nouveaux il brâle de se rendre;
Et puisses-tu souffrir, par un double tourment,
L'affrent de voir ta honte et l'horreur de l'entendre!

### ÉPÎTRE A UN AMI

SUB L'INFIDÉLITÉ DE RELMINE.

Cher et cruei ami, penses-tu que mon cœur Loin de ce qu'il adore nit tronvé le bonbenr ! On'il se repose enfin dans ce sage équilibre D'un cœnr sans passion , indifférent et libre ? Tu crovais les briser ces fers de mon amonr, Ces fers quittés cent fois et repris tour à tour. Ah! je rappelle encor le jaur, le jour horrible, Où parjure, où barbaro, et eopendant sensible, Dans un affreux exil par tes mains entraîné,. Je fuyais loin des yeux qui m'avaient enchaîné. De ces yeux adorés peins-toi l'inquiétude, Soit amour, soit instinct, soit même l'habitude, Quoique de mon départ j'eusse tu le moment . Zelmire sut prévoir l'exil de son amant; On plutôt sans soupçon, mais d'horreur pénétrée, Incertaine, tremblante, en secret déchirée, Ellé sentait des maux à son cœur inconnus, Et pleurait un ingrat qu'elle ne verrait plus. Hélas! je rejetai ses baisers, ses caresses: Cent fois, renouvelant ses plus vives tendresses, Ses bras, aulour de moi serrés avec effort, M'entrainaient au plaisir, on plutôt à la mort. Juge du trouble affreux de mon âme éperque.

On découvrit encore à ma tremblante vue Ces attraits de nos sens toujours victorieux... La volopté du cœur, et le charme des yeux... Ah! je n'étais pas né pour être ainsi parjure! Et cependant j'osai poursuivre mon injure. Pour la dernière fois j'admirai ses appas; On me les dévoitait... je n'en profitai pas ; Je la quitte, je pars, sans sentiment, sans vie. Jadis, avec regret abandonpant Julie, Ovide relégué sur des bords inhumnins, N'avait pas ressenti d'aussi cruels chagrins, l'arrive dans le sein d'une famille aimée : Mon âme, on ces momens, de regrets consu (Onosque sur tous ses goûts on sût la prévenir). Se fermait tout éntière à l'attrait du plaisir. Mon cœur infortune , resserré dans lui-même S'occupait des douleurs du seul objet qu'il aime. Quelle lettre en effet on m'écrivit alors ! Les plaintes, les regrets, l'assour et ses transports ; Tout ce que le reproche eut jamais de plus tendre ; Tout ce que d'une amante un amant peut attendre, Les vœux et le serment de me garder sa foi . De m'aimer sons réserve, et de n'aimer que moi, Je trouvai tout, ami, dans sa lettre chérie, Tu m'observais en vain : jo réponds, le supplie, le conjure son cour de nouvrir cet amour : l'aime , je promets tout , l'annonce mon retour .. Vains projets! ta prudence et la pitié barbare Tentent de rappeler ma raison qui a'égare. Vainement je fuyals; vainement mes douleurs Dans des lieux écartés te dérobaient mes pleurs : Dans les antres secrets, au fond de nos prairies, Je portais loin de toi mes sombres réveries, Tu nolitique adroite épiait mes ennuis : Dans l'épaisseur des bois, cruel, to me poursuis; Tu me peins mon amante insidèle et consoble, Ne préférant bientôt un mortel moins aimable : S'abandonnant au feu de ses émbrassemens, Me trahissant enfin pour prix de mes sermens... Né tendre , mais jaloux , je ne veux plus écrire : Je maudis mon amante, je déteste Zelaulre; Aux dépens de mon eœur j'occupe mon esprit. On m'aimait ecoendant : mais enfin ce dépit . Ce sentiment affreux si paissant sur nos âmes, Livre ce que l'aimais à de nouvelles flammes. Voità ce qu'ont produit tes solus empoisonnés! Je coule dans les pleurs mes jours infortunés, Je suis trahi, perdp; i'almo, le brûle encore, On me méprise, ami ; que dis-je! l'on m'abborre ; Un autre dans les bras qui surest m'enchaîner Peut donner des plaisirs et s'en faire donner. Ah!-l'ingrate, après tout, sans remords et sans peine, A pa rompre les nœuds de sa première chaîne,

Oui, discoul, cher aufi, que son cour sulli Aprip pur honte un criminel ouilit; 
Qu'aux yeax de l'onivers décembis mégrishib; 
Qu'aux yeax de l'onivers décembis mégrishib; 
Pelins-la-son des couleurs qu'appréte le mégris; 
Bos que fe par per les indigencents aprins; 
Sers-sol de ces couleurs qu'appratuit ton placesa 
Lorsque, de mos revreus écletiant le handeau. 
To me représentais l'objet de ma tendrease 
Dipte au plus, les eyus, d'un seul monned d'irriser; 
Trop vil pour mériter-les tendres sentineau 
Qu'une flamme géner lasgire aux viras names.

To ign in his arraché des hars de ce que Jiain, con Jon Jon Jon Le rend mais de mon supplice catrirège, Force-moi de hair ce qui fat adore. Force-moi de hair ce qui fat adore. Ces lauriers desochées, cen donn de Méponnée. Ces plantiers desochées, cen donn de Méponnée. Ces applicationness, cen homeures de la recte. Que ta voit un promisé pare parie de me travant con la composition de la recte. Que ta voit un promisé parei pour des soloris en ma para de la recte. Que ta voit un prep faille experit pour adordire men manu. Ces mais rec. pour le reverse, cen justifica voit de la recte de la r

Ces nouvelles bestatés que la bouche me vante Non politic quair Politic qui righe ser mon cuer, Ce charme impérieux, est accoulant vialopueur Qui, de l'amour sun onsé stablissant l'equi active. Nons his godier son charme su momest qu'il attive. Nons his godier son charme su momest qu'il attive. Nons his godier son charme su momest qu'il attive. Apprendament, si tu peux, l'art de ne plus simer? Apprendament, si tu peux, l'art de ne plus simer? Le bissem ent de mont dans los manse qu'inchére, che laisse moit è mont dans los manse qu'inchére, che laisse moit è mont dans los manse qu'inchére, l'apprendament proposition à les noins, si le temps, Si de non amillé se seccum trimophass. L'emportant à lu fin sur mon lam rebelle, le assure de l'arbitro d'aimer en le indéble!

# IMITATION.

One mon cœur est jaloux du lever de l'Aurore! Que sou réveil est heureux et hrillant! Elle jouit den feurs qu'elle colore : Son œil voit tout dans un moment. Verrai-je aussi le berger qui m'adore? Flambeau du jour, montrez moi mon amant. Heureux zéphyrs! la feur à peine éclose. Ouvre pour vous son sein frais et charmant : Vous caressez l'eillet avec la rose, Miriti n'est pas moias caressust; Mais à nos feur un surveillant s'oppose. Zéphyrs, vers moi transportez mon annant.

Je veux du rossignoi surpasser le ramage; Qu'on vante moins la doucear de son chant; Je chante, mienteux, Joine aussi davantage. Ma voix rend un son plus touchant; Le teudre amour me préte son langage. Oiseaux, cédet : Je chante mon amant.

#### A MES SERI

\_

Vous vous aimiez, mes alusables serias ! Témoin de vot kendres carosses, Jupphasilosais à von heureux destins, Jupphasilosais à von heureux destins, Planes époux, libres dans vos bassers, Renas époux, libres dans vos bassers, Il n'est dence point, bellas l'e felicités pure : l'a est dence point, bellas l'e felicités pure : Il n'est dence point, bellas l'e felicités pure : l'an character de l'acceptant de l'a

Toi dont l'ardera active et diligente Samit répondre à sea sonidares désirs , Mon cher serin , tu meurs , et la Parque sévère Tranche tes Jours dans ces mêmes momens ; Dans ces momens si chers aux éponx , aux amans , do la 1 godais le plainsi d'être peri. Où par tes soins et des devoirs charmans , Tu sondageais les travans de la même! O mort l'affreuse mort l'ainsi donc ta furem Marque notre bener infortance

Dans les instans consacrés au bonheur. Au sein des voluptés, au sein de l'hyménée? O tol qui maintenant gémis de tes amours, Tol, du plus tendre époux l'épouse malheureus-Pourquol de tes funestes jours

Prolonger désormais la durée odieuse? Je l'entends ; et tu veux par tes embrassemens Dans ces germes glacés porter le feu de l'être ; Tu veux ranimer tes enfans.

Épargne-leur plutét, par des soins plus pressaus La doulent de seutir et le mailleur de naître : Ces deux infortunés éprouveraient peut-être Et tes plaitirs amers, et les chagrins cuisans : Qu'ils périssent. Et toi, digne et fidèle épouse Suis nu tombeau ton époux malheureux.
Déjà son ombre inquiète et jalouse
Tappelle, par ses cris, au séjours
Songe que, pour des cœurs que la tendresse assemble
Après le doux plaidir de vivre et de s'aimer,
Il a'en est point qui dotre plus charmer
Ouc celui de sooffir et d'évairer-ensemble.

### A ROSINE.

Adorable Rosine, il est vrai, l'autre jour, Dans je ne sais quel trouble, où l'âme s'abandonne, Pressé par le désir, égaré par l'amour, En te serrant la main, je t'ai dit: Ah, ma bonne!

Ce mot seul t'exprimait les plus vifs seutintens; Je l'ai dit d'après toi : d'où vieut donc qu'il t'étoune? N'en doute pas, Rosine; il est mille momens Où cent fois mieux encor je tiirals : Ab, ma bonne!

Si, lorsque mes regards s'arrétent sur les tieus, Tes yeux me prosectairut toat ce que l'amour donne; S'ils peignaiest des désirs favorables aux miens, Dans quel ratissement Je ilirais : Ah, ma bonne!

Si ta bouche charmante, an lien de m'accuser, Me pardonnant l'aven qu'une amante pardonne, Confendalt nos deux courser dans le feu d'un baiser, Combie je te dirais: Ah, ma bonne! ah, ma honne!

Si d'an voile inutile écartant les replis, Je caressais ton sein où la rose bontonne Et mèle son éclat à deux touffes de lis, Dans quelle émotion te dirais-je : Ah, ma bonne!

Enfin, si dans tes bras épuisant le désir De l'amour satisfait j'obtenais la couronne. Et buvais avec toi la coupe du plaisir, Tous mes seus à la fois te diraient : Alt, ma boune!

Que tu me verrais fier de l'être ainsi lié! Mais le seul sentiment que mon cœur te soupçonne Est on l'Indiférence ou la simple amitié. Hélas! sans être heurenx comment dire : Ah , ma bonne!

### LE PORTRAIT MANQUÉ.

Veuez, Chlué ; je vals peindre vos traits... Mais que vois-ie! quelle fulie!

Mass que vois-jet quelle luite?
De quels vains ornemens charge-vous vos attraits?
Cest la laideur qui peut être embellie;
Les gràces, la beauté ne le furent jamais.
Point de parure, un désbabillé frais,
lifen, s'il se peut; et vous voilà jobe.

Chief, pomping de vos cherent
A-ton gené les replis et les ondes?
A-ton gené les replis et les ondes?
Défailes-moir es rificiales neuels,
Et hisse-les flotter en treses vagalondes,
Et nibas qui les lie est tont ce que je venz.
Ét qual' dans vos regards aucun fen n'éducelle;
Vous avez deux beaux yeux tranquillement ouverts :
L'âme est dans le cung d'arij, mais da si vière és-elle.

Je voudrais que ces yeux baissés, presque couverts, Fissent tomber sur moi ces timides éclolrs, Ces rayons ten Hésir, qui vons reduraient si belle, Qui me seraient et si doux et si chers! Yotre bouche est charmante: eb bien! par quelle cause, Par quel motif ne me dict-lle iren?

Un soupir égaré sur ces lèvres de rose
Un seul soupir s'exprimerait si hien!

Ge fauteuil vous tient droite, immobile, gênée:
Ponriquoi n'avez-vous pas chois ce canapé?
Voire ensemble rharmant s'e fait dévelonné

Où se repose un cœur tendrement occupé. Ah! Chloé, je vois trop ce que je devais craindre! Un faux espoir est veau m'animer J'ai cru qu'en vous peignant je peindrais l'art d'aimer: C'est l'art de plaire qu'il faut peindre.

Dans l'attitude abandonnée

#### A MON AMI.

Tu plains mes jours troublés par tant d'orages, Mes jours affreux, d'ombres environnés! Va, les douleurs m'ont mis au rang des sages! Et la raison suit les infortunés.

A tous les goûts d'une folle jeunesse l'abaudonnai l'essor de mes désirs : A peine, hélas! J'en oi senti l'ivresse, Qu'un prompt réveil a détruit mes plaisirs. Brâlant d'amour et des feux du bel âge , l'idolàtrai de trompeuses beautés. l'aimais les fers d'un si doux esclavage; En les brisant, je les ai regrettés.

l'offris alurs aux filles de Ménioire Un fugitif de sa chaîne échappé; Mais je ne pus arracher à la gloire Qu'un vain laurier que la foudre a frappé,

Enfin J'ai vu de mes jeunes années L'astre pălir au midi de son cours : Depuis long-temps la main des destinées Tourne à regret le fuseau de mes jours.

Gloire, plaisir, cet éclat de la vie, Bientôt poor moi tont s'est évanoul. Ce songe heureux dont l'erreur m'est ravie Fut trop rapide; et j'en ai peu joul.

Mais l'amitié sait, par sou éloquence, Calmer des maux qu'elle aime à partager; Et, chaque jour, ma pénible existence Devient près d'elle un fardeau plus léger,

Jusqu'au tombeau si son appui me reste, Il est encor des plaisirs pour mon œur; Et ce débris d'un naufrage funeste Ponrra lui seul me conduire au bonbeur.

Quand l'infortune ôte le droit de plaire , Intéresser est le bien le plus doux ; Et l'amitié nous est encor plus chère , Lorsque l'amour s'envole loin de nous,

### MON RETOUR.

On sait des voyageurs Profilmire folle: Ils racontent toujours, ne finissent jamais. L'un vient du Canada, l'Butre de l'Italie; Cétal-ci du Pérou, celui-lik de Calais. L'autre de l'estier les colonnes d'Aicide, L'autre de l'Amérique, un autre du Japon. L'on s'est uniert comme un charbon Dans le fayer de la zone torride:

L'autre s'est refroidi sois Je ciel du Lapon.
Faissat de ces pays un détail inuile.
Tout voyageur enfin tient d'essayeux discours :
Mais mai, qui sais Jes abréger tonjours.
Je vous dis en deux mots que je viens de Janville [1].

1) Petite ville de l'Orléannis, patrie de l'auteur.

### LA DÉPENSE INUTILE.

### CHANGON

Voyez, voyez mon imprudence!
J'allais au bois sans craindre rien:
Jo bravais tout, sous la décinse
De ma houlette et de mon chieu.
Houlette et chieu, sonpirs et larmes,
Sont un appui faible et lèger:
Contre un berger,
Contre un berger,

Un comr sensible a-t-il des armes? Près d'un berger, Près d'un berger, Rien n'est secours, tout est danger.

Licas hier me vit seulette: Qu'il affecta de soins trompeurs! Bientôt le fer de ma boulette Fnt entouré de mille fleurs. D'un air riant et plein de charme Il la suspend an tronc voisia.

Il prend ma main,
Il prend ma main,
Il prend ma main,
Ma main qu'il flatte et qu'il désarme:
Il prend ma main,
Il prend ma main,
Et de baisers couvre mon sein.

Mon chien voyait le téméraire, Mais sans pourvoir à mes dangers: Tranquille au pied de la bergère, Il craiut les longs, non les bergers. le n'al plus rien pour me défendre; L'ombre du soir s'étend sur nous.

A mes genoux, A mes genoux, Licas osa tout entreprendre : A mes genoux,

A mes genoux, Il triompha d'un vain courroux.

### COUPLETS.

Lise, entends-tu l'orage? Il groude, l'air gémit : Sauvons-nous au bocage... COLARDEAU.

Lise doute et frémit. On in cœur faible est à plaindre Dans ce double danger! C'est trop d'avoir à craindre L'orage et son berger.

Mais cependant la foudre Redouble ses éclas; Que faire et que résoudre? Faut-il donc suivre fillas! De frayeur Lise atteinte Va., sient, fuit tour à tour: On fait un pas par crainte, Un autre par amour.

Lise au bosquet s'arrête Et n'ose y pénétrer; Un coup de la tempète Enfin l'y fait entrer. La fondre au loin s'égare, On échappe à ses traits: Mais ceux qu'Amour prépar Ne nous manquent jamais.

Ce dieu , pendant l'orage , Profite des momens : Caché dans le nuage , Son œil suit les amans. Lise de son asile Sortit d'un air confas... Le ciel devint tranquille : Son cœur ne l'était plus.

### ÉPITAPHE DE L'ABBÉ DE VOISENON.

Ci-git un abbé libertin , Plein d'esprit , et d'humeur falote. Il était porteur de calote , Mais c'était celle de Crispin.

FIN DU PREMIER VOLUME.

# TABLE

# DU PREMIER VOLUME.

| and the second s | ages. Pages.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RACAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Poésies diverses 283                        |
| SEGRAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 LEMIERRE.                                   |
| M** DESHOULIÈRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 LA PRINTURE (POÈME)                        |
| CHAULIEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 POÉSIES DIVERSES                           |
| LA FARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76 DE BERNIS (LE CARDINAL).                   |
| SÉNECÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 85 LES QUATRE SAISUNS (POÈME) 325           |
| VERGIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104 LES QUATRE PARTIES DU JOUR 342            |
| HOUDARD DE LAMOTTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EPTRES                                        |
| ODES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116 POÉSIES DIVERSES                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129 SAINT-LAMBERT.                            |
| PIRON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LES SAISONS (POÈME)                           |
| fritzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133 Poésies Fugitives                         |
| STANCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142 MARMONTEL.                                |
| LE TEMPLE DE MÉMOIRR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143 LA ROUGLE DE CHEVEUX ENLEVÉR 407          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145 LES CHARMES DE L'ÉTUDE                    |
| ÉPIGRAMMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156 DISCOURS 422                              |
| ÉPITAPHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157 BOMANGES                                  |
| CHANSONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158 LE BRUN.                                  |
| LOUIS RACINE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ODES                                          |
| LA BELIGION (POÉME)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162 ÉLÉGIES 496                               |
| ODES SACRÉES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199 Épiraes 510                               |
| LEFRANG DE POMPIGNAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LES VEILLÉES DU PARNASSE 520                  |
| ODES SÁCRÉES,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 LA NATURE                                 |
| CANTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 ÉPIGRAMMES                                |
| PROPHÉTIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207 POÉSIES DIVERSES 576                      |
| DISCOURS DES ROIS ET DES SUJETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219 TRABUCTIONS 583                           |
| ODES DIVERSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 222 MALFILATRE,                               |
| POÉSIES DIVERSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228 NARCISSE (POÈME)                          |
| GRESSET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | poésies diverses 608                          |
| VERT-VART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 234 COLARDEAU.                                |
| ADIRUX AUX JÉSULTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241 LETTRE AMQUREUSE D'HÉLOISE A ABAILARD 618 |
| LA CHARTREUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242 ARMIDE A RENAUD (HÉROÉDE) 623             |
| LES OMBRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249 LES HOMMES DE PROMÉTRÉE 627               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252 LE TEMPLE DE GNIDE 632                    |
| BERNARD (GENTIL),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EPSTRES 650                                   |
| L'ART D'AIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270 POÉSIES DIVERSES 658                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |

FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME.



# CATALOGUE GÉNÉRAL

# DU PANTHÉON LITTÉRAIRE

150 VOLUMES.

### CHRONIQUES AT MEMOR

montrelet
George Chastellain (loofin)
, minure - Latif de Villeneuve. - G

1 7 % is Sarribe. - Circulque de
latitalis - J. Bouchet

In hisia — J. Bouchet — r de Pre n. — Journal d'un bour puis de Parts. — Soul Creet. — Build — — y.—Chron et procès de la tru ceile .

j. Bu Ciero. — Lefevre de Sans-Rebry. Jan et Tavacore. — Du Villara d'union de monte — Marchaul de Virid-

invite.

Group de Expert. — Coll de Maril r.

- Ant. de 1 vent. — I Booksparer.

- be Fleurauge. — Louise de Savois.

— Du Bellay. — .

- cavet — Manerchal de Marillac.

6: Silgane. — De Collegry — La Chastre. — he Royberbouart. — De Callelton. De Myra y. — De la Aose. — Gamon. — Thidippl. — De Labour d'Auregne. — Geld de Saule 7; saures. Marquerite de Valoi — De Thou.

p. de la piace — Régnéer de la 16a — pra — Répuier de la 16a — pra — res sur la Égue — Morse (la jurge compair)

HISTOIRE.

### ÉCONOMIE POLITIQUE ET JURISPRUDENCE. 104 500

# THEOLOGIE.

t di si con yithques, imenis pri alla de l'Egladi chresene, arrice el pillosopiale chréticiane, altreme il cisspiènie sòcies. La dice-Salui (franti.—Salui)

Salut Ex Lic. — Salut Tribertt. — Salut Ex Liqui Salut Jeang. — Salut Denyi Carroquight. — Salut Parllo Atheroarora.

Oriente
Sout Profes.

Sount Person.
Raint Augustin
Saint Argustin
Saint Jean Irgontion.
Raint Jéann of Alexandric.
Bossuet: @Davres choises .
Manazion - Chartes complètes .

Penelon · GEnvres complètes. Rouristoue : GEnvres complètes. Firstry · (Einres cholides . Penes traités de piécé et de morale monace.

Livres sacres de l'Oricot : Coran —La de Napou. — Choo Ming. — Sie-Cho PRILOSOPHIE.

Philes Ofarres compeles,
Aristote: Offare Itt., polit, et philes,
Serviçoe ,
Lucies
Baron,

| La Bruyère, — New Yarden, -- Hostelesco. | | Host Sport | | Lia Bruyère, — New Yargues. | | La Bruyère, — New Yargues. |

La Harpe - Cours de Bitérasure.
Cloreno : Girvere.
Estanchères. — Eschine.
Betticure politiques français et anglais.
Ottaliures de Barreas français et anglais.
Lilvis de diminira de L'Ilophal. — Talon — Seguier.— Servas, olic.— Pas-

### SCIENCES.

### POÉSIE

Sayne,
Sa

— Juvinil

- Hulls poters gree: "Breiside. — Tyrid.

- Azarréon. — Helocrite, etc.

Prilis poters françan (Laudice. Lafarc. — Capelle. — Selecci, etc.

Poèle: solfriques: Régnier. — Boilest.

— Gibert.

La Foquolee.

rabilitus et contes du sur sibele, laitades et chansons historiques sur siècle.

# THEATRE.

tachyte.—Sophorte.—Euripide.— Aris tophaces.— En sundre. ioshque.— Planate.— Yerecen. soffet.— Afferi.— Goldon!— Manecol Fe Irrici.— Giraud habeccare.

softhe Lupy de Yors — Caldores → Morssin. P. et Th. Sornelle Radine Rollère

# ROMA

orr. — La Sultate et les Visirs. . Quichette. — Laurrille de Tormes Fray Gerundio .

three efficients of correction forms of motions transpires.

### OUVRAGES A

T A like of 1 from the language of the complete of the complet

1 J. R. Charres complètes.
1 J. Rousseau.
15 Labriels.
4 Malberbes. Bollenn. — J.-R. Roc
6 
9 Regnard et Drelouches.

60 VOLUMa.S.

Delide.
Chair substand.

I mir Delivigne.
Madame de Maët.
Madame de Serigne.

